





|   | F. |   |  |   |    |
|---|----|---|--|---|----|
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   | •  |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    | • |  |   |    |
| , |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  | * |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   | ,  |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   | 3  |
| , |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   | 9  |
|   |    |   |  |   | d  |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   | *. |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |
|   |    |   |  |   |    |

|      |   |   | A Tour Marie Control |   |   | ,       |
|------|---|---|----------------------|---|---|---------|
|      | : |   |                      |   |   |         |
|      |   | • |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   | • |         |
| ž.   |   |   |                      |   |   |         |
| v    |   |   |                      |   |   |         |
| 4    | • |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
| •    |   |   | ·                    |   |   |         |
|      |   |   |                      |   | 1 |         |
| ·    |   |   |                      | ` |   |         |
| r"   |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
| 79   |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
| ,    |   |   |                      |   |   | p.      |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   | b.<br>- |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |
|      | * |   | 7                    |   |   |         |
| i de |   |   |                      |   |   |         |
|      |   |   |                      |   |   |         |

|    |   | 7 7 7             |
|----|---|-------------------|
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   | . 4               |
|    |   |                   |
|    |   | 12                |
| ·  |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
| •  |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    | • |                   |
|    |   | ) - 20<br>- 20    |
| ē. |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
| •  |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   | 4                 |
|    |   |                   |
|    |   | 14 j<br>14<br>2.3 |
|    |   | 47                |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   |                   |
|    |   | ž.                |
|    |   | •                 |
|    |   |                   |

# **BIBLIOGRAPHIE**

DES

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES

publiés dans les dernières années du  $\mathbf{XVI}^{\mathrm{e}}$  et pendant le  $\mathbf{XVII}^{\mathrm{e}}$  Siècle

P. Durand-Lapie et F. Lachèvre. — Deux homonymes du XVII<sup>e</sup> siècle. François Maynard, président au Présidial d'Aurillac, membre de l'Académie française et François Ménard, avocat à la Cour de Parlement de Toulouse et au Présidial de Nîmes. Etude suivie d'une notice bibliographique et de 76 pièces omises dans l'édition des Œuvres poétiques de François de Maynard, donnée par M. Garrisson (1885-1888). Paris, Honoré Champion, 9, Quai Voltaire. 1899. In-8.

#### F. LACHEVRE.

La Lune parlante, poème nocturne de Saint-Amant. Paris, Librairie Henri Leclerc, 219, rue Saint-Honoré. 1900. In-8 (tiré à 50 exemplaires).

Un Livre perdu et retrouvé. Payot de Linières et C. Jaulnay. Id. 1903. 1n-8 (tiré à 50 exemplaires).

Une petite découverte bibliographique. Les Poésies de Des Barreaux (Vers à Marion de L'Orme, sonnels philosophiques). Id. 1903. In-8 (tiré à 100 exemplaires).

Un Poète inconnu du XVII<sup>e</sup> siècle. L'édition originale des Poésies du Président de Métivier. Paris. 1903. In-8 (tiré a 50 exemplaires).

#### CETTE BIBLIOGRAPHIE

### comprend trois volumes tirés à 350 exemplaires :

TOME 1. — 1597-1635.

(a été honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruction publique)

TOME II. — 1636-1661.

TOME III. — 1662-1700.

L12776

# FRÉDÉRIC LACHÈVRE

# BIBLIOGRAPHIE

DES

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES

publiés de 1597 à 1700.

#### DONNANT:

1º l'a description et le contenu des recueils; — 2º Les pièces de chaque auteur classées dans l'ordre alphabélique du premier vers, précédées d'une notice bio-bibliographique, etc.; — 3º Une table générale des pièces anonymes ou signées d'initiales (titre et premier vers) avec l'indication des noms des auteurs pour celles qui ont pu leur être attribuées; — 4º La reproduction des pièces qui n'ont pas eté relevées par les derniers éditeurs des poètes figurant dans les recueils collectifs; — 5º Une table des noms cités dans le texte et le premier vers des pièces des recueils collectifs. Etc., etc.

#### TOME DEUXIEME

(1636 - 1661)

Recueils de Cardin Besongne, de Louis Chamhoudry, de la V<sup>ve</sup> Loyson, de Ch. de Sercy, d'Antoine de Sommaville, etc., etc.

#### ET PIÈCES NON RELEVÉES PAR LES ÉDITEURS DE :

Chapelle, Charleval, Desportes, Gombauld, Lalane, François Maynard, Montplaisir, Saint-Amant, Saint-Pavin, Sarasin, Théophile.



## PARIS

LIBRAIRIE HENRI LECLERC 219, RUE SAINT-HONORÉ, ET RUE D'ALGER. 16

Z 2174 P7L2 t.2

# AVIS AU LECTEUR

Le tome deuxième de cette Bibliographie embrasse la période de 1636 à 1661. Il comprend non seulement les recueils de poésies, mais encore ceux mélangés de prose et de vers (Recueil de pièces en prose de Sercy, Galerie des Portraits de Mete de Montpensier, etc.), ces derniers devenant de plus en plus nombreux dans la seconde moitié du XVII° siècle.

Nous donnons à l'Appendice, en dehors des pièces oubliées par les éditeurs de certains auteurs figurant dans les recueils collectifs, quelques poésies inédites de François Maynard extraites des Manuscrits de Conrart et *Lu Lune parlante* de Saint-Amant, d'après l'exemplaire unique retrouvé récemment. L'existence de ce poème avait été catégoriquement niée par tous les historiens du « Bon gros » : MM. Ch. Livet, Victor Fournel et Durand-Lapie, en dépit de l'affirmation de la Gazette de Loret et des notes de Brossette sur les satires de Boileau.

Pour arriver à découvrir les noms des auteurs des pièces anonymes nous avons consulté la plus grande partie des œuvres des poètes de cette époque, le Recueil de Conrart et quelques manuscrits. Malgré nos recherches, il reste encore bien des lacunes à combler.



# PLAN DE L'OUVRAGE

Comme cette Bibliographie a pour unique but de réduire au strict minimum le temps nécessaire pour consulter avec fruit les recueils collectifs, nous avons essayé de présenter leur dépouillement sous une forme pratique :

I. — Les recueils ont été groupés par éditeurs de façon à garder leur physionomie propre. Après la description bibliographique, on trouvera, classées par auteurs anciens et nouveaux, les poésies signées ou attribuées, divisées elles-mêmes en pièces paraissant pour la première fois et en pièces déjà publiées.

De la sorte il sera facile de se rendre compte de la valeur du volume que l'on a en mains, soit en le considérant pour lui-même, soit en le rapportant à des publications précédentes.

Nous avons reproduit pour les recueils collectifs généraux, les épîtres dédicatoires, les avis aux lecteurs des éditeurs, etc., en respectant leur orthographe et leur ponctuation, parce que ces documents, rédigés dans la prose courante à l'époque de leur apparition, permettent des rapprochements intéressants avec l'état de la poésie au même moment.

Quelques « épîtres » et « avis » renferment également des indications à retenir sur la grande notoriété de poètes aujourd'hui inconnus ou oubliés, etc.

- II. Les poésies signées ou attribuées des recueils collectifs sont classées par noms d'auteurs et dans l'ordre alphabétique du premier vers avec la mention du recueil dans lequel elles ont paru pour la première fois. Ces poésies sont accompagnées :
- 1° D'une notice bio-bibliographique plus ou moins étendue sur chaque auteur, suivant l'importance de nos renseignements particuliers. Il nous a semblé inutile de donner à nouveau ceux qui ont été insérés dans des publications spéciales, par exemple : l'Histoire de l'Académie française de Pellisson et d'Olivet, les Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres du Père Nicéron, la Bibliothèque française de l'abbé Goujet, la Nouvelle biographie universelle de Didot, etc., auxquelles nous renvoyons le lecteur.
  - 2º D'appréciations de Critiques autorisés.

Cette seconde partie constitue le dépouillement intégral de toutes les poésies contenues dans les recueils collectifs, sauf pour les pièces anonymes qui font l'objet de la Table ci-après. III. — Toutes les pièces anonymes ou signées seulement d'initiales ont été relevées. Nous les présentons sous la forme d'une Table générale dressée comme précédemment dans l'ordre alphabétique du premier vers. En face de chaque pièce qui a pu être attribuée, nous avons mis le titre du recneil dans lequel elle est signée.

Il est resté un assez grand nombre de poésies anonymes, aussi estimons-nous cette partie de notre dépouillement comme ayant besoin d'être complétée et elle le sera certainement avec le temps dans une large mesure.

- IV. Un Supplément contient les additions et rectifications faites au cours de l'impression.
- V. Nous réimprimons (Appendice) les pièces ayant échappé aux derniers éditeurs des poètes dont quelques-unes des œuvres sont éparses dans les recueils collectifs.
- VI. En deliors de la liste des recueils collectifs classés dans l'ordre alphabétique des titres, il a été formé une seconde table comprenant les noms des auteurs et les noms des personnes, etc., cités dans le titre et le premier vers des poésies des dits recueils.

Nous ajouterons que cette Bibliographie sera terminée par un Supplément aux trois parties principales dont se compose chaque volume. Ce Supplément renfermera également trois tables générales : celle des recueils collectifs, celle des poètes qui figurent dans ces derniers avec l'indication de tous les articles les concernant et celle des poésies réimprimées dans les Appendices.

Il sera donc indispensable pour tirer tout le parti possible de cet ouvrage de recourir aux dites tables du Supplément afin de connaître :

Soit les recueils collectifs publiés de 1597 à 1700 et qui n'ont pu être placés à leur rang ;

Soit les additions et corrections faites aux notices bio-bibliographiques et à la liste des poésies de chaque auteur ;

Soit les pièces anonymes attribuées au cours de l'impression.

Suivant l'importance du T. III. le dit Supplément sera compris dans ce volume ou publié à part.

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES PUBLIÉS DE 1656 A 1661

# COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE

En 1630 paraissait le dernier recueil collectif de poésies publié par Toussainct Du Bray et jusqu'en 1652, soit pendant un espace de vingt-deux années, on ne rencontre aucune publication analogue, c'est-à-dire ayant pour objet de réunir les productions des poètes les plus renommés. Les recueils de cette période sont en quelque sorte spécialisés, mais ils constituent néanmoins des documents intéressants à consulter.

Après 1635, la mode poétique est aux Enigmes et aux Rondeaux.—Augustin Courbé fait rechercher toutes les pièces de ce genre qui circulaient depuis cinq ou six années et donne successivement un Recueil d'Enigmes, 1638 (2 vol. m-12), et un Recueil de Rondeaux (dû à l'abbé Cotin), 1639. La modestie des auteurs était grande, toutes les pièces y sont anonymes.

Onze ans plus tard, le goût du public n'avait pas changé. En effet, le Recueil de Rondeaux est réimprimé avec une seconde partie sous le titre de Nouveau recueil (1650). Cette fois un certain nombre portent une signature. Les rondeaux de la Première partie (179) appartiennent à : Voiture (26), Malleville (17), Pinchesne (17), Cha.... (Charleval?) (16), Miron (4), Germain Habert de Cérisy, abbé Cotin. Dalibray (3), Chapelain, Jacques Esprit, Incertain, Montreuil, Jacqueline Pascal, Saint-Chartres, la petite Saintot, Scudéry (2), Desmarets, Faret, Frénicle, Mad. de La Moussaye, Louis Mauduit, Marquis de Montausier, etc, etc. Ceux de la Seconde partie (237 dont 92 signés et 145 anonymes sur lesquels nous en avons attribué 38) sont encore de : Pinchesne (19), Malleville (8), Voiture (3) ; il y en a même de Fr. Maynard (7), La Ménardière (2). Gontard (1); 81 sont signés B. C. D. (?).

\* \*

Le succès des recueils de Rondeaux et d'Enigmes engage Ant. de Sommaville à éditer une compilation du même genre, les Métamorphoses françoises (48 pièces), de l'avocat normand Regnault, l'ami de G. Colletet. Il est assez difficile de faire ici la part des auteurs et celle du collecteur, auteur lui-même. Sur 48 pièces, toutes anonymes, neuf seulement sont de : Dalibray (3), Malleville, Saint-Amant (2), Carneau et M. B. (1).

Sommaville ne se contente pas des Métamorphoses françoises, il met en vente dès l'année suivante (1642) le Jardin des Muses où se voyent les fleurs des plus agréables poésies. Pierre Guillebaud, chargé de réunir ces « agréables poésies ». a recherché de

petites pièces françaises (312) et latines empruntées tout autant aux écrivains du siècle précédent qu'à ses contemporains les moins connus. Parmi ceux-ci nous citerons : le fils du ministre Du Moulin, La Giraudière. La Charnays. La Picardière, etc., etc.

De 1642 à 1660, le même libraire néglige les recueils collectifs. A cette dernière date, il attache eneore son nom an: Recueil de diverses poésies choisies des sieurs La Ménardière, Brébeuf, etc. (2 parties), qui soulève un petit problème bibliographique (voir la note que nous lui avons consaeré, p. 16 et 651 S).

\* \* \*

En 1646 le Nouveau Recueil des bons vers de ce temps de Cardin Besongne (220 pièces), formé par les soins de Du Pelletier, mentionne pour la première fois le nom de Molière dans des stances anonymes : « A Mgr. le Due de Guise sur les présens qu'il a faits de ses habits aux comédiens de toutes les Troupes» (voir la note de la p. 555). Ce volume offre cette particularité de rentermer sous une pagination séparée les poésies de Berthelot : « Les Soupirs amoureux » (81 pièces). Cet auteur ne jouit pas longtemps de son œuvre. Le Nouveau recueil ayant en vraisemblablement pen de succès, Ant. de Sommaville, pour écouler les exemplaires invendus, le débaptisa et en tit : L'Elite des bons vers choisis dans les ouvrages des plus excellens poètes de ce temps (1653) ; le feuillet du titre des Soupirs amoureux et le suivant étant supprimés, les vers du pauvre Berthelot se confondent avec toutes les pièces non signées! En dehors de Berthelot, il nous faut citer les noms de Du Pelletier (56 p.), Canu de Bailleul (34), G. Colletet, etc., etc.

\* \*

Gaspar Meturas n'a qu'un recueil, mais celui-ei tranche sur la banalité des précédents: Hortus epitaphiorum selectorum ou Jardin d'Epitaphes choisis, etc., 1648. Il est divisé en deux parties, l'une d'épitaphes latines et l'antre d'épitaphes françaises (308), toutes choisies avec discernement; elles se rapportent, en effet, à des personnages historiques ou à des événements remarquables; on les chercherait vainement ailleurs. Cette compilation est la plus complète en son genre; un grand nombre d'auteurs contemporains y figurent: G. Colletet (25 p.). de Prade (18), Fr. Colletet (14), Du Pelletier (14), etc., etc.; mais l'intérêt est beaucoup plus dans le sujet de ces pièces que dans leur mérite poétique.

\* \* \*

En 1619, en pleine Fronde, la bonne humeur française ne perdant jamais ses droits, un éditeur inconnu n'hésite pas à lancer: L'Elite des Bouts-rimez de ce temps (98 sonnets). Les noms des auteurs ne se lisent qu'au titre, aussi est-il impossible de faire la part de chacun d'eux. Nous avons pu attribuer seulement quatre sonnets: 1 à Benserade, 1 a

Boisrobert, l'à Tristan L'Hermite et 1 à Verderonne. Le travail de Saint-Julien, à qui l'on doit l'Elite des Bouts-rimez, n'eut pas le débit que celui-ci en espérait, car la Seconde partie annoncée ne parut pas.

\* \*

La France retrouve un peu de tranquillité dans les premiers mois de l'année 1652 et ce qui s'était produit en 1597, après les dernières convulsions de la Ligue, se renouvelle : la verve poétique des rimeurs, petits et grands, se réveille et elle va alimenter à nouveau de véritables recueils collectifs :

Le libraire Chamhoudry édite en 1652 d'abord un petit in-12 de 74 pages sons le titre de Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps contenant : lu Belle gueuse, lu Belle aveugle, etc. Cette première partie se compose de 11 pièces (dont une seule signée), mais elles sont de : Urbain Chevreau (8), Germain Habert de Cérisy et Philippe Habert (1). Une Seconde partie, qui est beaucoup plus importante (116 pièces, dont 2 répétées deux fois), suit bientôt : Du Pelletier (17 p.), Benserade (7). Cotin (3). Montplaisir, Montreuil, Sarasin (2). Lalane, Maucroix, Ménage, Saint-Pavin, etc., etc., sans compter une réimpression des poésies d'Eléazar de Sarcilly, marquis de Chandeville, mort à 22 ans.

On ne peut nier le succès du Recueil de Chamhoudry; ce libraire en met successivement en vente de 1653 à 1657 de nouvelles éditions avec des augmentations et sous des titres légèrement modifiés :

En 1653, Nouveau recueil (138 pièces dont 15 poésies inédites que nous avons rendues à Bardou, Gombauld, Malleville, Benserade, Cotin, Maucroix, Math. de Montreuil, etc.).

En 1654, deux éditions, l'une sous le titre de Nouveau Recueil (46 pièces dont 42 anonymes), l'autre sous celui de Recueil (58 pièces dont 53 anonymes). Les poètes nouveaux sont: Brébeuf, J. Esprit. Incertain, Scarron, Scudéry (de). Tristan L'Hermite, etc., sans compter les anciens: Benserade, Lalane, Ménage, Cérisy, Chevreau, Habert, l'abbé de Laffémas, Sarasin, etc.

En 1655, pour la première fois, le Recueil de Chamhoudry est divisé en trois parties (A). Il nous a été impossible de mettre la main sur la première. La deuxième et la troisième que nous avons décrites ont tout l'aspect d'une contrefaçon.

En 1657, deux éditions dont une en deux parties; le texte est le même et ne fait que reproduire les pièces antérieures.

Le Recueil de Chamhoudry ayant fait son temps, tout au moins sous ce titre bien connu du public, Colletet le fils lance en 1658 *Les Muses illustres*. Par exception la plupart des poésies sont signées (192 sur 242). François Colletet s'y réserve la seconde

<sup>(</sup>A) Voir au Supplément, p. 652.

place avec 43 p., la première étant pour Fr. Ogier, son parrain. avec 47 ; G. Colletet, se tient à distance de son fils avec 20, et l'aimable Claudine suit son mari avec 7.

Si on en juge par le nombre considérable des poètes des Muses illustres, on constate que G. et F. Colletet entretenaient ou avaient entretenu les meilleures relations avec tout le Parnasse français de leur temps : Tristan L'Hermite (tt p.), Jean Baudoin (8.), Du Pelletier (7), le peintre Sève (5), Regnault (4), l'abbé Testu (3), Ch. Beys, Gilles Boileau, Bouillon. N. Carré, Thomas Corneille. la Comtesse de La Suze, La Mesnardière, Linières, Marcassus, Pellisson. H. de Picon, Priézac le fils, etc., etc. Nous nous arrêtons, la liste étant par trop longue.

ູ\*ູ

Avec Charles de Sercy nous arrivons au recueil collectif dont le succès a été le plus franc et le plus légitime (voir p. 53), à celui qui a gardé des lecteurs pendant plus de treize années de t653 à t666. Le recueil de Chamhoudry, malgré ses réimpressions, ne représente guère qu'un mince volume; celui de Sercy. Poésies choisies de MM. Corneille, Benserade, etc.. compte cinq parties de 450 p. environ plusieurs fois réimprimées. Ces cinq parties se sont succédé de t653 à t660 et elles reproduisent les pièces caractéristiques de l'époque, particulièrement celles de la société des précieuses. Tous les écrivains ont tenu à honneur d'y tigurer (t50 avec près de 1500 pièces environ dont 700 anonymes sur lesquelles 300 ont été rendues à leurs auteurs): les plus grands comme Corneille, La Fontaine (A), les plus spirituels comme Benserade, Montrenil, Saint-Pavin, les moins comme le baron de Vauvert et l'abbé de Laffémas.

Non content d'éditer les poètes, Sercy s'adresse aux prosateurs et, sous le titre de Rerueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps, il donne également einq volumes de 1658 à 1663. A côté des morceaux en prose se glissent de nombreuses pièces mélangées de prose et de vers et quelques poésies, c'est pourquoi nous avons dépouillé ce recueil.

A ces deux publications. Sercy en ajoute une troisième, entreprise avec le concours du musicien Bacilly, dont l'objet était de réunir les meilleurs vers chantés depuis vingt ans ; il n'en fit paraître que les deux premières parties sous ce titre : Recueil des plus beaux rers qui ont été mis en chant..., les suivantes sont au nom de Ballard.

Ce Rerueil des plus beaux rers mis en chant... (498 pièces) fait non seulement connaître les noms des principaux musiciens de l'époque, mais il montre que la musique n'excluait pas l'inspiration poétique: Bacilly, Bonchardeau, le marquis de Maulévrier, Mollier, etc., en sont une preuve. Quant aux autres auteurs de paroles, on les connaissait déjà par les recueils de Chamhoudry et de Sercy. Leur nombre est considérable et il serait fastidieux de les citer ici.

<sup>(</sup>A) Le T. V de Sercy contient une ballade de La Fontaine réimprimée en 1671 dans les Fables nouvelles : ce premier texte du Rec. de Sercy a échappé à M. Henri Regnier (Œuvres de La Fontaine, Collection des grands écrivains de la France). Nous citons cette pièce ici parce qu'elle ne tigure pas au dépouillement du T. V de Sercy (p. 74), ayant été attribuée au cours de l'impression.

Sercy, en suivant le sentier tracé par Chamhoudry, a eu lui-même, on va le voir, de nombreux imitateurs.

\* \* \*

La Vve G. Loyson mérite de passer en première ligne avec son Nouveau recueil des plus belles poésies, 1654, dont Du Pelletier est le collecteur. Ce volume (302 pièces dont 149 signées et 153 anonymes qui ont été réduites à 90) est un des plus curieux de la série, non à cause des productions de Du Pelletier (34 p.) et de G. Colletet (14), mais de celles de : Testu-Mauroy (17), Dassoucy (8), Chappuys (7), Juguenay (4), Regnaut de Normandie, Boissière, etc., etc.

\* \* \*

Un autre recueil (1661) portant le nom de *Estienne Loyson* n'est que la réimpression de celui de Chamhoudry de 1657.

\* \*

La vogue des recueils collectits s'accentue de plus en plus à partir de 1657. On en compte deux par année en 1658, 1659 et 1660 :

1658: Le Nouveau Cabinet des Muses, présenté par Bertrand de Lamathe, a deux tirages successifs: Le premier, chez la Vre Edme Pépingué, est insignifiant, à peine 70 pages (31 pièces anonymes ou signées d'initiales dont 18 rendues à leurs auteurs), et ses poètes s'appellent: Bouillon (de), D'Hesnault, Du Perret, Mad. de La Suze, Pellisson, Perrin, Petit, Scarron, etc.; — le second, chez Thierry le Chasseur, a 221 pages (105 pièces toutes anonymes dont 27 ont pu être attribuées) et comprend, en plus que le précédent, des poésies de Gilles Boileau, Brébeuf, Carlincas, Chapelle, Charleval, de Maulévrier, Saint-Pavin, Testu-Mauroy, etc.

Les Œuvres diverses tant en vers qu'en prose, chez Jacques Le Gras, sont dédiées à Madame de Mattignon par Octavie. Ce titre est ambigu mais aucune erreur n'est possible; il s'agit bien de poésies choisies (59), car si nous n'avons pu désigner les auteurs de la majeure partie des pièces signées de noms de convention, nous en avons retrouvé quelques-unes appartenant à Berthelot, D'Hesnault. Mad. de la Calprenède. l'abbé de Laffémas, etc.

1659: La Muse Coquette. chez Jean-Baptiste Loyson. de François Colletet, a eu deux éditions: La première (122 pièces: 3 signées et 119 anonymes dont 73 restituées par nous) est consacrée aux intimes de ce poète: Gontard qui s'adonne presque exclusivement au rondeau. Loret, Cabotin, Carneau, Du Pelletier, etc.; Fr. Colletet n'a garde de s'oublier, il y figure avec 21 pièces; — la seconde (108 pièces dont 107 anonymes sur lesquelles 61 attribuées) réunit ses autres amis: Le Président

Métivier (23 p.). Du Vau-Foussard (7), N. Carré, etc. François y insère 20 pièces inédites.

Le second recueil de l'année 1659 est celui des *Divers Portraits* de Mlle de Montpensier (A), il a eu quatre éditions jusqu'en 1663 : La première, imprimée à un très petit nombre d'exemplaires par les soins de Segrais est une rareté ; la deuxième a été diminuée et augmentée ; la troisième est la reproduction de l'édition précédente ; la quatrième et dernière (1663) se distingue par des additions et des suppressions.

Les portraits en vers et mélangés de prose et de vers sont de Cotin, Bouillon (de). Boyer. Mad. des Houlières. l'abbé de Francheville, le Comte de Grammont, L'Héritier de Nouvellon, Linières, Mad. de Montbel, Perrault, Perrin, etc.

Les deux petits recueils de 1660-1661, quoique portant la rubrique Amsterdam, paraissent avoir été imprimés en province; ils sont rarissimes, on en connaît guère que deux exemplaires (dont l'exemplaire Rochebilière entré à la Bibliothèque Nationale):

Le Petit recueil de poésies choisies, non encore imprimées. A Amsterdam, 1660, comprend 21 pièces (7 signées et 14 anonymes sur lesquelles 7 rendues à leurs auteurs) dont quatorze seulement sont nouvelles : 2 de Mlle de Scudéry, 1 du Chevalier de Rivière, etc., etc.

Le Recueil de diverses poésies choisies non encore imprimées. A Amsterdam, 1661, n'est guère plus important que le précédent : 26 pièces anonymes (dont 16 sont nouvelles) sur lesquelles 10 ont été attribuées.

\* \* \*

En 1661, le sieur Faure choisit un titre tout à fait dans la note des précieuses : La Fine Galanterie du Temps, A Paris, chez Jean Ribou. Le contenu (121 pièces anonymes) n'a rien ni de galant ni de précieux. Nous y avons rencontré des vers de : Benserade. Blot, Bouillon (de). Charleval. Gombauld. Segrais, Tristan L'Hermite, etc.; il y en a peut-être du sieur Faure, nous n'oserions l'affirmer. Ce dernier, croyons-nous, s'est borné à réunir des pièces on des extraits de pièces dont la plupart circulaient dans les ruelles.

Nous avons classé dans les recueils collectifs particuliers :

1° Une petite plaquette: Le Tombeau de Nicolas Bourbon (voir Supt. p. 654), contenant 13 pièces en français de Chapelam, Guillaume et François Colletet, Du Pelletier, Garaby de La Luzerne, Nicolaï, Fr. Ogier et Fr. Tiraqueau;

2º L'Approbation du Parnasse des Chevilles de Me Adam;

<sup>(</sup>A) Voir la note placée en tête de la page 106.

3º L'Approbation des Muses de la Lyre du Jeune Apollon ou la Muse naissante du Petit de Beauchasteau.

La première de ces « Approbations » mentionne 53 auteurs et la seconde 54. Contrairement à ce qui existe dans les recueils que nous venons de passer en revue, toutes les pièces sont signées.

On s'étonnera peut-être de ne pas trouver à leur place trois ouvrages paraissant appartenir par leur titre ou par leur contenu à la série des recueils collectifs :

1º Nouveau recueil de diverses poésies françoises composées par plusieurs autheurs. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne Foy couronnée. M. DC. LVI. (1656). In-12 (Bibl. de l'Arsenal, 7307).

12 ff. lim. pour le titre, l'épître dédicatoire à M.M. de l'Académie françoise. l'avis au lecteur et le privilège du 21 décembre 1654 donné pour dix ans à Charles de Sercy. avec achevé d'imprimer du 4 Février 1655.

Le titre ci-dessus par plusieurs autheurs est des plus explicites, cependant ce volume avait été mis en vente l'année précédente avec une indication toute différente : Les Voyageurs inconnus et autres œuvres curieuses du mesme autheur tant vers que prose. Paris, Ch. de Sercy, 1655. Il faut noter du reste que le privilège du Nouveau recueil de diverses poésies françoises est au nom de Ch. de Sercy pour un ouvrage intitulé : Les Voyageurs inconnus....

Ce « Nouveau recueil » renferme une pièce de 50 pages : Les Voyageurs inconnus ; une ode A Calliope dédiée à M. de Bellièvre sur sa promotion à la dignité de premier Président ; des Poésies morales en 17 odes ; une épigramme ; une pièce : le Mélancolique, d'abord en prose, puis en vers, et une lettre de Tharbis, lille du Roy d'Ethiopie, à Moyse. Aucune de ces pièces n'a été insérée dans les recueils collectifs postérieurs. Seule l'ode A Calliope avait paru séparément in-4. Paris, 1654. in-folio (Cat. Bibl. du Roy, Y 5025).

Il est probable que les exemplaires des *Voyageurs inconnus* ne trouvant pas d'acheteurs, le libraire de Serey a essayé de les écouler en les faisant passer pour un recueil collectif de poésies.

On remarquera que le titre primitif Les Voyageurs inconnus porte: et autres œuvres curieuses du mesme autheur. Cet auteur, nous l'avons découvert grâce au manuscrit 19144 de la Bibliothèque Nationale qui renferme 7 odes de Louis Le Laboureur, bailli du Duché de Montmorency, et les 7 odes en question se retrouvent dans « les Voyageurs inconnus ». Aucune confusion n'est donc plus possible.

2º Le Songe du Resreur (1). A Paris, chez Guillaume de Luyne, libraire juré, au Palais.

<sup>(1)</sup> Le Songe du Resveur a été réimprimé à 100 ex. (Genève, chez Gay et fils, éditeurs, 1867), par les soins de P. Lacroix, sur l'exemplaire unique de la Bibl. de l'Arsenal.

dans la Salle des Merciers, à la Justice. M. DC. LX. (1660), avec privilège du Roy, in-12 (Bibl. de l'Arsenal, 9300).

Ce poème est une réponse au libelle: La Pompe funèbre de Scarron, Paris, Jean Ribou, 1660, petit in-12 de 55 p. en prose (par Ant. Baudeau de Somaize) dans lequel les principaux auteurs contemporains étaient plus ou moins maltraités; cette réponse a été attribuée à un ami de Molière. Est-il exact, comme l'a affirmé P. Lacroix, que l'auteur du Songe du Resreur y ait inséré des épigrammes qui couraient sous le manteau et dont les auteurs seraient Quinault, Boyer, Boisrobert, Cotin, l'abbé de Pure, de Villiers, Maguon, Molière, Furetière, Boileau, Jacob et Lucas, Salbret, abbé d'Aubignac, Benserade, Corneille, Th. Corneille, La Mothe Le Vayer, Montauban et Cocto? Pour se convaincre que ces épigrammes sont de la même main, il suffit de les lire: telle est l'opinion du savant commentateur du Molière de la Collection des grands écrivains de France, opinion qui était d'ailleurs celle de M. Taschereau. Dans ces conditions, nous avons crù devoir mentionner le Songe du Resreur sans relever toutefois les épigrammes en question.

3° Le Parnasse royal et lu réjouyssance des Muses sur les grandes mugnificences qui se sont faites à l'entrée de la Reyne. A Paris, chez Jean-Baptiste Loyson, ruë S. Jacques, près la Poste, à la Croix Royale. M. DC. LX (1660). Avec privilège du Roy. In-4 de 11 p.

Cette petite plaquette n'a d'un recueil collectif que le titre, c'est une sorte de récit mythologique, en prose et en vers, sans nom d'auteur.

En résumé, les productions de plus de 400 auteurs (en dehors de ceux dont les noms figurent dans le T. 1) avec plus de 5000 pièces environ, ont été recueillies de 1636 à 1661 par les éditeurs ci-dessus dans 44 recueils comprenant 54 volumes. Sur ces 5000 pièces, près de 3500 étaient anonymes ou signées d'initiales; grâce à nos recherches, ce chiffre est tombé à 2000 environ.

# PREMIÈRE PARTIE

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES

ET

MÉLANGÉS DE PROSE & DE VERS GÉNÉRAUX & PARTICULIERS publiés de 1636 à 1661.

Nous n'avons pas reproduit dans cette première partie le titre et le premier vers des pièces nouvelles signées ou non signées, ces indications figurant soit dans la deuxième partie : Poésies classées par auteurs, soit dans la troisième : Table alphabétique des pièces anonymes.

Les dates que nous avons mises au-dessous du nom de chaque éditeur indiquent celles de leur première et de leur dernière publication de recueils collectifs.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | 7 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# RECUEILS GÉNÉRAUX

Nous réunissons sous le titre ci-dessus les recueils dont les pièces traitent de toutes sortes de sujets, alors même que ces pièces se présentent sous une forme poétique identique : recueils de rondeaux, de houts-rimez, de portraits, etc...

Les recueils particuliers comprennent exclusivement ceux qui s'appliquent à un seul objet ou s'adressent à une personne, à une collectivité quelconque.

| • |   |   |   |      |
|---|---|---|---|------|
|   |   |   |   |      |
|   |   | • |   |      |
|   | · |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   | •    |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   | )/ . |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   | • |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |
|   |   |   |   |      |

# Augustin COURBÉ

Paris (1639-1650)

t° Recueil de divers rondeaux. A Paris, chez Augustin Courbé (1), imprimeur et libraire de Monseigneur Frère du Roy, dans la petite Salle du Palais, à la Palme. M. DC. XXXIX (1639). Avec privilège du Roy. ln-12. (Bibl. de l'Arsenal, 8939).

4 ff. prélim. comprenant le titre et la préface — P. 1 à 181 — 3 ff. n. chiff. pour la table. — Au bas de la p. 180, on lit : « Fin du Recueil de rondeaux » — P. 181 : Rondeau : La malle mort pourquoy as-tu roulu.

Voici le texte de la Préface :

« Après l'impression des Enigmes, il eust manqué quelque chose au divertissement des dames, si on ne leur eust donné les Rondeaux. Ces deux passe-temps les ont entretenuës si agréablement l'espace de quelques mois, qu'on ne pouvoit sans trop de rigueur les priver d'un si doux souvenir. Qui ne scait que c'estoit par là qu'elles commençoient autrefois leurs conversations; qu'elles s'envoyoient visiter avec un Rondeau ou un Enigme, et que les plus doctes, non contentes de les admirer en faisoient qui estoient admirez de tout le monde. Aussi, à n'en point mentir, il y a peu de choses qui ne doivent céder à la douceur de ce divertissement : Car les autres ouvrages de plus longue haleine occupent plûtost qu'ils ne divertissent; et quand on en a leu quelqu'un dans une compagnie, on se trouve tout lassé, comme au retour des spectacles, et incapable d'autre entretien: Mais après la lecture d'un Rondeau ou d'un Enigme, on peut rire et s'entretenir à son aise; et le récit en dure si peu, que les plus grands parleurs peuvent cependant garder le silence. D'ailleurs les grands ouvrages sont ordinairement sérieux, parce qu'il est difficile de se soustenir long-temps dans la raillerie, de sorte que nostre esprit n'y trouve point ce relasche et ce doux amusement qu'il cherche dans la conversation. Et c'est en quoy paroit manifestement l'avantage du Rondeau par dessus l'Enigme. Car l'une est toute sévère, et ne tente guère le ridicule qu'elle ne tombe dans le sale, et ne fasse rougir les Dames bien loin de les divertir ; au lieu que la naïveté du Rondeau se joue à toute heure avec une grâce merveilleuse; et a ce sel et cette pointe que l'on souhaitte dans l'entretien. Ce n'est pas que je veuille nier qu'il n'y en ait quelques-uns où l'on n'a pas gardé toutes les reigles de la bien-séance et de la modestie : mais c'est la faute de l'Artisan, plustost que celle de l'Art, et nous les avons bannis de ce recueil, pour montrer que nous ne les approuvons point. Il n'est pas malaisé de faire de mau-

<sup>(1)</sup> Augustin Courbé: libraire le 3 octobre 1623, imprimeur de Monsieur en 1637 et adjoint au Syndicat le 8 mai 1638 (Cat. Lottin).

vaises pointes, et de dire les termes d'un crocheteur ou d'un desbauché : le secret est de trouver ce tempérament et cette raillerie ingénieuse qui resjouit l'esprit sans blesser l'oreille, que tout le monde cherche, et qui plaist à tout le monde. Il y a d'autre costé un vice où sont tombez quelques-uns trop scrupuleux ou trop foibles, qui n'ayans pas cette belle raillerie, ny cette contexture artificieuse qui font admirer les autres, nous ont laissé des Rondeaux fades et languissans, qui n'ont rien du Rondeau que la mesure et la rime, et où l'on est tousjours en peine de trouver le mot pour rire. Quoy que nous ayons tasché de retrancher tons ceux qui estoient de cette sorte, il est bien mal aisé néantmoins qu'il ne s'en soit glissé quelques-uns dans une si grande multitude : Mais comme nous ne voudrions pas donner tous ceux qu'on trouve iey pour modèle, qu'on ne crove pas aussi que nous voulions condamner tous ceux qui ne s'y trouveront point. Les uns ne sont pas tombez entre nos mains; d'autres ont esté laissez pour des raisons particulières; plusieurs dépendoient de certaines circonstances, qui ne se pouvoient pas expliquer commodément. Et après tout, comme les Loix n'approuvent pas tout co qu'elles souffrent, elles ne condamnent pas aussi tout ce dont elles se taisent. Il restoit de donner icy les règles de l'Art, mais elles s'apprendront assez par les exemples : Car les belles choses ont cela de propre, qu'elles s'attachent insensiblement à nostre esprit; et sans qu'il soit besoin de préceptes pour nous instruire, elles y forment une idée qui nous sert de règle, et qui nous rend, s'il faut ainsi dire, sçavans sans avoir appris les sciences. »

Ce recueil renferme 179 rondeaux : deux sont indiqués comme étant de la petite S (Saintot), deux de la petite P (Pascal), et cent soixante-quinze sont anonymes.

Cent soixante des rondeaux ci-dessus ont été reproduits dans la I<sup>ro</sup> partie du Nouveau recueil de Rondeaux de 1650 : 135 avec une signature et 25 anonymes. Sur ces derniers, nous avons pu en restituer sept (1).

Dix-neuf rondeaux, dont deux attribués (2) ne se trouvent plus dans la dite I° partie de 1650.

Les 112 rondeaux anonymes dont les auteurs sont connus se décomposent ainsi :

| A.,                    | .2 | rondeaux | x signés dans | la Iro | partie | du | Recueil o | le | 1650. |
|------------------------|----|----------|---------------|--------|--------|----|-----------|----|-------|
| Baro,                  |    | rondeau  |               |        | _      |    |           |    |       |
| Benserade,             | ŧ  | _        |               |        | _      |    |           |    |       |
| Billaut (Maitre Adam), | 1  | _        |               |        |        |    |           |    |       |
| Bois robert,           | 1  | _        |               |        |        |    |           |    |       |
|                        |    |          |               |        |        |    |           |    |       |

<sup>(4)</sup> Un de Cotin, un de Dalibray, un de Madame de la Moussaye, deux de Pinchesne, un de Scudéry et un de Voiture.

<sup>(2)</sup> Un de Dalibray et celoi de Madame de La Moussave.

| C.,                       | 4     | rondeaux signés dans la l'equ                                            | artie du Recueil de 1650.               |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cerisy (Germain Habert de | 3), 3 | — signés Habert                                                          | _                                       |
| Ch., voir Chapelain.      |       |                                                                          |                                         |
| Cha (?)                   | 16    | rondeaux                                                                 |                                         |
| Chapelain,                | 2     | — signés Ch.                                                             | _                                       |
| Chau (?)                  | 1     | rondeau                                                                  | _                                       |
| Colletet (G.),            | 1     | _                                                                        | _                                       |
| Cotin,                    | 3     | rondeaux dont deux signés                                                | et un non signé dans la I <sup>ro</sup> |
|                           |       | partie du Recueil de 1650.                                               |                                         |
| Dalibray,                 | 3     |                                                                          | _                                       |
| Desmarests $(J.),$        | 1     | rondeau signé dans la I <sup>re</sup> pa                                 | artie du Recueil de 1650.               |
| D'H. (Madame),            | 1     | _                                                                        | _                                       |
| D. R.,                    | 5     | rondeanx                                                                 | <del>_</del>                            |
| Esprit $(J.)$ ,           | 2     | _                                                                        |                                         |
| Faret (Nic.),             | 1     | rondeau                                                                  | _                                       |
| Frenicle,                 | 1     |                                                                          | _                                       |
| G. II                     | 4     | rondeaux                                                                 |                                         |
| Habert (Germain). voir Ce | risy  | (de).                                                                    |                                         |
| H. D. M.,                 | 1     | rondeau                                                                  |                                         |
| H. L. I.,                 | 7     | rondeaux                                                                 |                                         |
| Incertain,                | 2     | _                                                                        | _                                       |
| La Moussaye (Madame de),  | 1     | rondeau                                                                  |                                         |
| Malleville,               | 17    | rondeaux signés dans la 1 <sup>re</sup> 1                                | partie du Recueil de 1650.              |
| Manduit (Louis),          | 1     | rondeau                                                                  | <del></del>                             |
| M. D. M., voir Montausie. | r.    |                                                                          |                                         |
| Miron,                    | 4     | rondeaux                                                                 | <del></del>                             |
| Montausier (Marquis de),  | 1     | rondeau                                                                  | -                                       |
| Montreuil (Math. de),     | 2     | rondeaux                                                                 |                                         |
| Pascal (la petite),       | 2     | <ul> <li>sig. la petite P.</li> </ul>                                    | <del></del>                             |
| Pinchesne (Martin de),    | 17    | — dont quinze signés                                                     | et deux non signés dans                 |
|                           |       | la I <sup>ro</sup> partie du Recueil de 16                               | 350.                                    |
| S.,                       | 1     | rondeau signé dans la l <sup>ro</sup> pa                                 | artie du Recueil de 1650.               |
| $Saint-Chartres\ (de)$ .  | 2     | rondeaux                                                                 | <del></del>                             |
| Saintot (la petite)       | 2     | <ul> <li>sig. la petite S.</li> </ul>                                    |                                         |
| Scudery (de),             | 2     | rondeaux dont un signé et partie du Recueil de 1650.                     | un non signé dans la I <sup>ro</sup>    |
| Voiture,                  | 26    | rondeaux dont vingt-cinq si<br>la I <sup>re</sup> partie du Recneil de t |                                         |

2º Nouveau recueil de divers rondeaux. Première partie. A Paris, chez Augustin Courbé, dans la petite Salle du Palais, à la Pulme. M. DC. L. (1650). Avec privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y° 1512).

Titre-frontispiee gravé, signé Daret, précédant le titre imprimé ci-dessus représentant deux Amours tenant un livre ouvert sur les pages duquel on lit : Recueil de ron-deaux, 1650, et au bas de la gravure : Avec Privilège du Roy, 1650.

6 ff. prélim. contenant le frontispice gravé, le titre imprimé, la Préface (celle de l'édition de 1639) et l'extrait du Privilège du Roy. P. 1 à 161, 2 ff. non chiff. pour la table (1).

## Voiei l'extrait du Privilège du Roy :

« Le Roy par ses lettres patentes, a permis au Sieur Augustin Courbé, Marchand Libraire, de taire imprimer, vendre et débiter en tous les lieux de son obéissance. Le Requeil de divers Rondeaux, augmenté de plus de moitié depuis la première Impression, en telle marge, en tel caractère, et autant de fois qu'il voudra, durant le temps et espace de dix ans entiers, à compter du jour que la dite Impression sera achevée d'imprimer pour la première fois, avec défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de les imprimer, vendre et distribuër, soit entiers ou séparez, sous prétexte d'augmentation, correction, changement de titre, fausses marques, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, sans le consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront droit de luy, A peine de trois mille livres d'amende, payables par chacun des contrevenans, et applicables, un tiers à nous, un tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, et l'autre tiers audit Exposant, de confiscation des Exemplaires contrefaits, et de tous despens dominages et interrests. A condition qu'il sera mis deux Exemplaires dudit livre en la bibliothèque de sa Majesté, et un en celle de Monseigneur le Chancelier, Voulant qu'à l'Extrait desdites lettres qui sera mis au commencement ou à la fin dudit livre, foy soit adjoustée, et aux copies qui en seront deument collationnées comme à l'original, et que tous Huissiers et Sergens Royaux, facent pour l'exécution d'icelles tous les exploits nécessaires, sans demander autre permission, comme il est plus au long porté par les dites lettres. Donné à Paris le vingt-sixiesme Juillet, mil six cens quarante-neuf. Signées par le Roy en son Conseil, Conrad. Et scellées du grand Seau de cire jaune sur simple quette.

Achevé d'imprimer pour la première fois le t Décembre 1649. »

Cette première partie du Nouveau recueil de Rondeaux comprend 160 rondeaux, dont cent trente-cinq signés et vingt-cinq anonymes qui avaient paru sans signature dans le recueil précédent de 1639. Nous avons pu en restituer cinq (2) à leurs auteurs, ce qui a réduit à 20 le nombre des rondeaux anonymes. Il est resté 140 rondeaux signés ou attribués (voir le Recueil précédent de 1639).

<sup>(1)</sup> La table ne donne la liste que de 159 rondeaux, alors que le recueil en contient 160.

<sup>(2) 1</sup> de Colin, 2 de Pinchesne, 1 de Scudéry et 1 de Voiture.

Nouveau recueil de divers rondeaux. Seconde partie. A Paris, chez Augustin Courbé, dans la petite Salle du Palais, à la Polme. M. DC. L. (1650). Avec privilège du Roy. (Bibl. Nationale, Y° 1512).

5 ff. lim. comprenant: le frontispice gravé représentant deux Amours jetant des perles et appuyés sur un cœur, une banderolle les réunit avec cette inscription: On donne tout ayant donné son cœur; le titre imprimé; l'avis du Libraire au Lecteur—P. 1 à 253; 4 ff. n. chiff. pour la table et le privilège (le même que celui de la l'e partie).

Cette II° partie renferme 237 rondeaux dont deux (1) se trouvaient déjà dans la 1° et dans le Recueil de 1639, soit 235 rondeaux nouveaux : quatre-vingt-dix signés de noms ou d'initiales et cent quarante-cinq anonymes. Nous avons pu en attribuer 38 à leurs anteurs, ce qui a réduit à 107 le nombre des rondeaux anonymes.

Les 128 rondeaux signés ou attribués se décomposent ainsi :

B. C. D., 84 rondeaux.

Dalibray, 1 rondeau non signé.

D. M., 1 —

La Mesnardière, 2 rondeaux non signés.

Malleville, 8 —

Maynard (Fr.), 7 rondeaux dont un non signé attribué également à Miron.

Miron, voir Maynard (Fr.).

Gontard,

Montreuil (Math. de), 2 rondeaux non signés.

Pinchesne (M. de), 19 rondeaux non signés, sans compter celui du Rec. Rondeaux 1639 et de la I<sup>re</sup> partie 1650.

Voiture, 3 rondeaux non signés, sans compter celui non signé du Rec. Rondeaux 1639 et de la I<sup>ro</sup> partie 1650.

<sup>(1)</sup> i de Voiture et i de Pinchesne (n. s.).

## Antoine DE SOMMAVILLE

Paris (1641-1664)

1° Les Métamorphoses françoises recueillies par M. Regnault. A Paris, chez Antoine de Sommaville (1, au Palais, en la Gallerie des Merciers, à l'Escu de France. M. DC. XXXXI (1641). Avec privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y° 7730).

t1 ff. prélim. comprenant : le titre, le discours sur les Métamorphoses françoises, la table des Métamorphoses, l'extrait du privilège du Roy, les fautes survenuës à l'impression et un feuillet blanc. — P. 4 à 108.

Voici le texte:

#### to Du Discours:

« Le beau sexe n'eust pas esté content, si les recueils des Enigmes et des Rondeaux n'eussent été suivis de celuy des Métamorphoses; dont le présent luy sera peut-estre plus cher comme la lecture luy en sera sans doute plus agréable. Je ne veux pas toute-fois establir la réputation de ces derniers ouvrages, sur la perte de celle des premiers, puisque la juste part que je dois prendre en chacun d'eux, rendroit mon jugement sus-pect en ce rencontre, et que l'affection qui me lie avecque lenrs. Antheurs me pourroit rendre récusable : mais je désire seulement faire réflexion sur ce mot de Métamorphose.

Comme le mensonge, qui est la table, est aussi vieux que le premier homme; la Métamorphose, qui ne veut rien dire que changement de forme est aussi ancienne que le monde; car il est certain que la matière première dont tous les corps sont composez ayant esté faite à ce dessein des mains de Dien, tout ce qui naist et qui meurt provient d'elle et puis y retourne, sans qu'elle augmente ny diminuë, ny qu'elle souffre altération ancune que celle de sa forme: C'est toûjours la mesme matière qui de temps en temps paroist soubs des visages dissemblables, comme la cire dedans nos mains reçoit les impressions différentes qui nous plaisent: toute la terre change de face, et sans que rien aille au néant tout se dissoult et se transforme. Aux mesmes lieux où l'on vid autrefois de basses vallées, anjourd'huy l'on void se hausser des montagnes superbes, qui quelque jour s'applaniront peut-estre encore. Tel ruisseau secouru par d'autres ruisseaux, enflé des eaux du ciel et des ravines, roulle impérieusement ses flots dans les plaines, qui devenu fleuve orgueilleux quelque temps après se déborde, et se séparant de luy mesme retourne ensuite en son lit ordinaire. La mesme chose arrive aux estats, et la mesme arrive aux empires qui ayant subsisté avecque gloire dans un siècle,

<sup>(1)</sup> Autoine II de Sommaville (1599-1665) : libraire le 14 Août 1620, adjoint au Syndicat le 23 Mai 1631 (Cat. Lottin). Voir sur Sommaville : Jal : Dict. critique de biographie et d'histoire.

s'affoiblissent après avecque honte dans un autre, et s'estant divisez en s'augmentant se ruïnent enfin par leur grandeur propre, ainsi que des collosses dont la hauteur et le poids causent les cheutes.

Outre les mutations qui se font généralement dans le monde, il se void encor en particulier des changemens en toutes choses, soit dans l'inconstance des saisons, ou dans la diversité des mouvemens et des influences des Astres, soit dans la différence des visages des hommes, ou soit dans la variété de leurs humeurs, et dans les agitations inégales de leurs âmes.

En tous les animaux nous voyons des exemples et des caractères de Métamorphoses qui pour estre communs n'en sont pas moins remarquables; de moy j'ay cent fois admiré l'œuf qui dans sa forme ronde et partaite imitant celle de l'Univers fait sortir de soy plusieurs corps de formes infinies: tantost un Aigle, tantost un Paon, et tantost mille autres sortes d'oiseaux dont la nature a pourveu les airs, paré la terre, et bordé les eaux qui l'entourent.

N'est-ce pas une merveille de voir sortir des animaux sensibles, et vivans, des entrailles vieilles et pourries d'un arbre mort et insensible : car après que ces hauts Sapins dont se couronnent les forests, ont si largement estendu leurs racines dessous la terre, et si fortement eslevé leurs testes vers le Ciel, qu'ils semblent ne pouvoir plus croistre davantage. Pour monstrer qu'il faut que tout change, leur maistre les vend et les livre aux mains d'un marchand avare, qui d'une insolente coignée tait mesurer la terre à ces vieux arbres : en cet estat on couppe leurs bras et leurs branches, et du reste de leur corps on fait le ventre et les costes d'un grand Navire ; ce Navire après avoir vieilly sur la mer forme enfin de ses ais et de ses planches des rats marins, et des espèces mesme de monstres.

Mais est-il rien de plus admirable que le ver qui s'estant changé d'œuf en chenille, tire avec plaisir de son sein, ce fil prétieux, et cette belle soye qui t'ait les riches vestemens, et qui pare les diadèmes; ce ver s'ennuyant après de sa condition tel qu'un homme inconstant dans la sienne, devient solitaire et se renferme dedans soy-mesme pour se changer en febve; puis se lassant d'estre captif, il rompt cette prison vivante qui l'arrestoit, et se transforme en papillon sauvage, qui comme fasché de se voir mourir sans lignée fait des œufs dont il puisse renaistre, ne se contentant pas d'estre son père en se reproduisant, mais voulant encore estre son héritier, ainsi que le Phénix l'est de soy-mesme.

Sur ces exemples, et sur mille autres les anciens ont formé leurs idées : car dès le temps des Platoniciens on parloit desja de transformations, et de Métempsicoses, et Pithagore ne faisoit pas difficulté non plus qu'eux d'abuser des mystères de la Philosophie afin de rendre ses arguments probables, et de donner quelques couleurs à ses mensonges. Ovide en suitte a bien mieux estably les Métamorphoses, car en couvrant la vérité d'un voile fabuleux, il a rendu, s'il faut dire ainsi, le mensonge agréable, aussi bien qu'Apulée qui par un dessein contraire a fait sortir adroitement le jour et la vérité du sein mesme de l'ombre, et de la table.

Ces illustres menteurs ont esté suivis des plus grands hommes dont chasque siècle ait fait gloire; de temps en temps on a repris cette façon d'escrire: et ce genre de Poësie estant venu jusques à nous dans un règne qu'on peut nommer l'Empire des arts et des sciences; il a donné subjet à diverses plumes de s'exercer en ces peintures différentes, dont le recueil peut faire voir que l'Italie n'est pas le seul pays des belles choses, que la France est la véritable mère des bons esprits et que Paris enfin a ses Virgiles et ses Ovides ainsi que Rome. »

## 2º De l'extraict du Privilège du Roy:

« Par grâce et Privilège du Roy, donné à Paris le 19 jour d'Octobre 1640 et signé par le Roy en son Conseil, Le Brun, il est permis à Antoine de Sommaville, Marchand Libraire à Paris, de faire imprimer, vendre et distribuer un Livre intitulé Les Métamorphoses Françoises, en tel volume que bon luy semblera, durant le temps et espace de cinq ans entiers et accomplis, à compter du jour que ledit Livre aura esté achevé d'imprimer, et deffences sont faites à tous autres Libraires ou Imprimeurs de les imprimer, en vendre ni debiter aucun exemplaire d'autres que dudit de Sommaville, à peine aux contrevenans de mille livres d'amende, et à tous ses dépens, dommages et interests, ainsi qu'il est contenu plus au long dans les susdites Lettres, qui sont en vertn du présent extraict tenuës pour deuëment signifiées.

Achevé d'imprimer le 20 Février, 1641. »

Ce recueil comprend 48 pièces, une seule est indiquée au titre comme étant de M. B. Nous avons pu restituer 8 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 39 le nombre des poésies anonymes parmi lesquelles une avait paru dans les Nouvelles Muses de 1633 (1).

Les 9 poésies signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Curneau. 1 pièce non signée.

Dulibray, 3 pièces non signées dont une citée dans les Observations sur le sonnet (Œuv. poétiq. 1653).

Malleville, 2 pièces non signées.

M. B., 1 pièce.

Saint-Amant, 2 pièces non signées.

<sup>(1)</sup> Voir T. I, p. 87.

2º Jardin des Muses où se voyent les Fleurs de plusieurs aggréables poésies. Recueillies de divers Autheurs, tant anciens que modernes. A Paris, che: Antoine de Sommaville, au Palais, en la Salle des Merciers, à l'Escu de France: Et Augustin Courbé dans la mesme Salle, à la Palme. M. DC. XXXXIII (1612 ou 1643). Petit in-12. Bibl. de l'Arsenal, 7267 Rés.)

6 ff. prélim. n. chiff. comprenant : le titre, l'épitre dédicatoire adressée à Monsieur Le Bys, Seigneur de La Chappelle, Montauguier et Libernon, Conseiller et Secrétaire du Roy, signée A. de Sommaville, l' « Advis du Libraire au Leeteur » et les « Fautes de l'impression ». — P. I à 298.

Voici le texte de : t° L'Epître dédicatoire : Monsieur,

« Voiey un Jardin portatif que je vous présente. Il n'est pas remply de fleurs et de fruicts moins aggréables que l'estoient autrefois ceux qu'on voyoit suspendus en l'air dans la fameuse ville de Babylone : mais il a cet avantage sur eux, de se laisser porter par tout. Il vous suivra dans vostre belle maison de la Chappelle comme la Chappelle portative de nos Roys, les suit d'ordinaire à la campagne. Vous pourrez mettre un Jardin dans un Jardin, et y cueillir en vous promenant tantost la fleur d'une Epigramme et tantost le fruiet d'une Ode ou de quelques Stances. Le tout pour délasser vostre esprit après un travail plus sérieux. La principale considération qui m'a convié à vous le dédier, c'est cette bienveillance et estime particulière dont je sçay que vous honnorez une Maison qui ne m'est pas moins chère qu'à vous, outre que je croy que vos mérites vous donnent assez de crédit dans le monde pour le mettre à l'abry des mauvais vents de l'Envie et de la Médisance. Je ne parle point de toutes ces autres rares qualitez dont la Grâce et la Nature vous ont doué comme à l'envy, parce que je craindrois que les Eloges que j'en ferois fussent plustost des espines que des roses à vostre modestie, et qu'ils ne me rendissent suspect d'estre antre que je ne fus jamais, au lieu de vous porter à l'honneur de me croire ce qu'en toute syncérité je suis et veux estre toute ma vie,

Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

A. DE SOMMAVILLE. »

2º De l' « Advis du Libraire au Lecteur »:

« C'est un commun dire des Géographes, que le mont Hélicon autrefois consacré aux neuf filles de Mnémosyne, est l'un des plus aggréables de toute la Grèce; parce qu'outre que les fontaines qui s'y voyent sont d'eau très-claire, et que les serpens qui s'y trouvent n'ont point de venin; il est parsemé de tant de fleurs, qu'on le peut prendre à bon droict pour un Jardin. J'en donne le tiltre à ce Livret, à cause qu'il est remply comme d'autant d'œillets, de roses et de lys, de poësies d'élite, dont la pluspart n'ont point encore veu le jour. Il y en a de sacrées et de prophanes, de sérieuses et de récréa-

tives, de Latines et de Françoises, mais toutes éclattantes de pointes d'esprit ou de naïvetez qui ne sont point nuisibles.

Les unes et les autres ont esté recueillies avec choix et discrétion de plus de cent Poëtes par deux ou trois de mes amis, qui n'ont pas moins d'industrie que de sçavoir. Ils me les ont mises en main, atin de leur donner le jour si je le jugeois à propos. Leur intention n'a esté en ce faisant que de faire remarquer la bonté et la malice des actions humaines pour louer les unes, blasmer les autres, et de toutes passer doctement le temps aux heures d'un juste loisir.

Je vous les offre afin que vous les lisiez au mesme temps et avec le mesme dessein. J'ai meslé les Latines avec les Françoises et les anciennes avec les modernes, sans y observer aucun ordre de Chronologie ny distinction de langage. Mais je me confie qu'elles ne vous en seront pas moins aggréables, puisqu'il est de cette sorte d'ouvrage comme des bouquets, qui plaisent d'autant plus que les fleurs dont ils sont composez se voyent d'espèces et de couleurs différentes.

Vous verrez dans un seul petit Livret qu'elles font un grand nombre de Livres. Ce qui ne servira pas peu pour esveiller et subtitiser vostre esprit, et mesme pour dissiper la tristesse et la lassitude qui luy pourroient estre arrivées d'une estude trop opiniastre.

Voyez-les donc de bon œil, c'est le conseil que vous suivrez je m'asseure, au moins si vous n'estes pas de ces esprits sauvages, foibles et particuliers, qui se formalisent de toutes choses, pour ne les pas prendre du biais qu'il faut, mais bien de ces génies civils, forts et universels, qui sçavent sainement juger de tout et en tirer du fruiet.

J'onbliois à vous advertir d'une chose, c'est qu'encore qu'an titre de ce Livret je semble asseurer que toutes les poësies dont il est parsemé soient aggréables, je n'entends toutefois dire cela que de la pluspart : carje prévoy bien que parmy tant de meures il s'en trouvera quelques vertes, que tous n'aggréront pas. Je me suis fondé pour les qualifier de la sorte, sur le sentiment de Martial, qui tient que lors qu'il se rencontre trente Epigrammes bien faites dedans un Livre, qui en contient deux cens, on les peut appeler toutes aggréables. Adien. »

Ce recueil, dù à Pierre Guillehaud (1) Père Pierre de Saint-Romuald), renferme 312 pièces dont 133 signées, 4 du Nouveau Théophile, 9 signées d'initiales, 28 avec des indications insuffisantes, telles que : un Vieux Gaulois, un advocat de Chambéry, etc., et 133 anonymes.

Sur les 166 pièces anonymes ou avec indications insuffisantes, nous avons pu en attribuer six, ce qui les a réduites à 160.

Les 152 pièces signées de noms on d'initiales et attribuées se décomposent ainsi :

Alexis (le moine), t pièce.
Alix, 1—

<sup>(1)</sup> Les Mémoires de Nicéron renferment T. XIX p. 137 une notice sur Pierre Guillebaud,

```
1 pièce.
Ba\ddot{\imath}f,
Bèze (Théodore de),
                                    2 pièces.
Boetel,
                                     1 pièce.
                                     3 pièces du Rec. des plus beaux vers de 1627.
Boisrobert,
                                     1 pièce.
Bordier,
Bourgueville (de),
                                     1 pièce des Délices (dernier recueil) 1620.
Brun (Ant.), de Dôle,
Cérisier (le Père),
                                    1 pièce.
                                     1 pièce non signée.
Charleval,
                                     1 pièce non sig. des Délices (dernier recueil) 1620.
Chifflet (Philippe),
C. S. de S. M., vair Sainte-Marthe (Charles Scévole de).
D. A. D. S. A.,
                                    4 pièces.
                                   10 épigrammes.
Des Accords.
Des Chesneaux.
                                     I pièce.
D. P. D. S. B.,
Du Bartas,
                                    2 pièces, dont une des Muses raffiées 1599.
Du Bellay,
Du Moulin (le fils du ministre),
                                    1 pièce.
Du Ryer (Isaac),
Faret (Nic.),
Favreau, angoumoisin, voir Favereau (Jacques).
                                     1 pièce.
Favereau (Jacques),
F. C. D. L. J.,
F. G. D. S. F.
Forget, sieur de la Picardière, voir La Picardière-Forget.
                                     1 pièce.
Franqueville (de),
Gellerain (de),
Gournay (Mademoiselle de),
                                    2 pièces.
Jamin (de Chatillon sur Seine),
                                    1 pièce.
La Charnays (Pierre Cotignon de), 4 pièces.
La Giraudière,
La Picardière-Forget,
                                   12
                                     1 pièce.
La Pille, conseiller d'Angoulème,
L'Estoile.
                                     1 pièce du Nouveau recueil de 1609.
Lingendes (de),
Maillet (Marc de),
                                   10 pièces.
                                     5 pièces, dont deux (une non signée) du Par-
Malherbe,
                                        nasse (T. 2) 1607, une du Nouv. recueil 1609 et
                                        une (non sig.) du Second liv. des Délices 1620.
Marot (Clément),
                                   12 pièces.
                                    9 pièces, dont six du Rec. des plus beaux vers 1627
Maynard (Fr.),
                                        et deux du même Rec., édition de 1630.
```

| M. B.,                             | 1          | pièce.                                          |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Méret ou Mairet,                   | 1          | <u> </u>                                        |
| Moquet (le Père),                  | 1          |                                                 |
| Motin,                             | 1          |                                                 |
| Pascal (Mademoiselle Jacqueline),  | 1          |                                                 |
| Pasquier (Et.),                    | 1          | <del>_</del> .                                  |
| Pelletier, Avocat de Dijon,        | 1          | _                                               |
| Porchères (d'Arbaud),              | 1          |                                                 |
| Racan,                             | 2          | pièces, une des Délices 1618 et l'autre du Sec. |
| 1                                  |            | livre des Délices 1620.                         |
| Rapin (N.),                        | 1          | pièce.                                          |
| Regnier (Mathurin).                | 1          | · _                                             |
| Ronsard,                           | <b>1</b> 3 | pièces.                                         |
| Saint-Amant,                       | 2          | pièces, dont une non signée.                    |
| Saint-Gelais (Mellin de),          | 4          | pièces.                                         |
| Sainte-Marthe (Scévole de),        | 1          | pièce.                                          |
| Sainte-Marthe (Charles Scévole de) | ), t       | <del>-</del>                                    |
| Sannon ou Saunon,                  | 1          |                                                 |
| Scudéry (de),                      | 2          | pièces.                                         |
| Théophile (le nouveau), voir La Ch | ari        | unys.                                           |
| Theophile,                         | 8          | pièces, dont une du Sec. liv. des Délices 1620. |
| Tristan l'Hermite,                 | t          | pièce non signée des Amours 1638.               |

Le recueil suivant de Sommaville figure dans divers ouvrages de bibliographie, nous le citons ici:

A) D'après la partie bibliographique de l'étude de M. René Harmand : Essai sur la vie et les œuvres de Georges de Brébeuf (Paris, 1897. In-8) :

Recueil de diverses poésies choisies des sieurs : La Ménardière, Brébeuf, Segrets (sir), du Ryer, Rotrou, Bensserade, Scaron (sic), Cottin (sic), Chevreau, Rampale. Paris, A. de Sommaville, 1660, 2 parties. In-12.

B) D'après le Catalogue Rochebillière, nº 1423 :

Recueil de diverses poésies choisies des sieurs : La Ménardière, Rotrou, Bensserade, Scarron, Chevreau, Rampalle, etc. Paris, 1660. Petit in-12.

Il nous a été impossible de découvrir ce recueil collectif dans aucune de nos grandes bibliothèques publiques, et nos recherches chez les libraires parisiens n'ont pas été couronnées de plus de succès. Nous aurions donc renoncé à le décrire si nous n'avions en mains l'ouvrage suivant :

3° Recueil de diverses poésies choisies des sieurs La Ménardière, Brébeuf, Segrais, Du Ryer, Rotrou, Bensserade, Scaron, Cottin, Chevreau, Rampale et autres. A Paris, chez Michel Bobin et Nicolas Le Gras, au troisième Pilier de la grande Salle du Palais, à l'Espérance, et à L Couronnée. M. DC. LXVI. Avec privilège du Roy. 2 vol. in-12.

Le tome I<sup>or</sup> (première partie) comprend 11 ff. n. chiff. contenant le titre, le privilège du Roy donné à Ant. de Sommaville le 20 Décembre 1659, avec achevé d'imprimer du 16 Juin 1660, et une paraphrase du Ps. 50 (non signée). P. 1 à 240.

Cette partie, manifestement incomplète (elle s'arrête au sonnet IV des « Poésies de Monsieur Segrets (sic) », provient certainement du Recueil de Sommaville de 1660, non seulement parce que le titre du recueil est exactement celui de cette édition, mais aussi parce qu'elle porte bien comme titre courant « Diverses poésies choisies » et l'orthographe fantaisiste de « Segrets » pour Segrais.

Le tome II (seconde partie) comprend le titre semblable à celui du T. I et les p. 1 à 312, mais n'a plus de titre courant. Ici encore nous constatons que le volume est inachevé : au bas de la page 312 figure la réclame « Sur » annonçant le premier mot de la page saivante.

Ce tome II (ou seconde partie) est complété par :

- A) P. 1 à 24, fraction d'un autre recueil imprimé en caractères italiques (poésies anonymes de Benscrade et de Sarasin); au bas de la page 24 se trouve le mot « Rondeau » qui devait commencer la page suivante.
- B) P. 25 à 38, en caractères romains. A la page 38 on lit : fin. Les poésies renfermées dans ces pages, adressées à de grands seigneurs, sont toutes du même auteur.
- C) Ode à son Eminence par M. Gilbert, secrétaire des commendemens de la Reine de Suède et son résident en France. A Paris, chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le deuxième Perron allant à la Sainte Chapelle, à l'Escu de France. M. DC. LIX (1659), avec privilège du Roy. P. 1 à 24.
- D) P. 1 à 24. Cette partie, en caractères romains, n'est pas autre chose que les 24 premières pages des ff. ci-dessus (B) qui constituent ainsi un tout complet.
- E) P. 5 à 11 : 2 sonnets en français à Mazarin et au Roy, traduits ou paraphrasés en espagnol.

Les différentes parties de ce Recueil daté de 1666 semblent tronquées, mais elles l'ont été volontairement à l'époque même, l'exemplaire que nous venons de décrire étant bien complet. Cette édition de Michel Bobin et Nicolas Le Gras se rencontre, en effet, à la Bibl. Nationale (Y° 11529) dans sa reliure originale avec les mêmes lacunes. De plus la p. 163/164 du T. I manque à l'exemplaire de la Bibl. Nationale qui ne renferme ni le privilège accordé à Sommaville, ni les ff. de la fin : 5 à 11.

La conclusion à tirer de l'examen auquel nous venons de nous livrer nous paraît être celle-ci : L'édition Michel Bobin et Nicolas Le Gras est composée des deux parties du Recueil de Sommaville de I660, parties mutilées (si toutefois elles ont paru intégralement à l'origine), nous ne savons pour quel motif. On a ajouté à ces deux parties un petit recueil complet de 38 p. et les 24 premières pages d'un troisième en caractères italiques, qui n'a probablement jamais été mis en vente.

Cette énigme bibliographique ne sera élucidée que le jour où l'on rencontrera un exemplaire de 1660 intact, c'est-à-dire permettant de relever les poésies qui terminaient les deux parties.

Nous avons seulement dépouillé les pièces du T. I (première partie), du T. II (seconde partie) et des pages 1 à 24 en caractères italiques comme formant le Recueil de Sommaville de 1660.

### Voici le texte du Privilège:

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, A nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prévosts, leurs Lieutenans et à tous autres de nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra. Salut, Nostre cher et bien amé Autoine de Sommarille marchand Libraire en nostre bonne ville de Paris, nous a fait dire et remonstrer qu'il a recouvert à grands frais un Recueil de diverses Poësies choisies, des Sieurs Saint Amant, Mesnardière, Brébeuf, Du-Rier, Bensserade, Chevreau, Segrais, Rampalle, Rotrou, et autres, qu'il désiroit faire imprimer s'il avoit sur ce nos lettres nécessaires. A ces causes, désirant traiter favorablement le dit Exposant, nous luy avons permis et permettons par ces présentes, d'imprimer ou faire imprimer lesdits livres en un, ou plusieurs volumes, ainsi qu'il avisera bon estre, et ce pendant le temps de sept ans entiers et accomplis, à compter du jour que les dits livres seront achevez d'imprimer; et faisons très-expresses inhibitions et deffenses à tous autres libraires, ou Estrangers, d'en vendre ny débiter en tous les lieux de nostre obeïssance, d'autre impression que celle qu'aura fait on fait faire ledit Exposant, en telle sorte ny manière que ce soit sans son consentement, à peine de quinze cens livres d'amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hospital Général de nostre bonne ville de Paris, et l'autre tiers à l'Exposant, confiscation des exemplaires contrefaits et en tous ses depens dommages et interests, à condition qu'il sera mis deux exemplaires en nostre Bibliothèque publique, un exemplaire en nostre Bibliothèque du Chasteau du Louvre, un autre en celle de nostre très-cher et féal le Sieur Seguier, Chevalier, Chancelier de France, avant que de les exposer en vente, à peine de nullité des présentes, qui seront enregistrées sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires et Imprimeurs de Paris, du contenu desquelles nous vous mandons que vous fassiez joûir et user plainement et paisiblement ledit Exposant, et tous ceux qui auront droit de luy, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Voulons aussi qu'en mettant au commencement on à la fin desdits Livres, un Extrait des présentes, elles soient tenuës pour deuëment signifiées, et que foy y soit adjoustée, et aux copies collationnées par un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires, comme à l'Original. Mandons en outre au

premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution des présentes tous les exploits nécessaires, sans demander autre permission : Car tel est nostre plaisir, nonobstant clameur de Haro, Chartre-Normande, et autres lettres à ce contraîres. Donné à Paris le vingtiesme de Décembre mil six cent cinquante neuf et de nostre règne le dix-septiesme.

Registré sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires et Imprimeurs, suivant l'Arrest du Parlement du 8° jour d'Avril 1653. Fait à Paris le 16° jour de juin 1660.

G. Josse, Syndic.

Achevé d'imprimer le quinzième jour de Novembre 1660. »

La première partie de ce recueil de 1660 contient 61 pièces dont vingt-deux de Segrais, une signée Bardou et trente-huit anonymes. Nous avons pu restituer trente-quatre de ces dernières à leurs auteurs, ce qui a ramené à quatre le nombre des pièces anonymes.

Sur les 57 pièces signées ou attribuées, trente-huit sont nouvelles, les dix-neuf autres, dont les quatre anonymes (1), avaient paru dans des recueils antérieurs de divers éditeurs.

Les 57 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
Bardou (Jean),
                      2 pièces : une nouvelle signée et une anonyme du Nouv. rec.
                          Chamh. (3°) 1653.
                      1 pièce non signée du Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653.
Benserade.
                     18 pièces nouvelles non signées.
Beys (Ch.),
Brébeuf,
                      1 pièce non signée du Nouv. rec. Chamh. (4°) 1654.
Cerisy (Germain Habert de), la pièce non signée du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Chandeville (de),
                      6 pièces non signées du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Habert (Jean),
                       1 pièce non sig. des Nouv. Muses des sieurs Godeau, etc. 1633.
                      2 pièces non signées du Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653.
Montreuil.
Sarasin.
                      1 pièce non signée du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Scarron.
                      1 pièce nouvelle non signée (l'ode : Léandre et Héro).
Segrais (Segretz),
                     22 pièces : dix-huit nouvelles et quatre des recueils antérieurs
                           d'autres éditeurs (Rec. Serey I p., II p., III p. et IV p.).
                      1 sonnet non signé du Rec. Sercy I p., 1<sup>ro</sup> édition, 1653.
Tristan l'Hermite,
```

<sup>(1)</sup> St.: J'ai trop l'honneur d'estre amoureux. Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653.

St.: Ne m'accusez, Philis, estant trop obstiné.

id.

Sixain: Si vous aimant, j'ay trop osé.

id.

St.: On dit parfois que vous trouvez estrange. Rec. Sercy, 1 p., 4re édition, 1653.

La seconde partie renferme 84 pièces (1) dont deux signées et quatre-vingtdeux anonymes.

Nous avons pu restituer trente-neuf pièces à leurs auteurs, ce qui a porté à 41 le nombre des pièces signées et ramené à 43 celui des pièces anonymes.

Sur les 41 pièces signées ou attribuées, onze sont nouvelles, les trente autres avaient paru dans les recueils antérieurs d'autres éditeurs, dont cinq de la première partie.

Sur les 43 pièces anonymes, dix-neuf sont nouvelles et vingt-quatre (sur lesquelles une de la première partie), avaient paru dans les recueils antérieurs.

### Les 41 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
A. M.,
                   1 pièce non signée du Rec. Chamh. T. II. 1652.
Benserade,
                   3 pièces non signées dont deux du Rec. Chamh. T. II, 1652 et une
                        du Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653.
Brebeuf,
                   la pièce non signée de la première partie.
Cerisy (Habert de), 1 pièce non signée (La Métamorphose des yeux de Philis en astres)
                        du Rec. Chamh. T. I, 1652.
                   les 2 pièces non signées de la première partie.
Chandeville (de),
Chevreau,
                   8 pièces : une signée et sept non sig. du Rec. Chamh. T. I, 1652.
Cotin.
                   3 pièces non signées du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Habert\ (Ph.),
                   i pièce non sig. (Le Temple de la Mort) du Rec. Chamh. T. I. 1652.
L. (de).
                   t pièce non signée du Rec. Chamh. 1652.
Maucroix.
                   1 pièce non signée du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Maynard (Fr.),
                   3 pièces non signées dont deux nouvelles et une du Rec. des plus
                        beaux vers de 1627.
Montplaisir,
                   1 pièce non sig. (le Temple de la Gloire) du Rec. Chamh. T. II, 1652.
Montreuil,
                                  du Rec. de Sercy, II p. 1653.
Rampalle,
                  7 pièces non signées dont six nouvelles (les Idylles) et une du
                        Nouveau recueil Loyson 1654.
Saint-Aignan (de), 1 pièce nouvelle.
Sarasin,
                   2 pièces non signées du Rec. Chamh. T. II, 1652, dont celle de
                        la première partie.
Segrais,
                   1 pièce nouvelle non signée.
Tristan l'Hermite, 2 pièces non signées dont celle de la première partie.
Vauvert (baron de), 7 petites pièces non signées qui n'en forment qu'une parue dans
```

la I<sup>ro</sup> partie, première édition du Rec. de Sercy sous le titre :

Sur une débauche.

<sup>(1)</sup> Nous comptons les 12 madrigaux à Marthon et l'envoy pour une pièce.

Les 24 pages en caractères italiques renferment 10 pièces, toutes anonymes; nous avons pu en attribuer 8. Sur ces dix pièces, trois sont nouvelles et sept avaient paru dans des recueils antérieurs d'autres éditeurs.

Les 8 pièces attribuées se décomposent ainsi :

Benserade, 7 pièces non signées, dont une nouvelle et six du Rec. Chamh. T. II, 1652.

Sarasin, 1 pièce, le sonnet non signé « contre les femmes » du Rec. Chamh.
T. II, 1652, qui se trouvait également dans la deuxième partie.

### Cardin BESONGNE

Paris (1646-1653).

1º Nouveau recueil des bons vers de ce temps. A Paris, chez Cardin Besongne (1), au Palais, au haut des degrez de la Sainte Chapelle, aux Roses vermeilles. M.DC.XLVI (1646). Avec Privilège du Roy. (2) In-12. (Bibl. de l'Arsenal, 7297).

4 ff. n. chiff. comprenant le titre et l'épitre dédicatoire à Madame de Hautefort; p. 1 à 96; Essais poétiques du sieur Du Pelletier: p. 97 à 174; deux sonnets signés: Berthelot, Tristan, et 1 épigramme signée Colletet: p. 175 à 177; diverses poésies du sieur de Bailleul: p. 178 à 210 (le volume est inachevé, il s'arrête à la page 210 sans le mot fin). A la suite, on trouve:

Les souspirs amoureux du sieur Berthelot. A Paris, chez Cardin Besongne (comme ci-dessus). M.DC.XLVI (1646). Titre, p. 1 et 2 contenant deux sonnets « Prélude » et « aux Ambitieux », p. 1 à 130, t ff. donnant l'extrait du Privilège du Roy pour un livre intitulé : « Recueil de diverses poésies ».

#### Voici le texte:

1º De l'Epître dédicatoire :

A Madame de Hautefort, fille d'honneur de la feue Reyne et dame d'atour de la Reyne régente.

Madame,

« Il fant avoüer que la vertu est de telle efficace, qu'elle s'est fait des adorateurs dans tous les siècles, et que le nôtre ne luy refuse pas le culte dont les Anciens ont crû qu'elle estoit digne. Sans doute il s'est treuvé des âmes si fort amoureuses d'elle, qu'elles ont traversé des mers pour contempler le visage de ceux qui faisant profession de la suivre, ont déclamé contre le vice, et renversé les autels que son effronterie luy fit usurper avec tyrannie. Ce juste désir n'a pas esté seulement la passion des Héros du Christianisme, le Lycée et le Portique ont eu des philosophes qui l'ont mise au rang de celles que l'on doit nommer les passions honnestes et de bon esprit. Athènes la profane ne m'en fournit pas moins d'exemples, que Rome la saincte, et je puis dire à mon avan-

<sup>(1)</sup> Cardin Besongne, libraire le 11 Février 1627, meurt en Mai 1671 (Cat. Lottin).

<sup>(2)</sup> M. Raymond Toinet, de Tulle, bibliophile des plus distingués qui a publié un livre curieux et intéressant : « Quelques recherches autour des poèmes héroiques-épiques français du XVII siècle » a eu l'amabilité de nous communiquer son exemplaire du Nouveau Recueil des Bons Vers. Cet exemplaire, dans sa reliure originale, est bien tel que nous le décrivons ci-dessus. Celui de la Bibl. de l'Arsenal est incomplet des poésies du sieur de Bailleul et des Soupirs amoureux du sieur Berthelot. Ces derniers ont été reliés à part.

tage que je n'ay besoin, Madame, que de faire deux ou trois démarches pour voir en vôtre personne tout ce que la vertu a de grand et de magnifique. C'est là qu'elle brille avec toutes ses lumières, et je n'av peu d'obligation à ma fortune qui a voulu que ma demeure fut si proche de la vôtre. Je me vangeray par là des outrages que j'av receus de cette ingrate, à qui l'Antiquité a donné des Temples, et que je n'ay jamais mise qu'au rang des Divinitez aveugles et cruelles. Que si un sçavant en parlant des morts, a dit autrefois de fort bonne grâce, que la mémoire des actions glorieuses estoit une chose sacrée, il me semble que les vertus de ceux qui vivent sont de plus grand poids que celles de ceux qui sont dans les tombeaux. L'art qui nous a laissé les statues, et les images des illustres, par les mains des Sculpteurs, et des Peintres, n'est point de telle efficace que la vivante pratique des actions sainctes. Il est certain que ces marbres, et que ces toilles qui font l'ornement et la parure de nos plus beaux cabinets, et de nos galleries, sont des amusements pour les yeux, des jeux du cizeau, et de la portraiture qui ne persuadent pas avec tant de force qu'une piété vive et agissante. C'est chez vous, dis-je, Madame, que la piété est en son lustre, et je croirois encor avoir dit trop peu, quand j'appellerois vôtre maison son Palais ou son Sanctuaire. Cependant je n'auray point de honte d'y faire entrer les Muses puisqu'elles sont d'un sang illustre, et je pense qu'elles me seront obligées de les avoir fait descendre du haut d'une montagne pour les conduire dedans un lieu si pur et si auguste. Non, Madame, je ne voy point de vertu qui soit de la force de la vôtre, si ce n'est peutestre celle de cette digne sœur qui, par l'imitation de vos saincts emplois vous est plus unie que par les loix de la nature. J'ay icy sans doute un ample champ pour un Panégirique, mais je crois qu'il est plus à propos de garder le silence de peur de profaner une si belle matière par des paroles infiniment au-dessous d'elle, je croy, dis-je avec raison, que vous aymés moins ce parfum et ces éloges de prix que la sincérité de celuy qui fait gloire de se dire, Madame,

> Vostre très humble, etc... Du Pelletier. »

2º Du Privilège: Extraict du Privilège:

Par grâce et Privilège du Roy donné à Paris le dernier Avril 1645, signé par le Roy en son Conseil, Croiset, il est permis à Cardin Besongne, Marchand Libraire à Paris, d'imprimer, vendre et distribuer un livre intitulé, *Recueil de diverses poésies*; Et deffences sont faites à toutes sortes de personnes que ce soit de l'imprimer ny faire imprimer, vendre ny débiter pendant le temps de sept ans, sous peine de mil livres d'amende, et de tous despens, dommages et intérêts, comme plus amplement est contenu par les dites lettres de Privilège.

Achevé d'imprimer le 21 juin 1646.

Ce volume contient en tout 220 pièces, soit 176 pièces signées et 44 anonymes.

Sur les 44 pièces anonymes nous avons pu en rendre 4 à leurs auteurs.

Les 180 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
34 pièces.
Bailleul (de),
                         — y compris les 81 de ses poésies.
Berthelot,
                    82
                          - : une non signée et une signée C.
Colletet (G.),
                     1 pièce non signée.
Dalibray,
                     2 pièces.
Desfontaines,
Du Pelletier,
                    56
                     t pièce non signée.
Malleville.
Tristan l'Hermite,
                              non signée.
Voiture,
```

2º L'Eslite des bons vers choisis dans les ouvrages des plus excellens poètes de ce temps. A Paris, chez Cardin Besongne, au Palais, dans la Gallerie des prisonniers, aux Roses vermeilles. M. DC. LIII (1653). Avec Privilège du Roy. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 13,472).

P. 1 à 210. — P. 1 à 130 et le Privilège daté du « dernier Avril 1645 » avec l'achevé d'imprimer du 21 juin 1646.

Ce recueil n'est autre chose que l'édition du Nouveau Recueil des bons vers de ce temps (avec un titre différent) dont on a supprimé l'épitre dédicatoire, le titre de la seconde partie : Les Soupirs amoureux du Sieur Berthelot, et le feuillet suivant n. p. qui contenait les deux sonnets préliminaires (1), de telle sorte que ce malheureux Berthelot se trouve dépouillé de la paternité de son ouvrage!

<sup>(1)</sup> Prélude : Je n'escry point icy de guerres n'y d'alarmes Aux Ambitieux : Esprits ambitieux, que l'objet de la gloire

### Gaspar METURAS

Paris (1648).

Hortus épitaphiorum selectorum ou Jardin d'épitaphes choisis. Où se voyent les Fleurs de plusieurs Vers funèbres, tant anciens que nouveaux, tirez des plus fleurissantes villes de l'Europe. Le tout divisé en deux parties. A Paris, chez Gaspar Meturas (1), ruë S. Jacques, à la Trinité, près les Maturins. M. DC. XLVIII (1648). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y° 8824-25).

18 ff. prélim. n. ehiff. comprenant : le titre, l'épître dédicatoire à Mr Naudé, chanoine en l'Eglise cathédrale de Nostre-Dame de Verdun, Prieur d'Artige en Limosin, et Bibliothécaire de Mr l'Eminentissime Cardinal Mazarin, signee Gaspar Meturas ; sixain à Mr Naudé, signé Du Pelletier ; l'Advis sur le dessein de ce livre (cet avis est un discours sur l'Epitaphe et sur la manière dont le livre est composé); Au Lecteur ; épitaphes latines sur la mort traduites en vers français ; corrections des fautes survenues en l'impression ; additions pour la Iro partie et pour la IIo partie; l'extraict du Privilège du Roy daté du 29 Avril 1647, signé Olier (achevé d'imprimer le 23 Août 1647). — Iro partie, épitaphes en latin, p. 1 à 336.— IIo partie (épitaphes en français) : Epitaphes tant anciens que modernes, recueillis de diverses villes et nations, seconde partie, à Paris, chez Gaspar Meturas, etc. (Au verso de ce titre : Sonnet sur un cimetière, signé Du Pelletier, parisien). p. 133 (pr 339) à 569 (la pagination saute de 502 à 523).

Voici le texte:

1° De l'Epître dédicatoire :

Monsieur,

« Entre toutes les qualitez qui concilient la bienveillance des hommes, il ne s'en trouve point de plus considérables que celles de la Probité, de la Prudence, de la Modestie, et de l'Erudition. Ce sont aussi celles-là, qui vous ont acquis l'amitié de celuy qui m'a mis entre les mains ces Epitaphes. C'est pourquoy j'ay pensé, que je ne pouvois les offrir à une Personne qui luy fût plus agréable que vous, Et voilà ce qui m'a principalement induit d'en venir à ce devoir. Vous en trouverez dans ce livret, qui regardent les dévots, et les libertins, les vieux et les jeunes, les maris et les femmes, les pères et les enfans, les grands et les petits, les sérieux et les légers, les yvrognes et les sobres, et mesme les bestes et les oyseaux. Tous lesquels ce Personnage a partie faits de son propre Génie, et partie recueillis à diverses fois, depuis plus de quarante années, tant

<sup>(1)</sup> Gaspar I Meturas : libraire le 12 Septembre 1619, exerçait encore en 1680. (Cat. Lottin).

de ses amis plus qualifiez, que des lieux plus célèbres où il a demeuré; et cela non à autre dessein, que de se donner et aux autres un solide souvenir de celle qui n'espargne aucun vivant en ce monde, et qui nous doit tous traitter, comme elle a fait ceux dont voicy les inscriptions funèbres. Il fait bon visiter les tombeaux, on y trouve souvent des lampes ardentes, qui nous font voir les marques de nostre condition mortelle, et n'est pas mal fait d'imiter Caton, qui s'arrestoit à considérer le Cyprès plus long-temps que les autres arbres, mais surtout il faut graver bien avant dans son cœur ce dire du Sage:

Qu'il est meilleur d'aller en la maison du deüil, qu'en celle du banquet ; parce qu'on est adverty dans celle-là de la fin de tous les hommes : et celuy qui vit, pense à ce qui luy doit arriver.

Aussi ne s'est-il pas trompé faisant ce Recneil, parce que celuy a esté et à ceux qui l'ont veu, comme un Jardin parsemé de toutes sortes de belles Pensées, et de doux Soucis, où rien de fascheux ne se rencontre, que la crainte d'en sortir bien-tost.

Il est vray, que vous faisant offre de ces Pièces, je fay comme ceux qui portent des grains d'or au Pérn, ou des diamans d'Alençon à Malabar. Je veux dire, que je présente des Epitaphes à un Sçavant et curieux, qui en a sans comparaison de beaucoup plus excellents dans les innombrables livres et manuscrits qu'il conserve.

Toutesfois, je me confie que vous estes comme ce grand Roy, qui selon les Monumens Grecs, prit volontiers des Oranges d'un pauvre Jardinier, encore qu'il en eût de toutes d'or dans son Palais Royal, ou bien, que vous ressemblez à l'Océan, lequel bien qu'il regorge d'eau ne laisse pas de recevoir les ruisseaux qui coulent dans son seïn.

Il est vray aussi, que plusieurs autres ont donné de semblables Inscriptions au Public : mais cela n'empêchera pas, je m'asseure, que celles-cy ne vous aggréent ; les unes pour leur antiquité, et les autres pour leur nouveauté. Feu Monsieur de Sponde, ce très digne Evesque de Pamiers, n'a pas laissé de travailler après les Annales Ecclésiastiques, quoy qu'il scent que les PP. Tornel Barnabite, Salien Jésuite, et beaucoup d'autres, s'y estoient employez très-doctement devant luy. Il n'a point senty son courage diminué pour cela, et a crû qu'en ce Verger il y avoit de nouveaux fruicts à cueillir, et dans cette Prairie, de nouvelles fleurs à remarquer. Il n'arrive jamais (dit l'Aigle des Docteurs de l'Eglise à ce propos) que tous les livres qu'on a publiez sur un mesme sujet, viennent entre les mains de tout le monde, et peut échoir, que plusieurs qui n'avoient jamais ven les autres ouvrages composez sur cette matière, rencontreront par hazard celuyci, duquel ils pourront recueillir quelque agréable fruit. C'est ce qui m'a fait croire, qu'il est expédient de divulguer plusieurs livres sur un mesme sujet, et en divers style, en direrse méthode, et aver un dessein différent, pourven que ce ne soit jamais avec une foy contraire, afin que tous les hommes en profitent, et se divertissent justement, l'un d'une façon, et l'autre d'une autre. Quoy qu'il en soit, pourven que je vous agrée par le moyen de ce petit présent, me voilà pleinement satisfait, puis que selon la maxime des Anciens. Il vaut mieux contenter un seul homme très sage, que se peiner pour le contentement de plusieurs qui ne le sont qu'à demy.

Peut-estre, que vous présentant ce Livret, je seray tenu pour téméraire par ceux qui ne sçavent rien pardonner que leurs propres fautes, ny rien priser que leur juge-

ment prétendu, et cela d'autant qu'ils penseront, qu'il est indigne d'un homme, qui, comme vous avez fait, a publié quantité de Volumes si eurieux, si doctes et si éloquens, qu'ils rendront à jamais témoignage de vostre capacité et de l'excellence de vostre esprit, ou pour mieux parler, feront dire de vous ee que Lypse disoit de Scaliger, que vous avez possédés les Génies de presque tous les Autheurs, tant anciens que modernes. Mais je ne pouvois mieux m'addresser pour ce présent qu'à vous, qui sçavez supporter toutes choses avec la douceur d'un vray Philosophe. Vous n'estes pas de ceux qui tranchant des esprits rares, mesprisent les autres qu'ils estiment vulgaires, et mesmes se glorifient du titre qu'on leur donne d'en estre le fléau, encore que le plus souvent ils se trompent lourdement, et qu'on leur pourroit dire avec non moins de vérité qu'ils ont de vanité, comme ce vieux paysan d'un de nos Poètes Comiques:

Ne me dédaignez point pour me voir de la sorte, Ne jugez pas de moy par l'habit que je porte, Quelquefois le dedans vaut mieux que le dehors, Et sous une ruine on trouve des trésors.

Vous auriez peur si vous imitiez cette sorte de gens, de n'estre jamais du nombre des bien-heureux, s'il est vray ce que les Saincts enseignent, que pour joüyr du bonheur, mesmes de cette vie, il ne faut jamais mespriser personne, quelque grand qu'on soit d'esprit ou de sang.

Je ne sçay quel bon Génie m'a fait parler de la sorte, toutesfois je n'en suis pas marry, puis que c'est un raisonnement qui peut estre utile à ces mespriseurs de monde. Quelquesfois Dieu a fait parler à propos, non seulement les moindres hommes, mais encore les bestes, pour instruire ceux qu'on appelloit Prophètes. Et puis je me contie que parlant ainsi, j'en cacheray d'autant plus facilement le Compilateur de ces Epitaphes, car il en est de luy, comme de ces vers luysants, dont on ne peut jamais mieux cacher la lueur, qu'en les présentant à la clairté du Soleil; je veux dire de vostre Nom, qui poste et court par le monde, depuis vos jeunes ans, de mesme que celuy de ce Père du Jour.

Mais il est temps que je me cache moy-mesme, en cessant de parler, de peur d'estre importun par mes paroles, à celuy à qui mon plus haust désir n'est que de plaire en toutes choses, afin d'en mériter l'honneur de sa bienveillance en qualité, Monsieur, de vostre très humble, etc.

Sig. : Gaspar METURAS. »

### 2º Du Privilège:

« Par grâce et privilège du Roy, il est permis à Gaspar Meturas, Marchand Libraire à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter un Livre intitulé: Epitaphes tant anciens que modernes, triez et tirez de diverses villes et nations, le tout divisé en deux parties, dont la première contiendra les Latins, et l'antre les François, pendant le temps et espace de cinq ans finis et accomplis. Et défendons à tous Imprimeurs et Libraires, ou autres, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de l'imprimer, ou faire imprimer, vendre et débiter sans le consentement dudit Meturas, à peine de mil

livres d'amende, confiscation des Exemplaires, et de tous dépens, dommages et intérests, comme il est plus amplement contenu audit Privilège. Donné à Paris le 29 jour d'Avril 1647. Et de nostre règne le cinquiesme.

Par le Roy en son Conseil,

Sig. : OLIER.

Achevé d'imprimer pour la première fois le 23 d'Aoust 1647 ».

Ce volume renferme 308 pièces en vers français dont quelques-unes se trouvent dans la I<sup>ro</sup> partie. Sur ces 308 pièces, cent soixante-sept sont signées et cent quarante-et-une sont anonymes. Nous avons pu en restituer neuf à leurs auteurs, ce qui a réduit à 132 le nombre des pièces anonymes (1).

Les 176 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
Arbinet.
                                     1 pièce.
Ayrald,
Baïf.
Bermond (Jean de),
                                     2 pièces : dont une du Recueil de 1597.
Bertaut (Jean),
                                     2 pièces.
Billaut (Maitre Adam),
Bordier.
                                     1 pièce.
Chappuys (sieur de Lagoutto ou Lagoutte), 4 pièces.
Chrestien (Florent),
                                      1 pièce.
Colletet (G_{\cdot}),
                                    25 pièces : vingt-quatre nouvelles dont une non
                                          signée et une non signée du Nouv. recueil
                                          bons vers 1646.
Colletet (Fr.),
                                    14 pièces.
D'Andilly (Arnauld),
                                     1 pièce non signée.
Desmarets (J.).
                                      1
Desportes,
                                      1 pièce.
Dorléans (Louis),
                                     2 pièces, dont une non signée.
D. P. de S. B. (du père de S. B.),
                                     1 pièce du Jardin des Muses 1643.
Du Bellay (Joachim),
                                     3 pièces.
Du Lorens.
                                     1 pièce non signée.
Du Pelletier,
                                    14 pièces, dont douze nouvelles et deux du Nouv.
                                          recueil bons vers 1646.
Du Perron.
                                     2 pièces.
F. G. D. S. F.
                                     1 pièce.
François I'r,
Frenicle,
```

<sup>(1)</sup> La 11° partie renferme 14 pièces en prose française, en vers et prose espagnols et en vers italiens.

```
Gomberville (de),
                                      1 pièce.
Habert(B.),
H. C. (M^{\text{elle}}),
Hodey,
Jodelle,
La Charnais (Pierre Cotignon de), 3 pièces, dont une signée le Nouveau Théophile.
La Fourcade (de),
                                       1 pièce.
La Giraudière,
                                      2 pièces.
La Goutte.
                                       1 pièce.
Le Vayer de Boutigny ou La Motte le Vayer son cousin, 10 pièces.
Loret,
                                      2 pièces.
Malherbe,
                                      6 pièces, dont deux nouvelles et quatre des
                                           recueils précédents : 1 du Rec. de la Pucelle
                                           1613: 1 du Second livre des Délices 1620 et
                                          2 du Rec. plus beaux vers 1627.
Malleville.
                                       i pièce non signée.
Maynard (Fr.),
                                      19 pièces dont dix nouvelles sur lesquelles une non-
                                           signée et neuf des recueils antérieurs : 1 du
                                           Parnasse (I<sup>or</sup> vol.) 1607, 3 des Délices 1615, 3
                                           du Rec. plus beaux vers 1627 et 2 du même
                                           rec. 1630.
Motin,
                                       1 pièce.
Pasquier (Estienne),
Passerat.
                                       1
Porchères d'Arbaud,
Prade (de),
                                     18 pièces.
                                      2 pièces, dont une du Second livre des Délices
Racan,
                                           1620 et une du Recueil plus beaux vers 1627.
                                      1 pièce.
Rapin (N.),
                                      2 pièces.
Regnier (Math.),
Rémond,
                                      1 pièce.
                                      6 pièces, dont cinq nouvelles et une du Séjour
Ronsard,
                                           des Muses 1626.
Rouillard (Sébastien),
                                      2 pièces.
Saint-Amant,
                                      1 pièce.
Saint-Gelais (Mellin de),
Schelandre (Jean de),
Scudéry (de),
                                      2 pièces.
Théophile,
                                     1 pièce.
Théophile (le nouveau), voir La Charnais.
Trellon (Claude de),
                                      1 pièce non signée des Muses ralliées 1603 (nous
                                         l'avons donnée par erreur à Gilbert de Trellon).
```

1 pièce.

Villon,

?

#### Paris (1649).

L'Eslite des Bouts-rimez de ce temps. Première partie, contenant ceux: De Monsieur de Boisrobert. De Monsieur de Benserade. De Monsieur de la Calprenède. De Monsieur Tristan. De Monsieur Sarazin. De Monsieur l'Abbé de Laffemas. De Monsieur de Montreüil. De feu Monsieur Gillet. De Monsieur Desmarets. De Monsieur de Sainct Julien. Et de plusieurs autres. Imprimé à Paris, Et se Vend au Palais. Avec Privilège du Roy, 1649 (1). In-12 (Bibl. Nat., Y° 11499).

8 ff. prélim. comprenant : I ff. pour le titre, 3 ff. pour l'épître dédicatoire « A Monseigneur L'Abbé Fouquet », et 4 ff. pour cinq sonnets en Bouts-Rimez et l' « Avis au Lecteur » ; p. 1 à 93 ; 1 ff. pour l'Extraict du Privilège donné au Sieur de S. Julien pour cinq ans et daté du premier jour d'Octobre 1649.

Voici le texte : t° De l'Epître dédicatoire : Monsieur,

« Je voudrois qu'il me fust permis de suivre icy l'exemple de plusieurs qui mésestimant les premiers leur ouvrage, cherchent et treuvent quelquefois leur approbation dans cette humilité. Mais ne vous donnant rien du mien, je ne puis pas faire comme eux, ny accuser le Livre que je vous présente d'aucun deffaut dont la connoissance et l'adveu qu'en feroient ses Autheurs mériteroit pour eux et pardon et louange. Ce sont les productions des plus Scavans du siècle que je dédie à celuy qui possède les plus belles connoissances du temps : et je croy qu'après avoir diverty toute la Cour, elles peuvent avec quelque raison vous la faire, et prétendre an sortir du cercle où vous les avez veuës, une place en vostre Cabinet. Treuvez bon, Monsieur, que je mette tout en œuvre pour vous témoigner mes respects, et que dans ces taçons ordinaires de remercier par des Epistres les personnes de vostre condition qui nous ont obligez, je suive volentiers une mode très-aisée et très courte pour satisfaire à des créanciers tels que vous je veux dire généreux, et je me faits assez entendre à ceux qui vous cognoissent). Encore ne pouvant si tost payer de mon travail, agréez que je vous engage celuy d'autry pour m'acquitter : souffrez que ma bonne volonté supplée à ma bonne foy : permettez que je volle pour restituer, que j'emprunte pour moins devoir, et que pour n'estre pas ingrat à vos bientaits je sois injurieux aux autres.

<sup>(1)</sup> Les exemplaires de l'édition de 1649 ont été remis en circulation avec la date de 1631. La seconde partie n'a jamais paru.

Injurieux, non je ne leurs sçaurois estre, et tant de beaux esprits dont je vous consacre les copies, ne sont pas tellement épuisez qu'ils ne voyent l'obligation qu'ils m'ont de les mettre sous vostre protection. Vostre naissance, vos vertus, vostre science, vos dignitez, vostre libéralité, vostre esprit, vostre mérite, et tant d'autres qualitez, dont le nombre feroit faire au moindre Orateur un parfait panégyrique, leurs sont assez connuës pour leur faire embrasser avec joye l'occasion qu'ils ont de se donner à vous, j'espère qu'ils se consoleront d'avoir passé par mes mains quand ils sçauront celles où je les ay confiez : qu'ils seront ravis que vostre estime leurs veuille ayder à mériter celle du monde, et de voir par l'accueil que vous leurs ferez celuy qu'on leurs doit faire. Ils chériront un nom qui leur servira de passeport et de guide. Ils brigueront une approbation qui les met à couvert de la censure. C'est elle que je sonhaite pour eux de vostre générosité, que je demande à vostre cognoissance, et que j'attens de vostre justice. En la leurs accordant et à moy la continuation de vos bontez, vous remplirez tous les souhaits, vous satisferez à toutes les demandes, et par une espèce de grâce prévenante qui captive la liberté, vous ne laisserez pas mesmes celle de rien espérer,

Monsieur,

A vostre très-humble et très-obéïssant serviteur, De S. Julien, »

#### 2º De l' « Advis au Lecteur »:

« Je vous faits un présent qui me couste fort peu, mais qui ne vous en doit pas estre moins agréable. Vous scavez que depuis deux ans ces Ouvrages ont eu grand cours, que nul n'estoit bien receu chez les Dames qui ne leur apportast des Bouts-rimez : J'avouë que du depuis ils n'ont pas esté si ordinaires, et ne scay si je le dois imputer à la mode qui passe ou aux derniers mouvemens : mais soit qu'ils ne soient plus de règne, soit qu'ils doivent y revenir, je vous les offre ou pour mémoire de ceux que l'on a faits, ou pour modelles de ceux qui se feront à l'avenir. Je les divise en deux parties comme on a divisé les Envgmes et les Rondeaux, et vous les donne en mesme Volume. Vous en treuverez certains si beaux que vous douterez avec moy s'ils ont esté faits après les rimes, dequoy je ne suis pas garand, puis que je vous les distribuë pour tels que je les ay receus; De plus il v a peu de curieux qui ne les ait vens dans le temps qu'ils ont esté faits, et qui n'en ait donné ou veu donner les rimes. Il y en a plusieurs de moy, et pour les faire reconnoistre, il suffit de dire que ce sont tous les moindres. Selon l'accueil que vous ferez à cette première partie, je vous donneray aussitôt la seconde plus grosse, et j'ose dire plus agréable, en ayant réservé quantité des plus beaux pour vous remercier de l'estime que vous ferez peut estre de ceux-cy. J'ay tort de dire peut estre, puis qu'ils sont d'Autheurs si renommez et si approuvez par vousmesme, que je ne puis douter qu'ils ne soient bien receus. Adieu Lecteur. »

### 3° De l' « Extraict du Privilège du Roy »:

« Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistre de Requestes ordinaires de nostre Hostel, Prévost de Paris ou son Lieutenant, Baillits, Seneschaux, et autres

nos officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé le Sieur de S. Julien nous a fait remonstrer qu'il a entre les mains un recueil de quantité de Poësies curieuses vulgairement appelez Bouts-Rimez, qu'il donneroit volentiers au public sous le titre de L'élite des Bouts-Rimez de ce temps, s'il nous plaisoit luy en accorder la Permission et nos lettres en ce cas nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traitter ledit exposant et luy témoigner la protection que nous prenons des personnes curieuses qui travaillent pour le public, Nous luy avons permis et accordé et par ces présentes permettons et accordons, qu'il puisse faire imprimer, vendre et distribuer par tel imprimeur ou Libraire qu'il choisira, en telle marge et volume qu'il jugera le plus commode, et tant de fois qu'il voudra ledit Livre intitulé L'élite des Bouts-Rimez de ce temps, durant l'espace de cinq ans, à commencer du jour que ledit Livre sera achevé d'imprimer: Pendant lequel temps nous faisons très-expresses deffences à tous Imprimeurs, Libraires et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer ledit Livre ni le faire imprimer, vendre ny distribuer de quelque volume, marge ou caractère qu'il puisse estre sans l'expresse permission dudit exposant, à peine de confiscation des exemplaires, de cinq cens livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérests, à la charge de mettre deux desdits Livres en nostre Bibliothèque publique et un en celle de nostre très-cher et féal le Sieur Seguier, Chevalier de nos Ordres, Chancelier de France, avant que de les exposer en vente, à peine de demeurer descheu de la présente permission. Si vous mandons et à chacun de vous ainsi qu'il appartiendra, ordonnons par ces présentes que du contenu en icelles vous avez à faire jouir ledit exposant durant ledit temps sans soutfrir qu'il luy soit fait, mis, ny donné aucun trouble ny empeschement. Au contraire, voulons que mettant au commencement ou à la fin de chacun desdits Livres une copie de la présente permission ou un extrait d'icelle elle soit tenuë pour deuëment notifiée. Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis faire pour l'exécution des présentes tous exploits nécessaires sans pour ce demander autre permission. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le premier jour d'Octobre l'an de grâce mil six ceus quarante-neuf, et de nostre règne le sept. Signé par le Roy en son Conseil, Vigneron. Et scellé sur simple queue de cire jaune.

Achevé d'imprimer pour la première fois le 4 Novembre 1649. »

Ce recueil renferme 98 pièces dont cinq contenues dans les feuillets préliminaires, pas une n'est signée. Nous avons pu attribuer 4 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 94 le nombre des bouts-rimés anonymes.

Les 4 poésies attribuées se décomposent ainsi :

| Benserade,         | 1 piè | ce non s | ignée. |
|--------------------|-------|----------|--------|
| Boisrobert,        | 1     |          |        |
| Tristan l'Hermite, | 1     | _        |        |
| Verderonne (de),   | 1     |          |        |

### Louis CHAMHOUDRY

Paris (1651-1658).

- 1° Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps; contenant La Belle Gueuse, La Belle Aveugle, La Muette Ingratte, La Belle Sourde, La Belle Voilée, La Vieille Amoureuse, Métamorphose des yeux de Philis changez en Astres, Métamorph. de Ceyx et d'Alcyoné, Le Temple de la Mort. Et autres pièces curieuses. A Paris, chez Louis Chamhoudry (1), au Palais, proche la saincte Chapelle, au bon Marché. M. DC. LII (1652). Avec Privilège du Roy. In-t2.
- 4 ff. prélim. comprenant : le titre, la dédicace à Monseigneur le Comte de Sainct Aignan, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roy, signée Louis Chamhoudry et le privilège ; p. 1 à 74, et 1 ff. bl. qui porte au recto : A Paris, de l'Imprimerie de Sébastien Martin, rüe Sainct Jacques, à l'Enseigne sainct Jean l'Evangéliste, devant les Mathurins.

Voici le texte : 1° De l'Epître dédicatoire : Monseigneur,

« J'ay appris de Démostène, père de l'éloquence Grecque, que ce n'est une si petite gloire de s'élever par l'excellence de ses propres actions, que quelques uns ne l'ayent préféré au bon-heur de la naissance et à l'honneur qu'on peut recevoir des faits illustres de ses Ancestres: Mais c'est chose bien plus glorieuse que la splendeur de l'origine jointe à la valeur de ceux qui par une longue suite de parentelle et de sang noble, monstrent assez chez eux quantité de belles marques d'honneur et de triomphe : Que si on y adjouste le mérite et les propres vertus, il n'y a point de doute que ce ne soit le plus haut degré d'éminence où la grandeur humaine se puisse porter; Tout cela se void en l'illustre Maison de sainct Aignan, dont, Monseigneur, vous estes le Chef, et de laquelle sont descendus de grands et signalez Capitaines, qui ont excellé en valeur et courage dans les occasions où il y alloit du service de nos Rois; et entr'autres, Monseigneur le Comte de sainct Aignan vostre père, sous les règnes des défuncts Rois Henry le Grand et Louis le Juste, de mémoire immortelle, en quantité de sièges, batailles, combats et rencontres mémorables : ce que vous avez si glorieusement imité en fidélité et générosité, et fait voir que cette valeur guerrière (qui ne se plaist qu'à l'ombre des Palmes et des Lauriers, unie avec l'amour des Muses que vous carressez) vous est naturelle, et vous fait remonter au rang noble, dont par plusieurs centaines d'années vos aisnez ont tenu la place, en imitant les hautes et héroïques actions de vos

<sup>(1)</sup> Louis Chamhoudry, gendre d'André Soubron, libraire le 20 Août 1648 (Cat. Lottin).

Ancestres, tant en paix, qu'en guerre; et vous pouvez justement vanter estre des premières Maisons nobles du païs de Berry: Ces considérations m'ont fait prendre la hardiesse de vous dédier ce Recueil de Vers sur divers sujets, qui pourra servir quelques fois de divertissement à un esprit tel que le vostre, qui se plaist à telles œuvres, et que les recevrez avec tout l'agréement qui se peut désirer de l'affabilité accortise mesme; et le public que sçaura, les accueillera dautant plus volontiers, qu'il connoistra le plaisir que vous prenez à telles lectures; et par ainsi il sortira librement au jour, sous la protection puissante d'un Seigneur si accomply et doüé de tant de nobles et singulières parties; ce qui sera une grand'gloire à moy, de faire voir que mon ambition plus grande, est d'estre connu,

Monseigneur,

De vostre Grandeur, Le très-humble et très-obeyssant serviteur, Louis Chamhoudry. »

#### 2º Du Privilège du Roy:

« Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre; A nos amez et féaux Conseillers tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prévosts, leurs Lieutenans, et tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre cher et bien amé Jean Conart, l'un de nos Maistres d'Hostel ordinaire, nous a fait remonstrer qu'il auroit tait un Recueil de diverses Poésies des plus célèbres autheurs de ce temps comme la Belle Gueuse, la Belle Aveugle, la Muette ingratte, la Belle Sourde, la Belle Voilée, la Vieille Amoureuse, Métamorphose des yeux de Philis changez en Astres, Métamorphose de Ceyx et d'Alcyoné, le Temple de la Mort, et autres pièces curieuses, lesquelles ont esté cy-devant imprimées séparément, dont le temps des Permissions qui ont été accordées sont expirées, lequel il désireroit faire imprimer, nous suppliant luy vouloir accorder nos Lettres sur ce nécessaires : A ces causes, désirant tavorablement traitter ledit Exposant, luy avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes, d'imprimer ou saire imprimer, faire vendre et distribuer le dit Recueil, en telle forme ou caractère et tant de fois que bon luy semblera : Faisant très-expresses inhibitions et défendant à tous autres Imprimeurs ou Libraires de l'imprimer ou faire imprimer ledit Recueil sur l'exemplaire, le vendre et distribuer, sans le gré et consentement dudit Exposant ou de ses ayans-cause, durant le temps de dix ans, à commencer du jour qu'il sera achevé d'imprimer, à peine de confiscation des exemplaires, Mil livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérests; à la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliothèque, et un en celle de nostre très-cher et féal sieur de Laubespine, Marquis de Chasteauneuf, Chancelier de nos Ordres, et Garde des Sceaux de France, avant que de l'exposer en vente; Si, vous mandons et à chacun de vous enjoignons, que du contenu en ces présentes, vous fassiez et laissiez joüir et user ledit Exposant, et ses ayans-causes, pleinement et paisiblement, et à ce faire souffrir et obéir contraigniez tous ceux qu'il appartiendra: Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit exemplaire, l'extraiet de cesdites présentes d'icelle soient tenuës pour deuement signifiées, et qu'avant

copies collationnées d'iceluy par l'un de nos amez et féaux Conseillers secrétaires, foy soit adjoustée comme à l'Original: Car tel est nostre plaisir, nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, prise à partie, et autres choses à ce contraire. Donné à Paris le sixième de Mars, l'an de grâce mil six cens cinquante-un: Et de nostre Règne le huictième.

Par le Roy en son Conseil, RENOUARD.

Et le dit Sieur Conart a cédé son droict du présent Privilège à Louis Chamhoudry, pour en jouir pendant ledit temps porté par iceluy, suivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer, pour la première fois, le 27 mars 1651. »

Ce recueil, remarquablement imprimé, ne comprend que 11 pièces, dont une scule est signée (Chevreau). Nous avons découvert les auteurs de neuf pièces, il n'est donc resté qu'une poésie anonyme. — La Belle Sourde indiquée au titre ne s'y trouve pas, elle a été donnée dans le T. II.

Les 10 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée (Métamorphose des yeux de Philis en astres).

Chevreau,

8 pièces dont sept non signées.

Habert (Philippe),

1 pièce non signée (Le Temple de la Mort).

2º Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps; contenant, la suite du Temple de la Mort, Le Temple de la Gloire, Lettre Héroïque, La Souris, Madrigaux sur diverses conleurs, L'indiscret, Amarante au Cours, Poésies de Monsieur de Chandeville, La Dame Fardee, Requeste du Pont-Neuf. Préambule des Instituts de Justinian, La Belle Sourde, La Belle Enlevée, La Riche Laide, L'Amant Victorieux. Et autres pièces curieuses. Tome II. A Paris, chez Louis Chamhondry, au Palais, proche la Sainte Chapelle, au bon Marché. M. DC. LII (1652). Avec Privilège du Roy. In-12.

Titre. P. 1 à 166.

Ce recueil comprend 116 pièces (1), dont 2 répétées deux fois : une anonyme (de Habert de Cerisy) et une de Benserade; soit 114 pièces nouvelles dont vingt-huit signées, treize ayant des initiales (2) et soixante-treize anonymes. Nous avons décou-

<sup>(1)</sup> Nous avons compté pour une pièce l'envoy et les douze madrigaux sur diverses couleurs adressés à Marthon.

<sup>(2) 3</sup> Benserade; 14 Chandeville; 1 Des Ursins; 8 Du Pelletier; 9 D. P.; 2 II. D. L.; 2 D. M.; 1 La Goutte; 1 Sarasin.

vert les auteurs de 19 pièces, ce qui a porté à 60 le nombre des pièces signées et réduit à 54 celui des anonymes.

Les 60 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

### A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans le recueil antérieur de Chamhoudry.

A. M., 1 pièce non signée.

Benserade, 7 pièces dont trois signées (1) (une répétée 2 fois, signée et non signées) (2) et quatre non signées.

Chandeville (de), 14 pièces.

Cotin, 3 — non signées.

Des Ursins, 1 pièce.

D. M., 1 pièce de la seconde partie du Nouv. recueil Rondeaux 1650, où elle est non signée.

D. P., voir Du Pelletier.

Du Pelletier, (3) 17 pièces, dont neuf signées D. P.

H. D. L. (4) Laffemas (abbé de), 2 pièces.

L. (de), 1 pièce non signée, signée dans la IIIe p. du Rec. de Sercy 1656.

La Goutte, 1 pièce.

Lalone (de), 1 pièce non signée.

Maucroix, 1 — Mėnage, 1 —

Montplaisir (de), 2 pièces non signées.

Montreuil, 2 pièces, une signée D. M. et une non signée.

Saint-Pavin, 1 pièce non signée.

Sarasin, 2 pièces, dont une non signée.

# B) Poètes figurant dans le recueil antérieur de Chamhoudry, mais avec pièces nouvelles.

Chevreau, 1 pièce non signée. Habert (Philippe), 1 pièce non signée (5).

Ces deux premières parties (ou T. I et H) du recueil ci-dessus de Conart, édité

<sup>(1)</sup> Le sonnet sig. Henserade : Aymez, servez, brulez avec patience est donné à D'Andilly dans le Rec. Conrart. T. XXIV, in-4° et à Montausier par le Manusc. de la Bib. Nat. 12680.

<sup>(2</sup> La Riche laide : Bien que nous suyons seuls vostre crainte est frivole

<sup>(3)</sup> Des poésies de Du Pelletier avaient déjà paru dans le Nouv, rec. des Bons vers de ce temps 1646.

<sup>(4)</sup> Sous cette initiale on trouve o pièces dans la Ire édition de la II p. du Rec. Sercy, qui sunt signées L'abbé de Lassemas dans les suivantes.

<sup>(5)</sup> Cette pièce · Enfin adorable Sylvie » est signée de Cerisy dans la Ve partie du Rec. de Sercy, mais elle est donnée à Philippe Habert dans le Rec. de Barbin 1692.

par Chamhoudry, ont été immédiatement réimprimées (moins les ff. prél.) sous le même titre à Leyde, chez Jean Sambix, 1652. In-12.

3º Nouveau recueil de poésies des plus célèbres autheurs du temps. A Paris, chez Louis Chamhoudry, au Palais, vis à vis la saincte Chapelle, à l'enseigne sainct Louis. M. DC. LIII (1653). Avec privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nat., Yº 4650 Réserve).

3 ff. prélim. comprenant le titre et la table. P. 1 à 174.

Ce recueil contient 138 pièces, dont deux signées d'initiales et quatorze de Chandeville.

Sur ces 138 pièces, 56 sont nouvelles dont les deux signées d'initiales et 82 proviennent des recueils précédents sur lesquelles quatorze étaient signées de noms ou d'initiales.

Nous avons découvert les auteurs de 39 pièces, ce qui a porté à 55 le nombre des pièces signées et réduit à 83 celui des anonymes.

Les 55 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Chamhoudry.

Bardou (Jean), 1 pièce non signée.

G. D. T., 1 —

Gombauld, 1 — non signée.

L. D., 1 —

Malleville, 1 — non signée.

## B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, avec pièces nouvelles.

Benserade, 8 pièces non signées dont une nouvelle qui paraissait en même temps dans la H° p. du Recueil de Sercy et sept données dans le recueil précédent (1).

Cotin, 5 pièces non signées dont deux nouvelles et trois du rec. précédent.

Maucroix, 2 — : une nouvelle et la pièce du recueil précédent.

Ménage, 1 pièce nouvelle non signée.

Montreuil (Math. de), 5 pièces nouvelles non signées, dont deux ont paru simultanément : une dans la I<sup>re</sup> partie du Recueil Sercy (1653) sous la signature S. Laurens-Parisot, l'autre dans la II<sup>e</sup> partie de 1653 du même recueil.

<sup>(1)</sup> Dans les sept du recueil précédent se trouve, mais non signé, le sonnet attribué à D'Andilly et à Montausier.

# C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sans pièces nouvelles.

A. M., 1 pièce non signée du recueil précédent.

Chandeville(de),14 pièces du recueil précédent.

Chevreau, 1 pièce non signée du recueil précédent.

Des Ursins, 1 pièce (non signée cette fois) du recneil précédent.

D. M., 2 pièces non signées du recueil précédent.

D. P., voir Du Pelletier.

Du Pelletier, 5 pièces: 2 non signées du recueil précédent et trois signées D. P.

La Goutte, 1 pièce non signée

M. D\*. M. P\*., voir Montplaisir (de).

Montplaisir (de), 2 pièces non signées du recueil précédent.

Saint-Pavin, 1 pièce non signée

Sarasin, 1 —

6 ff. prélim. comprenant le titre, la dédicace à Monseigneur le Comte de S. Aignan, premier gentilhomme de la Chambre du Roy, signée Louis Chamboudry, le privilège du Roy qui est le même que celui du recueil de 1652, mais l'achevé d'imprimer est du 1<sup>er</sup> jour de juillet 1654, la table et 1 ff. bl. — P. 1 à 156.

Voici le texte de la nouvelle Epître dédicatoire au Comte de Saint-Aignan:

### Monseigneur,

« Ayant eu l'honneur de vous présenter un petit livre, auquel vous avez en la bonté de ne pas refuser vostre protection : J'ose espérer que vous ne luy ferez pas maintenant un aceueil moins favorable, estant augmenté à cette nouvelle édition, de plusieurs choses capables de luy donner un nouveau lustre. Il a peut-estre en soy quelque chose d'agréable : mais pour estre bien receu en public, vostre authorité luy est nécessaire ; et si je puis obtenir cette grâce, il paroistra avec bien plus d'asseurance. C'est, Monseigneur, ce qui me fait prendre la hardiesse de vous le dédier, sçachant bien que les Autheurs célèbres dont il contient les pièces les plus estudiées, ne peuvent avoir de plus grand bon-heur, que la protection d'une personne accomplie comme vous, qui augmentez les avantages de vostre Noblesse, par vostre propre mérite; qui faites conti-

<sup>4</sup>º Nouveau recueil de poésies des plus célèbres autheurs du temps. A Paris, chez Louis Chamhoudry, au Palais, vis à vis la saincte Chapelle, à l'Enseigne sainct Louis. M. DC. LIV. (1654). Avec Privilège du Roy. In-12 (1).

<sup>(1)</sup> Quelques exemplaires portent « Recueil » au heu de « Nouveau Recueil », etc. (Bibl. Nationale, Y° 4649 Réserve).

nuellement tant d'actions conformes à la splendeur de vostre islustre maison; en qui la vertu, d'intelligence avec la fortune, fait voir le bon-heur de la naissance, soustenu d'un courage héroïque; en qui la valeur adoucit la fierté naturelle, pour caresser agréablement les Muses; et en qui l'on connoist que l'usage des Lauriers s'accorde également à la victoire et à l'excellence de l'esprit. C'est, Monseigneur, ce qui vous fait maintenir dans le rang noble, que vos ancestres ont occupé pendant plusieurs siècles, principalement feu Monseigneur vostre père, sous les règnes des défunts Roys Henry le Grand et Louys le Juste, de mémoire immortelle, pour le service desquels il s'est signalé en quantités de sièges, batailles, combats et rencontres mémorables.

Toute cette gloire a passé dans vostre personne, que l'on voit éclater par un double brillant de Noblesse et de vertu : et c'est par cette vertu, qui se plaist au travail des Doctes, que j'attends de vous toute l'approbation que se peut promettre ce petit Recueil de Vers, où vous pourrez trouver du divertissement, lors que vos grandes occupations vous donneront quelques momens de relâche. Enfin, Monseigneur, cette mesme vertu qui vous inspire tant de mouvemens de générosité, me fait espérer, que si vous trouvez de la témérité dans mon entreprise, vous y trouverez aussi un zèle, qui pourra suffire pour vous rendre digne d'excuse, celuy dont les plus grands desseins sont de vous faire connoistre qu'il est,

Monseigneur,

De Vostre Grandeur,
Le très humble et très obéïssant serviteur,

Louis CHAMHOUDRY. »

Ce recueil renferme 46 pièces dont quatre signées et quarante-deux anonymes. Sur ces 46 pièces, 20 sont nouvelles dont les quatre signées et 26 proviennent des recueils précèdents.

Nous avons découvert les auteurs de trente-et-une pièces, ce qui a porté à 35 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 11 celui des pièces anonymes.

Les 35 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

# A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Chamhoudry.

Brébeuf, 1 pièce non sig. (l'Hostel des Ragouts) du Rec. de Sercy, I p. I<sup>ro</sup> éd. 1653.

Esprit (J.), 2 pièces non signées du Recueil de Rondeaux de 1639.

Incertain, 2 pièces non signées.

Scarron, 5 — dont deux non signées.

Scudery (de), 1 pièce non signée.

Tristan l'Hermite, 3 pièces nouvelles non signées dont une de la I p. 1<sup>re</sup> édition du Recueil Sercy (1653).

## B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, avec pièces nouvelles.

Benserade, 2 pièces non signées, dont une nouvelle et une du Recueil Chamhoudry. T. II, 1652 (2°).

L. (de), 1 pièce non signée.

Lalane (de), 2 pièces : une nouvelle signée du Recueil Sercy I p. 1<sup>re</sup> édition 1653 et une non signée du Recueil Chamhoudry. T. II, 1652 (2°).

Ménage, 2 pièces non signées: une nouvelle et une du Rec. Chamh. T. II. 1652 (2°).

## C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sans pièces nouvelles.

Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée du Recueil de 1652 (1°).

Chevreau, 8 pièces non signées du Recueil de 1652 (1°).

Habert (Ph.), 2 — du Recueil de 1652 (1°) et du T. II, 1652 (2°).

Laffemas (abbé de), 2 pièces non signées du T. II, 1652 (2°).

Sarasin, 1 pièce non signée — —

5° Recueil de diverses poësies des plus célèbres antheurs de ce temps. Reveu, corrigé et augmenté. A Paris, chez Louys Chamhoudry, au Pulais, vis à vis la sainte Chapelle, à l'enseigne saint Louys. M. DC. LIV (1654). Avec privilège du Roy. In-12 (1).

4 ff. prélim. n. chiff. comprenant le titre, l'épitre dédicatoire à Monseigneur le Comte de S. Aignan, premier gentilhomme de la Chambre du Roy, signée Louys Chamhoudry (qui est celle du Nouveau Recueil de 1654) et des stances (sept) à Monseig. le Comte d'Harcourt; p. 1 à 181 et 4 ff. n. chiff. pour la table.

Ce recueil renferme 58 pièces, dont cinq signées de noms ou d'initiales (2) et cinquante-trois anonymes. Une de ces pièces, anonyme d'ailleurs, ne sera reproduite dans aucun des recneils postérieurs de Chamhoudry.

Sur ces 58 pièces, 27 sont nouvelles, dont seize avaient paru simultanément dans le Nouveau recueil Chamhoudry (4°) 1654, et 3t proviennent des recueils précédents.

Nous avons pu attribuer trente-sept pièces à leurs auteurs, ce qui a porté à 43 le nombre des pièces signées et réduit à 15 celui des pièces anonymes.

<sup>(1)</sup> Nous avons rencontré un exemplaire d'un recueil Chamhoudry avec le titre suivant : Recueil de diverses puésies des plus célèbres autheurs de ce temps. Reveu, corrigé et augmenté. A Paris, chez Marin Leché, au Palais, au premier Pillier de la Grand'Salle, au Soteil d'or. M. DC. LIII (1653). Avec privilège du Roy. 6 ll. lim. pour le titre, l'épltre dédicatoire, le privilège, la lable et les St. au Comte d'Harcourt. — P. 1 à 179. Cette édition est entièrement semblable à celle décrite sous le n° 5 sauf qu'elle ne possède, pas la dernière pièce : Saillies de joye d'un esprit françois sur la santé de Mgr le Cardinal duc (Richelieu) pièce non reproduite dans les recueils postérieurs de Chamhoudry.

<sup>2)</sup> I signée) B; I de Lalane; 3 de Scarron.

Les 43 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

### A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Chamhoudry.

Brébeuf, 1 pièce non signée du Rec. de Sercy I p. 1<sup>re</sup> édition 1653, qui avait paru simultanément dans le Nouveau recueil de Chamhoudry de 1654 (4°).

Esprit (J.), 2 pièces non signées qui avaient paru simultanément dans le Nouveau recueil de 1654 (4°).

Incertain, 2 pièces non signées qui avaient paru simultanément dans le Nouveau recueil de 1654 (4°).

Scarron, 11 pièces, dont six nouvelles non signées et cinq (deux non signées) du Nouveau recueil de 1654 (4°).

Scudéry (de), 1 pièce non signée du Nouveau recueil de 1654 (4°).

Tristan l'Hermite, 4 pièces non sig. dont une nouvelle : La Comédie des Fleurs du Rec. de Sercy II p. 1<sup>re</sup> édition 1653 et les deux du Nouv. recueil de 1654 (4°).

### B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, avec pièces nouvelles.

Benserade, 2 pièces dont une nouvelle signée B. qui avait paru simultanément dans le Nouv. recueil Chamh. de 1654 (4°) et une non signée du T. II, 1652 (2°).

L. (de), 1 pièce non signée.

Lalane (de), 2 pièces : une signée du Recueil de Sercy I p. 1<sup>re</sup> édition 1653 qui avait paru simultanément dans le Nouveau recueil de 1654 (4°) et une du T. II de 1652 (2°).

Ménage, 2 pièces non signées dont une du Nouveau recueil de 1654 (4°) et une du T. II de 1652 (2°).

## C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sans pièces nouvelles.

Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée du Recueil de 1652 (1°).

Chevreau, 8 pièces non signées du Recueil de 1652 (1°).

Habert (Philippe), 2 pièces non sig.: une du Rec. de 1652 (1º) et une du T. II 1652 (2º).

H. D. L. (abbé de Laffemas), 2 pièces non signées du T. II de 1652 (2°).

Montreuil, 1 pièce non signée du T. II de 1652 (2°).

Sarasin, 1 — —

<sup>6°</sup> Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps. Seconde partie. Reveu, corrigé et augmenté. A Paris, chez Louis Chamourdry (sic), au Palais, vis à vis la Sainte Chapelle, à l'image sainct Louis. M. DC. LV (1655). In-8. (Bibl. de l'Arsenal, 7306).

4 ff. prélim. comprenant le titre, l'épître dédicatoire : A Monseigneur le Comte de S. Aignan, premier gentilhomme de la Chambre du Roy (qui est celle du Nouveau Recueil de 1654) et la table. P. t à 200. La dernière pièce est la première des poésies de Chandeville.

Ce recueil, qui a l'aspect d'une contrefaçon (I), renferme 108 pièces ayant paru dans les recueils antérieurs dont 5 seulement sont signées (2).

Nous avons restitué 49 pièces à leurs auteurs, ce qui a porté à 54 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 54 celui des pièces anonymes.

Les 54 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

## Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sans pièces nouvelles.

Bardou (Jean), 1 pièce non signée. 4 pièces non signées : une du T. II de 1652, deux du Nouveau recueil Benserade, de 1653 (3°) et une du Nouveau recueil de 1654 (4°). 4 pièce non signée du recueil précédent. Brebeuf. Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée du recueil précédent. Chandeville (de), 1 pièce du T. II 1652 (2°). 9 pièces non sig., les huit du rec. précédent et une du T. II 1652 (2°). Chevreau, 2 pièces non signées du Nouveau recueil de 1653 (3°). Cotin. Des Ursins. 1 pièce non signée du T. H de 1652 (2°). 2 pièces non signées des deux Recneils de 1654 (4° et 5°). Esprit (J.). 1 pièce non signée du Nouveau recueil de 1653 (3°). Gombauld, Habert (Philippe), 2 pièces non signées du recueil précédent. Incertain, Laffemas (abbé de) 2 2 pièces du recueil précédent dont une non signée. Lalane (de), L, D.1 pièce non signée du Nouveau recueil de 1653 (3°). Malleville, 1 Maucroix, 1 M. D\*. M. P\*., voir Montplaisir. Ménage. 3 pièces non signées, les deux du recueil précédent et une du Nouveau recueil de t653 (3°). Montplaisir (de), 2 pièces non signées du T. II de 1652 (2°).

<sup>(1)</sup> Ce recueil et le suivant ont fait l'objet d'une note intéressante publiée dans le « Corneille » des Grands Ecrivains de la France (T. X, p. 357). Ils sont cités d'après l'exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal qui comprend la première partie du Recueil de Sercy avec la mention de 4 édition et la date de 1653, imprimée dans le même format. Cette première partie a également lout l'air d'être une contrefaçon.

<sup>(2) 1</sup> de Chandeville; 1 de Lalane; 3 de Scarron.

Montreuil, 5 pièces non signées du Nouveau recueil de 1653 (3°).

Sarasin, 1 pièce non signée du T. II de 1652 (2°).

Scarron, 5 pièces du recueil précédent dont deux non signées.

Scudéry (de), 1 pièce non signée du recueil précédent.

Tristan l'Hermite, 3 pièces non signées du Nouveau recueil de 1654 (4°).

7º Nouveau recueil de poésies des plus célèbres autheurs du temps. Troisième partie. Reveue, corrigée et augmentée. A Paris, chez Louis Chamoudry (sic), au Palais, vis à vis la saincte Chapelle, à l'image saint Louis. M. DC. LV (1655). In-8 (Bibl. de l'Arsenal, 7306).

4 ff. prélim. comprenant le titre, une épigramme signée Corneille (et qui est de Saint-Amant), une épigramme de Scarron, deux épigrammes non signées, un dizain non signé (qui est de Saint-Amant), une épigramme : D'un jaloux fait cocu, un sonnet — épitaphe de Scarron, un dizain non signé (qui est de Saint-Gelais).

La pagination, qui suit celle du recueil précédent, commence à la p. 201 jusqu'à 256. Les pages 201 à 214 contiennent la suite des poésies de Chandeville.

La division de cette édition en deux parties (2° et 3° parties) ainsi que l'addition des pièces liminaires ci-dessus feraient croire à une spéculation de Chamhoudry (à moins que ce ne soit une contrefaçon de son recueil, hypothèse plus vraisemblable) qui aurait voulu donner le change au public en lui offrant sous une nouvelle forme les recueils publiés précédemment.

Cette troisième partie renferme, avec les pièces liminaires qui sont nouvelles, (1), 71 pièces dont soixante-trois provenaient des recueils antérieurs de Chamhoudry. Sur ces 71 pièces, 16 sont signées dont treize de Chandeville, les autres sont anonymes.

Nous avons restitué 25 pièces à leurs auteurs ce qui a porté à 41 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 30 celui des pièces anonymes.

Les 41 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Chamhoudry:

Corneille, 1 pièce signée mais qui est de Saint-Amant.

Saint-Amant, 2 pièces, une non signée et celle signée Corneille.

Saint-Gelais, 1 pièce non signée des Muses ralliées de 1599.

<sup>(1)</sup> Saint-Amand, 2; Saint-Gelais, 1; Scarron, 2; non sig., 3; soit huit pièces.

# B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, avec pièces nouvelles.

Scarron. 3 pièces dont deux nouvelles : une non signée, et une non signée du Nouv. rec. de 1654 (4°).

## C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sans pièces nouvelles.

| A. M.,            | 1 pièc       | e non signée d   | lu T. II de 1652 (2°).     |
|-------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Benserade,        | 6 pièce      | es (t) non signe | ëes du T. II de 1652 (2°). |
| Chandeville (de), | <b>1</b> 3 — | · signées        |                            |
| Cotin,            | 3 —          | - non signées    | _                          |
| D. M.,            | 1 pièc       | e <u> </u>       | -                          |
| Du Pelletier,     | 4 pièce      |                  | _                          |
| La Goutte,        | 1 pièce      | e –              |                            |
| Maucroix,         | 1            | <del>-</del>     | -                          |
| Montplaisir (de), | 2 pièce      |                  | _                          |
| Montreuil,        | 1 pièce      | <del>-</del>     | _                          |
| Saint-Parin,      | 1 —          | · —              | -                          |
| Sarasin,          | 1 —          |                  | _                          |

8° Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps contenant, La suite du Temple de la Mort, Le Temple de la Gloire, Lettre héroïque, La Souris, Madrigaux sur diverses couleurs, L'Indiscret, Amarante au Cours, Poésies de Monsieur de Chandeville, La Dame Fardée, Requeste du Pont-Neuf, Préambule des Instituts de Justinian, La Belle Sourde, La Belle Enlevée, La Riche Laide, l'Amant Victorieux. Et autres Pièces curieuses. A Paris, chez Louis Chamhoudry, au Palais, devant la Sointe Chapelle, à l'Image S. Louis, M. DC. LVII (1657). Avec Privilège du Roy. In-12.

Titre. P. 1 à 336 et 3 ff. pour la table.

Ce recueil comprend 178 pièces publiées antérieurement dont une répétée 2 fois (2), soit 177 sur lesquelles quatorze de Chandeville et quatre signées de noms ou d'initiales.

Nous avons pu attribuer 71 pièces à leurs auteurs, ce qui a porté à 89 le nombre des pièces signées et réduit à 88 celui des pièces anonymes.

Les 89 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

<sup>(1)</sup> Dont celle attribuée à D'Andilly.

<sup>(2)</sup> Montre, montre moy l'heure ou par l'élection.

### Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry.

```
A. M.,
                  1 pièce non signée du T. II de 1652 (2°).
Bardou (Jean),
                                      du Nouveau recueil 1653 (3°).
                 10 pièces (1) non signées : sept du T. II de 1652, deux du Nouv. recueil
Benserade,
                     de 1653 (3°) et une signée B. du Nouveau recueil de 1654 (4°).
                  1 pièce non signée du Nouveau recueil de 1654 (4°).
Brébeuf,
Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée du Recueil de 1652 (1°).
Chandeville (de), 14 pièces du T. II de 1652 (2°).
Chevreau.
                  9 pièces non sig. : huit du Rec. de 1652 (1°) et une du T. II, 1652 (2°).
                                      trois du T. II de 1652 (2°) et une du Nouveau recueil
Cotin,
                                        de 1653 (3°).
Des Ursins,
                                      du T. II 1652 (2°).
                  1
D. M.,
                  1
D. P., voir Du Pelletier.
Du Pelletier,
                  5
Esprit (J.),
                  2
                                      des deux Recueils de 1654 (4° et 5°).
G. D. T.,
                                      du Nouveau recueil de 1653 (3°).
                  1
Gombauld,
Habert (Philippe), 2
                                      du Recueil de 1652 (1°) et du T. II 1652 (2°).
                                      des deux Recueils de 1654 (4° et 5°).
Incertain,
L. (de),
                  1
Laffemas (abbe de), 2
                                      du T. II de 1652 (2°).
La Goutte.
Lalane (de),
                  2 pièces : une n. s. du T. II, 1652 (2°) et une du Nouv. rec. de 1654 (4°).
L. D.,
                  I pièce non signée du Nouveau recueil 1653 (3°).
Malleville,
                  1
Maucroix,
                  2 pièces n. s.: une du T. II de 1652 (2°) et une du Nouv. rec. de 1653 (3°).
                  3 pièces n. s.: une du T. II de 1652 (2°), une du Nouv. rec. de 1653 (3°)
Ménage,
                     et une (la Requeste des Dictionnaires) du Nouv. rec. de 1654 (4°).
Montplaisir (de), 2 pièces non signées du T. II, 1652 (2°).
Montreuil.
                  6 pièces non signées D. M. du T. II, 1652 (2°) et quatre du Nouveau
                     recueil, 1653 (3°).
                  1 pièce non signée du T. II de 1652 (2°).
Saint-Pavin,
Sarasin,
Scarron.
                  5 pièces dont deux non signées du Nouveau recueil de 1654 (4°).
Scudéry (de),
                  1 pièce non signée
Tristan l'Hermite, 3 pièces non signées
```

<sup>(1)</sup> Dont celle attribuée également à D'Andilly.

9° Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps contenant, La Belle Gueuse, La Belle Aveugle, La Muette Ingratte, La Belle Sourde, La Belle Voilée, La Vieille Amoureuse, Métamorphose des yeux de Philis changez en Astres, Métamorphose de Ceyx et d'Alcyoné, Le Temple de la Mort. Et autres Pièces curieuses. A Paris, chez Louis Chamhoudry, an Palais, devant la Sainte Chapelle, à l'Image S. Louis, M. DC. LVII (1657). Avec Privilège du Roy. In-12.

6 ff. prélim. (dont le titre, et 1 ff. blanc) contenant l'épitre dédicatoire à Monseigneur le Comte de S. Aignan qui est celle du Nouveau recueil de 1654 (4°), le privilège du 6 Mars 1651 avec achevé d'imprimer du 1° Décembre 1656, et la table. P. 1 à 156. Après la page 156 se trouve un nouveau titre :

Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps contenant, La Suite du Temple de la Mort, Le Temple de la Gloire, Lettre héroïque, La Souris, Madrigaux sur diverses conleurs. L'indiscret, Amarante au Cours, Poésies de Monsieur de Chandeville, La Dame Fardée, Requeste du Pont-Neuf, Préambule des Instituts de Justinian, La Belle Sourde, La Belle Enlevée, La Riche Laide, L'Amant Victorieux. Et autres pièces currenses. A Paris, chez Louis Chamhoudry, etc. M. DC. LVII (1657). Avec privilège du Roy. In-12.

4 ff. liminaires pour le titre et la table. P. 1 à 179.

Les deux parties ci-dessus renferment les 178 pièces du recueil précédent, dont une répétée deux fois, soit 177, plus 5 pièces (1) du Nouveau recueil de 1653 (3°) (une non signée de Cotin), en tout 182 pièces.

10° Les Muses illustres de Messieurs Malherbe, Théophile, L'Estoile, Tristan, Bandoin, Colletet le père, Ogier, Marcassus, La Ménardière, Carneau (Célestin), L'Affemas, Boisleau, Linières, Maynard le fils, Colletet le fils. Et plusieurs autres autheurs de ce temps. A Paris, che: Louys Chamhoudry, au Palais, devant la Sainte Chapelle, à l'Image S. Louys. M. DC. LVIII (1658). Avec Privilège du Roy. In-12 (2) Bibl. Nat., Y° 7784).

18 ff. n. chiff. comprenant le titre, la dédicace à Monseigneur le Comte de S. Aignan, signée Colletet le fils. l' « Advis au Lecteur » signé Colletet le fils, la Table des pièces, des cartons: p. 323/24, 101/102, 105/106, 329/330, et l'extrait du privilège du Roy daté

<sup>(1)</sup> Epithalame : Créqui, cette beauté dont les traits pleins de flammes

A Made du Tillet sur la mort de son père, St : Lisimène je sçav comment

Sur la prise de Dunkerque, Sonnet : Quel cours précipité de victoires rapides (Cotin)

A Mr F. Sur son départ, Sonnet : Triste et fascheux départ, funeste cloignement

A M\*\*\*. Rép. à son premier Sonnet : Vostre flamme à l'excès ne scauroit estre pire

<sup>(2)</sup> Certains exemplaires portent, au lieu de Louis Chamhondry: P. David (Cat. Rochebillière nº 1415). reçu libraire le 24 juillet 1631.

du 8 avril 1658. P. 1 à 387 (le verso occupé par l'errata), la pagination saute par erreur de la page 333 à la page 343.

Voici le texte : 1° De l'Epître dédicatoire : Monseigneur,

« Puis que vous estes le véritable Protecteur des Muses, il est bien juste que les Muses vous rendent hommage, et qu'elles vous reconnoissent comme la personne du monde à qui elles sont le plus obligées. Je puis bien rendre ce témoignage à la postérité, après tant de beaux Esprits qui l'ont si hautement rendu dans leurs Ouvrages; et j'ay sujet moy-mesme de le publier, puis que les miennes ont autrefois receu quelques gratifications de vos mains libérales. C'est aussi, Monseigneur, ce qui m'a fait naistre l'envie de vous présenter quelques vers qu'elles m'ont inspiré de temps en temps sur de différentes matières; et comme je sçay qu'ils n'ont pas assez de charmes pour arrester longtemps vos yeux, je me suis advisé d'assembler les Muses de quelques Illustres dont les noms ne vous sont pas inconnus, et d'introduire les miennes avec elles dans vostre Cabinet, où elles sont tousjours les bienvenuës. Je m'imagine, Monseigneur, que cette entreprise ne vous désagrèra pas, et que cette variété pourra divertir vostre Esprit curieux de semblables galanteries. Vous en verrez de Sérieuses, de Bachiques, d'Amoureuses, et de Boulonnes; et toutes dans leur genre pourront recevoir quelque favorable approbation de vostre bouche. En effet, Monseigneur, on peut dire que ce petit Recueil, que je prends la liberté de vous dédier, auroit toutes ses grâces, et toutes ses beautez, si mes foibles productions ne s'y trouvoient point meslées. Ce n'est pas après tout que ce meslange luy soit désavantageux, et qu'il ne puisse produire les mesmes effets que produisent d'ordinaire ces laides suivantes, dont se servent nos plus belles Dames. Je veux dire, qu'il ne relève son esclat, et qu'il ne fasse voir la différence qui se trouve entre ma Poësie, et celle de ces Esprits consommez dans l'âge, et dans l'expérience. Vous en jugerez, s'il vous plaist, Monseigneur, vous qui estes un si bon Juge dans ces agréables matières, et qui touchez aussi délicatement la Lyre d'Apollon, que vous sçavez adroittement manier l'Espée de Mars, ou les armes de Bellonne. La dernière Campagne de Mont-médy témoignera toûjours avecque moy cette vérité; et la Cour qui scait par cœur les beaux Vers que vous faittes, la publiera comme mov par toute l'Europe; Que ne m'est-il permis de pousser ma pointe plus avant, et de vous donner sur ce sujet les louanges qui vous sont légitimement deues? Et que ne puis-je encore adjoûter un véritable récit de cette agilité merveilleuse, qui vous est si naturelle, et qui sert au divertissement du plus grand de nos Monarques? Alcidiane, Monseigneur, se présente à ma mémoire, comme la pièce la plus nouvelle, et celle où vous avez paru avec tant de pompe et de magnificence; mais d'abord qu'elle s'offre à mon souvenir, vostre modestie, me fait signe que je me taise, qu'il est temps que je borne icy vostre Eloge, et que je ne dois plus avoir de paroles que pour vous dire, que je suis, Monseigneur,

> Votre très-humble et très-obéyssant serviteur, COLLETET LE FILS ».

### 2º De l' « Advis au Lecteur »:

« Je ne croy pas te faire un mauvais présent quand je te donne ce petit Recueil de Poësies; comme je suis assez curieux des nouveautez que produisent nos Illustres; J'av pris plaisir de tirer d'eux à diverses fois, ce que je te présente en une seule. Je ne prétends pas de donner des Eloges à tous leurs Ouvrages, c'est assez de te marquer le nom de leurs Autheurs pour en connoistre le mérite. Il est vray que tu ne le trouveras pas à toutes les pièces qui composent ce Livre, puisqu'il y en a quelques-uns que je dois taire, et quelques-autres que j'ignore. Mais peut-estre y aura-t-il aussi quelques Enfans dont tu connoistras les Pères, comme il y aura sans doute quelques Pères qui reconnoistront leurs Enfans; et s'il arrive que tu ne les connoisse pas tu jugeras au moins qu'ils sont d'illustre naissance puisqu'ils en ont les véritables marques. Je prétends bien toutesfois que tu en exceptes les miens que tu trouveras mélez parmy les autres, qui ne portent point sur le front ces nobles caractères, mais qui ne servent seulement comme ces ombres dans les tableaux qu'à faire éclatter les plus vives peintures; ou comme ces taches qu'on void dans le Soleil qui semblent ne paroistre à nos yeux que pour relever la lumière et la splendeur de ce bel Astre. Cependant si par hazard tu rencontres quelques Vers qui ayent desja paru ailleurs que dans ce Volume, souviens-toy que les bonnes choses sont tousjours de saison, et qu'on ne se doit non plus lasser de les re-imprimer, que de les lire. Je ne l'ay point grossi de pièces à rejetter, et s'il y en a quelques-unes, je n'y reconnois que les miennes; Tout y est choisi, et tout y est mis dans son ordre; de sorte que je n'appréhende pas qu'on donne à ce Recueil le titre de mauvais, comme on a fait à quelques-uns de ce siècle. Si tu n'aymes que le sérieux, la première Partie doit contenter ta curiosité sérieuse; si Bacchus fait tes délices, la seconde te peut satisfaire; si ton âme est sensible à l'Amour, la troisiesme ne contient guière que des soûpirs Amoureux; et si tu ne respire que la Joye, la quatriesme n'est remplie que de matières gayes et enjouées. Ainsi ton goust sera bien dépravé si tu ne trouves de quoy le flatter dans ce nouveau Livre; Mais parmy tant de variétez dont il est remply, jette un peu les yeux sur quelques Odes de Tristan qui méritent bien d'estre leuës, sur quelques Sonnets de seu nostre amy Baudoin, dont je sais revivre la mémoire, et sur quelques Poësies de mon Père que sa modestie vouloit me dessendre de mettre au jour; Je mets encore en ce rang celles de M. Ogier qu'il a faites il y a plusieurs aunées, que j'ay tirées de l'ombre de son Estude, et qui sont si dignes de la lumière, que tu m'advouëras, comme son esprit est excellent, que tout ce qu'il compose est de mesme, et s'il est grand Orateur qu'il est aussi bon Poëte; Parumque diis visum est esse eum maximum Oratorum. Je ne dis rien des autres Autheurs de crainte de n'en pas assez dire, et comme je sçay que tu les connois ou que tu les dois connoistre, je me doute bien que leurs Ouvrages ne te plairont guière moins que ceux dont j'ay fait l'Eloge. Il me reste seulement à t'inviter de recevoir ce Livre d'aussi bon cœur que je te le présente, et de te faire espérer s'il t'agrée de t'en offrir l'un de ces jours un second Volume, qui ne sera pas moins curieux que le premier, ny moins souhaitté de ceux qui recherchent avecque passion ces divertissantes galanteries.

3º De l'Extrait du Privilège du Roy :

« Par grâce et Privilège du Roy donné à Paris le huictiesme jour d'Avril mil six cens cinquante-huict, signé par le Roy en son Conseil, Salmon. Il est permis au Sieur François Colletet le fils, de faire imprimer par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il luy plaira un Livre intitulé, Les Muses Illustres: et ce durant le temps de sept années, à compter du jour qu'il sera achevé d'imprimer pour la première fois. Et deffences sont faites à tous Imprimeurs, Libraires, et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer, faire imprimer, vendre, débiter ny contrefaire ledit Livre, sans le consentement dudit exposant, ou de ceux qui auront droict de luy, à peine aux contrevenans d'amende et de confiscation des Exemplaires, et de tous despens, dommages et intérests; ainsi qu'il est plus amplement porté par le Privilège.

Et ledit sieur Colletet le fils a cédé le Privilège dudit présent Livre à Pierre David et Louïs Chamhoudry, Marchands Libraires à Paris, pour en jouïr suivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer pour la première fois, le 15° jour d'Avril 1658. »

Ce recueil contient 242 pièces toutes nouvelles, c'est-à-dire qui n'avaient pas été publiées dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, sur lesquelles 192 signées, soit directement, soit à la table, et 50 anonymes.

Nous avons pu rendre 19 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 31 le nombre des pièces anonymes.

Les 211 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Chamhoudry.

| Baudoin (Jean),        | 8 pièces dont le sonnet sur « la Goutte » qui avait paru<br>signé J. B. dans le Nouveau recueil Loyson 1654.       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beys $(Ch.)$ ,         | 2 pièces.                                                                                                          |
| Boileau (Gilles),      | 2 — non signées, dont une signée à la table.                                                                       |
| Bouchardeau,           | 1 pièce non signée.                                                                                                |
| Bouillon (de),         | 2 pièces non signées parues simultanément dans le Nou-                                                             |
|                        | veau Cabinet des Muses 1658.                                                                                       |
| Brégy (Comtesse de),   | 1 pièce non signée.                                                                                                |
| Cabotin,               | 2 pièces.                                                                                                          |
| Cairol,                | 1 pièce.                                                                                                           |
| Carneau (Etienne),     | I —                                                                                                                |
| Carré (N.),            | 2 pièces, dont une en collaboration avec Colletet le fils.                                                         |
| Chambret (Marquis de), | l pièce signée L'Inconnu.                                                                                          |
| Colletet (Claudine),   | 7 pièces, dont une sig. C. indiquée à la table comme étant de Claudine, une autre sig. C., une Cl. et une non sig. |
| Colletet (Guillaume).  | 20 pièces, dont une signée G. C. et une C.                                                                         |

```
Colletet (François) dit le fils, 43 pièces, dont cinq non signées (une des cinq l'est à la
                                table) sans compter celle en collaboration avec Carré (N.).
                            1 pièce non signée qui avait paru dans le Recueil de Sercy
Condé (Prince de).
                                HI p. 1656.
                            2 pièces signées à la table.
Corneille (Thomas),
                            3 pièces.
Courdes.
D'An.. (le baron),
                            t pièce.
                            1 pièce signée F. et Flotte à la table.
Flotte,
Foureroy (B.),
                            I pièce.
Gontard (par erreur: Gontaut), 1 pièce.
                            2 épigrammes non signées.
Laffemas (Isaac de),
La Luzerne (Marquise de), 1 pièce.
La Mesnardière,
                            2 pièces.
                                     dont une est signée Quincy dans le Rec. de Conrart.
La Suze (Comtesse de),
                            1 pièce.
Lesprit (A.),
                            2 pièces.
L'Estoille,
L'Inconnu, voir Chambret (Marquis de).
                            2 pièces : une signée à la table et une non signée.
Linières,
                             1 pièce qui avait paru dans le Jardin d'Epitaphes 1648.
Mulherbe,
Marcassus,
                             1 pièce.
Maynard le fils,
                             1 —
Neufgermain,
Ogier (François),
                           47 pièces, dont vingt-et-une signées F. O.
                            2 pièces non signées.
Pellisson,
Picou (H. de),
                            2 pièces.
Pinchesne (Martin de),
                            1 pièce signée M. Pinch.
Priezac le fils,
                            2 pièces.
Requault,
                             4
Richelieu (Cardinal de),
                            1 pièce.
S., voir Sève.
Schelandre (de),
                             1 pièce.
Sève.
                             5 pièces signées S., dont une signée à la table.
T. (l'Abbé), voir Testu.
Testu (l'Abbé),
                            3 pièces, dont une signée l'Abbé T. et une T.
                                 - dont une du Jardin d'Epitaplies 1648.
Théophile,
Villaine (Mello de),
                             1 pièce.
```

# B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Chamhoudry, avec pièces nouvelles.

Benserade, 1 pièce non signée qui paraissait en même temps dans

la IV p. du Recueil de Sercy.

Du Pelletier,7 pièces.La Goutte,1 pièce.Malleville,1 —

Tristan L'Hermite, 11 pièces, dont deux non signées.

## Charles DE SERCY

Paris (1683-1661).

Le succès du Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps fut tel, que Charles de Sercy n'hésita pas à recueillir toutes les pièces les plus intéressantes dont il put se procurer une copie, et deux ans après l'apparition du premier volume de Chamhoudry, il donnait (24 mars 1653): Les Poésies diverses de MM. Corneille, Benserade, etc. L'accueil qu'elles reçurent dépassa toutes ses espérances et il dut, quatre mois après, les réimprimer avec des augmentations importantes, en y ajoutant la mention de Première partie (seconde édition); en même temps il publiait une II° partie (12 Août 1653).

L'année suivante, il remit en vente un nouveau tirage de la I<sup>re</sup> partie (troisième édition) et de la II<sup>e</sup> partie (seconde édition, 14 juillet 1654), avant de se décider à produire la III<sup>e</sup> partie (6 février 1656).

La IV° partie paraissait en 1658 (12 janvier) accompagnée d'une réimpression de la Ir° partie (quatrième édition), de la II° partie (troisième édition) et de la III° partie (seconde édition).

Enfin, sous la date de 1660, avec achevé d'imprimer du 18 août, Charles de Sercy livrait au public la Ve partie qui fut la dernière.

Malgré tons ces tirages successits, la vogue des Recueils de Sercy était loin d'être épuisée; Laurens Maury, de Rouen, réimprima les cinq volumes sous la date de 1660-1661; deux éditions au moins suivirent en 1662-1666. Peut-être y en eut-il d'autres dans cet intervalle de quatre années?

En résumé, les poésies rénnies par les soins de Ch. de Sercy ont fait les délices de ses contemporains et Ch. Sorel, sieur de Souvigny, n'ent point de difficulté à décider cet éditeur à commencer la publication d'un recueil analogue en prose sous le fitre « Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps », d'autant qu'il lui fournissait presque toute la matière du premier tome (1658). Cinq volumes (y compris la réimpression du premier) parurent successivement de 1659 à 1663. Leur succès fut moindre, on n'en relève guère que deux ou trois éditions ou contrefaçons. Ils comprennent quelques poésies séparées et de nombreuses pièces mélangées de prose et de vers (en dehors des morceaux en prose), que nous avons extraites et qui figurent à la table des anonymes avec le nom de leurs auteurs quand une attribution a été possible.

Chose curieuse, le privilège (1) de la II° partie des Pièces en prose (Achevé d'im-

<sup>(1)</sup> Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre.... Nostre cher et bien amé Charles de Sercy, Marchand Libraire en nostre bonne Ville de Paris. Nous a fait remontrer qu'il a cy devant fait impromer, en vertu de deux Privilèges qu'il Nous a plû lny accorder; Sçavoir l'un le 19 Janvier 1633,

primer le 20 octobre 1662), indique que le *Recueil de poésies choisies* devait comporter neuf volumes, et le *Recueil de pièces en prose* huit volumes au lieu des cinq qui ont vu réellement le jour. Est-ce la réserve du public qui a été cause de la non publication des trois dernières parties, ou simplement la difficulté à laquelle s'est heurté Sercy d'en trouver la matière? Nous posons la question sans y répondre.

#### Iº Recueil de Sercy (vers).

A) I<sup>re</sup> partie, première édition. — Poésies choisies de Messieurs Corneille, Bensserade, de Scudéry, Boisrobert, Sarrasin, Desmarests, Bertaud, S. Laurent, Colletet, La Mesnardière, de Montereuit, Vignier, Cherreau, Malleville, Tristan, Testu-Mauroy, de Prade, Girard, de L'Agé. Et plusieurs autres. A Paris, chez Charles de Sercy (1), au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LIII (1653). Avec Privilège du Roy. In-12.

signé Sauvanelle, et l'autre du 8 Janvier 1637, signé Justel, le premier portant permission d'imprimer un Recueil de Poésies Choisies des plus célèbres Autheurs de ce temps, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, desquelles le dit de Sercy en a fait imprimer en diverses années cinq Volumes ; le second portant permission d'imprimer un Recueil de Pièces en Prose les plus agréables de ce temps, aussi composées par divers authours, desquelles le dit de Sercy en a l'ait imprimer en divers temps quatre Volumes Et comme il a veu que les dits Becueils ont esté favorablement receus du Public, cela a donné sujet au Suppliant d'en faire une recherche, lequel avec grand soin et dépense a recouvré de quuy augmenter chacun des dits Recueils de quatre Volumes ; tellement que le dit Recueil de Poésies Choisies aura neuf volumes, et celuy en Prose huit : Et comme il ne peut pas avec la dépense qu'il a faite des dits manuscrits, et l'impression qu'il faut qu'il fasse pour les faire imprimer, avec les autres premiers Volumes, qu'il ne luy couste une somme considérable, voyant que les Privilèges des dits premiers Volumes sont presque expirez, il craint qu'après avoir fait une grosse dépense, quetqu'autre Libraire par envie ne les fasse imprimer, ce qui luy causeruit une perte irréparable : C'est pourquoy il nous a très humblement supplié de luy accorder nos Lettres sur ce nécessaires. A ces causes, Nous luy avons permis et permettons par ces Présentes, de faire imprimer lesdits neuf Volumes de Poésies Choisies, et les huit Volumes du Recueil en prose, les dites Pièces conjointement ou séparément, durant l'espace de quinze ans, à commencer du jour que chaque Volume ou Pièces séparées seront achevées d'imprimer pour la première fois: Faisant très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'imprimer, vendre et débiter, faire imprimer ou contrefaire les dits Volumes de Poésies et Prose, sans la permission et consentement du dit Exposant, ou de ceux qui auront droict de luy, à peine de quatre mille livres d'amende, et de tous despens, dommages et intérests, et de confiscation des Exemplaires; à la charge qu'il sera mis un exemplaire de chacun des dits Volumes dans nostre Cabinet du Chasteau du Louvre, deux en nostre Bibliothèque publique et un en celle de nostre cher et féal le Sieur Seguier, Comte de Gyen, Chancelier de France, avant que de les exposer en vente, suivant nostre Règlement, elc.

Donné à Paris, le douzième jour d'Avril, l'an de grâce mil six cent soixante-deux, et de nostre Règne le dix-neufvième. Signé, par le Roy en son Conseil, Bouchard. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de cette Ville de Paris, le 2 May 1662, suivant l'Arrest de la Cour de Parlement du 8 Avril 1653. Sig. I. Du Bray. Syndic.

Achevé d'imprimer pour la première fois le 20 Octobre 1662.

(1) Charles de Serey, frère puiné de Nicolas, et gendre de N. Picard, par Geneviève, libraire le 18 Septembre 1649, adjoint au Syndicat le 9 Juin 1670, mort en 1703 (Cat. Lottin.).

t3 tf. prélim. dont 1 ff. pour le frontispice gravé représentant un rideau sur lequel est inscrit le titre du livre; au-dessus du rideau un masque grotesque accoté de deux amours qui tiennent une couronne de laurier; t ff. pour le titre imprimé; 1 ff. pour l'« Epître dédicatoire à Monseigneur l'abbé de Saint-Germain Beaupré, Conseiller et Aumosnier du Roy»; t0 ff. pour la table. — P. 1 à 4t8 et t ff. pour le privilège donné à Sercy pour 9 ans et daté du 19 janvier 1653.

Voici le texte : t° De l'Epître dédicatoire :

Monseigneur,

« Je serois encore dans l'impuissance de reconnestre les obligations que je vous ay, si les plus grands Génies de ce Royaume ne m'avoient fourny de quoy vous satisfaire. Je vous offre ce qu'ils m'ont donné, m'assurant que veus n'aurez pas désagréable que je m'acquite du bien d'autruy, et que les plus agréables Rimes de ce temps vous persuadent que je ne seray jamais ingrat à toutes vos bontez. Je sçay bien que sans mesler mon intérest, je ne pouvois dédier ce choix de Poësies à une personne plus Illustre, et dent les éclatantes lumières en pussent mieux discerner les beautez: Mais permettez, Monseigneur, que je treuve mes avantages dans un juste devoir, et qu'en rendant ce que je dois à vostre mérite, je vous fasse parestre mon zèle, et la gloire que j'ay de me dire,

Monseigneur, Vostre très-humble et très-obéïssant serviteur, C. de Sercy. »

## 2° Du Privilège :

« Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A nos amez et féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillits, Seneschaux, Prévosts, leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre cher et bien amé Charles de Sercy, Marchand Libraire de nostre bonne Ville de Paris, Nous a fait remonstrer qu'avec beaucoup de peine, de soin et de dépense, il a recouvré un Recueil de diverses Poësies choisies des plus célèbres Autheurs de ce temps ; lesquelles il désireroit imprimer, s'il nous plaisoit de luy accorder nos Lettres nécessaires. A ces causes, nous luy avons permis et permettons d'imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter lesdites Poësies en un ou plusieurs volumes, en telles marges, caractères, et autant de fois que bon luy semblera, durant le temps de neuf ans, à commencer du jour que chacun desdits volumes sera achevé d'imprimer : Pendant lequel temps nous faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres, d'imprimer, vendre, ny débiter lesdites Poësies, sans le consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront droiet de luy, en vertu des Présentes, ny mesme d'en prendre les titres, ou les contrefaire, sous prétexte de fausses marques, ou autre déguisement, sur peine aux contrevenans de trois mil livres d'amende, appliquable un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel Dieu de nostredite Ville de Paris, et l'autre tiers audit Exposant, confiscation des exemplaires contrefaits, et de tous despens, dommages et intérests, à condition qu'il sera mis deux exemplaires de chacun volume desdites Poësies en nostre Bibliothèque publique, et un en celle de nostre très-cher et féal le Sieur Molé, Chevalier, Garde des Seaux de France, et Premier Président en nostre Cour de Parlement de Paris, avant que de les exposer en vente, à peine de nullité des Présentes : Du contenu desquelles nous voulons et vous mandons que vous fassiez jouir et user pleinement et paisiblement ledit Exposant, ou ceux qui auront droict de luy, faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin desdits volume un Extrait des Présentes, elles soient tenuës pour deuëment signifiées, et que foy soit adjoustée, comme au présent original, aux coppies deuëment collationnées par l'un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires : Mandons en outre au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution des Présentes tous exploits nécessaires, sans demander autre permission, nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, prise à partie, et autres Lettres à ce contraires : Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 19° jour de Janvier l'an de grâce 1653, et de nostre règne le dixième. Signé, Par le Roy en son Conseil, De Sauvanelle: Et sellé de cire jaune.

Achevé d'imprimer le 24 Mars 1653. »

Ce premier recueil de Sercy se termine (p. 374-418) par la réunion de diverses poésies faites à l'occasion des deux sonnets de Job (de Benserade) et d'Uranie (de Malleville). Voici l'avis du *Libraire au Lecteur*, placé en tête de la p. 374 :

« Le soin que j'ay pris de recueillir toutes les pièces suivantes ne vous sera pas désagréable; et je m'asseure que toute la Cour s'estant partagée en faveur du Sonnet d'Uranie, que je nomme le premier à cause de sa naissance, et de celuy de Job, on sera bien aise de voir les divers sentimens que plusieurs personnes de naissance illustre, de condition, et de mérite, ont fait paroistre sur ce sujet. Cette querelle a fait tant de bruit, que les pensées toutes ingénieuses qu'elle a fait naistre, ne servent pas peu pour relever la gloire de l'un et de l'autre. Si je ne les ay pas imprimez dans ce Recueil, c'est qu'ils sont si communs, et qu'ils ont esté mis au jour en tant d'endroits, qu'il n'y a personne qui ne les sçache, ou ne les ait veus. »

Il comprend 242 pièces, une de Benserade est répétée deux fois (1); soit 241 pièces dont 238 sont nouvelles, c'est-à-dire n'ayant pas paru dans les recueils antérieurs. Sur ces 241 pièces, 128 sont signées de noms ou d'initiales dans le texte ou à la table et 113 sont anonymes. Nous avons pu attribuer 50 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 63 le nombre des pièces anonymes.

Les 178 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Benserade, 26 pièces, dont vingt-cinq nouvelles, sur lesquelles onze signées, quatorze non signées ou signées à la table et une signée du Recueil

<sup>(1)</sup> De qui me plaindray-je en ce jour

Chamh. T. II, 1652; nous n'avons pas compté celle non signée qui a été donnée à Saint-Chartres par le Recueil Conrart, pas plus que celle signée à la table Bens.: La belle en deuil qui est de Chevreau, ni le Pulmonique de l'Abbé Testu, ni la pièce signée Bens. et portant M. dans les éditions suivantes, que P. Lacroix a attribuée à Molière.

Bertaut (abbé), 1 pièce (Le Jugement de Joh et d'Uranie).

Boisrobert, 2 pièces.

Brebeuf, t pièce non signée.

Brégy (Mad. de), 1 -

C., voir Corneille, Gilbert, Coloni, Maynard (Fr.), Montreuil), Pellisson, Porcherel et Scudéry (de).

C., 4 pièces non signées (deux sont signées à la table) et une est signée R. C. dans la troisième édition.

Ch., 2 pièces, dont une est sig. Sc. (Scudéry) dans les éditions postérieures.

Chapelain, 2 — dont une non signée mais qui porte Chap. dans la deuxième édition de la I<sup>re</sup> p. 1653.

Chapelle, 3 pièces non signées dont deux attribuées également à Lager.

Charleral, 6 — dont cinq non signées et une signée Ch., sans compter une signée C. qui est de Malleville et une non signée de Des Réaux, ces deux dernières attribuées à Charleval par Saint-Marc.

Chartres (de), voir Saint-Chartres.

Chevreau, 4 pièces : dont deux sig., une non sig. et une sig. Bens. à la table.

Codoni, 1 pièce signée C.

Colletet (G.), 3 pièces dont une non signée.

Conti (Prince de), 1 pièce signée P. de C.

Corneille (P.), 4 pièces dont une signée C., sans compter le sonnet attribué par P. Lacroix à Corneille : Une troupe servile...., qui est de Charleval.

Cotin, 1 pièce non signée du Recueil Chamh. T. II, 1652.

Cyrano de Bergerac, i pièce non signée, signée C. dans la seconde édition.

D. E., voir Du Teil.

Des Barreaux, t pièce non signée.

Desmarests, 1 pièce.

Des Réaux (Tallemant), 1 pièce non signée, mais signée C. dans la seconde édition de la 1<sup>re</sup> p. et attribuée par erreur à Charleval par Saint-Marc.

Des Yveteaux, 1 pièce non signée, mais signée à la table.

Du Chastelet (Paul Hay), 1 pièce : Satyre de feu Théophile.

Du Teil, t pièce signée D. E. non reproduite dans les éditions suivantes.

Furetière, 1 pièce non signée.

Gilbert, 2 pièces : une non signée et une signée C. qui porte bien Gilbert dans la seconde édition.

1 pièce, mais signée Lebret dans la seconde édition. Girard. Godoni, voir Codoni. Gombauld, 1 pièce non signée. donnée également à Mareuil (de). Gomberville (de), 1 Grammont (le chevalier de), 1 pièce. La Folaine (de), 1 pièce. L'Agé (de), voir Lager. 2 pièces, sans compter les deux non signées attribuées également Lager, à Chapelle. 5 pièces, dont trois non signées et deux signées Malville (sic). Lalane (de), dont une non signée (signée dans la seconde édition). La Mesnardière, Laurens-Parisot (S.), voir Saint-Laurens-Parisot. L. F. (l'abbé),1 pièce non signée (signée dans la seconde édition). M., voir Montreuil. 1 pièce.  $M_{\cdot,\cdot}$ Malleville, 2 pièces : une non signée et une signée C. (qui figure dans les Poésies de Malleville), donnée par Saint-Marc à Charleval, sans compter les deux signées Malleville qui sont de Lalane. 1 pièce non signée. Mareuil (de), Maucroix, 2 pièces, dont une signée à la table sans compter la pièce anonyme signée Montreuil dans la seconde édition, mais attribuée à Maueroix dans le Recueil Conrart. T. XXII. Maynard (Fr.), 2 pièces, dont une non signée et une signée C. 1 pièce non signée du Second livre des Délices 1620. Méziriac (de), 3 pièces : dont une non signée, une signée M. et une signée Bense-Molière, rade attribuée à Molière par P. Lacroix. Montausier (de), 2 pièces, dont une non signée (signée de M. à la table). Montplaisir (de), 2 non signées. Montreuil, (sans compter celle signée S. L. P.), dont vingt-deux signées 30 — (4 signées M., t signée C. et 1 signée Montreuil le Cadet) et huit non signées ou signées à la table de M. ou de Mont. Montreuil (M<sup>110</sup> de), 1 pièce. - non signée, signée Og. à la table. Ogier (Fr.), Pascal ( $M^{110}$  Jacqueline), 1 pièce non signée (signée dans la seconde édition). P. C.,1 pièce. Pellisson, 1 — signée C. Petit. 1 pièce. Porcherel, 1 — sig. C. mais qui porte Porcherel dans la troisième édon 1654. Prade (de), 3 pièces, dont une non signée. P. S. S. R. C., 1 pièce. — non signée mais signée dans la troisième édition 1654.  $Q_{\cdot,\cdot}$ Saint-Chartres(de), 1

donnée également à Benserade.

Saint-Laurens-Parisot (1), 1 pièce signée S. L. P. et à la table S. Laurens-Parisot.

Saint-Pavin, 1 pièce.

Sarasin, 8 pièces, dont cinq non signées.

Scudéry (de) (2), 3 pièces, dont deux non signées, une signée C., sans compter une signée Ch. qui porte les initiales Sc. (Scudéry) dans les éditions postérieures, et une signée M<sup>1to</sup> de Scudéry.

Scudéry (M<sup>110</sup> de), 2 pièces, dont une est donnée à Scudéry dans la seconde édition.

Segrais, 1 pièce non signée.

S. F. R. C., 1 pièce.

Testu (l'abbé). 2 pièces, une non sig. mais signée Bens. à la table et l'autre l'A. T. Théophile, voir Du Chastelet.

Thierseville ou Thiesseville, 1 pièce non signée mais sig. dans la troisième édition 1654. Tristan L'Hermite, 3 pièces, dont deux non signées.

Vauvert (le baron de), 1 pièce mais qui est plus complète dans la seconde édition.

Vignier, 8 pièces.

B) I<sup>10</sup> partie, seconde édition.— Présies choisies de Messieurs Corneille, Bensserade, de Scudéry, Boisrobert, La Mesnardière, Sarrasin, Desmarests, Bertaud, de Montereuil, Vignier, Chevreau, Maleville, Petit, Le Bret, de Prade, Maucroy. Et de plusieurs autres. Première Partie. Sevonde édition reveile, corrigée et augmentée. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LIII (1653). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y<sup>e</sup> 11500).

18 ff. préliminaires dont 1 pour le frontispice gravé (le même que celui du recueil précédent). t ff. pour le titre imprimé, 1 ff. pour l'Epitre dédicatoire à Monseigneur l'abbé de St-Germain Beaupré, Conseiller et Aumosnier du Roy (la même que pour la 1<sup>re</sup> édition de 1653); 2 ff. pour l'avis du Libraire au Lecteur; 12 ff. pour la table et 1 ff. pour le privilège daté du 19 Janvier 1653.— P. I à 456 (la pagination saute de 88 à 93).

Voici le texte de l'avis « Le Libraire an Lecteur » :

« Le bon accueil que vous avez fait aux Poësies choisies que je vous ay données il n'y a pas encor long-temps, m'a obligé d'en faire une seconde impression plus parfaite et plus ample que la première. — La beauté des Vers, et la réputation des Autheurs, ont sans doute esté la principale cause de la grande vogue qu'elles ont eu : mais j'ose dire que la diversité et le grand nombre n'y ont pas peu contribué;

<sup>(1)</sup> Dans la seconde édition (1653) de la P° partie du Recueil de Sercy la pièce signée S. Laurens-Parisot qui comprenait donze vers n'en a plus que six et est donnée à Montreuil; elle figure d'ailleurs dans les (Euvres de ce dernier, Cette poésie avait paru simultanément, mais anonyme, dans le Nouveau recueil Chamh. (3°) 1653.

<sup>(2)</sup> La pièce anonyme de la première édition de la Ire partie du Recueil de Sercy (1633), Complaisance : Qu'il faut être subtil dans le siècle où nous sommes, est signée dans les éditions suivantes de Sc. et a la table M. Comme elle ne figure pas dans les Œuvres de Montreuil, nous l'avons laissée à Scudéry.

quelques différends que puissent estre les gousts, ils y trouvent toûjours de quoy se satisfaire. Je n'ay point affecté de mettre les Pièces d'une mesme nature, ny d'une mesme main, les unes auprès des autres, non plus que de leur donner le rang selon la qualité des personnes, ou la bonté des ouvrages; ce m'eut esté une entreprise comme trop difficile, aussi je croy entièrement inutile, estant certain que les personnes qui ont de l'esprit les scavent bien discerner, et leur donner le prix que leur propre beauté mérite : Je me suis bien plus arresté à mesler une Pièce forte avec une galante, une sérieuse avec une libre, et une pleine de feu avec une autre toute remplie de tendresse et de passion; enfin à les faire briller, ou par l'opposition des sujets, ou par la mesure des Vers, et toujours par la diversité. En telle sorte, que je ne feindray point de dire, que ce meslange a tellement plù, que la réputation d'un seul Autheur ne peut guères aller plus loin; et que la fortune en seroit assez belle, si elle passoit celle d'une si bonne trouppe. Aussi les plus illustres Personnes et en condition et en suffisance, n'ont sceu se fascher contre moy pour avoir forcé leur modestie, ou leur retenuë, en faisant voir au jour quelque Pièce de leur jeunesse ou de leur intrigue secrette, les ayant mis d'une si bonne compagnie. Cet heureux succès ne m'a point surpris : Le cours que ces Pièces ont eu à Paris parmy quelques Personnes curieuses dont je les av euës, les font passer avec justice pour des plus parfaites et les plus achevées que l'on ait veu de long-temps : C'est une aprobation authentique que celle-là. Scachez-moy, s'il vous plaist, bon gré de vous les faire voir en meilleur estat qu'elles n'estoient dans les mauvaises copies qui en ont couru, et qui estoient si défectueuses, que (sans vous dire ce qu'il m'a cousté pour en avoir de correctes) si des personnes des plus entenduës en cette matière n'eussent pris la peine d'en voir la meilleure partie, il m'eût esté impossible de vous les donner en si bon ordre. J'espère au plustost vous en faire voir une seconde Partie, qui ne sera pas moins belle que la première. »

La seconde édition (1) du T. I du Recueil de Sercy 1653 renferme 317 pièces, soit toutes les poésies de la première édition (241) sauf 13 (2) et 89 pièces nouvelles dont 37 signées de noms ou d'initiales dans le texte ou à la table et 52 anonymes (3). Nous avons pu attribuer 20 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 32 le nombre des pièces anonymes.

Les 57 pièces nouvelles signées ou attribuées (en dehors de celles déjà publiées dans le recueil précédent) se décomposent ainsi :

A. B., voir Boisrobert.

A. L. D. (Aldimary), 1 pièce.

<sup>(1)</sup> Les éditions suivantes renferment une pièce de plus : Sonnet à la Reyne de Suède : « Quand des yeux de l'esprit....; la pièce de Vauvert : sur une débauche, a 43 strophes au lieu de 12.

<sup>(2) 2</sup> pièces de Colletet, i de Des Barreaux, i de Du Teil (sig. D. E.), i de Maucroix, i de Maynard (sig. C.), i de Montreuil, i de Prade, i de P. S. S. R. C., i de Sarasin, i de Tristan et 2 anonymes.

<sup>(3)</sup> Une des pièces anonymes avait paru dans le Nouveau recueil de Rondeaux, 1650 : Rondeau redoublé « Qu'un premier jour de cet an, je vous donne ».

```
1 pièce du Recueil Chamh. T. II. 1652.
A. M.
B. de I., voir Jussy (Bigres de).
                     5 pièces dont deux signées A. B.
Boisrobert.
C., voir Charleval et La Mesnardière.
Ch., voir Charleval.
Chapelain,
                     1 pièce non signée.
                     4 pièces, dont deux non signées, une signée C. et une signée Ch.,
Charleval,
                         sans compter trois pièces attribuées à Charleval par Saint-
                         Marc et qui sont de Dalibray, de Juguenay et de Scarron.
                     3 pièces non signées.
Charpy.
                     1 pièce non signée attribuée également à Charleval.
Dalibray,
                     1 pièce non signée.
D'Andilly,
D. M., voir Maucroix.
                     1 pièce non sig., mais sig. dans le Nouveau recueil Loyson 1654.
Esprit (J.),
Foureron (de).
                     4 pièces.
                     1 pièce non signée.
Gilbert.
                     1 - signée à la table.
1.,
                     1 pièce non sig. attribuée par erreur à Charleval par Saint-Marc.
Juquenay,
Jussy (Bigres de), 5 pièces dont une signée B. de I. et une signée M.
La Mesnardière,
                     1 pièce non signée.
Lebret.
                     1 — et le sonnet signé Girard dans la première édition.
L. I.,
                     4 pièces dont deux signées à la table.
M., voir Jussy et Montplaisir.
M. (de),
                     1 pièce signée à la table.
Malleville
                     1 pièce.
Maucroix.
                     1 — signée D. M.
Montplaisir (de).
                     1 — signée M. donnée à Montplaisir d'après Saint-Marc et
                        attribuée à Molière par P. Lacroix.
Montreuil.
                     5 pièces dont deux non sig. (1) du Nouv. rec. Rondeaux 1650.
P., voir Petit.
P.,
                     1 pièce signée O. dans les éditions postérieures.
Petit,
                     2 pièces dont une signée P.
Sorosin.
                     1 pièce signée à la table.
Se., voir Scarron.
Scarron.
                     5 pièces : deux signées Sc. et trois non signées dont une attribuée
                        par erreur à Charleval par Saint-Marc.
Segrais,
                     1 pièce non signée.
Testu (l'abbé),
Tristan L'Hermite,
```

<sup>(1)</sup> Rondeau: Pour vous parler aujourd'hui franchement

id. : C'est trop longtemps, objet rare et charmant

Il existe à la Bibliothèque de l'Arsenal sous le numéro 7306 un exemplaire de la I<sup>ro</sup> Partie du Recueil de Sercy daté de 1655 dans un format in-8 et avec la mention : Quatriesme édition, reveue, corrigée et augmentée». Cette édition, qui a tout l'air d'une contrefaçon, est probablement celle de 1653, elle n'en diffère que par les pièces liminaires suivantes qui ont été ajoutées :

Au Roy: Jeune Roy que la France admire - Scarron.

Au Roy: Le plus grand Roy de tous les roys du monde — Scarron.

Au duc d'Anjou : Précieux et royal bijou — Scarron.

Epig. sur un Coeu: Un jour un homme quoique lasche (Du Teil).

Sur notre ami Belzais, boiteux, Epig.: Belzais sortait bien droit du cabaret (Ch. Beys).

Epigramme sur un œil: Œil qui découvrait tout par de si vifs ressorts.

Epigramme: Je vous ai prise pour une autre. — Scarron.

A la suite se trouve, dans le même format : Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps. Seconde partie, etc. A Paris, chez Louis Chamoudry (sic), 1655, et Troisième partie, etc., voir Nos 6 et 7 des Recueils de Chamhoudry.

C) H° partie. — Poésies choisies de Messieurs Corneille, Boisrobert, Sarrasin, Desmarets, L. de Laffemas, Brébeuf, Maleville, de Montereuil, Petit, Cotin, Vignier, Le Bret, de Jussy, du Périer. Et de plusieurs autres. Seconde Partie (1). A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy Couronnée. M. DC. LIII (1653). Avec privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y° 11501).

18 ff. prélim. dont 1 ff. pour le frontispice gravé représentant un cœur formé d'épis et de lauriers; le titre est inscrit au milieu de cette couronne, et des banderolles qui se déroulent à l'entour portent les devises suivantes: L'Amour a ses lauriers comme il a ses guerriers, J'embellis bien un cœur; 1 ff. pour le titre imprimé; 1 ff. pour l'avis du Libraire au Lecteur; 13 ff. pour la table; 1 ff. pour le privilège (le même que celui de la première partie, première édition de 1653) et un ff. blanc. — P. 1 à 444. — Les pages 143-144 et 229-238 se trouvent répétées deux fois, mais contiennent des pièces différentes.

Voici le texte de l'avis « Le Libraire au Lecteur » :

« J'ay pressé le plus qu'il m'a esté possible cette seconde Partie que je vous avois promise, afin de contenter vostre curiosité. Je ne doute point qu'elle ne soit entièrement satisfaite, puis que c'est la suite de ce qui vous a desja plû, ou plustost la fin de la Pompe; qui par conséquent ne mérite pas moins d'arrester vos yeux, que tout ce qui l'a précédé. Il n'y a rien qui n'ait sa grâce particulière; et c'est tout ce qui s'est fait de s

<sup>(1)</sup> Certains exemplaires de cette première édition de la IIe partie portent seulement comme titre : Poésies choisies. Seconde partie, etc., ils sont entièrement semblables à celui décrit, sauf pour une pièce anonyme qui y est signée Marigny. Les noms des auteurs portés au titre varient dans les éditions postérieures,

plus spirituel et de plus galant depuis que la Poésie est venuë à ce poinct de délicatesse où elle est maintenant. La Guirlande seule de Julie est l'ouvrage des plus adroites mains de ce temps; et le Triomphe d'Amarillis avec les autres pièces de cette force, celuy d'une personne qui est non seulement du sexe des Muses, mais qui en possède encore l'esprit et la grâce, elle se prépare mille Triomphes, quand elle en dresse pour les autres: Mais je préviens mal à propos vostre jugement, et j'arreste vostre impatience.

D. S. »

La première édition (1653) de la II° partie du Recueil de Sercy contient 327 pièces dont une est répétée deux fois (signée elle n'a qu'une strophe, anonyme elle en a deux) (1), soit 326 pièces sur lesquelles deux avaient paru dans les recueils antérieurs d'autres éditeurs (2).

Certaines pièces qui sont anonymes dans cette première édition sont signées de noms ou d'initiales dans les éditions suivantes. La pièce (de Tristan L'Hermite), La Comédie des Fleurs : Puisqu'il vous plaist que je vous die, a été remplacée dans la seconde édition et dans les suivantes par une poésie burlesque de Bardon : Unique objet de mes désirs.

Parmi les 326 pièces de la II° partie du Recueil de Sercy, il en est trois (3) qui se trouvaient déjà dans la I<sup>ro</sup> partie, il est resté ainsi 323 pièces nouvelles dont quatre (4) ont paru en même temps dans le Nouveau recueil de Chamhoudry (3°) 1653.

Sur ces 326 pièces, 198 sont signées de noms ou d'initiales et 128 sont anonymes. Nous avons pu restituer 80 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 48 le nombre des pièces anonymes.

Les 278 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

# A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Sercy.

B., roir Benserade.
 B., de; t — non signée.
 Briote (de), (5)
 1 pièce.
 1 — signée B.

<sup>(1)</sup> Air : Le respect et l'amour, pleins de glace et de flamme, signée B. (Benserade).

<sup>(2)</sup> I dans le Nouveau recueil des bons vers, 1646 : Sonnet (de Colletet) : Je suis depuis deux jours cloue sur un sonnet : 1 dans le Nouveau recueil de Rondeaux, 1650 : Pourvu qu'encor un coup, je vous rende amoureux.

<sup>(3)</sup> Ire Partie, première édition du Recueil de Sercy : Epig. (de Mancroix) : Petite brunette aux yeux bleus ; Sonnet : Ce galand, helle Iris, qu'une heureuse fortune. — Ire partie, seconde édition : Stances : Ne croyez pas, helle Uranie.

<sup>(4)</sup> Elégie (de Benserade): Dormez-vous, Amarante, ou si vostre belle Ame; Sonnel (de Montreuil): Ne me dis plus Tircis que j'ay pen de courage; Sonnet (de Montreuil): Olympe est en repos, je vis dans le martyre; Madrigal (de Benserade ou de Maueroix): Que la mère prend de soncy.

<sup>(5)</sup> Simon Arnauld, marquis de Pomponne.

1 pièce non sig., mais sig. Sc. dans les éditions postérieures. Carlineas (de),

Clapisson (Madame de), et signée dans l'édition de 1661.

2 pièces non signées. Conrart,

D., voir D'Andilly (le fils).

D'Andilly, 1 pièce non signée.

D'Aubignac (François Hédelin), 1 pièce non signée.

Desmarests de R. (Rouen), 1 pièce.

Desportes, 2 pièces.

D'Outrelaize (Melle), 1 pièce.

Du Moulin (le fils du Ministre), 1 pièce sig. Sc., sig. dans le Jardin des Muses 1643.

1 pièce signée Pérain dans quelques éditions postérieures. Du Périer.

Fiesque (Comte de), 1 — non signée.

G., voir Gombauld.

 $G_{\cdot,\cdot}$ 1 pièce.

H., voir Habert.

Habert (Philippe), 2 pièces signées H.

H. L. D., voir Laffemas.

La Calprenède, 1 lettre en prose et vers non signée (1).

Laffemas (abbé de), 18 pièces, dont deux non signées, cinq signées H. L. D. et onze signées L. D. L.

La Peyrère, 1 pièce non signée.

La Suze (Comtesse de), 11 pièces, dont trois non signées, quatre signées et quatre signées L. C. D. L. S.

L. C. D. L. S., voir La Suze.

L. D. L., voir Laffemas.

Le Moyne (le père), 1 pièce non signée.

L. G.,2 pièces. M., voir Pinchesne (Martin de).

M.,1 pièce.

Marigny (de), 4 pièces (2), dont deux non signées (une est signée C. dans la seconde édition de la II<sup>e</sup> partie 1654) et une signée M., attribuée également à Montplaisir.

Maynard le fils, 1 pièce non signée (3).

N.,3 pièces.

<sup>(1)</sup> Cette lettre, signée de Sacalprenet dans la seconde édition de la It p. (1634) et La Calprenéde dans les suivantes, est donnée à Sarasin à la table; elle semble se rattacher au volume suivant : Les Œuvres diverses tant en vers qu'en prose, dédiées à Madame de Mattignon par Octavie. A Paris, chez Jacques le Gras, 1657. In-12.

<sup>(2)</sup> La pièce signée Marigny ne l'est que dans l'édition de 1653 portant : Poésies diverses, seconde partie.

<sup>(3)</sup> Mr G. Garrisson a attribué par erreur cette pièce : Virelay : « Les malheurs du mariage », à François Maynard, son père, le président d'Aurillac.

Pinchesne (M. de), 1 pièce signée M.

P. R. C.1 pièce.

1 — non signée, signée dans les éditions postérieures. R.

Rambovillet (Charles d'Angennes, marquis de), 1 pièce non signée.

S., 3 pièces.

S. G. (Mollo de), voir Saint-Géran.

Saint-Gérau (Mollo de), 1 pièce signée Melle de S. G.

## B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, avec pièces nouvelles.

A. B., voir Montausier (Marquis de). 17 pièces nouvelles, dont sept non signées (I), une signée C., Benserade, attribuée également à Charleval et neuf signées B., dont une a été aussi attribuée à M<sup>r</sup> de Briote (Simon Arnauld, Marquis de Pomponne). Boisrobert, 40 pièces nouvelles. 2 Brébeuf, dont une non signée. 2 et une signée N. Bregy (Comtesse de), C., voir Chapelle, Charleval, Colletet (G.), Corneille (P.), Maurroix, Maynard (Fr.). C..8 pièces, dont sept nouvelles et une de la Ip.; sur ces 8 pièces six ne sont signées C. que dans les éditions postérieures. Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce nouvelle signée Hab., sans compter une signée C. donnée à Charleval par Saint-Marc. Chapelle, 2 pièces nouvelles signées C. Charleval. 8 pièces nouvelles, dont cinq non signées et trois signées C., sans compter quatre attribuées également : une (signée C.) à Benserade, une (non signée) à Des Barreaux, une (signée C) à Maucroix et une (non signée) à Sarasin. Chevreau. 1 pièce nouvelle. Colletet (G.), 3 pièces nouvelles : une non signée et deux signées C. Corneille (P.), dont deux signées C. Cotin. 14 dont trois non signées, mais signées dans les éditions postérieures.

D., voir D'Andilly et Desmarests.

Dalibray, 1 pièce non signée, citée dans ses Observations sur le sonnet (Œuvres poétiques, 1653).

D'Andilly le fils, 1 pièce signée D.

Des Barreaux, 3 pièces nouvelles, dont une non signée et deux signées C. (une a été donnée également à Charleval).

<sup>(1)</sup> Une avait paru en même temps dans le Nouveau recueil Chamhoudry (3º) 1653.

Desmarests (Jean), I pièce nouvelle signée D. D'Etlan (comte), 1 non signée. Fourcroy (de), 13 pièces nouvelles. Gilbert. 3 dont une non signée. Gombauld, I pièce nouvelle signée G. Lebret. 6 pièces nouvelles dont une signée L. B. L. V.,M., voir Montplaisir. M. (de),2 pièces non signées : une nouvelle et une ayant paru dans la I<sup>re</sup> p. seconde édition. 2 pièces nouvelles : une non signée et une signée M., attri-Mareuil (de), buée également à Montplaisir. Maucroix, 8 pièces, dont sept nouvelles : deux non signées, cinq signées D. M., la huitième avait paru dans la I<sup>ro</sup> p. du Recueil de Sercy, sans compter deux pièces attribuées à Charleval et à Montplaisir. I pièce nouvelle signée C. Maynard (Fr.), Montausier (Marquis de), 7 pièces nouvelles : six non signées et une signée A. B. Montplaisir (de), : deux non signées, trois signées D. M., deux 8 signées M. P. et une signée M. (attribuée également à Marigny), sans compter une signée C. qui est de Maucroix, une signée M. donnée à Mareuil et deux signées de M., de Jacqueline Pascal. Montreuil, 28 pièces nouvelles, dont cinq non signées (1), une signée M. et six signées D. M. M. P., voir Montplaisir et Pascal (M<sup>tle</sup> Jacqueline). N., voir Brégy. Pascal (M<sup>110</sup> Jacqueline), 2 pièces signées de M. P. Petit. 14 pièces nouvelles, dont onze signées P. Sarasın, 10 dont une non signée, une signée S. et une lettre vers et prose. Sc., voir Du Moulin (le fils du Ministre) et Scudéry. 7 pièces nouvelles non signées, mais signées dans les édi-Sc., tions postérieures. Scudéry (de), 4 pièces nouvelles : deux non signées et deux signées Sc. Segrais, 1 pièce nouvelle. Tristan L'Hermite, 2 pièces nouvelles non signées, dont la Comédie des Fleurs qui sera supprimée dans les éditions postérieures. V., voir Vignier. Vignier, 4 pièces nouvelles, dont une signée V.

<sup>(1)</sup> Deux ont paru en même temps dans le Nouveau recueit de Chamhoudry (3°) 1653.

# C Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, sans pièces nouvelles.

Jussy (Bigres de). 4 pièce non signée et signée M. à la table de la I<sup>re</sup> partie, seconde édition du Recueil de Sercy.

Comme nous l'avons dit plus haut, la seconde édition (et les suivantes) de la II° partie (1654) (1) renferment une pièce nouvelle de *Bardou*, en remplacement de la Comédie des Fleurs de Tristan L'Hermite.

D) III° partie, première édition. — Poésies choisies de Messieurs Bensserade, Boisrobert, Segrais, Bertuult, de Marigny, de Lafemas, Boileau, de Montereuil, de Francheville, Testu, Petit, Loret, Le Bret, Bardou. Et de plusieurs autres. Troisième partie. A Paris, chez Churles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, ù la Bonne-Foy Couronnée. M. DC. LVI (1656). Avec Privilège du Roy. In-t2. (Bibl. Nat. Y° 11504).

12 ff. prélim. dont 1 ff. pour le frontispice gravé représentant un écusson surmonté d'un Amour qui tient une banderolle, deux autres Amours sont assis en bas sur un piédestal; 1 ff. pour le titre imprimé; t ff pour l'avis « Au Lecteur » ; 9 ff. pour la table. L'achevé d'imprimer est du 6 février 1656. — P. 1 à 457, plus t ff. pour le privilège. — La pagination est irrégulière : 379,90 — 391,82 — 383/91; elle saute, en réalité, de la p. 383 à la p. 394.

Voici le texte de l'avis « An Lecteur »:

La réputation des Poësies Choisies vous est assez connuë: Les deux premières Parties que je vous en ay données ont esté si bien receuës, que pour contenter le public j'ay esté obligé d'en renouveller et d'en augmenter l'impression par plusieurs fois. Mais cela n'a pas suffy; il m'en est tant venu de tous costez que je n'ay pu me défendre de vous donner cette troisiesme Partie. Ce n'est pas à moy à vous en faire des éloges, ny à vous dire que ce ne sont pas tousjours les pièces les moins difficiles que les pièces galantes; mais l'estime qu'en ont fait des personnes habiles en ce genre d'écrire, qui m'ont fait l'honneur de me les communiquer me donne la hardiesse de vous asseurer que cette troisième Partie ne vous sera pas moins agréable que les précédentes. Vous remarquerez, s'il vous plaist, que j'ay mis à la fin de celle-cy quelque chose d'assez curieux et d'assez particulier, telle que sont les Bouts-rimez sur la mort du Perroquet, et quelques Lettres de Monsieur de Marigny, comme dans la première les Sonnets rivaux de Monsieur de Voiture et de Monsieur de Bensserade; et dans la seconde, les Lettres meslées de Prose et de Vers de Monsieur Sarrazin.

La première édition (1656) de la III<sup>e</sup> partie du Recueil de Sercy contient 255 pièces

<sup>(</sup>I) Bild. Nationale, Ye 11504.

(dont 7 lettres en prose et en vers) (1) sur lesquelles six (2) n'ont pas été reproduites dans les éditions suivantes. On y lit vingt-cinq sonnets en bouts-rimés sur la mort du perroquet de Madame Du Plessis-Bellière (3).

Parmi ces 255 pièces, il en est cinq des recueils antérieurs d'autres éditeurs (4); trois autres avaient déjà été publiées dans la I<sup>re</sup> partie du Recueil de Sercy (5).

Sur ces 255 pièces, 129 sont signées de noms ou d'initiales et 126 sont anonymes. Nons avons pu restituer 37 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 89 le nombre des pièces anonymes :

Les 166 pièces signées on attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Sercy.

```
B...
                         1 pièce.
Barraut,
                         1 pièce.
                        12 pièces dont lleux signées G. B. et deux doutenses.
Boileau (Gilles),
                        1 lettre signée de B. mélangée de prose et de vers.
Brenilly (de),
Cebret,
                         1 pièce.
D.,
                        3 pièces dont deux non signées.
D. F., voir Francheville.
D'Ingitmon (l'abbé), voir Montigny.
D. L., voir Lignières.
D. L. (M^{\text{He}}),
                         2 lettres non signées mélangées de prose et de vers.
Du Perret,
                        1 pièce.
Fay (de),
                        1 — qui devient anonyme dans les éditions postérieures.
F. D.,
                         1 -
Francheville (abbé de), 43 pièces, dont onze signées : six signées Fr., une signée D. F.,
                                  une sig. L. D. F., les autres sont signées à la table.
```

<sup>(1) 3</sup> lettres de Marigny (deux non signées et une signée); 2 lettres non signées de Milo D. L.; 1 signée de De L. M.; 1 signée de B. (de Breüilly).

<sup>(2)</sup> Alcippe reviens dans nos bois, signé C. (de Fr. Maynard); Tourment (ou Amour) saus passion, passion sans pointure (signé M. de L.) du Recueil Chamh. T. II, 1652; Aujourd'huy que les œillades (non signée); Fuyant de son jaloux les froids embrassements (non signée); Puissiez-vous vivre sans soucy (non signée et n'est pas à la table); Si mon amour n'est réciproque (non signée).

<sup>(3)</sup> Le sonnet de Sarasin: Quant la mort contre qui vainement on chicane, ne s'y trouve pas. D'autres sonnets ont été faits sur les rimes chicane, capot, etc.: on en lit deux dans la Muse nouvelle de T. de Lorme. Lyon, 1665, in-12 et dans les Poésies diverses du sieur Floriot, 1664, in-12, etc.

<sup>(4)</sup> Rondeau: Belles parties doit avoir (M. 1.: La Mesnardière). Nouv. ree. Rondeaux, 1650. Stances: Quoy, vous vous mariez, jeune et tendre mignonne (n. s., Benserade). Rec. Cham. T. H. 1652.

Sonnet: De quel charme nouveau mon âme es-tu blessée (Charleval)

Nouv. rec. Loyson, 1634.

Le mauvais poète: L'autre jour assez tard et suivant ma paresse (Sarasin).

Id.

Sonnet: Tourment (on Amour) sans passion, passion sans pointure (M. de L.). Rec. Cham. T. Il. 1632. (5) Rec. Sercy, 1 p. 1<sup>re</sup> édit. 1633. Stances: Alcippe reviens dans nos bois (signée C.: Fr. Maynard).

Madrigal: Ne me demandez plus Silvie (Montreuil).

Sonnet: Tous les feux de la nuit s'éclipsoient à nos yeux (Girard).

G. (M. de).,t pièce. i -I. D. S., L., voir Lignières. — du Recueil Chamhoudry, T. II. 1652. L. (M. de)., 1 non signée. La Salle (de), L. D. F. voir Francheville. 3 pièces : une signée D. L. et deux signées L. Lignières ou Linières, I lettre mélangée de prose et de vers. L. M.  $(M^{110} de)$ , Loret, 2 pièces. 1 pièce. M. D. L.,1 — non signée. Ménage, M. L. P. G.,6 pièces signées l'abbé d'Ingitmon. Montigny (Jean de), 1 pièce non signée. Perrault (Ch.), 2 pièces dont une signée B. et une non signée. Perrin. .) Revel (Mad. de), Rigolet (Mad.), 1 Rivière (le chevalier de), 1 — non signée. Roquemont (de). Tambonneau (M'11c),

— non siguée.

# B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, avec pièces nouvelles.

B. (de),
Bardou,
Pièce nouvelle.
Pièces nouvelles.
Benserade,
dont trois nouvelles : une non

dont trois nouvelles : une non signée, une signée et une signée B; la quatrième non signée avait paru dans le T.H du Rec. de Chamh. 1652 (sans compter celle attribuée également à Perrin).

Bertaut (l'abbe), 1 pièce nouvelle.
Boisrobert, 2 pièces nouvelles.

C., voir Charleval et Maynard (Fr.).

C. (de), voir Charleval.

Oh., voir Charleval.
Chapelle,

Charleval,

Verileronne (de),

2 pièces nouvelles non signées.

dont trois nouvelles : une non signée, une signée C., et une signée de C., la quatrième signée Ch. avait parn dans le Nouv. rec. Loyson 1654, et la cinquième sig. M. dans le Jardin des Muses 1643 (variante dans le premier vers).

Chevreau, 1 pièce nouvelle non signée. Condé (Prince de), G.nouvelle. Laffemas (abbé de), 4 pièces nouvelles : une signée et qui ne l'est plus dans les éditions postérieures et trois signées de L. F. La Mesnardière, 1 pièce signée M. I. du Nouveau recueil de Rondeaux 1650. La Sablière, 1 — nouvelle non signée. La Suze (Comtesse de). 2 pièces nouvelles. Lebret. 1 pièce nouvelle. Le Moyne (le Père), signée Le P. L. M. L. F. (de), voir Laffemas. M., voir Charleval. M. (Le M. de), voir Montausier. Malleville, 1 pièce nouvelle non signée. 3 lettres mélangées de prose et de vers : une signée et deux Marigny (de), non signées. 2 pièces : une nouvelle non signée et une signée C.de la I<sup>ro</sup>p. Maynard (Fr.), 1<sup>ro</sup> édition du Recueil de Sercy (1653). M. I., voir La Mesnardière. 1 pièce nouvelle signée M. (attribuée à Molière d'après P. La-Molière, croix, mais probablement de Montreuil). 1 - nouvelle signée Le M. de M. Montausier (le M. de), 3 pièces nouvelles non signées. Montplaisir (de), 29 - dont : vingt-huit nouvelles ; cinq non signées, deux Montreuil, signées à la table, vingt-et-une signées D. M. et une signée D. M.qui avait paru dans la Ire p. 1re édit.(1653), 3 pièces nouvelles dont deux signées P. Petit. 1 pièce nouvelle non sig. du Nouv. Rec. Loyson 1654. Sarasin,

Sc., voir Scarron.

3 pièces nouvelles dont deux non signées et une signée Sc. Scarron,

: une signée et une non signée. Segrais,

20 dont une non signée. Testu-Mauroy,

## C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, sans pièces nouvelles.

1 pièce de la I<sup>re</sup> p. 1<sup>r3</sup> édition du Recueil de Sercy (1653). Girard,

### E) IIIº partie, seconde édition :

La IIIº partie du Recueil de Sercy a été réimprimée en 1658 (avec achevé d'imprimer du 17 Août 1658) dans le même format, avec le même titre, 12 ff. limin. et 454 p. La pagination passe également de 383 à 394.

Cette édition renserme neuf pièces qui en remplacent six de la première édition, ce qui fait qu'elle contient 258 pièces, soit trois de plus que l'édition originale de 1656.

Ces neuf pièces se décomposent ainsi :

Benserade, 1 pièce.

Corneille, 1 — signée C.

Malleville, 3 pièces dont une non signée.

Maynard (Fr.), 1 pièce non signée.

et trois anonymes (t) dont nous n'avons pu découvrir les auteurs.

Son texte a servi pour les éditions postérieures qui ne présentent aucune modification appréciable et nous jugeons pour cette raison inutile de les mentionner.

F) IV° partie. — Poésies choisies de Messieurs Maleville, Maynard, de l'Estoille, de Rampale, Cotin, de Marigny, Bardon, de Monterenil, de Ligniers, Baralis, Le Clerc, de Lassemas, Boissière, Le Vavasseur. Et plusieurs autres. Quatriesme Partie. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la salle Dauphine, à la Bonne-Foy Couronnée. M. DC. LVIII (1658). Avec Privilège du Roy. In-12 (Bibl. Nat., Y° 11508).

16 ff. prélim. dont : 1 ff. pour le frontispice gravé représentant un dé en pierre sur lequel reposent Apollon et Minerve; devant cette pierre qui porte le titre, trois Amours jouent avec une pierre sur laquelle se voient des armes gravées; 1 ff. pour le titre imprimé; 2 ff. pour la dédicace « A haut et puissant Seigneur, Messire François de Rostaing »; 11 ff. pour la table et le Privilège; 1 ff. blanc. L'achevé d'imprimer est du 12 janvier 1658. — P. 1 à 455, les pages 59/60 et 105/106 manquent à tous les exemplaires.

Voici le texte:

1° De l'Epître dédicatoire :

Monseigneur,

« Tous ces Esprits célèbres dont je vous présente les veilles, verront avec beaucoup de joye vostre illustre Nom à la teste de leurs Ouvrages, et dans le secret de leurs pensées me donneront un aveu tacite du choix que j'ay fait. Ils sçavent, avec toute la France, que vous avez un souverain discernement pour les productions de l'Esprit; et se promettans du mérite de leurs Escrits vostre approbation glorieuse, ils la considéreront comme la digne récompense de leurs travaux, et le seul prix auquel ils aspirent. En effet, Monseigneur, ce n'est pas le Peuple qui donne le prix aux belles choses; le bruit que fait cette multitude qui frappe des mains, n'est pas ce qui establit une répu-

<sup>(1)</sup> Sonnet: Des beaux yeux de Philis, on vit tomber des larmes Sonnet: Philis, de ses beaux yeux laissa tomber des larmes Madrigal: La mort de ce monton vous altendrit le cœur

tation solide au spectacle qu'elle regarde, il y a un petit nombre d'Esprits bien faits qu'il semble que le Parnasse ait establis pour estre les justes estimateurs des choses : Ce sont eux qui par leurs éloges, ou leurs censures, font le bon ou le mauvais destin des ouvrages; et ce n'est qu'après leur adveu qu'un Autheur se peut asseurer de l'immortalité de son nom. Je ne prétens pas, Monseigneur, vous faire l'application de ces choses, vostre génie est d'un ordre encore plus élevé que ceux-cy; et si j'estois mal satisfait du jugement de ce petit nombre, j'en voudrois appeller au vostre, comme sans doute plus esclairé. Dans mes difficultez j'attendrois bien quelque esclaircissement de leur part, mais je tiendrois les décisions de la vostre; je les consulterois comme de grands Hommes; j'aurois recours à Vous, comme les Anciens à leurs Dieux; en un mot je ne négligerois pas leurs advis, mais je m'arresterois à vos Oracles. Ceux, Monseigneur, qui n'ont pas l'honneur de vous approcher, seront sans doute estonnez de mes sentimens; mais leur surprise redoublera, quand ils apprendront que cet Esprit sublime est accompagné d'une naissance illustre, et d'une valeur singulière. Icy, Monseigneur, comme je représente en quelque façon dans l'Epistre que je vous adresse tous ces divins Génies qui ont part à la composition de ce Livre, je souhaiterois que ce qu'il y a séparément en eux de force et de vivacité, se pût unir en moy, pour me fournir des pensées dignes de la majesté d'un sujet tel que seroit vostre Panégirique, et celui de vos giorieux Ancestres. A moins d'un secours aussi grand et aussi extraordinaire que celuy-là, la matière est si vaste, et tellement au-dessus de ma portée, qu'il y auroit une audace insuportable à l'entreprendre. Je ne le ferai pas, Monseigneur, j'ay plus d'estime pour vos augustes vertus, et pour les Héros vos Prédécesseurs ; et je suis persuadé que vous approuveriez moins un mauvais éloge, qu'un silence respectueux. Je reconnois hautement que je n'ay rien à dire qui ne soit infiniment au-dessous de vos éminentes qualitez, et des grandes actions de vos Pères : Mais je vous conjure de croire que ce silence que je m'impose, n'est pas plus une marque de mon impuissance, que du zèle et du respect avec lequel je veux être toute ma vie,

Monseigneur, Vostre très humble, et très obéissant serviteur, C. de Sercy.»

L'édition originale de la IV° partie du Recueil de Sercy (1658) contient 290 pièces dont une italienne, soit 289 pièces françaises. Parmi ces 289 pièces, neuf avaient été publiées dans les recueils antérieurs d'autres éditeurs (1), quatre

| (1) Sonnel: | Cloris vit sous les dures lois, non signé (Maynard).                                             | Rec. plus beaux vers, 1627.     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| id.         | Cette poussière que tu vois, non signé (Dalibray).                                               | Métamorphoses françoises, 1641. |
| id.         | La poudre que tu vois dedans ce verre enclose                                                    | id.                             |
| id.         | Le calme estoit égal sur la terre et sur l'onde, n. s. (Malleville). Nouv. rec. bons vers, 1646. |                                 |
| id.         | L'estoile de Vénus si brillante et si belle, n. s. (Malleville).                                 | Nouv. rec. Loyson, 1654.        |
| Stances:    | Dorise tout le monde admire                                                                      | id.                             |
| Sonnet:     | L'amant de Céphale entr'ouvroit la barrière, n. s. (Tristan I                                    | l'Hermite). id.                 |
| id.         | La nuit se retiroit dans sa grotte profonde, n. s. (Malleville)                                  | . id.                           |
| id.         | Par la porte des Cieux l'Aurore échevelée, (non signé).                                          | id.                             |

(1): 1 dans la I<sup>re</sup> partie, denxième édition (1653) et trois dans la II<sup>e</sup> partie du Recneil de Sercy (1653).

Sur ces 289 pièces, cent quarante-deux sont signées de noms ou d'initiales et cent quarante-sept sont anonymes. Nous avons pu restituer 51 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 96 le nombre des pièces anonymes.

Cette édition renferme une pièce de Cotin (2) et deux madrigaux (3) qui ne sont pas dans les éditions postérieures. Par contre, une poésie de Brébeuf signée Cotin y est beaucoup moins importante.

Les 193 pièces signées on attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Sercy.

```
Baralis (abbé de), 28 pièces.
B.\ L.\ F.
                   2 --
Boissière.
                   6 —
D. B., voir Des Barreaux.
D. C., roir Sérisay (de).
Furetière,
                   2 pièces non signées.
H. (d'Hesnault?), 3 pièces.
Hotman,
                   1 pièce.
L. B. (G. de),
                   3 pièces.
Le Camus (abbé), 1 pièce non signée.
Le Clerc.
                   3 pièces dont une non signée.
L'Estoille (de),
                   1 pièce.
Le Vavasseur,
                   5 -
L. N.,
                   8 pièces.
M., voir Patris.
Martel, voir Montreuil.
Numtoh, voir Hotman.
Patris,
                   1 pièce signée M.
Quillet,
                   1 --
                   1 —
Rampalle,
Regnier-Desmarais, 1 — non signée.
Sérisay (de),
                   2 pièces sig. D. C., dont une sig. de Sérisay dans la V° partie, 1660.
```

<sup>(</sup>t) Madrigal: C'en est fait, il me faut moorir, n. s. (Charleval ou Maucroix). Rec. Sercy, He p. 1653. Stances: Epris d'amour et de fureur, L. C. D. T. (le Comte d'Etlan). id.

Sonnet : Que je vois de rapport de votre Père à vous, n. s. (Charpy). Rec. Sercy, Ire p., 2º édit. 1653.

Sçavants maistres des maux qui troublent la nature, n. s. (Montrouil). Hec. Sercy, 11º p. 1653.

<sup>(2)</sup> Stances: J'ay bean, belle Philis, faire l'indifférent (3) Madrigal: Iris dessus un lit conchée (La Sabhère).

Que mon Iris me plaist lors qu'elle est couchée

## B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, avec pièces nouvelles.

Bardou,

2 pièces nouvelles.

Benserade,

12 pièces nouvelles : onze sig. B., dont une paraissait en mème temps dans les Muses illustres, et une non signée, sans compter une qui est de Malleville (1).

Brébeuf,

1 pièce nouvelle signée Cotin (2).

Cerisy (Germain Habert de), i pièce nouvelle non signée.

Chapelain,

1 pièce nouvelle.

Charleval,

2 pièces nouvelles : une sig. C. et une sig. Ch., sans compter celle non signée de la II° p., 1653, attribuée également à Maucroix (3).

Cotin,

14 pièces nouvelles, dont l'Uranie ou la Métamorphose d'une Nymphe en Oranger (non signée), et une qui ne se trouve pas dans les éditions postérieures, sans compter une signée Cotin qui est de Brébeuf (4).

Dalibray,

8 pièces non signées, dont six nouvelles sur lesquelles cinq citées dans ses Observations sur le sonnet (Œuv. poét., 1653) et deux des Métamorphoses franç. 1641.

Des Barreaux.

1 pièce non signée.

Du Teil,

1 — nouvelle non signée.

Gombauld,

1 — signée Malleville.

L., voir Linières.

L. (Mad. de),

1 pièce nouvelle.

Laffemas (Abbé de),

1

Lalane (de),

non signée.

La Sablière,

Malleville.

2 pièces nouvelles non signées.

Linières ou Liquières (de), 25 pièces nouvelles, dont sept sig. D. L. et deux sig. L.

5 pièces dont deux nouvelles : 1 signée B. et une non signée, et trois non signées des recueils antérieurs : une du Nouv. rec. bons vers 1646 et deux du Nouv. rec. Loyson 1654, sans

compter celle signée Malleville qui est de Gombauld.

Marigny (de),

12 pièces nouvelles.

Maynard (Fr.),

3 - : deux nouvelles (une signée et une non signée) et une non signée du Recueil plus beaux vers 1627.

Molière,

1 pièce nouvelle non signée, attribuée d'après P. Lacroix.

(i) Paraphrase du Ps. cxxxvi: Lors qu'après les travaux d'une guerre mortelle

<sup>(2)</sup> Cette pièce est anonyme et beaucoup plus importante dans les éditions postérieures.

<sup>(3)</sup> C'en est fait, il me faut mourir

<sup>(4)</sup> Vous demandez pourquoy je vous voy rarement

```
2 pièces nouvelles : une non signée et une signée D. M.
Montplaisir (de).
                       4 pièces dont deux nouvelles : une signée donnée également à
Montreuil.
                           Martel, et une non sig., et deux non sig. de la H<sup>e</sup> p. 1653.
                       I pièce nouvelle non signée.
Pellisson,
Pinchesne (Martin de), 1
                       2 pièces nouvelles signées S. P.
Saint-Parin.
                                           non signées.
Sarusin,
                        1 pièce nouvelle signée D. S.
Scudery (de),
                       2 pièces nouvelles non signées.
Segrais,
Testu (l'abbé).
                       1 pièce non signée du Nouveau recueil Loyson 1654.
Tristan L'Hermite.
                       1 - nouvelle.
Villaine (M'10 de).
```

# C) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy. sans pièces nouvelles.

```
Charpy,
1 pièce n. s. de la I<sup>re</sup> p. 2° édit. 1653 et du Nouv. rec. Loyson 1654.

D'Etlan (comte),
1 — non signée de la H° p. 1653.

Maucroix,
1 — attribuée également à Charleval.
```

La IV° partie a été réimprunée plusieurs tois de 1660 à 1666 (288 pièces françaises). Les pages 59/60 et 105/106 existent dans ces reimpressions. Les pages 59/60 reproduisent deux pièces qui se trouvaient déjà dans l'édition originale de 1658. A la page 66, une chanson non signée : « L'absence détruit le pouvoir » remplace les deux madrigaux supprimés et les pages 105-106 donnent une nouvelle chanson de Boisrobert : « C'est en vain que Cloris pense ».

<sup>(</sup>i) V° partie. — Poésies chaisies de Messieurs Corneille, Boisrobert, de Marigny, Desmorests, Gombault, de La Lanne, de Cerisy, de Cerisay, Maucroix, de Montereuil, de Lignières, Petit, de Quincy, Maistre Adam, Bardou, Porcher. Et plusieurs autres. Cinquiesme Partie. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. D.C. L.Y. (1660). Arec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Y° 11509).

<sup>16</sup> ff. prélim. dont : 1 ff. pour le frontispice gravé représentant un poète couronné de lauriers par la main d'une muse ; au-dessus du poète, trois Amours tiennent dans les airs une couronne de fleurs qui sert de cadre au titre (la planche est signée : Heince in., Le Doyen fecit) ; 1 ff. pour le titre imprimé ; 2 ff. pour la dédicace « A Monsieur de Bensserade » ; 11 ff. pour la table ; 2 ff. pour le Privilège (le même que celui des autres parties) ; et 1 ff. blanc. L'achevé d'imprimé est du 18 Aoust 1660. — P. 1 à 429.

## Voici le texte de l'Epitre dédicatoire : Monsieur.

La bonté que vous avez en de souffrir que j'imprimasse ce merveilleux Poëme que vous avez fait sur le Mariage du Roy, me fait espérer que vous aurez encore celle d'agréer que je vous dédie ce Cinquième Volume de Poësies Choisies, que je mets au jour : Comme il contient quantité de Pièces assez galantes et achevées, j'ay estimé qu'il seroit bien mieux receu du Public estant dédié au Malherbe de nostre Siècle, et au plus illustre Autheur de la Cour. Tous vos ouvrages, Monsieur, sont d'un tel crédit, et d'une si haute réputation, qu'il n'y a que Vous seul aujourd'huy capable d'en donner aux autres, et que ce que vous approuvez ne peut estre condamné justement de personne. Ainsi, Monsieur, je suis si persuadé de vostre générosité toute bienfaisante, que j'ose bien m'asseurer que vous ne serez pas tasché que vostre Nom fasse respecter ce Livre, que je vous consacre autant pour le garentir par la faveur de vostre protection de tous les traits de l'Envie et de la Satyre, que pour vous faire voir les sentimens de ma reconnaissance, et l'excez du zèle et du respect avez lequel je proteste de demeurer toute ma vie, Monsieur, vostre très-humble, etc...

C. DE SERCY. »

L'édition originale de la V° partie du Recueil de Sercy (1660) contient 340 pièces dont une répétée deux fois, soit 339 pièces : cent soixante-douze signées de noms ou d'initiales et cent soixante-sept anonymes.

Sur ces 340 pièces, vingt-et-une (1) avaient paru dans les recueils antérieurs d'autres éditeurs et onze (2) dans les précédents recueils de Sercy (II°, III° et IV° Parties).

```
(1) Epig.: Cy-gist qui faisoit le mauvais, (Fr. Maynard).
                                                                                   Délices 1615.
       St. : Bien que nous soyons seuls, vostre crainte est frivole (Benserade). Rec. Chamb. T. II, 1632.
             Divin couple de sœurs, adorables merveilles (anonyme).
                                                                                         id.
    Songe: Enfin adorable Sylvie, Cerisy (Germain Habert de).
                                                                                         id.
       St.: Ne me commandez point Iris que je m'explique (Benserade)
   Enigme: Des grands desseins aux grands effets, non signée (Gombauld). Nouv. rec. Chamh. (39) 1653.
   Sonnet : Claire eau que les Zéphirs ont doucement émue, sig. M. (Montplaisir). Nouv. rec. Loyson 1654.
    Sonnet : Lassé de vos mépris (ou de mes tourmens), fatigué de mes chaisnes
                                                                                         id.
  Madrigal : Que tu n'eus guère de cervelle (Des Réaux).
                                                                                         id.
   Sonnet: Vous que l'on vit jadis de splendeur éclatans, n. s. (comtesse de Brégy).
                                                                                         id.
   Menuet: Aimons-nous aimable Sylvie, non signé (Pellisson).
                                                                            Nouv. cab. des Muses 1658.
   Sonnet: A la fin votre indifférence, non signé (Charleval).
                                                                                         id.
    Elégie: Alcandre sommeilloit, Alcandre dont la gloire Quincy, (de).
                                                                                         id.
  Madrigal: Chers ennemis de mon repos (anonyme).
                                                                                         id.
  Madrigal: Si par une étrange avanture (anonyme).
                                                                                         id.
   Sonnet: Tout n'est plein icy-has que de vaine apparence (anonyme).
                                                                                         id.
   Sonnet: Toy qui meurs avant que de naistre, non signé (D'Hesnault).
                                                                                        id.
  Madrigal: Vous blâmez à tort vostre époux (anonyme).
                                                                                        id.
       St. : On est charmé que vostre chatte (Linières).
                                                                                Muses illustres 1658.
    Elégie: Il est vray que ma flamme est un peu téméraire Quincy, (de).
                                                                              Muse Coquette (A) 1559.
  Madrigal: En resvant cette nuit ma belle, non signé (Maucroix).
                                                                                        id.
(2) Sonnet: Alors que le soleil commence sa carrière, non signé (Charleval),
                                                                              Rec. Sercy IIe p. 1653.
      St. : D'où vient cruel Amour que ta rigueur s'obstine (anonyme).
                                                                                        id.
```

Nous avons pu restituer 58 pièces à leurs auteurs, ce qui a réduit à 109 le nombre des pièces anonymes.

Les 230 pièces signées on attribuées se décomposent ainsi :

## A) Poètes nouveaux, c'est-à-dire ne figurant pas dans les recueils antérieurs de Sercy.

```
Adam (M°), voir Billaut (Adam).
Billaut (Adam),
                    3 pièces.
Bouchardeau.
                             non signées.
Boucher.
                    11 —
Bouillon (de),
                    1 pièce non signée.
C. (le baron de),
                  4 pièces.
Cailly (de) dit d'Aceilly, 3 pièces non signées.
                     1 pièce.
Canu (Mad.),
Corneille (Thomas), 1 pièce signée à la table Corneille.
Desjoidins (M110), 11 pièces dont une non signée.
Des Réaux (Tallémant), 2 pièces non sig. : une a été attribuée également à Benserade
                        et l'autre avait paru dans le Nouv. rec. Loyson 1654.
                     1 pièce non signée du Nouveau cabinet des Muses (B) 1658.
D'Hesnault.
D. S.,
                     1 pièce.
H_{\cdot,\cdot}
                    2 pièces.
Luntely (de).
                     5 -
L. D. B.,
                     1 pièce.
Le Laboureur,
                     1 - non signée.
                     2 pièces.
Martel,
Marut (de),
Montfuron, voir Chapelain.
Murat (de),
                    6 pièces.
Quincy (de),
                    2 pièces : une du Nouveau cabinet des Muses (A) 1658 et une de
                        la Muse Coquette (A) 1659.
```

```
St. : Faut-il que je vous quitte et qu'un cruel devoir (Maucroix).
                                                                              Rec. Sercy Ile p. 1653.
  Sonnet : Où sont tant de serments de constance éternelle
                                                                                       id.
  Sonnet: Que vostre humeur Cloris est une humeur fascheuse (anonyme).
                                                                                       id.
  Elegie: Beaux yenx a qui les miens moins discrets que ma houche, non
             signée, Perrault (Ch.).
                                                                             Rec. Sercy III. p. 1653.
                                                                             Rec. Sercy IVº p. 1658.
Madrigal: Adieu, trop aimable Céphise, non signé (La Sablière).
    St. : Je n'aime pas encore et si je ne me trompe, Cerisy (Germain Habert de).
                                                                                       id.
    St. : Hien n'est si doux ny si plaisant (anonyme).
                                                                                       id.
  Songe: Sur la fin de la nuit je vous ay veue en songe, Sérisay (de).
                                                                                       id.
    St. : Vous m'aceusez d'estre inconstant, Linières (de).
                                                                                       id.
```

## B) Poètes figurant dans les recueils antérieurs de Sercy, avec pièces nouvelles.

B., voir Benserade.

Bardou.

7 pièces nouvelles.

Benserade,

dont deux nouvelles non signées et deux signées B. du Recueil Chamh. T. II 1652, sans compter celle attribuée également à Des Réaux.

Boisrobert,

1 pièce nouvelle.

Brégy (Comtesse de), 1 — non signée du Nouveau recueil Lovson 1654.

Cérisay (de), voir Sérisay (de).

Cerisy (Germain Habert de), 10 pièces, dont une répétée deux fois signée et non signée;

sur ces 10 pièces, huit sont nouvelles, la neuvième avait paru dans le Recueil Chamh. T. II 1652 (1) et la dernière dans la

IVe p. 1658.

Chapelain, 3 pièces nouvelles : deux non signées et une signée Montfuron.

3 — non signées : une nouvelle, une du Nouveau cabinet des Charleral. Muses (B) 1658 et une de la II<sup>e</sup> p. 1653.

18 pièces nouvelles, signées à la table Corneille. Corneille (Pierre),

1 pièce nouvelle non signée. Cotin.

Dalibray,

1 pièce nouvelle.

Desmarests,

2 pièces nouvelles, dont une non signée. D'Etlan (Comte),

D. M., voir La Sablière, Maucroix et Montplaisir.

D. M.,

4 pièces nouvelles.

D. V. (Mad.), voir Villaine (Mad. de).

Gilbert,

3 pièces nouvelles non signées.

Gombauld,

15 pièces : quatorze nouvelles (deux signées G., une signée et onze non signées) et une non signée du Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653.

H. (d'Hesnault?), 2 pièces nouvelles.

Lalane (de).

La Sablière,

4 pièces : trois nouvelles (deux non signées, une signée D. M.) et une non signée de la IVº p. 1658.

Linières ou Lignières (de), 16 pièces : quatorze nouvelles (une non signée), une non sig. de la IV $^{\rm e}$  p. 1658 et une non sig. des Muses illustres 1658.

1 pièce nouvelle non signée. Malleville,

Marigny (de),

1

Maucroix,

t8 pièces (quinze sont nouvelles): deux signées, deux non signées (une de la Muse Coquette (A) 1659) et douze signées D. M. dont

<sup>(1)</sup> La pièce du T. II de Chamhoudry & Enfin, adorable Sylvie » qui est signée de Cerisy dans la Ve p. de Sercy, est attribuée à Philippe Habert dans le Recueil Barbin, 1692.

deux attribuées également à Montplaisir, les deux dernières signées D. M. avaient paru dans la H<sup>o</sup> p. 1653.

Maynard (Fr.), 1 pièce non signée des Délices de la poésie française 1615.

Montplaisir (de). 23 pièces (vingt-et-une nouvelles) : quatre non sig. sur lesquelles une du Nonv. rec. Loyson 1654, une signée M. P., dix-sept signées M. dont une du Nouv. rec. Loyson 1654, et une sig. D. M., sans

compter deux signées D. M. attribuées également à Maucroix.

i

Montreuil, 5 pièces nouvelles, dont une signée D. M.

P., voir Perrault.

Patris, 1 pièce nouvelle non signée.

Pellisson, 6 pièces non signées : cinq nouvelles (une donnée également à Saint-Pavin) et une du Nouveau cabinet des Muses (A) 1658.

Perrault (Ch.). 3 pièces signées P.: deux nouvelles et une de la IIIº p. 1653.

Petit, 3 — nouvelles dont une non signée.

Saint-Pavin, voir Pellisson.

Sérisay (de), 4 pièces : trois nouvelles et une de la IV p. 1658.

Villaine (Mad. de), 1 pièce nouvelle signée Madame D. V.

## 2º Recueil de Sercy (prose).

A) I<sup>ro</sup> partie. — Recueil de pièces en prose, les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. A Paris, che: Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LVIII (1658). Avec privilège du Ray. In-12. (Bibl. de l'Arsenal, 21014).

12 ff. prélim. comprenant : le frontispice gravé, le titre, l'avis « Aux Lecteurs », la table. l'extrait du privilège du Roy du 8 janvier 1657 donné à Ch. de Sercy pour cinq années et l'errata. L'achevé d'imprimer est du 20 Mai 1658. — P. 1 à 407.

Cette première partie contient 23 pièces en prose, toutes anonymes ; nous avons pu en attribuer quelques-unes.

Ces 23 pièces se décomposent ainsi :

### 1º Pièces nouvelles en prose.

Billets galants et billets doux (17 billets ou réponses par Mad. de Choisy).

Carte (la) du Royaume d'Amour ou la description succinte de la contrée qu'il régit, de ses principales villes, bourgades et autres lieux et du chemin qu'il faut tenir pour y faire voyage (par *Tristan L'Hermite*).

Carte (la) du Royaume des Prétieuses (par M° de Maulevrier).

Lettre à un amy sur diverses choses arrivées dans le monde.

Lettre de Dorinice à un amant qu'elle soupçonnoit d'infidélité envers elle.

Lettre d'un grammairien amoureux à une dame insensible sur la conjugaison du verbe : J'aime, vous aimez.

Loterie (La) ou blanque nouvelle dans laquelle se trouvent plusieurs choses de grand prix -- Avec la loterie d'amour (par *Ch. Sorel*).

Origine (L') et le progrès des rubans, leur défaite par les Princesses jarretières et leur rétablissement en suite (par Ch. Sorel).

Testament (Le) de Clyanthe, avec une épitaphe en vers (de Ch. Sorel).

## 2º Pièces en prose qui avaient paru dans le Nouveau recueil des pièces les plus agréables de ce temps. Paris, Nicolas de Sercy. 1644.

Amours (Les) de Vénus, tirez de la grande chronique des Dieux de l'antiquité, etc. (par *Ch. Sorel*).

Amours et transformations de Vertumne pour Pomone — Conclusion des Amours de Vertumne et de Pomone (par Ch. Sorel).

Amours (Les) infortunés d'Iphis pour la cruelle Anaxarète (prose et 2 strophes) (par Ch. Sorel).

Dialogue des Yeux et de la Bouche (par Ch. Sorel).

Discours académique contre la Mélancolie (par Ch. Sorel).

Discours de l'ennemy d'Amour et des femmes, avec la réponse par Erophile. — Réponse à l'ennemy de l'Amour et des femmes faite par Erophile (par *Ch. Sorel*).

Généalogie de Vertumne et de Pomone (par Ch. Sorel).

Loix (Les) de la Galanterie, de nouveau corrigées et amplifiées par l'assemblée générale des galands de France (par *Ch. Sorel*).

Métamorphose de la Nymphe des Eaux de Forge (par Ch. Sorel).

Nouvelles (Les) admirables (par Ch. Sorel).

Relation grotesque, burlesque, comique et maccaronique des amours et transformations de Vertumne pour la belle Pomone, nymphe neustrienne, avec leur généalogie et la mort pitoyable de ce pauvre pendu d'Iphis, misérable amant de la belle Anaxarète. Le tout fidèlement extraict des Métamorphoses réformées (par Ch. S'orel).

La seconde édition est entièrement semblable, mais elle porte sur le titre la date de 1659 et les mots « Première Partie » (Bibl. Nationale, Z 20006). Il en existe une troisième sous la date de 1660 avec : « Imprimé à Orléans, et se vend à Paris chez Ch. de Sercy, etc. » (Bibl. de l'Arsenal, 17061).

B) II<sup>o</sup> partie. — Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. S'econde partie. A Paris, chez Ch. de S'ercy, au Palais, dans la

Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée, M. DC. LXII (1662). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Z 20007) (1).

16 ff. prélim. comprenant : 1 ff. bl., le frontispice gravé, le fitre, la table et le privilège du Roy donné le 12 Avril 1662 (2) avec achevé d'imprimer pour la première fois le 20 Octobre 1662, l'épître à Caliste signée A. D. S. (Antoine de Somaize), A Caliste (sonnet), portrait de Caliste (prose et vers). — P. 1 à 306.

Cette seconde partie contient des pièces en prose, mélangées de prose et de vers et en vers qui se décomposent ainsi :

#### 1º Pièces en prose.

Amours (Les) du jour et de la Nuit (par *le Comte de Crumail*), voir T. I. p. 153. Billets donx et galants (un seul à Mad. \*\*\*).

Histoire du poète Sibus (par Ch. Sorel, extr. du Parasite Mormon).

Lettre de M. D. sur la carte du Royaume de Tendre, écrite à l'illustre M. S.

Lettres et billets galants (onze : A l'infante Armorique — Billet — Reproche — Observation pour l'histoire — A Pasithée (deux) — A M. D. H. — A Cléonice — A une belle et bonne ennemie — Billet — A Charitée.

Si le talent de bien écrire est prétérable à celuy de bien parler.

Si l'on doit faire plus d'estime de l'amitié qui naist d'inclination que de celle qui vient de longue connoissance.

Voyageur (Le) fortuné dans les Indes du Conchant ou l'amant heureux. Contenant la découverte des terres inconnues qui sont au delà des trois villes du Tendre (par A. Baudeau de Somaize).

#### 2º Pièces mélangées de prose et de vers.

Almanach d'amour, pour l'an de grâce t663. Par le grand Ovide Cypriot, spéculateur des Ephémérides amoureuses, aux remarques duquel se verront choses merveilleuses qui arriveront cette année, dédié à Cupidon (par le comte de Bussy-Rabutin).

Billets doux et galants (trois billets : 1 signé E. D. G., 1 signé F. D. C. et 1 non signé .

Dialogue de Socratine et de Démétriade: On a proposé cette question de sçavoir: Lequel se devoit le plus souhaiter à une temme ou la grande richesse ou l'extrême beauté. On en demande la solution aux belles philosophes avec les raisons de leurs sentimens.

Lettres (deux) à Madame Des Houlières.

<sup>(1)</sup> Mr Roy dans son étude sur Ch. Sorel, sieur de Souvigny, p. 401, dit qu'il existe une édition antérieure de 1660 que nous n'avons pas rencontrée.

<sup>(2)</sup> Nous avons donné la partie principale de ce privilège (p. 52).

Lettre de Tircis à Doralice.

Lettres et billets galants (onze : Advis — A l'illustre et belle Aspasie (deux) — A une belle plaideuse — A l'infante Léoncelle, sig. le dévot hermite Lysis — A une Prétieuse — A la jeune et sçavante Iris — A elle-même — Les vestales assemblées au Temple des Muses — A la charmante Iris — A sa dangereuse amie.

Portraits (trois) signés A. D. S. (Ant. Baudeau de Somaize) avec une épître en prose signée A. D. S.

Si l'on peut accorder la fierté avec la douceur, envoyé à Mad. la C. de S. (Comtesse de la Suze) (par *M. l'abbé de M.*).

#### 3º Vers.

A. A., 1 sonnet adressé à Somaize.

Cotin, 1 pièce non signée qui avait paru dans le Nouv. Recueil Loyson 1654. S'omaize (A. de), 1 sonnet à Caliste.

C) III° partie. — Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. Troisième partie. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LX (1660). Avec Privilège du Roy. In-12 (Bibl. Nationale, Z 20008).

8 ff. prélim. comprenant 1 ff. bl., le frontispice gravé, le titre, l'avis du libraire au lecteur, la table et l'extrait du privilège du Roy avec achevé d'imprimer pour la première fois le 13 Décembre 1659. — P. 1 à 432.

Cette troisième partie renferme des pièces anonymes en prose ou mélangées de prose et de vers ; elles se décomposent ainsi :

### 1º Pièces en prose.

Amour (L') propre, à Madilo \*\*\*.

Commentaire sur la Lézine, ou l'histoire véritable du capitaine de La Sablonnière où on voit plusieurs beaux traits pour épargner honorablement son bien. Dédié à la jeunesse prodigue, signé Mad. D. L. B.

Justification (La) de l'amour (avec la seconde partie du Traité de l'Amour et suite).

Pantologisme mathématique, ou ordre tenu en la réception du petit mathématicien gascon, professeur en la faculté des sciences mercuriales.

#### 2º Pièces mélangées de prose et de vers.

Amour (L') en confidence.

Lettre à Mademoiselle de Beauvais lors que la Cour estoit à Verdun durant le siège de Montmédy.

Lettre à un amy (par l'auteur du Voyage d'Alcippe).

Promenade du Roy ou la fable de la caléche et de sa Majesté.

Voyage (Le) d'Alcippe ou les divertissemens agréables (Histoire du déplaisir de Lysandre, prose; le jeu des Bestes, prose et vers; dialogue d'Alcippe et de Drionice, prose et vers; histoire d'Iphis et suite, prose; histoire de Lysis, prose; histoire d'Orante et de Julie, prose; histoire de Carimant, prose; suite de l'histoire d'Orante, prose et vers).

D) IV<sup>3</sup> partie. — Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. Quatriesme partie. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Boune-Foy couronnée. M. DC. LXI (1661). Avec Privilège du Roy. In-12 (Bibl. Nationale, Z 20009).

6 ff. prélim. comprenant 1 ff. bl., le titre gravé, le titre, la table et l'extrait du privilège du Roy du 8 janvier 1657, avec achevé d'imprimer du 21 Mai 1661. — P. 1 à 454.

Cette IV° partie renferme des pièces anonymes en prose, mélangées de prose et de vers, et en vers ; elles se décomposent ainsi :

#### 1º Pièces en prose.

Billet de la Levrette des Comtesses au Levron de M. de Bachaumont.

Métamorphoses: La Nymphe violette en fleur, suivie d'une lettre galante à Caliste; d'Acante en ruisseau et de Julie en saule; d'une Nayade en cachet et de Léandre en devise.

La nouvelle de Rome ou l'histoire de Julie et de Léandre.

Plainte de l'Amour contre les fleurettes.

Portrait de Caliste.

Portrait d'un inconnu (1).

#### 2º Pièces mélangées de prose et de vers.

Almanach Bachique, pour l'année d'éternelle débauche et de Paix qui commencera le 1 septembre 1661 et durera autant que le bon vin. Avec Remarques duquel se ver-

<sup>(1)</sup> Note du Docteur Payen : Cette We partie a pour moi l'intérêt de présenter, p. 326 à 336, une espèce de centon extrait des Essais de Montaigne et résumant les traits de ce philosophe sons le titre : Portrait d'un inconnu.

Ce qu'il y a de plus bizarre dans cette composition, c'est que rien ne dit qu'il s'agisse de Montaigne, ni qu'elle soit turée des Essais, de sorte qu'on peut se demander si les lecteurs du temps ont ressenti le sel de ce plagat on pastiche.

Les anecdotes manuscrites de Lancelot, de l'Académie des Inscriptions, citées par Jamet, attribuent ce portrait à Ninon qui estimait beaucoup Muntaigne ou à Saint-Evremond qui l'aurait fait pour sa gracieuse amie,

ront les merveilles qui arriveront pendant cette année, suivant le calcul et interprétation d'un vinologue et spéculateur des Ephémérides Bachiques (1).

Décret d'un cœur infidèle suivi de l'Edit et inventaire des meubles du cœur volage et l'ordre de la distribution qui en fut faite (par Mod. de La Calprenède). Ces deux pièces avaient paru dans les Œuvres diverses, dédiées à Madame de Matignon par Octavie, 1658.

Dialogue de la Prude et de la Coquette (et lettre).

Faiseuse (La) de monches, lettre A. N. (par Scarron).

Grand Almanach (Le) d'Amour où sont contenues les prédictions générales de l'année et de chaque saison en particulier, avec un moyen très nécessaire pour sçavoir en quels temps et lieux il faut semer et cultiver toutes les choses qui servent en Amitié et en Amour. Et de plus une facile méthode pour guérir l'indifférence.

Grande Description (La) de l'Estat Incarnadin nouvellement découvert par le lieutenant général du Royaume de la Galanterie avec le portrait de la princesse de l'Estat Incarnadin et le caractère de Cléopâtre (cette pièce ne renferme que six vers).

Lettre galante à Daphnis suivie de la Saignée de la belle malade.

L'Heure du Berger (De).

Mascarade curieuse au plus magnifique des Sur-Intendans présentée un jeudi gras.

Responce de la Levrette au Levron.

Responce du Levron à la Levrette (par Bachaumont).

Révolte (La) des Passemens à M<sup>110</sup> de La Trousse.

### 3º Pièces en vers.

La Garenne (de). Les loix de Bacchus, prince de Nyse, roy des Indes et Dieu des Buveurs. Ode burlesque (non signée).

- E) V° partie. Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. Cinquiesme partie. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LXIII (1663). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nationale, Z 20010).
- 4 ff. prélim. comprenant le faux-titre, le titre, la table et le privilège daté du 8 Avril 1653 avec achevé d'imprimer pour la première fois du 30 Octobre 1662. P. 3 à 406.

<sup>(1)</sup> Cet almanach est cité dans le Cat. La Vallière Nº 3913 — 2 :

Almanach bachique qui durera autant que le bon vin, et le moyen très facile pour savoir en quel temps il faut planter et semer les choses nécessaires pour éguiser l'appétit et la soif. Ensemble les Loix de Bacchus, Prince de Nisse, roi des Indes et des Buyeurs. Rouen. Jean Besongne, In-12.

Cette V° partie contient des pièces anonymes en prose, mélangées de prose et de vers, et en vers; elles se décomposent ainsi :

#### 1º Pièces en prose.

Billet envoyé pour estrennes.

Lettre de galanterie écrite de Francfort à M. de G. par M. de L.

Roman on histoire comique (Le Carnaval : Histoires de Philidor et de Clarinde, de Cléon et de Caliste, de Tircis et de Climène, de la naissance de Philidor, de la prison de Philidor et de Tircis).

Véritez (Les) pastorales à Climène.

### 2º Pièces mélangées de prose et de vers.

Billet galant à Madame la Marquise de...

Billet galant ou envoy d'amitié à Mette H. (et réponse).

Billets (deux).

Dialogue de la petite vérole et de la beauté.

Lettre à M<sup>nc</sup> de B. pour avoir un tableau que Monsieur de... luy avait gagné au temps de la Paix.

Lettre à M. le M. de C.

Mademoiselle de... (A), deux pièces vers et prose.

Réponse à la lettre de  $M^r$  de L., par  $\mathcal{M}$ . de G.

Réponse à Melle D. sur ce qu'elle faisoit la guerre à M. de... de son inconstance.

#### 3º Pièces en vers.

Combats (Les) ou le Triomphe d'amour suivis d'un Billet à  $\mathbf{M}^{\star\star\star}$  sur cette pièce.

Description de la maison de Liancourt.

Maximes d'amour (de Bussy-Rabulin).

<sup>3</sup>º Recueil des plus beaux vers qui ont esté mis en chant, Avec le nom des Autheurs tant des Airs que des Paroles (1). A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. L.VI. (1661). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. Nat., Yº 10632 bis).

<sup>16</sup> ff. prélim. dont un pour le trontispice gravé représentant Apollon au milieu des Muses; une de ces dernieres déploie une draperie sur laquelle est inscrit le titre du livre; la planche est signée: Le Doyen fe; on lit au bas l'adresse du libraire; un pour

<sup>(1)</sup> Ce recueil a eu plusieurs suites qui ont été publiées postérieurement à l'année 1661 : une HIP partie (s. d.), qui a dû paraître avant la HP partie (1668), etc. (Voir le T. HI de notre Bibliographie).

le titre imprimé; trois pour l'épître dédicatoire à Monsieur de Pélisson-Fontanier signée B. D. B. (de Bacilly); dix pour la « Table des airs contenus dans ce Recueil » et le privilège du Roy daté du 13 Avril 1661, et un ff. blanc. — P. 1 à 286, au bas de la page 286 on lit « Fin de la Première Partie »; 1 ff. blanc, puis Suite de la Première partie du Recueil des plus beaux vers qui ont esté mis en Chant. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy couronnée. M. DC. LXI. (1661). Avec Privilège du Roy. — P. 287 à 536, au bas de cette dernière page « Fin de la Seconde partie. »

Voici le texte :

t° De l'Epître dédicatoire :

Monsieur,

« Puis que c'est Vous qui m'avez inspiré le dessein de faire imprimer ce Recueil, permettez que je me donne l'honneur de vous le dédier. Je sçay que vous le trouverez plus ample qu'il ne devroit estre; et que pour le rendre digne de Vous, il en falloit retrancher tous les mauvais Vers : Mais comme il arrive souvent, et vous le sçavez, Monsieur, que la plus belle Poësie n'est pas toûjours la plus heureuse, j'ay esté contraint de considérer plûtost le cours qu'ont eu les Airs que je vous adresse, que leur propre valeur. Le nombre de ceux qui chantent estant infiny, il n'y a personne qui n'ait sa Chanson favorite; et tel n'auroit pas approuvé ce Recueil, s'il ne l'y avoit trouvée en son rang. Il n'y a rien de plus vray, que les belles paroles font l'âme du Chant, et le plus délicat de la Poësie; et que si tous ceux qui se meslent d'en faire y sçavoient employer comme Vous, Monsieur, l'élégance, la tendresse, et les termes doux à prononcer, les Chansons auroient toute leur grâce : mais icy il faut considérer le Recueil que je vous présente, comme un l'arterre composé de toute sorte de fleurs, et où les petites font valoir les grandes. Ce que j'y ay mis du vostre peut tout seul divertir ce rare Ministre de qui vous estes si particulièrement estimé; et comme c'est le seul but que vous vous estes proposé en le faisant, je m'estimerois bien heureux, si dans la protection qu'un si Grand Homme donne aux Muses, il luy plaisoit de la donner encore à un Musicien comme moy. Je croy que pour y parvenir, c'est assez d'estre honoré de la vostre, et de vous persuader que je suis avec tout le respect que je dois,

Monsieur,

Vostre très-humble et très-obéïssant serviteur,

B. D. B. »

2º Du Privilège:

« Louis par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : A nos amez et féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prévosts, leurs Lieutenans, et tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé le Sieur B. D. B nous a fait remontrer qu'il a composé plusieurs Airs qu'il désire faire graver au Burin; comme aussi un Traitté de la méthode de chanter, avec un Recueil de tous les plus beaux Vers qui ont esté mis en chant depuis trente années, lesquels il désire faire

imprimer en caractères ordinaires, conjointement ou séparément, qu'il ne peut faire graver sesdits Airs, ny imprimer sondit Traitté et Recueil sans nos Lettres sur ce nécessaires, qu'il nous a très-humblement requises. A ces causes, Nous avons permis et permettons par ces Présentes au dit Exposant de faire graver au Burin sesdits Airs par qui bon luy semblera, et faire imprimer en caractères ordinaires en tel volume et caractère que bon luy semblera, pour estre lesdites Pièces venduës pendant le temps et espace de dix années, à commencer du jour qu'elles auront estées achevées de graver ou d'imprimer pour la première fois : Faisans très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de graver ou faire graver, imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter, ou contrefaire lesdites Pièces, sans la permission et consentement dudit Exposant, on de ceux qui auront droict de luy, à peine de trois mille livres d'amende, de tous dépens, dommages et intérests et de confiscation des exemplaires, à la charge qu'il en sera mis un exemplaire de chacune Pièce dans nostre Cabinet au Chasteau du Louvre, deux en nostre Bibliothèque publique et un en celle de nostre cher et féal le Sieur Seguier Chancelier de France, avant que de les exposer en vente, suivant nostre Règlement. Si vous mandons que de ces présentes vous ayez à faire jouir ledit Exposant pleinement et paisiblement, contraignant tous ceux qu'il appartiendra par tontes voyes deuës et raisonnables; et à nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire pour l'exécution d'icelies tous exploits nécessaires. sans demander autre permission : Car tel est nostre Plaisir. Donné à Paris le 10 jour de janvier l'an de grâce mil six cens soixante-un; Et de nostre Règne le dix-huitième. Signé par le Roy en son Conseil, Houzé. Et scellé du grand Scean de cire jaune.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs, le 13 Avril 1661. Signé, G. Josse, Syndie.

Ledit Sieur B. D. B. a cédé et transporté son droiet de Privilège de ce Recueil, à Charles de Sercy Marchand Libraire, pour en jouir suivant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer pour la première fois le 18° jour de Juin 1661. »

Ce recueil comprend 493 pièces, quelques-unes sont composées de strophes appartenant à plusieurs auteurs. Sur ces 498 pièces, deux cent cinquante-quatre sont signées et deux cent quarante-quatre sont anonymes.

Si l'on ajoute à ces 498 pièces celles (30) composées par des poètes différents, on arrive à 523 pièces dont 277 signées et 251 anonymes. Sur ces 528 pièces, quarantecinq avaient paru dans des recueils antérieurs, dont trente dans le Recueil de Sercy.

Nous avons pu découvrir les anteurs de 37 pièces, ce qui a réduit à 214 le nombre des pièces anonymes.

Les 314 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
B. (M. de),
Bacilly (de),
Bar... (M. de),
Baralis (abbé de),
Pièces signées B. D. B.
Baralis (abbé de),
Pièces : une nouvelle et une du Recueil Sercy IV° p. 1658.
```

Benserade, 20 pièces : dix-huit nouvelles (quatre non signées) et deux du Nouveau recueil Loyson 1654.

Bertaut (l'abbé), 1 pièce.

Beys (Ch.), 3 pièces : deux nouvelles (une signée et une non signée) et une signée du Recueil Sommaville 1660 où elle est non signée.

Boesset, 2 pièces. Boileau (Gilles), 1 pièce.

Boisrobert, 8 pièces : cinq nouvelles (trois signées et deux non signées), une signée du Rec. Sercy I<sup>ro</sup> p. deuxième édition 1653, une non signée du Rec. Sercy II<sup>o</sup> p. 1653, et une sig. du Rec. de 1627.

Bouchardeau, 13 pièces, dont dix nouvelles et trois des recueils antérieurs : une des Muses illustres 1658 et deux du Rec. Sercy V° p. 1660.

Bouillon (de), 72 pièces : soixante-huit nouvelles dont une non sig., les quatre autres avaient paru : deux dans le Nouveau recueil Loyson 1654, une dans le Nouveau cabinet des Muses (B) 1658 et une dans les Muses Illustres 1658.

Bonté (abbé de), 1 pièce. C. (M. de), 1 —

Cerisy (Germain Habert de), 1 pièce non signée du Recueil Sercy Ve p. 1660.

Charleval, 6 pièces : cinq nouvelles (quatre signées et une non signée) et une non signée du Recueil Sercy II° p. 4653.

Charpy, 1 pièce non signée.

Chartres (de), voir Saint-Chartres.

Chevreau, 1 pièce du Recueil Sercy IIIº p. 1656.

Cordemoy (de), 1 pièce.
Corneille (P.), 1 —
Cornu, 3 pièces.
Cot, 1 pièce.

Cotin, 1 pièce non signée.

Dalibray, 8 pièces, dont sept nouvelles: deux signées et cinq non signées; et une du Recueil Sercy I<sup>re</sup> p. 2º édit. 1653, attribuée par erreur à Charleval.

Desmarests, 4 pièces.
Du Buisson, 3 —

Du Chastelet (Marquis), 3 pièces.

Du Cros, 1 pièce non signée.

Fiesque (Comte de), 4 — du Recueil Sercy II<sup>o</sup> p. 1653.

Gilbert, 1 pièce.

Gombauld, 1 — du Recueil Sercy V° p. 1660.

Jussy (Bigres de), 2 pièces signées, dont une nouvelle et une du Recueil Sercy I<sup>ro</sup> p. 1<sup>ro</sup> édit. 1653.

```
La Chesnaye (de),
                     1 pièce.
Lalane (de),
                     1
La Mesnardière.
                     1 -
                     1 — non signée.
La Sablière (de),
                     2 pièces sig., dont une nouvelle et une du Rec. Sercy IIIº p. 1656.
La Salle.
                     1 pièce.
Lasson (de),
La Suze (Comtesse de), 3 pièces dont une nouvelle et deux du Recueil Sercy II p. 1653.
L. C. (M.), voir M. L. C.
Le Clerc,
                     I pièce.
Le Royer,
                     2 pièces, dont une signée Royer.
                     1 pièce non signée.
L'Estoille,
M.,
                             du Recueil des plus beaux vers 1627.
Malherbe,
Malleville.
                             non signée du Nouveau cabinet des Muses (B) 1658.
                     2 pièces.
Malo,
Mareschal (Mad),
                     5 —
                     2 —
Mareuil (de),
Maulevrier (Marquis de), 5 pièces, dont une du Nouveau cabinet des Muses (B) 1658.
M. de P., voir Pellisson.
Melson (Mad),
                     1 pièce.
Mennge,
                     1 —
M. L. C.,
M. L. C. D. R.,
Molière,
                     1 pièce non signée (d'après Paul Lacroix).
                     8 pièces sig., dont sept nouvelles et une de la Muse Coquette(A) 1659.
Mollier,
Mompipeuu (Marquis de), 6 pièces.
Montausier (Marquis de), 1 pièce.
Montrevil,
                     2 pièces du Recueil Sercy I<sup>re</sup> p., 1<sup>re</sup> édit. 1653.
                     1 pièce non signée du Recueil Sercy II° p. 1653.
AV...
P. (l'abbé de),
                     1 pièce.
Pascal (M^{110}),
                     2 pièces.
Patris,
                     2 -
Pellisson,
                              signées : douze nouvelles dont trois signées M. de P., et
                         une du Recueil Sercy V° p. 1660.
Perrin,
                     2 pièces non signées.
Prade (de).
                     2 -
Quillet,
                     2 pièces.
Quinault,
                     4
Rambouillet (M. de), 1 pièce.
Rampalle,
                     2 pièces.
Royer, voir Le Royer.
```

Saint-Chartres (de), 1 pièce non signée.

Saint-Luc (Maréchal de), 1 pièce.

Saint-Pavin, 1 pièce du Nouveau cabinet des Muses (B) 1658.

Sarasin, 8 pièces, dont six nouvelles (cinq signées et une non signée), une du Rec. Sercy II° p. 4653 et une du Nouveau rec. Loyson 4654.

Sauvé (Mad.), 1 pièce.

Scarron, 10 pièces, dont neuf nouvelles et une du Recueil Sercy I<sup>ro</sup> p. 2° édit. 1653.

Scudéry (M11c de), 8 pièces.

Segrais, 6 pièces, dont cinq nouvelles (deux signées et trois non signées) et une non signée du Recueil Sercy III° p. 1656.

Servien, 1 pièce.

Testu (l'abbé), 2 pièces, dont une du Recueil Sercy I<sup>ro</sup> p. 2º édit. 1653.

Testu-Mauroy, 1 pièce non signée du Recueil Sercy IIIe p. 1656.

Tristan L'Hermite, 4 pièces. Verderonne (de), 1 pièce. Voiture, 1—

## Veuve G. LOYSON

Paris (1654).

# Estienne LOYSON

Paris (1661-1665).

to Nouveau recueil des plus belles poésies contenant: Le triomphe d'Aminte. La belle Invincible. La belle Mandiante. L'occasion perdue. Le Temple d'Amour. L'Andromède. L'amant discret. Sarabandes. Airs de Cour. Le temple de la Débauche ou Alexandre beuveur. Le goinfre Irrésolu. Le ballet des bouteilles. Le banquet des Poëtes. Chansons à boire. Le pédant Parasite. Le portrait de Voiture. Et autres pièces curieuses. A Paris, chez la Vefve G. Loyson (1), an Palais, à l'entrée de la Galerie des prisonniers, au nom de Jésus. M. DC. LIV (1654). Avec Privilège. In-12 (Bibl. de l'Arsenal, 7304).

15 ff. liminaires dont 1 ff. pour le frontispice représentant Apollon jouant de la lyre et ayant au-dessus de la tête une couronne dans laquelle on lit : Nouveau recueil des belles poésies; au verso du frontispice sont inscrits les « Noms des Autheurs : De Scudéry. Tristan. Testu-Mauroy. De Morangle. Benserade. Sarrazin. Gomberville. Rampalle. Chappelain. Saint-Julien. Chappuis. Esprit. Colletet. De l'Estoille. Dassoucy. Loret. Dalibray. Saint Alexis. Du l'elletier. Beaulieu. Des Yveteaux. Le Brun. De Champigny. Du Laurent. Théophile. Et plusieurs autres » ; 2 ff. pour la dédicace à Madame la Comtesse de la Suze; t ff. pour l'extrait du Privilège du Roy, donné pour 5 ans à Jean-Baptiste Loyson de faire imprimer un livre sous le titre de : l'Elite des Poésies ou Recueil des plus belles poésies, contenant : le Temple de l'Amour, etc., en un ou plusieurs volumes, daté du 1° jour de Décembre 1653; et 11 ff. pour la table. L'achevé d'imprimer pour la première fois est du 10° jour de Décembre 1653. — P. 1 à 404 (on trouve un feuillet blanc entre les p. 392 et 393). A la suite : Le triomphe d'Aminte, ou la retraite d'Alcidon, poème Héroïque de 4 ff. liminaires dont un pour le titre, trois pour la préface A M. C. D. V. et p. 1 à 38.

Voici le texte de l'Epître dédicatoire : Madame,

« Je n'estime pas contribuer médiocrement à la satisfaction publique, de mettre les

<sup>(1)</sup> La veuve de Guillaume Loyson (libraire en 1618, adjoint au Syndicat le 22 Décembre 1631, mort en 1633) n'est pas mentionnée par le Cat. Lottin ; on remarquera que le privilège est au nom de son fils alné Jean-Baptiste Loyson (libraire le 20 Octobre 1639, mort avant 1694). Le second fils Etienne succéda à sa mèce le 24 Octobre 1635

ouvrages des plus beaux Esprits de ce temps sous la protection du plus rare génie de nostre siècle. Bien que leur mérite leur donne entrée dans le Temple de la Gloire, ils ne l'auront jamais plus favorable, que lorsqu'ils y seront conduits par la première des Muses; et ne pourront douter de vivre dans la mémoire des Hommes, estans protégez de la plus illustre des Femmes. Dans cette pensée, Madame, j'entreprens de vous les présenter, comme à la personne qui possède non seulement ces qualitez éminentes; mais de plus comme à celle qui force tout le monde à avouër, que vous faites toute seule un troisième Sexe, puis que vous estes autant éloignée de la foiblesse des Femmes, que vous estes au dessus de l'excellence des Hommes. C'est une vérité qui se reconnoist châque jour par vos sçavantes conversations et par vos excellentes Poésies, qui causent de la surprise et de l'admiration dans toutes les Ames. Et bien qu'il soit vray de dire en ce temps, que les vertus ont pris les vestemens de nos Dames, on reconnoistra toutesfois que celles qui vous ressembleront, seront plus richement vestues, et qu'elles parestront estre d'une condition plus relevée que celle des autres. Voilà, Madame, le sujet qui me fait vous offrir cet ouvrage, non seulement pour l'avantage de ses Auteurs, mais aussi pour la gloire de me faire une bienheureuse occasion de me nommer toute ma vie, Madame, votre...

E. Loyson ».

Ce recueil renferme 303 pièces et le Triomphe d'Aminte ; (une pièce (de Cotin) est répétée deux fois et une est de deux auteurs ; soit 302 pièces dont deux cent soixantequinze nouvelles et vingt-sept publiées antérieurement.

Sur ces 302 pièces, cent quarante-neuf sont signées et cent cinquante-trois sont anonymes.

Nous avons pu découvrir les auteurs de 63 pièces, ce qui a réduit à 90 le nombre des pièces anonymes.

Les 212 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Bassompierre. 2 pièces signées B. Baudoin (J.), 1 pièce signée J. B.

Baulieu, 1 —

Benserade,

7 pièces, soit quatre nouvelles, dont deux signées et deux non signées; les trois autres avaient paru : une signée D. R. dans le Rec. Sercy I<sup>re</sup> p. 1<sup>re</sup> édition 1653, une, attribuée également à D'Andilly, dans le Rec. Chamhoudry T. II 1652, et une non sig. dans le Rec. Sercy I<sup>re</sup> p. 1<sup>re</sup> édit. 1653.

Boissière, 1 pièce non signée.

Bouillon (de), 3 pièces non signées.

Bouté (abbé de), 1 pièce non signée.

Brébeuf, 1 pièce non signée du Rec. Sercy II<sup>e</sup> partie 1653.

Brégy (Comtesse de), 1 - signée D. R.

Callier, 1 — non signée du Parnasse (T. I) 1607.

```
Carlineas (de).
                         1 pièce n. sig. sans compter celle sig. Testu-Mauroy donnée à
                              de Carlincas dans le Recueil Conrart.
Cassandre,
                         1 pièce.
Champigny (de),
Chandeville (de).
                         2 pièces non signées du Rec. Chamhoudry T. II 1652.
Chapelain,
Chappuis ou Chappuys, 7 pièces.
Charleral,
                         1 pièce non signée du Jardin des Muses 1643.
                         4 — signée du Recueil Sercy I<sup>re</sup> p. 1<sup>re</sup> édition 1653.
Charpy,
Chevreau.
                         1
                        14 pièces, dont trois non signées.
Colletet (G.),
                         1 pièce signée F. C.
Colletet (Fr.),
                         3 pièces (deux n. sig.), dont deux nouvelles : une signée D.L. et
Cotin.
                              une répétée deux fois, et une du Rec. Chamh. (3°) 1653.
D., voir Dalibray.
Dalibray,
                         8 pièces : une sig., deux sig. D. et cinq non sig. dont une
                              citée dans les Observations sur le sonnet (Œuv. poét. 1653).
                         8 - : quatre sig., une non sig. et trois douteuses non sig.
Dassoucy,
Des Barreaux,
                         1 pièce non signée du Rec. Sercy IIº p. 1653, attribuée par
                            erreur à Charleval.
Des Loges (Mad.),
                         1 — non signée.
Des Réaux (Tallemant), 1 — non signée.
Des Yveteaux.
                         2 pièces, dont une du Rec. Sercy Ire p. 1re édition 1653, attri-
                            buée également à Montreuil et à Saint-Laurens - Parisot:
D. L., voir Cotin.
D. M.,
                        10 pièces.
D. P., voir Du Pelletier.
D. R., voir Benserade et Brégy.
Du Lorens.
                         1 pièce.
Du Pelletier,
                        34 pièces, dont huit sig., une non sig. et vingt-cinq sig. D. P.
Esprit (J.),
                         1 piece du Rec. Sercy I<sup>re</sup> p. 2<sup>e</sup> édition 1653.
F. O., voir Ogier(Fr.).
Furetière.
                          1 pièce.
Gombaudl,
                         2 pièces non signées.
Gomberville,
                         2 —
Gentard.
                          1 pièce.
J. B., voir Baudoin.
Juguenay,
                          4 pièces, dont une du Rec. Sercy I<sup>ro</sup> p. 1<sup>ro</sup> édition 1653 a été
                             attribuée par erreur à Charleval par Saint-Marc.
Lalane (de),
                         2 — n. s., dont une du Rec. Sercy I's p. 1' édit. 1653 sig.
                             Malleville mais qui est de Lalane et une du Rec. Chamhou-
                            dry (4°) 1654.
```

```
La Mesnardière,
                         1 pièce non signée.
Le Brun,
                         1 —
L'Estoille,
                        2 pièces.
Loret.
                        12 --
M., voir Montplaisir.
Malleville,
                        11 pièces non sig., dont une du Nouv. rec. bons vers 1646.
Maynard (Fr.),
                            — non sig., dont une du Rec. des plus beaux vers 1627.
Montplaisir (de),
                        1 pièce signée M.
                         1 —
Morangue,
Neufgermain,
                         3 pièces.
O. ou P.,
                         1 pièce non signée du Rec. Sercy I<sup>ro</sup> p. 2º édition 1653.
Ogier (François),
                         1 — signée F. O.
Porchères (Laugier de),
                        2 pièces non signées, dont une du Parnasse (T. I) 1607.
Rampalle,
Regnault ou Regnaut de Normandie, 3 pièces dont deux signées R. de N.
Regnier (Math.),
                        1 pièce non signée du Second livre des Délices 1620.
Saint-Alexis,
                        1 pièce.
Sallebray (L.),
Sarasin,
                        2 pièces, dont une non signée.
                        2 pièces, dont une non sig. du Rec. Sercy Ire p. 1re édit. 1653.
Scudéry (de).
T., voir Tristan L'Hermite.
Testu (abbé),
                        1 pièce non signée du Rec. Sercy I<sup>ro</sup> p. 2º édition 1653.
Testu-Mauroy,
                       17 pièces, dont une signée de Carlincas dans le Recueil Conrart.
Théophile,
                        2 — : une signée et une non signée.
Tristan L'Hermite,
                        8 — dont trois signées, une signée T et quatre non signées.
Voiture.
                        1 pièce signée V.
```

2° Recueil de poésies de divers autheurs contenant: La Métamorphose des yeux de Philis changez en astres, la Métamorphose de Ceyx et d'Alcioné, le Temple de la Mort et la suite, le Temple de la Gloire, la belle gueuse, la belle aveugle, la belle sourde, la belle voilée, la belle enlevée, la dame fardée, la riche laide, la vieille amoureuse, la muette ingrate, la souris, et autres pièces nouvelles. A Paris, chez Estienne Loyson (1), au Palais, dans la galerie des Prisonniers, au nom de Jésus, 1661. Avec Privilège du Roy. In-12.

6 ff. n. chiff. comprenant le titre, la dédicace à Mgr le Comte de S. Aignan, premier gentilhomme de la Chambre du Roy, signée L. C. et la table des Tomes I et II.

<sup>(1)</sup> Etienne Loyson, second fils de Guillaume Loyson, succèda à sa mère, veuve depuis 1653, le 2t Octobre 1655; nommé adjoint au Syndicat le 9 Juin 1670, il meurt en 1708. (Cat. Lottin).

- T. I. P. 1 à 165, au verso privilège du Roy daté du 6 Mars 1651, donné à Jean Conart « l'un de nos maistres d'hôtel ordinaire » qui a cédé son privilège à Louis Chamhoudry et L. Chamhoudry à Estienne Loyson.
- T. II. Recueil de poésies de divers autheurs. Paris, Estienne Loyson, etc. Titre. P. 1 à 168.

Ces deux tomes reproduisent exactement le texte du Recueil de Chamhoudry de 1657 décrit sous le cote 9°. Les pièces qui terminaient le T. II du Recueil de 1657 ont été reportées à la fin du T. 1 de 1661.

# Veuve Edme PEPINGUE

Paris (1658).

## THIERRY LE CHASSEUR

Paris (1658).

A) Le Nouveau Cabinet des Muses. A Paris, chez la vefve Edme Pepingué (1), en la grande Salle du Palais, du costé de la Cour des Aydes, près la porte de la Gallerie Dauphine. M. DC. LVIII (1658). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl.de l'Arsenal, 7274).

6 ff. liminaires dont: 1 ff. pour le titre; 3 ff. pour l'épître dédicatoire A Mgr de Pontac, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et Privé, premier Président en sa Cour de Parlement de Bordeaux; 1 ff. pour l'« Avis au Lecteur»; 1 ff. pour la table. — P. 1 à 70; et 1 ff. pour l'extraict du Privilège donné à Bertrand de Lamathe, Advocat au Parlement de Paris pour 5 ans et daté du dixième jour de Février 1658.

Voici le texte de : 1° L'Epître dédicatoire : Monseigneur,

« Bien que le foible langage des hommes ne puisse pas exprimer les moindres actions des Dieux, des Héros, et des fameux personnages, et que l'Echo qui ne se tait de rien ne responde pas au bruit du tonnerre, je ne lairray de donner au public en cet endroit une légère idée de ce rare mérite, et de ces belles qualitez dont vous avez si dignement hérité de vos Illustres Ayeulx. Je scay bien, Monseigneur, que pour un sujet si relevé le silence et l'admiration seroient les plus seures règles de l'éloquence, et que la matière que je me propose demanderoit une plume beaucoup plus discrte et plus sçavante que la mienne. Mais je sçay bien aussi (et tous en demeurent d'accord) que dans les grandes choses le seul dessein est très considérable, et que si l'on vouloit s'acquiter comme il faut du Panégyrique de ceux de vostre sorte, l'on n'auroit jamais achevé, et certes on ne leur rendroit jamais rien si l'on prétendoit leur rendre absolument tout ce qui leur est deu. Les parolles manquent toûjours à ceux qui se mêlent de cette nature d'ouvrages; et je puis. Monseigneur, ce me semble, les comparer à des voyageurs qu'une soif extrême tourmente, qui se persuadent volontiers de ne trouver pas assez d'eau dans les Rivières qui se rencontrent en leur chemin, pour esteindre cette violente altération qui les tuë; mais qui voyent après avoir beu par delà leur souhait, qu'ils

<sup>(1)</sup> La veuve d'Edme Pepingué (libraire le ter Décembre 1613) n'est pas mentionnée par le Cat. Lottin-

n'ont pas mesme diminué le cours ou l'abondance de ces eaux qu'ils pensoient épuiser. Je ne ressembleray point icy, Monseigneur, à ces plaisans altérez, bien loin je confesse ingénument que ce seroit entreprendre de boire la Mer, de vouloir seulement faire l'éloge de la plus petite de ces riches parties qui forment vostre âme toute divine. Je me contente doncques de dire sur vostre personne, Monseigneur, (reconnoissant ma foiblesse, et celle de l'art en mesme temps) que vous vous rendez tous les jours recommandable par une infinité de belles actions, et singulièrement par vostre vertu et par vostre scavoir; que nous ne voyons rien aujourd'huy de si éclatant que celle-là, rien de si universel que celuy-ey, rien de si admiré que tous les deux ensemble, qu'un des plus renommez Parlemens de France, vous regarde avec plaisir comme son chef, et comme très-digne et très-juste dispensateur des loix et des ordonnances du Prince; que l'on void briller en vous senl, (non pas à dire le vray, sans une douce et agréable surprise) tous ces nobles talens qui ont élevé vos Pères aux charges les plus considérables; en un mot, que toute cette province vous révère comme un Astre remply de brillants et de charmes, au milieu d'un Ciel de lumière que vos glorieux ancestres composent, et que vous éclairez. Toutes ces choses avec l'inclination particulière que j'ay toújours eue de vons témoigner à quel point je vous honore, Monseigneur, m'ont poussé à vons offrir ce Nouveau Cabinet des Muses, qui deviendra sans doute précieux à tout le monde, lorsqu'on y verra vostre Auguste nom gravé sur le frontispice. J'avouë que les pièces qu'il contient sont fort médiocres d'elles mesmes, néantmoins je me persuade que les curieux ne dédaigneront pas de le visiter, scachant combien vous pouvez donner du prix à ce qui n'en a point de soy, et de la réputation à ce qui a le bon-heur de vous plaire. De sorte que je ne dois rien souhaitter pour le succez de mon petit travail, si ce n'est, Monseigneur, que vous le regardiez de bon œil, et que vous le receviez avec cette bonté et cette générosité qui vons sont ordinaires; c'est aussi de quoy je vous supplie très-instamment, et d'agréer que je me die avec toute sorte de respect,

Monseigneur,

Vostre très humble, et très obéïssant serviteur, DE LAMATHE. »

2° De l' « Avis au Lecteur » : Mon cher Lecteur.

« Je vous advertis de deux choses, la première, que toutes les pièces de ce Cabinet ne sont pas de moy; je ne vous donne point un mémoire de celles qui m'appartiennent parce que vous discernerez aisément les miennes d'avec celles d'autruy. Celles-cy sont d'une valeur bien considérable, celles-là fort communes, elles sont pourtant si adroitement meslées que je pense que vous en recevrez quelque contentement, si cela est, j'en auray toute l'obligation au Libraire, qui a creu ne pouvoir mieux débiter ce Livret, ny sauver plus finement ma réputation naissante, qu'en usant de cet artifice. La seconde chose dont je vous advertis, mon cher Lecteur, est que ces Poësies ne sont pas toutes nouvelles ainsi que le titre le porte; mais elles sont si belles que je ne les ay pas estimées moins dignes pour cela d'entrer dans ce Nouveau Cabinet, aussi en récompense

je vous en donne d'autres si modernes qu'il y a je m'asseure bien des Ruelles où elles n'ont pas esté veuës. Voilà tout ce que j'avais à vous dire.

#### ÉPITAPHE.

Cy-gist Guillaume Philippot, . Qui mangeoit si bien son potage. Que s'il ne fut pas mort si tôt Il auroit vécu davantage. »

3º De l'Extraiet du Privilège du Roy:

« Par grâce et Privilège du Roy, il est permis à Bertrand de Lamathe Advocat au Parlement de Paris, de faire imprimer, vendre et débiter par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choisir le Livre intitulé Le nouveau Cabinet des Muses, et ce en telle marge, caractère et autant de fois que bon luy semblera pendant le temps et espace de cinq années à commencer du jour que le dit Livre sera achevé d'imprimer pour la première fois, avec très-expresses inhibitions et deffenses à toute personne de quelque qualité ou condition qu'elle soit, de l'imprimer ou faire imprimer, vendre ny distribuer, sons quelque prétexte et en quelque sorte que ce puisse estre, sans le consentement du dit Sieur de Lamathe, ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de quinze cens livres d'amende, confiscation des Exemplaires, et de tous despens, dommages et intérests, ainsi qu'il est plus amplement porté par ledit Privilège. Donné à Paris le dixième jour de Février 1658. Par le Roy en son Conseil, Dumoley.

Et ledit Sieur de Lamathe a cédé et transporté le Privilège cy-dessus à la vefve Edme Pepingué Marchand Libraire à Paris, pour en joüyr suivant l'accord fait entr'eux.

Registré sur le livre de la Communauté.

Achevé d'imprimer pour la première fois le huictième Mars 1658. »

Ce recueil renferme 31 pièces (la dernière est le sonnet non signé en bouts-rimés de Petit sur le Perroquet de M<sup>mo</sup> de Plessis-Bellière), dont trois seulement avaient paru dans les recueils antérieurs. Six pièces portent des initiales au titre, les autres sont anonymes.

Nous avons pu rendre dix-huit pièces à leurs auteurs et compléter le nom d'une des initiales, il est donc resté sept pièces anonymes.

Les 24 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Bouillon (de), 1 pièce non signée.

D. M. D. A. M. D. S. 1 —

D'Hesnault, 1 — non signée qui avait paru en même temps dans les Œuvres diverses (Octavie).

Du May (seigneur de Saint-Aubin), 2 sonnets signés T. du Recueil des plus beaux vers de M. Malherbe, etc., 1630.

Du Perret, 12 pièces non signées (une porte au titre M. D. R.).

```
Lasse (abbé de), 1 pièce non signée du Rec. de Sercy III° p. 1° édition 1656.

La Suze (Mad. de), 1 — attribuée également à de Quincy.

P. C. (Pierre Corneille?), 1 pièce.

Pellisson, 1 — non signée.

Perrin, 1 — —

Petit, 1 — du Recueil de Sercy III° p. 1656.

Quincy (de), voir La Suze.

Scarron, 1 pièce signée S.

T., voir Du May.
```

B).— Nouveau Cabinet des Muses, ou l'estite des plus belles poésies de ce temps. A Paris, chez Thierry le Chasseur (1), au Palais, à l'entrée de la Salle Dauphine, Au Chasseur. M. DC. LVIII (1658). Avec Privilège du Roy. In-12.

10 ff. prélim. dont 1 ff. pour le titre; 5 ff. pour la table; 3 ff. pour l'épître dédicatoire (semblable à celle du volume précédent); 1 ff. pour l'Avis au Lecteur (le même que celui de l'édition de la veuve Pepingué).— P. 1 à 221 (les pages 215-216 se trouvent répétées deux fois, mais le texte est différent) et ff. pour l'extrait du privilège qui n'est autre que celui du dixième jour de Février 1658, mais il porte en plus : « Et ladite vefve Pepingué a associé audit privilège Thierry le Chasseur, suivant l'accord fait entr'eux. »

Il n'y a pas d'achevé d'imprimer.

Ce recueil renterme toutes les pièces de la première édition (31) et 105 pièces nouvelles (une seule signée d'initiales) dont une lettre en prose et vers (2), soit 136 pièces en tout, dont sept signées d'initiales.

Nous avons pu restituer 45 pièces à leurs auteurs y compris les 18 de la première partie, ce qui a réduit à 84 le nombre des pièces anonymes parmi lesquelles il en est de Lamathe.

Les 52 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

```
Boileau (Gilles),

Bouillon (de),

3 pièces non signées.

3 — deux nouvelles n. sig. dont une a paru en même temps dans les Muses Illustres 1658, et celle n. s. de la 1<sup>ro</sup> édit.

Brébeuf,

Carlineas (de),

1 — non signée du Nouv. rec. Loyson 1654 (sans compter celle qui était signée Testu-Mauroy).
```

<sup>(1)</sup> Thierry le Chasseur n'est pas mentionné dans le Cat. Lottin, à moins que ce ne soit Denys II Thierry, libraire le 10 octobre 1652, mort en 1712.

<sup>(2)</sup> Lettre d'Estraines à une demoiselle, que l'autheur rencontra sur la rivière de L'Oire dans un battean, où elle luy dit sa bonne avanture, etc.

Chapelle, 1 pièce non signée. Charleval, D. M. D. A. M. D. S., — de la 1<sup>re</sup> édition. D'Andilly, - non signée. D'Hesnault, 2 pièces non signées : une nouvelle : le fameux sonnet de l'avorton et la pièce de la 1<sup>re</sup> édition. D. R., voir D'Hesnault. 2 sonnets signés T. de la 1<sup>ro</sup> édition. Du May, 12 pièces n. s. de la 1<sup>re</sup> édition (une porte au titre M. D. R.). Du Perret, Fiesque (Comte de), 1 pièce non signée du Rec. Sercy II p. 1653. La Calprenède (Mad. de), Laffemas (abbé de), 1 de la 1<sup>re</sup> édition. 2 pièces non signées : une nouvelle du Rec. de Sercy II p., La Suze (Mad. de), 1653 et celle de la 1º éd. attribuée également à de Quincy. - non signées. Mulleville, Maulevrier (Marquis de), 1 - non signée. - de la 1<sup>re</sup> édition. P. C. (Pierre Corneille?) 3 pièces non signées : deux nouvelles et celle de la 1<sup>ro</sup> édit. Pellisson, trois nouvelles et celle de la tre édit. Perrin, 1 pièce non signée de la 1<sup>re</sup> édition. Petit. Quincy (de), 1 pièce non signée, sans compter celle de la 1<sup>ro</sup> édition attribuée également à Mad. de La Suze. 2 pièces non signées. Saint-Pavin, 1 pièce signée S. de la 1<sup>re</sup> édition. Scarron, T., voir Du May. T. (de), 1 -Testu-Mauroy, 1 — non signée du Nouv. rec. Loyson 1654, attribuée également à de Carlincas. 1 pièce non signée. Villarceaux,

# Jacques LE GRAS

Paris (1658).

Les Œuvres diverses tant en vers qu'en proses : dédiées à Madame de Mattignon. Par Octavie. A Paris, chez Jacques Le Gras (1), à l'entrée de la Gallerie des Prisonniers. M. DC. LVIII (1658). Avec Privilège du Roy. In-12. (Bibl. de l'Arsenal, 12043).

4 ff. prélim. comprenant le titre, l'épître dédicatoire à Madame de Mattignon signée Octavie, le privilège pour cinq années daté du 22 Septembre 1657. — P. 1 à 168 et 1 ff. pour la table.

Voici le texte:

1° De l'Epître dédicatoire:

Madame,

« L'Esprit d'Acanthe vient vous rendre les hommages qu'il vous auroit sans doutte rendus, si pendant sa vie il eust eu l'honneur d'estre connu de vous ; j'ay crû que je ne pouvois rien faire de plus glorieux pour sa mémoire, que de mettre ses œuvres sous vostre protection; et que je ne pouvois aussi vous offrir quelque chose qui vous fust plus agréable, que les productions d'un esprit esclairé, comme celuv de nostre Acanthe: Voicy donc son ombre, Madame, qui jalouse des bontez que vous avez pour moy, vient vous offrir elle-mesme ce qu'elle a de plus précieux : Elle est persuadée que sa visite ne vous surprendra pas, puisqu'elle scait, avec tout le monde, que le commerce des beaux Esprits ne vous a jamais dépleu, et que vous les avez toûjours honorez de vostre estime; Souffrez qu'elle emprunte de vous ces belles lumières qu'on voit briller avec tant d'esclat dans vos conversations, et que toute glorieuse d'une si belle dépouille, elle en aille enrichir les esprits des Champs Elisée, et rendre leur habitation plus délicieuse par les charmes qu'elle vous dérobera : Pour moy, Madame, le seul advantage que je me propose, en vous dédiant ce petit Recueil, est celuy de vous divertir pour quelques moments, et de vous persuader que si j'avois quelque chose de plus digne de vous, je vous l'offrirois avec le mesme zelle, qui m'oblige à publier que je suis,

Madame,

Votre très-humble et très-obéïssante servante, OCTAVIE. »

2º De l'« Extraiet du Privilège du Roy »:

« Le Roy par ces Lettres Patentes, données à Paris le vingt-deuxième Septembre

<sup>(1)</sup> Jacques 1. Le Gras (fils ainé de Henry Le Gras, libraire), fibraire le 20 Août 1648, mort en 1691 (Cat. Lottin).

1657, signées Guitonneau, et scellées du grand Sceau de cire jaune; A permis à Jacques le Gras, Marchand Libraire à Paris, d'imprimer toutes Les Œuvres diverses tant en Vers qu'en Proses, et ce pendant le temps de cinq années: Et deffenses sont faites à toûtes personnes, de quelle qualité ou condition qu'elles soient d'imprimer, vendre, et débiter le dit Livre, sur peine de douze cents livres d'amende et confiscation des Exemplaires, ainsi qu'il est plus à plain contenu esdites lettres.

Les Exemplaires, portez par ledit Privilège ont esté fournis.

Achevé d'imprimer le 12 Décembre 1657. »

Ce recueil renferme 59 pièces, dont cinquante-huit nouvelles, parmi lesquelles quatre mélangées de prose et de vers et une en prose (1), soit 54 poésies; deux pièces étaient données simultanément dans le Nouveau cabinet des Muses (1658) et une non signée avait paru dans le Recueil de Sercy III° partie (1656).

Sur ces 54 poésies, quinze sont signées; nous avons pu en attribuer quatre, il est donc resté 35 pièces anonymes. Sur les 4 mélangées de prose et de vers, deux sont signées d'un pseudonyme et deux ont été rendues à leurs auteurs. Soit en tout 23 pièces signées ou attribuées et 36 anonymes.

Les pièces signées portent presque toutes des noms de convention (2): Acanthe, Clorimant, Léandre, Lucidor, Oronte, Tircis et elles sont adressées à Lysis, Madonte, Mirame, etc. Quant à l'Octavie qui a donné ce recueil, le Cat. Sazerae de Forges (1881) en fait une fille de Nervèze. Nous ignorons sur quelles raisons s'appuie cette attribution.

Le Recueil de Sercy II° partie contient une pseudo-réponse d'Acanthe au noble trio, qui est signée Sarasin dans la première édition mais porte de La Calprenède dans les suivantes, réponse tout à fait dans la note des Œuvres diverses en vers et en proses. Nous ajouterons d'ailleurs que ces Œuvres renferment deux pièces au moins (vers et prose) de Madame de La Calprenède (Décret d'un cœur infidèle et l'Inventaire).

Les 23 pièces signées de noms, de pseudonymes ou attribuées se décomposent ainsi :

Acanthe (?), 9 pièces, y compris les deux mélangées de prose et de vers : Les Amours d'Acanthe (20 sonnets, etc.) et la lettre d'Acanthe à Lucidor.

Berthelot, 2 pièces non signées.

Clorimant (?), 1 pièce.

D'Hesnault, 1 - non signée qui avait paru en même temps dans le Nouveau eabinet des Muses (A) 1658.

Gervaise (la jeune), 1 pièce.

La Calprenède (Madame de), 2 pièces non signées mélangées de prose et de vers (le Décret d'un cœur infidèle, etc.).

<sup>(1)</sup> Les Amours pastorales (prose).

<sup>(2)</sup> Ces noms ne figurent pas dans le Dictionnaire des Précieuses de Somaize.

Laffemas (abbé de), 1 pièce non signée du Recueil de Sercy IIIº p. 1656.

Léandre (?),

1 —

Lucidor (?),

1 —

Octavie (Madame de la Calprenède?), 1 pièce.

Oronte (?),

1 pièce.

Syglas (M. de),

1 -

Tircis (?),

1 —

# Jean-Baptiste LOYSON

Paris (1689-1667).

1° A) La Muse Coquette ou recueil de diverses poésies d'amours et de galanteries. Contenant: Le Songe Amoureux. L'Amour naissant. Les Amours de D. M., Le Triomphe d'Uranie. Le Hem Galand. Fantaisie Coquette. La Belle Mandiante. La Coquette Musicienne. La Belle More. L'Amant de la Coquette. La Coquette Malade. Le Réveille-Matin de la Coquette. Stances Galantes. Stances Coquettes. La Beauté Parfaite. Elégie Bouffonne. Plaintes Amoureuses. Et le Poëme Coquet de la Bouteille. A Paris, chez Jean-Baptiste Loyson (1), ruë Saint Jacques, à la Croix Royale, proche la Poste. M. D('. LIX (1659). Avec Privilège du Roy. In-12.

12 ff. prélim. comprenant 1 ff. pour le frontispice gravé représentant trois Amours qui regardent le titre : La Muse Coquette, inscrit sur un livre que l'un d'eux sontient ; 1 ff. pour le titre ; 1 ff. pour le privilège ; 1 ff. contenant un madrigal « sur la Muse Coquette » : Langage Sérieux, Moral, et Politique, sig. Loret et une autre poésie du même auteur « sur le livre intitulé la Muse Coquette » : Pour voir d'excellens Vers, ou plustost des miracles ; 2 ff. pour l'épître dédicatoire à Monseigneur le Comte de Séry et 6 ff. contenant diverses pièces anonymes. — P. 1 à 167.

Voici le texte de l'Epitre dédicatoire : Monseigneur,

« Lors que je prends la liberté de vous offrir ce petit Recueil de diverses Poësies, c'est moins pour vous faire un Présent, que pour m'acquiter de mon devoir. Les obligations particulières que j'ay depuis quelques années à vostre illustre Maison, et l'accueil favorable que vous daignez faire à mes Muses, méritent bien que je luy consacre mes veilles, et les nouveautez qu'elles m'inspirent : Mais quand je n'y serois pas obligé par tant de raisons, cette haute Vertu que je voy luire en vous, et cette inclination naturelle que vous avez pour le plus beau et le plus noble des Arts m'auroient sollicité de vous dédier ce Livre, puis que je ne vois point de jeune Seigneur à la Cour plus digne d'en estre le protecteur. C'est une Muse Coquette qui n'a point d'autre but que celuy de vous divertir : Et comme elle sçait, Monseigneur, qu'on peut estre amoureux et galant à vostre âge, elle vient vous entretenir d'Amour et de Galanteries. Je ne sçay pas si elle réüssira dans son entreprise ; mais je sçay bien qu'elle n'a emprunté ses ornemens des plus célèbres Autheurs de ce siècle, qu'à dessein de vous plaire. Tout ce

<sup>(1)</sup> Jean-Baptiste Loyson I, fils aîné de Guillaume Loyson, libraire le 20 Octobre 1639, mort avant 1694 (Cat. Lottin).

Maucroix.

Mollier.

que j'appréhende en cela, c'est que ce qui s'y rencontre de moy ne soit pas tout à fait à vostre goust et que vous ne m'accusiez de témérité, d'avoir oser mesler les foibles pensées de mon Esprit avecque les puissantes productions de tant de Personnes Illustres. Cependant, Monseigneur, si tous les Soldats d'une Armée ne laissent pas de passer à la Monstre, quoy qu'ils ne soient pas également vaillans et courageux; et si les fleurs d'un Parterre ne laissent pas d'estre agréables à la veuë, quoy qu'elles ne soient pas toutes Tulippes et toutes Anémones; ce meslange Poëtique ne doit pas vous desagréer, quoy que tous les Vers n'en soient pas d'égale beauté, ny d'égale force; En tout cas, Monseigneur, si vostre Esprit n'en est pas pleinement satisfait, j'espère de vous faire voir un jour des Ouvrages plus capables de vous contenter; et ce sera lors que je n'auray garde d'oublier vostre Panégyrique, qui demande des bornes plus estendues que celles d'une Lettre. Je n'y manqueray point de matière, Monseigneur, puis que vostre dernière Campagne de Mont-médy ne m'en fournit déjà que trop pour composer un Volume. Mais en attendant, excusez je vous supplie, si j'interromps si librement vos sérieuses occupations par des productions si gayes et si enjouées, et si je prends encore la liberté d'estre.

> Monseigneur, Vostre très-humble, et très-obéissant serviteur, Colletet le Fils. »

Nous ne reproduisons pas le privilège de l'exemplaire que nous avons décrit. Ce privilège, daté du 10 janvier 1658, est accordé à Jean-Baptiste Loyson, pour les poésies du sieur T. L. (?). L'achevé d'imprimer est du 20 septembre 1658.

Ce recueil contient 122 pièces, dont trois signées et cent dix-neuf anonymes.

Nous avons découvert les auteurs de soixante-treize pièces, ce qui a réduit à 46 le nombre des pièces anonymes.

Les 76 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

1 pièce non signée.

Cabotin. 2 pièces non signées, Carneau (Etienne, 1 pièce non signée (la Pièce de Cabinet sous le titre : Poème coquet de la Bouteille). Colletet (Fr.), 21 pièces, dont une signée et vingt non signées; sur ces dernières une avait paru dans le Jardin d'Epitaphes 1648. Courdes ou Gourdes, 7 pièces non signées. Du Pelletier. 1 pièce non signée. Gontard. 29 pièces non signées, dont une du Nouveau recueil Rondeaux 1650 et une du Nouveau recueil Loyson 1651 Le Moyne (le père), 1 pièce non signée. Leurille (Mad. de), Loret. 3 pièces : une non sig. et deux signées dans les poésies liminaires. Quincy (de), 1 pièce non signée.

Regnault ou Regnaut de Normandie, 7 pièces non signées, dont deux du Nouveau recueil Loyson 1654.

2° B) La Muse Coquette ou recueil de diverses poésies d'amours et de galanteries, etc. Le titre et le frontispice sont les mêmes que ceux de l'édition précédente; le texte du privilège manque, et il n'y a pas d'épître dédicatoire. In-12.

Titre, P. 1 à 154. (Bibl. Nationale, 7774).

Cette édition renferme 108 pièces sur lesquelles 107 anonymes; sur ces 108 pièces, il y a trois lettres en prose ou vers et prose (1) et 42 pièces avaient paru dans l'édition précédente; elle forme le premier volume de l'édition de la *Muse Coquette* de 1665, avec cette différence que les auteurs d'un grand nombre de pièces sont indiqués à la table de cette dernière.

Sur ces 108 pièces, en dehors de trente-six pièces signées ou attribuées du recueil précédent, nous avons pu restituer à leurs auteurs soixante-et-une pièces, soit en tout 98 pièces signées ou attribuées. Il est donc resté 10 pièces anonymes y compris les deux lettres, dont quatre nouvelles et six de la *Muse Coquette* (A).

Les 98 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Carré (N.), 2 pièces non signées.

Colletet (Fr.), 35 pièces non signées, dont quinze de la Muse Coquette (A).

Courdes ou Gourdes, 2 — non signées.

D'A. (Comte), 1 pièce vers et prose.

De Van Fonceaud 7 pièces pop signées.

Du Vau-Foussard, 7 pièces non signées.

5

G. (M. de), 1 pièce non signée du Recueil Sercy IIIe p. 1656.

Gontard, 17 pièces non signées, dont douze de la Muse Coquette (A) parmi lesquelles une du Nouveau recueil Rondeaux 1650.

Linières ou Lignières, 1 pièce non signée du Recueil Sercy IVe p. 1658.

Loret, de la Muse Coquette (A).

Mestivier (le président), 23 pièces non signées, dont six douteuses.

Quincy (de), 1 pièce non signée de la Muse Coquette (A).

Regnault ou Regnaut de Normandie, 7 pièces non signées de la Muse Coquette (A), dont deux du Nouveau recueil Loyson 1654.

<sup>(1)</sup> Le canard en pasté envoyé à Climène - Billet doux - Les divertissemens de Brie et de Provins, elc., par le Comte d'A.

?

1659

# Ch. de SERCY et Cl. BARBIN

Paris (1659-1668).

Le Bulletin du Bibliophile (1889, p. 447) a inséré une « Note sur trois recueils de portraits publiés en 1659 » signée de V. D'après cette note, le Recueil de 1659 (2°) en deux volumes avec pagination distincte aurait paru après celui de 1659 (3°) paginé de 1 à 912 avec frontispice gravé. Nous ne partageons pas cette manière de voir et voici les raisons sur lesquelles nous nous appuyons pour combattre l'ordre adopté par M<sup>r</sup> de V.

1° La première partie de l'édition de 1659, sans frontispice, ne porte aucune indication sur le titre pouvant faire croire qu'elle a une suite; ce volume apparaît donc comme complet par lui-même. Brunet (Manuel du Libraire) qui l'a rencontré, et n'a pas counu la Seconde partie (1) dont nous allons parler, en a fait avec raison sinon la deuxième édition des « Divers Portraits » tout au moins la première du Recueil des Portraits. Nous devons ajouter que ce recueil a été imprimé avec une grande précipitation, sa pagination est très irrégulière.

2° La « Seconde partie » de cette même édition, a été composée également avec une telle hâte que les erreurs de pagination sont invraisemblables. On pourra en juger plus loin.

En résumé : l'absence du mot « Première partie » sur le titre, l'absence d'un frontispice dont le dessin et l'impression demandent un certain temps, les irrégularités de la composition et même des réclames, la publication successive des deux parties prouvent, selon nous, que cette édition de 1659, à pagination distincte, a été faite avec le désir de lancer l'ouvrage dans un délai aussi court que possible. Au contraire, le frontispice, la pagination suivie démontrent que l'édition de 912 p. de 1659 est venue après celle-ci, il est même probable qu'elle a paru quelques semaines après.

M<sup>r</sup> de V. a commis également d'assez nombreuses erreurs dans l'article consacré aux trois recueils de portraits, erreurs suffisamment importantes pour mériter d'être relevées :

<sup>(</sup>t) M. Ed. de Barthélemy, qui a donné une nouvelle édition de la Galerie des Portraits de Mile de Montpensier, n'a pas connu cette « Seconde partie ». Il dit que le portrait de La Rochefuucauld n'a paru que dans la Galerie des Peintnres 1663, c'est une erreur, ce portrait se lit à la page 116 de la « Seconde partie » 1659 : Portrait de M. II. D. et dans l'édition de même date en 912 p.

1° Ce n'est pas 18 portraits des « Divers Portraits » qui ont été insérés dans les deux éditions du « Recueil des Portraits » et dans la « Galerie des Peintures » de 1663, mais bien 21, soit : l'Abbesse de Caen, par elle-mesme ; Amarillis (Duchesse de Chastillon), par la Comtesse de la Suze ; la Comtesse de Brienne la mère, par Mademoiselle ; la Comtesse de Brienne la fille, par elle-mesme ; la Comtesse de Maure, par le Marquis de Sourdis ; la Duchesse de la Trimouille, par elle-mesme ; Olympie (Marquise de Gouville), par M<sup>r</sup> de Jussac (n. s.); un Inconnu ; M. (Mad. Cornvel), par M<sup>r</sup> de Vineuil (n. s.); Mademoiselle, par la Comtesse de la Suze ; M<sup>110</sup> de Choisy, par Mademoiselle ; M<sup>110</sup> de La Trimouille, par elle-mesme ; M<sup>110</sup> de Saumaise, par Mad. de Brégy : la Marquise de la Calprenède (M. D. L. C.); la Marquise de Mauny, par elle-mesme ; la Marquise de Sévigné, par elle-mesme ; M<sup>r</sup> D'Antrugues, par Mademoiselle ; le Prince de Tarente, par lui-mesme ; la Princesse d'Angleterre, par Mad. de Brégy ; la Reine de Suède, par Mad. de Brégy ; le Roy, par Mad. de Brégy.

2° Il est inexact que deux des portraits de l'édition de 1659 en deux parties avec pagination distincte, aient été remplacés par d'autres dans l'édition de 1659 avec frontispice. Ces deux éditions ont le même nombre de portraits et les mêmes portraits.

3° Il est inexact que l'édition de la Galerie des Peintures de 1663 ait le même nombre de portraits que les deux éditions de 1659, soit 103; elle en renferme 105. Voici les portraits nouveaux qui sont au nombre de 10 (1) et non de 7:

Marquise d'Humières;  $M^{\text{Ho}}$  de Bussy; Roy d'Angleterre, par Mad. de Brégy;  $M^{\text{Ho}}$  de Frans... (en vers, n. s.); Iris (en vers, n. s.); Cardinal Mazarin, par Mad. de Brégy;  $M^{\text{r}}$  de \*\*\* (vers); Mad. L. M. D. à la petite chienne de Mad. D. (Des Houlières, vers); Aminte ( $M^{\text{Ho}}$  de Frans...) (vers); Duchesse d'Uzès (prose et vers) par M. D. V. ( $M^{\text{r}}$  de Verderonne).

De plus, dans les 7, M<sup>r</sup> de V. cite ceux de la Marquise d'Erraut et d'une Demoiselle de qualité, portraits qui avaient paru dans les deux éditions de 1659.

Enfin les portraits publiés précédemment, en dehors de ceux des « Divers portraits » qui manquent dans la Galerie des Peintures, sont les suivants :

Olympie, envoyé à Arisbazar; Saint-Yon, secrétaire du Duc de Guise, par lui-même; Daphnis, par M<sup>110</sup> Desjardins; M<sup>110</sup> Gaboury, par M<sup>110</sup> Desjardins; Mad. la Comtesse de \*\*\*; M<sup>110</sup> Hubert (Olympie); Iris, par Belize; Mad. de \*\* sous le nom de Zéphine, dialogue.

4° Divers Portraits. Imprimé en l'année M. DC. LIX (1659). In-4 de 8 ff. lim. pour le frontispice gravé représentant une Renommée, le titre imprimé, l'épître dédicatoire A Mademoiselle (n. s.), l'avis de l'Imprimeur au Lecteur et la Préface. — P. 1 à 342 — 4 ff. n. chiff. (dont 1 bl.) pour la table et l'errata (2).

<sup>(1)</sup> Voir T. III: Galerie des Peintures...

<sup>(2)</sup> Voir sur cet ouvrage les « Notes sur Segrais » par Armand Gasté. Caen 1887.

L'exemplaire de Cangé qui est entré dans la Bibl. du Roi en 1734 porte sur le titre imprimé la note manuscrite suivante :

« A Caen, par Ordre et aux Dépens de Mademoiselle sous les yeux et par les soins « de M. Daniel Huet, depuis évesque d'Avranches. Il n'en a été tiré que 60 exemplaires. « On sait cette particularité de M. Huet luy-mesme, qui l'a dit en 1718 à un de « ses amis. »

Cette note est-elle plus exacte que celle ci-après des « Mémoires et anecdotes » de Segrais (Œuvres diverses de Segrais. T. I, p. 171, éd. d'Amsterdam)? Nous nous garderons bien de l'affirmer :

« J'ay aussi fait imprimer avec Monsieur \*\*\* un autre ouvrage (de Mile de Mont-« pensier) qui est un recueil de cent (exactement 59) portraits de différentes personnes ; « il v en a bien quarante (16, en réalité) de la composition de Mademoiselle, et ce sont « les plus beaux. On n'en a tiré que trente exemplaires; et afin qu'on n'en tirât pas « dayantage, nous étions présens lorsqu'on tiroit chaque feuille, et à la trentième nous « faisions rompre la planche; de sorte qu'il n'a pas été possible à l'Imprimeur d'en « tirer un plus grand nombre. Mademoiselle s'étoit mise dans ce goût des Portraits, à « l'occasion de Madame la Princesse de Tarente, laquelle étant venuë d'Hollande à « Paris fut voir le sien qu'elle avoit fait. Mademoiselle fit aussi le sien dans ces por-« traits de sa taçon. Il y a une grande vivacité d'esprit, jointe à beaucoup de netteté et « de facilité d'écrire : Néantmoins comme il y a un art d'écrire, qu'il est difficile que « les Princes et les Princesses puissent avoir, il y avoit beaucoup de répétitions, de « mais, de car, et de purce que : Je les ôtois en les copiant, ou en les faisant imprimer ; « mais je me gardois bien de lui en rien dire, parce qu'elle ne vouloit pas être reprise. « Elle s'appercevoit pourtant bien de mes corrections, mais elle ne m'en parloit pas, de « même que je ne lui en parlois pas. J'ai un exemplaire de ces portraits, de même « que de l'Histoire de la Princesse de Paphlagonie. »

Ce recueil comprend 59 portraits dont 52 signés et 7 non signés (6 en prose et 1 en vers).

Sur ces 59 portraits, 56 sont en prose et 3 en vers. Les éditions postérieures en reproduisent 21 marqués d'un astérisque).

# 1º Portraits en prose.

A) Par les personnes elles-mêmes: Brienne \* (Comtesse de) la fille; Caen \* (Abbesse de): Eléonore de Rohan; Chastillon (Mad. de); La Rocheposé (Marquis de); La Trimouille \* (M<sup>no</sup> de); La Trimouille \* (Duchesse de); Montpensier (M<sup>no</sup> de); Mauny \* (Marquise de); Pontac (Mad. de); Tarente (Prince de); Tarente (Princesse de); Tarente (Princesse de), âgée de 5 aux 1/2; Vitry (Duchesse de).

### B) Auteurs de portraits :

Brégy ou Brégis (Mad. de): Princesse d'Angleterre \*; Mad. de Choisy; le Roi \*; M<sup>lle</sup> de Saumaise; \*; Reine de Suède \*.

Brienne (Comtesse de) la mère: La Reyne-Mère.

Choisy (Mad. de): Duchesse d'Espernon; Huet (signé Mad. D. C.).

D'Esche (Comtesse de): Lindamor.

D'Uzez (Duchesse): Comtesse de Nouailles.

Gamaches (Marquise de): Comte de Brienne; Comtesse de Brienne la mère; Du-

chesse de Saint-Simon.

Huet: Mad. l'Abesse de Caen. Jussac ( $M^r$  de): Marquise de Gouville \* (1).

La Fayette (Mad. de): Marquise de Sévigny \* (Sévigné).

Mademoiselle (de Montpensier): Amarante; Chevalier de Béthune; Mr de Brais, écuyer

de Mademoiselle; Comtesse de Brienne \* la mère (2); Mad. de Choisy \* (3): Cloris; Marquis d'Antragues\*(4); Duchesse d'Espernon; Guilloyre, secrétaire des Commandements de Mademoiselle; Monsieur; Mad. de Montatère, religieuse; Mad. de Montglat; M' le Prince de

Condé; le Roy; M<sup>Ho</sup> de Thiange; M<sup>Ho</sup> de Vandy.

Motteville (Mad. de):

La Reyne-Mère.

Sourdis (Marquis de):

Marquise de Créquy; Comtesse de Maure \*.

Vineuil (Mr de):

M<sup>110</sup> Cornuel \* (5); Comtesse d'Olonne.

C) Portraits anonymes : de M\*\*\*\* (le Chevalier de Charny); d'une Inconnue \* (6) ; de Nestor; des Précieuses; d'un vieillard inconnu.

#### 2º Portraits en vers et mélangés de prose et de vers.

- A) Par les personnes elles-mêmes :
- M. D. L. C. \*: Mad. de La Calprenède.
  - B) Auteurs de portraits:

La Suze (Mad. la Comtesse de) : Amaryllis \* (Duchesse de Chastillon) non signé; M<sup>110</sup> de Montpensier \*.

Segrais (7): M<sup>11c</sup> de Montpensier.

<sup>(</sup>t) Dans les éditions postérieures : d'Olympe et M. D. Ch. n. s. (Rec. des portraits, 1659) et Duchesse de S. (Olympe) n. s. (Galerie des Peintures, 1663).

<sup>(2)</sup> Dans une édition postérieure : Galerie des Peintures, 1663, ce portrait est signé M. D. O.

<sup>(3)</sup> Dans les deux éditions de 1659 : La Charmante exilée n. s.; dans la Galerie des Peintures : Mad. de Ch., sig. M. D. O.

<sup>(4)</sup> Dans les éditions postérieures : Marquis de \*\*\*\*\*\*\* n. s. ou sig. D. O.

<sup>(5)</sup> Galerie des Peintures, 1663: de M \*\*\* et est n. s.

<sup>(6)</sup> Dans les éditions postérieures : D'une Princesse,

<sup>(7)</sup> Ou M. de Sourdis, d'après Mr Ed. de Barthélemy.

2º Recueil des Portraits et Éloges en vers et en prose, dédié à son Altesse royale Mademoiselle. A Paris, au Palais, chez Charles de Sercy, dans la Sale Dauphine, à la Bonne foy Couronnée et Claude Barbin (1), dans la Grand'Sale du costé de la Sale Dauphine, au Signe de la Croix. M. DC. LIX. (1659). Avec privilège du Roy. In-8.

Titre, P. 3 à 325 et 1 ff. bl. La pagination passe de 208 à 229 et rétrograde de 292 à 273.

L'épître dédicatoire à Son Altesse Mademoiselle sig. C. de Sercy et Cl. Barbin, la préface, l'avis « Les Libraires au lecteur » qui sont différents de ceux des Divers Portraits, et l'extrait du privilège du Roy (pour 45 années donné à Ch. de Sercy qui en cède la moitié à Cl. Barbin, daté du 12 Octobre 1658, signé Béguin avec achevé d'imprimer du 25 janvier 1659), occupent les pages 3 à 20.

# Seconde partie :

Titre. P. 3 à 309. La pagination est irrégulière et montre avec quelle rapidité le volume a été imprimé : p. 3 à 157 recto dont le verso porte 168 ; 168 à 185 recto dont le verso porte 166 ; 166 à 211 recto dont le verso porte 112 ; 112 à 113 recto dont le verso porte 224 ; 224 à 309.

Ce recueil peut être considéré comme étant la deuxième édition des « Divers Portraits », il renterme 104 portraits dont un répété deux fois, soit 103 dont 82 nouveaux et 24 qui avaient paru précédemment (2).

Sur les 82 nouveaux, 48 sont signés et 34 sont anonymes; nous avons pu attribuer 7 de ces derniers ce qui a réduit à 27 le nombre des anonymes.

#### 1º Portraits nouveaux en prose.

A Par les personnes elles-mêmes :

Dame de condition de la Ville de Caen; D'Erfaut (Murquise); D'Esche (Comtesse); Desjardins (M<sup>III</sup>); Du Fresnoy (Marquise); Kergen (Marquise de); La Grenouillère (Marquise de); La Verrière (M<sup>II</sup> de), maistre d'hostel de Mademoiselle; M\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (Racan?); M<sup>III</sup> \*\*\*\* (3); M<sup>III</sup> de... (demoiselle de grunde qualité); Mad. de \*\*\* (la Comfesse de \*\*\*); Melson (M<sup>III</sup>); M. R. D. (Duc de la Rochefoucauld); Rohan (M<sup>III</sup>); Saint-Chaumont (Marquise de); Saint-Yon, secrétaire de Myr le duc de Guise; Sainfot (Mad. de).

B) Auteurs de portraits :

Belize (?): Iris.

Brégy ou Brégis (Mud. de): La Reyne-Mère.

<sup>(1)</sup> Claude Barbin, fibraire le 19 Mars 1654, adjoint au Syndicat le 25 juin 1677, mort en 1703.

<sup>(2)</sup> Ces portraits sont marqués d'un astérisque dans les Divers portraits voir p. 107).

<sup>(3)</sup> Marquise de \*\*\* dans la Galerie des Peintures, 1663.

Desjardins  $(M^{\text{ne}})$ : Daphnis;  $M^{\text{ne}}$  Gaboury.

D. F. (abbé) (de Francheville?): Caliste (Marquise de Richelieu); Mad. de Nouveau.

D. S. C. D.: Une personne de considération (Marquise Du Chastelet).

La Chétardie: M<sup>tto</sup> Des Marais.

Lignières (de) on Linières: Lisette.

Martinet: Sa Majesté (non signé).

M. R. D. (Régnier Desmarais?): M¹¹e de \*\* (Climène : la Marquise de La Rochefoucauld).

Saint-Evremond: Comtesse d'Olonne (et lettre) non signés.

Tonnerre (abbé de): M<sup>110</sup> de La Vrillière.

## C) Portraits anonymes:

M<sup>110</sup> de Beaulieu; Comtesse de \*\*\*\*\*\* (1); Comtesse de \*\*\* (Caliste); Mad. de Comminges; M<sup>110</sup> Hubert (Olympe); Iris (Duchesse de \*\*); Marquise de La Boulaye; M<sup>110</sup> de La Noue; Comtesse de la Mark; Mad. de \*\* (sous le nom de Zéphine); M<sup>110</sup> de \*\*\*; Marquis de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; M<sup>110s</sup> de Nemours et d'Aumale (2); Olympie; M<sup>110</sup> de Sainte-Beuve; M<sup>110</sup> Vanel; Abbé de Villeserin; Comtesse de Vivonne.

## 2º Portraits nouveaux en vers et mélangés de prose et de vers.

A) Par les personnes elles-mêmes :

De Lignières ou Linières: Verderonne (Mr de).

B) Auteurs de portraits :

Bignon (Mad.) jeune: Mad. de Visse;

Bouillon (de): Princesse de Valois (prose et vers, non signé); M<sup>He</sup>

d'Orléans (prose et vers, non signé).

Boyer: Six sœurs.

Cotin: Mad. de Chavigny (2 f., signé et non signé).

Des Houlières (Mad.): Mr de Lignières; M10 de Villaine.

 $D.\ F.\ (abb\'e),\ (de\ Francheville\ ?):$  Mad. Paget et son fils (vers et prose).

G. (Comte de) (Grammont): Mad. Des Houlières (vers et prose).

L'Héritier : Amarante.

Lignières (de) ou Linières: Amarante; Mad. Des Houlières (2 portraits); Mad. de

Montbel; M<sup>no</sup> Petit; M<sup>no</sup> de Villaine (vers et prose).

Montbel (Mad. de): Amarillis (Maréchale de Guébriant); M<sup>r</sup> de Lignières;

Michel de Marolles, abbé de Villeloin.

M. P. (Perrault): D'Iris (non signé); la voix d'Iris et billet (non signé) (3).

Perrin: Comtesse  $D^{\star\star}$  (D'Esche), prose et vers (4).

<sup>(1)</sup> Ce portrait est probablement de Mad. de Brégy.

<sup>(2)</sup> Ce portrait est probablement de Mr de Bouillon.

<sup>(3)</sup> Signé M. P. dans le tome II de la Galerie des Peintures.

<sup>(4)</sup> Ce portrait est devenu anonyme dans l'édition suivante en 912 p. de 1659 et est signé dans la Galerie des Peintures, 1663,

# C) Portraits nouveaux, anonymes:

Aminte (Comtesse D. M. G.), prose et vers ; Amarillis (Comtesse de Fiesque), prose et vers ; M<sup>ile</sup> de Beauvais (sonnet et lettre en prose) ; M<sup>r</sup> de Beuvron ; Comtesse d'Oradoux (sonnet) ; M<sup>ile</sup> de Filers ; Mad. la Maréchale de la Ferté-Senneterre, prose et vers ; M<sup>ile</sup> de Milac ; M<sup>r</sup> Néophille ; Marquise de Richelieu, vers et prose.

- 3º Recueil des Portraits et Éloges en vers et en prose, dédié à son Altesse Royale Mademoiselle. A Paris, au Palais, che: Charles de Sercy et Claude Barbin. M. DC. LIX (1659). Avec privilège du Roy. 2 vol. in-8 (1).
- T. I.— 16 ff. n. chiff. comprenant le frontispice gravé par Chauveau représentant une galerie de portraits, le titre, l'épitre dédicatoire à Mademoiselle signée Ch. de Serey et Cl. Barbin, la préface, l'avis « Les Libraires au Lecteur » et le privilège du Roy. Toutes ces pièces liminaires sont les mêmes que celles de l'édition précédente.— P. 1 à 454.
  - T. II. Titre imprimé. P. 457 à 912.

Cette troisième édition, en comptant les « Divers portraits » pour la première, ne contient que les portraits qui ont paru dans la seconde.

La quatrième édition a paru en 1663, sous le titre :

La Galerie des Peintures ou Recueil des Portraits et Éloges en vers et en prose contenant les portraits..... etc. Paris, Ch. de Sercy. Nous en donnons la description dans le T. III de cette Bibliographie (1662-1700).

<sup>(1)</sup> Le Cat. Lignerolles Nº 2917 décrit un exemplaire qui aurait contenu, au commencement de la seconde partie, « le portrait d'une dame de condition sons le nom de Philis », portrait qui, selon Mr Porquet, se trouve fort rarement dans cette édition.

?

1660-1661).

Les deux recueils suivants ont vu le jour en Normandie et paraissent sortir des mêmes presses :

1°) Petit recueil de poésies choisies. Non encore imprimées. A Amsterdam, M. DC. LX (1660). In-12 (Bibl. Nationale, Y° 18. — Bibl. de l'Arsenal, 7312) (1).

Titre. P. 3 à 62.

Ce recueil renferme 21 pièces dont sept signées et quatorze anonymes. Six de ces pièces avaient paru dans les recueils précédents d'autres éditeurs et une dans la V° partie du Recueil de Sercy (1660).

Nous avons pu découvrir les auteurs de sept pièces, ce qui a réduit à 7 le nombre des poésies anonymes.

Les 14 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi :

Adam (M°), voir Billaut (Adam).

Benserade, 1 pièce non signée du Rec. Sercy H° p. 1653.

Billaut (Adam), 1 pièce.

Calprenède (Mad. de), 1 pièce signée du Nouveau cabinet des Muses (B) 1658.

Corneille (P.), 2 pièces non signées dont une du Recueil Sercy V<sup>e</sup> p. 1660.

La Suze (Mad. de), 1 pièce attribuée à de Quincy dans les Muses Illustres 1658 et

non signée dans le Nouveau cabinet des Muses (A) 1658.

Pellisson, 4 pièces non sig., dont une du Nouv.cabinet des Muses (B) 1658.

 $Rivi\`ere (le chevalier de)$ , 1 pièce.

Scudéry ( $M^{110}$  de), 2 pièces.

Testu (abbé), 1 pièce du Recueil Sercy IV° p. 1658.

2°) Recueil de diverses poésies choisies non encore imprimées. A Amsterdam, 1661. ln-12 (Bibl. Nationale, Y° 17. Rés.).

Titre. P. 3 à 88.

Sur le titre, on voit le Temps avec sa faulx qui est une réduction de la marque

<sup>(1)</sup> Il manque à l'exemplaire de la Bibl. Nationale les deux dernières pages; à celui de la Bibl. de l'Arsenal, les pages 49 à 56.

de Simon de Collines. C'est la marque d'Etienne Acher, imprimeur à Dieppe à cette époque et on peut avec quelque vraisemblance lui attribuer l'impression de ce volume (1).

Ce recueil contient 26 pièces toutes anonymes dont dix avaient paru dans les recueils antérieurs, nous avons pu en restituer dix à leurs auteurs, ce qui a réduit à 16 le nombre des poésies anonymes (dont deux des recueils autérieurs).

Les 10 pièces signées on atfribuées se décomposent ainsi :

| Cantenac,                          | 1 pièce non signée.                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Champigny $(de)$ ,                 | t — — du Nouveau recueil Loyson 1654.                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Oyrano d <b>e</b> Bergerac,        | 1 — du Recueil Serey l'e p. 1º édition 1653.                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Juguenay,                          | 2 pièces non sig. du Nouveau recueil Loyson 1654 où elles sont signées Juguenay, l'une d'elles a été attribuée à Charleval par Saint-Marc. |  |  |  |  |  |
| Martel,                            | 2 pièces non signées dont une du Recueil Sercy Vº p. 1660.                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Porchères-Laugier,                 | 1 pièce non signée du Recueil de 1597.                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Sarasin,<br>Trellon (Gilbert, de). | 1 pièce non signée du Recueil Sercy III° p. 2° édition 1656.<br>1 pièce non signée du Recueil des Bonfons 1598.                            |  |  |  |  |  |
| Porchères-Laugier,                 | par Saint-Marc.<br>2 pièces non signées dont une du Recueil Sercy V° p. 1660.<br>1 pièce non signée du Recueil de 1597.                    |  |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> Note de M. Claudin : Catalogue Rochebulière.

#### Jean RIBOU

Paris (1661-1667).

La fine Galanterie du Temps, composee par le sieur Faure. A Paris, chez Jean Ribou (1), libraire, sur le quay des Augustins, à l'Image S. Louis. M. DC. LXI (1661). Avec privilège du Roy. In-4 (Bibl. de l'Arsenal, 6857).

8 ff. prélim. comprenant le titre qui a au verso les armes de Simon Chauvel, chevalier, baron de la Pigeonnière, mestre de camp du régiment d'Infanterie de Poiton; l'épître dédicatoire au dit Chauvel; la prenve de la généalogie des Chauvel insérée dans la lettre dédicatoire; la table des pièces et l'extrait du privilège du Roy, daté du 20 juin 1661, signé Brahier. — P. † à 88 pour les vers — P. † à 16 pour la prose.

L'épître dédicatoire, d'un caractère exclusivement personnel se termine ainsi : « Certes ce petit ouvrage ne pouvoit tomber dans de meilleures mains que les vostres qui ne se sont pas moins signalées à donner de l'amour aux femmes que de la crainte aux hommes. Puisque vous étes un si bon protecteur, je vous prie de me continuer vostre bienveillance et de me croire, etc.....

Ce recneil porte Première partie (2) ; il contient dans la partie « Vers » 121 pièces, toutes anonymes et 5 dans la partie « Prose » (3).

Cinq poésies (sur 12t) avaient paru dans des recneils collectifs antérieurs (4).

Nous avons pu attribuer 11 pièces ce qui a réduit à 110 le nombre des pièces anonymes.

Les 11 pièces attribuées se décomposent ainsi :

Benserade, 1 pièce non signée du Recueil Serey Iro p. 1 ro édition 1653.

Blot, 1 pièce non signée.

Bouillon (de). 2 pièces non signées : une nouvelle et une du Nouveau cabinet des Muses (B) et des Muses Illustres 1658.

Charleval, 2 pièces non signées.

Gombauld, 1 - - du Recueil Sercy V° p. 1660.

Préville (de), 1 — non signée. Segrais, 2 pièces non signées. Tristan L'Hermite, 1 pièce non signée.

<sup>(1)</sup> Jean Ribou (gendre de Pierre David), libraire le 6 Mars 1653, exerçait encore en 1679 (Lottin).

<sup>(2)</sup> Voir T. III de cette Bibliographie pour la suite.

<sup>(3)</sup> La fine galanterie du temps, conversation sur la honne forlune et quatre lettres à une dame.

<sup>(4)</sup> Je suis charmé d'une brune, Muse Coquette, 1639
Jeuneszéphirs dont l'amoureuse haleine (Bouillon). Nouv.cab.des Muses (B) 1638 et Muses Illust. 1638.
Oui, je vous dis et vous répète (Benserade). Recueil Sercy Ire p., 110 édit. 1633.
Prenez le soin de me charmer. Muses Illustres, 1638.
Vous l'avez dit, belle indiscrète (Gombauld). Recueil Sercy Ve p., 1660.

|   |   |  | 1  |
|---|---|--|----|
|   |   |  |    |
|   |   |  | •  |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
| - |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   | • |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  | •  |
|   |   |  | P. |
|   |   |  | /  |
|   |   |  | 3  |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  | ·  |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |

# RECUEILS PARTICULIERS

Nous considérons comme recueils particuliers tous ceux qui s'adressent à une seule personne, à une collectivité quelconque ou qui ont un objet unique.

|  |  |   | •        |
|--|--|---|----------|
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   | T. I     |
|  |  |   | \$<br>\$ |
|  |  |   |          |
|  |  |   | 4        |
|  |  |   | <u>)</u> |
|  |  |   |          |
|  |  |   | si.      |
|  |  |   |          |
|  |  |   | Į.       |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   | ,        |
|  |  |   | ,        |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  | • |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |
|  |  |   |          |

## Toussainct QUINET

Paris (1644).

En 1644, paraissaient à Paris, chez Toussainct Quinet (1), au Palais, sous la montée de la Cour des Aydes: « Les Chevilles de M° Adam, menuisier de Nevers ». Un vol. In-4.

P. 1 à 28 comprenant le portrait, le titre imprimé, l'épître dédicatoire (en vers) au Vicomte d'Arpajon, signée Adam Billaut, menuisier de Nevers, et le privilège du Roy pour dix ans daté du 16 Avril 1644 avec achevé d'imprimer du 25 Mai 1614; 4 ff. n. chiff. pour la préface de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. — P. 1 à 100 pour l'Approbation du Parnasse, un avant-propos signé de Saint Laurent; 4 ff. non chiff. pour la table des auteurs de l'Approbation du Parnasse et la table des pièces contenues aux Chevilles. — P. 1 à 315.

En dehors des poésies d'Adam Billaut, cet ouvrage renferme, on l'a vu, une partie séparée, placée à la suite du Privilège, qui porte comme titre courant : Approbation du Parnasse sur les Chevilles de Maistre Adam Billaut, Menuisier de Nevers, et ne comprend pas moins de 96 p. plus 1 ff. non chiff. pour la table ; cette partie contient 62 pièces françaises de 53 auteurs, sans compter 7 pièces grecques, latines, espagnoles et italiennes, c'est donc un véritable recueil collectif, et, à ce titre, nous ne pouvions manquer de la faire figurer dans cette Bibliographie.

Les 62 pièces françaises se décomposent ainsi:

```
Beaupré (M'110 de),
                         1 épigramme.
Beau-Sonnet.
                         t rondeau.
Benserade,
                         1 sonnet.
Beys (Ch.),
                         1 pièce (stances).
Boisrobert,
                          1 épigramme.
Charpy,
                         1 pièce (stances).
Chevreau,
                          1 épigramme.
Colletet (G.),
Corneille (P.),
                          1 sonnet.
Daquerre,
                         1 épigramme.
Dalibray,
                         4 pièces : 3 épigrammes, 1 sonnet.
D'Argis,
                         1 sonnet.
D'Arimant (le Marquis), 1 épigramme.
```

<sup>(1)</sup> Tonssainct I Quinet, premier fils de Nicolas, libraire le 7 septembre 1623, poète à ses heures (voir la notice).

```
Delisle, voir L'Isle-Chandieu (de).
                         3 pièces : 2 épigrammes et des stances.
Desfontaines,
D'Orgemont M'11e),
                         1 épigramme.
D. P. de B. (le marquis), 1 pièce (stances).
Du Pelletier,
                         1 sonnet.
                         1 épigramme.
Du Puy,
Floridor,
Gérard (de),
                         1 pièce (stances).
Gillet.
                         1 épigramme.
Gombauld,
Gournay (M11e de),
                         1
Grenaille,
                         3 pièces : 1 sonnet et 2 épigrammes.
Janrier.
                         1 pièce (16 stances de 10 vers).
La Charnays (de),
                         1 épigramme.
La Miche (B. dit),
La Poirée,
                         I rondeau.
Le Cadet.
L'Estoille,
                         1 pièce (14 stances de 4 vers).
L'Isle-Chandieu (de),
                         1 pièce.
Maloisel.
                         I sonnet.
Mariany (Carpentier de), 1 élégie (128 vers).
Martial,
                         1 épigramme.
Mathurin (E.),
                         I sonnet.
Maugiron (de),
                         1 épigramme.
Mesmyn (P.),
                         1
Monglas,
Quinet (Toussainct),
                         2 épigrammes.
Ragueneau,
                         1 sonnet qui est de Ch. Beys.
Rampalle,
                         1 pièce (stances).
Réault (de),
                         I madrigal.
Richer,
                         1 épigramme.
Rotrou.
Saint-Amant,
Saint-Germain,
Saint-Malo,
Sallart,
                         2 pièces : 1 sixain et des stances (17 stances de 6 vers).
Scarron (abbé),
                         1 ode.
Scudery,
Tristan L'Hermite,
                         1 épigramme.
Vieux-Marché,
                         1
Villenne (de) ou Villaine (de), 1 épigramme.
```

#### Charles DE SERCY

Paris (1653 1661).

Voici encore un véritable recueil collectif que nous trouvons placé dans La Lyre du Jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchasteau, dédiée au Roy. Ipsa tibiblandos fundent Cunabula flores. A Paris, chez Charles de Sercy (1), au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy Couronnée et Guillaume de Luyne, dans la Salle des Merciers, à la Justice. M. DC. LVII (1657). Avec Privilège du Roy. In-4 de 46 ff. comprenant un frontispice gravé, le portrait du petit de Beauchasteau, le titre imprimé, l'épître dédicatoire au Roy, sig. Le petit de Beauchasteau, la préface de Mr Maynard (Ch. de Maynard), l'avis au lecteur, un quatrain de Gilbert et l'Approbation des Muses.— 1 ff. portant Ir° partie; P. 1 à 262; 1 ff. portant II° partie; 3 ff. n. chiff. pour l'épitre dédicatoire (en italien) au cardinal Mazarin sig. Il picciolo de Beauchasteau et une petite pièce (en français, au même), P. 1 à 127 et 1 ff. pour le privilège (7 ans) daté du 28 Mars 1657 avec achevé d'imprimer du 23 Avril 1657. Cet ouvrage renferme un nombre variable de portraits gravés, 25 à 27.

La partie Approbation des Muses de 36 ff. n. chiff. contient 71 pièces trançaises de 54 auteurs (sans compter le quatrain de Gilbert) et 6 pièces grecques, latines et italiennes.

Les 72 pièces françaises se décomposent ainsi :

```
Andry,
                                   1 sonnet.
Bailleul (Canu de),
                                  2 épigrammes.
Berthod (de la Musique du Roi), 1 pièce (stances).
Beys (Ch.),
                                   1 épigramme,
Boileau (Gilles),
                                   ŧ
Boisrobert.
Bosroger (de), soldat aux gardes, gentilhomme normand, 4 épigramme.
Boutet, gentilhomme poitevin,
                                   1 épigramme.
Boyer, écuyer, sieur de Petit-Puy, 1 quatrain.
Brébeuf,
                                   1 madrigal.
Bure (abbé de) (probi de Pure),
                                   l épigramme.
Cabotin,
                                   1
Cadot (P.),
                                   1 sonnet.
Carneau (Etienne), célestin,
                                  1 épigramme.
Chambret (Marquis de),
                                   1
```

<sup>(1)</sup> Voir p. 52.

```
I épigramme.
Chauveau.
Cluni (de), avocat au Parlement, 2 épigrammes.
Colletet (G.),
                                  1 épigramme.
                                  1 madrigal.
Colletet (Claudine),
                                  1 sonnet.
Colletet (Fr.),
Du Pelletier,
                                  2 sonnets.
Du Pin, trésorier des Menus plaisirs de S. M., 1 pièce (stances).
                                  3 pièces : 2 sonnets et 1 épigramme.
Durval.
Du Val (le jeune),
                                  t madrigal.
F. G.
                                  1
Gilbert.
                                  2 pièces : I épigramme et 1 quatrain qui
                                     précède l'Approbation des Muses.
                                  4 madrigaux.
Juversac (de).
                                  1 madrigal.
Jussy (Bigres de),
                                  1 épigramme.
Lambert.
La Mesnardière,
                                  1 madrigal.
Le Brun,
                                  1 épigramme.
Le Camus, procureur au Chatelet, 1 dixain.
Le Clerc,
                                  1 sonnet.
Ledignan (de),
                                  1 épigramme.
Le Noir, secrétaire de l'Archevêque de Rouen, 1 madrigal.
Lignières (de), voir Liuières.
L'Inconnu, roir Chambret (Marquis de).
Linières.
                                  1 madrigal.
L'Isle Chandien (de),
                                 3 madrigaux.
Loret,
Magnon, gentilhomme lyonnais,
                                  1 madrigal.
Mareuil (de),
                                  2 madrigaux.
                                 2 pièces : 1 épigramme et 1 madrigal.
Mussy,
Maynard le fils.
                                  1 épigramme.
Montauban (de),
                                  1 pièce (stances).
Montibaut (de), gentilh. du Maine, 1 madrigal.
Pelisseri.
                                  1
Pillois.
                                  I épigramme.
Quinot,
Robinet,
                                  2 pièces : 1 sonnet et 1 épigramme.
Saint-Gilles (de),
Saint-Victor (de),
                                 4 épigramme.
Sulbray, valet de chambre du Roy, 2 pièces : 1 épigramme et 1 madrigal.
Scarron,
                                 1 madrigal.
Servien.
Villiers, comédien de la troupe royale, 3 épigrammes.
```

# DEUXIÈME PARTIE

# POÉSIES

ET

PIÈCES MÉLANGÉES DE PROSE & DE VERS

DES

RECUEILS COLLECTIFS GÉNÉRAUX & PARTICULIERS publiés de 1636 à 1661.

Les poésies et les pièces mélangées de prose et de vers sont classées par noms d'auteurs et dans l'ordre alphabétique du premier vers avec la mention du recneil collectif dans lequel elles ont paru pour la première fois.

Chaque auteur a été l'objet d'une notice bio-bibliographique plus ou moins étendue selon l'importance des renseignements peu connus que nous avons pu grouper. Cette notice est complétée par la nomenclature des principales sources à consulter et assez souvent par des appréciations littéraires émanant de critiques antorisés.

Il est indispensable de se reporter à la table générale des anteurs figurant dans les recueils rollectifs publiés de 1597 à 1700, placée à la fin du IIIe volume de cette Bibliographie, si on veut avoir la liste complète des poésies de chaque anteur insérées dans les dits recueils, les indications données à ce sujet dans les notices étant quelquefois modifiées par des attributions de pièces failes au cours de l'impression.

Pour les abréviations des titres des recueils collectifs, consulter le tableau placé en tête de la IIIe partie : Table alphabétique des pièces anonymes ; cette dernière précise les recueils dans lesquels ces pièces sont signées.

Les noms d'auteurs se trouvant déjà dans le Toine les sont accompagnés d'un astérisque.

Nons n'avons pu découvrir l'auteur qui s'est caché sous cette initiale.

| REG. RONDEAUX, 16 | 339. Sur le plaisir de la cam-                      | Que j'aime à m'en aller aux champs (n. s.)   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Id.               | pagne (1). Rép. au rondeau : Pour<br>un cheval (1). | Que ton cheval me trouble le cerveau (n. s.) |

# A. A

Nous ne connaissons pas de poète dont le nom commence par ces deux initiales et à qui on puisse attribuer le sonnet suivant adressé à l'auteur (Baudeau de Somaize) de :

« Le Voyageur fortuné dans les Indes du couchant ou l'Amanl heureux contenant la découverte des terres inconnuës qui sont au-delà des trois villes du Tendre » (en prose).

REC. SERCY (prose), II P., 1662, A l'Autheur (Somaize). Sonnet. L'effort de ton Esprit, le feu de ton génic

# A. B

Ces initiales s'appliquent généralement à l'abbé de Boisrobert; elles figuraient sur deux pièces de la seconde édition de la I<sup>re</sup> partie du Rec. de Sercy (1653). Un madrigal sig. AB de la II<sup>e</sup> p. du Rec. de Sercy est par exception du Marquis de Montausier.

# ACANTHE

Ce pseudonyme ne figure pas dans le Dictionnaire des Précieuses de Somaize (édit. Livet). Il s'applique à Pellisson dans les pièces échangées avec Sapho (M<sup>Ho</sup> de Scudéry) et dans la journée des Madrigaux, mais l'Acanthe du Recueil d'Octavie ne doit pas être Pellisson.

| RECUEIL D'OCTAVIE, 1658. | Acanthe à Lucidor (lettre prose et vers).    | Dans la lettre en prose que je vous avois escrite |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Id.                      | A Madonte (2). Sonnet.                       | Dois-je quitter en vain cette jeune merveille?    |
| Id.                      | Burlesque sur les rimes d'un<br>« Guinfre ». | D'un goinfre vous estes cousine                   |
| 1d.                      | Burlesque d'un goinfre.                      | Ho, ho, nostre bonne cousine                      |
| ld.                      | A Madonte, Sonnet.                           | Non je ne sçaurois plus, à charmante merveille    |
| Iđ.                      | Les amours d'Acanthe (3) (prose et vers).    | Quand je vous ai déclaré Octavie                  |

<sup>(1)</sup> Ces deux rondeaux sont sig. A dans le Nouv. rec. de Rondeaux, 1650.

<sup>(2)</sup> Madonte : Comtesse de Maure dans le Dictre des Précieuses de Somaize mais rien ne prouve qu'ici ce pseudonyme lui soit applicable.

<sup>(3)</sup> Les Amours d'Acanthe renferment vingt sonnets, une élégie, des stances, etc...

| REGUELL D'OCTAVIE, 1658, | A Madonte. Sonnet renvoyé<br>avec la pièce d'un goinfre.                   | Qu'on chante vos vertus ce n'est point de merveille |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1d.                      | Sonnet sur les rimes du<br>Sonnet d'Octavie : C'est<br>trop faire de bruit | Quoy, sans chirurgien, vous vous estes saignée      |
| Id                       | Epistre sur les rimes de<br>l'épistre de Clorimant :<br>O helle et divine  | Vous, qu'on veut nommer Amadonte                    |

# ACEILLY (d') voir CAILLY (de)

# ADAM (M°) voir BILLAUT

# ALD... (ALDIMARY)

Si ces initiales sont les premières lettres du nom de l'auteur, elles pourraient s'appliquer à Aldimary.

Voici ce que dit Tallemant des Réaux de ce personnage :

« Il y a un secrétaire nommé Aldimari, qui n'était pas plus sage qu'un autre. Il faisait « les plus ridicules vers du monde et a été si sot que de les faire imprimer ».

On a d'Aldimary:

Poésies de Monsieur Aldimary, à Monseigneur le Cardinal de Schomberg. Paris, s. n. de libraire, 1639. In-4 de 14 fl. (4 fl. prélim. pour le titre et la première épître à Mgr le Mar. de Schomberg). — P. 3 à 23. — Le ff. 3 commence par une seconde épître à Mgr le Maréchal de Schomberg (Bibl. Nationale, Y° 1834).

Autre édition : Imprimé à Paris, par Denys Lauglois, 1640. In-4 (Bibl. de l'Arsenal, 6794). — Titre, p. 3 à 54 (p. 41 à 54 : Satire I de M. Aldimary : La Vieille).

Cette seconde édition est plus complète que la précédente, mais elle ne renferme pas la première épître à Mgr le Mareschal de Schomberg; la page 28 correspond à la p. 23 de l'édition de 1639.

La Castille aux pieds de la Reine demandant la paix; avec la prédiction du retour du Roi dans sa bonne ville de Paris. Paris. Sébastien Marlin. 1649. In-4 de 15 p. (voir Moreau: Bibliographie des Mazarinades, n° 645).

REC. SERCY, 1 P., 2º EDIT., 1653. Trad d'une poésie espagnole. Madrigal Moy qui ne faisois rien que rire

# ALEXIS (le Moine)

Le moine Alexis était un « ancien poète » si l'on en croit le « Jardin des Muses ».

JARDIN DES MUSES, 1643. Rondeau. Si je n'ai de pain de chapitre

#### ALIX

Un charlatan disoit en plein marché JARDIN DES MUSES, 1643. Epig. tirée des Contes d'Alix.

#### A. M.

Nous n'avons pu découvrir le poète qui s'est caché sous ces initiales.

REC. CHAMBOUDRY, T. II, 1652.

Epig. (1).

Ce portrait est comme il doit estre (n. s.)

#### ANDILLY (d') voir D'ANDILLY

#### ANDRY

Les Trois siècles palinodiques d'André Guiot (2) mentionnent un Andry pour « une épigramme ou allégorie latine envoyée au Palinod de Rouen en 1671, cette épigramme est honoraire, comme deux autres pièces de poésie de Fontenelle en la même année ».

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Sonnet.

Que ce jeune Apollon nous promet de merveilles

#### ARBINET

Arbinet, docteur en médecine, né à Beaune où il est mort en Août 1668 (3) était un ami de jeunesse de Guillaume Colletet et c'est à ce titre qu'il lui a envoyé le sonnet suivant:

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

(Brunelle). Sonnet.

Sur la mort de Mile Collelet Destin que ton ponvoir aux mortels est fatal

# ASSOUCY (d') voir DASSOUCY

# AUBIGNAC (abbé d') voir D'AUBIGNAC

#### AYRALD

Nous ne connaissons rien sur ce personnage.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

De Henri IV.

Passant, lis en ces deux vers

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée A. M. dans le Rec. de Sercy, 1re partie, deuxième édition 1653.

<sup>(2)</sup> Les Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe, etc., par Jos. André Guiot de Rouen, publiés pour la première fois, d'après le Manuscrit de Rouen. Par l'abbé A. Tougard. Rouen et Paris. 1898. 2 vol. in-8.

<sup>(3)</sup> Veyrières (de): Monographie du sonnet. Paris. 1869, 2 vol. in-12.

В

Voir: Bassompierre, Benserade, Malleville, Scarron.

Nous n'avons pu restituer les pièces suivantes à leurs auteurs :

REC. SERCY, II P., 1653.

Epitaphe (1).

Dans ce tombeau la Parque a mis

ld. m.e., 1656.

St. enigmaliques.

L'on m'a conté, belle Idalie

B (de)

Voir Breüilly (de).

Voici les pièces sig. de B. dont nous n'avons pu découvrir les auteurs :

пес. sercy, 111 г., 1656.

Sonnet (2).

En vain contre la mort, mon perroquet... chicane

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Sarabde de Le Camus.

Loin de vos yeux, je languis, je soupire

REC. SERCY, 11 P., 1653.

Epitaphe d'un nez (3).

Ma foy, je ne me mocque pas (n. s.)

# BACHAUMONT (F. de)

Voir également Chapelle.

François le Coigneux de Bachaumont (f', né à Paris en 1624, mort en 1702. Fils d'un président à mortier, il était lui-même conseiller-clerc au parlement de Paris lorsque commença la guerre de la Fronde. Il figura parmi les ennemis du ministère et ce fut même à loi que ce parti dut le nom que l'histoire lui a conservé. Il dit un jour que les opposants ressemblaient aux écoliers qui, jouant à la fronde dans les fossés de Paris, se dispersaient dès que le lieutenant civil approchait, et recommençaient quand ils ne le voyaient plus; dès lors les ennemis de Mazarin prirent pour signe de ralliement des cordons de chapeau en forme de fronde.

Bachaumont qui maniait les vers avec esprit et facilité lança contre Mazarin maintes épigrammes et plusieurs chansons. Quand les troubles furent calmés, il vendit sa charge de conseiller pour passer ses jours dans l'oisiveté avec Chapelle, Le Broussin et tous les aimables épicuriens du Marais.

Les recueils du temps contiennent de lui un grand nombre de couplets et de pièces légères insérées sans nom d'auteur. Plus tard il se convertit, épousa la nièce de Mad.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est anonyme dans les éditions poslérieures.

<sup>(2.</sup> Ce sonnet en bouts-rimés a été donné par Veyrières (Monographie du sonnet) à Basly (Jean Le Mière, sieur de). Cette attribution nous semble discutable parce que cette pièce ne se trouve pas dans le recueil « Seria et Joci » (Bibl. de l'Arsenal, 6831 bis) alors, qu'au contraire, on y lit un sonnet sur les mêmes rimes « Eles-vous débauchés du pays de... chicane »

<sup>(3)</sup> Sig. de B. dans les éditions postérieures.

<sup>(4)</sup> Voir le T. 111 pour les pièces de Bachaumont, insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Lambert, écrivain moraliste du dix-huitième siècle et répétait à ses amis étonnés : « Un honnête homme doit vivre à la porte de l'église et mourir dans la sacristie. »

(Nouv. biog. univ. de Didot).

Saint-Marc a publié en 1755:

Œuvres de Chapelle et de Bachaumout. La Haie et Paris.

REC. SERCY (prose), IVP., 1661. Rép. du Levron à la Levrette (des Vostre galanterie fut hier si mal conduite (n. s.) Comtesses) (prose et vers).

# BACILLY (B. de)

Bénigne de Bacilly (1), prêtre et compositeur, né dans la Basse Normandie vers 1625.

Le Ménagiana (T. II, p. 322, édit. de 1715) en dit quelques mots:

« Bacilly était toujours en habit long dans le temps qu'il moutrait à chanter à Madame la Maréchale de La Ferté. Un jour M. le Maréchal le trouvant en habit court lui dit : Bacilly, es-tu toujours Prêtre ? »

On a de lui:

Remarques curieuses sur l'art de bien chanter. Paris. 1668. In-12.

Id. et particulièrement pour ce qui regarde le chant français. Paris. Ballard. 1668 et 1679 avec une défense de son second livre ajoutée par Bacilly, sous ce nouveau titre: L'art de bien chanter de M. de Bacilly, augmenté d'un discours qui sert de réponse à la critique de ce traité. Paris. Guillaume de Luynes. 1679. In-12.

Il a publié les recueils collectifs suivants :

Recueil des plus beaux vers qui ont esté mis en chant, avec le nom des Autheurs tant des Airs que des Paroles. Paris. Ch. de Sercy. 1661. 2 parties en 1 vol. in-12 (voir p. 84).

Recueil des plus beaux vers qui ont esté mis en chant, avec le nom des Autheurs. Seconde et Nouvelle partie dans laquelle sont compris les airs de Versailles, Paris. Ballard et Pierre Bienfait. 1668. In-12 de 2 parties (voir T. III de cette Bibliographie).

Recueil des plus beaux vers mis en chant. Troisième partie. A Paris. Robert Ballard et chez l'autheur. S. d. In·12 (voir T III de cette Bibliographie).

Recueil de tous les plus beaux airs bachiques avec les noms des autheurs du Chant et des Paroles. Paris. Guillaume de Luynes. 1672. In-12 (voir T. III de cette Bibliographie).

Premier et deuxième recueils d'airs bachiques, deuxième édition. Paris, 1677. In-8.

Premier et deuxième recueils d'airs spirituels à deux parties, par feu M. de Bacilly. Paris, 1692, deuxième édition. In-8.

<sup>(1)</sup> Voir le T. HI pour les pièces de Bacilly publiées de 1662 à 1700.

Recueil de huit livres de chansons pour boire et pour danser. Paris, Ch. Ballard. 1699. In-8.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Gavotte.                  | D'où vient que de ce Bocage                          |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Id.                         | Air.                      | Ea vain j'ay consulté l'Amour et le respect          |
| ld.                         | Air pour Mad. L. C. D. G. | Fuyez les beaux yeux de Philis                       |
| Id.                         | Air.                      | Heureux mortels, qui passez vostre vie               |
| Id.                         | Sarab. Pour Mad. de Br    | Il n'est parlé que de vos charmes                    |
| Id.                         | Gavotte de Le Camus.      | J'adore sans espoir                                  |
| Id.                         | Gavotte.                  | Javois jurė l'autre jour                             |
| ld.                         | Air.                      | Je vous ay veus, beaux yeux, mais je vous vis si peu |
| ld.                         | Gavolte.                  | Lors que pour me contenter                           |
| 1d.                         | Sarabande.                | Mon sort est digne de pitié                          |
| Id.                         | Air.                      | Ouy, j'aime ma prison, et n'en veux point sortir     |
| ld.                         | Air de Lambert.           | Pourquoy vous offencer, Beauté pour qui je meurs     |
| 1d.                         | Gavotte de Le Camus.      | Que c'est un plaisir charmant                        |
| Id.                         | Sarabande.                | Que vostre absence, adorable Délie                   |
| Id.                         | Sarabande.                | Qui conte les faveurs, mérite qu'on l'en prive       |
| ld.                         | Air.                      | Si je vous dis que je vous aime                      |
| Id.                         | Menuet de Le Camus.       | Sur le bord de la Seine                              |

A consulter: Fètis: Biog. univ. des Musiciens, 2º édit., 1868.

# $\mathbf{B}\mathbf{A}\ddot{\mathbf{I}}\mathbf{F}$ (de)

Lazare de Baïf (1496? — 1547), un des poètes de la Pléiade. Le travail le plus récent sur Baïf est celui de M. Lucien Pinvert, Paris. 1900. In-8.

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | D'une chauve-souris.       | Passant, sous ce monceau de terre |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Epig, contre un avare (des | Pratier pour un double perdu      |
|                           | Passe-temps).              |                                   |

# BAILLEUL (de)

Nous avons rencontré deux Canu de Bailleul :

A) Henry Canu, sieur de Bailleul.

Voici ce qu'en dit Jos.-André Guiot, de Rouen dans Les Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe, etc.

« Hercule de Rohan donnait les prix du Palinod de Rouen en 1626. Son prénom ne man-

qua pas de monter l'imagination des poètes qu'il devait couronner; et celui qui le saisit avec le plus d'empressement et de succès fut H. Canu, qui lui dit dans son second chant royal:

Grand duc et pair, nay du sang navarride, Sage mentor de notre Agamemnon, Qui pour les faits que la prudence guide De ce héros, qui dans le ciel réside, A juste droit mérites ce beau nom; Ce feu cruel, que ma musetle trace, Peint de péché, l'homme privé de grâce, Le puissant corps que ce feu vint brûler. L'autre très pur la Vierge signifie; Donc à bon droit je le peux appeler, Hercule, au feu que le ciel déifie.

L'heureux enfant conservé dans l'orage, L'unique fleur que la chaleur n'outrage, L'unique oiseau qui dans la nuit esclayre,

étaient autant de refrains de chants royaux du même auteur. Il joignit à ces quatre seconds prix einq prix de stances : les unes sur *la Peinture*, les autres sur *Pallas*, puis sur les *quatre Etéments* et sur le *Printemps*. C'est dans ces derniers qu'il dit :

L'Esté brûle nos corps en sa plus vive ardeur, L'automne pluvieux ne nous est moins contraire, L'hiver plus importun nous glace de froideur; Le printemps seul n'a rien qui nous puisse déplaire.

« On ne lui voit qu'un sonnel qui lui ait réussi : il était sur l'Aurore ainsi qu'une ballade sur :

Un juif de fureur agité
Contre sa progéniture,
Qui cognoissant la vérité
Foulait aux pieds l'imposture,
Fut de telle sorte irrité
Qu'il n'eut contentement en l'âme
Qu'après avoir précipilé
L'enfant vivant dedans la flamme. »

D'après M. de Veyrières (Monographie du Sonnet), Henri Canu aurait été lauréat du concours de 1623 du Puy de l'Immaculée-Conception de Rouen.

B) J. Canu, sieur de Bailleul.

« La Normandie en paix durant la guerre était le sujet d'un chant royal donné par cet auteur à Henri d'Orléans, Prince du Palinod de Rouen en 1652. Mais, dix ans auparavant, il avait remporté le premier prix des stances sous la principauté de Ferdinand de Palme-Carille, en 1642. Ces vers étaient sur le Palmier » (Les Trois siècles palinodiques).

J. Canu était capitaine de l'Académie royale pour l'infanterie. Il a signé la mazarinade suivante : L'Espérance de la paix universelle, présentée à son Altesse Royale, en faveur de la naissance de Monseigneur le Prince, fils unique de Monseigneur le duc d'Orléans, avec la prédiction du dit Prince, né sous le signe du Lion. Paris. André Chouqueux, 1650. In-4 de 7 p.

L'ouvrage suivant doit être également de J. Canu:

La Ville de Paris en triomphe pour l'entrée de leurs majestez, où les peintures et tableaux de tous les portiques sont expliqués en vers françois depuis le faux-bourg S. Antoine jusques à la belle et magnifique pyramide de la Place Dauphine, présenté à M. le Prévost des Marchands et aux eschevins de cette ville par Canu, sieur de Bailleul. 4660. In-4. (94262. Cat. Claudin N° 344).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 37 pièces sig. Canu de Bailleul (elles sont probablement de J. Canu) dont 26 sont groupées sous le titre *Les Merveilles du nouveau règne*. Nous ne reproduisons ici que le premier vers de la première poésie de ces dernières :

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646. | A Mad. la Male de l'Hospital,<br>sur la blessure de son<br>Mary, à Rocroy.       | Après l'heureuse fin d'un célébre combat                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1d.                         | An Cardinal Mazarin.                                                             | Armand, ce grand Génie, à qui tout fut possible                     |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.    | Epig.                                                                            | Aymable favori des Muses et des Graces                              |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646. | Les Merveilles du Nouveau<br>règne : La Renommèe.                                | Bien que je sois toute d'oreilles (suivent 25 pe-<br>lites pièces). |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.    | Epig.                                                                            | Cet enfant tout miraculeux                                          |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646. | A Mgr le P. de Condé sur<br>la victoire gagnée par le<br>duc d'Enguien à Rocroy. | Grand Prince dont le fils suit les augustes traces                  |
| Id.                         | A la reine régente. Sonnet.                                                      | Israël possesseur de l'arche d'alliance                             |
| Id.                         | Anag, de Mazarin.                                                                | Je suis Armand qui, pur de conscience                               |
| Id.                         | Anag, de Louis XIV.                                                              | Le Ciel pour mieux ranger sous les loix de la France                |
| ld.                         | Chanson,                                                                         | Philis je ne puis plus souffrir                                     |
| ld.                         | A la Reyne, sur les succès<br>de sa Régence. St.                                 | Reine dont la bonté n'eust jamais de seconde                        |

# BAR... (Mr de)

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Le Camus.

Si vostre rigueur est extreme

# BARALIS (abbé de)

Nous n'avons trouvé aucune indication sur l'abbé de Baralis.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 29 poésies de cet abbé de cour :

| REC. SERGY, 1V P., 1658.    | Sur la maison de Mr de<br>Courcival, Sonnet.                     | Agréable Réduit où l'Art et la Natare                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ld.                         | La Solitude. Ode.                                                | Ah! que j'aime cette Forest!                         |
| 1d.                         | A Mr G. de Courchans, con-<br>seiller au Park, Sonnet.           | Amy, puisque Thémis vous preste sa balance           |
| ld.                         | Epig. à Mr de la Porte-<br>Mercier.                              | Amy, quand je t'entens en burlesque descrire         |
| ld.                         | Sarabande.                                                       | Areste, objet inexorable                             |
| ld.                         | Sur une demoiselle qui s'est faite religieuse, Epig.             | Charmante Beauté dont les traits                     |
| ld.                         | St. amoureuses.                                                  | Charmante Reine de mon âme                           |
| Id.                         | Chanson.                                                         | D'abord que je vous vis, j'eus bien raison de crain- |
| 1d.                         | A Mr de Comminges, Am-<br>bas. extraor. en Portu-<br>gal Sonnet. | Favori de Bellone, aussi vaillant que sage           |
| ld.                         | Epig.                                                            | Fortune vrayment on a tort                           |
| 1d.                         | La belle joueuse. Madrigal.                                      | Hier jouant au piquet avec la jeune Iris             |
| 14.                         | A Mad. de Comminges, sur<br>un Voyage à Compiègne.<br>Sonnet.    | Honneur de nostre Siècle, ornement de la France      |
| 1d.                         | Chanson.                                                         | Iris ne quittez point ce lieu                        |
| id.                         | Courante                                                         | Je languis nuit et jour dans ma captivité            |
| 1d                          | Prosopopée de cinq lleuves<br>d'Anjou. St.                       | Je suis la Nymphe de la Loire                        |
| 1d.                         | A Mr de Belryant, Sonnet.                                        | La terre s'entrouvroit, les champs estoient arides   |
| 1d.                         | Impromptu sur des porteurs de chaises.                           | Lors pour me mettre à mon aise                       |
| ld.                         | A Mad. des Chapiseaux.<br>Madrigal.                              | L'un de vos chevaux de Carrosse                      |
| 1d.                         | Sur une débauche des Roys.<br>Madrigal.                          | Nous avons gardé le silence                          |
| 1d.                         | Epig. à Mr de Villeroy Ta-<br>foureau.                           | On dit que de certaines gens                         |
| ld.                         | Epig.                                                            | Paequette tous les jours m'importune d'escrire       |
| ld.                         | Epig.                                                            | Peintre, il n'est pas besoin d'achever ton ouvrage   |
| NEC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de d'Ambruye.                                                | Pourquoi si longtemps résister                       |
| REC. SERCY, IV P., 1658.    | Chanson,                                                         | Quand vous voyez que je soupire                      |
| 1d.                         | A la reine de Suède. Sou-<br>net.                                | Reine dont les vertus font que l'on vous admire      |
| íð.                         | Dialogue de Climène et de<br>Tirsis.                             | Ruisseau, Bocayes, Prez, Fontaine                    |

REC. SERCY. IV P., 1658. Chanson. Si vous ne voulez point écouler mon martyre

1d. Sur un Songe. Sonnet. Toy qui dans le silence establis ton empire

1d. Epig. Vous dites en raillant que je n'ay point de veñe

#### BARDOU (J.)

Jean Bardou, curé de Cormelles-le-Royal, né à Paris le 10 Mars 1621, mort le 16 Novembre 1668 à Cormelles.

Boileau dans la I<sup>ro</sup> édition de sa Satire VII avait dit:

Faut-it d'un froid rimeur dépeindre la manie? Mes vers, comme un torrent, coulent sur le papier; Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier, Bardou, Mauroy, Boursaut, Colletet, Titreville,

plus tard, il remplaca Bardon, Mauroy et Boursaut (les deux derniers étaient devenus ses amis), par « Bonnecorse et Pradon ».

Huet, dans ses Origines de Caen, donne les renseignements suivants sur Bardou:

« Je mets Jean Bardou au nombre des citoyens de Caen, parce qu'il en était originaire, toute sa famille étant établie dans la Paroisse de Saint-Nicolas de Bourg-l'Abbé. Il naquit à Paris, dans la Paroisse de Saint-Eustache, le 10 Mars 1621. L'on trouve dans les recueils de poésie françoise plusieurs de ses ouvrages. L'on y remarque de l'esprit et de la facilité. Il se renferma dans des matières de piété depuis qu'il eut quitté le siècle pour se faire d'église; et dans l'accablement d'une longue maladie, et la langueur qu'elle luy laissa pendant le reste de sa vie, il paraphrasa les Lamentations de Jérémie et le Manuel de Saint-Augustin. Il travaillait à la traduction du poème de Sannazar sur l'enfantement de la Sainte-Vierge, lors que la mort le surprit, étant curé de Cormelle, le 16 Novembre de l'année 1668, âgé de 47 ans L'Académie des Belles-Lettres, établie à Caen, lui valut ce bénéfice. Car s'y étant fait connaître à M. Bochart (Samuel), homme bienfaisant, il obtint pour luy cette Cure de Mr de Colleville, son gendre, dont il n'eut pas dans la suite toute la reconnaissance qu'il devoit. »

Basly Le Myère avait envoyé à Bardou l'épigramme suivante sur ses poésies :

Bardou, la muse est sans pareille, On la voit descendre du Ciet, Ainsi qu'une savante abeille Qui porte la pointe et le mict.

On a de Jean Bardon:

Un sonnet et des stances dans les pièces liminaires du fivre de l'abbé de Saint-Martin : Du Gouvernement de Rome.

Une assez longue pièce dans le Petri Mosantii Tumulus. (Le jeune Moisant de Brieux avait été tué d'un coup d'épée dans l'œil, à l'âge de 13 ans en 1654).

Une pièce à M. Moisant de Brieux : Je ne pense jamais à ce grand bastiment.

Et les ouvrages suivants:

Paraphrases sur les neuf leçons des lamentations du prophète Jérémie. A Caen, chez Eléazar Mangeart sur le Pont Saint-Pierre, 1654. In-8 de 16 ff. et 94 p. (Bibl. Nationale, A 6999).

Le Manuel de Saint Augustin, trad. en vers français. Paris. Charles de Sercy. 1658. In-12 de 12 ff. et 83 p. (Bibl. Nationale, Ye 1484).

Ode à Monseigneur l'illustrissime et révérendissime François de Nesmond, évesque de Bayeux. Caen. E. Mangeart. 1662. In-4 de 2 ff. et 6 p. (Bibl. Nationale, Y° 1970).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 13 pièces de Jean Bardou :

| REC. SERCY, IV P. 1658.                                           | L'Escayer, St.                                                 | A gréable sujet de ma triste avanture                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ld, v P, 1660.                                                    | Epig.                                                          | Cloris, c'est trop verser de larmes                     |
| REC SOMMAVILLE, 1660.                                             | Aux poètes. Sl. (contre de Sandricourt) (1).                   | Divins oracles de nos jours                             |
| REC. SERCY, III P., 1656.                                         | La belle condamnée. St.                                        | Est-ce un arrêt irrévocable                             |
| REC SERCY, V P., 1660.                                            | Pour une belle religieuse<br>qui estoit infirmière.<br>Sonnet. | Iris, de qui l'espoir aujourd'huy se fonde              |
| ld.                                                               | Madrigal.                                                      | Je ne sçay pas ou Catin songe                           |
| rec. sercy, 111 p., 1656.                                         | Sonnet envoyé à une Da-<br>me le jour de Sainte<br>Magdeleine. | La Sainte à qui l'Eglise aujourd'hui rend hom-<br>[maye |
| REG. SERCY, V P , 1660.                                           | Epig,                                                          | Lyse estoit si pleine de fard                           |
| ld,                                                               | Madrigal.                                                      | Maistre André si souvent                                |
| 1d.                                                               | Sur une heauté aimée d'un moine, SI.                           | Objet d'une flamme coupable                             |
| 1d.                                                               | Epig.                                                          | On ne sçauroit voir le portrait                         |
| REG. SERCY, IV P., 1658.                                          | ld,                                                            | Toy qui passes sans contredit                           |
| REG. SERCY.II P., 2° éd., 1654.<br>N, REG. CHAM. (3°) 1653 (n.s.) | Le Pet fatal, St. (2).                                         | Unique objet de mes désirs                              |
|                                                                   |                                                                |                                                         |

<sup>(1)</sup> Voir sur de Sandricourt la Bibliographie des Mazarinades de Moreau.

<sup>(2)</sup> Cette pièce qui avait paru sans signature dans le Nouv. Rec. Chamh. (3°) 1658 se trouve seulement dans les éditions postérieures à 1653 de la 11 p. du Rec. de Sercy; elle y remplace La Comèdie des Fleurs de Tristan L'Hermite: Puisqu'il vous plaist... Elle a été l'objet : l° D'une poésie de M™ Adam (Adam Billaut) dans son Vilebrequin. Paris 1663, in-12 de 415 p.: « Les beaux vers qu'a faits M. Bardou sur la quintessence d'un pet obligèrent Maître Adam de faire ceux qui suivent à la gloire de ce pétillant auteur »; 2° D'une nouvelle pièce de Bardou contre Sandricourt qui s'était donné comme l'auteur du Pet fatal (Rec. de Sommaville, 1660). En effet, Sandricourt avait publié en 1652 : « La défense du Pet pour le galant du carnaval, par le sicur de S. And. » Paris 1652, in-4 de 8 p.

Le Pet fatal aurait été réimprimé séparément sous le titre « Le Pet éventé ». Rouen. Jean Oursel, 1679, în-8 de 16 p.; autre édition. Caen, veuve Gabriel Briard, à Froidernë. 1731, petit în-8.

A consulter: Huet: Origines de Caen. — Gasté (Armand): Une demi-victime de Boileau, les poésies de Jean Bardou. Caen 1899.

# BARO \*

Voir T. I, p. 96.

Le ballet de la marine, dansé devant Leurs Majestés à l'Arsenac (sic) le 25 Février 1635. Paris. Ant. de Sommaville, In-4.

Dans ce ballet figure le poète Baro qui doit être l'auteur des vers.

REC. RONDEAUX, 1639. Vengeance amoureuse (1). Je le feray punir ce faux amant (n, s.)

# BARRAUT

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur ce personnage.

REC. SERCY, 111 P., 1656.

Sonnet.

Authentiques plaideurs, amateurs de... chicane

#### BASSOMPIERRE

François, baron de Bassompierre, marquis d'Harouel, maréchal de France, né an château d'Harouel, en Lorraine, le 12 Avril 1579, mort le 12 Octobre 1646.

Voici un échantillon des vers de Bassompierre :

Au duc de Montmorency:

Puisqu'arec tant de violence Ce champion audacieux A si souvent rompu la lance, Son bois est plus droit que ses yeux.

A ce quatrain, M. de Montmorency a fait deux réponses, nous donnons la seconde :

Porte des Cantons de Berne Apprenez de moy désormais, Que les lances à la moderne, Plient, et ne rompent jamais; Et mes yeux lournez de travers, Ressemblent en cela à vos vers.

Rec. Conrart. T. XVIII. In-4.

<sup>(1)</sup> Celle petite piece est sig. dans le Nouv. Rec. Rondeaux, 1630.

Ses Mémoires ont vu le jour après sa mort. Cologne. 1665. 2 vol. in-12. — Amsterdam. 1723. 4 vol. in-12.

Ambassades de M. le Maréchal de Bassompierre (en Suisse, l'an t625, en Espagne, 1621 et en Angleterre, 1626). Cologne, 1668, 2 vol. in-12.

Les Remarques de M. le Maréchal de Bassompierre sur les Vies des rois Henri IV et Louis XIII, par Dupleix. Paris. Cardin Besongne ou Pierre Bienfait. 1665. In-12. — Ces notes ou plutôt ces critiques hardies et amères qui n'étaient pas destinées à voir le jour ont été publiées par un minime auquel Bassompierre les avait confiées.

De nouveaux Mémoires de Bassompierre, recueillis par le président Hénault, ont paru en 1802 par les soins de Sérieys.

Enfin la Société de l'Histoire de France a publié, en 1870 par les soins du Marquis de Chantérac, une édition définitive des Mémoires de Bassompierre sous le titre : Journal de ma vie, première édition conforme au manuscrit original (4 vol. gr. in-8).

Nous avons donné à Bassompierre les deux sonnets suivants sig. B. adressés à Gaston d'Orléans, parce que l'un d'eux contient des allusions ne pouvant s'appliquer à un autre personnage que le Maréchal:

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Puymaigre: Vie de Bassompierre 1848. — De Feletz: Jugements historiques et littéraires. — Le Bas: Dictionnaire encyclopédique de la France. — Anselme: Histoire générale et chronologique des grands officiers de la Couronne. — La notice de M. de Chantérac. — Hanotaux: Richelieu.

#### BAUDOIN (Jean)\*

Voir T. I, p. 98 pour les pièces de Jean Baudoin publiées dans les recueils collectifs de 1597 à 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 donnent 8 pièces nouvelles de J. Bandoin:

| MUSES ILLUSTRES, 1658. | Sur la mort de mon fils.<br>Sonnet.              | Celuy que j'aimois tant et dont le seul visage     |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Id.                    | Sur la mort de mon fils.<br>Au Cardinal. Sonnet. | Héritier des vertus de ces fameux romains          |
| Id.                    | Sur la nativité de la Vierge.                    | Peut-on voir icy bas luire un astre pareit         |
| Id.                    | Le sunge prophétique.<br>Sonnet.                 | Quel prodige nouveau rend mes sens esperdus?       |
| ld.                    | A Mgr Seguier, chancelier.<br>Sonnet.            | Que n'ay-je, grand Seguier, le don de bien escrire |

MUSES ILLUSTRES, 1658. Id.

La paix souhaittée. Sonnel.

Au Cardinal, sur la blessure de mon fils. Sonnet.

Que tardez-vous, Destins, à terminer la guerre

Toy de qui les conseils nous donnent tant d'augures

NOUV. REC. LOYSON, 1654.

La goutte. Sonnet.

Tyrcis, je n'en puis plus, il faut que je l'avoue, (sig. J. B.)

# BAUSSONNET (G.)

Guillaume Baussonnet ou Beau-sonnet, né dans la seconde partie du seizième siècle, poète, graveur et sculpteur. C'est lui qui grava le frontispice placé en tête de la première édition de l'Ilistoire des grands chemins de l'empire romain de Nicolas Bergier. Lors du sacre de Louis XIII on admirait un aulne qui croissait entre les pierres de la principale porte de Paris et n'était entretenu que par l'eau de pluie ; à l'aspect de cet arbre Baussonnet se sentit inspiré et composa l'inscription suivante :

> Assis sur eette pierre dure, Je vis de la fraîcheur de l'eau, Et Phébus nuil à ma verdure, Quand il prend son plus chaud flambeau; Mais aujourd'hui j'ai d'avanture Un heureux change en ma nature; Car si la trop eruelle urdeur De Phébus me lue et m'offense, Je revis voyant la splendeur De Louis, soleil de la France.

Baussonnet tit des inscriptions pour l'entrée de Henri IV à Paris, pour le sacre de Louis XIII et des sonnets publiés sons le nom de Sylvie.

On a de G. Baussonnet:

Le Philomène rémois, ou chant pastoral sur les nopces de M. Colbert (sieur du Terron, oncle du Ministre) et de damoiselle Marie de Bignicourt. Reims, Simon de Foigny. 1608. In-8. (Cat. Monmerqué, 887).

Paraphrases en l'honneur de la sacrée Vierge Marie, Reims, Nic, Constant, 1611. Petit in-8 de 25 fl. (Bibliographie Champenoise de Techener).

Le Reste des vers de la composition de Messire Charles de Maupas, Reims, François Bernard, 1638, in-8, contient deux sonnets et un quatrain de Baussonnet sans compter l'avis au lecteur, quelques pièces de Maupas, l'éloge et l'épitaphe en prose de ce dernier.

M° Adam a répondu à la pièce ci-après par un rondeau : « Le Menuisier n'a rien de comparable » (Chevilles, 1644, p. 106). De plus, if a adressé à Baussonnet un sonnet sur ses vers des grands feux de joie faits à Reims, à la naissance de Monseigneur le Dauphin, et sur la saincte Ampoulle gardée en la même ville (Chevilles, p. 289).

#### B. C. D.

Nous n'avons pu déconvrir le nom du poète, ami de Cotin, qui a choisi ces trois lettres pour signer un nombre considérable de rondeaux (84) dans la deuxième partie du Nouveau recueil de rondeaux 1650. Nous ne reproduisons pas ici les premiers vers de ces rondeaux, que l'on trouvera à la table des anonymes; d'ailleurs ces petites pièces n'ont pas été insérées dans les recueils collectifs publiés jusqu'en 1661.

B. de I.

Voir Jussy (Bigres de).

#### BEAULIEU

Qui est ce Beaulieu? Nous en trouvons plusieurs qui vivaient entre 1620 et 1675. D'abord Beaulieu-Picart dont on cite un sixain assez libre dans les Hist de Tallemant des Réaux est un français, nommé Beaulieu qui « avoit écrit à Cérisante (1) une relation satirique contre Marigny, dans laquelle il traitoit celui-ci de fripon, de drôle, et disoit qu'il avoit ensorcelé la Reine de Suède. Montfort avoit rapporté de France cette pièce, qui fut retrouvée chez lui quand il mourut, et Marigny en eut une copie qu'il fit parvenir à Christine. Cela causa un grand scandale; Beaulieu fut obligé de s'éloigner; Marigny devenu bientôt l'objet des rancunes, des soupçons et des jalousies vit qu'il fallait aussi déguerpir, et peut-être la révocation de la résidence de Cérisante doit-elle être attribuée à cet incident ».

Un autre Beaulieu a publié en 1634 :

Le Divertissement poétique d'Alais, sieur de Beaulieu. A Paris, chez Denys Langlois, au Mont-Saint-Hilaire, à l'enseigne du Pélican. In-8 de 9 ff. lim. et 164 p. (Bibl. de l'Arsenal, 6789).

On lit dans ce volume un curieux sonnet fait en réponse à celui que Saint-Amant n'avait pu terminer, étant donné la difficulté de trouver une rime à « ongles ».

Sonnet de Saint-Amant.

Fagotté plaisamment comme un vray Simonnet, Pied chaussé, l'autre nud, main au nez, l'autre en poche, J'arpente un vieux grenier, portant sur ma caboche Un coffin de Hollande en guise de bonnet.

<sup>(1)</sup> Voir sur Cérisante, l'historiette de Tallemant des Réaux. T. V. p. 434. La Monnoye a imprimé dans le « Ménagiana » les deux seules odes latines qui semblent rester de Cérisante.

Là, faisant quelquefois le saut du sansonnet, Et dandinant du cu comme un sonneur de cloche, Je m'esgueule de rire, escrivant d'une broche En mols de l'athelin ce grotesque sonnet.

Mes esprits, à cheval sur des cocquesigrues, Ainsi que papillons s'envollent dans les nues, Y cherchant quelque fin qu'on ne puisse trouver.

Nargue: c'est trop resver, c'est trop ronger ses ongles; Si quelqu'un sçait la rime, il peut bien l'achever.

#### Réponse d'Alais de Baulieu.

Maintenant enyvré, j'ay le sens fort peu net, Aussi je parle en fol qui n'a denier en poche, El mes discours font voir que j'ay dans la caboche Plus de vin que d'esprit caché sous mon bonnet.

Je parle tout ainsi que fait un sansonnet Qui sans cesse jargonne au bruit de quelque cloche, Mille faquins discours qu'un fourbisseur de broche Luy peut avoir appris quand le rôt il tournet.

Mon corps va chancelant comme un vison en müe A qui l'on a donné la mortelle cigüe : Je cherche mon logis et ne le puis trouver

Nargue, c'est trop chercher, c'est trop faire le jongle, Je sçay que j'ay bien beu, mais**l**il faut éprouver Si quelqu'un mieux que moy fera ruby sur l'ongle.

Est-ce ce Beaulieu qui a signé une des poésies liminaires de « la Veuve » de P. Corneille (1634)?

Enfin, et pour nous borner, nous devons citer :

Le sieur Deroziers Beaulieu, anteur d'une pièce de théâtre et de chansons :

Le Galimatias (5 acles, vers). Paris. Toussainct du Bray. 1639. In-4; et l'Eslite des libertez d'André de Rosiers, sieur de Beaulieu. Paris. 1613. In-8. Seize livres de chansons ont été publiés successivement sous ce fitre jusqu'en 1672 (Voir Brunet: Supp<sup>t</sup>.)

Et le Beaulieu qui a publié les romans:

Les aventures de Polyandre et Théoxème, par le sieur de Beaulieu. 1624 ; la Solitude amoureuse. Paris. Bénard 1631. In-8.

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Pour M' de La Noue. Sonnet. Profonds inquisiteurs des secrètes merveilles

# BEAUPRÉ (Milo de)

M¹¹º de Beaupré, Marotte Beaupré, était comédienne et elle sut attachée à la troupe du Marais jusqu'en 1669. Cette partie de sa vie suit marquée par un incident curieux. A la suite d'une querelle avec Catherine des Urlis, sa camarade, et probablement au sujet d'une rivalité quelconque, elle se battit à l'épée avec sa jeune ennemie à la sin d'une pièce et sur le théâtre même. C'est Beaupré qui avait adressé le cartel. Mais Sauval qui avance le fait comme en ayant été témoin oculaire, n'en sait pas connaître l'issue. Il est probable que les camarades du sexe masculin se seront jetés entre les combattantes. La belliqueuse Beaupré passa du Marais au théâtre du Palais-Royal, où elle joua les troisièmes rôles tragiques et les caractères de comédie. On prétend même qu'elle créa, en Juillet 1672, le rôle de la Comtesse d'Escarbagnas; ce qui est singulier, puisque l'actrice était, au rapport du gazetier Robinet, « extrêmement jolie ». Elle joua encore le rôle d'une des sœurs de Psyché, et se retira en 1672.

(Nouv. biog. univ. de Didot).

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

J'ay fait des vers d'aussi bon cœur

A consulter : Sauval : Antiquités de Paris. — Lemazurier : Galerie historique des acteurs du Théâtre français. — Dict<sup>re</sup> des femmes célèbres. — Hillemacher : Troupe de Molière.

#### BEAU-SONNET voir BAUSSONNET

#### BENSERADE

Isaac de Benserade (1), né et baptisé à Paris le 5 Novembre 1613 (et non à Lyons-la-Forêt en Normandie), mort dans cette même ville le 20 octobre 1691, membre de l'Académie française. Nous renvoyons pour sa vie à l'excellent article publié par M. C. Hippeau, dans la Nouvelle biographie universelle de Didot et à la notice mise par M. Octave Uzanne en tête de la réimpression de ses poésies choisies.

Un certain nombre de pièces de Benserade en partie inédites se trouvent dans le Recueil de Conrart (Bibl. de l'Arsenal). Dans une de ses lettres du 3 Novembre 1690 (correspondance de Bussy-Rabutin), il dit avoir traduit en vers les Psaumes qui entrent dans les Heures de l'Eglise.

On a encore de Benserade les pièces suivantes qui complètent la liste donnée dans les Mémoires de Nicéron. T. XIV, p. 314 :

Ode sur la grossesse de la Reine. Paris. Ant. de Sommaville. 1638. In-4.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Benserade publiées de 1662 à 1700.

Sur l'embrasement de la Ville de Londres, sonnet d'Isaac de Benserade avec la traduction en vers latins par M. de Santeuil. In-4.

(Cat. de la Bibl, du Roi, 5.269 Y).

Pour l'exaltation du pape Clément IX, sur l'embrasement de Londres et sur la mort de M. de Valois, sonnet d'Isaac de Benserade, trad. en vers latins par Est. Bachet. In 4.

(Cat. de la Bibl. du Roi, 5.270 YA).

Lettres en vers et en prose de M. de B (Benserade) à M. le Chevalier de Lorraine. Paris. Ch. de Sercy. 1672. In-4.

(Cat. de la Bibl. du Roi, 5.270 YA).

Portraits des quarante académiciens par rapport à leur personne, à leurs talents et à leur fortune par Isaac de Benserade, de l'Académie française. Discours prononcé dans l'Académie le 3 janvier 1685 (1).

Nous ne parlons pas de ses vers de ballet et de ses pièces de théâtre.

Jean Serret, prieur de Saint-Rambert, a publié sous le titre : « Le Petit Parnasse ou jardin des Bouts-rimez par M. Jean Serret..., avec un recueil de ses plus nouvelles pièces. A Paris, chez François Muguet, M. DC. LXV (1665). In-8 de 4 ff. lim. et 76 p. (Bibl. de l'Arsenal. 8926), un recueil de bouts-rimez faits sur les rimes des poésies de Benserade ainsi qu'il l'explique dans son avis « Au Lecteur » :

« Je me suis servi de bouts-rimez de M. de Benserade pour fondement de mon dessein et comme toutes ses pièces sont autant de merveilles, j'ay pris la liberté de parcourir ses plus beanx parterres pour y choisir les fleurs qui m'ont le plus charmé, pour tâcher de les imiter ».

Appréciations littéraires : Voici d'abord celles de deux de ses contemporains :

- « Ses vers ne sont pas fort bien tournez, mais ils sont si pleins d'esprit, et ont un air si galant, qu'ils l'emportent au-dessus de tous les autres, au jugement de la Cour ». (Costar).
- « A peu de savoir, mais pour de l'esprit on n'en sçauroit avoir d'avantage. Dans sa jeunesse il fit une *Cléopâtre* qui réussit assez, depuis il s'est tourné à la Poésie enjouëe et il y excelle de sorte qu'aucun ne tente de le suivre en ce genre-là ».

Chapelain. Mémoire de quelques gens de lettres).

Le jugement de M. E. Faguet est plus motivé :

« Benserade n'a été qu'un précieux, il a toujours été un précieux; mais il l'a été avec autant d'esprit et de ressources ingénieuses dans l'esprit qu'on a jamais pu en avoir. C'était un homme d'assez faible valeur morale, qui de bonne heure sut se pousser

<sup>(1)</sup> Bayle (Nouvelles de la République des lettres) dit que ce discours fut tres applaudi. On ne sait s'il a été imprimé. L'abbé d'Olivet rapporte qu'il en existait une copie à la Bibl. du Roi.

à la Cour et s'y faire agréer, rechercher et retenir jusqu'à la fin de sa vie pour ses bonnes grâces, son talent à louer et aussi son art de médire. Il fit pendant quarante ans des vers pour les ballets de la cour et réussit toujours à les faire aimables pour la personne qui avait à les dire, ou spirituellement épigrammatiques pour celles qui les entendaient. Il fut merveilleux à se tenir sur ces terrams glissants, sans pousser la louange jusqu'à la fadeur ni la malice jusqu'à l'insolence.... Ses Métamorphoses enrent peu de succès. Elles paraissaient trop tard, au moment où ces jeux aimables étaient un peu démodés. Cela n'empêche point que Benserade n'ait été cinquante ans au moins un homme d'esprit, ce qui n'est pas un cas fréquent. Il fut le dernier des précieux et le plus continuellement en verve de tous. Sainte-Beuve l'a appelé un « Voiture prolongé ». Il n'a eu d'autre tort que de le prolonger trop longtemps, c'est-à-dire de continuer à avoir de l'esprit à une époque où l'on exigeait du génie. « Desipere in loco » dit Horace, ce qui veut dire qu'il faut avoir le genre de folie que votre temps préfère ».

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 99 pièces de Benserade dont 36 ne figurent pas dans ses Œuvres, 1697.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Œuvres de Benserade. 1697.

| CHEVILLES Me ADAM, 1644.         | Sonnet.                                          | Adam, premier homme du monde                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REC. CHAMHOUDRY, T. H, 1652.     | La constance couronnée.<br>Sonnet (1).           | Aimez, servez, brûlez avecque patience               |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Regrets.                                         | Ainsi Calinice dolent * (n. s.)                      |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.    | L'Amant victorieux. St.                          | A la fin j'ay vaincu, malgré sa résistance *         |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air. Récit de Boesset.                           | Amans qui commencez à pousser des soupirs            |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | Sur une guérison. St.                            | Amaranthe est guérie et le Ciel favorable * (s. B.)  |
| REC. SERCY, 1 P., 1 ro éd 1653.  | Jonissance. St.                                  | Après tant de faveurs, ne craignez pas Silvie        |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Très humble remontrance à Mad. D. (Dupuy).       | Après vous avoir dit en prose * (sig. B.)            |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | Rondeau.                                         | Au bout du compte quelque playe * (sig. B.)          |
| Id.                              | Stances.                                         | Au milieu des plaisers que nous donne le bal (s. B.) |
| REC. PLUS BEAUX VERS. 1661.      | Courante de Pinel.                               | Beauté qui me voyez mourant                          |
| REG. SERCY, 1V P., 1658.         | Le portrait parlant de B***<br>à M. D. S. M. St. | Beuuté qui sur les cœurs exercez vos rapines *       |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653. | Stances.                                         | Beauté qui triomphez de moy * (n. s.)                |
| REC. SERCY, II P., 1653.         | A Mile de S. M*** (Saint-<br>Mégrin). St.        | Belle et charmante créature $*$ (sig. B.)            |
| REC. SERCY, IP., 1re ed., 1653.  | A M <sup>110</sup> de Guerchy, St.               | Belle Guerchy je vous les donne * (n. s.)            |
| ld.                              | Advis à une dame. St.                            | Belle Iris, je vous aime avec violence * (n. s.)     |
|                                  |                                                  |                                                      |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée Benserade dans le Rec. de Chamh. T. 11, 1652, mais elle est anonyme dans les éditions suivantes. Le Rec. de Conrart, T. XXIV, la donne à d'Anditly et le Manusc. 12680 de la Bibl. Nat. à Montausier.

| REC. SERCY, 1 P., 1 ro éd., 1653.                      | Pour les filles de la Reyne.<br>Stances.                             | Belles dont les regards vont dépeupler l'Estat * (n. s.)                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| REC. CHAMHOUDRY, T. II, 1652.                          | La Riche laide, St.                                                  | Bien que nous soyons seuls vostre crainte est fri-<br>[vole * (s. et n. s.) |
| REC. SERCY, II P., 1653.                               | Stances (1).                                                         | Comment chez vous on ne façonne (n.s.)                                      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                            | Air de Batiste. Pour la paix.                                        | Courage, Amour                                                              |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653.                      | L'innocent malheureux.<br>St. (2).                                   | De Philis et du Ciel je suis abandonné (sig. Bens.)                         |
| REC. PLUS REAUX VERS, 1661.                            | Récit de l'Aurore, de Lambert.                                       | Depuis que j'ouvre l'Orient                                                 |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1633.                      | Sur une nouvelle affection. St.                                      | De qui me plaindrais-je en ce jour * (2 fois sig. et n. s.)                 |
| ld.                                                    | A une belle insensible, St.                                          | Dispensez-moy, belle insensible *                                           |
| NOUV. REG. CHAMU. (3°), 1633. REC. SERCY, H P., 1653.  | Sur un baiser. Elégie.                                               | Dormez-vous, Amarante, ou si vostre belle âme * (n. s.)                     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                            | Air de Baliste.                                                      | Douce et charmante Paix aux mortels inconnuc                                |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653.                        | A Mad. de Hautefort. St.                                             | D'où naist (ou vient) sur vostre teint cette frais-<br>[elieur nouvelle *   |
| fd.                                                    | Sur le jour des Morts. A<br>Iris, Sonnet.                            | D'où vient cette lugubre et funeste tempeste ? (sig.<br>à la table : Bens.) |
| NOUV. REC. CHAMH (3°),1653.<br>REC. SERGY, H P., 1653. | La fausse allarme, St.                                               | Enfin vostre douceur, beauté pleine d'appas (s. B.)                         |
| ld. m.p., 1656.                                        | Pour une abbesse, St.                                                | En vain, vous cachez vos appas * (sig. B.)                                  |
| нес. sfrсу, гр. 1 <sup>re</sup> éd., 1653.             | Sur un portrait SI.                                                  | Flatteurs sans affectation (ou qui sans offection) * (n, s.)                |
| REC. PLUS REAUX-VERS, 1661.                            | Récil de la Gloire pour le<br>Roy, de Boessel.                       | Grand Roy, quel destin est le vôtre                                         |
| REC SERCY, IV P., 1658.                                | Tombeau de Madame D***.                                              | Hélas que ce tombeau couvre un aimable corps * (sīg. B.)                    |
| ÉLITE BOUTS-RIMEZ, 1649.                               | En malière prescrite. Son-<br>net (3).                               | Il faudrait le fouetter comme on fait un sabot (n.s.)                       |
| REC. SFRCY, IP., 17e éd., 1653.                        | Pour une religiense (Clé-<br>mence) aimée à Barce-<br>lonne, Elégie. | Innocente beauté, jeune et sainte Vestale *                                 |
| нес. sency. п р., 1653.                                | Jalousie, St.                                                        | J'avois la fièvre ardente et comme en frénésie * (n. s.)                    |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                            | Air de Lambert.                                                      | J'avois rompu mes fers et juré hautement *(n. s.)                           |
| пес. снамнои dny, т и, 1652.                           | Quatrain,                                                            | Je languis dans les fers d'une jeune merveille * (n. s.)                    |

<sup>(1)</sup> Sig. B. dans la seconde édition de la 11 p., 1654.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est signée M. dans l'édition de Sercy de 1660 et elle est donnée à Melière par P. Lacroix.

<sup>(3)</sup> De Benserade, d'après l'aulin Paris et Monmerqué.

| rec. sercy, 11 P., 1633.                                 | Epig. (1).                                                                                       | Je mourray de trop de désirs * (sig. C.)                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ld. m.e., 1656.                                          | Sur l'amour d'Uranie et de<br>Philis (2).                                                        | Je ne murmure pas, infidelle Uranie * (sig. B.)                     |
| REC. SERCY, 1P., 176 éd., 1653.                          | L'Adieu de M <sup>He</sup> de N. (Nenil-<br>lan) à ses Compagnes,<br>les filles de la Reyne. St. | Je prends congé de vous, mes fidelles compagnes * (sig. à la table) |
| REC. SERCY, IV P., 1658. (s. B.). MUSES ILLUSTRES, 1658. | Madrigal.                                                                                        | Je sens (ou je souffre) une extrême douleur * (var.)                |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                 | Sonnet.                                                                                          | Jeune divinité dont la grâce immortelle * (sig. à la table)         |
| Id. v P., 1660.                                          | Poème sur le mariage de<br>Leurs Majestés, dédié à<br>M <sup>He</sup> de Beauvais (3).           | Je veux chanter le royal Hyménée * (n. s.)                          |
| REG. SERCY, II P., 1653.                                 | A une dame. Sonnet.                                                                              | Je vous trouvay Philis, si gentille commère *(s. B.)                |
| rec. снамносоку, т. и, 1652.                             | Plainte. Sonnet. (4).                                                                            | Job de mille tourmens atteint * (n. s.)                             |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                              | Récit de la Nuit, de Cambefort.                                                                  | Languissante clarté, cachez-vous dessous l'onde.                    |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                 | Pour les filles de la Reine.<br>St. (3).                                                         | La Porte a pour son partage * (sig. B.)                             |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                 | Le Jaloux. St.                                                                                   | Le déplaisir qui me combat * (n. s.)                                |
| Id.                                                      | Air (6).                                                                                         | Le respect et l'amour pleins de glace et de flamme (sig. B.)        |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                              | Air de Le Camus.                                                                                 | Les yeux de Philis sont si doux                                     |
| REC. SERCY, III P., 1656.                                | Stances (7).                                                                                     | Lisez-ies devant mon rival * (n. s.)                                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                              | Air de Lambert.                                                                                  | Mes yeux ont trahi mon repos                                        |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653.                          | Elégie à la petite chienne<br>de Mad, la Comtesse de<br>F***.                                    | Mignonne, je m'adresse à vous *                                     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                              | Récit de la Lune, de Boesset.                                                                    | Moy dont les froideurs sont connuës                                 |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.                                 | Sonnet.                                                                                          | Moy, en mon triste lit, en l'état ou j'estois                       |
| REG. SERCY, V P., 1660.                                  | Epig. (8).                                                                                       | Ne croyez pas que la vengcance * (n, s.)                            |
| REC. SERCY, 1 P., 4 Fe ed., 1653                         | Epître à Mad. *** (la Com-<br>tesse de Brégy).                                                   | Ne jugeant pas fort à propos * (n. s.)                              |
| REC. CHAMHOUBRY, T. 11, 1652.                            | D'un amoureux jalonx.                                                                            | Ne me commandez point Philis que je m'explique* (n. s.)             |
| REC PLUS DEAUX VERS, 1661.                               | Sarabande.                                                                                       | N'espérez pas pour vostre humeur cruelle                            |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été attribuée à Charleval par Saint-Marc.

<sup>(2)</sup> Cette pièce se trouve également dans les Œuvres de poésie de Perrin, 1661, où elle est suivie d'une réponse d'Uranie.

<sup>(3)</sup> Signée dans le Rec. de Conrart, T. IX, in-folie, p. 1239.

<sup>(4)</sup> Ce sonnet avait paru pour la première fois dans les Paraphrases sur les IX leçons de Jeb. Paris. 1638. In-12.
(5) Cette pièce est attribuée à l'abbé Du Buisson par M. Livet (Diet. des Préciouses de Somaize).

<sup>(6)</sup> Cette pièce est répétée deux fois, la première avec deux strophes, la seconde avec une seule; elle n'est plus signée dans les éditions postérioures.

<sup>(7;</sup> Signées dans la seconde édition 1658).

<sup>(8)</sup> Cette épigramme est signée Des Réaux dans le Manusc. 12680 de la Bibl. Nationale.

| rec sercy, i.p., 1re éd., 1653.                 | La belle en deuil. St. (1).                                       | Noire divinité qu'on ne peut assez craindre (n. s.)                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, II P., 1653.                        | Elégie (L'Amant indifférent).                                     | Non je ne monte point à ce point d'insolence * (n. s.)                 |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                     | Air de Lambert.                                                   | Non, je ne prétens pas, dédaigneuse Silvie *(n, s.)                    |
| REG. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653.               | Pour le Roy, A Mad. de<br>Hautefort. St.                          | Objet aimable et vertueux * $(n, s)$                                   |
| ld.                                             | A M <sup>He</sup> de Guerchy contre<br>Mariane, St.               | Ouy, je vous dis et vous répète * (n. s.)                              |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                        | A Mad. D*** (duchesse d'Espernon). Epistre.                       | Pardon, si j'ose vous distraire * (sig. B.)                            |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                     | Air de Lambert,                                                   | Par mes regards, jugez de mon martyre * (n. s.)                        |
| REC. CHAMBOURY (4°), 1654.<br>Id. (5°), 1654. } | Epitaphe de Cadean.                                               | Passant qui peut-être l'estonne (n. s.)                                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                     | Sarabande.                                                        | Pauvres amans soyez toujours fidelles                                  |
| REC.SERCY, IP., 100 éd., 1633.                  | Sur une voye de bois. (A Mad. Des Hameaux). St.                   | Pendant ce froid cuisant, vous me comblez de joye*                     |
| ld.                                             | A. M. M. L., Sonnet (2),                                          | Philis, cette beauté dont chacan sent les coups * (n. s.)              |
| REC. SERCY, III P., 1656.                       | Sonnet,                                                           | Philis contre la mort vainement on chicane .                           |
| Id. v.p., 1660.                                 | Air,                                                              | Plalis pour qui je brûle unit et jour * (n. s.)                        |
| rec. sercy, 1 p., 1 re ed., 1653.               | Le faux adieu, St.                                                | Pour vôler un baiser où je n'osais prétendre *                         |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                     | Air de Lambert,                                                   | Prononcez l'arrest de ma mort                                          |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653.                 | Rupture, St.                                                      | Paisque vostre superbe cœur * (sig. à la table Bens.)                  |
| ld.                                             | Le Pulmonique, St. (3).                                           | Puisque vous le voulez, il faut rompre mes fers (n, s.)                |
| REC SERCY, IV P., 1658.                         | Sonnet.                                                           | Qu'ay-je fait belle ingrate? en quoy suis-je cou-<br>[µable * (sig B.) |
| вес. seнсу, гр., 11e èd., 1653.                 | Response (anx st. de Mile Jacqueline Pascal): Imprudente divinité | Que ce trait d'un esprit adroit comme le vôtre * (n. s.)               |
| fd,                                             | Stances.                                                          | Que je plains votre aveaglement (n. s.)                                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                     | Hécit de balet, de Batiste.                                       | Que les jaloux sont importuns!                                         |
| REC. SERCY, INP., 2º éd., 1656.                 | A celle que j'aime. St.                                           | Quelle que vous soyez, merveille incomparable *                        |
| REC. SERCY, 1 P., 1 Ford., 1633.                | A M <sup>flo</sup> de Brienne, St.                                | Quel sentiment jaloux d'un état si parfait (sig. à la table • (Bens.)  |
| REC. SERCY, IV P., 1638.                        | Madrigal.                                                         | Que venez-vous faire à confesse (n. s.)                                |
| REC.SERCY, 1P., 1re éd., 1653.                  | Pour la Reyne de Pologne.<br>St.                                  | Que vons l'avez bien méritée *                                         |

 <sup>(1)</sup> Cette pièce est signée Bens. (Benserade) à la table, mais dans les éditions suivantes elle est donnée à Chevreau auquel d'ailleurs elle appartient.
 (2) Cette pièce est signée D. R. dans le Nouveau Recueil de la Veuve Leyson, 1654.
 (3) Cette pièce est signée Bens. à la table dans la première édition de 1653, mais elle porte l'Ab. T. (Testu) dans les suivantes, elle n'est donc pas de Benserade.

| REC. SERCY, IV P., 1658.          | Rondeau.                                                                     | Qui vous méconnoistroit, Diane? (sig. B.)                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.     | Raillerie sur une vieille fille.<br>(M <sup>11</sup> ° de Saint-Michel) (1). | Quoy, vous vous mariez, jeune et tendre mignonne* (n. s.)   |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | L'ambassadeur de Suède,à<br>la Reyne de Natolie, Sa-<br>lut.                 | Reyne du plus doux des climats * (sig. B.)                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Sur la mort du Cardinal de<br>Richelieu. Sonnet.                             | Richelieu, ce grand homme est dans la sépulture             |
| REC. SERCY, IV P., 1658.          | Rép.au sixain de M <sup>me</sup> D***:<br>Puisse l'Amour                     | Si j'avois des trésors, si j'avois un Empire *(sig.B)       |
| REC. SERCY, I P., 41e éd., 1653.  | Slances (2).                                                                 | S'il faut que chacun ait le sien * (n. s.)                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | La Guirlande de Julie, Le<br>Perce-Neige (3).                                | Sous un voile d'argent la terre ensevelie *(sig. B.)        |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Air.                                                                         | Sur un rocher affreux (n. s.)                               |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | La Petite vérole, sur la ma-<br>tadie du Roy. St.                            | Tout beau, fascheuse maladie * (n. s.)                      |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | II demande un rondeau à une Dame.                                            | Un petit rondeau pour, vous plaire (n. s.)                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Air.                                                                         | Un seul soupir m'est échappé du sein (n. s.)                |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Plainte de Job à M <sup>me</sup> de<br>Longueville, Sonnet.                  | Vous m'avez donc mis le dernier                             |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.            | Stances (4).                                                                 | Vous qui de tant de cœurs emportez la victoire              |
| REC. SERCY, II P., 1653.          | Pour une femme grosse.<br>Madrigal.                                          | Vous verrez dans cinq mois finir vostre langueur* (sig. B.) |

A consulter: Somaize: Dictionnaire des Prétieuses (édit. Livet). — Vie de Benserade par l'abbé Tallemant, édit. des Œuvres, 1697. — Pellisson et d'Olivet: Histoire de l'Académie française. — Ménagiana — Mémoires de littérature de Sallengre. — Ch. Perrault: Parallèle des anciens et des modernes. — Goujet: Bibl. franç., T. XVIII, p. 287. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nicéron: Mémoires, T. XIV. — Sainte-Beuve: Causeries du Lundi. — Péricaud: Diatribe sur Benserade, Lyon, 1866. — Méaume: Note sur les Métamorphoses d'Ovide en rondeaux (Bulletin du Bibliophile, 1875, p. 285). — Godefroy: Histoire de la Littérature française. — Nouvelle biographie universelle de Didot. — Jal: Dict. critique de Biographie et d'Histoire. — E. Roy: La Fontaine, candidat à l'Académie. 1682, Revue d'hist. littéraire de la France, 1895. — Petit de Julleville: Hist. de la langue et de la littérature française. — Grande Encyclopédie (article de J. Tellier). — E. Faguet: Itist. de la littérature française. — G. Lanson: Hist. de la littérature française.

<sup>(</sup>I) D'après le Rec. de Conrart.

<sup>(2)</sup> Ces stances, ou plutôt cette chanson est signée S. Chartres dans le Rec. de Conrart, T. XXIV.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est donnée à Mr de Briote dans l'édition Nodier.

<sup>(4)</sup> Ces stances sont de Benserade parce qu'elles sont suivies d'une pièce : Autres stances du mesme autheur : « Belle Iris, je vous ayme avec violence » qui se trouve dans les Œuvres de ce poète. 1697.

# BERMOND (Jean de)

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Marseille d'Attonits (1606). Le jour estoit couché sous l'onde

# BERTAUT (François)

François Bertaut ou Berthaud, sieur de Franville (1), Conseiller d'église au Parlement de Rouen sous le nom de l'abbé Bertaut, neveu de l'évêque de Séez, né à Paris en 1621, mort après 1700, était frère puiné de Madame de Motteville. D'abord protégé par le cardinal de Richelieu, il obtint après la mort de ce grand Ministre un prieuré qui rapportait 5000 livres et la charge de Lecteur du Roi où il fut remplacé en 1657 par La Ménardière; en 1659 il accompagna le Maréchal de Grammont qui allait demander à Philippe IV, au nom de Louis XIV, la main de sa fille Marie-Thérèse. Enfin, en 1669, il se maria avec Marie de la Garde, fille de Gilbert de La Garde, intendant de l'Argenterie.

On a de lui:

Les avantages de la paix et de l'union de la ville de Paris, par le sieur B. Paris. Nicolas Pillon. 1649. In-4 de 8 p.

Les délices de la Paix, représentés par les Etats et les Villes de ce royaume. Paris. Nicolas Jacquard. 1649. In-4 de 20 p.

Journal d'un voyage fait en Espagne, contenant la description de ce royaume. 1659. In-4.

Madame de Motteville a publié dans ses Mémoires le journal de l'ambassade que son trère lui avait adressé.

On trouve un sonnet signé l'abbé Bertant dans le Rec. de Conrart, T. IX. In-folio, p. 435 : Je rivois en repos du peu que mes ayeux

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 3 pièces de François Bertaut:

| rec. sercy, III P., 1656.       | Sur la mort du perroquet<br>de Mad. Du Plessis Bel-<br>lièvre. Sonnet en bouts-<br>rimés. | Lorsque Plessis Bellièvre en Roussillon chicane (sig. abbé Bertault) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| rec. sercy, tp., 1re éd., 1653. | Le Jugement de Job el d'Uranie, Comédie.                                                  | Madame, deux sonnets demandent à vous voir (sig.<br>Bertaud)         |
| REC, PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Malelotte de Mollier.                                                                     | Vous sçavez chanter comme Hilaire (sig. abbé<br>Bertaut)             |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les poésies de F. Bertaut publiées de 1662 à 1700. — Il ne faut pas confondre Bertaut (Fr.) avec le Bertault ou Berthod, cordelier, auteur (d'après P. Lacroix) de la Passion de Jésus-Christ en vers (Paris, J.-B. Loyson, 1635, in-12) et de la Ville de Paris en vers burlesques (J.-B. Loyson et Vve G. Loyson, 1632, in-4).

A consulter: Lettres familières de Conrart à Félibien, 1681, p. 164.— Tallemant des Réaux: Historiettes. — Michel de Marolles: Mémoires. T. III, p. 238. — Moreau: Bibliographie des Mazarinades. — Nouv. biog. universelle de Didot.

# BERTAUT (J.) \*

Jean Bertaut, évêque de Séez. Voir T. I, p. 108.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

De Passerat.

S'il s'est fait un triste naufrage

# BERTHELOT \*

Voir T. I, p. 115.

Le Nouveau recueil des bons vers de ce lemps. Paris. Cardin Besongne. 1646 (voir p. 22) possède une partie entièrement consacrée à Berthelot: Les Soupirs amoureux (81 pièces). Le titre de cette partie a été supprimé avec les deux sonnets liminaires dans la seconde édition du Nouveau recueil qui a été donnée en 1653, sous le titre L'Eslile des bons vers choisis, etc. (voir p. 24).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que trois pièces de Berthelot, dont deux, marquées d'un astérisque, avaient paru dans les Soupirs Amoureux 1646.

REC. D'OCTAVIE, 1658.

Le Songe agréable. Sonnet.

Id.

La colère mai fondée.
Sonnet.

NOUV REC. BONS VERS, 1646.

Rép. au sonnet de Du Pelletier, sur mon livre d'amour.

Le Songe agréable. Son(n. s.)

Je l'ay veu cette nuit, le pourra-t-on bien croire \*
(n. s.)

Ne ne te pensois pas d'une humeur si hautaine \*
(n. s.)

Ne me viens point flatter dans l'excès de ma peine d'amour.

#### BERTHOD

Berthod, de la Musique de Louis XIV, surnommé l'Incommodé. Voici ce qu'en dit Loret, à propos d'un service en musique chanté par Molinier en mémoire de son frère, au mois de Mai 1658. Après avoir loué les voix de M<sup>Hos</sup> Tourail, Moulinier, Hédouin:

Cette perte de nos amis,
Monsieur Berthod, doit estre mis
Au rang des susdites femelles;
Car chantant doux et clair comm'elles,
Certainement tout auditeur
Pense et croid, de belle hauteur,
Entendant sa voix éclatante,
Que c'est une Vierge qui chante.

On voit, par cette cilation, qu'il ne restait rien des suites de l'accident qui était arrivé à Berlhod en Juillet 1655 : Un arquebusier, voulant décharger son arme par la fenêtre, donna dans celle de Berthod et frappa le divin chanteur à la gorge :

O chien de lourdaut? qu'as-lu fait? Quelle est ton bizarre forfait? D'avoir mis en sang le passage Du plus agréable ramage Et des plus ravissants accords Qui soient jamais sortis d'un corps:.

An moment où ceci j'étale Les Chirurgiens cherchent la bale, Et n'ont point encore compris La pente, ou chemin qu'elle a pris...

Berthod a signé « Bertault de la Musique du Roy » une petite pièce de 28 vers de 3 syllabes dans les poésies liminaires du Vilebrequin de M<sup>e</sup> Adam, menuisier de Nevers... Paris Guillaume de Luyne. 1663. 1n-12.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Stances.

Petit garcon rempty d'amour

# BEYS (Ch.) \*

Voir T. I, p. 100, pour les pieces de Ch. Beys publiées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

A la liste des ouvrages de Beys que nous avons donnée, il faut ajouter :

Stances sur le départ de Monseigneur le premier président, garde des sceaux de France. Paris. Autoine Estienne. 1652. In-4 de 4 p.

Voici l'élégie burlesque » Beys au Tombeau » de François Colletet (Muse Coquette, IV p., 1665, p. 220).

Passant, celui qui gist icy
Fut un poète sans soucy,
Qui pratiqua de bonne grace
Le précepte du bon Horace:
« Boy, mange tout, aujourd'huy sain,
Et moque-loy du lendemain:
Les Muses furent ses délices,
Et ses plus nobles exercices.
Il sacrifia maints ecus
Dessus les autels de Bachus,
Et se plût tant à ee mystère
Qu'il en perdit un luminaire:

Perte qui depuis, bien souvent
Le fil tomber le nez devant.
Toutefois, dans cette disgrace,
Bachus luy faisoit faire place,
De peur que quelques étourdis
Ne heurtassent Monsieur Beys.
Mais, enfin, las d'estre son guide,
Soit qu'il fust plein, soit qu'il fust vuide,
Il ne voulut point, ce dit-on,
Servir à Beys de bâton.
Quoi, dit-il, rouge de colère,
Si Beys a le sort d'Homère,

Faudra-t-il que je sois réduit
A le conduire jour et nuit ?
Non, non, j'aime bien mieux qu'il meure.
Beys qui beuvail à cette heure
Que le mot fut dit de Bachus,
S'écria qu'il n'en pouvoit plus,
Et qu'une chaleur intestine
S'attumoit dedans sa poilrine,
Qui donnoit cent assauts divers

A sa teste pleine de Vers.
Guénault accourut à son aide,
Qui ne luy pût donner remède;
Car quand l'homme est blessé d'un Dieu,
Le médecin luy dit Adieu.
Ainsi la Mort d'une main fière
Luy vint fermer l'autre paupière,
Un mois après, que pour guérir
Beys eust dit: Il faut mourir.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les OEuvres poétiques de Beys. Paris. 1652.

| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | A Alcidon sur la mort de<br>Daphnide, St.                                                      | Alcidon il est vray que les Dieux t'ont fait tort * (a. s.) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id.                             | 1d.                                                                                            | Alcidon ne t'offense pas * (n. s.)                          |
| Id.                             | Sur un départ. St.                                                                             | Amour, il faut partir, je suis au désespoir * (n. s.)       |
| Id,                             | Chauson à hoire.                                                                               | Amys enyvrons-noas de vin d'Espagne en France * (n. s.)     |
| id.                             | Chanson sur le vin d'Espagne.                                                                  | Amys, l'Espagnole liqueur * (n. s.)                         |
| fd.                             | La jouissance imparfaite.<br>Caprice.                                                          | Après mille amoureux discours * $(n, s.)$                   |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Lambert.                                                                                | Beauté dont la bouche et les yeux *                         |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Chanson par antilhèses.                                                                        | Belize, en me plaignant, je m'efforce à me taire* (n. s.)   |
| REC. SERCY, 1 P., 40 ed., 1655. | Epig, sur notre ami Bel-<br>zais, boiteux.                                                     | Belzais, sortant bien droit du Cabaret * (n. s )            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.          | A la Reine de Suède, Son-<br>net,                                                              | Ce n'estort pas assez, trimphante Amazone                   |
| Id.                             | A M <sup>me</sup> la Chancelière, ta-<br>blean de la belle veüe de<br>sa maison d'Espinay (1). | Charmant séjour, de toy le ciel fit un beau choix*          |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.        | Epig.                                                                                          | De son maistre Apollon en naissant il apprit                |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Chanson.                                                                                       | Devant Cloris, mon courage me laisse * (n s.)               |
| ld.                             | Chanson                                                                                        | Diane, tu dois estre lasse * (n. s.)                        |
| Id.                             | Elégie.                                                                                        | Estre parti sans prendre un baiser de ta bouche * (n. s.)   |
| Id.                             | Chanson à boire sur l'A-<br>mour.                                                              | Imitons ce tyran des âmes * (n. s.)                         |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air.                                                                                           | J'ay brisė, pour suivre Sylvie * (n. s.)                    |
| CHEVILLES Me ABAM, 1644.        | Sonnet (2).                                                                                    | Je croyois estre seul de tous les artisans *                |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a pour titre : Elégie pour la belle maison de Madame Lumagne à Epinay, et elle commence par le vers suivant : • Palais charmant, de toy le Ciel mesme tit choix » dans les Œuvres poétiques de Beys, 1652.

(2) Ce sonnet quoique signé Ragueneau le pastissier est de Ch. Beys.

| CHEVILLES Me ADAM, 1644. | Stances.                          | Je n'ose proférer un mot *                                          |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| REC. SOMMAVILLE, 1660.   | Sarabande.                        | l'entretiens ces forests, je conte mon martyre *(n.s.),             |
| ld.                      | Sonnet à l'Amour.                 | Je souhaittois d'aimer, paissant Maistre des Dieux* (n. s.)         |
| ld.                      | Chanson à boire sur l'Hy-<br>ver. | Les plaisirs des saisons premières * (n. s.)                        |
| Id.                      | Chanson à Silvie malade.          | Prend courage, Sylvie * (n. s.)                                     |
| ld.                      | Chanson (1).                      | Que vostre voix, Philis, arreste un peu ses char-<br>[mes * (n. s.) |
| ld.                      | Contre la Jajousie. Elégie.       | Qu'un jaloux se punit, et qu'entre tous les vices • (n. s.)         |
| Id.                      | Chanson.                          | Rendez vos yeux plus doux * (n. s.)                                 |

# BÈZE (Th. de)

Théodore de Bèze, célèbre théologien protestant, né à Vézelay en Bourgogne le 24 juin 4519, mort le 43 octobre 1605. Il tut à Genève le successeur de Calvin et en France l'un des principaux promoteurs de la réforme littéraire du seizième siècle.

On a de lui comme vers trançais:

Traduction en vers françois des psaumes omis par Marot. Lyon, 1563. In-4.

Des poésies (avec la tragédie du Sacrifice d'Abraham) à la suite des pièces latines des Poemata omnia ... Apud H. Stephanarum. 1576. In-8 de 229 p.

A la suite de la pièce latine « Epître de M° Benoît Passavant (Th. de Bèze) pour servir de réponse à la commission que lui avait donnée P. Lizet ci-devant président au Parlement de Paris à présent abbé de Saint-Victor », on lit trois petites pièces en vers français : Complainte de Monsieur Pierre Lizet sur le trépas de son nez, etc.

L'abbé Mervezin (flistoire de la poésie française, 1706) dit que Th. de Bèze adressa plusieurs poésies à une femme qu'il nomme Candide et qui était de Vézelay.

Pour ses tragédies françaises, voir le Cat. Soleinne et Brunet: Manuel du Libraire.

Nous ne parlons pas de ses pièces latines ni de ses ouvrages de controverse, etc.

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Epig. snr la belette qu'il portoit toujours en chai-<br>re, et qu'il tua sans y penser, en preschant un jour avec trop de zèle. | Beze ayant tué la belette                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ы,                      | Epig, de son livre des Hom-<br>mes illustres, en faveur<br>de Luther.                                                           | Par valeureux effort, Rome dompte le monde |

<sup>(1)</sup> Cette chanson a ici quatre strophes au tieu de deux dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant, 1661.

# BIGNON (Mad.) la jeune

Suzanne Phelypeaux de Pontchartrain, sœur du Chancelier, mariée en 1656 à Jérôme Bignon le fils, Conseiller d'Etat, chef du Conseil de l'enregistrement des Armoiries, etc., morte le 24 Mars 1690. Mad. Bignon la mère, était Mademoiselle Baschasson, femme de Jérôme Bignon, le père, savant estimé, grand maître de la Bibliothèque du Roi.

REC. DES PORTRAITS (2º), 1659.

De Mad. de Visse.

Jamais pour faire des portraits

# BIGRES voir Jussy (de)

# BILLAUT (Adam)

Adam Billaut dit Maître Adam (1), menuisier à Nevers et poète, né au commencement du XVII<sup>e</sup> siècle, mort le 19 Mai 1662.

Adam Billaut vint à Paris en 1637 et fut présenté par Michel de Marolles, abbé de Villeloin, qui l'avait connu l'année précédente à Nevers (2), à tous les plus grands poètes de son temps. Son recueil « les Chevilles » renferme une partie de 80 pages occupée uniquement par les éloges de ses contemporains, partie qui constitue à elle seule un véritable recueil collectif (voir p. 119). Il eut comme protecteurs le prince de Condé, le duc de Nevers, le cardinal de Richelieu ; le comte de Saint-Aignan fut même le parrain d'un de ses enfants ; Gaston d'Orléans lui servit une pension.

Le Menuisier-poète sut sagement résister aux instances de ses amis l'engageant à quitter Nevers pour Paris et il répondit a leurs sollicitations dans une pièce qui restera l'une de ses meilleures.

Nous reproduisons quelques extraits de son épître sur la Retraite adressée à l'abbé de Marigny (Jacques Carpentier de Marigny) publiée pour la première fois dans l'*Echo de la Nièvre* en 1836 :

Au loin l'ambilion et ses felles chimères!
Qu'un autre aille, orgueilleux. dans le palais des rois,
Avec pompe élaler ses haulaines misères;
Moi, j'aime mieux Nevers et l'ombre de ses bois!

Qu'importe au chansonnier le brillant avantage De ceux qui tous les jours sont dans des différends, A disputer l'honneur d'un noble parentage Comme si tes humains n'étaient pas tous parents!

<sup>(1)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces d'Adam Billaut insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Marolles : Mémoires, T. I, p. 202, édit. de 1755.

Ami, je suis issu d'une tige champêtre,
Dans les champs je menais, enfant, les brebis paître,
Et lu rusticité vit naître mes aïeux;
Mais aussi, si je suis, dans ce siècle où nous sommes,
Un être vit et bas, au langage des hommes.
Je parte, quand je veux, le langage des dieux.

Je courbe à chaque instant ma lête appesantie; Mon âme de ce corps sera bientôt sortie, Et je dormtrai froid à la merci des vers; Alors, dans ces beaux lieux où l'âme se doit rendre, Il m'importera peu quel est l'autre Alexandre, Qui doit poser son pied au front de l'univers.

Ce prince dont l'empire eul le ciel pour limite, Qui trouvait, à ses yeux, la terre trop pelite Pour s'élever un trône et répandre sa loi, Ne put pour ses enfants conquérir un asile; Et, pour vivre, un des siens fut vu, faible et débite, De ses royales mains raboter comme moi.

Va, ne me parle plus des pompes de la terre; Le brillant des grandeurs n'est qu'un morceau de verre, Un éclat qui pâlit aussitôt qu'on y court. Ce n'est pas qu'en passant je ne te remercie; Mais pourtant lu sauras que le bruit de ma scie Me plaît mieux mille fois que le bruit de la cour.

#### On a de lui :

Ode à M. le Cardinal Duc de Richelieu (par Maître Adam). Paris, Jean Camusat. 1639. 1n-4.

Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de Nevers (avec une préface de l'abbé de Marolles). Paris. Toussainct Quinet. 1644. In-4 (portrait).

Id. Seconde édition augmentée par l'auteur. Rouen. Jacques Cailloué. 1654. Pelit in-8.

Stances de Maistre Adam, au parc de Nevers, sur le départ de la sérénissime Reyne de Pologne. Paris. Toussainct Quinet. 1645. ln-4 de 6 fl.

Cette pièce a été réimprimée dans le Vilebrequin.

Ode pour Monseigneur le Prince Paris. Toussainct Quinet. 1648. In-4.

Le Claquet de la Fronde sur la liberté des Princes, avec une élégie aux dames frondeuses, par le Menuisier de Nevers. S. l. 1651. In-4 de 7 p. (N° 702 de la Bibl. des Mazarinades, de Moreau). – A la suite de l'élégie se trouve une épigramme (ces trois pièces n'ont été reproduites que dans l'édition des Œuvres complètes de 1842).

Le Vilebrequin de Me Adam, menuisier de Nevers, contenant toutes sortes de poésies gallantes, tant en sonnets, épistres, épigrammes, élégies, madrigaux que stances, et autres pièces, autant curieuses que divertissantes, sur toutes sortes de sujets, dédié à Monseigneur le Prince. A Paris, chez Guillaume de Luyne, 1663. In-12 de 23 ff. lim., 528 p. et 3 fl. pour la table.

Il a été fait une réimpression sous la même date en plus petits caractères de 295 p. chiff. et 5 ff. pour la table; elle est aussi complète que l'édition originale, saut qu'il y manque le privilège.

Poésies de Maître Adam Billaut. Paris. Hubert. t805. In-12.

Poésies de Maître Adam Billaut, avec notice biographique et littéraire de M. Ferdinand Denis et accompagnées de notes par M. Ferdinand Wagnien. Nevers. Perret. 1842. Gr. in-8. (Planches lithog.)

Appréciation littéraire: « Indépendamment des deux recueils, les Chevilles et le Vilebrequin, il paraît qu'Adam Billaut en avait composé un troisième, intitulé le Rabot. Il n'a point été imprimé et je le crois peu regrettable. Maître Adam n'a fait que des stances, des rondeaux, des sonnets, des épigrammes, dans les intervalles que lui laissaient ses travaux manuels, qu'il a eu l'esprit de ne point abandonner. Ces petites pièces, vives, spirituelles ont dû paraître et sont effectivement fort extraordinaires dans un artisan. Mais n'eût-il pas été à craindre que le loisir d'un homme de lettres eût engagé Adam Billaut à composer des poèmes d'une plus longue haleine? Eût-il eu la force nécessaire? Ses bagatelles ordinaires ne l'eussenf-elles pas laissé confondu avec les Sarasin, les Malleville, les Saint-Amant qui avaient sur lui l'avantage de l'éducation et d'une position sociale? Il a donc fait assez pour sa gloire; quelques pièces de plus n'y ajonteraient rien, car il faut encore un certain courage pour lire les deux volumes qu'il nous a laissés » (Viollet le Duc).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 7 pièces du Menuisier de Nevers.

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.    | D'un gentithomme. (1)                                                                                               | Cy-gist qui pour atteindre un éternel renom     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REC. RONDEAUX, 1639.         | Pour le Card, de Riche-<br>lieu (f.                                                                                 | D'un riche lieu, je ne suis pas venu (n. s.)    |
| REC. SERCY, V P., 1660.      | Madrigal.                                                                                                           | Illustre Dame de Saintot                        |
| PETIT REC. DE POÉSIES, 1660. | Sur le retour de M. le Prince. (2)                                                                                  | Miraculeux Héros, vous avez veu mon Roy         |
| REC. SERCY, V P., 1660.      | Sur la convalescence du<br>Roy. Sonnet (2)                                                                          | Parques, vous en voulez aux lauriers de mon Roy |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.    | Du sieur Paulet, doyen de<br>Nevers (1643). (1)                                                                     | Si pour avoir servy d'exemple                   |
| REC. SERCY. V P., 1660.      | A la Reine de Suède estant<br>à Nevers, sur sa prome-<br>nade dans une prairie<br>des bords de la Loire.<br>Sonnet. | Une dixième swur des filles de mémoire          |

<sup>(1)</sup> Ce rondeau a été publié dans les Chevilles, 1644.

<sup>(2)</sup> Dans le Vilebrequin, 1663.

A consulter: La notice de Michet de Marotles, placée en tête des Chevilles, 1644. -Chevraeana. — Baillet : Jugements des savants. — Goujet : Bibl. franç : T. XVII, p. 53, — Viollet le Duc : Bibl. poétique - La notice de M. Denis en tête de l'édition des Poésies d'Adam Billaut de 1842. - Gimet (Fr.) : Les Muses prolétaires. 1856.

#### B. L. F.

Nous n'avons pas découvert l'auteur qui s'est caché sous ces initiales.

REC. SERCY, IV P., 1658.

en houts-rimés.

Pour un amant... Sonnet Je volais de plaisir comme en l'air un oiseau

ld.

Sur une fille d'esprit. Sonnet en bouls-rimés.

Voiture, auprès de toy, mérite croquignolle

#### BLOT

César Blot, baron de Chauvigny (1), gentilhomme de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII. Il contribua à l'élévation du cardinal Mazarin en le recommandant à Richelieu, qui cherchait à remplacer le P. Joseph. Mazarin parvenu au ministère oublia Blot; et celui-ci s'en vengea par des épigrammes et par des couplets. Il intrigua contre le Cardinal dans la guerre de la Fronde, et s'y fit remarquer par ses saillies et son intarissable gaieté. Lorsqu'en 1651 le Parlement avait mis à prix la tête du Cardinal, Blot et Marigny, un de ses amis, se distribuèrent d'avance la somme de cent cinquante mille francs promise par le Parlement : tant pour le nez, tant pour un œil, tant pour une oreille. « Ce ridicule, dit Voltaire, fut tout l'effet de la proscription contre le ministre ». Blot dans les sociétés fut surnommé l'Esprit; et madame de Sévigné dit en parlant de quelques couplets de ce bel esprit « qu'ils avaient le diable au corps ». Blot mourut à Blois, dans les premiers jours de Mars 1655, au moment où arrivaient en cette ville Bachaumont et son compagnon de voyage, Chapelle, qui a laissé son éloge funéraire dans les vers suivants :

> Ce que fit en mourant notre pauvre ami Blot, El ses moindres discours et sa moindre pensée, La douleur nous défend d'en dire plus d'un mot : Il fit tout ce qu'il fit d'une âme bien sensée. (Nouv. biog. univ. de Didot.)

Loret, dans sa Gazette, a annoncé dans les termes suivants la nouvelle de la mort de Blot:

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Blot publiées de 1662 à 1700.

Blot, serviteur dudit Gaston A senty l'éfort de Cloton, Qui par un procédé barbare N'épargne non plus l'homme rare, Que le moindre Courtaut, qui n'est Le plus souvent, qu'un gros benest. Je ne sçay s'it est dans la gloire Les Limbes, ou le Purgatoire, (Il vaut mieux juger bien que mal); Mais si pour être jovial, D'un cœur vigoureux, franc et brave, D'une humeur libre et non esclave, De bon sens et d'esprit pointu, Et faire des rers in promptu, On aquiert un rang honorabte Dans le royaume perdurable, Je voy bien des Gens, aujourd'huy, Qui seroient au-dessous de luy.

Les poésies de Blot, qui se composent principalement de chansons satiriques, n'ont pas été imprimées séparément. On les a recueillies en partie dans le Recueil de Maurepas. Leyde 1865; 6 vol. in-12. — Mr Paulin Paris en a donné un certain nombre dans les notes de son édition des Historietles de Tallemant des Réaux (T. II, III, IV, V, VII et IX).

Les Recueils manuscrits de chansons de la Bibl. Nationale, de la Bibl. de l'Arsenal, etc., en renferment beaucoup qui sont inédites.

FINE GALANTERIE, 1661. Paroles de raillerie (1) (sur M<sup>mo</sup> Vous me traitez ainsi qu'une tigresse (n. s.) de Saujon).

#### BOESSET

Il y a eu au dix-septième siècle trois Boesset :

Antoine, sieur de Villedien, écuyer, intendant de la Musique du Roi Louis XIII, né vers 1585, mort en 1643.

Jean ou Jean-Baptiste, fils du précédent, né en 1612, chevalier, seigneur de Hault, gentilhomme ordinaire du Roi, conseiller, maître d'hôtel du roi et de la reine, maître et surintendant de la Chambre, en survivance de son père, mort en 1685.

Claude Jean-Baptiste, né vers 1636, fils de Jean-Baptiste et de Marguerite Loret, surintendant de la Musique de la Chambre du Roi, en survivance de son père (1667).

On lit dans le Jardin des Muses, 1643, trois épigrammes non signées adressées « à Boesset (Antoine, sieur de Villedieu), intendant de la Musique de la Chambre du Roy. »

<sup>(1)</sup> Celle pièce est sig. dans les Airs et Vaudevilles de conr. (1665 voir T. III).

Les Poésies de Gombauld 1646 et les Epigrammes de G. Colletet 1653 contiennent également deux petites pièces sur les « Airs » du même Boesset :

Voici l'épigramme de Gombauld :

Boesset, la douce violence
Que nous fait ton luth et la voix,
Si j'en veux parler quelquefois.
M'arreste, et m'impose silence.
Tes airs ont un charme puissant,
Qui me rend mesme en y pensant,
Muct comme une vaine idole,
El je suis contraint d'udroüer,
Que si tu m'ostes la parole.
Boesset, je ne te puis loüer.

Les pièces suivantes doivent plutôt appartenir à Jean-Baptiste son fils :

REG. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Air de Boessel,

Ouy je l'aime sans espérer

1d.

fd.

Que Philis a les yeux charmans

A consulter: Fétis: Biog. univ. des Musiciens, 2º édition. 1860, T. II.

#### BOETEL

Nous ignorons qui était ce Boetel.

JARDIN DES MUSES, 1641. Epig. contre un mauvais chautre. Quand je Ventends comme un gosseur

#### BOILEAU (Gilles)

Gilles Boileau (1), frère aîne du célèbre satirique, né à Paris le 22 Octobre 1631 et mort le 10 Mars 1669, membre de l'Académie française. Reçu avocat au Parlement, il n'en exerça pas les fonctions; il fut pourvu plus tard de la charge lucrative de Payeur des rentes de l'Hôtel de Ville et ensuite de celle de Contrôleur de l'argenterie. Non moins mordant que son frère, il ent des démèlés avec Scarron, Ménage et Pellisson.

On a de lui:

Tableau de Céhès où il est traité de la manière de parvenir à la félicité naturelle; trad. par Gilles Boileau. Paris. Chamhoudry. 1653 (fig.). In-8.

La vie d'Epictète et l'Enchiridion ou l'abrégé de sa philosophie. Paris. 1655. In-8. — Autre édition. 1657. In-12.

<sup>(1)</sup> Voir T III pour les pièces de ce poète publiées de 1662 à 1700.

Avis à M. Ménage sur son Eglogue intitulée Christine, avec un remerciement à M. Costar. Paris. 1656. In-4.

Réponse à M. Costar. Paris. 1659. In-4.

Diogène Laerce, de la vie des philosophes, trad. en franç. par M<sup>r</sup> B. Paris. 1668. 2 vol. in-12.

Œuvres posthumes de défunt M. B... de l'Académie françoise, Contrôleur de l'argenterie du Roy. Paris. Claude Barbin. 1670. In-12 de 4 ff. lim. y compris le titre et 192 p. (Bibl. de l'Arsenal, 6898).

Le Rec. de Conrart T. IX in-folio, p. 103, renferme une pièce de G. Boileau : A ceux qui ont tait des vers contre le Roy : It n'est pas mal aisé de faire une satyre et T. XI in-folio : La Jalousie : La nuit, paste et mourante, en ses espaces sombres

Appréciation littéraire.— « L'esprit et la facilité que Gilles Boileau possédait peutétre à un plus haut degré que l'auteur des Satires auraient pu rendre son nom aussi illustre, s'il avait su se plier à des études approfondies et à un travail sérieux, sans lesquels aucune œuvre n'est durable » (C. Hippeau).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 19 pièces de Gilles Boileau (deux douteuses) dont 6 seulement ont été insérées dans ses Œuvres posthumes. 1670.

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Œuvres posthumes de défunt M.B... Paris, 1670.

| MUSES ILLUSTRES, 1658.      | Dialogue (sur Conrart).<br>L'amour et Damon (1).                                                       | Amour, dis moy par quel caprice *                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 111 P., 1656.   | Dialogue d'un jeune avocat<br>avec le Marmouzet de la<br>Lanterne de la Grand'<br>Chambre. Satyre (2). | Antique marmouzet qui depuis tant de lustres (n.s.) |
| Id.                         | Epig.                                                                                                  | Avoir l'esprit chagrin et le visage blême           |
| ld.                         | A M <sup>r</sup> de Conrart, sur la<br>mort de M <sup>r</sup> de Balzac.<br>Elégie.                    | Conrart, Balzac est mort, ce chef-d'œuvre des Cieux |
| ld.                         | A Mile ***. Epistre.                                                                                   | Hé, bon Dieu! ma très chère Tante                   |
| ld.                         | Sonnet (3).                                                                                            | Hélas, quand on me dit qu'Angélique est si belle    |
| Id.                         | Paraphr. sur le 1 <sup>er</sup> Ps. de<br>David. A M <sup>r</sup> Bignon te<br>jeune.                  | Illustre rejeton du sage de la France               |
| muses illustres, 1658.      | A Philis, madrigal.                                                                                    | Je croy, Philis, ce que vous m'avez dit * (n. s.)   |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert.                                                                                        | Je ne puis plas souffrir qu'Iris soit infidelle *   |

<sup>(1)</sup> Celle pièce n'est signée qu'à la table.

<sup>(2)</sup> Cette petite satire se trouve placée avec une épigramme entre deux poésies de G. Boileau; ces deux pièces nous ont paru devoir appartenir à ce poète.

<sup>(3)</sup> Ce sonnet est anonyme dans la seconde édition de la III p. du Rec. de Sercy (1658).

| rec. sercy, 111 p., 1656.      | St. amoureuses.                                   | Je t'ay cent fois, Cloris, juré que je t'adore (sig-<br>G. B.) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ld.                            | ldylle.                                           | L'aurore commençait à dissiper les ombres                      |
| NOUV.CAB. DES MUSES (B', 1638. | Caprice (1).                                      | Le berger Thircis    Rongé de soucis * (n. s.)                 |
| REC. SERCY, III P., 1636.      | Sur une parente, madrigal.                        | Nous sommes eschauffez de semblables désirs (sig. $G$ , $B$ .) |
| NOUV.CAB.DES MUSES(B),1658.    | Madrigal.                                         | Pendant que le respect règle tous mes désirs * (n. s.)         |
| REC. SERCY, HI P., 1656.       | ld.                                               | Philis, c'est bien injustement                                 |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.       | Epig.                                             | Que tes vers ont de majesté                                    |
| REC. SERCY, IN P., 1656.       | Stances.                                          | Tyrcis enfin lassé de sa discrète flamme                       |
| NOUV.CAB. DES MUSES(B), 1658.  | Madrigal.                                         | Vos galans sont-ils pas des fous * (n. s.)                     |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.      | Sur les infantes du Royaume de Tendre, Epig. (2). | Vos infantes ont l'esprit pur (n. s.)                          |

A consulter: Mélanges de littérature tirés des lettres manuscrites de Chapelain (par Camusat): Lettre à Huygens du 9 Avril 1659.— Ménagiana.— Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 170. — Nicéron: Mémoires. T. XXIV, p. 247. — D'Olivet: Histoire de l'Académie. — Gab. Guéret: La Promenade de Saint-Cloud, Edition Monval. 1888 p. 17. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot, article de M. C. Hippeau. — P. Morillot: Scarron et le genre burlesque.

#### BOISROBERT \*

Voir T. I., p. 117, pour les pièces insérées dans les recueils collectifs jusqu'en 1635 et le T. III, pour celles publiées de 1662 à 1700.

Sounet adressé à Daudiguier dans les pièces liminaires de la Défaite d'Amour et autres œuvres poétiques de V. D. S. de la Ménor. Paris, 1606. In-12.

Ode à la Reine-Mère, sur la Victoire du Roy son fils. S. l. n. d. (2 fl.) : Enfin, Dieu pour nous se déclare

Sonnets sur la naissance de M. le Dauphin (par le P. Le Moyne et Boisrobert). Paris. Séb. Cramoisy, 1638. In-4. (Cat. Potier, It p. 1872).

A Monseigneur le Prince de Condé sur son glorieux retour. St. S. l. n. d., p. 1 à 3.

Le Paradis d'amour, dédié au Ciel, avec cette épigraphe : « Il n'est pas d'autre Ciel que ma belle Diane ». S. l. n. d. et n. s.

Stances à la Vierge. Paris. Veuve Camusat. 1642 (7 p.). In-4.

Le Rec. de Conrart T. XXIV. In-4, p. 655 contient une Requeste de Boisrobert à M. le Cardinal Mazarin : *Prince éminent dont les vertus sublimes* 

I) N'est pas à la (able.

<sup>(2)</sup> Voir la note 2 de la page précédente.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 29 pièces nouvelles de Boisrobert:

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Epistres en vers et autres œuvres poétiques. Paris, 1659; celles avec deux astérisques avaient paru dans l'édition de 1647.

| CHEVILLES Me ADAM, 1644.          | Epig.                                                                                            | Adroit menuisier de Nevers                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653.   | Désespoir d'un amant (1).                                                                        | Affreux déserts, horrible sotitude (sig. B.)                                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Euigme.                                                                                          | A tort de mes premiers Amours                                                 |
| REC. PLUS BRAUX VERS, 1661.       | Air de Boesset (2).                                                                              | Brise tes fers, cour lache et malheureux *                                    |
| REC. SERCY, II P., 1633.          | L'amant maigre à M <sup>ile</sup> B.<br>B. St.                                                   | C'est en vain qu'en secret, Philis, je vous adore (sig. AB.)                  |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air (sur la M. de S. Germain).                                                                   | Consolez-vous, Divinitez mortelles **                                         |
| REC. SERCY, I P., 2e éd., 1653.   | A M <sup>me</sup> la P*** de ** sur<br>son vin de Mascon.                                        | De vin si doux, si pur, si savoureux                                          |
| REC. SERCY, II P., 1653.          | Pour M <sup>lle</sup> de Lude. Air.                                                              | Enfin j'ai vu cette rare beauté                                               |
| Id.                               | Pour un Grand Elégie.                                                                            | Enfin superbe Olympe, orgueilleuse beauté                                     |
| REC. SERCY, I P., 1 re éd., 1653. | AM. le P.de C. (Conti). Epig.                                                                    | Hyer devant moy, grand et généreux Prince *                                   |
| REC. SERCY, III P., 1656.         | Sonnet (sur le perroquet).                                                                       | Il aurait pu plaider, s'il eut sceu la chicane                                |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653.   | Amour naissant. St.                                                                              | Je ne sçay pas encore, Philis, si je vous aime (sig. A. B.)                   |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | A Mr le Mareschal de la<br>Meilleraye. Sonnet.                                                   | L'ay-je songé, Mareschal sans reproche                                        |
| Id.                               | Sur le retour de M <sup>lie</sup> de<br>Beuvrou, Air.                                            | Le voicy de retour                                                            |
| ÉLITE BOUTS-RIMEZ, 1649.          | Sur la guérison du Roy de<br>la petite vérole (3)                                                | Louis doit vivre au monde autant que nous vé-<br>[cûmes (n s.)                |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Sur le portrait de M <sup>mo</sup> la<br>Comtesse de la Suze fait<br>par le sieur Petitot, Epig, | Mortel qui dans ce petit lieu *                                               |
| REG. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air (pr. M <sup>1le</sup> de La Louppe).                                                         | Mortels etouffez vos soupirs *                                                |
| REC. SERCY, II P, 1653.           | Pour le Roy. Air,                                                                                | O que ta grâce et ta rure beauté                                              |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Lambert (Chanson pour M <sup>11e</sup> de Tourville) (4).                                 | O rure merveille d'amour ** (n. s.)                                           |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653.   | Chanson.                                                                                         | Parlez mes yeax, estiez-vous enchantez                                        |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Sur un poète médisant.                                                                           | Petit autheur qui me provoques (n. s.)                                        |
| REC, SERCY, V P., 1660.           | Monk parle, Sonnel,                                                                              | Peuples, qui dans l'éclat voyez mes destinées                                 |
|                                   |                                                                                                  | Pour éviter mille jaloux, voir : Pour éviter tous [ces jaloux (Rec. de 1627). |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée Boisrobert à la table.

<sup>(2)</sup> Cette chanson commence dans les Epîtres de Boisrobert, 1639, par : Brise tes fers esclave malheureux, mais elle n'a que deux strophes au lieu de quatre dans le Rec. des plus beaux vers, 1661.

(3) Sig. dans le Rec. de Conrart T. XXIV. ln-4.

(4) Cette chanson est plus importante dans l'édition des Epîtres de Boisrobert, 1647.

| REC. SERCY, IN P., 1656.        | Sonnet sur son exil (à Ene-<br>monde Servien, mar-<br>quise de Saint-Ange). | Pour six mois entiers me bannir *                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1653. | A Mme la *** D. C.                                                          | Paisqu'il vous plaist je le confesse (sig. A. R.) |
|                                 |                                                                             | Que ta grâce Voir : O que ta grâce                |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.        | Madrigal.                                                                   | Que voy-je! quel prodige! à dix ans égaller       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Chanson 1).                                                                 | Rossignols, vos tons éclatans ** (n. s.)          |
| REC. SERCY, 1 P., 4 red., 1653. | A Mgr le Chancelier Sé-<br>guier.                                           | Sacre Ministre, en qui le Ciel a mis              |
| rec. sercy, 11 p., 1633.        | Rondeau pour Mad. Toré<br>qui en recen un de M <sup>ile</sup><br>de Melson. | Sans vous avoir que par l'esprit connûe           |
| ld.                             | Pour un certain homme<br>conperosé Epig.                                    | Tu crois qu'on rit de les bons mots               |

A consulter (swite): Lettres de Costar. T. 1. 1658. — Ménagiana, édition de 1715.

# BOISSIÈRE

Nous n'avons pas rencontré de détails sur la vie de ce poète, dont la naissance peut se placer dans les premières années du XVII° siècle.

L'ouvrage suivant est-il de Boissière ?

Les devises de M. de Boissière, avec un traité des reigles de la devise. Paris. Aug. Courbé. 1654 et 1657. In-8. (Bibl. du Roi, 1581 Z).

Le Rec. de Conrart T. XXIV, in-4, a reproduit quatre pièces de Boissière :

Epigramme: Cy-gist un prince de grand cœur

Stances: Qui vit jamais occasion

Epigramme: Soissons, que ton malheur arma contre la France

Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet : Un sépulchre étranger, passant, couvre ma cendre

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 7 pièces de Boissière :

| REC. SERCY, IV P., 1658. | Sur l'auteur du poème :<br>Les Métamorphoses des<br>Nymphes en roses, Epig. | Autheur de ces Métamorphoses   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ld.                      | A Philis, St.                                                               | Déjà l'ombre tire ses voiles   |
| 1d.                      | L'Aurore de Théophile tra-<br>vestie. St.                                   | L'aurore sur le poinet du jour |

<sup>(1)</sup> Cette chanson a trois strophes (au lieu d'une) dans l'édition des Epîtres de 1647.

| REC. SERCY, IV P., 1638. | La Canicule, St.           | L'esté par tout brule nos plaines            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1d.                      | A la Nuit, St,             | O Nuit aux Amans favorable                   |
| Id.                      | A la Nuit. St.             | O Nuit, jour des Amans, claire, brune Déesse |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | La Pauvreté des Muses, sa- | Philandre, prend congé des Muses (n. s.)     |

#### BORDIER \*

Voir T. I, p. 126.

JARDIN DES MUSES, 1643. Il s'excuse près du Roi de ne pouvoir rieu faire sur la grossesse de la Reyne.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Des sieurs de Bouteville et de La Chapelle décapitez en Juin 1627.

## BOSROGER (de)

De Bosroger (2), gentilhomme normand, était soldat aux gardes. Il fut lauréat du concours du Palinod de Caen en 1666 (3). Les *Trois siècles palinodiques* ne le mentionnent pas.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Non, non, ce n'est point un abus

## **BOUCHARDEAU**

Bouchardeau (2) était désigné dans la société des Précieuses sous le nom de Buséus. Dans la Pompe funèbre de Scarron, on parle du « sévère Bouchardeau ».

Ce Recueil donne deux versions de cette satire.

La première, la plus courte, présente les variantes intéressantes que voici :

Pren Philandre, congé des muses C'est en vain qu'elles font les buses, En cherchant fortune à Paris, A la cour de nos favoris Là ces nymphes du Mont-Parnasse Joignent la Lyre à la besace Et ne gagnent qu'un pied de dents Devant l'huis des Sur-Intendans; Là Pégase, faute d'herbe, Ronge son licou ches Malherbe;

Là Fébus habille Maillet En Décembre comme en Juillet Là les beaux manteaux de Porchères

Là Boisrobert met à rançon Les Muses pour une chanson, Sans se lasser de suivre Un métier qui ne donne à vivre Qu'aux chantres crottez dont la voix Au Pont-Neuf exalte les Rois.

Cette dernière partie relative à Boisrobert a été supprimée dans l'imprimé. La seconde version donne le texte du Nouveau recueil de la Veuve Loyson, 4654.

(2) Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées de 1662 à 1700.

(3) Veyrières : Monographie du Sonnet. 1869.

<sup>(1)</sup> M. Bernardin, dans son Tristan L'Hermite, parle d'une satire de Boissière: La Pauvreté des poètes, qu'il a trouvée dans les Manuscrits de Conrart, T. XVIII, p. 315 et qui n'est autre, sauf une légère modification du titre: Muses au lieu de Poètes, que celle-ci. Cette pièce intéressante a été reproduite dans les Variétés bibliographiques de M. Ed. Tricotel. Genève, 1863, mais sans nom d'auteur. Elle n'est signée que dans le T. XXIV du Rec. de Conrart, p. 443.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 13 pièces de Bouchardeau :

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Gavotte de Couperin,                                           | Dans nostre village                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| td.                         | Air de Lambert,                                                | D'un feu secret, je me sens consumer             |
| REC. SERCY, V P., 1660.     | Air. (1)                                                       | Il est vray, Philis, je vous aime (n. s.)        |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert.                                                | Loin de vos yeux, belle Silvie                   |
| ld.                         | 14.                                                            | O Dieux! comment se peut-il faire                |
| ld.                         | Air de Bonchardeau.                                            | On y dont bien songer                            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.      | Air, coulre une insensible.                                    | Pourquoy faut-il, belle inhumaine (n. s.)        |
| REC. SERCY, V P., 1660.     | Air. (1)                                                       | Paisque l'absence a trop pen de pouvoir (n. s.). |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Bouchardeau.                                            | Puis que par un arrest du sort                   |
| Id.                         | Air de Lambert.                                                | Quand je devrois m'en repentir                   |
| ld.                         | Air de Boesset.                                                | Quand on void finir son tourment                 |
| td.                         | Air de Lambert.                                                | Que me sert-il d'estre fidelle                   |
| td.                         | Rép à la chanson qui com-<br>mence : Dans nostre vil-<br>lage, | Si dans vostre village                           |

A consulter : Somaize : Dictionnaire des Précieuses, édit. Livet.

#### BOUCHER

Dans la société des Précieuses, M. Boucher s'appelait Budinus. Nous n'avons pas d'autres détails sur sa vie.

On a de lui:

La Pompe funèbre de Scarron, dédiée à Madame la Comtesse d'Adinton. 1660 (le permis d'imprimer est du 9 Novembre). C'est un mélange ingénieux de prose et de vers. Il ne faut pas confondre cette retation fantaisiste avec celle de Somaize : La Pompe funèbre de M. Scarron. Paris. Rihou. 1660, lettre (en prose) adressée à M<sup>r</sup> le Marquis de \*\*\*.

Roman des Oiseaux, histoire allégorique dédiée au Roy. Paris. Ch. de Sercy. 1662. In-8 de 8 ff prél. (dont la clef). P. 1 à 85 (prose et vers). (Cat. de la Bibl. du Roy, 794 Y²).

Réflexions ou sentences et maximes morates de M. L. D. D. L. R. (Mr le Duc de La Rochefoucauld) mises en vers. Paris. Ch. de Sercy. 1684. In-12 (id., 5229 AY).

Le catalogue Violtet-le-Duc denne l'ouvrage ci-dessus à René (?) Boucher.

Le catalogue La Vallière-Nyon, Nº 15738 mentionne encore :

Le Martyre de Saint-Laurent, en prose et en vers par L. Boucher. Paris. Redouté. 1662. In-8.

<sup>(1)</sup> Cette piece est signee dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant de 1661, mais elle a deux strophes au lieu d'une.

Et le Cat. Soleinne Nº 1376:

Champagne le Coeffeur. Comédie (1 acte vers par Boucher) représentée sur le Théâtre du Marais. Paris. Ch. de Sercy. 1663. Petit in-12 de 6 ff. et 70 p.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 11 pièces de Boucher:

| REC. SERCY, V P., 1660. | Bouts-rimez, Sonnel,                                                           | Cette fière beauté qui dans le mois d'Avril        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Id.                     | Elégie.                                                                        | Croyez-moi, Céliane, enfin cessez de feindre       |
| Id.                     | Sonnet.                                                                        | J'ay le cœur aussi froid que l'eau d'une eiterne   |
| 1d.                     | Bouts-rimez sur une belle<br>intéressée, Sonnet.                               | Je confesse Philis que je ne suis pus riche        |
| Id.                     | Enigme.                                                                        | On me voit, on me sent, et l'on ne me peut prendre |
| 1d.                     | Elégie.                                                                        | Philis ne craignez plus que je vous importune      |
| ld.                     | Elégie.                                                                        | Philis vostre froideur a modéré ma flamme          |
| Id.                     | Rondeau.                                                                       | Sans dire mot je vous feray comprendre             |
| Id.                     | Pour M <sup>iie</sup> de la Chèze, Ron-<br>deau.                               | Tout ce qu'il faut pour parfaire un ouvrage        |
| 1d.                     | Pour une demoiselle qui<br>vouloit qu'on fit des vers<br>pour elle. Impromptu. | Vous m'embarassez je l'avoüe                       |
| Id.                     | Sur le départ de M <sup>ne</sup> D.<br>Sonnet.                                 | Vous partez suns regret de quitter vostre Amant    |

# BOUILLON (de)

Bouillon (1), secrétaire de Gaston d'Orléans el protégé de Chapelain, ami de Ménage, Pellisson, Duloir et de Verderonne, mort en 1662. L'abbé Goujet dit au sujet de l'Histoire de Joconde, initée de l'Arioste (Œuvres de Bouillon, 1663, in-12, p. 1), qu'elle fut mise en balance par les contemporains avec l'imitation de La Fontaine qui parut également en 1663. Bouillon fut le correspondant de Chapelain jusqu'à la brouille de celui-ci avec Ménage.

On a de lui:

Les Œuvres de feu M<sup>r</sup> de Bouillon contenant l'Histoire de Joconde, le Mari commode, l'Oiseau de passage, la Mort de Daphnis, l'Amour déguisé, Portraits, Mascarades, Airs de cour, et plusieurs autres pièces galantes. Paris. Louis Billaine. 1663. 1u-12.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 80 pièces de Bouillon dont 25 ne se trouvent pas dans l'édition posthume de ses Œuvres, 1663 :

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées de 1662 à 1700.

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Œuvres de feu M. de Bouillon, 1663.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.           | Air de Le Camus,                                                                                        | Affreux Déserts, heux sacrez où m'amène *                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOUV. CAB. MUSES, (B), 1658.          | Madrigal,                                                                                               | Allez suppirs, allez trouver Silvic * (n. s.)              |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1634.              | Air de Lambert.                                                                                         | Après tant de douleurs que l'on m'a veu sauffrir * (n. s.) |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.           | Air de Le Camus.                                                                                        | Après vous avoir dit par mes brulans soûpirs *             |
| Id.                                   | Air de Lambert.                                                                                         | Beaux yeux qui captivez les cœurs *                        |
| Id.                                   | Villanelle (p. 433).                                                                                    | Boccages toûjours sambres                                  |
| ld.                                   | Air de Cambefort.                                                                                       | Cessez, vous estes criminelles                             |
| ld.                                   | Chanson B. D. B. Bacilly).                                                                              | Uest avoir pour mon eœur                                   |
| ld.                                   | Gavotte.                                                                                                | Climène se plaint de moy *                                 |
| 1d.                                   | Air de Moulinié.                                                                                        | Cloris, c'est trop me découvrir                            |
| NOUV. REG. LOYSON, 1654.              | Air (1) (p. 198),                                                                                       | Connoissez l'effet de vos coups (n. s.)                    |
| REG. PLUS REAUX VERS, 1661.           | PourMad, la Princesse d'Angleterre.                                                                     | Dans la nuit agréable *                                    |
| 1d.                                   | Air de Mollier et Lambert,                                                                              | Délices de mon ewur, aimable souvenir *                    |
| 1d.                                   | Sarabande de Valeroy.                                                                                   | Douter que mes feux ne puissent durer                      |
| NOUV. CAR. MUSES. (A), 1658.          | l.a guerre des fleurs à Mad,<br>de V. (Valençay) sur la<br>haine qu'elte a du nom<br>de Margnerite (2). | En l'aymable saison où l'on voit la nature * (n. s.)       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.           | Air.                                                                                                    | En l'estat où je suis je n'ay plus rien à craindre         |
| Id                                    | Air pour M <sup>He</sup> L. C. D. G. (par Bacilly, p. 151).                                             | Gardez-vous bien qu'un doux espoir                         |
| 1d.                                   | Air de Le Camus.                                                                                        | Hélas! Philis quand je soupire *                           |
| Id.                                   | Dialogue de Lambert.                                                                                    | ll est temps d'exprimer nos amoureuses flammes *           |
| Id.                                   | Air de Cambefort.                                                                                       | Incrédule Beauté qui voulez ignorer *                      |
| ld.                                   | Sarabande B. D. B. (Baccilly) (p. 310).                                                                 | J'ay heau vouloir guérir mes feux                          |
| 1d.                                   | Air de Le Camus et Lam-<br>bert.                                                                        | J'ay si bien publié vos attraits mes vainqueurs *          |
| ld.                                   | Air de M. L.                                                                                            | Tay veu les beaux yeux de Silvie *                         |
| Id.                                   | Air de Le Camus.                                                                                        | J'ay voulu mille fais d'un cœur séditieux *                |
| 1d.                                   | Air de Boesset (p. 137).                                                                                | Je garderay toujours l'image de vos charmes                |
| 1d.                                   | Gavotte B. D. B. (Bacilly).                                                                             | Je n'ay pas la tresse blonde *                             |
| REG DES PORTRAITS, $(2^o)$ , $1659$ . | De la Princesse de Valois<br>(prose et vers).                                                           | J'entreprends de vaus peindre* $(n. s.)$                   |
| BEC PLUS BEAUX VERS, 1661.            | Air de Le Camus.                                                                                        | Je ressens un plaisir extrême *                            |

 <sup>(1)</sup> Dans le Nouv. Rec. Loyson, ce vers commence la seconde strophe de l'air: Je goustois cent mille douceurs: Cette seconde strophe est sig. dans le Rec. des plus beaux vers de 1661.
 (2) Cette pièce figure dans les Œuvres de Bouillon, avec des variantes importantes, sous le titre: A Mad. de Valençay. Portrait d'Amaryllis. Gilles Boileau l'a censurée, voir ses Œuvres posthumes, p. 87 et suivantes.

| NOUV. CAB. MUSES, (B), 1658. | Air,                                                | Jeunes Zéphirs dont l'amoureuse haleine * (n. s.)       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.  | Sarabande pour M <sup>He</sup> d'Or-<br>léans.      | L'aimable Iris devient si helle                         |
| ld.                          | Sur le retour de Mad, la<br>Princesse d'Angleterre. | L'aimable Iris est revenue *                            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.       | Air.                                                | Lassé des rigueurs de Climène * (n. s.)                 |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.  | Gavotte de Bouillon.                                | L'autre jour ma Cloris                                  |
| Id.                          | Sarabande de Moulinié.                              | Les beautez de Philis, Amarante et Cloris *             |
| Id.                          | Air B. D. B. (Bacilly).                             | Lors que mon cœur pour exprimer sa peine                |
| 1d.                          | Air de Lambert (p. 287).                            | Mais quoy ? me donnant le trépas                        |
| ld.                          | Air de Le Camus (p. 31).                            | Mes pleurs en cel estat sont témoins de ma peine        |
| 1d.                          | ld.                                                 | Mes soûpirs vous font murmurer *                        |
| <b>1</b> d.                  | Air de Lambert. Pour M <sup>He</sup> d'Orléans.     | Mille cwurs enchainez vieument dans ces beaux [lieux *  |
| <b>1</b> d.                  | Sarabande de Moulinié.                              | N'ay-je pas fait tout ce que l'on peut faire?*          |
| ld.                          | Air de Lambert.                                     | Ne croyez pas, Philis, qu'un cœur sous vostre [empire * |
| Id.                          | Air de Cambefort.                                   | N'entendez-vous point ce langage? $st$                  |
| Id,                          | Courante de Moulinié.                               | Objet qui causez mes désirs                             |
| Id.                          | Air de Le Camus.                                    | Penser doux et cruel au désir d'un Amant *              |
| 1d.                          | Gavotte.                                            | Pensez-vous, belle Cloris * (n. s.)                     |
| Id.                          | Air B. D. B. (Baeilly).                             | Peu s'en faut que mon cœur ne brûle                     |
| 1d                           | Gavotte de Batiste.                                 | Philis, je reprens (ou je vous rends) les armes *       |
| Id.                          | Courante de Moulinié.                               | Philis ne vous étonnez pas                              |
| Id.                          | Chanson à danser de Bouil-<br>lon,                  | Philis, nous passons nos jours *                        |
| 1d,                          | Air de Lambert,                                     | Pour avoir tant souffert et jamais marmuré *            |
| 1d.                          | Air de Le Camus.                                    | Pressé de la douleur dont mon âme est atteinte *        |
| ld.                          | Air de Moulinié et Cham-<br>bonnière.               | Pressé de ses enauis secrets                            |
| Id.                          | Chanson à danser de Bouil-<br>lon.                  | Pressé de son tourment *                                |
| ld.                          | Air,                                                | Pressé du feu secret de mes brûlans désirs              |
| 1d.                          | Air de Le Camus,                                    | Quand je vis ces beaux yeux dont j'adore les coups *    |
| ld.                          | Air de Le Camus et Lambert.                         | Quand vos rigueurs m'ordonnèrent l'absence *            |
| ld.                          | Gavotte de Le Camus.                                | Quand vous fuites la plainte *                          |
| REG. SERCY, V P., 1660.      | A Mile **, sons le nom de<br>Philis                 | Que d'une peinture vivante * (n. s.)                    |
| REG. PLUS BRAUX VERS, 1661.  | Air de Moulinié.                                    | Que vostre humeur se plaise au changement *             |
| Id.                          | Air B. D. B. (Bacilly) (p. 86).                     | Qu'un autre cœur marmure à tout moment                  |

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.    | Air de Moulinié, Pour la<br>Reyne de Suède,                    | Reyne, dont les charmes divers                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ld.                            | Gavotte de Le Camus(p.215).                                    | Ses yeux fluttent les cœurs                                   |
| REC, DES PORTRAITS (2°), 1639. | De Mad. la Maréchale de la<br>Ferté-Senneterre (Cli-<br>mène). | Si la belle Ulimène doit rendre grâces au Uiel* (n. s.)       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.    | Air de Mouliuié.                                               | Si mes soupirs sont indiscrets *                              |
| Id.                            | Sarabande de Le Camus.                                         | Si vos attraits sur mon cœur sont puissans *                  |
| ld.                            | Sarab.de M <sup>m.</sup> de Rr.,(p.168).                       | Si vous estes des plus cruelles                               |
| ld.                            | Air de Le Camus.                                               | Soupirs, esprits de flamme *                                  |
| 1d.                            | Air de Lambert.                                                | Sources de feux inévitables *                                 |
| 14.                            | * Id.                                                          | Superbes cunemis du repos de mon 4me *                        |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.       | Air,                                                           | Taisez-vous, mes souspirs, tesmoins audacienx * (var.) (n. s) |
| REC. PLUS BEAUX VERS. 1061.    | Gavotte B. D. B. (Bacilly).                                    | Tantost je suis sous l'empire *                               |
| td.                            | Gavolte de Le Camus.                                           | Tircis ce berger fidelle *                                    |
| Id.                            | Air de Le Camus                                                | Tout le monde, Philis, dit que vos yeux sont doux *           |
| REC. DES PORTRAIES (2°),1659.  | De M <sup>ile</sup> d'Orléans (prose et vers).                 | Venez a mon secours, merveilleux génies *                     |
| BEC PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Gavotte.                                                       | Vos yeux dont j'adore les coups                               |
| ld.                            | Gavotte de Le Camus.                                           | Voulez-vous scavoir, Cloris *                                 |
| ld.                            | Sarabande pour Mademoi-<br>selle (de Montpensier).             | Vous dont les yeux sont plus dignes d'un temple *             |
| 14.                            | Air de Moulinié.                                               | Vous méprisez mes feux, je meurs pour vos appas *             |
| FINE GALANTERIE, 1661.         | Paroles amoureuses.(8 vers)                                    | $Vous \ qui \ mon martyre \ *(u,s.)$                          |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661     | Air de Lambert (1) (p. 515).                                   | Vous qui n'avez point de seconde *                            |
|                                |                                                                |                                                               |

A consulter: Boileau: Œuvres (éd. Saint-Marc). — Goujet: Bibl. franç. T. VII, p. 373 et T. XVII, p. 95. — Walckenaer: Hist. de la Vie de La Fontaine. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Chapelain: Lettres, édit. Tamisey de Larroque.

# BOURGUEVILLE (de)

Si le quatrain ci-après n'est pas de Charles de Bourgueville, sieur de Bras, né le 6 mars 1504, mort en 1593, il est d'un de ses descendants ou d'un membre de sa famille. La chose a peu d'importance.

| JARDIN DES MUSES, 1644. | Quadrin où sont nommées | Pau, Tolose, Avignon, Poitiers. |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                         | les 14 Universités de   |                                 |
|                         | France,                 |                                 |

<sup>(1)</sup> Ce vers commence la seconde strophe de l'air : Vous avez dit, belle indiscrète, dont la première n'est autre que l'épig. de Gombauld.

# BOUTÉ (Abbé de)

Nous n'avons rencontré aucun détail sur la vie de l'abbé de Bouté (1).

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Air de Lambert.

Ah! beaux yeux, ne vous changes pas

NOUV, REC. LOYSON, 1654.

Madrigal (2%

Les regards de Philis avoient tant de douceur (n. s.)

# BOUTET

Ce gentilhomme poitevin ne paraît avoir laissé aucune trace dans l'histoire.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Chacun joue son personnage

# BOYER (escuyer, sieur de Petit-Puy)

Nous ne connaissons rien sur ce personnage.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Quatrain.

Illustre conquérant des belles destinées

# BOYER (Cl.)

Claude Boyer (3), poète et prédicateur, né à Alby en 1618, mort le 22 Juillet 1698, membre de l'Académie française. « Pendant cinquante ans, dit l'abbé d'Olivet, il a travaillé pour le théâtre, sans que jamais la médiocrité du succès l'ait rebuté. Toujours content de lui-même, rarement du public. » Cet état d'esprit a donné lieu à l'épigramme suivante de Furetière :

Quand les pièces représentées
De Boyer sont peu fréquentées,
Chagrin qu'il est d'y voir peu d'assistants,
Voici comme il tourne la chose :
Vendredi, la pluie en est cause,
Et Dimanche, c'est le beau temps.

Boileau et Racine se moquèrent de sa fécondité, en opposition avec Boursault et Chapelain qui firent son éloge. Ce dernier le considérait « comme un poète de théâtre qui ne cède qu'au seul Corneille dans cette profession. » — Il fut peu prisé comme prédicateur. Dans la Société des Précieuses, on le désignait sous le nom de Bavius.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de l'abbé de Bouté publiées de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Co-madrigal figure sous le titre : Air de Lambert et est signé M. de Bouté dans le Nouv. rec. des plus beaux vers de 1680, où il comprend 8 vers au lieu de 4.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Boyer publiées de 4662 à 4700.

On a de lui:

Ode pour la Paix. Paris. Ch. de Sercy. 1660. In-4. Pièce (Cat. Bibl. du Roi, Nº 5300 y).

A l'Inconnu, sur la feste de Versailles. Paris. Cl. Barbin. 1668. 1n-4 (Id., 6048 y).

Sur la campagne de M. le Dauphin, St. Paris. J.-B. Coignard, 1688, In-4. Pièce (1d., 5302 y).

Elégie. Paris, J.-B. Coignard. 1692. In-8.

Le caractère de l'amour prophane. Id. 1693. In-8.

Caractères de l'amour saint, en vers, par Boyer de l'Académie françoise. Paris. V\* J.-B. Coignard. 1693. In-4. Pièce (Cat. Bib. du Roi, 5300 y).

A Monseigneur le maréchal de Catinat, Paris, Id. 1693, In-8.

Paraphrase sur le Pseaume LXXII. Id. 1696. In-8.

Caractères des prédicateurs, des prétendants aux dignités ecclésiastiques, de l'âme délicate, de l'amour prophane, de l'amour saint, avec quelques antres poésies chrétiennes. Paris, 1d. 1095, In-8.

Nous renvoyons pour ses tragédies et autres œuvres de théâtre au Cat. Soleinne.

REC. DES PORTRAITS, 2º ,1659. Portrail de six sœurs. Amour, Dieu le plus craint et le plus grand des Dieux

A consulter: Mémoires de littérature donnés par Camusat. 1725. — Ménagiana, édit. de 1715. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Moréri: Dict. historique. — Cat. Soleinne. — Tallemant des Réaux: Historiettes — Nouv. biog. univ. de Didot. — Revue d'histoire littéraire de la France. 1894. p. 238 à 243 (Victor Fournel); 1900, p. 443-444.

#### BRÉBEUF (G. de)

Georges de Brébeut (1), né vers 1617, mort à Venois près de Caen en Décembre 1661. Nous renvoyons pour la vie de ce poète à l'intéressante étude de M. René Harmand. Paris. 1897. In-8. (Bibl. Nationale, Ln \*46323).

On a de lui:

Aéneide (l'Eneide) de Virgite en vers burlesques, Livre septiesme. Paris, Augustin Courbé, 1650, In-4.

La Pharsale de Lucain, ou les guerres civites de César et de Pompée, en vers françois. Imprimé à Rouen et se vend à Paris, chez Ant. de Sommaville. 1654. In-4 (les deux premiers livres seulement).

Autres éditions : 1655, 5 parties comprenant chacune deux livres ; 1656, id., etc., etc.

<sup>(1)</sup> Voir le 1. III pour les pièces de Brébeuf publiées de 1662 à 1700.

Le Lucain travesty ou les guerres civiles de César et de Pompée en vers enjoüez. Imprimé à Rouen par L. Maury pour Ant. de Sommaville. 1656. fn-8.

Poésies diverses. Paris. Ant. de Sommaville. 1658. In-4. — Autres édit.: 1658, 1662. In-12.

Panégyrique de la Paix en vers françois. Paris. Ant. de Sommaville. 1660. In-4.

Entreliens solitaires, ou prières et méditations pieuses en vers françois. Imprimez à Rouen et se vendent à Paris, chez A. de Sommaville. 1660. In-12.

Autres éditions : 1666, chez J. Ribou ; 1669 - 1670 - 1671 - 1674.

Eloges poétiques. Paris. A. de Sommaville. 1661. In-12.

Les Œuvres de M<sup>r</sup> de Brébeut, nouvellement mises au jour, contenant ses lettres en prose et diverses poésies. Paris. Jean Ribou (ou J.-B. Loyson), 1664, 2 vol. in-12.

Défense de l'Eglise romaine, par M. de Brébeuf. Paris. J.-B. Loyson. 1664. In-12. Autres éditions : 1671. In-12 ; 1686. In-12.

Poésies héroïques, gaillardes et amoureuses du sieur de Brébeuf. Paris. Jean Ribou. 1666. 2 vol. petit in-12.

Ce sont les Poésies diverses, édit. de 1662 et les Eloges poétiques de 1661, auxquels le libraire a mis un nouveau titre.

Le T. IX des Historiettes de Tallemant des Réaux (édit. Paulin Paris), renferme (p. 482) une curieuse lettre adressée à l'abbé de Pure, dans laquelle ce dernier est pris pour arbitre d'un différend littéraire entre Brébeuf et peut-être l'abbé Cotin à propos d'un sonnet «Amans qui soupirez pour des biens à venir », sonnet que Brébeuf avait qualifié « le sonnet le mieux sonnant qui fust jamais sonné. »

Appreciation littéraire. — « Nous croyons cependant qu'il mente d'être cité au premier rang parmi les contemporains de Corneille. Comme les querelles littéraires du XVIIº siècle ne nous touchent plus guère, nous pouvons juger avec impartialité, sans excès de louange ou de dénigrement, les classiques et les écrivains qui les ont précédés. Ceux-ci tombèrent de bonne heure dans un injuste discrédit et cette disgrâce fut imputable en partie au goût du public, en partie aux attaques de Boileau, théoricien de la nouvelle école. Brébeuf qui subit avec eux le sort commun, mérite d'être tiré de l'oubli. Il a concilié dans son œuvre bien des tendances : la finesse d'esprit, une préciosité délicate, séduisante dans ses défauts mêmes, exempte d'exagération ridicule ; un sentiment profond des beautés de l'art antique, joint à une véritable sympathie d'humaniste pour le poète latin dont il a donné une image assez exacte; une imagination plus brillante que forte dans les poèmes où l'art l'emporte sur la matière, mais qui, animée et soutenue par une foi sincère, élève cette âme triste et souffrante bien au-delà des bornes assignées au lyrisme par les maîtres du XVIIº siècle; Brébeuf trouve une voie inconnuc à Malherbe, se montre supérieur à La Motte et à J.-B. Rousseau et devient du même coup précurseur de nos romantiques. » (René Harmand)

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Poésies diverses de M. de Brébeuf. 1658.

| вес. sercy, и г., 1653.         | Avis burlesque sur la flèvre de M. L. (Mile de S.) (1).      | En vain les enfants d'Hypocrate * (n. s.)             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.        | Madrigal.                                                    | Jeune oracle, enfant précieux                         |
| NOUV. CAB DES MUSES (B), 1638.  | Rondeau.                                                     | La Croix, cette sainte personne * (n. s )             |
| REC. SERCY, H P., 1653.         | Epig.                                                        | Le premier jour qu'André voulut m'entretenir *        |
| BEC. SEBCY, 1P., 1re 6d., 1653. | L'Hostel des Ragouts, St. 2)                                 | L'hoste, donne une table ronde (n. s.)                |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Lettre (Rép. à une lettre de<br>M <sup>lle</sup> de G.) (3). | Vous demandes pourquoy je vous voy rarement * (n, s,) |

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — GoujeI: Bibl. franç., T. VI, p. 178 et XVII, p. 38. — Guéret: Parnasse réformé. — Harmand (René): Essai sur la vie et les œuvres de Georges de Brébeuf. Paris. 1897. In-8.

# BREGY (Comtesse de)

Charlotte Saumaise de Chazan, comtesse de Brégy ou Brégis (4), dame d'honneur de la reine Anne d'Aufriche, née à Paris en 1619, morte le 13 Avril 1693. Elle était fille du premier mariage de Madame Hébert, femme de chambre de la Reine, avec Jérôme de Saumaise, conseiller au Parlement de Dijon. Le célèbre Saumaise, son oncle, présida a son éducation. Elle épousa à 14 ans M<sup>r</sup> de Flécelles, comte de Brégy, fils d'un président de la Chambre des Comptes de Paris.

Nous renvoyons, pour l'histoire de sa vie, à l'article de M<sup>e</sup> J. Lamoureux dans la Nouvelle biographie universelle de Didot.

On a de la Comtesse de Brégy le petit volume suivant ; il ne contient pas d'ailleurs toutes les pièces, insérées dans les recueils collectifs qui fui ont été attribuées :

Les Œuvres galantes en prose et en vers de Madame la Comtesse de B., Leyde, Antoine du Val. 1666, Petit in-12 de 2 ff et 119 p. y compris la table.

Cette édilion a été réimprimée sous le litre : Lettres et poésies, etc... Sur la copie de Leyde, chez Antoine du Val. 1666, petit in-12, — et sous la date de 1668, chez Jean Sambix, pet. in-12.

Les Divers Portraits (1659) (voir p. 107) de M<sup>He</sup> de Montpensier renferment einq portraits en prose de la Comtesse de Brégy : Princesse d'Angleterre, Mad. de Choisy, le

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée dans les éditions postérieures.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est donnée à Brobeut sur un exemplaire de la les partie du Recueil de Sercy par une écriture du temps.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. Cotin dans la première édition de la IV• p., 1658, mais elle est anonyme el beaucoup plus importante dans l'édition de 1661. Elle figure dans les Poésies de Brébeuf. 1658.

<sup>(4)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Mad. de Brégy, publiées de 1662 à 1700.

Roi, M<sup>he</sup> de Saumaise, la Reine de Suède; le Recueil des portraits et éloges en vers et en prose dédié à...., Paris, Ch. de Sercy, 1659 (voir p. 110) donne celui de la Reyne Mère; enfin la Galerie des peintures ou recueil des portraits et éloges..... 1663. 2 parties in-12 (voir T. III), contient ceux du Roy d'Angleterre (Charles II) et du Cardinal Mazarin.

Toutes les pièces ci-après publiées dans les recueils collectifs jusqu'en 1661 ont été reproduites dans l'édition des poésies de Mad. la Comtesse de B., 1666.

| MUSES ILLUSTRES, 1638.            | A M <sup>me</sup> la Comtesse de la<br>Suze. St.      | Ce qu'on sent pour une maitresse (n. s.)                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, H P., 1653.           | Epitaphe.                                             | Cy-dessous gist un grand Seigneur (n. s.)                  |
| ld. IV P., 1658                   | La promenade du soir (1).                             | L'Astre du jour par sa pasleur                             |
| REC. SERCY, I P., 1 re éd., 1653. | Epig, sur les sonnets de Job<br>et d'Uranie.          | L'un se picque pour Job, l'autre pour Uranie (n. s.)       |
| REC. SERCY. II P., 1653.          | Sur la monstre de M <sup>II</sup> I. L<br>Sonnet (2). | Ressort ingénieux, et subtil mouvement (sig. N.)           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Sur les antiquitez de Rome.<br>Sonnet,                | Vous que l'on vit jadis de splendeur éclutans (sig. D. R.) |

A consulter: Mercure: Avril 1677, Octobre 1689, Mars 1695. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Goujet: Bibl. frauç., T. XVIII, p. 335. — Titon du Tillet: Parnasse franç., p. 455. — Mémoires de Mad. de Motteville. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Mad. Fortuné Briquet: Dict. hist. des Françaises. — Nouv. biog. univ. de Didot. — J. de Rothschild: Les Continuateurs de Loret.

# BREÜILLY (de)

De Breüilly était un gentilhomme normand.

REC. SERCY, III P., 1656. Rép. à MDe D. L. (prose et vers) (3). Si je ne connoissois vostre écriture...

#### BRIOTE (de) voir POMPONNE (Marquis de)

# BURE (Abbé de)

N'est-ce pas l'abbé de Pure ? Voir ce nom.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Epig.

Tes vers comme des Dieux méritent des autels

<sup>(1)</sup> Cette pièce qui figure dans les Lettres et poésics de la Comtesse de B. avec 14 strophes de 8 vers, a seulement 6 strophes dans la IV partie du Rec. de Sercy où elle est sig. de Montreuil. Saint-Marc l'a attribuée par errour à Montplaisir et le Rec. de Conrart la donne à Martel.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet est sig. Versoris dans le manusc, de la Bibl. Nat. 12680.
(3) La III<sup>o</sup> partie du Rec, de Sercy renferme 3 lettres mélangées de prose et de vers (dont une anonyme) dans lesquelles il est question de M. de Breüilly, voir D. L. (M<sup>II<sub>o</sub></sup>) et L. M. (M<sup>II<sub>o</sub></sup> de).

#### **BUSSY-RABUTIN**

Roger, comte de Bussy-Rabutin (I), né le 18 Avril 1628 à Epiry dans le Nivernais, mort à Autun le 9 Avril 1693, membre de l'Académie française.

A douze ans, il embrassa la carrière militaire; nommé colonel à dix-huit ans, grâce à sa brillante valeur, il devint bientôt Mestre de camp de cavalerie et lieutenant général, mais ses démèlés avec Turenne l'obligèrent à quitter l'armée.

Son *Histoire amoureuse des Gaules* lui valut un second emprisonnement d'un an à la Bastille (il avait déjà passé cinq mois dans cette forteresse en 1641, parce que ses soldats s'étaient rendus coupables du crime de faux-saunage). Cette captivité fut suivie d'un exil dans ses terres, exil qui dura seize années.

Nous renvoyons pour les diverses éditions des onvrages de Bussy-Rabutin au Manuel du Libraire de Brunet.

Quant à ses poésies, elles se composent de traductions d'épigrammes de Catulle et de Martial et de pièces diverses éparses dans les recneils collectifs publiès de 1650 à 1700.

Ses chansons, non signées pour la plupart, out été reproduites dans le Recueil de Maurepas. Leyde, 1866. Six vol. in-12.

REC SERCY, (prose, v.p., 1663. Miximes d'amour (31) (2). Aimez, mais d'un amour convert (n. s.)

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. V, p. 3t; VI, p. 343 et XVIII, p. 368. — Ménagiana. — Voltaire: Siècle de Louis XIV. — Sabatier: Les trois siècles littéraires. — Histoire amoureuse des Gaules, édit. Paul Boiteau (Bibl. Elzèvirienne). — Mémoires et correspondance. édités par Ludovic Lalanne. — Brunet: Manuel du libraire. — Petrequin: Nouvelles recherches sur Pétrone, 1868. — Gulliet: Pétrone et Bussy-Rabutin (Bulletin du Bibliophite, 1869). — Méaume: Boileau et Bussy-Rabutin; Etude sur Bussy-Rabutin (Bulletin du Bibliophite, 1877). — Grande Encyclopédie: art. de M. Lahillonne. — J. de Rothschild: Les continuateurs de Loret.

 $\mathbf{C}$ 

Voir: Chapelle, Charleval, Colletet (G.), Colletet (Claudine), Corneille (P.), Codoni, Des Barreaux, Juguenay, Maynard, Montplaisir, Montreuil, Pellisson.

Voici les pièces que nous n'avons pu restituer à leurs aufeurs.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Bussy-Rabutin, publiées de 1662 à 1700,

<sup>2)</sup> Ces maximes et l'almanach d'amour ont été reproduits avec les initiales de Bussy-Rabutin (B. R.) à la suite des poésies de Madame la Comtesse de la Suze. Paris, Sercy, 1666.

| REC. RONDEAUX, 1639.              | Absence.                                                | Absent de vous je ne suis plus moi-mesme                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Id.                               | Rép. au rond. : Je ne le puis (1).                      | A vous outr, on durait proprement (n. s.)                               |
| REC. SERCY, H. P., 1653.          | Epig. (2).                                              | Berthelin la première nuit (n. s.)                                      |
| 1d.                               | La Métamorphose ridicule.                               | Ce grand Métamorphosographe                                             |
| fd.                               | Déclaration d'amour. Elégie (3).                        | Enfin c'est trop tenir ma passion contraire (n. s.)                     |
| ld.                               | Pour une fille nommée<br>M <sup>lle</sup> Querelle (3). | $m{Judore\ un\ chef-d'enve}{e}\ parfait\ (n,\ s,)$                      |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Rondeau.                                                | J'aime Philis ta grâce et tes appas                                     |
| REC. SERCY, 1 P, 1 re éd., 1653.  | A M. M. M. Sonnet (4).                                  | Je ne puis plus cacher le beau feu qui m'enflamme (sig. G. à la table.) |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | L'Aurore, St. (3).                                      | L'aurore à la bonche d'ambre (n. s.)                                    |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653.  | A.M. M. R. Sonnet.                                      | Que la jeune Philis a de merveilleux charmes (sig. C. à la table.)      |
| REG. SERGY, 11 P., 1653.          | A sa F. B. Rondeau redou-<br>blé (2).                   | Que l'amour, cher Lisis, est un cruel martyre (n. s.)                   |
| REC. SERCY, IP , 1 re éd., 1653.  | Sonnet (5).                                             | Quelque adoucissement que je cherche à mon mal (n s.)                   |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Rondeau.                                                | Vertu bieu! c'est trop contester                                        |
| REG. SERCY, II P., 1653.          | Sonnet.                                                 | Voile importun, monchoir de con                                         |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | A.M. C. B. le jour de sa feste (6).                     | Vous qui voudriez voir éelore (n. s.)                                   |

# C. (de)

Voir Charleval.

Nous n'avons pu attribuer la pièce suivante signée de C. (7):

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Le Camus.

Madonte avec Damon assis sur la fougère

# C. (Baron de)

Nous n'avons pu découvrir qui était ce baron de C.

(1) Cette pièce est signée C. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux, 1650.

(3) Signée C. seulement dans les éditions postérieures.

(5) Ce sonnet est signé C. dans la troisième édition de la le p., 1654.

(6) Signé C. dans la deuxième édition de la 1<sup>re</sup> p., 1653.

<sup>(2)</sup> Cette pièce, anonyme dans la première édition de la 11° p. 1653, est signée C. à la table dans quelques éditions postérieures.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig. R. C. à la table dans la troisième édition de la Iro p., 1654 et n. s. dans la quatrième, 1657-

<sup>(7)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. de C. publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

| REC. SERCY, V P., 1660. | Madrigal. | Après cent rendez-vous, cent secrets entretiens |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Id.                     | Sonnet,   | Cher sonnet qui parlant pour moy                |
| Id.                     | Madrigal, | Lors que j'ay demandé vostre main à baiser      |
| 1d.                     | Id.       | Si pour récompenser des vers                    |

## CABOTIN

Cabotin, avocat au Parlement, était un ami des deux Colletet, particulièrement de François. Ce dernier a inséré ses vers dans les deux recueils collectifs qu'il a publiés : Les Muses Illustres (1658) et la Muse Coquette (1659).— Loret, Du Pelletier, Le Cordier, Richelet et quelques autres poètes ont célébré le mérite de l'unique ouvrage de Cabotin :

Commentaires en vers sur les Aphorismes d'Hypocrate. Paris. Guil. Sassier. 1665. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 14703).

Viollet-le-Duc dit : « Cabotin a de la facilité et du comique. Ses commentaires ont toutes les qualités et les défauts du burlesque. »

| MUSE COQUETTE (A), 1659. | Sur l'anagramme de Guil-<br>lemette de Launay.                                                           | Bel ange qui consume et dont l'aril éclatant (n. s.)    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MUSE BEAUGHASTEAU, 1657. | Epig.                                                                                                    | Chacun admire en toy cet excellent génic                |
| MUSES HLUSTRES, 1658.    | A M <sup>1</sup> Le Tellier, anag, : Le<br>Ciel me chérit, Sonnet,                                       | Je ne crains rien, tout est pour moy                    |
| 1d.                      | Anag, présentée au Card,<br>Mazarin, après la prise<br>de Landrecies, etc. (le<br>luis en Mars). Sonnet, | Qu'on ne me parle plus de ces vieux conquérants         |
| MUSE COQUETTE (A), 1639. | A Mile ***. Sonnet,                                                                                      | Quoy, ma flamme, Philis, vous est donc inconnuê (n. s.) |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 19. - Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

# CADOT (P.)

Cadot, avocat au Parlement avait laissé une vie de G. Colletet, placée en tête du manuscrit de la Vie des poètes français de ce dernier. Ce manuscrit a été brûlé dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre.

Du Pelletier a adressé un quatrain à M. Cadot sur son traité de « la Physionomie » (Rec. Chamh., T. II, 1652) et Guillaume Colletet un sonnet sur son traité du « Jubilé ».

Muse Beaughasteau, 1637. Sonnet. Miracle naissant de notre dye

## CAILLY (de)

Jacques de Cailly (1), seigneur de Ruilly, plus connu sous le nom de d'Aceilly (anagramme de de Cailly), né à Orléans en 1604, mort en 1673, était probablement le fils de Jacques de Cailly, de la famille de Jeanne d'Arc, qui a publié quelques poésies en 1613 (voir T. I, p. 138). Gentilhomme ordinaire du Roi, admis dans l'Ordre de Saint-Michel le 8 Mars 1656, il fut du nombre des cent chevaliers que Lonis XIV confirma par son ordonnance du 12 Janvier 1665.

On a de lui:

Diverses petites poésies du Chevatlier d'Aceilly. Premier volume (le seul publié, A Paris, imprimées chez André Cramoisy... 1667. Avec privilège du Roy. Et se donnent au Palais. In-12 de 6 ff. prél. u. chiff. et 228 p. — Certains exemplaires ne portent pas « Et se donnent au Palais ».

Ce petit volume a été remis en circulation en 1671, sous le titre : Nouveau recueil de diverses poésies du Chevalier d'Aceilly Paris. Michel Brunet. 1671. In-12.

Le Recueil de Conrart nous a conservé de nombreuses pièces médites de Cailly.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que trois pièces n. s. de Cailly, mais la V<sup>e</sup> p. du Rec. de Sercy en contient certainement d'autres n. s. qui sont de ce poète et qu'il n'a pas recueillies dans les « Diverses petites poésies du Chevallier d'Aceilly, 1667 ».

| REC. SERCY, V P., 1660. | Pour une dame qui baisoit des moineaux. | Donner à vos oiseaux des baisers savoureux (n. s.) |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ld.                     | Madrigal.                               | Mon Iris me promit lundy $(n, s_*)$                |
| ld.                     | Aux oiseaux. Madrigal.                  | Tandis (ou Dans le moment) qu'Amarante vous        |
|                         |                                         | [baise $(n. s.)$ ]                                 |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 320. — Ménagiana, T. 11 et III, édit. de 1715. — Tallemant des Réaux: Historiettes. - Diverses petites poésies du Chevalier d'Aceilly, collection des Petits classiques français (de Ch. Nodier).

#### CAIROL

Ami de François Colletet.

MUSES ILLUSTRES, 1658. Ode à Mgr le Garde des Grand Ministre d'Astrée, et l'apay de ses loix Sceaux, trad. de l'ital. du Cavalier Ascanio Almathéo.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Cailly insérées dans les requeils collectifs publiés de 1662 à 1700.

#### CANTENAC

Nous n'avons rencontré aucun détail sur la vie de ce poète qui est connu surtout par une pièce fort libre intitulée: L'Occasion perdue recouverte, attribuée à tort à P. Corneille. Cette pièce (1) a été imprimée à part et insérée dans quelques exemplaires de l'ouvrage suivant:

Poésies nouvelles et autres œuvres galantes du sieur de C. Paris, chez Théodore Girard, 1662, In-12.

Autre édition: 1665. In-12 (Bibt. Nationale, Y° 3476). Cette deuxième édition revue, en deux parties (la seconde pour les « Lettres choisies et galantes de M<sup>r</sup> de C. » datée de 1664), tenferme 18 pièces environ et 4 lettres de plus que la première.

Violtet-le-Duc attribue à Cantenac l'ouvrage suivant :

Satyres nouveltes par M. Benech de Cantenac, chanoine de l'église métropolitaine et primatiale de Bourdeaux, avec d'autres pièces du même auteur, faites depuis quelques années. Amsterdam, Veuve Chayer, s. d. (vers 1700). In-8 de 80 p. chif.

Appréciations litteraires.— « Indépendamment du sujet qui lui donne une valeur à certains yeux, cette pièce (L'Occasion perdue et recouverte) est jolie, facilement et élégamment tournée comme sont en général les pièces du recueil des Poésies nouvelles. Cantenac était encore probablement un de ces hommes du monde qui font des vers pour leur amusement, comme cela était alors si fréquent. Les biographies se taisant sur son compte, je ne sais s'il faut lui attribuer les satyres qui portent le nom de Benech de Cantenac. Ce qui me le fait supposer, c'est un avis du libraire au lecteur de ces satires, ainsi conçu : « L'accueil favorable que le public a fait autrefois aux diverses poésies de M. de Cantenac donne lieu de croire que ses satires ne seront pas moins bien reçues.... Les agrémens qui y sont répandus tont aisément comprendre quelle perte on auroit faite si un ami de l'auteur ne les eust garanties du naufrage d'un grand nombre de pièces qu'il a proscrites, depuis que son état d'homme d'église l'a obligé de renoncer à tout ce qui n'est pas du devoir de sa protession. » Or on ne connaît pas d'autres poésies que celles ci-dessus portant le nom de Cantenac; ensuite ses premières poésies avaient été publices comme celles-ci par les soins d'un ami, et même, selon l'avertissement, à son insu, du moins pour la première édition; enfin on y peut trouver les mêmes qualités et les mêmes défauts que dans son premier recueil, c'est-à-dire la même fécondité et les mêmes négligences.

« Ces satires ne portent point de date, mais, fussent-elles ou non de l'auteur des Poésies nouvelles, leur lecture prouve qu'elles sont postérieures et de heaucoup à celles-ci ; d'ailleurs le volume contient un sonnet au prince de Conti sur sa nomination à la couronne de Pologne (27 Juin 1697) » (Viollet-le-Duc).

<sup>(1)</sup> Voir sur L'Occasion perdue recouverte la Bibliographie cornélienne de M. E. Picol, p. 230,

Voici également l'appréciation de Ch. Nodier rapportée par Techener: La veille de sa mort, il témoigna le désir de me voir, il me dit de lui envoyer un petit volume qu'il plaçait parmi ses petits classiques; c'était les poésies de Cantenac et je le lui portai, il collationna le volume pour s'assurer si les passages supprimés s'y trouvaient. Ces poésies sont rares, me dit-il, je ne les ai jamais rencontrées qu'une fois avec ces passages ». — Ces passages doivent viser, nous le supposons, L'Occasion perdue recouverte.

REC. DE DIVERSES POÉSIES, 1661. Sur une impuissance (L'Occasion — Un jour le malheureux Lisandre  $(n, s_*)$  perdue recouverte).

A consutter: Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. - Nouv. biogr. univ. de Didot.

# CANU (Meile)

On rencontre une Mademoiselle Canu dans les Trois siècles palinodiques de l'abbé Guiot :

« Cette muse, sur laquelle il n'est resté aucun mémoire historique, n'est connue que par quelques vers couronnés au Palinod de Rouen, en 1659. Elle était probablement de la famille de Henry et J. Canu de Bailleul; au moins si le même sang ne coulait pas dans ses veines, le même feu enflammait-il sa verve en traitant le même sujet qui avait réussi à l'un d'eux et en adoptant la même manière de le traiter. C'est le Rossolis pour lequel Guill. Canu avait déjà remporté l'Anneau d'or; le même symbole fut la récompense de son imitatrice; l'un avait dit:

Lorsque la canicule au lion opposée Va des peuples divers les cantons guerroyant El qu'aux raiz chalcureux de son œil flamboyant Elle crève le sein de la terre embrasée;

Il n'est si belle fleur qui pour n'être arrosée N'assèche soulz l'ardeur qu'elle va déployant; Celle que le solcil caresse tournoyant, S'emperle toutefois d'une humide rosée.

#### « L'autre s'exprime ainsi :

Lorsque l'ardent soleit avec le cicl d'accord
Assèche les ruisseaux, rend les plaines arides,
Et qu'il ravit aux fleurs leurs substances humides.
La cause de leur vie est celle de leur mort.
Le rossolis bravant ce violent effort
Dans ce grand changement a des beaulés solides,
Et le chef couronné de cent perles liquides,
Fait admirer sa pompe, et sa grâce et son port.

Cette demoiselle Canu, probablement la femme ou la fille de Henry Canu de Bailleul, est-elle la Cléodarie du Dictionnaire des Précieuses de Somaize?

« Cléodarie est une jenne prétieuse qui fait fort bien des vers, et qui, malgré sa jeunesse ne laisse pas de tenir pour les anciennes prétieuses, d'avoir aussi bien qu'elles le cœur armé à crû et de n'avoir de sensibilité que pour celles de son sexe, comme ellemesme le déclare dans ses écrils. »

 $M^{Re}$  Cann est désignée sous le nom de Celinte dans le «Cercle des Femmes savantes» de Jean de la Forge, qui dit en note :

« Je n'ay veu qu'une élègie (celle du Rec. de Sercy, V p.) de sa façon; mais je l'ay trouvée si juste et si bien faite que j'aurois cru commettre une injustice de ne pas la mettre au nombre des Muses galantes. »

REG. SERCY, V.P., 1660. Uranie à Cléonice, Elégie. C'en est fait, c'en est fait aimable Cléonice

At consulter: Somaize: Dict. des Précieuses (édit. Livet).

# CARLINCAS (de,

Félix Juvenel de Callencas ou Carlincas (1), né à Pezenas en 1596 ou 1597, a laissé de nombreux ouvrages historiques manuscrits. La date de sa mort n'est pas connue.

On a de lui:

Le Portrait de la Coquette, Paris, Ch. de Sercy. In-12. L'achevé d'imprimer est daté du 2 juillet 1659.

Cet opuscule est une satire des Précieuses, datée et envoyée de Pezenas où s'était rétugié Juvenel de Callencas. Ninon de Lenclos crut s'y reconnaître et riposta la même année par la Coquette rengée (E. Roy. La vie et les œuvres de Ch. Sorel, sieur de Souvigny.)

Le Recueil de Conrart contient de Carlineas :

T. XVIII, des stances : Pensez à vous, chère Sylvie

T. XXIV, cinq pièces dont deux paraissent inédites :

Stances : Philis qui me lient en servage

Rép. à un sonnet envoyé à sa maîtresse : Vostre discours est plein de charmes

Les recueils collectifs publies de 1636 à 1661 renterment trois pièces que le Rec. de Conrart nous a permis d'attribuer à de Carlincas :

| REC. SERCY, IL P., 1653  | Stances (2).                        | Bien que vostre humeur inconstante (n. s.)                        |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Fantaisie on Sorfifège<br>amoureux. | Que depuis quelques jours f ny l'humeur incons-<br>[tante (n. s.) |
| ld.                      | Madrigal (3).                       | Un jour le Soleil dépité (sig. Testu-Mauroy)                      |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Carlincas publiées de 1662 à 1700.

 <sup>(2)</sup> Ces stances sont signées Sc. dans les éditions postérieures de la II<sup>\*</sup> p. du Rec. de Sercy.
 (3) Ce madrigal est anonyme dans le Nouv. Cab. des Muses, 1638.

#### CARNEAU

Etienne Carneau, né à Chartres en 1610, mort à Paris le 17 septembre 1671. Il entra dans la Congrégation des Célestins en 1630 et cultiva la poésie.

Carneau a composé un grand nombre d'ouvrages dont l'énumération seule, dit la Nouvelle biographie universelle de Didot, remplit deux pages de la Bibl. Chartraine de D. Liron (ms.). Nous citerons particulièrement :

La naissance du fils de Dieu en notre chair. Cantique spirituel. Paris. Jean Paslé. 1643. In-4.

La Pièce de Cabinet, dédiée aux poètes du temps, stances énigmatiques, avec un sonnet sur le même sujet. Paris. Jean Paslé. 1648. In-8.

La Stimminachie, ou le grand combat des médecins modernes touchant l'usage de l'antimoine, poème histori-comique, dédié à Messieurs les médecins de la Faculté de Paris, par le sieur C. C. Paris. Jean Paslé. 1656. In-8.

Stances chrestiennes sur l'anagramme royal de Christine, reine de Suède, par le P. Carneau, célestin. Paris. Alexandre Lesselin. 1656. In-4. Pièce (Cat. Bibl. du Roi, 5038 y.).

L'Imprimerie royale à M<sup>r</sup> le Cardinal Mazarin sur son heureux retour, stances de Carneau. C. In-tolio. Pièce (1d., 5099 Ay.).

L'abbé Goujet dit que Carneau avait composé un poème théologique de la Correction et de la Grâce d'après Saint-Augustin, resté inédit (3000 vers).

| MUSES ILLUSTRES, 1638.      | L'OEconomie du petit mon-<br>de, stances chrestien-<br>nes (1). | Homme, l'honneur de la Nature                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.    | A M. de Beauchasteau sur<br>les poésies de son fils.<br>Epig.   | La Cour, cher Beauchasteau, dit que tu vaux<br>[beaucoup   |
| métamorphoses franç., 1641. | Fable de la Bouteille. Son-<br>net (2).                         | Quand par un double effort d'adresse et de courage (n. s.) |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.    | Poème coquet de la Bou-<br>teille (3).                          | Vous qui par le nectar de vos doctes merveilles (n. s.)    |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 242. — D. Liron: Bibl. chartraine (ms.). — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. VIII. — J. de Rothschild: Les continuateurs de Loret.

<sup>(1)</sup> Ces stances avaient paru séparément in-4.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet se trouve à la suite de la Pièce de Cabinet, éd. de 1648.

<sup>(3)</sup> Cette pièce n'est pas autre chose que la Pièce de Cabinet.

# CARRÉ (N.)

N. Carré (1), avocat au Parlement, ami de François Colletet qui a recueilli ses poésies dans les Muses Illustres (1658) et dans la Muse Coquette (1659). On trouve, sous sa signature, un madrigal parmi les pièces liminaires du poème de H. Le Cordier : Le Pont-L'Evesque, 1662, in-4.

Carré faisait partie de l'Académie de l'abbé D'Aubignac.

Ce N. Carré ne serait-il pas Nicolas Carré, conseiller, secrétaire du Roi, lieutenant général en la Vicomté de Rouen, qui avait épousé le 30 Novembre 1652 Françoise d'Aquin, fille de Louis-Henry d'Aquin, médecin de la Reine-Mère et de Louis XIV?

| muses illestres, 1638,   | Epistre burlesque sous le<br>nom de Michel L'Asne,<br>graveur, à Mgr le Comte<br>de Servient, surinten-<br>dant des finances (faite<br>par ses amis Fr. Colletet<br>et Carré). | Grand Abel, grand sarintendant                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MUSE coquerte (B), 1659. | Rupture d'amour. Ode.                                                                                                                                                          | Iris quand vous m'avez quitté (n. s.)                    |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Epistre burlesque à Michel<br>L'Asne, maître graveur.                                                                                                                          | L'Asne sur tout autre agréable                           |
| мояе сооцетте (в), 1659. | Regrets amonreux, Elegie,                                                                                                                                                      | Qui l'eut jamais pensé qu'après tant de caresses (n. s.) |

### CASSANDRE

François Cassandre, mort en 1695, était savant en grec et en latin et faisait également bien les vers français. Son humeur bourrue et farouche, qui le rendait incapable de toute société, lui fit perdre tous les avantages que la fortune put lui présenter, de sorte qu'il vécut d'une manière très obscure et très misérable. Il mourut tel qu'il avait vécu, c'est-à-dire très misanthrope, et non seulement haïssant les hommes, mais ayant même assez de peine à se réconcilier avec Dieu. C'est Cassandre que Boileau a peint sous le nom de Damon au début de sa satire 1.

Cassandre a traduit en français les deux derniers volumes de de Thou et la Rhétorique d'Aristote (1675). Cette dernière traduction est estimée.

On a encore de lui:

Paralféles historiques. Paris. Denys Thierry, 1680. In-12.

NOUV. REC. LOYSON, 1634. A.M. Du Pelletier, sur ses poésies. Miraculeux effets d'une veine féconde

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Carré insérées dans les recueils collectifs publies de 1662 à 1700.

A consulter: Boileau: Préface du Traité du Sublime de Longin.— Baillet: Jugements des Savants.— Boileau: Edit. Saint-Marc.— Titon du Tillet: Le Parnasse français.— Nouv. biog. univ. de Didot.

#### CEBRET

La « Seconde partie du livre intitulé les Poésies et Rencontres du sieur de Neufgermain, poète héléroclite de Monseigneur, Frère unique de Sa Majesté » t637, in-4, renferme une épître à Monsieur Cebret par commandement de Monseigneur l'éminentissime Cardinal-duc. Voici la dernière strophe de cette pièce (dont les syllabes du nom finissent les vers):

Sçavant, vaillant, fort bien dressé Sur un cheval qui se cabret, Autant à Dreur, qu'un pont de Sé, A combattu Monsieur Cebret.

REC. SERCY, III P., 1656. Sonnet (sur la mort du perroquet Le plus beau des niseaux sans user de chicane de Mad. du Plessis-Bellière).

## CERISAY (de), voir SÉRISAY (de)

#### CERISIERS (le père)

René de Cerisiers, né à Nantes en 1603. Jésuite en 1622, il quitta plus tard la Compagnie de Jésus, devint aumônier du duc d'Orléans et ensuite de Louis XIV. Il mourut en 1662. La liste de ses ouvrages se trouve dans la Bibl. des écrivains de la Compagnie de Jésus, par de Backer. T. I. 1869. — D'après Lelong: Bibl. hist. de la France, il aurait signé du pseudonyme de Des Fontaines un roman: L'illustre Amalazonthe. Paris. Robinot, 1645, 2 vol. in-12.

JARDIN DES MUSES, 1643. Chanson sur la prise de La Rochelle. Où sont tes tours, misérable Rochelle

A consulter : Anthologie des poètes brelons du XVIIe siècle.

#### CERISY (Germain Habert de)

Germain Habert de Cérisy (t), frère cadet de Philippe Habert, né vers 1615, mort vers 1654 ou 1655, fut l'un des premiers membres de l'Académie française.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Cérisy publiées de 1662 à 1700.

Il embrassa l'état ecclésiastique; nommé d'abord abbé de Notre-Dame des Roches, au diocèse de Paris, il devint ensuite abbé commendataire de Saint-Vigor de Cérisy, dans le diocèse de Bayeux. En 1636, il prononça à l'Académie un discours « Contre la pluralité des langues » qui est resté manuscrit et lors de la critique du Cid par l'Académie, on le chargea d'examiner la versification de cette pièce. Son examen plutôt élogieux ne fut pas du goût du cardinal de Richelieu et l'abbé de Cérisy passa la main à Chapelain.

#### On a de lui:

La Mélamorphose des yeux de Philis en astres. Paris. 1639. In-8.

La vie du Cardinal de Bérulle, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire. Paris. Veuve Camusat et Pierre Le Petit. 1646. In-8. Fr. gravé.

Une oraison funèbre du Cardinal de Richelieu, que l'Académie le chargea de composer après la mort du grand Ministre de Louis XIII.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 16 pièces de Habert de Cérisy:

| вес, снамногову, 1652.       | Mélamorphose des yeux de<br>Philis (1) en astres, | Beaux ennemis du jour dont les feuillages sombres (n, s )         |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660       | Stances.                                          | C'est souffrir trop longtemps sans rompre le silence              |
| Id.                          | Sur le jour de l'an, S1,                          | Cloris, le jour qui nons éclaire                                  |
| Ы.                           | Elégie,                                           | Ineax! à qui me plaindray-je? et dessous quet<br>[visage          |
| REC. СВАМНОГОВУ, Т. И, 1632. | Songe 32.                                         | Enfin, adorable Sylvie (2 f. n. s.)                               |
| REC. SERCY, V P., 1660.      | Elégie,                                           | Ha! que nostre repos est de peu de durée                          |
| Ы.                           | St. paslorales,                                   | Infortané troupeau, mes premières omours                          |
| REC. SERCY, 11 P., 165J.     | Epig. (3).                                        | Je mourray de trop de désirs (sig. C.)                            |
| Id. , iv e., 1638.           | Sur une amour naissante, St.                      | Je waime pas encore, et si je ne me trompe (n s.)                 |
| ld, , v.e., 1660,            | Air.                                              | Me veux-tu voir mourir, trop aimable inhumaine                    |
| REC. RONDEAUX, 1639.         | A une dame qui lui devoit un baiser (4).          | Payer comptant n'est pas vostre ordinaire (n. s.)                 |
| 14.                          | Langueur amoureuse (4).                           | Pensez à moy, je cêde à ma douleur (n. s.)                        |
| нес. венсу, и е., 1653.      | (La Guirlande de Julie), Le<br>Narcisse,          | Quand je vois vos beaux yeux si brillans et si doux (sig. ab. H.) |

<sup>(1)</sup> Philis: Mad. Seguin, femme du premier médecin de la Reine-Mère.

<sup>(2)</sup> Cette piece est signée de Gérisy dans la V\* partic du Rec, de Sercy, mais elle est donnée à Philippe Habert par le Rec, de Barbin, 1692.

<sup>(3)</sup> Cette pièce a été donnée à Charleval par Saint-Marc, elle porte la signature de Cerisy dans le Manusc. 12680 de la Bibl. Nationale et figure dans les (Euvres de Benserade, 1697. Fr. Maynard, dans une lettre à Marmiesse, la donné également à Cérisy.

<sup>.4)</sup> Ces deux pièces sont signées Habert dans le Nouv. rec. de Roudeaux 1650

| BEC. SERCY, V P., 1660. | Elégie.                                        | Que fais-je plus au monde et qu'a-t-il de plaisirs |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ld.                     | Dédain sur un change-<br>ment. St.             | Qu'on ne me parle plus de cette âme légère         |
| REC. RONDEAUX, 1639.    | Pour un amant triste et gay tout ensemble. (1) | Tout en riant vous me trattez d'amant (n. s.)      |

A consulter: Pellisson et d'Olivet: Hist. de l'Acad. franç. — Goujet: Bibl. franç. T. XVI, p. 215. — Ménage: Anti-Baillet. T. II, p. 246. — Dict. de Moréri. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXIII, art. de V. Fournel.

# **CH**... (2)

Est-ce Chapelain, Charleval, Chevreau, etc. ?

| nec sercy, 1p.,1°° éd1653. | A.M. C. sur la mort de<br>M. G. B. Sonnet. | Genevotte est frappér au plus beau de son âge    |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Id.                        | Sur des mots sans rime,<br>Sonnet (3).     | Philis, je ne suis plus des rimeurs de ce siècle |

#### CHA..

Les rondeaux ci-après signés Cha.. dans le Nouveau recueil de rondeaux de 1650 avaient paru anonymes dans le Recueil de rondeaux de 1639. On serait tenté de les attribuer à Charleval quoique Saint-Marc ne les ait pas fait figurer dans son édition des poésies de ce poète (1759), mais cet érudit a-t-il dépouillé le Nouveau recueil de rondeaux?

| BEG. RONDEAUX, 1639. | Constance forcée.                                                     | Autant de fois Mélite me querelle (n. s.)          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ld.                  | Pour une dame qui l'invi-<br>lail à faire des rondeaux<br>salyriques. | A vous servir, il est notoire (n. s.)              |
| Id.                  | Sur un bracelet de che-<br>veux.                                      | Cette faveur que j'ay tant poursuivie (n. s.)      |
| ld.                  | Exeuse de ce que ce ron-<br>deau n'est pas meilleur,                  | De quelque sens que je me sois tourné (n. s.)      |
| Id.                  | Déclaration d'amour.                                                  | De vous aymer je me propose (n. s.)                |
| ld.                  | Sur un procès.                                                        | En bonne part de la succession (n. s.)             |
| Id.                  | Exhortation à aymer.                                                  | Il n'est plus temps de vous céler mes feux (n. s.) |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée Habert dans le Nouv. rec. de Rondeaux. 1650.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. Cb. publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Celle pièce est signée Sc. dans les éditions postérieures de la seconde partie.

| REC RONDEAUX, 1639. | Rlāme d'un rival.                             | La mine que tant vous vantez (n. s.)     |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Id.                 | Contre une maistresse ma-<br>toise et pauvre, | Le double de ce compliment (n. s.)       |
| 1d.                 | Contre l'indifférence.                        | L'indifférence à vous entendre (n. s.)   |
| Id.                 | Pour avoir à desjeuner,                       | Martin plus cher que ma prunelle (n. s.) |
| td.                 | Impalience amoureuse.                         | Plus longtemps tarder je ne vcux (n. s.) |
| 1d.                 | Contre un jaloux.                             | Que le diable aura de quoy frire (n. s.) |
| Id.                 | Sur un baiser.                                | Sur rostre bouche à demy close (n. s.)   |
| 1d.                 | Plainte d'un amant.                           | Un galant homme et franc archer (n. s.)  |
| ld,                 | Défense d'un autre ron-<br>deau.              | Vous en riez et riez hautement (n. s.)   |

# CHAMBRET (Marquis de)

Le Marquis de Chambret ou Chambray s'est servi du pseudonyme « L'Inconnu ».

Le Rec. Conrart, T. XI, renferme, sig. L'Inconnu, un remerciement à Madame Le Coq (1) qui lui avail envoyé le Louis d'Or d'Yzarn : Je roudrois bien avoir quelque chose de bean et une autre poésie adressée à Mad. la Duchesse de Vieuville et à toute son illustre Société : Amour se plaignoit naguère

La traduction de Senèque par l'abb<sup>1</sup> de Marolles (T. II) est précédée d'un sonnet de Chambret qui a été reproduit dans « les Tableaux du Temple des Muses » du même Marolles.

| MUSES HALUSTRES, 1638.   | Le Maltotier malade con-<br>sultant l'Agnean méde-<br>cm, Epig. | O Dieu la plaisante aventure (sig. L'Inconnu). |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1637. | Epig.                                                           | Paisque tant de rures esprits (sig. L'Incomm). |

#### CHAMPIGNY (de)

S'agit-il de Lambert, le musicien, dont parle Tallemant des Réaux?

« Lambert est de Champigny, il estoit enfant de chœur à Champigny mesme où il y a une Sainte-Chapelle, quand Moulinié, qui estoit maistre de la musique de Monsieur, le prit et le fit page de la musique de fa chambre de Monsieur.... On l'appeloit le petit Michel, le petit Maistre, Champigny et Lambert... »

L'abbé Paul Tallemant dit dans son discours touchant la vie de Benserade (Œuvres,

<sup>(1)</sup> Le Rec. de Conrart renferme un portrait de Doris (Madame Le Coq, note de Conrart) envoyé à Élise qui l'avait demandé, fait par M<sup>d</sup>- d'Ardenay, tille de Madame la Marquise de Chambret (ce portrait a été reproduit dans la Galerie des Portraits de M<sup>g</sup>- de Montpensier, édit, Ed. de Barthelemy).

1697) que « Presque toutes les belles paroles sur lesquelles le petit Michel, qu'on a appelé depuis Lambert, faisoit des airs, estoient composées par Benserade ».

Il est douteux que la pièce suivante soit de Lambert le musicien :

NOUV. REC. LOYSON, 1634. Epig.

Un cocu dans sa belle humeur

## **CHANDEVILLE**

Éléazar de Sarcilly, sieur de Chandeville, né en 1611, mort à 22 ans en 1633. Voici ce qu'en ont dit son compatriote Daniel Huet et l'illustre philosophe Victor Cousin :

- « Chandeville s'appelait Eléazar de Sarcilly.
- « Il naquit le 24 Mars de l'année 1611, à Brucourt, terre de son père, proche de Caen. Sa mère était de la famille du poète Malherbe. Il fit ses études de rhétorique sous Antoine Halley, professeur royal à l'Université de Caen. Il étoit parent de Mr de Grancé, et il n'avoit que 16 ans, lorsque Madame de Grancé, mère du dernier archevêque de Rouen, le mena à Paris et le produisit dans le grand monde. Son esprit y fut fort goûté. Il avoit un rare talent pour la poésie françoise. On a imprimé un petit recueil de ses vers où l'on remarque un génie heureux, noble, élégant, délicat. La plupart sont vers d'amour, dont quelquesuns sont pour Madame de Rambures et pour Isabelle de Bourgueville, fille d'honneur de Henriette, reine d'Angleterre, arrière petite fille de M. de Bras, qui fut sa première inclination. Il s'attacha au Cardinal de La Valette. L'usage de la Cour, l'étude et la maturité de l'âge faisoient espérer de lui quelque chose de grand, mais une mort avancée le ravit à la France, à l'àge de 22 ans, en l'année 1633. Il mourut à Paris d'une fièvre continue. Il fut enterré à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il supprima ses vers en mourant et aucuns n'en seroient échappés sans Mr de Scudéry qui prit soin de les ramasser et de publier ce qui nous en reste. » (Huet: Origines de Caen).
- « Il avait été introduit de très bonne heure à l'Hôtel de Rambouillet par son oncle, l'illustre Malherbe, qui, comme on le sait, avait un culte pour la maîtresse de la maison. Jeune, beau, galant, Chandeville eut auprès des belles dames qui habitaient ou fréquentaient la rue Saint-Thomas-du-Louvre, des succès à donner de l'humeur à Voiture. Il jeta un assez vif éclat dans cette société délicate, mais cet éclat ne dura qu'un moment; le beau et spirituel jeune homme s'éteignit à vingt-deux ans, laissant après lui une chère mémoire dans le cœur de tous ceux qui l'avaient connu... Pour sauver son nom de l'oubli, Scudéry publia en 1643 (1) le peu de vers qu'il en put recueillir, et sa sœur a voulu sans doute exprimer les regrets et les sentiments de l'Hôtel de Rambouillet en nous traçant, de cet aimable neven de Malherbe, un portrait pieusement flatté peut être, mais où les détails tes plus abondants attestent un souvenir tout présent encore après vingt années. » (Victor Cousin: Le Grand Cyrus, T. VII, liv. I, p. 536).

Du Pelletier a fait un madrigal sur la mort de Chandeville :

<sup>(1)</sup> Cette date est erronée, on le verra plus loin, l'édition originale des poésies de Chandeville, donnée par Scudéry, est de 1639.

Que la mort, Chandeville, a fait verser de larmes Quand la Cour tout en deuit au milieu de ses charmes Fit voir de son regret le juste sentiment; Et dès lors que la Parque eut fait cette conqueste, Apollon de dépit arracha promptement Les lawiers qu'il gardait, pour te courrir la teste

(Neuv. Rec. des bons vers de ce temps. 1646).

On trouve une lettre, — peu intéressante d'ailleurs. — de Du Pelletier à Chandeville (lettre 18, p. 89) dans les Lettres nouvelles du sieur Du Pelletier. Paris. Chez l'autheur. 1655. In-8.

#### On a de Chandeville:

Diverses poésies de fen Monsieur de Chandeville, Paris. Augustin Courbé. 1639, In-4 de 4 fl. lim. n. chift., y compris le titre, p. 1 à 24.

Diverses poésies de feu Monsieur de Chandeville, Paris, Augustin Courbé, 1643, In-4 de 2 ff. lim. y compris le titre, p. 1 à 24.

Cette édition est semblable à la précédente, mais elle ne renferme pas la Préface de M<sup>r</sup> de Chandeville sur le *Trompeur puny* de M<sup>r</sup> de Scudéry qui occupait 2 ff.

Enfin une réimpression de l'édition originale de 1639 dont ou ne connaît qu'un exemplaire, celui de la Bibl. Nationale, a été donnée à Caen, Imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, 1878, par M. Arm. Gasté, sous le titre : Poésies de Eléazar de Chandeville, neveu de Malherbe, avec introduction et notes.

Les poésies de Chandeville figurent dans tous les recueils collectifs donnés par Chamhoudry et dans celui-d'Estienne Loyson de 166t, qui n'est d'ailleurs qu'une réimpression pure et simple d'un recueil antérieur de Chamhoudry:

Nous avons indiqué les noms des personnes auxquelles sont adressées certaines poésies ci-dessous d'après des annotations manuscrites, d'une écriture du temps, sur un exemplaire de l'édition de 1643.

| вес. свамноству, т. 11,1652. | Sonnel,                                                    | Agréables pensers ne m'abandonnez pas            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Id.                          | Elégie (pour Mad. de Ha-<br>rambure (1).                   | Enfin quand ce discours me cousteroit la vie     |
| 1d                           | Sur le Ligdamon de M <sup>r</sup> de<br>Scudéry, Dislogue, | En peignant Ligdamon d'une valeur extresme       |
| ld.                          | Stances.                                                   | Il est temps de parler, la douleur me transporte |
| Id.                          | Sonnet,                                                    | Je ne voy rien de beau, si je ne vois vos yeux   |
| ld.                          | Chanson.                                                   | Je suis content, malgré la tyrannie              |
| id,                          | Combat de l'amilié et de<br>l'amour,                       | Je vous ayme Silvic, il est temps de le dire     |
| ld.                          | Epig. imitée de Buchanan.                                  | Lors que je suis près d'Isabelle                 |

<sup>(1)</sup> Marie Tallemant, cousine de Tallemant des Béaux, avait éponsé Jean de Harambure, seigneur de Romefort et de la Boissière, capitaine des oiseaux du Boi.

| REC. CHAMBOUDRY, T. II, 1652. | (Pour Mad, de Haram-<br>bure). St.                                                                                             | Mon cœur es-tu si foible, et si peu généreur     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1ð.                           | Elégie (pour Mad. de Couigoy).                                                                                                 | Objet le plus charmant qui règne en l'Univers    |
| Id.                           | St. sur la mort d'Alcide.                                                                                                      | Qu'Alcide ne soit plus! que le malheur des armes |
| Id.                           | (Pour Mad. de Haram-<br>bure). St.                                                                                             | Que mon audace est insensée                      |
| fd.                           | Regrets de Silvie sur la<br>mort d'Angélique sa<br>sœur. St. (Sur la mort de<br>Mad. Tallemant, sœur de<br>Mad. de Harambure). | Tristes pensers, noires fureurs                  |
| 14.                           | L'Amour. A Clorinde.                                                                                                           | Vostre orgueil m'a bien fait connaistre          |

A consulter: Victor Cousin: La Société française au XVII<sup>o</sup> siècle. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — L'introduction de l'édition des Poésies de Chandeville donnée par M. Armand Gasté, 1878.

### CHAP.. voir CHAPELAIN

# CHAPELAIN (J.) \*

Voir T. I, p. 142.

Les lettres de Chapelain ont été publiées par M. Tamisey de Larroque. Imprimerie nationale. 2 vol. 1880-1883.

Le Recueil de Conrart renferme plusieurs pièces de Chapelain. Nous citerons :

(T. II. Nº 151). Sonnet: Quel astre flamboyant sur notre Parnasse crre

(T. XXI. In-4). Rép. de M. Chapelain pour La Pucelle : L'ambilieux désir des couronnes humaines

La Bibliothèque Nationale possède : Manuscrits, fonds français, nouvelles acquisitions (N° 1890), les Poésies autographes de Chapelain.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 11 pièces de Chapelain:

| REC. SERCY, IV P., 1658. | A M. le Marquis de Mon-<br>tosier sur son mariage.<br>Sonnet. | Amoureux chevalier que mille hauts faits d'armes |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ld. v v., 1660.          | Lirfée, reyne d'Argène à la<br>Cour d'Arténice. St. (1)       | Belles dames, francs chevaliers (n. s.)          |

<sup>(1)</sup> Ces stances sont données à Chapelain par Tallemant des Réaux : Hist. T. II, p. 499 (édit. Paulin Paris).

| REC. RONDEACK, 1639.            | Héfense d'une dame accu-<br>sée de ne pouvoir faire<br>de roudeaux.                                        | En vérité, je veux mal à Voiture (n. s.)      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Sur la mort de M. de Gué-<br>briant. Sonnet.                                                               | Illustre Guébriant qui fut l'âme et la vie    |
| aec. rondeaux, 1639.            | A.M. M. L. D. M. R. à son<br>retour de la campagne.                                                        | de ne le puis souffrir aucunement (n. s.)     |
| red. sercy, 19., 10 éd., 1653.  | A Mme de Longueville, Son-<br>nel,                                                                         | Job frappé d'une p'aye horrible               |
| NOUV. REC. LOYSON, 1657.        | Tombean de M. Du Pny,<br>Sonnet,                                                                           | Le célébre Du Puy, qu'avoit pour sa colonne   |
| вес. sercy, ге., 2º éd., 1653.  | Epitaphe de M. de Montau-<br>sier (tué à la reprise des<br>Bains de Bornio en Val-<br>teline). Sonnet (t). | Montausier en ce lieu vit ses courses hornées |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Récit de M <sup>no</sup> P. (Paulet) au<br>ballet des Dieux repré-<br>sentant l'astredu Lyon (2)           | Mortels de qui l'esprit s'estonne             |
| нес. sercy, гр., 11º éd., 1653. | A la puissante princesse Epi-<br>charis, reyne des Egyp-<br>tiens, St. (3).                                | Reyne de cos peuples adroits (n. s.)          |
| REC. SERCY, V.P., 1660.         | L'Aigle de l'Empire, à la<br>Princesse lulie.                                                              | Triomphante amazone, invincible Julie n. s.)  |

### CHAPELLE

Claude Emmanuel Lhuillier, dit Chapelle ou La Chapelle (4), né en 1626, à La Chapelle Saint-Denis, près Paris, d'où lui est venu le surnom qu'il a gardé, mort à Paris en septembre 1686. Il était fils naturel de François Lullier ou Loullier on Lhuillier, maître des Comptes, homme d'esprit et fort riche. Nous renvoyons pour sa vie et ses œuvres à l'édition des Œuvres de Chapelle et de Bachaumont, due à M.Tenant de Latour, de la Bibl. elzév. Paris, P. Jannet, 1854, in-16.

M. Maurice Souriau, professeur à l'Université de Caen, a publié récemment le « Voyage d'Encausse tait par Messieurs Chapelle et Bachaumont » d'après un manuscrit inédit et avec une préface critique (Caen. L. Jonan. 1901) Cette édition établit le texte, pour ainsi dire définitif, de ce « petit chef-d'œuvre ».

L'édition originale du Jugement de Paris de Dassoucy. Paris. Tonssainct Quinet, 1648, in-4, renterme dans ses pièces liminaires une poésie de cinq vers et un rondeau sig. C. E. de La Chapelle.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est sig. d'Etlan dans le Rec. Conrart où il n'a que cinq vers ; il figure dans le manuscrit autographe des poésies de Chapetain. Bibl. Nationale. Nº 1890.

<sup>(2)</sup> Cette pièce signée Montfaron est de Chapelain, voir Historielles de Tallemant des Héaux.

<sup>(3)</sup> Ces stances sont sig. Chap. à la table de la troisième édition de la le partie du Rec. de Sercy, 1634.
(4) Voir le T. III pour les pieces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Les Poésies et lettres de M. Dassoucy, 1653, donnent également une pièce de Chapelle à Dassoucy sur ses Œuvres meslées et le Voyage de Sens adressé à Chapelle par Dassoucy.

Presque toutes les pièces de Chapelle, y compris son « Voyage » avec Bachaumont, ont paru de 1650 à 1700 dans les recueils collectifs.

Nous donnons à l'Appendice la poésie de Chapelle qui ne se trouve pas dans l'édition Saint-Marc.

Voici les pièces de ce poète publiées jusqu'en 1661:

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans l'édition des Œuvres de Chapelle et de Bachaumont donnée par Saint-Marc. La Haye, 1755.

| rec. sercy, 1и р., 1656.         | Lettre.                                          | Ami, dis-moi que je le sache * (n. s.)    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Id , 11 P., 1653.                | Contre une maîtresse indi-<br>gente. Sonnet (1). | Ami je ne puis resssentir * (sig. C.)     |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653  | Pour M <sup>He</sup> de Lenclos.                 | A Ninon, de qui la beauté * (n. s )       |
| NOUV.CAB. DES MUSES(B), 1658.    | La belle sans esprit, St.                        | Idole, palais enchanté (n. s.)            |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653 | L'ombre de Daphnis à Da-<br>mon (2).             | Je t'avois bien dit que ma vie * (n. s.)  |
| 1d.                              | A Damon Epistre (2)                              | Ne verrais-je jamais Ninon * (n. s.)      |
| REC. SERCY, H P., 1653.          | Contre une maîtresse indigente. Sonnet (1).      | Ninon, ma compagne très chère * (sig. C.) |
| ld. m.e., 1656.                  | Sur l'Eclypse. St.                               | Quel moyen de s'en dispenser * (n. s.)    |

A consulter: Segraisiana. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 200. — Voltaire: Siècle de Louis XIV; Corresp générale. — Titon du Tillet: Parnasse français, p. 411. — Guéret: La Promenade de Saint-Cloud. — D'Alembert: Eloge de Chapelle. — Le Bas: Dict. encyclopédique de la France. — Desessarts: Siècles littéraires. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Œuvres de Chapelle et de Bachaumont, édit.: Saint-Marc, 1755; Tenant de Latour (Bibl. elzévirienne). — Nouv. biog. univ. de Didot, art. de Ed. de Manne. — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés.

# CHAPPUIS ou CHAPPUYS

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur ce poète, ami de Du Pelletier, et qui chantait de préférence Cupidon et Bacchus; nous n'osons l'identifier avec le sieur de Lagouto ou La Goutte, conseiller au Présidial de Montbrison, mais c'est peut-être le même personnage (voir ci-après).

<sup>(1)</sup> L'édit, de Saint-Marc a indiqué cette pièce comme ayant paru dans la Ire partie du Rec. de Sercy, p. 400, c'est une erreur d'impression, elle figure pour la première fois dans la lle partie.

<sup>(2)</sup> Ces deux pièces sont sig. Lager dans le Manusc. 12680 de la Bibl. Nationale.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renterment 7 pièces de Chappuys :

| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Pour les chevaliers de la<br>table quarrée, à leur<br>Maîtresse, Rondeau,                                                     | De six on sept, vous estes adorée                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1d.                      | Pour les Dominiquains.<br>Bondeau,                                                                                            | Dominiquains mais enfans de la gloire            |
| 1d.                      | Le Temple de l'Amour.                                                                                                         | Doux séjour des mortels! délices de nos yeux!    |
| Id.                      | Sur la mort de M. de la<br>Vanre Sonnet.                                                                                      | Le Ciel en te formant voulut faire connestre     |
| 1d.                      | Le Temple de la Débauche<br>ou Alexandre beuveur,<br>poème héroï-comique,<br>dèdi€ à M. Collelet,                             | Lors que tout l'Univers eut soumis ses Provinces |
| ld.                      | Sur la mort de M Magnien,<br>qui mourut à Paris de la<br>blessure qu'il reçut à la<br>journée de Saint-Autoi-<br>ne, Sonnet.  | Lors que tu commençois å déployer le hras        |
| Id.                      | Pour ceux qui fréquen-<br>toient le logis de Sainet<br>Dominique, qu'on appel-<br>toit dominicains. Ron-<br>deau : Aux Dames. | Nous sommes dix, tous francs beuveurs.           |

# CHAPPUYS, sieur de LAGOUTO

Voir également Chappuis et La Goutte.

Gabriel Chappuys, sieur de Lagouto ou La Goutte, était conseiller au Présidial de Montbrison. Marolles, dans ses Mémoires (T. III, p. 256), parle « de ses vers imprimés pour l'Archevesque de Lyon, Camille de Neufville, et sur d'autres matières agréables ».

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648, | Sur M., de Brésè.    | Enfin ce grand guerrier n'est plus qu'un peu de<br>[cendre |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ld.                       | Sur M. de La Maison. | Faut-il, o grand Héros que la lai du trespas               |
| 1d.                       | Sur M. de Vinoles,   | Lors que pour faire voir ton courage et ton zêle           |
| ld.                       | Sur M. de Brésé.     | Toy qui receus des Cieux la vertu comme un don             |

### CHARLEVAL

Voir également Cha...

Charles-Jean-Louis Faucon de Ry, seigneur de Charleval (1), né en Normandie vers

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

1613, mort à Paris en 1698. Scarron disait de lui « que les Muses ne le nourrissaient que de blanc-manger et d'eau de poulet ».

Saint-Marc a réuni en 1759 les poésies de Charleval éparses dans les recueils collectifs du temps, mais n'ayant pas en mains les éditions originales de ces recueils, il a attribué à ce poète des pièces qui ne lui appartenaient pas.

On doit à Charleval:

« La Conversation du marèchal d'Hocquincourt et du P. Canaye », imprimée dans les Œuvres de Saint-Evremond.

Le Discours sur Horace, qui est en lête de la traduction de Dacier.

Le Recueil de Conrart renferme quelques pièces de Charleval parmi lesquelles quatre épigrammes (inédites, T. IX, in-folio, p. 37) dignes de figurer dans le Cabinet satirique.

Vigneul-Marville dans ses Mélanges d'histoire et de littérature (T. III, p. 265) parle de Charleval : « Le style poétique de M. de Charleval approche de celui de Clément Marot, pour qui cet homme illustre avait une inclination particulière, comme il le témoigne par ces vers qu'il adresse à... :

Les Œurres de Maître Marot Ne sont pas Gibier à dévote, Je vous les prête seulement, Gardez bien qu'on ne vous les ôte. Si quelqu'un vous les escamote, Je le donne au Diable Astarot. D'autres sont fous de leur Marote, Moi je le suis de mon Marot. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 44 poèsies de Charleval, dont 40 seulement figurent dans l'édition de Saint-Marc. Sur les pièces des recueils collectifs qui sont dans cette dernière, 10 ont pour auteurs : Habert de Cérisy, G. Colletet, Dalibray, Des Barreaux, Des Réaux, Juguenay, Malleville, Maucroix, Sarasin et Scarron.

Nous donnons à l'Appendice les quatre pièces en quelque sorte inédites.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans l'édition donnée par Saint-Marc. 1759.

| NOUV.CAB.DES MUSES(B),1658.     | Sonnet (1).            | A la fin votre indifférence * (n. s.)            |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Sonnet (2).            | Alors que le Soleil commence sa carrière *       |
| ld.                             | Pour M. L. Sonnet (2). | Amans qui dans les maux dont Manon est atteinte* |
| REC. SERCY, 1P., 4re éd., 1633. | -Madrigal (3).         | Amarante, riche en beauté * (sig. C.)            |

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'est citée par Saint-Marc que d'après la Ve partie du Rec. de Sercy, 1660.

<sup>(2)</sup> Sig. C. à la table.

<sup>(3)</sup> Cette pièce se trouve dans les Poésies de Malleville, 1649, elle a été donnée par erreur à Charleval par Saint-Marc.

| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653.  | A M. Sarrazin. Stances [1].                                                       | Ami, je te demande au vrai * (n. s.)                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JARDIN DES MUSES, 1643.          | Epig. (2).                                                                        | Au-dedans ce n'est que malice * (n. s.)                                      |
| REC. SERCY, IV P., 1638.         | Pour des dames qui, étant<br>au Cours, furent altaquées<br>par des voleurs.       | Au milieu de ce cours, qu'une puissante reine * (sig. Ch.)                   |
| пес. seвсу, гр., fre éd., 1653.  | A Mad. L. M. Sur un refus. St.                                                    | Avec tant de beauté vous rejetez mes larmes * (n. s. et sig. Ch. à la table) |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Sarabande.                                                                        | Belle Iris, malgré vostre courroux                                           |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Stances.                                                                          | Bien que mes espérances vaines * (sig. C.)                                   |
| ld.                              | Sonnet.                                                                           | Caliste, aimable en toute chose * (n. s.)                                    |
| REC. SERCY, 1 p., 1re ed., 1653. | Un cavalier prisonnier à la Bastille                                              | Cavalier que la Parque joué * (n. s.)                                        |
| REC, PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Sarabande de Le Camus(3).                                                         | Celuy qu'Amour n'a jamais pu charmer * (n. s.)                               |
| REC. SERCY, II P., 1653.         | Madrigal (4).                                                                     | C'en est fait, il me faut mourtr * (sig. C.)                                 |
| REC. SERGY, 1 P., 2º éd., 1633.  | Air (5).                                                                          | C'est bien à tort que l'on se plaint d'amour * (sig. C.)                     |
| rec. sercy, if P., 1653.         | Sur l'amour de M. de G. et                                                        | C'est par trop consulter maraison importunc*(n.s.)                           |
|                                  | de M <sup>me</sup> de P. St,                                                      | Cette dame n'est qu'artifice, voir : Au-dedans ce<br>[n'est que malice       |
| Id.                              | A. M. M. L. M. Madrigal.                                                          | Chacun parle déjà de mon amour extrême* (n. s.)                              |
| вес. sercy, т.р., 2° éd., 1653.  | A N <sup>**</sup> qui demandoit une jupe (6).                                     | Cloris cherchez ailleurs vos dupes* (sig. C. d'après<br>Saint-Marc)          |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Sonnet.                                                                           | Comtesse, dont l'indifférence * (n. s.)                                      |
| REC. SERCY, 1 P., 11e éd., 1653. | Adieu (7).                                                                        | Cruelle qui trouvez des charmes * (n. s.)                                    |
| пес. ѕевсу, ин р., 1656.         | Sonnet (sur la mort du<br>perroquel de M <sup>me</sup> du Ples-<br>sis-Bellière). | Cy-gist qui n'eut jamais un esprit de chicane * (sig. de C.)                 |
| fine Galanterie, 1661.           | Paroles de raillerie (8).                                                         | Détté de qui les mortels * (n. s.)                                           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.         | Sur une queste. Sonnet.                                                           | De quel charme nouveau, mon âme es-tu blessée • (sig. Ch.)                   |
| REC. SERCY, 11. 2º éd., 1653.    | Epig.                                                                             | Eclairez-moi d'une seule étincelle * (sig. Ch.)                              |
| ld.                              | Epig. (9).                                                                        | Faut-il que le destin m'outrage * (n. s.)                                    |
|                                  |                                                                                   |                                                                              |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée M. dans la troisieme édition de la 1º partie (1654).

<sup>(2)</sup> Saint-Marc cité cette pièce : Cette dame n'est qu'artifice, d'après le Rec. de Sercy III. p. où elle est sig. M. et d'après le Ménagiana où elle est attribuée à Charleval.

<sup>3)</sup> Cette chanson est donnée par Saint-Marc à Charleval d'après le Rec. de Barbin, 1692.

<sup>(4)</sup> Cette piece est attribuée à Charleval par Saint-Marc et à Maucroix par Walckenaer.

<sup>(5)</sup> Cet air est signé Dalibray dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant, 1661.

<sup>(6)</sup> Cette épigr. n'est pas de Charleval, à qui Saint-Marc l'a attribuée par erreur, mais de Juguenay (voir ce nom).

<sup>(7)</sup> Sig. C. à la table.

<sup>(8)</sup> Cette pière de trois strophes de six vers est un extrait de la Chanson à hoire : Nous blâmons les ambitieux (six strophes)

<sup>(9)</sup> Voici à quoi le sort m'engage Rec. de Barbin, 1692.

| REC. SERCY, II P., 1653.          | Sonnet (1).                                                                 | Gémissant sons le faix d'une triste aventure * (n. s.)        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1653.   | Epig.                                                                       | Il est une trop grande dupe * (n, s.)                         |
| REC. SERCY, V P., 1660.           | Epig. (2).                                                                  | J'ai trouvé dans mon voisinage * (n. s.)                      |
| Id. 11 P., 1653.                  | Epig. (3).                                                                  | Je mourray de trop de désirs * (sig. C.)                      |
| Id. iv P., 1658.                  | Stances.                                                                    | Je n'en mentiray point, et ma tristesse extrême * (sig C.)    |
| Id. 11 P., 1653.                  | Sonnet (4).                                                                 | Je possède, il est vray, des maisons à la ville * (n. s.)     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661        | Villanelle,                                                                 | L'Amour qui me presse                                         |
| td.                               | Gavolle de Le Camus (p. 421).                                               | L'Amour trouble mon repos                                     |
| REC. SERCY, II P., 1653.          | Pour M. L. M. Sonnet (5),                                                   | Manon se porte mieux, ah! quel sujet de joye * (n. s.)        |
| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1853,   | Madrigal (6).                                                               | Mes yeux, vous regardez (ou rous avez veu) Cloris* (n, s,)    |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Sarabande (p. 497).                                                         | N'affectons pas un amour malade                               |
| REC. SERCY, I P., 2º éd., 1653    | Les religieuses réfugiées à<br>Paris, St.                                   | O très charmantes prisonnières * (sig. C.)                    |
| ld. 1P., 1re éd., 1633.           | Sonnel (à Mad. de Haram-<br>bure, cousine de Talle-<br>mant des Réaux) (7). | Philis, d'un petit mal voulant borner le cours * (n. s.)      |
| BEC. SERCY, 111 P., 1656.         | Sonnet.                                                                     | Philis, que des oiseaux charme le doux ramage $*$ (sig $C.$ ) |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | A M. M. L. M. Soanet (8).                                                   | Quand j'apperceus Philis si brillante et si belle * (n, s,)   |
| rec. sency, игр., 1656.           | St. Il se moque de la Coquetterie de Philis (?)                             | Quand je jure Philis que vous êtes un ange* (n.s.)            |
| ld. n. p., 1653.                  | A MM. L. M. Madrigal                                                        | Si vous voulez que tousjours je vous aime * (sig. C.)         |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet figure dans le Rec, de Conrart avec la signature Des Barreaux; Saint-Marc, s'appuyant sur l'initiale C, l'a donné par erreur à Charleval.

<sup>(2)</sup> A la suite se trouve une réponse : Dieux ! que je plains cet avocat

<sup>(3)</sup> Cette épig., qui n'est pas à la table, figure également dans les Œuvres de Benserade (1697) et elle est sig. Cérisy dans le manusc. 12680 de la Bibl. Nationale. Fr. Maynard dans une lettre à M. de Marmiesse l'attribue aussi à de Cérisy.

<sup>(4)</sup> Ce sonnet, attribué à Charleval par Saint-Marc, est dans les Poésies diverses de G. Colletet, 1656.

<sup>(5)</sup> Sig. C. à la table.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est sig. Scarron dans le Rec. des plus beaux vers de 1661 où elle a deux strophes au lieu d'unc.

<sup>(7)</sup> Ce sonnet est de Des Réaux (Tallemant) d'après l'édition des Historiettes donnée par MM. Paulin Paris et Monmerqué.

<sup>(8)</sup> Ce sonnet a été donné à Charleval par Saint-Marc d'après le Rec. de Barbin, 1692 : Inconstance des Yeux : Quand j'aperçus Daphnée si pompeuse et si belle. Il est sig. à la table des diverses éditions du Rec. de Sercy, l° ρ. : S. F. R. C., Sc. ou de M., et sig. Charleval dans le manusc. 12680 Bibl. Nationale.

<sup>(9)</sup> Ces stances, données à Charleval par Saint-Marc, sont de Sarasin, elles figurent dans ses Nouvelles Œuvres, 1674.

```
REC. SERCY, IP., 1re éd., 1653. Sonnet (1). Une trouppe servile, inconstante, folditre * (sig.Ch.)

FINE GALANTERIE, 1661. Paroles amoureuses. Vous preschez dans la caballe * (n. s.)
```

A consulter: Vigneul-Marville: Mélanges d'hist, et de litt, T. I. p. 268; T. III, p. 265. — Goujet: Bibl. franç, T. XVIII, p. 342. — Poésies de Charleval, notice de Saint-Marc (1759). — Feller: Dict. hist. — Le Bas: Dict. encyclopédique de la France. — Tallemant des Réaux: Historiettes (édit. Paulin Paris). — Nouv. biog. univ. de Didot. — Armand Gasté: La querelle du Cid. 1895.

#### CHARPY

Nicolas Charpy (2), dil Sainte-Croix, aventurier et visionnaire français, né à Sainte-Croix (Bresse), mort vers 1670. Voici ce qu'en dit Mézerai : « Il avait été secrétaire de M. de Cinq-Mars, et étoit hors de son service quand il fut arrêté à Narbonne. Il s'estoit mêlé de bien des choses. En 1648, il avait fait un faux sceau. Deux de ses compagnons furent pris ; un mourul en prison, l'autre s'évada durant la guerre par un trou de la Conciergerie avec quatre-vingts prisonniers. Ils avoient accusé Charpy qui fut pendu en effigie à la Grève. Il se tint caché pendant un mois dans une cave jusqu'à ce que la Conr se fut enfuie la nuit de Paris. Dans ce désordre, il gagna les frontières, et alla en Savoie où il se fit nommer Sainte-Croix. Depuis il est revenu en France, est fort bien à la Cour et un des sous-ministres. Il est tombé en dévotion enthousiastique, et fait le prophète. »

Comme il y a en trois Charpy: Nicolas, Louis et Jean, il est difficile de faire la part de chacun dans les ouvrages qui portent ce nom. Le P. Lelong et Moréri ne sont pas d'accord à leur sujet.

On a de N. Charpy, en dehors de ses œuvres en prose dont on trouvera la liste dans le Dict. hist. de Moréri :

Ode à Monseigneur de Cinq Mars, grand escuyer de France, par N. Charpy, secrétaire de Mon dit Seigneur. Paris. V\*\* Jean Camusat. 1640. In-4. Titre et p. 1 à 13.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 5 pièces de Charpy:

REC. SERCY, IP., 2° ed., 1653. Au frère de M<sup>me</sup> de Chastillon, Sonnet.

Id. A M<sup>me</sup> de Chastillon, Sonnet (3).

Au frère de M<sup>me</sup> de Chastillon, Son-Que je vois de rapport de votre frère à vous (n, s.)

<sup>(1)</sup> Mr P. Lacroix a attribué cette pièce à Corneille. Mr E. Picot, dans sa Bibliographie Cornélienne, dit que ce sonnet anonyme est signé C. à la table; dans l'exemplaire de l'édition originale de la 1º partie que nous avons eu en mains, il est signé Ch.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. Charpy publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Ce sennet, signé, et auquel îl est fait allusion dans l'Historiette de Charpy (de Tallemant des Réaux), est adressé à Mile de Bouteville dans le Nouv. Rec. Loyson, 1654, et le premier vers y est légèrement modifié : Que je vois de rapport de vostre père à vous

REC. SERCY, 1 P., 2° éd., 1653. Pour Mme de Chastillon et son frère. Sonnet.

CHEVILLES M° ADAM, 1644. Plainte contre M° Adam. St. Superbes déitez du Temple de Mémoire

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert (1). Vous que les beaux yeux de Silvie (n. s.)

A consulter: Moréri: Dict. hist. — Dupin: 'Table des auteurs ecclés. (XVII° siècle) N° 2296. — Dom Calmet: Dict. de la Bible. — Papillon: Bibl. des auteurs de Bourgogne. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot.

## CHARTRES (de) voir SAINT-CHARTRES

#### CHAU...

Nous n'avons pu découvrir le poète dont le nom commence par ces qualre lettres. Est-ce le Chauveau qui a signé une épigramme dans la Muse naissante du petit de Beauchasteau?

REC. BONDEAUX, 1639. A nu amant fascheux (2). La façon dont me voulez plaire (n. 8)

#### CHAUVEAU

Est-ce François Chauvean, dessinateur et graveur, né à Paris en 1621, mort le 3 Février 1676?

MUSE BEAUCHASTRAU, 1657. Epig.

Cet enfant fait si bien, soit en vers, soit en prose

#### **CHEVREAU**

Urbain Chevreau (3), né à Loudun le 20 avril 1613, mort dans la même ville le 15 Février 1701. La plus grande partie de sa vie se passa en voyages, il fut en 1678 d'abord précepteur et ensuite secrétaire des commandements du duc du Maine. Il se retira à Loudun plusieurs années avant sa mort.

La liste de ses ouvrages a été donnée dans les Mémoires de Nicéron, T. XI et XX et complétée dans la Nouvelle biographie universelle de Didot, T. X. Elle peut être augmentée de l'ouvrage suivant décrit au Cat. Chédeau. nº 512:

Poésies chrestiennes. In-8, v. m. fil. (aux armes du duc du Maine).

<sup>(1)</sup> Cel air est donné à Charpy par le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

<sup>(2)</sup> Ce rondeau est signé Chau.. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux. 1650.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Chevreau publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Manuscrit autographe d'Urbain Chevreau. On lit sur le feuillet de garde : Julioduni Id. Mart. A. M. DC. LXXXV (1685) Urbanus Chevraeus.

Sur euviron 200 p. dont se compose ce manuscrit, les poésies chrétiennes en occupent 26. A la suite se trouvent des billets, des lettres et des pièces en vers adressés au duc du Maine, à M. le M. de C..., à M. de la M..., à M. Le Fèvre. Le volume se termine par des lettres en latin au duc du Maine datées de Loudun, 1685.

M. Bernardin dans son Tristan L'Hermite 'Paris, 1895) dit que Chevreau, ami et imitateur de Tristan, avait fait imprimer des *Lettres* en 1637, lettres qui ne sont pas citées par Nicéron.

Les recueils collectits publiés de 1636 à 1661 renferment 17 pièces de Chevrean :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Poésies de Chevreau, 1656.

| вес. снамносову, 1652.          | La Muette ingrate, St. (1).                                          | Astres pernicieux dont la noire influence (n. s.)                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ld.                             | La Belle voilée, St. (2),                                            | Blessé par un coup (ou d'attentat ou d'un malheur)<br>[imprévu (n. s.) |
| 14.                             | Epig. (3).                                                           | Certes Lize a reca des Dieux (n. s.)                                   |
| REG. SERGY, Cr., 150 éd., 1650. | Sur les deux sonnets de<br>Job et d'Uranie, St. en<br>faveur de Job. | C'est en fait, Uranie, il faut rendre les armes                        |
| вес, снамногову, 1652,          | Madrigal (3).                                                        | Chucan scait que Lize est buen aise (n. s.)                            |
| NOUV, REG. LOYSON, 1634.        | La France à Mgr le Ma-<br>réchal de Schomberg,<br>Ode,               | Digne et généreux Fils d'un Père glorieux                              |
| BEC, SKBCY, 1P., 110 ed., 1653. | Madrigal sur le sonnet de Job.                                       | lry d'une immortelle et funeste couleur                                |
| REC. CHAMHOUDRY, 1652.          | La vieille amonreuse.                                                | Il est done vray que vous souffrez * (n. s.)                           |
| REC. (HAMHOUDRY, T. II, 1632    | L'indiscret, 81,                                                     | U est vray, je Uni dit, mais ne m'en blusmez pas* (n. s.)              |
| CHEVILLES Mª ADAM, 1674.        | A Maître Adam, St.                                                   | Ulustre mennisier dant le noble transport                              |
| REG. SERCY, 11 P., 1653.        | Virelay.                                                             | La femme (on La dame) la plus fidelle •                                |
| нес. снамногону, 1652.          | Epig, (3),                                                           | Lize a Phaleine si mauvaise (n. s.)                                    |
| REC. SERCY, 111 P., 1636.       | Stances,                                                             | Mes yeur vous ont parle de mes pemes cruelles* (n. s.)                 |
| вес. симпостку, 1652.           | La belle Gueuse,                                                     | Noble et fameux objet d'une triste advanture*(n.s.)                    |
| REC. SERCY, LP., 1reed., 1633.  | La belle en deml. St. 40.                                            | Notice divinité qu'on ne j'ent assez cramdre $*(n,s_i)$                |
| Id.                             | Sonnet,                                                              | Pourrois je surpasser, alors que je vous voy * (n.s.)                  |
| яес, силмночику, 1652.          | f.a belie avengle,                                                   | Que le sort en naissant se pleust à m'affliger *                       |

<sup>(</sup>I) Ces stances portent comme titre dans l'édition de 1650 de la Belle Gueuse; Suitte de la Belle Gueuse.

<sup>(2)</sup> Id. Id. Suitte et troisième partie de la Belle Gueuse.

<sup>(3)</sup> Ces épig sont à la suite des trois parties de la Belle Gueuse, 1650.
(4) Celte pièce est siguée Benserade Bens.) à la table, mais elle est donnée à Chevreau dans la secende édition de la 1re partie du Rec. de Sercy.

A consulter: Ancillon: Mémoires concernant la vie et les ouvrages de plusieurs modernes. — Mémoires de Trévoux. Mars 1701. — Nicéron: Mémoires, T. XI et XX. — Baillet: Jugements des savants. — Titon du Tillet: Parnasse français, second Suppt. — Cat. Soleinne. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. X. — Albert de la Fizelière: Chevreau et la reine Christine (Bulletin du Bibliophile, 1858, p. 1058).

#### CHIFFLET \*

Dans le T. I, p. 144, nous avons cité trois Chifflet sans pouvoir attribuer les pièces insérées sous ce nom dans les Délices de la poésie française (dernier recueil) de 1620. Les Epigrammes de Colletet (1653) nous permettent de préciser. Ce petit volume renferme, en effet, une épigramme de G. Colletet sur « les Épigrammes de Philippe Chifflet, son frère d'alliance (1622). » Ce Philippe Chifflet, né le 10 Mai 1597, mort après 1663, sur lequel Nicéron a écrit une notice (T. XXV, p. 274) était en 1633 « doctenr ès droit civil et canon, prieur et seigneur de Bellefontaine, protonotaire apostolique, et chanoine de l'église métropolitaine de Besançon »; en cette qualité, il approuva un poème de Tristan L'Hermite: « La Peinture de Son Altesse Sérénissime » (l'infante Isabelle Claire-Eugénie, fille de Philippe II d'Espagne) et, comme il était poète, il félicita Tristan par un sonnet (Voir le Tristan L'Hermite de M. Bernardin).

Le Jardin des Muses renferme une épigramme de Phifippe Chifflet qui avait paru dans les Délices [dernier recneil] 1620. (Voir T. 1).

#### CHRESTIEN (F.)

Florent Chrestien appartient au XVI° siècle. Né à Orléans en 1541, mort à Vendôme en 1596, il tot précepteur du jeune prince de Béarn qui devint roi sous le nom de Henri IV. La liste de ses ouvrages se trouve dans les Mémoires de Nicéron, T. XXXIV.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Jacques Cujas (Bourges, 1590). Le grand livre des lois ne fut judis qu'un corps

A consulter : La Croix du Maine : Bibl. franç. — Nicéron : Mémoires. T. XXXIV. — De Thou : Histoiré. — D. Géron : Bibl. du diocèse d'Orléans. — Biogr. des hommes illustres de l'Orléanais. — Eloy : Dict. de la Médecine.

#### CLAPISSON (Mad. de

Mad. de Clapisson était la femme d'un Contrôleur général de l'artillerie de France.

REC. SERCY, HP., 1653. Sur le reclus du Mont Valérien. Sonnet (1). Passant, si ton esprit est assez curieux (n. s.)

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est signé Mad. de "" dans la seconde édition de la 11° partie 1654 et Madame de Clapisson dans l'édition de 1662.

# **CLORIMANT**

Nous n'avons pu découvrir le personnage caché sous ce pseudonyme.

BECUFIL D'OCTAVIE, 1658.

Epistre (1).

O belle et divine Amadonte

## CLUNI (de)

De Cluni était avocat au Parlement.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Si pour des jeux d'enfants des excellens esprits

1d. 1

ld.

Tous ces excellens vers que tout le monde admire

# CODONI (2)

La pièce ci-après de la I<sup>ro</sup> p. du Rec. de Sercy), est signée M<sup>r</sup> Godoni, avec le titre : Response pour Madame de Semur, depuis la mort de son mary, dans l'édition Paulin Paris des Historiettes de Tallemant des Réaux. T. IV. p. 28. Elle est précédée d'un madrigal pour le Président Toré : Voyez ce que vous hasardez (3) et suivie d'un autre : Réplique à Madame de Semur, qu'on dit être de Habert de Montmaur, maistre des requestes : Charite, si vous hasardez.

Les manuscrits de G. Colletet et de Fr. Colletet, brûlés dans l'incendie de la Bibl. du Louvre renfermaient plusieurs poèsies sig. Codoni.

De plus, les Plaintes d'Acante et autres œuvres du sieur Tristan. Anvers, H. Aertssens, 1633, pet. in-4 possédent, dans leurs poésies liminaires, un sonnet du Sieur de Codoni.

REC. SEBCY, FR., 17º éd., 1633. Rép. à l'épig. : Voyez ce que vous — Caliste (ou Charite) sans rien hazarder hasardez. (sig., C.)

#### COLLETET (G.) \*

Voir le T. I, p. 147 pour ses pièces publiées dans les recueils collectifs jusqu'en 1635 et le T. III, pour celles données de 1662 à 1700.

Les témoignages les plus probants sur la vie d'un écrivain sont ceux de ses con-

<sup>(</sup>I) Amadonte pour Madonte désignait la comtesse de Maure, mais rien ne preuve que cette épître lui soit adressée (Voir Somaize : Dict. des Précieuses).

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pieces sig. Codoni ou Godoni publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Ce madrigal a été publié dans le Rec. de Sercy, les p., les éd. 1653 sous le titre : A la belle A, sur son mariage.

temporains, et comme le pauvre Guillaume Colletet a été tant soit peu maltraité par Boileau, nous en appelons à :

### Urbain Chevreau:

« O l'admirable tempérament que celuy du complaisant M. Colletet! On ne l'a jamais vu en colère; et en quelque état qu'on le rencontrât, on eût jugé qu'il étoit content, et aussi heureux même que *Sylla* qui se vantoit de coucher toutes les nuits avec la fortune. Dans ses poésies, on trouve ce vers,

# J'ay des maisons aux champs, j'ay des maisons en ville

« Mais ces maisons devoient être in partibus infidelium. Il éloit naturellement voluptueux ; et pour le tenter, il ne faloit être ni belle, ni jeune. Comme il ne vouloit point être en scandale à son voisinage, et qu'il ne pouvoit vivre sans quelque servante, il éponsoit celle qu'il avoit prise, et qui n'étoit pas plutôt morte, qu'il en cherchoit quelqu'autre dont il ne manquoit pas de faire sa femme. Nous allions mauger bien souvent chez luy, à condition que chacun y fereit porter son pain, son plat, avec deux bouteilles de vin de Champagne ou de Bourgogne; et par ce moyen nous n'étions point à charge à uostre hôte. Il ne fournissoit qu'une vieille table de pierre, sur laquelle Ronsard, Jodelle, Belleau, Bayf, Amadis Jamyn, etc., avoient fait en leur temps, d'assez bons repas : et comme le présent nous occupeit seul, l'avenir et le passé n'y entroient jamais en ligne de compte. Claudine avec quelques vers qu'elle chantoit, y choquoit le verre avec le premier qu'elle entreprenoit, et son cher époux Mr Colletet, nous réciloit, dans les intermèdes du repas, ou quelque sonnet de sa façon ou quelque fragment de nos vieux poètes, que l'on ne trouve point dans leurs livres. C'est assurément un fort grand dommage que la vie des Poètes (1) qu'il avoit faite, ait été perduë. Il en avoit connu quelques-uns ; et par tradition qui étoit pour luy de fraîche date, il savoit de certaines particularitez dont il pouvoit seul nous informer. Ceux qui se proposeient de travailler à son Inventaire, m'ent assuré qu'it leur en avoit épargné la peine ; et qu'il n'avoit laissé à M. son fils, que le nom de Colletet, pour tout héritage » (Chevraeana, T. I, p. 30, édit. de 1700).

# Chapelain:

« Notre pauvre M<sup>r</sup> Colletet mournt il y a un mois, et mourut vérilablement pauvre, ayant fallu quêter pour le faire enterrer. S'il a avancé ses jours par ses noces, c'est plutôt par ses troisièmes que par ses secondes; car il s'est marié jusqu'à trois fois (2), et toûjours

<sup>(</sup>I) Voir note 1, p. 148 du T. l.

<sup>(2)</sup> M. Jal, dans son Dict. critique de biographie et d'histoire, émet quelques doutes au sujet des trois femmes de G. Colletet : « J'ai lu quelque part, mais je ne me rappelle pas où, que G. Colletet épousa d'abord Marie Prunelle, qui mourut en 1641 (11 Décembre); puis Marie Soyer, servante de Marie Prunelle; puis enfin « Claudine Le Nain, servante chez son frère le Procureur. » Je ne sais si ces informations sont bonnes, mais je n'ai trouvé aucune trace de Marie Soyer. Si Marie Soyer qu'on suppose la seconde femme de Colletet avait été servante de Marie Prunelle, clle aurait habité la maison de Colletet et se serait mariée à Saint-Etienne-du-Mont. Or, de 1641 à 1652, il n'y a point apparence du deuxième mariage de Colletet dans le registre de cette paroisse. Quant à Claudine, si elle fut servante de Colletet le procureur, elle ne l'était plus quand elle épousa Guillaume (19 Novembre 1652), car déjà depuis longtemps elle demeurait dans le logis du poète ». — Colletet serait ainsi resté veul onze ans de 1642 à 1652. C'est peu probable, étant donné les témoignages de Chapelain, de Ménage et d'Urbian Chevreau, cependant Tallemant nous apprend que Marie Soyer était la mère de Claudine Le Nain tou Le Hain). Comme elle vivait encore après la mort de G. Colletet (1659), elle n'a pu être la seconde femme du poète.

à ses servantes; c'est la seule tache de sa vie, laquelle d'aillenrs il a passé dans l'innocence, entre Apollon et Bacchus, sans souci du lendemain, au milieu de ses plus fàcheuses affaires. Je ne le plains pas trop d'être mort, puisqu'il n'avoit pas le moyen de vivre : Je plains ses amis de la perte qu'ils ont taite d'un homme de bien et qui étoit de bonne compagnie.

Du . . . . . . 1659. » (Mélanges de littérature de Camusat, 1726).

Nous citons maintenant un des derniers sonnets de Colletet, extraît de la relation (inédite) écrite par le poète d'un dîner offert par le Directeur de l'Académie française, l'abbé Tallemant, à ses confrères (1):

Oh! que ne suis-je encore dans la fleur de jeunesse, Alors qu'un sang bouillant échauffuit mes esprits, Que sur tous mes rivaux je remportais le prix Dans la lice d'honneur des nymphes du Permesse!

C'était lorsque d'un cœur transporté d'allégresse J'exaltais dans mes vers éclatants et fleuris Le pampre de Bacchus, le myrte de Cypris, Et que mes vers passaient de Rome jusqu'en Grèce.

Grands amis des beaux vers, grands amis des bons vins, Après avoir chanté l'honneur de vos festins. Qui dérident le front de ma muse chagrine,

Je porterai si haut volre docte entretien Qu'il n'est point de Sapho, qu'il n'est point de Claudine Qui n'enriat mes vers ou qui n'en dit du bien

« G. Colletet habitait le fanbourg Saint-Marcel. Voici le curieux sonnet que Jean Le Blanc (Voir T. I, p. 215) lui a adressé sur sa « maison » :

> Dans une region dite la Morfondue (2). D'autant qu'elle est sujette au frileux Aquilon, Colletet, embruse des flammes d'Apollon, Va faire maintenant sa demeure assidue.

Cette région froide à sa flamme étoit due ; Son feu tempèrera l'hémisphère Gelon ; Desjà sa Muse y balle au son du riolon, Sous l'ombre d'un meurier par la cour espandue.

Les poètes voisins, pour desdier ces lieux, Ont faiet un sacrifice aux domestiques dieux, Affin que tout arrive à bien au nouvel hoste.

<sup>(1)</sup> Article de M<sup>\*</sup> Paul d'Estrée : Une Académie bachique au XVB<sup>\*</sup> siècle. (Revue d'Histoire littéraire de la France, T. H. p. 491).

<sup>(2)</sup> Rue du Mûrier qui s'était nommée d'abord Rue Pavée, (P. Lacroix).

Garnier (1) avec Le Blanc et le père Thomas Le trouvèrent, ayant au chef une calotte, Et par les vins fumeux chassèrent les frimas.

« Colletet, lui-même, l'a célèbrée également dans un sonnet:

Je ne voy rien icy qui ne fiatte mes yeux; Ceste Cour du Ballustre est gaye, et magnifique; Ces superbes Lyons qui gardent ce Portique Adoucissent pour moy leurs regards furieux.

Ce feüiltage animé d'un vent délicieux Joint au chant des oyseaux sa tremblante musique : Ce parterre de fleurs, par un secret magique Semble avoir dérobé les Estoilles des Cieux.

L'aimable promenoir de ces doubtes Allées, Qui de profanes pas n'ont point esté foulées, Garde encore, ô Ronsard, les vestiges des tiens.

Mais Dieux l ce Nom m'inspire une sainte manie; Comme je trouve icy mes pas avec les siens, Je trouve dans mes vers sa foree, et son Génie.

(Autres Poésies de M. Colletet, 1642).

- « Dans cette maison du faubourg S. Marcel, G. Colletet recevait ses amis et on peut dire qu'elle fut un des berceaux de l'Académie française. Voici, en effet, un extrait de la Vie (manuscrite) de Guil. Colletet, écrite par P. Cadot, avocat au Parlement : « Il ne faut pas oublier que ce qui donna lieu à l'établissement de cette docte Compagnie (l'Académie françoise) furent les assemblées que faisoient les doctes du temps dans la maison de quelques-uns d'eux tour à tour, où ils se communiquoient leurs ouvrages et se disoient réciproquement leurs avis, avec un esprit de douceur et de doctrine. La première où l'on commença les séances fut celle de Guillaume Colletet, agréablement située au faubourg Saint-Marcel et qui sembloit encore garder les vestiges du grand Ronsard, qui en avoit autreffois esté propriétaire et que Colletet avoit acquise des héritiers de ce grand oracle de la poésie. Comme il estoit aimé de tous les beaux esprits du siècle, et que sa maison estoit accompagnée d'un jardin délicieux, on s'y attacha plus qu'en pas une autre et tous ses amys luy tesmoignèrent la joie qu'ils avoient d'avoir acquis par son moyen la cognoissance de tant d'habiles hommes et d'estre devenus habiles hommes eux-mesmes, dans leur conversation et dans la sienne.
  - « C'est donc avec justice que l'on peut dire que c'est dans sa maison, que l'on

<sup>(1)</sup> Probablement Cl. Garnier (Voir T. I, p. 195).

nommoit le Parnasse, que cette Académie aujourd'huy si fameuse, a pris son origine » (1).

(Prosper Blanchemain: La maison de Ronsard. Bul. du Bouquiniste, 1861).

Voici quelques pièces en vers de G. Colletet qui ne figurent pas dans la liste donnée par Goujet. T. XVI, p. 403 :

Le Triomphe des Muses à M. le Cardinal de Richelieu. Paris. Jean Camusat. 1633. In-4 (Cat. Bibl. du Roi. 5041 y).

Autre édit (avec traduction latine par La Rochemaillet et italienne par Camusat): Paris. V<sup>\*e</sup> Jean Camusat. 1640 In-4.

Le ballet des Modes, tant des habits que des danses, depuis Charles VII jusqu'à présent (Revue d'hist, littéraire de la France, 1901, p. 241).

Souhait des Muses sur la grossesse de la Reine, poème imité du latin d'Abel de Sainte-Marthe, Paris, Dugast, 1638, In-4.

A la Fortune, en faveur de Cinq-Mars. S. l. 1640.

Ode sur l'alliance des deux illustres maisons de Béthune et de Séguier, Paris, Jean Camusat, 1640. In-4 de 2 ft. et 31 p. (Cat. Bibl. du Roi, 5043 y<sup>a</sup>).

Le Cat Potier, II p., 1872, a donné à G. Colletet l'ouvrage suivant : Les Amours de Mélisse. Paris. De l'impr. de Rob. Estienne. 1625. In-8 de 8 ff. lim. et 148 p. (Bibl. de l'Arsenal 9138).

« Guillaume Colletet, l'éditeur de ces poésies, dit dans l'avis au lecteur qu'elles sont d'un de ses amis ; mais, sur un exemplaire, il a mis un envoi de sa main ainsi conçu : Don de l'autheur, le 25 Mars 1625 ».

D'après M. L. de Veyrières (Monographie du sonnet, T. H, p. 40), les Amours de Mélisse seraient de Hélie Poirier (2), parisien, qui a publié :

La Journée du Pénitent, composée de méditations, pseanmes et litanies, en vers françois. Bruxelles, Schoevaerts, 1627. In-8.—Autre édit.: Paris. Robert Estienne. 1631. In-12.

Les Soupirs salutaires. Amsterdam. 1646. In-12. — Autre édit. 1655.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 69 pièces de G. Colletet dont 14 seulement figurent dans l'éd. de ses Poésies diverses, 1656 :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été recueilles dans les Poésies diverses de M. Colletet, 1636.

MUSES HELUSTRES, 1638. A Dunkerque, sur la prise Abysme de matheurs, retraitte vagabonde de Mardik. Sonnet.

NOUV. REG. LOYSON, 1654. Soupir amonreux. Aimable confident de mon inquiétude \*

<sup>(1)</sup> En marge de ce passage du manuscrit de Cadot, on lit cette annotation d'une écriture différente : l'élisson n'en dit pas un mot. J'ay quelque raison de croiro que Cadot, ami de François Colletet, a voulu ici faire honneur à son père.

<sup>(2)</sup> Les secondes pières liminaires (p. 273 à 278) des Désespoirs amoureux de Colletel (1622) renferment un sonnet signé Poirier.

| rec. sercy, 1 p., 1 re éd., 1653. | Sur les peintures et sur la<br>belle veue d'une Maison<br>des Champs. Sonnet. | Amoureux des beautcz d'un riche païsage                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Recherche amoureuse (à Claudine).                                             | A mour qui m'as quitté, voudrois-tu me reprendre *         |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | Sur Mad. Desloges. Son-<br>nel.                                               | Arreste un peu tes yeux, aussi bien que tes pas            |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Semonce bachique à l'hon-<br>neur du grand Cardinal.                          | Au grand Armand, je vous invite à boire (n. s.)            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.            | Resp. à M. la M. de la L.<br>(Marquise de la Luzerne).                        | A utrefois aimable Marquise                                |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648,         | Sur la mort du Card. de<br>Richelieu.                                         | Bien qu'avec Richelieu je perde ma fortune (n. s.)         |
| ld.                               | Sur Mad. Seguier, mère du<br>Chancelier, Sonnet.                              | Celle qui gist icy n'eut jamais de seconde                 |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.            | A Mazarin, sur la prise de<br>Montmédy. Sonnet.                               | Ce rocher dont l'orgueil estoit insupportable              |
| Jd.                               | Sur la mort de M. le Pre-<br>mier Président. Sonnet.                          | Dans les nobles efforts du penchant de mon âge             |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | De Jacq. Du Bois, médecin<br>(1551),trad.de Buchanan.                         | De l'avare Du Bois la science féconde                      |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Au sieur Du Pelletier, sur<br>ses lettres. Epig.                              | De quelque vanité dont mon esprit se pique                 |
| Id.                               | Le disner de la Croix de fer.<br>Sonnet.                                      | De quinze ou seize au moins que nous sommes icy *          |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | Allusion.                                                                     | Desloges, tu maison fut un palais ouvert                   |
| MUSES ILLUSTAES, 1658.            | Sur la mort de M <sup>me</sup> de Man-<br>ciny. Sonnet.                       | Du rivage du Tybre an rivage de la Seine                   |
| jardin σ'épitaphes, 1648.         | De Nie. Rapin, faite par luy-<br>mesme en lalin.                              | En ce lieu reposc les os                                   |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.          | Epig.                                                                         | Ennemy du repos et de l'oisiveté                           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | A un poète buveur d'eau.<br>Sonnet.                                           | En vain, pauvre Tircis, tu le romps le cerveau *           |
| ld.                               | Le banquet des poètes.                                                        | Esprits de qui lu Muse est ardente et l'éconde *           |
| Muses illustres, 1658.            | A la Reine de Suède sur<br>l'affection qu'elle porte<br>aux Muses, Sonnet.    | Estrange changement des fortunes du monde                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Plainte poétique.                                                             | Feroy-je encore des vers? Amy, j'en ay tant fait * (n. s.) |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | De Passeral, faite par luy-<br>mesme en latin.                                | Icy gist Passerat qu'un rayon de doctrine                  |
| ld.                               | Sur la mort du Président<br>Maynard. Sonnet (1).                              | J'ay cultivé longtemps lu Langue la plus belle             |
|                                   |                                                                               |                                                            |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est sig. Fr. Colletet dans le Jardin d'Epitaphes, 1648, et G. Colletet dans les Muses illustres, 1658.

| REC. SERCY, II P., 1653.        | Sonnet (1).                                                                        | Je possède il est vray des maisons à la ville* (n. s.)             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646,     | Sonnet.                                                                            | Je suis depuis trois jours cloué sur un sonnet (sig. $C_{\star}$ ) |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.       | Sur Mme d'Arambure, Son-<br>net.                                                   | J'eus des charmes si forts qu'on n'en void point [de tels          |
| Id.                             | Trad, des vers du R. P.<br>Aubry sur N.Bourbon.St.                                 | La mort, cette archère indiscrette                                 |
| Id.                             | Surlla mort de Diane, Son-<br>net,                                                 | Le sang dont je naquis signala sa noblesse                         |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.          | Sur la trad, d'un traicté du<br>Jubilé de P. Cadot, Avo-<br>cat en Parlem, Sonnet. | Les larmes dans les yeux et les soupirs dans l'àme                 |
| jardin d'épitaphes, 1648.       | De P. Bourbon de Blois, her-<br>mite du Mont-Valérien.                             | Loin des troubles du monde, et de l'inquiétude                     |
| īd.                             | Sur le Maréchal de Schom-<br>berg.                                                 | Lors que j'ay dissipé ces nuages espais                            |
| NOUV. REC. RONS VERS, 1646.     | Epigr. pour Richelieu.                                                             | Lors que je lis ces épigrammes (n. s.)                             |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.          | Sur la prise de Valence,<br>Epig,                                                  | Mars qui ne fait que trop des siennes                              |
| jardin d'épitaphes, 1648.       | Sur la mort du Marq. de<br>Coeslin, Elégie.                                        | Moy qui des grands héros célèbre les combats                       |
| NOUV, REC. LOYSON, 1654.        | Le Pédant parasite.                                                                | Muse, escampe d'icy, ce Muscat me fait croire * (n. s.)            |
| jardin d'épitablies, 1648.      | A J. Baudoin, sur la mort de son fils.                                             | O que ce coup d'essay fut un grand coup de maistre                 |
| ld.                             | De Galilée.                                                                        | Pour un esprit si pur la terre estoit impure                       |
| REC. SERCY, 19., 450 €d., 1653. | La colline et le bois, Son-<br>net,                                                | Pour voir les premiers traits que le Soleil naus [lunce            |
| muses illustres, 1658.          | Vers an Comte de Soissons,<br>sur son mariage avec<br>Mile de Manciny.             | Prince, au mérite incomparable                                     |
| ld.                             | Sonnet en bouts-rimés,                                                             | Quand j'apperçois cette souillon (sig. $C$ .)                      |
| Id.                             | Sur la pudeur d'une filie.<br>Sonnet.                                              | Quand on parle d'Amour, quand on parle de flamme                   |
| REG, SERCY, 1P. 420 éd., 1653.  | Sounct.                                                                            | Quand vous fuyez ce corps qui vous suit pas à pas* (n. s.)         |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.          | Les vignes gelées. Ode.                                                            | Que ce vent fut-il endormi (sig. G. C.)                            |
| Iđ.                             | Pour la Pucelle représen-<br>tre à genoux, sur le Pont<br>d'Orléans. Sonnet.       | Que j'aime ce climat, et que pour voir la Loire                    |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet qui figure à la page 255 des Poésies diverses de Colletet, 1636, in-12, a été donné par erreur à Charleval, dans l'édition Saint-Marc, p. 35.

| NOUV. REC. LOYSON, 1634.  | Le nom Immortel (Du Puy).<br>Sonnet.                                                            | Que j'ay d'horreur de voir tes misères publiques          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ld.                       | La conqueste amoureuse.<br>Sonnet.                                                              | Que Louis s'arme et qu'il s'appreste *                    |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.  | (La Guirlande de Julie). La<br>Rose,                                                            | Quoy que la fable nous raconte $(n, s,)$                  |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Prière du Roy à Saint-Louis,<br>snr la levée du Siège<br>d'Arras, le jour de sa<br>Feste. Epig. | Race de mille Roys, mon antique origine                   |
| ld.                       | Prière à S. Fiacre. Sonnet.                                                                     | Race du plus pur sang de ta noble Putrie                  |
| ld.                       | A Mgr le Comte de Servient.<br>Sannet.                                                          | Sacré dispensateur des thrésors de la France              |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Sur Philippe Habert, tué au<br>siège d'Emeric (1637).<br>Sonnet.                                | Salpestre impétueux, tonnerre des batailles               |
| Id.                       | De Jean Morel (1551), fait<br>en grec par sa fille Ca-<br>mille.                                | Si le traict de la mort rend les bons immortels           |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.  | Epig.                                                                                           | S'il faut que je m'explique en voyant cet ouvruge         |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | De M <sup>ile</sup> de Gournay.                                                                 | Si l'on a tant chauté la vertu des Sibylles               |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Souvenir, Sonnet.                                                                               | Subtile trame d'or, aimable tresse blonde *               |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Du duc de Joyeuse.                                                                              | Ta mort afflige moins Florence                            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Sur la levée du siège d'Ar-<br>ras, Sunnet,                                                     | Téméraires soupçons, craintes busses et vaines            |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Du Président Séguier.                                                                           | Tout estoit embrasé dans les champs de Neustrie           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Chanson à boire(sur Flotte).                                                                    | Toy dont le sceptre est un pot *                          |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Sur le frère du sieur de La<br>Rochemaillet, Sonnet,                                            | Toy qui de père en fils es ma chère habitude              |
| fd.                       | Du Marquis de Pisani, tué<br>à Nordlingen (3 août<br>1645).                                     | Toy qui des grands héros dois yarder la mémoire           |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A la piété du Roy. Remer-<br>ciement aux R. PP. Au-<br>gustins Deschaussez. St.                 | Toy qui fais briller sur ta teste                         |
| JARDIN D'EPITAPHES, 1648. | De M. Brunelle , sa l'emme .                                                                    | Tu t'en vas dans les Cieux, pendant que je demeure        |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A M. Le Masle, sonnet.                                                                          | Viens dans ce sacré Temple, où d'un commun<br>[suffrage   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Au cheval Pégase, Sonnet.                                                                       | Viens Pégase, descends des sommets du Parnasse*           |
| ld.                       | Le Prévoyant, Sonnet.                                                                           | Vous me persécutez avec vos traittemens * (n. s.)         |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | A MM, de l'Acad, franç., sur<br>Richelieu, Sonnet.                                              | Vous que le Ciel consacre aux plus grands de la [terre    |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.  | (La Guirlande de Julie). La<br>pensée.                                                          | Vous qui suivez l'Amour, dont le feu vous égare (sig. C.) |

A consulter (suite): Carpentariana. — Chevraeana. — Ménagiana. — Paul d'Estrée: Une académie bachique au XVII<sup>®</sup> siècle (Revue d'histoire litt. de la France, 1895). — Jacques Madeleine: Quelques poètes français des XVI<sup>®</sup> et XVII<sup>®</sup> siècles à Fontainebleau. 1900.

# COLLETET (Claudine)

Claudine Le Nain ou Le Hain était la seconde ou la troisième femme de Guillaume Colletet. Le *Ménagiana* en parle en ces termes :

- « La servante que Colletet épousa en dernier lien s'appelloit Claudine sous le nom de laquelle il faisoit des vers. Il mourut avant elle : mais peu de temps avant sa mort, afin de couvrir la chose, il fit sept vers, sous le nom de la même Claudine, qui sont très beaux, par lesquels elle protestoit qu'après la mort de son Epoux elle renonçoit à la Poësie. Le P. Vavasseur a traduit ces sept vers François en huit vers Latins qui ne sont guère moins beatix.
  - « Voici les François:

Le cour gros de soupirs, les yeux noyez de larmes, Plus triste que la mort dont je sens les alarmes, Jusques dans le lombeau je vous suis, cher Epoux. Comme je vous aimai d'une amour sans seconde; Comme je vous touai d'un langage assez doux: Pour ne plus rien aimer, ni rien touer au monde, J'ensevelis mon cœur, et mu plume avec vous.

« La belle Claudine ayant tenu parole trop exactement, son silence fit douter que les vers qu'on a crus d'elle, en fussent véritablement. Bien des gens qui l'avoient admirée se désabusèrent. La Fontaine fut du nombre, et s'en expliqua ainsi :

Les Oracles ont cessé; Colletet est trépassé.

Dès qu'il cût la bouche close, Sa femme ne dit plus rien. Elle enterra rers et prose Avec le pauvre Chrétien.

En cela je plains son zèle. El ne sais au par dessus, Si les Grâces soul chez elle. Mais les Muses n'y sont plus.

Sans gloser sur le mystère Des Madrigaux qu'elle a faits. Ne lui parlons désormais Qu'en la langue de sa mèrc.

> Les Oracles ont cessé; Colletet est trépassé».

Pinchesne a tracé de Claudine Colletet le portrait suivant qui se trouve dans . « Les Gélinottes (poulardes) du Mans ou suite des Entretiens de M. Costar et de M. de Pinchesne, dédiées à l'Illustre Claudine. » (Manuscrit de la Bibl. Nat., 15,125) :

« La Déesse dont je l'écris Est une Vénus de Paris, Plus charmante que eelle Qui fut le chef d'œuvre d'Apelle. Elle la surpasse en beaulé, En esprit, en vivacité. Enfin la Gnidienne Ne vaut pas la Parisienne.

Si la nôtre au berger Pàris Eût fait voir sa grâce et ses ris, Des mains de ce jeune homme Elle aurait emporté la pomme. »

Après la mort de Guillaume Colletet (le 19 janvier 1659), Claudine fit vendre sa bibliothèque, elle abondait en imprimés et en manuscrits qui seraient inappréciables de notre temps et François le lui reproche amèrement dans la curieuse ode ci-dessous (1):

#### Contre Claudine.

ODE.

Chères délices de mon père,
Livres doeles et précieux,
Qui de nos esprits curieux
Fustes l'entretien ordinaire,
Vous qu'en quarante ou einquante ans,
Malgré les misères du tems.
Il acquit avec tant de peine,
Quoi donc, je ne vous verrai plus :
Puisqu'it faut que cette semuine
A l'enean vous soyez vendus!

Parents ingrats, lasches avares,
Qui faittes vostre Dieu du bieu.
Et qui n'estes propres à rien
Qu'à vivre parmy les barbares;
Esprits rampans, courages bas,
Qui trouvez vos plus doux esbas
Dedans ta plus fine chicane,
Estes-vous à la fin contens
De porter des manteaux de panne
Et les porter à mes despens?

Mille rolumes en partage,
Parmi la poussière entassez,
Que ce père m'avoit laissez
Pour tout bien et tout héritage,
Devoient-ils tomber à des gens
Qui me furent désobligeans
Et causèrent mes infortunes?
Et, pour comble de mes malheurs.
It falloit qu'en cinq ou six lunes
Tout fût mangé des procureurs!

Et vous, belle et sière Claudine, Qui m'aimiez autant qu'une sœur, Comment avez-vous eu le cœur De consentir à ma ruine? Si vous eussiez voulu, chez nous, Conserver de ee cher époux La bibliothèque fameuse, Je ne serois pas affligé; Vous seriez bien plus glorieuse, Et je vous serots obligé.

<sup>(1)</sup> Poésies diverses de G. et F. Colletel. Manuscrit in-4 (Bibl. du Louvre), fol. 101.

Quelle honte pour rous, Claudine, Sujet de tant de vers d'amour, Quand les siècles diront un jour : Hé quoi! ceste beauté divine. Cest esprit qui fust eselattant, Que Cotletet eélèbra tant. Fit si peu d'estat de sa gloire Que, pouvant ses livres saurer, Elle effaça de su mémoire Ce qui lu pouvoit conserver!

Si d'une vente si honteuse Vous eussiez au moins profité. L'aurois dit, quoique transporté : Ma disgrâce lu rend heureuse! Mais des avares créanciers, Des commissaires, des huissiers, Des procureurs et des nottaires, Qui ne sont jamais les derniers A se payer de teurs salaires, Ont profilé de leurs deniers. Mais si vous eustes la malice
De laisser perdre ce thrésor,
Que vous deriez au poids de l'or
Sauver des mains de la justice,
Femme ingratte, apprenez icy
Qu'un jour je seray bien aussy
Venge d'une si lasche injure,
Puisque je veux, dans mes escrits,
Apprendre à la race future
Vostre foiblesse et vos mespris!

Encore si les fameux ouvrages
De tous ces poëtes fameux,
Dont mon père fut amoureux
Et qu'il sauva de cent naufrages,
N'eussent point esté dispersez,
Que t'on me les eusse laissez
Pour continuer leur histoire,
Bien toin d'escrire contre vous
J'aurois célébré vostre gloire,
Comme vray fils de vostre espoux.

Tallemant des Réaux n'a pas été tendre pour la veuve du poète dont il nous raconte la fin :

« Maintenant qu'elle est veuve, un de mes parents y dépense assez, et il n'est pas seul, car elle a bien du monde à nourrir. Elle disoit une fois : « Que la multitude des valets est « incommode! Ma femme de charge me ferre la mule (c'est sa mère : Marie Soyer, femme « d'un tailleur de pierres), ma enisinière fait un feu enragé (c'est sa cousine); ma femme « de chambre a égaré un mouchoir (c'est sa sœur); et Mademoiselle (c'est la fille de son « mary) a tout roussi mon poinct de Venise. » Insensiblement elle se décria très fort... Elle devint misérable jusqu'à demander l'aumône dans les allées reculées de Luxembourg : elle épousa un je ne sçay qui, et gardoit tousjours le nom de : veuve Colletet. Elle buvoit comme un Templier, et enfin elle mourut saoûte dans l'hôtel où elle creva pour avoir trop bu ; et, comme elle ne fut malade que quelques heures, cela causa un plaisant effect; car, pour escroquer Furetière, trois ou quatre jours devant sa mort, elle alla lny demander de quoi enterrer sa mère qui se portoit bien, et, quand la mère vint luy demander de quoi faire enterrer sa fille : « Vous vous mocquez, » luy dit-il, « c'est vous qui êtes morte, et non pas elle. « (Historiettes. T. VII. p. 112-113).

L'édition des Poésies diverses de (G.) Colletet. Paris. Louis Chamhoudry. 1656, renferme une partie intitulée « Les Amours de Claudine. A Paris. 1656 » (p. 305 à 368) : sonnets en l'honneur de Claudine et deux épigrammes de cette dernière. Une lettre-préface de Du Pelletier sert d'introduction.

On trouve dans le Recueil de Conrart, T. XI, in-folio, deux pièces de Cl. Colletet : Madrigal : Sapho souffre et languit, Philandre plein de zète A l'illustre Sapho, élégie coupée : Sarur du Grand Sondéry, dont la Muse potie

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 8 pièces de Claudine Colletet:

| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. | Madrigal,                                                                                         | Autrefois la Muse sauvage                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | A Mad. la Comtesse de la<br>Suze. Epig. (1).                                                      | Belle Comtesse de la Suze (n. s.)                         |
| ld.                      | Sur la mort de la belle<br>M <sup>me</sup> de Roquelaure, Ma-<br>drigal (2).                      | Depuis que ta beauté qui n'eut point de seconde (sig. C.) |
| Id.                      | A M <sup>He</sup> de Gandillaud, sur<br>ses vers de la mort de<br>M <sup>r</sup> de Balzac, Epig. | Il ne faut pas trouver estrange                           |
| ld.                      | Air.                                                                                              | Je ne pais plus faire de rime (sig. Cl.)                  |
| ld.                      | Resp aux vers de M. le B. d'An (vuir ce nom).                                                     | Je reçois avec allégresse (sig. C.)                       |
| 1d.                      | A mon cher fils Colletet,<br>Epig. (3).                                                           | Recevez, mon cher fils, ce jambon de Bayonne              |
| ld.                      | Madrigal (2).                                                                                     | Sève, si ton esprit que je trouve si beau (sig. C.)       |

A consulter: Ménagiana. — Rép. à la lettre de M. P. Lacroix sur la maison de Ronsard (Bulletin du Bouquiniste. N° 152). — P. d'Estrée: Une académie bachique au XVII<sup>e</sup> siècle (Revue d'hist. litt. de la France. T. II, p. 491).

# COLLETET le fils

François Colletet (4), tils de Guillaume Colletet, né à Paris en 1628, mort en 1680. Il est connu par les vers cruels que Boileau lui a consacrés:

> Tandis que Colletet (5) crotté jusqu'à l'échine S'en va mendier son pain de cuisine en cuisine

Son bagage littéraire est aussi considérable que varié, mais il n'est pas meilleur pour cela. On lui doit la publication de trois recueils collectifs :

Les Muses Illustres. 1658. In-12 (voir page 46). La Muse Coquette. 1659 et 1665. In-12 (voir page 103).

<sup>(1)</sup> Celte épig. est sig. de  $M^{\rm He}$  Colletet dans la Muse héroïque ou le portrait le plus mémorable des actions de son Eminence... par l'abbé de Ledignan. 1639, in-12 (Bibl. Nationale, Y° 4292 rés.), et elle est suivie d'une réponse à  $M^{\rm He}$  Celletet: Ny le fameux nom de la Suze

<sup>(2)</sup> Cette pièce est indiquée à la table comme étant de Claudine.

<sup>(3)</sup> Voir la rép. de Colletet le fils : Je reçois de grand cœur ce jambon de Bayonne

<sup>(4)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de Fr. Colletet publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(5)</sup> La première édition de la satire 1 portait Colletet, mais depuis à la prière de M. Ogier, ami de Colletet, en mit Pelletier pour Colletet (Note de Saint-Mare).

Nouveau recueil des plus beaux énigmes de ce temps avec leurs explications naturelles et morales (1). Paris. J.-B. Loyson, 1659, In-12.

Voici la liste de ses ouvrages:

Les Trophées de Monseigneur le Prince de Condé remportez à Lens en Flandres. Poème. S. l. n. d. (1618). In-4 de 4 p., sig. Fr. Colletet, fils de G. C. (Supplément à la Bibliog. des Mazarinades, Bulletin du Bibl. 1862, p. 828).

La réjouissance des Poètes à monseigneur le duc d'Orléans sur l'heureuse naissance de monseigneur le Prince, son fils, par le sieur Colletet le fils. Paris. Nicolas Bessin. 1650. 7 p. (N° 3090, Bibliogr. des Mazarinades de Moreau).

Les Entretiens de la Semaine sainte (recueil de 50 quatrains environ tirés du latin du R. P. Dominique, chartreux, par Fr. Colletet). Paris. 1650 (Cité par Goujet).

L'Ecole des muses, dans laquelle sont enseignées toutes les reigles qui concernent la poésie française, recueillies par le sieur C. Paris. L. Chamhoudry. 1652. In-12. — Autre édition: 1656.

Reproduit sous le titre de Parnasse françois. Paris. Sercy. 1664, et de nouveau sous son premier titre. Paris. de Beaujeu. 1669. In-12.

Juvénal burlesque, par le sieur Colletet le fils. A Paris, chez Pierre David, au Palais, en la Gallerie des Merciers, au Roy David, proche la Palme. 1656. In-12 de 10 ff. prél., p. 1 à 45.

Le parfait portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, Infante d'Espagne, poème. Paris. J.-B. Loyson. 1659. In-4 (Cat. de la Bibl. du Roi, 5046 Y).

Traité des tangues étrangères, de leurs alphabets et des chiffres. Paris. J. Promé. 1660. In-4 (Cat. Bibl. du Roi, 12 X).

Remerciement des provinciaux aux Prévost des marchands et Eschevins de la Ville de Paris sur la glorieuse et triomphante entrée de leurs Majestez dans leur bonne ville de Paris, en vers burlesques. Paris. 1660. In-4.

Noëls nouveaux et cantiques spirituels, composés et mis en lumière sur les plus beaux airs de cour et chants du temps, par le sieur Colletet. Paris. Ant. de Rafflé. 1660. In-8.

Réimp en 1665, in-12; en 1669, en 1675, et 5° édition en 1692, in-8.

Les heureuses prédictions sur la grossesse de la Reine, en vers. Paris. Ch. Chesneau. 1661. In-4 (Cat. Bibl. du Roi, 5046 Y).

Les Couches royales ou le berceau de M. le Dauphin, avec l'origine du nom des Dauphins de France. Paris, Ch. Chesneau, 1661, In-4 (Cat. Bibl. du Roi, 5046 Y).

Apologie de la solitude sacrée..., ensemble les advis de Jean Gerson, l'abrégé de la vie du reclus du Mont-Valérien et de Sénart, et autres choses curieuses mémorables concernant cette montagne (en prose). Paris. Fr. Preuveray. 1662. In-12.

Abrégé des antiquités de la ville de Paris contenant les choses les plus remarquables tant anciennes que modernes. Paris. J. Guignard ou Pepingué. 1664. Petit in-12.

L'Abrégé des Annales de Paris. Petit in-12, impr. en 1664.

<sup>(</sup>I) Ce Recneil avait paru en 1638 sous le titre : Recueil de toutes les énigmes des plus béaux esprits de ce temps (par G. Colletet, La Chatnais, etc.). Paris. Toussainet Quinet, 2 parties in-12.

Les Tracas de Paris, ou la seconde partie de la Ville de Paris en vers burlesques (publiés à la suite du poème de Berthod, dans les réimpressions de ce poème). Paris. Ant. Rafflé. 1666. In-12 de 6 fl. lim. et 84 p.

La Hollande vaincue ou Louis XIV triomphant. Poème héroïque. (Goujet. T. XVI, p. 406). (Cat. Bibl. du Roi, 5046 Y).

Poésies galantes, amoureuses et coquettes. Paris. J.-B. Loyson. 1673. 1n-12 (Ce recueil n'est pas autre chose que le premier volume de la Muse Coquette, avec un nouveau titre).

Le Mercure guerrier, contenant les victoires du roi dans la Hollande, dans la Flandre, dans la Franche-Comté et dans plusieurs autres provinces, avec ce qui s'est passé de plus galant dans la cour de Mgr le Dauphin (en vers et en prose). Paris. J.-B. Loyson 1674. ln-12.

Noëls nouveaux et cantiques pieux et héroïques sur les plus beaux airs de l'opéra qui se chantent cette présente année 1676. Paris, 1676. In-8. — Ce sont probablement les morceaux que l'auteur avait déjà donnés sous le titre de Nouveau Recueil. Paris. Rafflé. 1672. In-8.

Journal des avis et des affaires de Paris, contenant ce qui s'y passe tous les jours de plus considérable pour le bien public (par Fr. Colletet). A Paris, du Bureau des Journaux, des Avis et Affaires publiques, ruë du Meurier, proche S. Nicolas du Chardonnet. 1676. In-4 de 152 p.

Le seul exemplaire connu faisait partie de la Bibl. du duc de La Vallière et il se trouve aujonrd'hui à la Bibl. de l'Arsenal (n° 8078 H), mais il ne contient que 18 numéros, du 5 juillet 1676 au 24 novembre de la même année. Une ancienne note mannscrite permettrait de supposer que ce journal a paru jusqu'à janvier 1679. On le distribuait d'abord au « Bureau d'adresses estably chez le sieur Colletet, rue du Meurier »; ce bureau fut transporté plus tard sur le quai de l'Horloge du Palais. Il paraissait le jeudi par cahier de 8 ou 10 pages. Chaque numéro comprend un journal de ce qui s'est passé de plus considérable à Paris pendant la semaine. Ce journal est suivi des « Avis et affaires de la semaine », imprimés en italique et de l'annonce des livres nouveaux. Il paraîtrait que le privilège accordé à François Colletet pour la publication de son journal d'Avis, lui fut retiré à la requête des Renaudot, qui regardaient ce privilège comme une usurpation sur celui qu'ils exploitaient eux-mêmes en publiant la Gazette, et en conservant tous les droits de l'ancien Bureau d'Adresses (Note de M. P. Lacroix.)

Ce journal a été réimprimé en 1878 par M Heulhard, sous le titre : Le Journal de Colletet, premier petit journal parisien. In-4.

La Ville de Paris, contenant le nom de ses rues, de ses faubourgs..., ouvrage reveu, corrigé et augmenté, que l'on peut porter sur soi sans incommodité... Par le sieur Colletet Paris. Ant. de Rafflé. 1677. In-12. Le permis d'imprimer est du 28 Juillet 1671.

Réimpressions : Paris. A. de Rafflé. 1679. In-12. — 1689. — J. Musier. 1699.

Et sous un nouveau titre : Les Rues de Paris avec les quais, ponts... nouvelle édition. corrigée et augmentée des Académies.... et de plusieurs autres particularités historiques (Par Fr. Colletet, revu par Elisabeth Gaudin). Paris. Veuve Jombert. 1722. In-12.

Le Bureau académique des honnestes divertissements de l'esprit. Paris. 1677. In-4 (Cat. Bibl. du Roi, 2198 Z).

Les Œufs de Pasques de l'année 1679. A Monseigneur le Dauphin. S. l. n. d. Petit in-4 de 16 p. — C'est une ode de sept strophes dont les vers de chacune sont disposés de façon à représenter assez exactement la forme d'un œuf.

Les manuscrits de G. Colletet et ceux de son fils, si intéressants pour l'histoire littéraire du XVII° siècle, ont été brûlés dans l'incendie de la Bibl. du Louvre.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 49 pièces de Fr. Colletet:

| muses illustres, 1658.    | Sur l'arrivée de la Reine<br>de Snède, Sonnel, | Allons, Muse, courons au-devant de Christine             |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Consol, à Cloris, Sonnet,                      | Appaise ma Cloris, cette douleur amère (n. s.)           |
| Id.                       | A Cloris, Sonnet.                              | Astre plus éclatant que le flambeau des cieux (n.s.)     |
| ld.                       | Air passionné.                                 | Au secours, nu secours, mon amour m'assassine (n. s.)    |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.  | La Coquelle sans esprit.                       | Belle, je sçuy fort bien que le Ciel favorable (n. s.)   |
| 1d. (A 1659.              | A Toinon, Epig,                                | Belle mignonne que je sers (n. s.)                       |
| Id. (B), 1659.            | Virtoire d'amour. Air.                         | Belle Philis pour qui je fais des væux (n. s.)           |
| MUSES ALLUSTRES, 1638,    | La parfaite Amanle, Ode,                       | Belle que vostre douce voix                              |
| Id.                       | Air bachique.                                  | ('u, cher amy Kerver                                     |
| Id.                       | A Mr Ogier, Ode,                               | Celuy qui des sçavantes Muses                            |
| Id.                       | Au Comte de S. Aignan, fantaisie pr 1657.      | Ce matm sous ma cheminée                                 |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | A Du Pelleher, sur la morl de sa femme.        | Cessez de souspirer et de jetter des pleurs              |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.  | Triomphe de la joye. Air.                      | C'est assez soupirer (n. s.)                             |
| MUSES HLLUSTRES, 1638.    | Apologie pour Mr Colletet mon père (1).        | C'est trop longtemps souffrir, je ne me puis plus [taire |
| 1d.                       | V Mr de Sery Sonnel.                           | Cette charge estoit deué à ta haute naissance            |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.  | Le Mariage parfait, St.                        | Chantons d'une voix non commune (n. s.)                  |
| Id.                       | L'amant coquet Sonnet.                         | Cher et charmant objet qui captivez mon ame (n. s.)      |
| 14.                       | Response, Sonnet,                              | Cher et charmant sujet de ma flamme innocente (n s.)     |
|                           |                                                | Climene, voir : Lisette                                  |
| 1d.                       | Climene prisonnière. 1d.                       | Climèur est prisonnière, à fatale nouvelle (n. s.)       |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | lmit, d'une épig, latine,                      | Clorise gist icy, cette Epouse fidelle                   |

<sup>(1)</sup> Voici la note qui termine cette pièce : « Je n'ay pas jugé à propos d'achever ca Poème qui n'estoit commencé que pour la dessense de Monsieur Colletet mon Père, puisque lès querelles que l'antimoine avoit fait naistre, et qui ont partagé tant d'Esprits sont maintenant estousses, et que les plumes sont tombées des mains de tant de personnes sçavantes qui se préparoient d'escrire sur cette matière ».

| MUSES ILLUSTRES, 1658.                          | L'Humeur volage, Ode,                                                                                                                                                         | Cloris vous extes trop voluge                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Id.                                             | A Monseigneur le Comte<br>de Saint-Aignan, 1658.                                                                                                                              | Comte, l'honneur de nos Mécènes                                    |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.                        | Le Mat d'amour, Sarab.                                                                                                                                                        | Cruel amour dant j'adore l'empire (n. s.)                          |
| Muses illustres, 1658.                          | Sonnet.                                                                                                                                                                       | De deux sœurs que j'aimois, je n'en aône plus [qu'une              |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.                        | Epig.                                                                                                                                                                         | Depuis deux ou trois jours Lisette (ou Climène)<br>(n. s.)         |
| ld.                                             | Regret amoureux, Sonnet.                                                                                                                                                      | Depuis qu'un m'a privé des beaux yeux de Carite (n. s.)            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                          | Rond, en faveur de Cloris,                                                                                                                                                    | De vous faire des vers, vous me priez la helle                     |
| Id.                                             | Le parfait mariage, Son-<br>net (1).                                                                                                                                          | Digne amant dont la destinée (n. s.)                               |
| ld,                                             | L'illustre valeur, ou le tableau d'un parfait héros (Gassion). Poème.                                                                                                         | Doncque ce grand Héros, ce grand foudre de guerre                  |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.                        | Le bouquet, ode.                                                                                                                                                              | En ce heau jour de Saint-Germain (n. s.)                           |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.                       | Imit. d'une épig. latine.                                                                                                                                                     | Encor que ce tombeau ne renferme qu'un corps                       |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.                        | Changt d'amour, Sonnet,                                                                                                                                                       | Enfin, je suis vaincu, ma filelle Carite (n. s.)                   |
| MUSE HEAUCHASTEAU, 1657. MUSES ILLUSTRES, 1658. | Au jeune de Beanchasteau<br>sur sou recueil de poé-<br>sies. Sonnet.                                                                                                          | Faire de si heaux vers dans un âge si tendre                       |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.                        | L'amour traversé. Elégie,                                                                                                                                                     | Faut-il que pour l'aimer, divine Philomène (u. s.)                 |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                          | Saillie burlesque contre la<br>Fortune, à M <sup>r</sup> Colletet<br>pour l'an 1638.                                                                                          | Fortune tes fièvres quartuines                                     |
| ld.                                             | Response an sonnet de<br>Fourcroy, Epig.                                                                                                                                      | Foureroy, ce sont tes coups qui sont des coups de [maistre (n. s.) |
| Id.                                             | La Joye des Moses à Mgr<br>le Duc d'Orléans. Ode<br>datée du 25 août 1650.                                                                                                    | France, vivez dans le repos                                        |
| мияе соqueтік (в), 1659.                        | A Gabrielle Flotte, Epig.                                                                                                                                                     | Gabrion, tu ne veux pas croire (n. s.)                             |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                          | Sur la prise de Valence<br>Sonnet.                                                                                                                                            | Grace aux puissants efforts du grand Duc de Modène                 |
| <b>1</b> d.                                     | Epistre burlesque sous le<br>nom de Michel L'Asne,<br>graveur, faite par deux<br>de ses intimes amis, à<br>Monseigneur le Comte de<br>Servient, surintendant<br>des finances. | Grand Abel, grand surintendant (sig. C. lef. et Car.)              |

<sup>(1)</sup> Les Annales poétiques attribuent ce sonnet à Fr. Colletet; s'il appartient à ce dernier, il faudrait lui donner aussi le sonnet qui l'accompagne dans les Muses Illustres et qui est de même facture : Lidie est un soleil parfait.

| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A M <sup>r</sup> Colletet, mon père,<br>pour le premier jour de<br>l'an. Sonnet.                         | Il n'est rien sous le Ciel anjaurd'huy qui ne donne          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ld,                       | Sur l'églogue intitulée<br>Christine, de Mr Ménage.<br>Epig.                                             | J'aime cette Eglogue divine                                  |
| JARDIN D'ÉCITAPHES, 1648. | De Nic. Bourbon, Sonnet,                                                                                 | Jardıns plus estoillez que la plaine des Cieux               |
| ld                        | Sur la mort de Fr. Maynard, Sonnet (t).                                                                  | Pay cultivé longtemps la langue la plus belle                |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | L'amour naissant. Sonnet.                                                                                | Je ne puis plus cacher ma passion extrême (n, s.)            |
| 1d.                       | A une dame qui l'appeloit<br>un enfant, Sonnet.                                                          | Je ne suis point juloux qu'une maman si bonne                |
| MUSES ILLUSTRES, 1658,    | A M <sup>II</sup> Colletet (Clandine,<br>femme de G. Colletet),<br>réponse à son Epig.                   | Je reçois de grand cœur ce jambon de Bayonne                 |
| мизе соопетть (в), 1659.  | Courante ligurée,                                                                                        | Je sens pour toy la nuit, le jour (n. s.)                    |
| Id. (A), 1639.            | A Célimène, Rondean,                                                                                     | Je suis si froid, dites vous Célimène (n, s.)                |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A Mr Ogier, Sonnel.                                                                                      | Je te veux, grand Ogier, comparer uu Soleil                  |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | L'amant jaloux. Sonuet.                                                                                  | Le plus grand funfaron qu'ait produit la nature (n s.)       |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Advis d'un mort, trad, du<br>latin du P. Drexellius.                                                     | L'homme est comme une fleur qu'un air moëte fait<br>[naistre |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Epig.                                                                                                    | Lisette dit quand je la flatte (n. s.)                       |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A Mr Colletet, mon père,<br>sur son sonnet de la Pu-<br>celle d'Orléans : Que<br>j'aime ce climat. Epig. | Lors que dans ton sonnet, tu despeins la Pucelle             |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Beante parfaite. Sonnet.                                                                                 | Merveille de nos jaurs, charmante créature (n. s.)           |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Air.                                                                                                     | Me serez-vous toujours cruelle                               |
| td.                       | Les pieuses réflexions de<br>l'âme chrestienne, St.                                                      | Misérable Mortel, chétive créature                           |
| Id.                       | L'Adien des Champs, à Mgr<br>le Comte de Saint-Ai-<br>gnan, Sonnel,                                      | Muse, retirons-nous, la campagne est déserte                 |
| ld.                       | A Mr Collelet, mon père. St.                                                                             | Muses, mes fidèies compagnes                                 |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | De M. M                                                                                                  | N'estort-ce pas assez, impitoyable mort                      |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | La Parente, Sonnet.                                                                                      | On doit t'aimer, je t'accorde Mélite (n. s.)                 |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Au R. P. Aubery sur sa<br>Laodice, Trag. non en-<br>core imprimée, Epig.                                 | On ne void rien de beau comme ta Laodice                     |
| MUSE COQUETIE (A), 1659.  | L'absence. Sonnet,                                                                                       | On ne void rien icy qui ne flatte les yeux (n. s.)           |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est sig. Fr. Colletet dans le Jardin d'Epitaphes, 1648, et G. Colletet, dans les Muses Illustres, 1658.

| muses illustres, 1658.    | A Lambert, sur son Luth.<br>Epig.                                                  | Orphée animoit les déserts                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Id.                       | Le Parnasse glacé en l'hy-<br>ver de 1658. A Mgr le<br>Comte de S Aignan. Ode.     | Parbleu, Comte, je suis flambé                                     |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Imit, d'une épig, latine,                                                          | Passant, veux-tu sçavoir qui repose en ce lieu                     |
| Id.                       | De Marie Brunelle, (emme<br>de G. Colletet.                                        | Passant, voicy la tombe où repose Brunelle                         |
| MUSE COQUETTE (B), 1639.  | L'aveugle trompé. St                                                               | Petite tequine donzelle (u. s.)                                    |
| Id.                       | Couplet de Musique.                                                                | Philis appaisez le tourment (n. s.)                                |
| Id.                       | fd.                                                                                | Philis mon cœur et mon espour (n. s.)                              |
| 1d.                       | Adieu. Epig.                                                                       | Philis pour qui cent fois le jour (n. s.)                          |
| muses illustres, 1658.    | A Silvie, pour le ter May, rondeau burlesque.                                      | Plantons le May, ce jour nous y convie                             |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Rép. à : Vous ne faites que soupirer                                               | Pourquoy me blasmez vous lors que mon cœur sou- $[pire\ (n.\ s.)]$ |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | La debte payée. Sonnet.                                                            | Puisque vous désirez que je trace un sonnet (n. s.)                |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Epit, burl, à Do Pelletier.                                                        | Puis qu'on ne voit point de sergent                                |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Advis d'un mort, trad. du<br>latin du P. Drexellius.                               | Que le sort d'un mortel est un sort variable                       |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Sor le retour de M. le Marquis de Fabert, du païs de<br>Liège à Sedan. Poème. (1)  | Quel est ce bruit confus qui fait trembler la terre                |
| ld.                       | Sonnet,                                                                            | Que ton téton me plaist, ma petite voisine                         |
| мияе соqueттв (в), 1659.  | La belle Maigre. Elègie.                                                           | Quoy faut-il que Cloris, cette beauté suprême (n. s.)              |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Dialogue d'un amant et<br>d'une amante.Sarabande.                                  | Quoy Philis, un amour si tendre (n. s.)                            |
| ld.                       | Coutre la mesme (?). Son-<br>net en bouts-rimés.                                   | Retirez-vous laide souillon                                        |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.  | Description d'un rocher.                                                           | Rocher dont les claires eaux (n. s.)                               |
| muses illustres, 1658.    | Consolation à M <sup>r</sup> Ogier, sur<br>la mort de Mgr le Comte<br>d'Avaux. St. | Sacré dispensateur des thrésors du Permesse                        |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.  | Le sale amoor. Sonnet.                                                             | S'estonner si le Ciel monstre un front sévère (n. s.)              |
| JARDEN D'ÉPITAPHES, 1648. | Consolation à Mr Baudoin<br>sur la mort de son fils.<br>Sonnet.                    | Si depuis que le monde a pris commencement                         |
| 1d.                       | De Fr. Maynard.                                                                    | Si la mort espargnoit les doctes de la terre                       |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | A Fourcroy. Epig.                                                                  | Si pour ces vers de feu que je receus de toy                       |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | A Philis Epig.                                                                     | Si tu portes sur le visage (n. s.)                                 |

<sup>(1)</sup> Voici la note qui le termine : Cette pièce fut composée pendant mon emprisonnement dans le Luxembourg.

| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Le jeune fou. Epig.                                                                     | Tirsis à l'dye de seize ans                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Id.                       | Discrétion burlesque en<br>vers irrégoliers, faite sur<br>le champ (1).                 | Tirsis, je suis donc attrapée                           |
| fd.                       | Sur la mort de M <sup>me</sup> de Beau-<br>villier, Abbesse de Mont-<br>Martre. Sonnet. | Tout l'Univers connut mon illustre naissance            |
| ld.                       | Sur la mort de Mgr Louis<br>de Lorraine, duc de<br>Joyeuse, Sonnet.                     | Toy qui jettes les yeux sur cette sépulture             |
| Id.                       | A Mr de Séry, Sounet.                                                                   | Toy qui suis noblement les traces de ton père           |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Advis d'un mort, trad, du<br>latin du P. Drexellius,                                    | Toy qu'un désir ardent sollicite d'apprendre            |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Plaintes d'Aristée, Elégie,                                                             | Va, le plus inconstant qui vit jamais le jour (n. s.)   |
| Id.                       | A Philis, Epig.                                                                         | Voicy le sacré jour où l'an se renouvelle (n. s.)       |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.    | Epig.                                                                                   | Vous avez sur moi trop d'empire (n. s.)                 |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Contre un jaloux, St.                                                                   | Vous l'aimez donc cette mignonne (n. s.)                |
| 1d. B), 1659.             | L'amour constant, Sonnet,                                                               | Vous m'exhortez en vain d'abandonner Climène<br>(u. s.) |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVI, p. 281. — Eugène Hatin: Un gazetier au XVII° siècle, François Colletet (Bulletin du Bibliophile, 1861, p. 609). — Rathery: Notice sur la Bib. du Louvre, liste des manuscrits de G. et de Fr. Colletet (Bulletin du Bibliophile, p. 1038/39, année t858). — Arthur Heulhard: Notice sur Fr. Colletet, gazetier (Moniteur du Bibliophile, 1878-t879). — James de Rothschild: Les continuateurs de Loret.

# CONDÉ (Prince de)

Louis II de Bourbon, prince de Condé, surnommé le Grand, né en 1621, mort en 1686.

Le Recneil de Conrart renferme quelques pièces de Condé, elles paraissent inédites :

- T. X, in-4, p. 933-36. A M. le Marq. et à Mad. la Marquise de Montausier sur la naissance de M. de Pisany: Bien soit renu l'enfant nouveau
  - T. XI, p. 848. Epig.: Donner à garder à d'autres
  - T. X, in-4, p. 1033 : Hélas, ô grands Dieux, que dil-on

Bibl. Arsenal, Chansons. T. H. Belles-lettres. 70, p. 66 : Chanson : Je bois à toi, mon cher Mar sin

D'après Moreau (Suppl. à la Bibliog, des Mazarinades, Bulletin du Bibliophile, 1862, p. 827), le Prince de Condé aurait rédigé avec Marigny et le duc d'Orléans la mazarinade suivante :

<sup>(1)</sup> Est signée à la table.

Tarif du prix dont on est convenu dans une assemblée de notables tenue en présence de Messieurs les Princes, pour récompenser ceux qui délivreront la France du Mazarin qui a été justement condamné par le Parlement. Paris. Nicolas Vivenay. 1652. In-4 de 15 p.

Voici, à ce sujet, un extrait des lettres de Marigny :

- « Je vous envoie le *Tarif*, qui vous divertira sans doute. C'est la folie dont je vous avois parlé et qui fut faite sur la table de Son Altesse, un soir qu'elle avoit pris médecine : elle y a travaillé; et Son Altesse Royale aussi. Je m'assure que vous en rirez. »
- M. Brun (Autour du XVII<sup>e</sup> siècle: A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux) a donné (p. 355) un sonnet du Prince de Condé: Dans ces sombres déserts où Bayard se promeine

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent qu'une pièce du Grand Condé:

REC. SERCY, III P., 1656.

Lettre dn D. D. (duc d'Enghien) à Mess. de la M. (n. s.)

et R., escrite de Lyancourt à Lyon (1).

A consulter: Leroux de Lincy: Recherches sur la Bibliolhèque du Grand Condé suivies du Cat. des manuscrits qui se trouvaient dans cette Bibliothèque (Bulletin du Bibliophile, 1860, p. 1157).

# CONRART

Valentin Conrart (2), calviniste, né à Paris en 1603, mort le 23 Septembre 1675. secrétaire perpétuel de l'Académie française. Conrart a été l'objet depuis vingt ans de monographies intéressantes auxquelles nous renvoyons pour la liste de ses ouvrages imprimés.

Il a laissé des manuscrits considérables (21 in-folio et 28 in-quarto, qui sont aujourd'hui à la Bibl. de l'Arsenal), contenant des pièces en prose et en vers, en assez grande partie inédites, des auteurs de son temps. Le Catalogue des manuscrits de la Bibl. de l'Arsenal en donne une table plus complète et plus exacte que celle publiée dans le Cabinet historique (T. V et suivants).

Voici comment Chapelain jugeait Conrart:

« C'est un homme d'une singulière vertu, d'un jugement très-net en tout ; ce qui le « fait consulter par les plus excellens Ecrivains François, qui se trouvent bien de ses

<sup>(1)</sup> Nous attribuons cette pièce au Grand Condé d'après Victor Cousin : Madame de Longueville. Elle se trouve également dans le Rec. Conrart. T. XI, in-4, p. 848.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Conrart publiées de 1662 à 1700.

- « Remarques. Personne n'écrit plus purement en Prose que lui ; et quoique ses lettres ne
- « s'élèvent pas jusques à l'éloquence, car il ne sçait de langue que la sienne, et l'Italienne
- « parfaitement, sans aucune connoissance des anciennes ; néanmoins l'élégance, la pureté
- « et l'ordre y reluisent de telle sorte qu'elles sont égales en beauté et en agrèmens aux
- « meilteures que nous ayons; mais la goutle de vingt années l'a tellement estropié, qu'il ne
- « scauroit plus tenir la plume, et depuis dix-huit mois son mal s'est accru, de façon qu'il
- « a plus de besoin de penser à mourir qu'à écrire, et qu'on ne peut prendre aucun fonde-
- « ment sur lui pour cela. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent que 2 pièces de Conrart :

Aposlitle à la ballade (1) de Depuis que j'ay leu ta ballade (n. s.)
Sarasin.

Hép. de Polidor (Conrart) Le Gouteux qui sa goutte sent (n. s.)
(1) à la ballade de Sarasin.

A consulter: Pellisson et d'Olivet: Hist. de l'Académie franç. — Ménagiana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Borel: Trésor des recherches des antiquités gauloises et françaises — Morèri: Dict. — Titon du Tillet: Parnasse français. — Monmerqué: Notice sur Conrart (2º série des Mém. relatifs à l'hist, de France de Petilet). — Nouv. biog. univ. de Didot: article de V. Fournel — Ch. Livet: Précieux et Précieuses. — René Kerviler et Ed. de Barthétemy: Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Acad. franç. 1881. — Bourgoin: Valentin Conrart et son temps. 1883.

# CONTI (Prince de)

Armand de Bourbon, prince de Conti, tils de Henri II de Bourbon et de Charlotte de Montmorency, né à Paris en 1629, mort en 1666, était le frère cadet du Grand Condé. Dans la querelle des sonnets de Job et d'Uranie, il prit parti pour Benserade tandis que Condé restait indifférent.

nets de Job et d'Uranie.

Ces deux sonnets n'ont rien de comparable (sig. P. de C.)

A consulter: Mém. de Mad. de Motteville.— Mémoires du Cardinal de Retz.— Mémoires de La Rochefoucauld. — Eug. de Beaurepaire: Hist. de deux sonnets, étude litt. sur le XVII° siècle (Revue de Rouen et de Normandie, p. 129, 1852).

<sup>(1)</sup> Sig. C. dans les éditions postérieures.

# CORDEMOY (de)

Géraud de Cordemoy, philosophe et historien, né à Paris dans la première partie du XVII° siècle, d'une famille noble d'Auvergne, mort le 8 octobre 1684, membre de l'Académie française. Nous renvoyons pour sa vie et ses ouvrages aux Mémoires de Nicéron, T. XXVII, p. 45 ou à la Nouv. biog. univ. de Didot, T. XI.

REC. PLUS REAUX VERS, 1661. Air de Le Camus.

Hélas! c'estoit bien vainement

A consulter: Pellisson et d'Olivet: Hist. de l'Académie française. – Nicéron: Mémoires. – Nouv. biog. univ. de Didot.

# CORNEILLE (P.)

Voir également P. C.

Pierre Corneille (1), né à Rouen le 6 Juin 1606, mort à Paris le 1er Octobre 1684.

M. Emile Picot a publié: Bibliographie cornélienne ou description raisonnée de toutes les éditions des Œuvres de Pierre Corneille, des imitations ou traductions qui en ont été faites, et des ouvrages relatifs à Corneille et à ses écrits. Paris. 1876. In-8. — Cette bibliographie est un véritable monument élevé à Corneille.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 31 pièces de Pierre Corneille.

| PETIT REC. DE POÉSIES, 1660.    | A la Marquise C, A. B. Pour<br>la très belle M <sup>ne</sup> Calaut<br>de Brie.      | A dorable Cataut, dont mon dme est éprise (n. s.)                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Id. REC. SERCY, V P., 1660.     | Sur le départ de Mad. la<br>Marquise de B. A. T. (2)<br>(M <sup>11</sup> ° du Parc). | Allez, belle Marquise, allez en d'autres lieux (sig.<br>à la table) |
| REC. SERCY, 1P., 110 éd., 1653. | Epig.                                                                                | Amy, veux-tu sçavoir, touchant ces deux Sonnets                     |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | (La Guirlande de Julie). La<br>Tulippe,                                              | Bel astre (le Soleil) à qui je dois mon estre et ma<br>[beauté      |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Stances,                                                                             | Caliste, lors que je vous voy (sig. à la table)                     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Lambert : Pour la<br>Reyne.                                                   | C'est trop faire languir de si justes désirs                        |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | (La Guirlande de Julie). La<br>Grenade.                                              | Dans l'empire fameux de Flore et de Pomone (sig. C.)                |
| REC. SERCY, IP., Ire ed., 1653. | Sur les sonnets d'Uranie et de Joh. Sonnet.                                          | Demeurez en repos, Frondeurs et Mazarins                            |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III peur les pièces de Corneille publiées de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Le Petit rec. de poésies de 1660 porte : A Mad. la Marquise de C. A. B.

| REC SERCY, 1 P. 1 10 éd., 11653.                                            | Sonnet.                                                                                                          | Deux Sonnets partagent la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                                    | (La Guirlande de Julie).<br>L'Immortelle blanche.                                                                | Donnez-moi vos couleurs. Tulipes, Anémones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ld. v P., 1660.                                                             | Sonnet.                                                                                                          | D'un accueil si flatteur et qui veut que j'espère<br>(sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| reg. sercy, if p., 1654.                                                    | (La Guirlande de Julie).<br>L'Hyacinthe (1).                                                                     | D'un éternel bonheur ma disgrâce est suivie (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Id.                                                                         | (La Guirlande de Julie)<br>La fleur d'Orange,                                                                    | Du Palais d'Emeraude, où la riche Nature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REG. SERCY, 19., 1re éd., 1653.                                             | La Poésie à la Peinture.                                                                                         | Enfin tu m'as suivie, et ces vastes montagnes (sig. C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REC. SERCY, V P., 1660.                                                     | Stances.                                                                                                         | J'ay veu la peste en racourcy (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Id.                                                                         | Sonnet perdu au jeu.                                                                                             | Je chéris ma défaite, et mon destin m'est doux (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Id.                                                                         | Madrigal (à M <sup>He</sup> Serment).                                                                            | Ie ne veux plus devoir à des gens comme vous (sig.<br>à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ld.                                                                         | Rondeau.                                                                                                         | Je peuse, à vous voir tant d'attraits (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ld                                                                          | Sonnet.                                                                                                          | le vous estime, Iris, et croy pouvoir sans crime<br>(sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CHEVILLES M. ADAM, 1674.                                                    | Id.                                                                                                              | Le Dieu de Pythagore et sa Métempsycose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REG. SERCY, V P., 1660.                                                     | Stances.                                                                                                         | Marquise, si mon visage (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Id.                                                                         | Madrigal (à MII+ Serment).                                                                                       | Mes deux mains à l'envy disputent de leur gloire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |                                                                                                                  | (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1d.                                                                         | Jalousie,                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | Jalonsie, Sonnet (2).                                                                                            | (sig. à la table)<br>N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ld.                                                                         |                                                                                                                  | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  One me sert qu'on m'écoute avec tant de transports                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ld.<br>REC.SERCY, HIP., 2° éd., 1658.                                       | Sonnet (2).                                                                                                      | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  One me sert qu'on m'écoute avec tant de transports (sig. C.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1d.  REC.SERCY, HIP., 2º éd., 1658.  REC. SERCY, V. P., 1660.               | Sonnet (2). Stances.                                                                                             | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  One me sert qu'on m'écoute avec tant de transports (sig. C.)  Que vous sert-il de me charmer? (sig. à la table)                                                                                                                                                                                                                         |
| Id.  REG.SERCY, H.P., 2º éd., 1658.  REG. SERCY, V.P., 1660.  Id.           | Sonnet (2). Stances. Epig.                                                                                       | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  One me sert qu'on m'écoute avec tant de transports (sig. C.)  Que vous sert-il de me charmer? (sig. à la table)  Qu'on te flatte, qu'on te baise (sig. à la table)                                                                                                                                                                      |
| 1d.  REG. SERCY, H.P., 2° éd., 1658.  REG. SERCY, V.P., 1660.  1d.  1d.     | Sonnet (2).  Stances.  Epig, Bagatelle.  Pour une dame qui representoit la Nuit (Comédie                         | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  One me sert qu'on m'écoute avec tant de transports (sig. C.)  Que vous sert-il de me charmer? (sig. à la table)  Qu'on te flutte, qu'on te baise (sig. à la table)  Ouoy, si tôt que j'en veux rabattre (sig. à la table)  Si la lane et la nuit sont bien représentées (sig. à                                                         |
| Id.  REC.SERCY, H.P., 2º éd., 1658.  REC. SERCY, V.P., 1660.  Id.  Id.  Id. | Sonnet (2).  Stances.  Epig,  Bagatelle,  Pour une dame qui representoit la Nuit (Comédie d'Endymion), Madrigal. | (sig. à la table)  N'aimez plus tant, Philis, à vous voir adorée (sig. à la table)  Que me sert qu'on m'écoute avec tant de transports (sig. C.)  Que vous sert-il de me charmer? (sig. à la table)  Qu'on te flatte, qu'on te baise (sig. à la table)  Quoy, si tôt que j'en veux rabattre (sig. à la table)  Si la lane et la nuit sont bien représentées (sig. à la table)  Usez moins avec moy du droit de tout charmer |

A consulter : Corneille (Collection des Grands écrivains de la France), Œuvres, édit. donnée par Marty-Laveaux.

<sup>(1)</sup> L'édit. Nodier, de la Guirlande de Julie donne ce madrigal à Courart.

<sup>(2),</sup> Ce sonnet sig. C. a été attribué à Corneille par P. Lacroix ; il ne figure pas dans la première édition de la HI° p. du Rec. de Sercy. 1636.

# CORNEILLE (Thomas)

Thomas Corneille né le 20 Août 1625, dix-neuf ans et deux mois après Pierre Corneille, son frère germain, mort aux Andelys le 8 Décembre 1709.

Ses tragédies ne valent pas celles de son aîné, mais on y rencontre des situations qui entraînent et beaucoup de vers heureux. Il tient une place honorable parmi les poètes tragiques du XVII<sup>e</sup> siècle.

Les Trois siècles palinodiques d'André Guiot ont reproduit l'ode qu'il fit en 1641 pour le Palinod de Rouen où il remporta le prix du Miroir.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 3 pièces de Thomas Corneille :

| MUSES ILLUSTRES, 1658.  | Sonnet (pour Timo | crate)(I) | Déplorables jaloux dont les noires envies   |
|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Id.                     | Id.               | (1)       | Endymion est mort, cet Illustre champestre  |
| REC. SERCY, V P., 1660. | Elégie.           | (1)       | Iris, je vay parler, c'est trop de violence |

A consulter: Regnier (Gustave): Thomas Corneille, sa Vie et son Théâtre. Paris. 1892. In-8.

#### CORNU

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur Cornu (2).

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Gavotte d | e Le Ca | mus.     | D'où me vient la tristesse                   |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|----------------------------------------------|
| ld.                         | Air       | ld.     | (p. 23). | Ecoute les Zéphirs, qui d'un discret langage |
| Id.                         | Air       | ld.     |          | Témoins de mon inquiétude                    |

#### COT

Cot nous est complètement inconnu.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert (p. 333). A quoy me sert tant de constance

# COTIN (Abbé)

Charles Cotin (3), prédicateur, conseiller et aumônier du roi, né à Paris en t604, mort en décembre 1681.

<sup>(1)</sup> Sig. à la table : Corneille.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces signées Cornu publiées de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Cotin publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

« L'abbé Cofin était un homme qui avait quelque mérite. Il estoit de l'Académie et a faict quelques sermons qui ont esté imprimés, mais il n'avoit nul talent pour la chaire; aussi ne se picquait-il pas d'estre grand prédicateur; mais ce qu'il croioit posséder par exemple, c'estoit la galanterie et la satire. Il a faiet plusieurs ouvrages en prose et en yers où l'on ne peut pas dire qu'il n'y ait point d'esprit, mais qui ne sortent point du médiocre et où il paroist beaucoup de vanité. L'auteur excité par Furtière (sic), avoit mis dans la satire du festin son nom avec celuí de Cassagne et ne croioit pas l'avoir par là trop choqué, parce qu'il ne se piquoit pas fort, comme nous avons dit, d'estre bon prédicateur. Cependant il prit la cause en vrai poète et fit une satire en vers et un discours en prose contre l'auteur, où illui dit tous les derniers outrages. C'est ce qui a faict que l'auteur a si fort chargé sur fui. Au reste, il ne se contenta pas, dans ses deux ouvrages, d'atlaquer l'auteur de la satire à Molière, mais il attaqua Molière lui-mesme qu'il traita avec le dernier mespris et l'obligea par là à faire les Femmes savantes. Le sonnet et le madrigal qu'on y tourne en ridicute sont tous deux de l'abbé Cotin et sont pris dans ses œuvres galantes où l'auteur les indiqua à Molière ». (Les satires de Boileau avec un commentaire autographe de Le Verrier (ami de Boileau) et des notes autographes de Despréaux : article de M. Delaplace, Bulletin du Bibl. 1891, p. 415).

Boileau, dans la dernière réimpression de ses ouvrages qu'il ait vue (1701, iu-4), ajoute à la phrase de « réparation » le nom de Cotin : « Je veux bien aussi avouer qu'il y a du génie dans les écrits de Saint-Amant, de Brébeuf, de Scudéri, .. et Cotin même ». Il est vrai, comme l'a fait remarquer à ce propos M. Ed. Turquety, que le mot génie n'avait pas encore la signification précise qu'il a maintenant, il voulait aussi dire : esprit, talent, et Cotin, jusqu'à un certain point, ne manquait ni de l'un ni de l'autre.

Cotin a publié deux recueils collectifs : un recueil d'Enigmes (1646, réimprimé en 1658, 1661 et 1673) et le Nouveau recueil de divers rondeaux (1650).

On a de lui, en fait de vers :

Les regrets d'Aristée sur le trespas de Daphnis, Paris, 1631, In-12 (Cat. La Vallière-Nyon, 15199).

La Jérusalem désolée, ou méditations sur les leçons des Ténèbres... (en vers) (avec quelques autres pièces). Paris. François Targa. 1634. In-4 (Cat. Bibl. du Roi, 5092 Y).

Poème sur la Magdeleine qui recherche Jésus-Christ au sépulchre. Paris. Jacq. Degast. 1635. In-4.

Poésies chrestiennes, contenant les Leçons des Ténèbres ou imitations de Jérémie (et des sonnets sur la passion). Paris. Sercy. 1657. In-8 (Cat. La Vallière-Nyon, 13805).

Autre édition (plus complète): Le Petit 1668. In-12.

Poésies meslées... contenant énigmes, odes, sonnets et épigrammes, avec l'Uranie on la métamorphose d'une Nymphe en oranger. Paris. Ant. de Sommaville. 1659. In-12.

Autre édition : 1686. In-12.

La Ménagerie à son Altesse Royale Mademoiselle de Montpensier, princesse des Dombes, etc.... S. l. n. d. In-12 de 92 p. (vers 1660).

Cette saure contre Ménage a été réimprimée à La ffaye en 1666. In-12. Cette édition renferme deux pièces qui ne sont pas de Cotin.

Les Noces royales. Paris. Pierre Le Petit. 1660. In-I2. (Cat. Bibl. du Roi, 5098 Y)

La Pastorale sacrée ou paraphrase du Cantique des Cantiques selon la lettre, avec plusieurs discours et observations. Paris. Le Pelit. 1662. In-12.

Œuvres galantes en prose et en vers. Paris. Est. Loyson. 1663. In-12.

Suite des œuvres galantes de M. Cotin, meslées de quelques pièces composées par des Dames de qualité. Paris. Est. Loyson. 1663. In-12. (Cat. Sazerac de Forges, 1881)

Odes royales sur les Mariages des Princesses de Nemours, 1665, In-8, (Cat. Bibl. du Roi, 5099 Y)

Œuvres galantes de M. Cotin, lant en vers qu'en prose. Paris. Est. Loyson. 1665. 2 vol. In-12.

Despréaux, ou la Satyre des satyres. S. d. In-8 de 12 p. (1).

Boileau a attribué cette satire à Cotin, mais il est donteux qu'elle soit de lui, tandis qu'il est bien l'auteur d'une autre pièce, celle-la en prose, dirigée également contre le Législateur du Parnasse :

La Critique désintéressée sur les affaires du temps. S. d. (vers 1666). In-8 de 63 p. Ode sur l'entrée du Roy en Flandre. Paris. P. Le Petit. 1667. In-4.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 41 pièces de l'abbé Cotin :

Les pièces marquées d'un astérisque figurent dans les OEuvres galantes de M. Cotin. 1665.

| REC. SERCY, 11 P., 1653.       | Sur la nécessité de mou-<br>rir. St.                           | A chille estoit d'une beauté                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id.                            | Sur la maladie de M. D. M.<br>Epig. (2)                        | Amour pour se venger de l'injuste rigueur (n. s.)               |
| ld.                            | Epig.                                                          | Après tant d'ouvrages divers                                    |
| BEC. SERCY, IV P., 1658.       | Epig.                                                          | Belle Iris, la gloire des Dames *                               |
| Id , II P., 1653.              | Sur la maladie de Mad. de R***. St. (2).                       | Belle Olympe, reprend courage * (n. s.)                         |
| REC. DES PORTRAITS (2°), 1659. | Portrait de M <sup>me</sup> de Chavigny (Iris).                | Ce fut un jour tissu d'or et de soye* (2 fois n. sig. [et sig.] |
| REC. SERCY, IV P., 1658.       | Epig.                                                          | Ce n'est point pour sollwiter                                   |
| REC. SERCY, II P., 1653.       | Pour une dame appelée la<br>belle Aurore. Stauces<br>inégales. | D'un miracle nouveau que l'on ne peut connoistre*               |
| REC. SERCY, V P., 1660.        | Epig.                                                          | Fuy moy, Lucelle, une épigramme * (n. s.)                       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.    | Air,                                                           | Iris dont la grâce m'enchante * (n. s.)                         |

<sup>(1)</sup> Cette satire a été réimprimée dans les Variétés tibliographiques de Mr Ed. Tricotel (1863) et séparément par P. Lacroix en 1883 et par l'abbé Fabre en 1887.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est signée dans les éditions postérieures.

| REC. SERCY, IV P., 1658.            | Epig.                                                        | Iris s'est rendue à ma foy *                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IV P., 1reéd., 1658.    | Stances (1).                                                 | J'ay beau, belle Phillis, foire l'indifférent                     |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.            | Quatrain.                                                    | Say crû m'empescher de périr                                      |
| Id.                                 | Sur la maladie de Mad. de R***. St. (2).                     | Je ne scay quel astre envieux * (n. s.)                           |
| 1d.                                 | Epig.                                                        | Je ne sçay qui m'accuse tant *                                    |
| ld.  REC. CHAMH. (3°), 1653 (n.s.). | Sonnet.                                                      | Je n'espère plus rien, c'est en vain qu'on essaye                 |
| REC. SERCY, IV P., 1658.            | Epig.                                                        | Jentens soupirer Amarante *                                       |
| ld. 11 P., 1653.                    | Sonnet.                                                      | Je songeois qu'au Printemps parmi des fleurs nou-<br>[velles      |
| Id. iv p., 1658.                    | Epig.                                                        | Je voudrois sçavoir Amarante                                      |
| REC. SERCY, II P., 1653.            | Fable.                                                       | L'Amour avoit fasché sa Mère *                                    |
| 1d.                                 | Sonnet,                                                      | Le calme est un estat où je ne puis prétendre                     |
| REC. SERCY, IV P., 1658.            | Epig.                                                        | Le nom d'Amour est un nom redoutable *                            |
| REC, CHAMBOUDRY, T. 11, 1652.       | Epig. (3).                                                   | Lisandre disoit à Doris * (n. s.)                                 |
| ld.                                 | Epig.                                                        | Lors que de mon amour vos beaux yeux s'aper-<br>ceurent * (n. s.) |
| HEC. SERCY, IV P., 1658.            | Epig.                                                        | Lors que je baisay vos beaax yeux                                 |
| fd.                                 | Epig.                                                        | Mes yeux foibles et languissans *                                 |
| пес. снамноидку, т. п, 1652.        | Epig.                                                        | Moins rouge du péché que de son mauvais fard * (n. s.)            |
| REC. SERCY, IV P., 1658.            | Confre M*** (de La Suze).  Aux poètes, Epig.                 | Ne faites point de vers pour elle *                               |
| 1d. u.p., 1653.                     | Epig.                                                        | On a deffendu la Satyre *                                         |
| REC. SERCY, IV P., 1658.            | L'Uranie ou la Métamor-<br>phose d'une Nymphe en<br>Oranger. | Plus diligente que l'Aurore *                                     |
| REC. RONDEAUX, 1639.                | Raillerie a une Demoiselle.                                  | Pour te louër, ma petite Catin * (n. s.)                          |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.            | Madrigal.                                                    | Quand on ne donne rien que sert la qualité *                      |
| вес. снамноилку (3°), 1653.         | Sur la prise de Dunkerque,<br>Sonnel (4),                    | Quel cours précipité de victoires rapides (n. s.)                 |
| REC, RONDEACX, 1639.                | Rondeau. Contre un mau-<br>vais poète.                       | Quels chiens de vers le Siècle nous présente * (n s.)             |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.            | A une dame. Sonnet.                                          | Seul objet de mes vœux, divine Amarillis * (n. s., répété 2 fors) |

 <sup>(1)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans les éditions postérieures.
 (2) Cette pièce est signée dans les éditions postérieures.
 (3) Lycidas, dans l'édition des Œuvres galantes de Cotin, 1665.
 (4) Signé dans le Rec. Conrart, T. XXIV.

| NOUV. REC. LOYSON, 1634. | Pour Mad***                         | Tout cède à sa belle présence *(sig. D. L.)            |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IV P., 1658. | Epig.                               | Vous cachez vostre sein, mais vous montrez vos [yeux * |
| REC. RONDEAUX, 1639.     | Rép. au roudeau : Payer<br>comptant | Vous demandez, c'est chose mercenaire * (n. s.)        |
| REC. SERCY, IV P., 1658. | Lettre (1).                         | Vous demandez pourquoy je vous voy rarement            |
| ld.                      | Epig.                               | Vous demandez quand je soûpire *                       |
| 1d.                      | Amarante. Epig.                     | Vous soûpirez pour un trépas *                         |

A consulter: D'Olivet: Histoire de l'Académie franç. — Ménagiana. — Bayle: Repaux questions d'un Provincial. — Goujet: Bibl. franç. T. III. p. 314 et 345, et T. XVIII, p. 99. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — E. Buisson: L'abbé Cotin (extrait de La Quinzaine, 1er-15 Novembre 1895).

### COURDES

Courdes (2) ou Gourdes était un ami des deux Colletet, particulièrement de François qui lui a réservé une place dans les Muses Illustres (1658) et dans la Muse Coquette (1659).

On trouve des pièces de Courdes dans les poésies liminaires des deux ouvrages de H. Le Cordier: Le Pont-L'Evesque. 1662. In-4 (un sonnet) et l'Illustre souffrant ou Job. 1667. In-12 (deux poésies).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 12 pièces de Courdes :

| MUSE COQUETTE (A), 1659. | La Coquette malade, Epig.                | Catin, pour vostre mal de teste (n. s.)                |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ld.                      | D'une servante. Epig.                    | Malheur, à qui sa Chambrière (n. s.)                   |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.   | A G. Colletet. Sonnet.                   | Miraculeux Esprit, dont les doctes Ouvrages            |
| td.                      | Le cachet perdu Epig.                    | N'attribuez pas à miracle                              |
| MUSE COQUETTE (A), 1659. | Pour une Dame. Epig.                     | Nice, vostre maison nous occupe souvent (n. s.)        |
| muses illustres, 1658.   | A Mile Colletet. Sonnet.                 | Nous estions assemblez chez la belle Angélique         |
| MUSE COQUETTE (B), 1659. | Pour une gueuse, Sonnet.                 | Que cette belle gueuse a de riches appas (n. s.)       |
| MUSE COQUETTE (A), 1659. | Pour une bonne. Epig.                    | Que cette bonne a d'agrémens (n. s.)                   |
| ld.                      | Sur l'édit contre les ga-<br>lans, Epig, | Que l'Edit des gulans va rendre d'hommes dupes (n. s.) |
| MUSE COQUETTE (B), 1659. | La guerre d'amour, Epig.                 | Que me sert de voir sur la terre (n. s.)               |
| MUSE COQUETTE (A), 1659. | La mendiante. Sonnet.                    | Une jeune beauté couverte de lambeaux (n. s.)          |
| Id.                      | Sur une petite femme. Epig.              | Un médecin fort en crédit (n. s.)                      |

<sup>(</sup>I) Cette pièce est de Brébeuf, elle est signée par erreur Cotin dans la première édition de la IVe partie du Rec. de Sercy, 1658; elle est anonyme et beaucoup plus importante dans l'edition de la dite IVe p. de 1661.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Courdes insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

# C. S. de S. M. voir SAINTE-MARTHE (Charles Scévole de)

# CYRANO DE BERGERAC

Savinien Cyrano de Bergerac, né à Paris le 6 Mars 1619, mort en Septembre 1655. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses œuvres à l'étude de M<sup>r</sup> Ant. Brun publiée en 1893. Paris. Armand Colin. In-8.

Cyrano de Bergerac a laissé peu de poésies. Voici le sonnet adressé à M<sup>he</sup> d'Arpajon, placé en tête de l'édition originale de ses Œuvres diverses. Paris. Ch. de Sercy. 1654.

Contrairement à l'assertion de M. P. Lacroix (Bible Jacob), que ce sonnet n'avait pas été reproduit dans les éditions suivantes, nous l'avons rencontré en tête de la seconde édition des dites (Euvres diverses. Paris. Antoine de Sommaville. 1661. 3 parties en 1 vol. in-12:

Le vol est trop hardi, que mon cœur se propose. Il veut peindre un soleil, par les dieux animé; Un visage qu'Amour de ses mains a formé, Où des fleurs du printemps la jeunesse est éclose;

Une bouche où respire une hateine de rose, Entre deux arcs flambants d'un corait allumé; Un batustre de dents, en pertes transformé. Au devant d'un palais où la langue repose;

Un front où la pudeur tient son chaste séjour, Dont la table polie est le trône du jour; Un chef-d'œuvre où s'est peint l'Ouvrier admirable;

Superbe, lu prétends par dessus ses efforts! L'éclat de ce visage est l'éclat adorable De son âme qui luit au travers de son corps

P. Lacroix a attribué à Cyrano la poésie « Le pauvre malade » qui est anonyme dans la première édition de la l<sup>re</sup> partie du Rec. de Sercy et signée C. dans la deuxième, ainsi qu'une mazarinade en vers : « Le Ministre d'Etat flambé » 1649, 8 p.

On lui donne également :

Remontrance des trois états à la Reine Régente pour la paix. Paris. Jean Brunet. 1649, 24 p. sig. D. B.

вес. sercy, гр., 1 re éd., 1653.

Le pauvre mala le (f).

Magdelon je suis bien malade (n. s.)

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été réimprimée dans le Recueil de diverses poésies choisies non encore imprimées. Amsterdam, 1661, sous le fibre : La Maladie : Mon grand ami, je suis malade. Mr Roger Graffin (Jacques Testu, abbé de Belval, Paris, 1901) a vu, nous ne savons pour quelle raison, dans le « Pauvre Malade » le portrait de l'abbé Jacques Testu.

A consulter: Ch. Nodier: Bonaventure des Périers, Cyrano de Bergerac. 1841. — Théophile Gautier: Les Grotesques. — P. Lacroix: Notice en tête de l'Histoire comique des états et empires de la Lune. 1858. — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés. — Pierre Brun: Savinien Cyrano de Bergerac, sa vie et ses œuvres. — J. Roman: Cyrano de Bergerac et sa famille (Revue d'hist. litt. de la France. 1894). — Revue d'hist. litt. de la France. 1900, p. 161-162.

#### D.

Voir: Dalibray, D'Andilly le fils, Desmarets.

Voici les pièces signées de cette initiale que nous n'avons pu attribuer :

| REC. SEBCY, 111 Р., 1656. | la mort du | uts-rimez sur<br>perroquet de<br>essis-Bellière. | Ce que dans la justice est l'affreuse chicane                    |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ld.                       | Sonnet.    | ld.                                              | Le Perroquet est frit, la Mort qui tout chicane(n.s.)            |
| ld.                       | 1d. (1)    | ld.                                              | $Quels\ vers\ esp\'erez-vous\ d'un \ homme\ de\ chicane\ (n.s.)$ |

## D'A. (le Comte)

MUSE COQUETTE (B), 1659. Les divertissemens de Brie et de Provins C'est à vous, noble Philismène on la discrétion perdue et payée, à Philismène (vers et prose).

#### D'ACEILLY voir CAILLY (de)

# D. A. D. S. A.

Le Jardin des Muses 1643, renferme quatre pièces portant ces initiales :

<sup>(1)</sup> Sig. à la table de la première édition de la IIIe partie, mais anonyme dans les éditions posterieures. L'abbé Bertaut avait adressé à M. D. son sonnet sur la mort du Perroquet de Mime du Plessis-Bellière en le faisant précéder de l'envoi suivant (Rec. Sercy, IIIe p. 1636, p. 374): « Monsieur, je vous envoye ce sonnet en Beut-rimé pour vous convier d'en faire un sur le mesme sujet ; toute la tour et tout Paris en a lait, et jusques à M.... Il y en a plus de trente desjà et cela seroit estrange que vous qui estes un des plus anciens faiseurs de Bouts-rimez de France n'en eussiez point fait ».

Voici la réponse de Mr D.: « Monsieur, il y a si longtemps que nostre Académie de Beuts-rimez est supprimée, et j'ai travaillé depuis à des Ouvrages si différents, qu'il ne m'appartient pas de mettre la main à la plume en ce geure d'escrire; et pour preuve que j'ay raison de m'en défendre, lisez, s il vous plaist, la mauvaise excuse que je vous fais sur les mesmes rimes, et jugez par là si j'ay deu entreprendre un sujet que vous avez si dignement traité».

Qui est ce D ? Le seul nom commençant par un D dans la liste des auteurs figurant sur le titre de l'Elite des Bouts-rimez de ce temps. Paris. 1649, est celui de Desmarets

-

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Paraph, du Ps. Super flu-<br>mina Babylonis,                                 | Assis au fraiz des arbrisseaux             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1d.                     | Paraph. du Ps. Exaudiat, pour la paix de 1616.                               | Contre toy quand quelques rumeurs          |
| 1d.                     | Trad, d'une poésie latine<br>de D. J. D. S. F. sur la<br>statue de Henri IV. | Le voylà tout armé, tu le voy ce vray Mars |
| ld.                     | Paraph du Ps. Ecce quam<br>bonum.                                            | O que belle est l'assemblée                |

#### DAGUERRE

« M. Daguerre, gascon, étoit capitaine de vaisseau, brave jusqu'à être intrépide, et d'une réputation si bien établie, qu'il n'y avoit point de personne de qualité qui n'eût entendu parler de son cœur, et de sa manière brusque de dire les choses. Quant M. le Comte d'Harcourt revint d'un voyage rendu inutile par l'imprudence d'un Archevêque, il se résolut de prendre les Isles sur les Côtes de Provence, possédées alors par les Espagnols. Mais comme les provisions étoient consumées et qu'il n'y avoit plus de temps à perdre, il dit à Daguerre, je ne scai comment nous chasserons les Espagnols de ces Isles; car nous n'avons que des pommes euites pour leur tirer. Daguerre lui demanda sérieusement : M' Le Soulel y entre-t-il? Ouï, répondit le Comte en souriant. Nous y entrerons, reprit Daguerre et il fut devin. Comme M' le Prince de Condé, qui n'étoit en ce tems-là que le due d'Enguien, avoit étonné toute l'Europe par ses actions extraordinaires, Daguerre, charmé de la réputation de ce jeune Prince, eut la curiosité de le voir ; et quelques-uns de ses amis qui étoient des miens, le conduisirent où le Duc avoit pris une maison particulière pour y être libre. Quand ils furent dans la Sale, ils trouvèrent que ce jeune Prince étoit à table, où l'on disputoit, si les Grands Hommes avoient accoûtumé de vivre longtemps? et tous conclurent que la vie des Héros étoit ordinairement de courte durée. Daguerre qui étoit là pour les voir dîner, s'avança, et regardant fixement le Duc, s'écria : Hé bien! si je ne suis mort, qu'en puis-je mais? A cette parole, M' le Duc d'Enguien, sans le reconnoître, parce qu'il ne l'avoit jamais vû: Je gage, dit-il, que c'est Daguerre. Il repartit, c'est mon nom; et le Prince se leva de table pour l'embrasser et pour lui faire des honnêtetez. » (Chevraeana, T. I, p. 92)

Voici un quatrain (1) de Saint-Amant où il est fait attusion à Daguerre :

UNE OMBRE QUI PARLE

Après m'estre sauvé des mains du grund Daguerre, En un sangtant duët où Mars cust pu périr, Il ne fuloit pus moins que d'un coup de tonnerre Pour me faire mourir.

(Les Œuvres de Saint-Amant, H° p. 1643)

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Epig,

Si tu veux réjoüir Daquerre

#### DALIBRAY

Charles de Vion, sieur de Dalibray (1), né vers 1600, mort avant 1654 comme l'établit l'épigramme suivante de Du Pelletier, insérée dans le Nouveau recueil de poésies de la Veuve G. Loyson, dont l'achevé d'imprimer est du 10 Décembre 1653 :

« J'ay toujours estimé les vers de ta façon, De ton style coulant mon âme fut éprise; D'Alibray, tu virois en généreux garçon, Mais si j'aymay tes vers, j'aymay mieux ta franchise».

Il était fils d'un auditeur des comptes et frère de Mad. de Saintot dont il est question dans la correspondance de Voiture. Ami de Saint-Amant, de Faret, de Le Pailleur, etc., il fut un des goinfres les plus remarquables de son temps. Ses poésies bachiques et satyriques, pleines d'esprit et de verve, mériteraient les honneurs d'une réimpression.

Voici le sonnet dans lequel il se proclame l'élève et l'ami du « bon gros Saint-Amant »:

Cher et parfaict Amy qui vis naistre ma Muse, Et qui de tes conseils la daignas secourir, Je voudrois par mes vers l'empescher de mourir, Mais comment te donner ce que l'on me refuse?

Pour servir ses amis en des soins importans, Nul ne monstra jamais d'affection si pronte; Jamais nul plus à gré n'y prodigua son temps, De qui seul toutesfois l'avarice est sans honte:

Quoy qu'il arrive donc, je te rends ce devoir Et commettrois un erime, et trop lasche et trop noir, En taisant des vertus dignes de tant de gloire:

Si je vis, tu pourras revivre avecques moy, Si je meurs (et cecy dois-je bien plustol croire) Je me consoleray de mourir avec toy.

(Œuvres poétiques, 1653: Vers héroïques, p. 52)

On a de lui, en dehors de ses pièces de théâtre et des quelques poésies qu'il a ajoutées à ses traductions d'auteurs italiens et espagnols :

Vers satyriques (att. à Ch. Vion D'Alibray) S. l. n. d. In-8 (avec des notes manuscrites du savant professeur E. F. Simon de Troyes). (Cat. Pixérécourt, 886)

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Dalibray publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Ce volume nous paraît être tout simplement un extrait du Recueil des poésies de Dalibray de 1653. Les vers satyriques out, en effet, dans ce recueil, un titre spécial et une pagination particulière.

L'Arbre triste, métamorphose (s. n. d'auteur). Paris. Toussainct Quinet. 1640. In-4 de 2 fl. lim. y compris le titre, p. 1 à 14. (Bibl. de l'Arsenal, 8473)

Métamorphose de Gomor en marmite (Figure gravée sur le titre représentant Gomor en marmite, avec au-dessous : Né pour marmite). S. l. n. d. (vers 1643). In-4 de 24 p. (non compris le titre).

Edition originale de cette pièce et des épigrammes contre Montmaur.

Lettre à Polvanthe (titre de départ). S. l. n. d. (vers 1643). P. 1 à 16. In-4.

La Musette D. S. D. (du sieur Dalibray). Paris. Toussainct Quinet. 1647. In-12 de 2 fl. lim. y compris le titre, p. 1 à 184 et 1 fl. pour le privilège.

Les Œuvres poétiques du S<sup>r</sup> Dalibray, divisées en vers bachiques, satyriques, héroïques, amoureux, moraux et chrétiens. Paris. Ant. de Sommaville (ou Jean Guignard). 1653. In-8. Titre. Vers bachiques: titre, p. 3 à 8, p. 1 à 126; Vers satyriques. titre, 2 fl. n. chif., p. 1 à 114; Vers héroïques: p. 1 à 104; Vers amoureux: p. 1 à 160; Vers moraux: p. 1 à 104; Opuscules chrestiens: p. 1 à 95.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 36 poèsies de Dalibray, sur lesquelles huit sonnets donnés comme exemples dans « les Observations sur le sonnet leües en une célèbre assemblée (t) » qui précèdent les Vers amoureux des Œuvres poétiques de 1653. Ces huits sonnets sont-ils tous de Dalibray? Nous n'oserions l'affirmer, cependant il s'en est glissé plus d'un du poète, ainsi qu'il le dit lui-même : « Que si je fais passer quelques sonnets de ma façon parmi les autres, ce seront plus tost ceux qui m'ont semblé propres à confirmer ce que j'avanceray, etc. » Nous avons indiqué ces sonnets par un astérisque double.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les OEnvres poétiques de Dalibray, 1653.

| REC RONDEAUX, 1639.         | Pour un voyageur.                     | A cheval comme une besasse (n. s.)                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CHEVILLES M. ADAM, 1644.    | Sonnet.                               | Adam, n'accuse point ny ton sang, ny ta race *      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lamhert (2).                   | Adorables trompeurs (n, s.)                         |
| NOUV, REC. BONS VERS, 1646. | L'horreur du désert. St.              | Ah Dieux! qu'une noire tristesse * (n, s.)          |
| REC. SERCY, IV P., 1658.    | Vénus et Adonis. Sonnet.              | Ah! ne me ravis pas l'objet de ta beauté ** (n. s.) |
| BEC PLUS BEAUX VERS, 1661.  | Air de Le Camus.                      | Alors qu'auprès de vous je languis, je soupire      |
| REC. RONDEAUX, 1639.        | Sur les plaisirs de la cam-<br>pagne. | Aux champs, à re gay renouveau (n. s.)              |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.    | Epig.                                 | Bannissons d'icy ce coquin * (sig. D.)              |
| Id.                         | Sur un portrait, Epig.                | Bien que ce portrait tout divin * (sig. D.)         |

<sup>(1)</sup> L'Académie de l'abbé d'Aubignac, voir ce nom.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. dans le Rec. Conrart. T. XXIV.

| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1653. | Air de B. D. B. (Bacilly) (1).           | C'est bien à tort que l'on se plaint d'amour (sig. C.)       |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| метамогрноses franç. 1641.      | Sur une horloge de sable.<br>Sonnet (2). | Cette poussière que tu vois (n. s.)                          |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Sonnel.                                  | Cléante que l'Amour au Ciel a demandée (n. s.)               |
| ld.                             | Sonnet (3).                              | Cléante que les Dieux formèrent à loisir                     |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Sonnel.                                  | De ces cheveux dorez que j'aime davantage ** (n, s.)         |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Quatrain.                                | Géron d'une humeur fort jalouse * (n, s.)                    |
|                                 |                                          | Ha, voir Ah!                                                 |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Lambert (4).                      | J'avois toujours caché ma passion extrême (n. s.)            |
| Id.                             | ld.                                      | Je ne vous quitte point pour quelqu'amour nou-<br>[velle     |
| métamorphoses franç. 16%1.      | La Fable de l'Horloge de sable.          | La poudre que tu vois dedans ce vers enclose ** (n, s,)      |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.        | Epig.                                    | L'autre jour un noble guerrier                               |
| BEC. RONDEAUX, 1639.            | Rondeau (5).                             | Le bon vin qui vient de vostre part * (n. s.)                |
| nouv. rec. loyson, 1654.        | Sonnet.                                  | L'éclat de ce teint frais, et ce riche embonpoint ** (n. s.) |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.      | A une dame(II p., p. 30)                 | Lequel vaut mieux chérir parfaitement * (n, s.)              |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.        | Epig.                                    | Lisant les vers qu'Adam nous offre                           |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Sonnel.                                  | Lors qu'un Hyver chagrin m'aura blanchi la [teste ** (n. s.) |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Les faux yeux. Epig.                     | L'un des yeux de Lise est de verre * (n. s.)                 |
| nec. sercy, v p., 1660.         | Epig.                                    | Martin pressoit Janneton d'amourette * (n. s.)               |
| ld. iv p., 1658.                | Sonnel.                                  | Mon cœur va-l'en trouver cette Nymphe cruelle * (n. s.)      |
|                                 |                                          | O le bon vin, voir Le bon vin                                |
| métamorphoses franç. 1641.      | Fable de l'arbre trisle (6).             | Puisque par le décret d'un plus heureux destin * (n, s.)     |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Sonnet (trad. de Balducei).              | Quiconque me voyant mortellement blesse ** (n.s.)            |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Lambert (4).                      | Si je jette de toutes parts (n. s.)                          |
| Nouv. REC. LOYSON, 1654.        | Epig.                                    | S'il pleut, dit un homme divin *                             |
| CHEVILLES M® ADAM, 1644.        | Epig.                                    | Si tu reçois des vers d'un et d'autre costé *                |

<sup>(1)</sup> Cet air figure à tort dans l'édition des poésies de Charleval donnée par Saint-Marc, 1759, car il est sig. Dalibray dans le Rec. des plus beaux vers de 1661.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet se trouve dans la Musette, 1647 et il figure dans les Observations sur le sonnet qui précèdent les Vers Amoureux des Œuvres poétiques, 1653.

<sup>(3)</sup> Ce sonnet est signé D. à la table, mais il est précédé d'un sonnet n. s. de Dalibray.

<sup>(4)</sup> Ces pièces sont signées dans le Rec. de Conrart. T. XXIV.

<sup>(5)</sup> Ce rondeau n'a pas été reproduit dans la la partie du Nouveau recueil de rondeaux, 1650.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est précédée d'une note dans l'édition de 1653 des Œuvres poétiques de Dalibray. Elle avait paru séparément in-4, 1640.

REC. SERCY, IV P., 1658.

Sonnet, trad. de Grotto ceco dadria.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

REC. SERCY, II P., 1653.

Sur un Moucheron. Sonnet.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Air de Lamberl (1).

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Air de Lamberl (1).

Voicy la noble sépulture \*\* (n. s.)

Vous avez de puissans appas (n. s.)

A consulter: Moréri: Dict. hist. — Titon du Tillet: Parnasse français. — Goujet: Bibl. franç. T. VIII, p. 92 et XVI, p. 189. — Violtet-le-Duc: Bibl. poét., p. 478. — Cat. Soleinue. — Gaillon (Vicomte de): Article du Bulletin du Bibliophile, 1853, p. 251. — Nouv. biogr. univ. de Didot. — Paul d'Estrée: A travers les manuscrits de Conrart (Revue d'hist. lit. de la France. T. 1, p. 359.

# **D'AN....** (le **B**.)

MUSES ILLUSTRES, 1638 A Mad. la B. de C. et à Mr C. sur un présent Belles qui squiez bien charmer de boudin blanc (2).

### D'ANDILLY

Robert Arnauld d'Andilly (3), originaire d'une noble et ancienne famille d'Auvergne, né à Paris le 28 Mai 1589, mort le 27 Septembre 1674, était le fils aîné d'Antoine Arnauld, éclèbre avocat, et frère d'Antoine Arnauld, docteur en Sorbonne, si connu par ses savants écrits. Produit fort jeune à la Cour, il soutint avec beaucoup de réputation les emplois importants qui lui furent confiés. En 1644, il se retira à Port-Royal des Champs.

Les Mémoires-Anecdotes de Segrais (Œuvres diverses. T. I, 1723) rapportent que « Mr Arnauld d'Andilly n'ayant pas voulu accepter une place vacante dans l'Académie françoise qui lui fut offerte, le Cardinal de Richelieu voulut que l'on insérât dans les Statuts l'article qui porte, que personne n'y sera admis s'il ne le demande..... La raison principale pour laquelle M. Arnauld d'Andilly s'étoit excusé, étoit, que le Cardinal de Richelieu lui avoit refusé l'agrément de la charge d'Intendant de la maison de feu Monsieur. Lors qu'on lui porta la parole, il s'étoit contenté de remercier, en disant, que la résolution qu'il avoit prise de passer la plus grande partie de sa vie à la campagne ne convenoit pas à cet engagement, qui demandoit la présence aux assemblées de l'Académie. Ce fut là le prétexte de son refus qui étoit véritable dans le fond; mais la cause principale fut celle que j'ai dite : Il etoit difficile que Mr Arnauld d'Andilly n'eut pas un peu de ressentiment de la dureté du Cardinal. »

<sup>(1)</sup> Ces pièces sont sig. dans le Rec. Conrart. T. XXIV.

<sup>(2.</sup> Il est question dans cette pièce de M<sup>n</sup>· d. Martinière et de Claudine Colletet.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Arnaul t d'An-lilly insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Ce qu'on sait de la vie d'Arnauld d'Andilly, consacrée à la piété et à la religion, fait planer quelques doutes sur l'attribulion des poésies signées D'Andilly dans le Recueil Conrarl et dans quelques recueils collectifs de la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle.

La liste des œuvres poétiques de Robert Arnauld se trouve dans Goujet : Bibl. franç. T. XVII, p. 331 à 340. Son « Journal inédit » (1614-1620) a été mis au jour en 1857 par M. Ach. Halphen.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment cinq pièces de D'Andilly :

| NOUV. REC. CHAMH. 13°), 1653.   | La constance courunnée.<br>Sonnet (1). | Aimez, servez, brûlez avec patience (n. s.)                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Le lys, madrigal.                      | Merveille de nos jours, dont les charmes vamqueurs (n. s.)                                                   |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.       | Sur le roi de Suède tué à<br>Lutzen.   | Plus viste que l'éclair, plus craint que le tonnerre<br>   Portant avecque moy la terreur et la mort (n. s.) |
| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1653. | Sonnet (2).                            | Revenez ma raison, mon âme vous rappelle (n. s.)                                                             |
| NOUV.CAB. DES MUSES (B), 1658.  | Madrigal (2).                          | Vénus ayant perdu l'amour tant chéry d'elle (n. s.)                                                          |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 331 à 340 et XVIII, p. 441. — Historiettes de Tallemant des Réaux (édit. Paulin Paris). — Varin: La vérité sur les Arnauld. 1847. — Sainte-Beuve: Port-Royal. — Fuzet: Les jansénistes au XVII° siècle. 1875. — Grande Encyclopédie: Article de M. Brunetière.

#### D'ANDILLY le fils

Antoine Arnauld (3), né en 1616, aîné des quatre fils de Robert Arnauld d'Andilly, mourut en 1698. Il suivit d'abord la carrière militaire, fut fail abbé de Chaumes et se retira ensuite auprès de son oncle l'évêque d'Angers. Il a laissé des Mémoires publiés en 1756 par P. Pingré (3 vol. in-8).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent qu'une pièce de D'Andilly le fils :

REC. SERCY, II P., 1653. La fleur de thym Sans beauté, sans grandeur, sans éclut, et sans grâce (sig. D.) (Guirlande de Julie).

<sup>(1)</sup> Cette pièce, anonyme dans le Nouv. Rec. Chamh. (3°, 1653, était sig. Benserade dans le T. Il du Rec. Chamb. de 1652. Elle est donnée à d'Andilly dans le Rec. Conrarl, T. XXIV, in-4, et à Montausier dans le Manusc. de la Bibl. Nationale, 12680.

<sup>(2)</sup> Sig. D'Andilly dans le Rec. Conrart. T. XXIV, in-4.

<sup>(3)</sup> Voir le T. HI pour les pièces de d'Andilly le fils insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

#### D'ARGIS

D'Argis était comédien, il le dit lui-même à Me Adam :

Quand je me fis comédien, J'estois un pauvre personnage, Et je vous jure qu'un beau-rien Estoit mon unique bagage.

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Sonnet.

Quand je me fis comédien

# D'ARIMANT (le Marquis)

CHEVILLES Mª ADAM, 1644.

Epig.

Amy pour qui le Cicl épuisa ses merveilles

### DASSOUCY

Charles Coypeau Dassoucy ou D'Assoucy (1), mort en 1679, s'est donné à lui-même le titre d'Empereur du Burlesque, premier du nom, alors que ses contemporains l'avaient surnommé le Singe de Scarron.

Voici son portrait tracé par M. P. Brun (Autour du XVII<sup>o</sup> siècle):

« Sa vie! Elle est une longue burlesquerie elle-même, et ses Avantures restent un bizarre compendium de tous les avatars que pouvait amener au XVII siècle, au temps du Roman Comique, la vie de Bohême, Le futur Dassoucy naquit à Paris, rue Saint-Etienne-des-Grès, le 16 Octobre 1605. Son père, Grégoire Coippeau, — car ils ne s'appelaient point tous Dassoucy dans cette famille, — avocat an Parlement, était un homme des plus érudits; sa mère, Chrestienne Damama, originaire de la Lorraine, petit bout d'amazone prompte et colère, était belle, bien faite dans son exiguité, et recevait chez elle tout ce que l'aris comptait de gens de mérite et de vertu. L'enfant d'abord assista aux querelles et gourmades de ses parents ; puis à leur séparation amiable, enfin à l'intrusion au fover conjugal d'une servante « qui l'appelait petit diable et qu'il appelait carogne », avec laquelle il se battait tout en faisant bon ménage. Instruit par son père dans la langue grecque et dans la langue verte par sa marâtre, fugitif forcé et précoce du toit paternel, secrétaire d'abbesse, coureur de grandes rontes, chemineau qui n'a rien de sinistre, trouvère oublié au siècle de Louis-le-Grand, poète, musicien, il promena durant soixante années a travers la france, l'Italie, la Savoie, son luth et ses deux pages, persécuté, calomnié, calomniateur, têté, emprisonné, tier de sa liberté

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pières de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

d'allures, joueur, paillard, pipé, pipeur, capable de bien, faisant du mal, au demeurant le meilleur fils du monde. Plus ingambe que Scarron, plus mauvais sujet que Saint-Amant, il a le faire littéraire de l'un et la goinfrerie de l'autre. Ami de Chapelle, de Cyrano, ensuite brouillé avec eux et fuyant devant l'ombre du redoutable duelliste; choyé par Molière, puis renié par lui, il se raille de la mauvaise fortune qu'il cherche fréquemment, et cède sur tous les terrains avec une couardise qui en arrive à être plaisante. Mais où il ne lâche pas une pierre de sa forteresse, pas un pouce de son territoire, c'est dans la défense acharnée du genre dont il se dit fièrement l'Empereur, et où il a Boileau pour ennemi redoutable. »

On a de lui:

Le Jugement de Pâris, en vers burlesques, dédié à Monseigneur de Lionne. Paris. Toussainct Quinet. 1648. In-4 de 14 ff. lim., 92 p. et 2 ff. Le frontispice gravé est daté de 1639. Le Jugement de Pâris finit à la page 52 et il est suivi de 13 pièces burlesques. (Bibl. Nat., Y\* 1886)

Autre édit.: Chez Est. Loyson (ou Jean Cochart). 1664. In-12 (n'a pas les poésies liminaires).

Les Amours d'Apollon et de Daphné, comédie en musique, dédiée au Roy (en 3 actes). Paris. Rafflé. 1650, In-8.

Poésies et lettres, contenant diverses pièces héroïques, satiriques et burlesques. Paris. Chamhoudry (ou Jean-Baptiste Loyson). 1653. Iu-12 de 7 ff. lim. et 188 p., 1 fl. pour le privilège. Le frontispice porte « Œuvres meslées de M<sup>r</sup> Dassoucy. Pièces héroïques, satiriques et burlesques ». La dédicace est adressée à M. Bordier, conseiller du Roy. (Bibl. Nat., Ye 14442)

Nouveau recueil de poésies héroïques, satyriques et burlesques. Paris. Jean-Baptiste Loyson. 1653. In-12 de 4 ff. lim. et 188 p. (Bibl. de l'Arsenal, 6829)

Ce recueil est le même que le précédent, sauf l'épître dédicatoire qui est adressée à Mgr le Comte d'Harcourt.

L'Ovide en belle humeur, enrichy de toutes ses figures burlesques. Paris. Sercy. 1650. In-4 de 6 ff. dont un pour le frontispice gravé et 142 p., 1 ff. pour le privilège. (Bibl. Nat., Y° 1342)

- Id. Suivant la copie imprimée à Paris. 1651 (Elzevier). In-12 de 94 p.
- Id. Seconde édition. 1653. In-4. (Semblable à la première).

Le Ravissement de Proserpine, poème burlesque enrichy de toutes ses figures. Paris. P. David et Edme Pepingué. 1653. In-4 de 8 ff. prél. dont un pour le frontispice et 112 p. Le Ravissement de Proserpine finit à la p. 54 et est suivi de 14 pièces burlesques. (Bibl. Nat, Y\* 898 Rès.)

Autre édition : Paris. 1664. In-12.

L'Ovide en belle humeur, augmenté du Ravissement de Proserpine et du Jugement de Pâris. Paris. Estienne Loyson. 1659. In-12 de 2 fl. pour frontispice gravé et titre et 235 p. En dehors des trois poèmes annoncés au titre, on trouve dans ce volume la Guespe de cour qui avait paru dans les pièces burlesques qui suivent le Ravissement de Proserpine, èdition originale de 1653.

Autres éditions : Paris. 1664 : Lyon, Cl. de La Roche, 1668. In-12.

A son Altesse sérénissime Madame Marguerite Louyse d'Orléans sur son mariage avec son Altesse sérénissime Cosme de Médicis, prince de Toscane. Florance. Nouvelle imprimerie, à l'enseigne de l'Estoille. 1661. In-4. (pièce, Bibl. Nationale, Y° 1884)

A la Gloire de Monseigneur le Dauphin. Au Roy. Epig. S. l. n. d. In-fol. (pièce, id., Y\* 105)

Œuvres de M. D'Assoucy. Paris. Thomas Jolly. 1668. In-12. P. 1 à 96; 3 à 36; 1 à 72 (Bibl. de l'Arsenal, 9329). Ce recueil comprend l'Ovide travesti, le Ravissement de Proserpine, le Jugement de Pâris et les treize pièces burlesques qui suivent dans la première édition de ce dernier poème.

Les Rimes redoublées de Monsieur Dassoucy. De l'imprimerie de Cl. Nego. Sur la terre de Cambray. s. d. 1n-12.

Autre édition: 1671. In-12 de 6 fl. lim.; p. 1 à 189. (Bibl. Nationale, Y° 3489 Rés.)

L'Ombre de Molière et son épitaphe. Paris. J -B. Loyson. 1673. In-4 de 2 ff. et 7 p. — Le nom de Dassoucy n'est pas sur le titre, mais il se trouve à la fin de la dédicace au duc de S. Aignan.

Sur la mort imaginaire et véritable de Molière (en vers libres, par Polimène). Paris. O. de Varennes. 1673. In-4 de 8 p. (pièce, id., Y<sup>e</sup> 4529) — Cette pièce n'est autre que la seconde édition de l'Ombre de Molière.

Autre édition : Metz. Jean Antoine. 1673. In-4 de 4 p.

La Prison de Monsieur Dassoucy, dédiée au Roy. Paris Rafflé. 1674. In-12 de 6 ff. n. chif., y compris le titre el 176 p.; 2 ff. n. chif., pour deux épîtres (vers et prose) aux ducs de Saint Aignan et de Montausier, se trouvent ajoutés à quelques exemplaires.

Les Pensées de Monsieur Dassoucy, dans le Saint-Office de Rome, dédiées à la Reine. Paris. Rafflé. 1676. In-12. (id., Rés. R 1933)

Les Avantures de Monsieur D'Assoucy, Paris, Audinet, 1677, 2 vol. in-12, (id., Rés. Ln 27-694)

Réimprimé avec les Aventures d'Italie, la Prison et les Pensées, avec préface et notes de Emile Colombey, Paris. Ad. Delahays, 1858, 1n-16.

Les Avantures d'Italie de Monsieur D'Assoucy, Paris, Raftlé, 1677, 2 parties en 1 vol. In-12. (id., Rés, Lu 27 695)

Plusieurs pièces en vers par Dassoucy, Rouen, J.-Bapt, Besogue, t708, In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 13t94)

Ce volume parait manquer à la Bibl. de l'Arsenal.

Les Amusements du Cœur et de l'Esprit. T. XIII (1742) ont donné deux pièces de Dassoucy :

Vers sur la convalescence du pape Alexandre et de la Reine-Mère, tous deux guéris en même temps : Le Saint-Père et la Reine-Mère. Cette poésie avail été insérée dans les Rimes redoublées. 1671.

Vers pour Lully, surintendant de la Musique du Roy : Quand pour r'avoir sa donce amie

On lit une poésie de Dassoucy dans les pièces liminaires des Meslanges de poésies héroïques et burlesques du Chevalier de Lhermite. Paris. Guitlaume Loyson et Jean-Baptiste Loyson. 1650. In-4.

Appréciation littéraire. — « D'Assoucy, d'un degré au-dessous de Scarron, faisait des chansons très bouffonnes et des vers de circonstance qui sont toujours très mauvais quand ils ne sont pas des répliques à de méchantes attaques; car, dans ce cas, D'Assoucy ne manque ni de verve ni de mordant. Où il est très digne d'être lu, c'est dans ses souvenirs de voyages et d'aventures, qu'il a intitulés les Aventures de M. D'Assoucy. On y trouve de la bonne humeur, une jolie manière de conter, du naturel, de l'esprit facile, une naïveté assez aimable et un très vif sentiment de la nature, des charmes du voyage à pied, qui, toute proportion observée, fait quelquefois songer à Rousseau. C'était le Villon du XVIIe siècle, avec d'aussi mauvaises mœurs, moins le vol, car il fut plus souvent volé que voleur, de moindre génie assurément, mais aussi libre dans sa manière, aussi pittoresquement réaliste dans ses peintures, presque aussi aimable dans sa facon complaisante et ingénue de parler de lui. Personne plus que lui ne fut dépaysé dans le siècle poli, aristocratique et un peu compassé où il était né. Il en a porté la peine et a été beaucoup trop méprisé par les princes de la littérature de son temps, Boileau et Molière, ce qui nous excusera de l'avoir loué un peu plus peut-être qu'il ne faut » (E. Faguet : Hist, de la littérature française).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de Dassoucy dont une seule (celle marquée d'un astérisque) se trouvait dans les Poésies et Lettres de M. Dassoucy. Paris 1653:

| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Suitte du Sonnet à M. de Schomberg.                    | Cependant l'autre jour vostre sévérité (n. s.)          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Id.                      | Sonnet (t).                                            | Enragé de me voir l'opprobe du destin (n. s.)           |
| Id.                      | A Mr le Prince. Sonnet.                                | J'ay chanté ta grandeur, ta gloire et tes merveilles    |
| ld.                      | Le retour de Ruel, St. (1)                             | J'estois allé dedans ees lieux (n. s.)                  |
| Id.                      | A la Duchesse d'Orléans. St.                           | L'ardeur que m'inspire les vers                         |
| Id.                      | Sur la mort du fils du Comte<br>d'Alets. Sonnet.       | Monstre qui te repais de earnage et d'horreur           |
| Id.                      | Sur la maladie de M <sup>r</sup> le<br>Prince. Sonnet. | Quand par le double accès d'une fièvre cruelle *(n, s.) |
| Id.                      | A Mr de Schomberg, Son-<br>net.                        | Soit que dedans la Cour, ou que dans les alarmes        |

A consulter : Goujet : Bibl. franç. T. XVIII, p. 45 à 52. — Guéret : La Promenade de Saint-Cloud. — Le Bas : Dict. encyclopédique de la France. — Viollet-le-Duc : Bibl. poéti-

<sup>(1)</sup> Nous avons attribué ces deux pièces à Dassoucy, elles sont dans sa manière et, de plus, elles se trouvaient placées au milieu d'autres poésies sig. Dassoucy.

que. — Préface de M. Colombey en tête de la réimpression des Aventures burlesques de Dassoucy. 1858. — Brun (P.): Autour du XVII<sup>e</sup> siècle.

### D'AUBIGNAC (Abbé)

François Hédelin, abbé d'Aubignac et de Meimac, né à Paris le 4 Août 1604, mort à Nemours le 25 Juillet 1676 (1), était fils de Claude Hédelin, avocat au Parlement et de Catherine Paré, fille du grand chirurgien Ambroise Paré.

D'abord avocat à Nemours, François Hédelin vint à Paris et embrassa l'état ecclésiastique. Placé auprès du jeune duc de Fronsac en qualité de précepteur, il sut si bien se ménager la faveur du Cardinal de Richelieu, oncle de ce duc, qu'il fut pourvu de l'abbaye d'Aubignac, diocèse de Bourges, et de celle de Meimac, diocèse de Limoges. Le grand monde dans lequel il se trouva répandu le mit en relation avec les beaux esprits de son temps, et la dispute littéraire sur le théâtre des anciens contribua beaucoup à lui donner de la réputation. Sa querelle avec Ménage et ses attaques injustes contre Corneille sont connues.

Le duc de Fronsac, à sa majorité, avait accordé à son précepteur une pension viagère de 4.000 livres à prendre sur tous ses biens. D'Aubignac la perdit à la suite d'un procès avec la famille du duc. Protondément affecté par ce désastre, il se retira à Nemours où il mourut.

Voici quelques détails sur l'Académie qu'avait créée l'abbé d'Aubignac, sous le titre d'*Académie des Belles-lettres*, elle avait pour objet d'examiner les ouvrages d'éloquence et de poésie. Ces détails sont extraits des premiers Mercures Galans de l'année 1672 :

\* On y faisoit le premier jour de chaque mois un Discours sur la diversité des conditions où l'Eloquence se trouvoit nécessaire. Le premier Discours échût à M. Biondeau, Avocat au Parlement; il le fit sur l'éloquence du Barreau, et s'en acquitta très bien, dans la grande Salle de l'Hôtel de Matignon, devant une assemblée composée de plusieurs personnes de qualité de l'un et de l'autre sexe. M. le Marquis de Vilaines se fit admirer un mois après lui, sur l'Eloquence militaire; l'impression qu'on a faite de ce discours, est une marque de sa bonté; c'est pourquoi je n'en parlerai point, et passerai au troisième qui échut à M. l'Abbé de S. Germain. Les deux autres ayant fait des Discours qui regardoient leur profession, cet illustre Abbé en voulut faire un sur l'Eloquence de la Chaire : il eut un succès très avantageux, et qui satisfit très merveilleusement toute la belle Assemblée qui l'entendit. M. Pérachon se fit admirer un mois après, et les Académiciens donnèrent de mois en mois des marques de leur esprit et de leur érudition. A la fin de ces Discours, on lisoit des ouvrages de Poèsie, de quelques-uns de ces Messieurs de l'Académie. Voici les noms de ceux qui la composent : M. l'Abbé d'Aubignac, Directeur; M. de Vaumorières, Sous Directeur; M. Guéret, Secrétaire de l'Académie ; Feu M. le Marquis

<sup>1)</sup> D'apres Nicéron.—Les Mémoires de littérature de Sallengre font mourir l'abbé d'Aubignac le 11 Mars 1673, à l'âge de 81 ans. Cette date doit être erronée, la notice de Nicéron ayant été faite avec des documents émanant de la famille d'Aubignac.

du Chastelet; M. le Marquis de Vilaines; M. le Marquis d'Arbaux; M. Petit, Directeur, après M. l'Abbé d'Aubignac; M. Pérachon, Avocat; M. l'Abbé de Villars: M. l'Abbé de Villeserain, à présent évêque de Senez. Directeur après M. Petit; Feu M. l'Abbé Ganaret; M. de Launay; M. Carré, Avocat au Parlement: M. Richelet; M. du Perrier: Feu M. Baurin, Avocat au Conseil; M. Barallis, Médecin; M. l'Abbé de S. Germain. Cette illustre Académie a été rompuë depuis que Monsieur l'Abbé de Villeserain a été nommé à l'Evêché de Senez. On avoit eu dessein quelque tems auparavant d'y faire entrer des femmes, et l'on proposoit Madame de Villedieu dont les ouvrages font tous les jours tant de bruit; on comptoit aussi Madame la Marquise de Guibermeny, fille de M. le Marquis de Vilaines: Elle a l'esprit pénétrant et délicat, et l'on ne peut assez la louer. On n'oublioit pas Madame la Marquise des Houlières.

« M. l'Abbé d'Aubignac avoit eu dessein d'obtenir des Lettres-Patentes pour l'établissement de cette Académie : il adressa même un Ouvrage au Roi, qui est intitulé : « Discours au Roi, sur l'établissement d'une seconde Académie dans la Ville de Paris, par Messire François Hédelin. Abbé d'Aubignac. Paris. Du Breuil et Collet. 1664 » ln-4 de 5t p. Ce Discours est divisé en dix-huit sections. Les douze premières ne roulent que sur des réflexions générales touchant l'utilité des Sciences dans un Etat, et la protection que doit leur accorder un Prince qui aime la gloire de ses peuples. Les Sections suivantes ont pour objet de persuader que la seule émulation peut faire fleurir les Arts, et que ce seroit l'éteindre que de refuser d'établir une nouvelle Académie sous prétexte qu'il y en a déjà une : Cette pièce est bien écrite. »

Nous renvoyons pour la bibliographie des Œuvres de l'abbé d'Aubignac à l'ouvrage de M<sup>r</sup> Ch. Arnaud : Etude sur la vie et les œuvres de l'abbé d'Aubignac. 1887. In-8.

Le Cat. La Vallière, Nº 3419, indique:

L'heureux Prodigue ou les accidents merveilleux de la fortune, comédie en 5 actes, en vers : Cinq entr'actes en vers : Traductions de différentes pièces d'Horace, en vers : Un prologue de pièce dramatique en vers, etc., in-8, m. noir.

Manuscrit sur papier du 17° siècle. Ce manuscrit original doit être de l'abbé Hédelin d'Aubignac. Il vient de sa bibliothèque.

Appréciation littéraire. — 1662 : « C'est un esprit tout de feu, qui se jette à tout et qui se tire de tout, sinon à la perfection, au moins, en sorte qu'il y a plus lieu de le louer, que de le blâmer. Il prèche, il traite de la poétique, il fait des romans propres et allégoriques. On a vu des Comédies de lui et quelques sonnets assez approuvez. Il a pour tout cela une assez grande érudition, et son style n'est pas des pires : il commença à se faire connaître par une contestation que Ménage et lui, eurent ensemble sur une Comédie de Térence, dont le procès a été public » (Chapelain).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment qu'une poésie de l'abbé d'Aubignac :

REC. SERCY, II P., 1653. Le Trio de la Médecine. A Mio C. (1) Belle malade de Charonne (n. s.)

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig, soit à la table, soit directement, dans les éditions postérieures à 1633 de la II<sup>e</sup> partie du Rec. de Sercy

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Goujet: Bibl. franç. T. III, p. 184 à 193 et 472; T. IV, p. 109 à 112 et 464. — Nicéron: Mémoires. T. IV et X. — Sallengre: Mémoires de littérature. — Titon du Tillet: Parnasse trançais. — Tallemant des Réaux: Historiettes (édit. Paulin Paris). — Arnaud (Ch.): Etude sur la vie et les œuvres de l'abbé d'Aubignac.

#### D. B. voir DES BARREAUX

D. C. voir SERISAY (de)

D. E. voir DU TEIL

# DELISLE voir L'ISLE-CHANTDIEU (de)

### DESACCORDS voir TABOUROT

#### DES BARREAUX

Jacques de Vallée, seigneur Des Barreaux (1), né à Châteauneuf-sur-Loire et baptise le 6 Décembre 1599, mort à Châlons-sur-Saône le 9 Mai 1673. Elevé par les Jésuites, il fut nommé Conseiller au Parlement de Paris le 31 Mai 1625.

Lié dans sa jeunesse avec Théophile et autres libertins, il composa de jolis vers qui n'ont jamais été réunis. Quelques années avant sa mort il revint de ses égarements et écrivit le célèbre sonnet : Grand Dieu, tes juyements sont remplis d'équité. Ce sonnet lui a été contesté par Voltaire : « Il est faux que ce sonnet aussi médiocre que fameux soit de Des Barreaux ; il est de l'abbé de Lavau ; j'en ai vu la preuve dans une lettre de Lavau à l'abbé Servien ».

En tout cas, la conversion du poête avait laissé bien des incrédules, si on en croit le quatrain suivant :

Desbarreaux, ce vieux débauché. Affecte une réserve austère: Il ne s'est pourtant retranché Que de ce qu'il ne peut plus faire.

Des Barreaux était le petit neveu de Geoffroy Vallée qui fut pendu et étranglé, puis brûlé à Paris en Juillet 1574 pour avoir écrit un livre intitulé la « Béatitude du Chrestien ou Le Fléo de la Foy » (2).

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Ce livrel, qui a paru pour la première fois en 1572, a été réimprimé en 1780 et en 1867.

Le Recueil de Conrart (445 B. L. et T. XXIV, in-4) a conservé quelques pièces de Des Barreaux qui paraissent inédites :

Elégie: Bel astre des mortels, Solcil, père du jour

Sur une séparation : Déchiré de mille douleurs

Chanson: J'avois donné charge à mes yeux Id. : Je ne crains point en cette guerre

Sonnet: N'estre ni magistrat, ni marié, ni prestre

Sur un portrait promis: Ta seule peinture est un ouvrage immortel

On lit un sonnet de Des Barreaux dans les pièces liminaires de la version (en vers) des Odes d'Horace, par Marcassus (1664).

Les Muses Illustres, 1658 (voir page 46), renferment un petit poème de Marcassus : Les Amours de Pyraemon (Des Barreaux) et de la belle Vénérille (Marion de L'Orme), dédié à Des Barreaux.

Nous avons découvert des poésies de Des Barreaux qui ont paru sans signature dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700 (voir le T. III). Les petites pièces en question, aussi spirituelles que sceptiques, sont incontestablement de cet aimable épicurien.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 5 pièces de Des Barreaux :

| REG. SERCY, II P., 1653.        | Sur les effets de l'or. St. (1) | Du plus bas estage du monde (sig. C.)                          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 18.                             | Sonnet (2).                     | Gémissant sous le faix d'une triste adventure (sig. C.)        |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. | Virelay (Jouissance). (3)       | Je suis vainqueur d'une maistresse (n. s.)                     |
| REC. SEKCY, IV P., 1658.        | Sur une jalousie. Elégie.       | Traistresse, est-il donc vray que ton âme perfide (sig. D. B.) |
| Id. , 11 P., 1653.              | Sounet (3).                     | Trompeurs miroirs du cœur, infidelles lumières (n. s.)         |

A consulter: Amelot de La Houssaie: Mémoires historiques. T. III, p. 254. — Valesiana. — Patiniana. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 325. — Bayle: Dict. — Moréri: Dict. hist. — Titon du Tillet: Parnasse franç. — Garasse: Mémoires. — Tallemant des Réaux: Historiettes (édit. Paulin Paris). — Eug. d'Auriac: J. Vallée Des Barreaux (notice publiée dans un volume de nouvelles: L'enfant de 36 pères. 1884).

#### DESCHESNEAUX

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage.

JARDIN DES MUSES, 1643. Epig. sur la prise de Perpignan (9 Sept. 1642). Nostre grand Louis constumier

<sup>°(1)</sup> Nous donnons ces stances à Des Barreaux parce qu'elles se trouvent avec d'autres pièces de ce poète à la fin du T. Il du Rec. de pièces nouvelles et galantes 1667 (voir T. Ill de cette Bibliographie) dans lequel les productions de Des Barreaux semblent avoir été réunies pour la première fois.

<sup>(2)</sup> Cette pièce porte Des Barreaux dans le Rec. Conract, mais Saint-Marc, trompé par l'initiale C., l'a donnée à Charleval.

<sup>(3)</sup> Ces deux pièces sont attribuées à Des Barreaux dans le Rec. Conrart (145. B. L.).

### DESFONTAINES

On n'a aucun détail sur la vie de Desfontaines, les dates de sa naissance et de sa mort sont inconnues. La Nouv. biog. universelle le fait naître à Caen, le Manuel du Bibliographe normand d'Ed. Frère, à Rouen. Cet écrivain fécond a publié de nombreux romans et plusieurs pièces de théâtre. On lui attribue également :

Paraphrase sur le Memento Homo (en vers). Paris. 1643. In-16. (Cat. La Vallière-Nyon, 14126)

Le Poète chrétien passant du Parnasse au Calvaire. Caen. 1648. In-8.

On trouvera la liste de ses œuvres dans la Nouv. biog. universelle de Didot. T. XIII.

| CHEVILLES Me ADAM, 1644.    | Stances.                                       | Adam par quel estrange effet                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14                          | Epig.                                          | Maistre Adam, il faut advouer                |
| NOUV. REG. BONS VERS, 1646. | A Mad. la Duchesse de<br>Sully Sunnet.         | Que Seguier a d'appas, qu'elle a de majesté! |
| CHEVILLES Mº ADAM. 1644.    | Epig.                                          | Retirez-vous, lasches eritiques              |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646. | Sur les victoires du duc<br>d'Angnyen, Sonnet. | Rome ne vante plus tes illustres Césars      |

A consulter : Léris : Dict. des Théâtres. — Les frères Parfaict : Hist. du Théâtre franç. — La Vallière : Bibl. du Théâtre franç. — Cat. Soleinne.

# DES HOULIÈRES (Mad.)

Antoinette Du Ligier de la Garde (I), née à Paris, vers 1633, morte le 47 Février 1694, épousa à l'âge de dix-huit ans (18 Juillet 1651) Guillaume de La Fon de Boisguérin, seigneur Des Houlières. Jeune, belle, spirituelle, elle apprit le latin, l'italien et l'espagnol, ainsi que la musique, la danse, l'équitation. Le poète D'Hesnault lui enseigna la prosodie. Son mari, ayant embrassé le parti des Princessous la Fronde, fut obligé de sortir de France; elle le rejoignit à Rocroi, puis à Bruxelles où le Prince de Condé s'élait réfugié. Il fut arrêté dans cette ville sur l'ordre de ce Prince et enfermé au fort de Vilvorde où sa femme le suivit. Ils y restèrent huit mois, du 16 Janvier 1657 au 31 Août, s'en évadèrent avec l'aide d'un autre prisonnier et gagnèrent Paris.

L'arrestation de Des Houlières avait eu une cause toute politique: Major de Rocroi, pour le Prince de Condé 1656), prévoyant la fin de la Fronde et désireux de profiter de l'amnistie promise par le roi de France à ceux de ses sujets qui avaient servi contre lui, il aurait négocié avec Mazarin de la reddition de la place. Ses correspondances avec le Ministre, surprises par les espions de Condé, furent la cause de la mesure de rigueur prise par ce dernier à son égard (2).

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Mad. Des Houlières publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700
(2) « Mad. Deshoulières emprisonnee au château de Vilvorde, par ordre du Prince de Condé, son évasion de cette forteresse, notice historique, accompagnée de pièces justificatives, par L. Galesloot, chef de section aux Archives du Royaume. Bruvelles. Arnold. 1869. » In-12 de 67 p.

L'Académie des Ricovrati de Padoue et l'Académie d'Arles s'honorèrent de compter Mad. Des Houlières parmi leurs membres... Cette femme remarquable par ses talents et son caractère passa presque toute sa vie dans la pauvreté et elle ne jouit que peu de temps d'une pension que Louis XIV éleva successivement à 1600 livres.

REC.DES PORTRAITS, (20), 1659.

De M<sup>llo</sup> de Villenne.

Je ne puis m'empescher de faire la peinture

 $\operatorname{Id}$ 

De Mr de Lignières.

Puisque vous le voulez, je vay faire l'image

A consulter: Ménagiana. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII. p. 394. — Voltaire: Siècle de Louis XIV. — Titon du Tillet: Le Parnasse franç. — Eug. Crépet: Les Poètes français. T. III (notice de Hippolyte Babou). — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit. 1872.

# DESJARDINS (M110)

Marie-Catherine-Hortense Desjardins (1), fille d'un officier et d'une dame d'honneur attachée à la personne de Mad. de Montbazon, naquit à Alençon en 1632.

- « Enfant, Marie Desjardins se fit remarquer par ses manières charmantes et sa conversation légère à ce point que Voiture, qui la connut dans sa jeunesse, prédit à la fois qu'elle aurait beaucoup d'esprit et qu'elle serait folle. Pronostic assez juste; mais sa folie, je crois, fut de la démence hystérique.
- « Longtemps elle habita la Province, qu'elle parcourut en tous sens, vraisemblablement en qualité de comédienne. En tout cas, elle s'est vantée, au moment de sa mort, d'avoir fait courir tout Narbonne au théâtre de Molière, afin de la voir..... Quoi qu'il en soit, en 1657, elle vint à Paris et fut familièrement reçue par les duchesses de Montbazon et de Chevreuse. Sorte de Georges Sand de son époque, et toutes proportions gardées, elle fut tôt célèbre par ses œuvres, romans et pièces de théâtre, et aussi par ses galanteries. On l'exalta outre mesure, on la mit au-dessus de M<sup>tle</sup> de Scudéry et de tout le reste des femelles.

Ah! qu'en termes galants ees choses-là sont miscs!

« C'est une vie agitée et pleine de scandales de tout genre que mène dès lors M<sup>llo</sup> Desjardins, excentrique aussi bien dans ses collets trop courts, auxquels elle rajoute des rubans poétiques, que dans ses passions qui se succèdent avec la même violence, et comme si chacune pouvait et devait être unique. La plus connue sans doute est sa liaison avec M<sup>r</sup> de La Villedieu, qu'elle rencontre dans un bal, emmène chez elle, soigne durant une maladie de six semaines, avec un dévouement de sœur de charité; qu'elle suit, en dépit qu'il en ait, lassé bien vite; dont elle prend le nom (2) et qu'elle pleure

Voir le T. Ill pour les pièces de M<sup>n</sup>e Desjardins publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Voici quelques renseignements extraits du Dict. critique de biog. et d'hist. (de Jal, 2° édit. 1872) sur ce mari de M<sup>ite</sup> Desiardins :

<sup>«</sup> Un Boësset eut une certaine réputation sous le nom de Villedieu ; cette réputation lui vint plus de sa femme que de lui-même. Ce Boësset, dont je n'ai pu trouver l'acte de baptême, était fils d'Antoine Boësset et de Jeanne de Guesdron, frère, par conséquent, de Jean-Baptiste et de Jacques. Il prit le parti des armes. On dit qu'il épousa

lorsqu'il est tué à la guerre (?). Son désespoir n'a pas de bornes; elle veut ensevelir son deuil dans un couvent el... s'unit avec le marquis de La Chasse de la façon la moins religieuse. L'âge est venu, et la sagesse de diable qui se fait ermite. Elle se retire à Clinchemare, dans le Maine, et y meurt en 1683. » (Pierre Brun) (1)

Nous citerons, parmi les divers ouvrages de M<sup>llo</sup> Desjardins = Mad. de Villedieu :

Rècit en vers et en prose de la Farce des Précieuses. Paris. Cl. Barbin. 1660, In-12 de 2 ff prél. et 32 p.

Autre édition: Anvers, Guill, Colles, 1660, In-12 de 3 ff. lim, et 33 p. (Bibl, Nat., Yf 15) (2).

Recueil de poésies de M<sup>lle</sup> Desjardins, Paris, Cl. Barbin, 1662, In-12,

Autres éditions : Paris. Gabriel Quinet. 1664 (3) (avec augmentations) ; 1666. In-12.

Le Carousel de Mgr le Dauphin (vers et prose) et autres pièces de poésies non encore veües. Paris. Gabriel Quinet. 1662. In-12 de 24 p.

Autre édition : Paris. Veuve Blageart. 1686. In-4.

Recueil de quelques pièces galantes faites par Mad. de Ville-dieu autrefois Mademoiselle Des-Jardins, Paris. Cl. Barbin. 1669. In-12 de 162 p.

Fables ou histoires allégoriques dédiées au Roy par Mad. de Villedieu. Paris. Cl. Barbin. 1670. In-12.

Le Recueil des portraits et éloges en vers et en prose. Paris. Ch. de Sercy et Cl. Barbin. 1659 (voir p. 140) contient trois portraits en prose de M<sup>llo</sup> Desjardins: Son propre portrait et ceux de Daphnis et de M<sup>llo</sup> Gaboury.

Le Rec. de Conrart T. XII in-folio. p. 469, renferme la « Description de la feste que le Roy a faite à Versailles, écrite a Mgr le Duc de Saint-Aignan, par M<sup>ne</sup> Desjardins ».

Toutes les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans l'ouvrage de M. P. Brun : Autour du XVII<sup>o</sup> siècle ; celles marquées d'un double astérisque se trouvent dans le Rec. de poésies de M<sup>IIo</sup> Desjardius. 1664.

REC. SERCY, V.P., 4660. Madrigal. Amour ton pouvoir est extrême \*\*

1d. Jouis-auce, Sonnet. Aujourd'huy dans tes bras j'ay demeuré pâmée\*

(n. s.)

d'abord mademoiselle de Fez. fille d'un notaire de Paris, et qu'ayant rencontré dans le monde Hortense Desjardins, femme de talent, qui se faisait connaître par des ouvrages d'esprit, il s'attacha à elle et quitta sa femme pour vivre avec cette maîtresse. Mr Clogenson a écrit d'une manière piquante le roman des amours de Beësset et de celle qu'on connaît sous le nom de Mad. de Villedieu (Athenœum français des 2 et 16 Juillet 1853). Tallemant des Réaux dit que ce fut pendant l'hivre de 1661, à un bat, que Marie-Hortense Desjardins vit pour la première fois « un garçon nommé La Villedieu...... » Mr Clogenson a cru que Boësset de Villedieu mourut à Gigery, il n'en est rien. La Gazette de France, dans le récit de la campagne (1664, p. 1121) ne le cite point parmi les morts; mais le nomme parmi les gens qui se signalèrent dans la journée du 6 Novembre : « Tous les officiers et soldats, ainsi que les volontaires, s'y sont signalés à l'envi, comme firent les sieurs... Villedieu, ayde de camp. . » Je n'ai pu savoir quand mourut ce Villedieu, dont il faut croire du bien, quoqu'il ait ête mis dans ta Gazette comme le valet de chambre du Misanthrope. »

<sup>(1)</sup> A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux (Autour du XVIII siècle, Grenoble, 1901).

<sup>(2)</sup> Cette édition de Guillaume Colles a été réimprimée dans la Nouvelle collection Molièresque, avec une notice de P. Lacroix. Paris. 1879 In-16.

<sup>(3)</sup> Cette édition a été remise en circulation sous le titre « Ceuvres de Mademoiselle Desjardins ». Paris, G. Quinet, 1664, in-12. On l'a complétée avec les exemplaires invendus ; du Carousel de Mgr le Dauphin, 1662 ; de la tragédie de Manhus, 1662 ; et de la tragédie de Nitétis, 1664. (Bibl. Nat., Ye 7954)

| REC. SERCY, V P., 1660. | Stances (1).       | Beau pré que mon inquiétude **                    |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| ld.                     | Sur un départ, St. | Cher Tirsis, objet de ma flamme *                 |
| Id.                     | Eglogue            | Dans ces lieux éloignez du bruit, et de la Cour   |
| Muses illustres, 1638.  | Sonnet (2).        | Estre en une maison solitaire et charmante (n s.) |
| REC. SERCY, V P., 1660. | Stances.           | Iris, quand je vous vois si belle *               |
| ld.                     | Stances.           | J'avois crû toujours impossible **                |
| Id.                     | Sønnet.            | Ne formons plus, mon eœur, d'inutiles désirs **   |
| ld.                     | Sur un Singe. St.  | Que ton sort me donne d'envie                     |
| Id.                     | Madrigal.          | Tirsis (ou Lisis) se plaint de ma rigueur *       |
| Id.                     | Madrigal.          | Vous que rien ne peut attendriv **                |

A consulter: Gonjet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 118. — Loret: Muse hist. (édit. Livet. T III et IV). — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Quérard: France littéraire. T. X. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Articles de P. Lacroix et de Ed. Thierry dans le Moliériste. T. III: Sur le Favori, tragi-comédie en 5 actes (vers) de M<sup>lle</sup> Desjardins. — Brun (P.): Autour du XVII<sup>e</sup> siècle (A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux).

# DES LOGES (Mad.)

Marie Bruneau, né vers 1584 ou 1585 à Sedan, morte le 1° Juin 1641, au château de La Pléau, en Limousin, chez sa fille aînée. Elle avait épousé Charles de Rechignevoisin, chevalier, seigneur des Loges, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

Mad. Des Loges fut surnommée la Dixième Muse. Le Recueil de Conrart (Bibl. de l'Arsenal) renferme une notice sur cette femme célèbre, notice qui a été reproduite dans le T. III des Historiettes de Tallemant des Réaux, p. 26 (édit. de 1834), dans laquelle on lit : « Toutes les Muses sembloient résider sous sa protection et lui rendre hommage et sa maison étoit une espèce d'Académie. Il n'y a aucun des meilleurs auteurs de ce temps (Malherbe, Balzac, etc.), ni des plus polis du siècle, avec qui elle n'ait eu un particulier commerce, et de qui elle n'ait reçu mille belles lettres, de même que de plusieurs princes et princessés et autres grands, etc. »

Le Saint-Evremoniana (Amsterdam. 1701. In-t2) contient une Déclaration (en vers) de Mad. Des Loges à Mad. de Vertus, et la réponse (en vers) de Mad. de Vertus.

NOUV, REC. LOYSON, 1634. Portrait du pitoyable Voiture (3). Je voudrois bien rimer en ure (n. s.)

<sup>(1)</sup> Ces stances commencent dans le Rec. de poésies de M<sup>11</sup> Desjardins, 1664: Beau pré, charmante solitude (2) Ce sennet est sig. F. O. (François Ogier) mais la table indique que c'est là une faute à corriger, il aapprtient à Melle Desjardins, car il se lit dans les pièces qui suivent le Caronsel de Mgr le Dauphin. Paris. Gab. Quinet, 1662, in-12. Comme l'attribution de cette pièce a été faite au cours de l'impression, elle n'est pas comptée à Melle Desjardins dans le dépouillement des pièces des Muses illustres, p. 49.

<sup>(3)</sup> Ce portrait n'est pas entièrement de Mad. Des Loges, la partie essente qui le termine est de Malleville et de M. de Rambouillet.

A consulter: Balzac: Lettres, 2º partie. — Malherbe: Lettres. — Pellisson: Hist. de l'Académie. — Moréri: Dict. — Nadaud et Vitrac: Manus. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didol, art. de Martial Audoin.

### DESMARETS (J.) de SAINT-SORLIN \*

Voir D.

Voir le T. I, p. 161, pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs jusqu'en 1635, et le T. III pour celles données de 1662 à 1700.

Voici la curieuse appréciation de Costar sur J. Desmarets dans le Mémoire qu'il remit à Mazarin sur les Gens de lettres célèbres en France :

« Le plus ingénieux des poètes françois, l'Ovide de son temps. Il s'est mis depuis peu à écrire sur l'Apocalypse. »

Il faut compléter la liste des ouvrages de Desmarets de Saint-Sorlin donnée par Nicéron, T. XXXV, par :

Abraham ou la vie parfaite, poème. S. l. ni n. de lib. A la Sphère. 1680. In-12 de 34 p. chiff.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 10 pièces de J. Desmarets:

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Récit de ballet de Chaucy.                                            | A mon secours, Monarque des François                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ld.                             | Sarabande de Verpré.                                                  | Chers Hostes des Bois, amoureux Zéphirs              |
| JARDIN D'ÉPHTAPHES, 1648.       | Du roi d'Ethiopie, mort à<br>Ruel près Paris en 1638,                 | Cy-gist du roi d'Ethiopie (n. s.)                    |
| REC. PLUS REAUX VERS, 1661.     | Air de Boesset le père pour<br>le feu Roy,                            | Du plus doux de ses truits Amour blesse mon ewar     |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | (Guirlande de Julie), La<br>Violette,                                 | Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe(sig.D.) |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Récit de ballet de Chancy,                                            | Je suis l'agréable harmonie                          |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Elégie.                                                               | Pourquoy me pressez-vous, curieuse Silvie            |
| нес. sency, гр., 11* ed., 1653. | A Mad, de Longueville (sur<br>les sonnets de Job et<br>d'Uranie', St. | Que vostre jugement est net!                         |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Rondeau en réponse à ce-<br>lui : Six roys prièrent<br>l'autre jour.  | Une autre fois, s'il vous plaist, apprenez (n. s.)   |
| NOUV. REC LOYSON, 1654.         | Epig,(sur Neufgermain),(1)                                            | Un jour les Muses débauchées (n. s.)                 |
|                                 |                                                                       |                                                      |

A consulter (suite): Jal: Dict. critique de biog. et d'hist., 2º éd. 1872. — Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du XVII e siècle. Tulle. 1899.

<sup>(1)</sup> Cette épig, a été attribuée au cours de l'impression, elle n'est donc pas comprise dans la liste des poésies avec noms d'auteurs du Nouv. rec. Loyson, 1654 (voir p. 90).

### DESMARETS de R.

Ce doit être Desmarets de Rouen qui avait remporté en 1648 le prix du Palinod de Rouen et celui du Palinod de Caen en 1667.

Voici la notice des Trois siècles palinodiques sur Desmarets de Rouen:

- « Desmarets, l'un des plus infatigables athlètes du Palinod de Rouen au milieu du XVII° siècle. Peu d'années, durant les dix ans qu'il s'y présenta, qui ne furent marquées par quelque avantage, et toujours dans la poésie française. Il remporta trois fois le prix du Chant royal, sur l'Alcyon, en 1644; sur Hippomène et sur Hérione en 1653. Il n'eut le premier qu'en 1664, sur l'Enfant sauvé des fureurs de sa mère. Il paraît que c'était le nec plus ultra de son ambition : car il ne parut plus dans la lice.
- « On ne compte point un autre chant royal qui paraît peu palinodique sur Pélée, quoiqu'il ait été récompense d'un Anneau surnuméraire en 1652. Il commençait ainsi :

Allons, amour, sur ce Puy glorieux
Puisque la gloire en ouvre le passage;
Le Prince lient des rameaux précieux
Pour couronner ton front et mon ouvrage.
Si, comme toi, la justice est sans yeux
On ne saurait te fuire résistance.
Le ciel est même aujourd'hui sans puissance
Pour s'opposer à ta divinité;
Quand tu fais voir à la postérité
Le seul mortel époux d'une déesse.

«Il ajouta à ces palmes les prix de deux ballades: l'une en 1652 sur l'Herbe qui de nuit étincelle, l'autre en 1659 sur la Pierre qui flotte sur l'onde. Des stances sur la Peste d'Egine lui réussirent en 1652, comme lui avait réussi, en 1648, un sonnet sur Crésus. Restait l'ode française; et le Miroir lui fut deux fois adjugé, en 1646 et en 1650, le Dauphin d'Arion et la Baleine de Jonas en étaient la matière ».

REC. SERCY, 11 P., 1653. Sur les fleurs de Mile C. Sonnet. Qu'on ne me vante plus les larmes que l'aurore sig. Desmarets de R.)

#### DESPORTES \*

Voir T. I, p. 162.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment encore 3 pièces de Desportes, dont deux n'ont pas été recueillies dans la dernière édition de ses Œuvres poétiques donnée par Alfred Michiels. Paris. 1858 (Bibl. gauloise). Nous les donnons à l'Appendice.

REC. SERCY, 11 P., 1653. Elégie de Desportes que le public n'a point encore veuë.

Adieu, Philis, adieu, le jour commence à naistre public n'a point encore veuë.

De Gilles Bourdin, procureur général du Roy (1570).

Bourdin eut un esprit veillant incessamment reur général du Roy (1570).

Bourdin eut un esprit veillant incessamment reur général du Roy (1570).

Je t'eusse mis en mes vers bien avant

un juif (1).

A consulter (suite) : Eug. Crépet : Les Poètes français. T. II (notice de Philoxène Boyer).

# DES RÉAUX

Voir également D. R.

Gédéon Tallemant Des Réaux, le célèbre auteur des Historiettes, né à La Rochelle, le jeudi 7 Novembre 1619, mort le 6 Novembre 1692.

Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à la notice de M<sup>r</sup> Monmerqué (T. VIII des Historiettes, édit. Paulin Paris).

Un madrigal sig. D. R. se lit en tête de la libre version des odes d'Horace, de Marcassus. 1664.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 3 pièces n. s. de Tallemant des Réaux :

REC. SERCY, V.P., 1660. Epig. (2).

REC. SERCY, I.P., 1<sup>ro</sup>éd., 1653. Sounet (3).

NOEV. REC. LOYSON, 1634. Contre un aveugle qui s'estoit marié. Madrigal.

No Ev. REC. LOYSON, 1634. Contre un aveugle qui s'estoit marié. Madrigal.

A consulter : Tallemant des Réaux : Historiettes (édit. Paulin Paris). — Pierre Brun : Autour du XVII<sup>e</sup> siècle. 1901 (A travers les manuscrits inédits de Tallemant des Réaux).

<sup>(1</sup> Voici, au sujet de cette saure, une note intéressante du « Cat. d'une jolie collection de livres ». Paris, 1., Potier, 1853 :

<sup>«</sup> Nº 91. Les premières œuvres de Philippe Desportes 1587, 1n-12.

<sup>«</sup> Cet exemplaire porte sur le frontispice la signature de C. Christien, probablement fils de Florent Christien et, « à la suite, 9 pages manuscrites qui ent pour titre : Faveur à un certain Monsieur. C'est une satire très vive contre « un trésorier du Rei François de Fortia, secrétaire de la Chambre de Charles IX) qui avait retenu une somme d'ar- « gent destinée au poete. Elle cummence ainsi : Je t'eusse mis en mes vers bien avant... Cette satire est de Desportes « et Du Verdier en a dit un met : « Il avoit escrit auparavant, c'est-à dire avant 1573, une satire contre un Trèso- « rier commençant ainsi : Juif misérable...

<sup>«</sup> Cette satire qui ne se trouve dans aucune édition de Desportes se distingue par une vigueur de style et de . tournure qu'on ne remarque pas dans les autres ouvrages de ce poèle. »

Mr Ed Tricotel, dans le Bulletin du Bibliophile, 1867, p. 171, en a reproduit le lexte d'après le Bec. de Sercy, mais avec les variantes de deux manuscrits de la Bibl. Nationale. Cette poésie est accompagnée d'une note de Mr le Marquis Fortia d'Urban, descendant de François de Fortia qui, d'ailleurs, n'était pas juif.

<sup>(2)</sup> Cette épig, ligure dans les Œuvres de Benserade 1697, 2 vol., mais elle est sig. Des Réaux, comme la suivante d'ailleurs, dans le Manuscrit 12180 de la Bibl. Nationale. Ces deux petites pièces ne sont pas citées par M. Monmerqué.

<sup>(3)</sup> de sonnet qui a trait à Marie Tallemant, cousine de Tallemant des Réaux, mariée à Mr de Harambure, est sig. C. dans la seconde édition de la les partie du Rec. de Sercy, 1653, et pour cette raison Saint-Marc l'a attribué à Charleval.

# D'ESTELAN (le Comte)

Louis d'Espinay, abbé de Chartrice en Champagne, Comte D'Estelan ou D'Etlan, fils aîné du Maréchal de Saint-Luc, né en 1604, mort en 1644, six semaines après son père. Tallemant nous apprend qu'il écrivit beaucoup de petites satires, et qu'il fut fort débauché.

On a de lui:

La Comédie des Académistes pour la réformation de la langue française. Pièce comique avec le Roole des présentations, faites aux grands jours de la dite Académie. Imprimé l'an de la Réforme. In-12 de 4 ff. prélim. et 72 p.

Voici au sujet de l'auteur de cette pièce, l'extrait d'une lettre de Bayle à La Monnoye (du 16 Décembre 1698):

« Il faut monsieur, que je vous fasse part d'une réponse plus précise que M. de Saint-Evremont a faite à la question que je lui avais fait proposer (s'il étoit l'auteur de la Comédie). Deux personnes m'ont fait savoir ce qu'il a répondu. La première se contente de m'écrire qu'il se reconnaissait l'auteur de la Comédie; mais la seconde a usé de distinction. Voici ses termes: Monsieur de Saint-Evremont a répondu qu'il est vrai qu'au sortir du collège il avoit travaillé à la pièce intitulée les Académistes; qu'il n'y avoit pas travaillé seul; que le comte d'Etlan, dont parle le Chevræana, y avoit eu plus de part que lui; que d'autres encore y avoient contribué; que la comédie étoit fort mauvaise; mais qu'il y a 18 ou 20 ans, on la lui renvoya, qu'il la retoucha et la refit. »

Le Chevræana (T. I, p. 209, édit. de 1700) attribue également au Comte d'Estelan la Comédie des Académistes et la pièce suivante dirigée contre Richelieu :

Sur l'enlèvement des reliques de Sainct Fiacre apportées de la ville de Meaux pour la guérison du cul de M. le Cardinal de Richelieu. En Anvers. 1643. In-8.

Cette pièce a été reproduite dans le « Tableau de la Vie et du Gouvernement de Messieurs les Cardinaux Richelieu et Mazarin et de Monsieur Colbert, représenté en diverses satyres et poésies ingénieuses, avec un recueil d'épigrammes sur la vie et la mort de Monsieur Fouquet et sur diverses choses, qui se sont passées à Paris, en ce temps-là. » A Cologne, chez Pierre Marteau. 1693. In-8 (voir T. III) ; (autre édition. 1694). — Elle a été réimprimée en 1858, à Paris, chez J. Claye.

La Porte, dans ses Mémoires, lui a donné également une autre satire violente contre le Cardinal de Richetieu, que certains écrivains disent être de Favereau, conseiller à la cour des Aides ou de Ch. Beys:

Le Gouvernement présent ou éloge de son Eminence, satyre, ou la Miliade. S. l. n. d. A la fin : Imprimé à Envers (sic), vers 1635. Petit in-8.

Autre édition : S. l. 1649. In-4 de 15 p.

Voici un sonnet signé M. le Comte d'Etlan, qui a été donné dans le Nouveau Trésor du Parnasse 1772. T. III, p. 21 (il avait déjà paru — avec var. — dans le T. I du Chevræana):

#### LE MIROIR

Miroir, peintre et portrait, qui donne, qui reçois, Et qui porles par tout avec toi mon image, Qui peux tout exprimer, excepté le langage, Et pour être animé n'as besoin que de voix.

Tu peux seul me montrer, quand chez toi je me vois, Toutes mes passions peintes sur mon visage; Tu suis d'un pas égal mon humeur et mon âge, Et dans leurs changements jamais ne te decois:

Les mains d'un artisan, au labeur obstinées, D'un penible travail font, en plusieurs années, Un portrait qui ne peut ressembler qu'un instant.

Mais toi, peintre brillant, d'un arl inimitable, Tu fais sans nul effort un ouvrage inconstant, Qui ressemble toujours et n'est jamais semblable.

Le Recueil de Conrart, T. XXIV in-4, renferme plusieurs pièces du Comte d'Estelan, dont deux paraissent inédites :

Sur l'Oppion. Sonnet : Autheur de mon repos, favorable adversaire Stances : Celuy dont l'innocence assure le courage

Si on en croit l'abbé de Marolles (Le Roi, les personnes de la Conr, etc. LXIV), Claude de Bueil, seigneur de Tescourt et de la Ville, frère de la Comtesse de Moret, avait écrit des Mémoires que l'on n'a pu retrouver et des vers qui étaient signés le Comte d'Etlan.

Ce chevalier de Bueil, mort en Décembre 1644, avait traduit de l'espagnol en 1625 la première partie de *Dom Belianis de Grèce* et de l'italien en 1637 le *Pastor fido*. Goulas dans ses Mémoires (T. II, p. 464), a fait son éloge : « Il avait autant de cœur, d'esprit et de mérite qu'homme du royaume, et possédait toute la bonté et la générosité des héros. Il écrivait en prose et en vers tout à fait bien. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 4 pièces signées d'Etlan :

| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Stances amourenses (1).                             | Espris d'amour et de fureur (n. s.)                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Elégie.                                             | Filles qui soûpirez après un Hyménée                   |
| Id.                             | A la Pucelle d'Orléans.<br>Sonnet (1 <sub>1</sub> , | Magnanime Pucelle aux héros préférable (n. s.)         |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653. | Sonnet (2).                                         | Montozier dans ce lieu vit ses courses bornées (n. s.) |

A consulter : Chevraana. - Tallemant des Réaux : Historiettes. - Quérard : Supercheries littéraires (Comédie des Académistes).

<sup>(1)</sup> Sig. dans le Rec. de Conrart, T. XXIV.

<sup>(2)</sup> Le Rec. de Conrart ne donne que les 5 premiers vers de ce sonnet avec la signature D'Etlan, mais cette indication est inexacte, car il figure dans le manuscrit autegraphe des poésies de Chapelain (Bibl. Nat. No 1890, fonds français, nouv. acquis.).

### DES URSINS

Le sonnet suivant n'est signé que dans le T. II du Rec. de Chamhoudry 1652 ; dans les éditions postérieures à cette date, il est anonyme :

REC. CHAMHOUDRY, T. H, 1652. Le Songe. Sonnet. Le Soleil se cachant dedans le sein de l'onde

#### DES YVETEAUX \*

Voir T. I, p. 163.

Le manuscrit 534 de la Bibl. du Musée Condé renferme une pièce inédite de Des Yveteaux : Nymphes, vous faites tant les braves, qui n'est pas dans l'édition Blanchemain.

Voici une autre poésie intéressante et inédite du même auteur : La Louange du Cidre, adressée à M<sup>r</sup> de Saint-Amant (en réponse à la pièce Le Cidre de ce dernier poète), extraite du Rec. de Conrart, T. XVIII, p. 599.

Cher Saint-Amant, tant renommé, N'est-il pas vray que le Pommé A bien iey bas quelque chose De ce qu'un bon Turc se propose De boire dans son Paradis Bien plus faux que nos Amadis; Et que la douceur ineffable Du Cidre, fait tenir pour fable Que jamais la table des Dieux Ait eu rien plus délicieux : Quand Homère abbreuve leurs lippes De Nectar, c'est comme aux Tulippes, A qui tous ces bons compagnons Pour faire valoir leurs oignons Donnent des noms à fantaisies, Comme il donne à son Ambroisie. Mais le menterer (?) de son métier N'en vid jamais demy-setier, Et lors qu'après la grand lempête Des Géans, le Ciel fit tête. Les Dieux estant tout étourdis, D'avoir veu des gens si hardis, Jupiter qui leur mit la nape, Pinçoit les raisins, et la grape, Les tenant tous au cabaret.

Tant qu'il treuva blanc et clairet; Mais cette grand troupe Ethérée, Ne put estre désaltérée ; Si bien que ces gosiers divins Vinrent à bout de tous leurs vins : Mars, en jetant sa pertuisane, Se vid réduit à la ptisane; Le vieux Vulcan au dos vouté, Buvoit du verjus éventé : Phébus n'avoit plus de salive ; Minerve suçoit une olive ; Et Vénus un méchant pruneau; Saturne estoit sous un tonneau: Et Mercure, en courte jacquette, Ne buvoit que de la piquette. S'empêchant de beaucoup manger, Afin d'estre un peu plus leger Pour aller vite en Ambassade Vers tous les parens d'Ancelade, Les croyant toûjours à son cu, Ou par assaut, ou par blocu. Nous, sans faire fête, ni veille, Bûmes chacun une bouteille, De ce jus au jaune doré, De moy tellement adoré,

Que, sans flater la Normandie,
Par force il faut que je vous die,
Comme à l'un de ses Apollons.
Que s'il faloit que les Melons
Vinsent au temps de ce dour boire,
Douteuse en seroit la victoire,
Et jugeroit bien hazardeux
Qui rejetteroit l'un des deux.
Mais cette prudente Matrône,
Nature, a toûjours plus d'un trône
Pour faire assoir, sans murmurer,
Ceux qui ne peuvent s'endurer;
Car ce sont des impertinences
D'associer deux Eminences.

Et quand les Melons auront lieu,
Au cidre je veux dire adieu.
Mais devant ce fâcheux divorce,
Je puis jurer en foy de Corse,
Que quand je serois par delà
Catecut, Japon, Bengala,
Ou bien arant dedans la Perse,
J'accourray, s'il faut que l'on perce
Ce vaisseau saint et précieux,
Receu comme venant des cieux;
Car pour moy, je mets en à compte
Tout ce qui vient du brave Comte (1)
Dont la vertu paroît icy.
Comme sa dépence à Nancy.

Les recueils collectifs de poésies publiés de 1636 à 1631 ne contiennent que 3 pièces de Des Yveteaux :

REC. SERCY, IP., Ire éd., 1653. Sonnet (2).

Avoir peu de parens, moins de train que de rente (sig. à la table : Des Yv.)

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Elégie.

Id. Sonnet (3).

Avoir peu de parens, moins de train que de rente (sig. à la table : Des Yv.)

Celle dont les beautés devancent les années

Ne crains plus désormais, Tircis, que je souptre

#### D'ETLAN voir D'ESTELAN

### D. F. voir FRANCHEVILLE

### **D'H...** (**Mad.**)

REC RONDEAUX, 1639. Pour un mauvais repas (4). Ma foy, j'ay faim, je ne m'en puis plus taire (n. s.)

#### D'HESNAULT

Voir également II.

Jean D'Hesnault (5), né à Paris à une date inconnue, mort en 1682. Son églogue Philène et Daphnis, insérée dans la Furctieriana (1696, in-12) donne des détails inféres-

Lo Comte de Brionne.

<sup>(2)</sup> Voir la réponse à ce sonnet : Vivre en Sardanapale et croire en Epicure

<sup>(3)</sup> Cette pièce, sig. Des Yveteaux dans le Nouv. Rec. Loyson 1634, figure dans les Œuvres de Montreuil, et Mr. Lacroix l'a attribuée à Molière (?).

<sup>(4)</sup> Ce rondeau est signé dans le Nouveau recueil de rondeaux de 1650.

<sup>(5)</sup> Voir le T. III pour les poésies de d'Hesnault publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

sants sur son compte. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à l'article de M. Victor Fournel dans la Nouv. biogr. univ. de Didot.

On a de lui:

Œuvres diverses contenant la Consolation à Olympe sur la mort d'Alcimédon, l'imitation de quelques chœurs de Senecque le tragique, lettres en vers et en prose, le bail d'un cœur, divers sonnets et autres pièces, par le S<sup>r</sup> D. H<sup>\*\*\*</sup>. Paris. Jean Ribou. 1670. In-12.

f.es exemplaires invendus de ces « Œuvres diverses » ont été remis en circulation en 1709 sous un titre absolument fantaisiste :

Dialogues ou Entretiens entre Belise et Emilie, femmes savantes, aux Champs Elysées, sur différents caractères et modes de ce temps. Rouen. Ant. Le Prévost et Jacq. Ferrand. 1709. In 12.

Ce recueil ne renferme pas toutes les poésies de D'Hesnault: une églogue et une élégie ont été publiées dans te Furetieriana, Bruxeltes. François Foppens. 1696; le commencement du poème de Lucrèce: De Natura rerum a été inséré par La Monnoye dans le Recueil de pièces choisies tant en prose qu'en vers. La Haye, 1714. 2 vol. in-8, sans compter certaines pièces éparses dans les recueils collectifs qui ont vu le jour de 1662 à 1700.

Appréciation littéraire : « Hesnault était l'un des hommes de son temps qui tournait le mieux le vers. Despréaux si délicat là-dessus, ne le niait pas; et quand on lui demandait pourquoi, dans le troisième chant de son Lutrin et dans sa nouvelle satire, il en avait parlé avec mépris, il répondait qu'au lieu D'Hesnault, il avait mis Boursault, ensuite Perrault, mais que s'étant réconcilié avec ces derniers, il leur avait substitué (1701) Hesnault, qui, étant mort en 1682, était hors d'état de former une plainte » (La Monnoye).

Les recueits coltectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent que 2 pièces de D'Hesnault qui ont été reproduites dans ses Œuvres diverses. 1670.

```
NOUV. CAB. MUSES (A), 1658. L'amant en perplexité. St. Amour ne suspens plus mes vœux (n. s.)

Id. (B), 1658. Sur une demoiselle qui a défait son enfant (1).
```

A consulter: Bayle: Dict. - Furetieriana. - Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p 384. -

Mais la date de Juin 1660 est-elle exacte? Les détails relatifs à l'exécution de la sage-femme porteraient à le croire.

<sup>(1)</sup> Il est admis généralement depuis deux siècles que ce sonnet dit « de l'Avorton » publié en 1658 aurait eu pour sujet le crime de M<sup>11</sup>e de Guerchy. Cette interprétation serait erronée, M<sup>11</sup>e de Guerchy ayant succombé au mois de juin 1660. Ce sont les Mémoires d'Amelot de la Houssaie. (Amsterdam, 1737). T. III, p. 337, qui ont donné cette date de 1660 et créé la légende, si légende il y a :

<sup>«</sup> On fait ici grand bruit de la mort de Mile de Guerchy (au mois de Juin 1660). C'est la triste aventure qui a donné lieu au fameux Sonnet de l'Avorton. Le curé de S. Eustache lui refusa, dit-on, la sépulture, son corps fut porté à l'Hôtel de Condéet mis dans la chaux, afin de le consommer plutôt, et qu'on n'y pût rien reconnoître si on en venait à la visite. La sage-femme nommée Constantin, qui l'avait aidée à commettre son crime, fut pendue au mois d'août 1660 à la Croix du Tiroir. Les Vicaires Généraux et les Pénitenciers s'allèrent plaindre en même temps au Premier Président, que depuis un an six cens femmes, de compte fait, s'étoient confessées d'avoir tué et étoussé leur fruit au sujet du supplice de la Constantin. Le Comte de Grammont dit plaisamment à Louis XIV que ce jour-là il avait vu conduire au gibet la Sage-Femme des Filles de la Reine. »

Tallemant des Réaux : Historiettes. — Viollet-le-Duc : Bibl. poétique. — Eug. Crépet : Les Poètes français. T. III (notice d'Hipolyte Babou).

# D'INGITMON (Abbé) voir MONTIGNY (Jean de)

### D. L.

Toutes les pièces signées de l'initiale D. L. (1) dans la III<sup>e</sup> (1653) et la IV<sup>e</sup> partie (1658) du Recueil de Sercy, sont de Linières (voir ce nom).

Il y en a une signée M. D. L. qui doit être également de cet auteur :

REC. SERCY, III P., 1656. Sonnet en bouts-rimés sur la mort du Perroquet de M<sup>mo</sup> Du Plessis-Bellière.

### D. L. (M11e)

REC. SERCY, IN P., 1656.

Lettre à Mile de L\*\* M\*\* A peine ay-je furmé le désir de vous eserire...(n.s.)

(pro-e et vers) (2).

A M. D. B. (de Breüilly). Si les seconds hommages que ma Muse...

Lettre prose et vers).

### D. M.

Nous avons pu attribuer un certain nombre de pièces signées D. M. (3) à Maucroix, Montplaisir. Montreuil et même à La Sablière ; mais il en est resté quelques-unes dont il ne nous a pas été possible de découvrir les auteurs :

| NOUV, REC. LOYSON, 1634.   | P. L. D. T. Rondeau (4).                                                  | A d'autres maux, je voy que vous me destinez   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| REG. SERCY, V P., 1660.    | Madrigal (5),                                                             | Allez, belle Philis, où le plaisir vous mêne   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.   | L'occasion perdue, A Cloris, St. (4),                                     | Après avoir bien ry des maux que j'ay souffers |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | De l'oraison funèbre de D.<br>C. D. R. (du Cardinal de<br>Hichelieu' (6). | De vévité son discours est charmant (n, s )    |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.   | Madrigal (4).                                                             | En cela déplorez le mal                        |
| 1d.                        | A.M. C. G. Rondean (1).                                                   | En certain lieu de ma personne                 |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. D. L. publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Il est question dans cette lettre de M. de Breüilly (voir ce nom).

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. D. M. publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(4)</sup> Cos quatro pieces sont du même auteur.

<sup>(5)</sup> De Montreuil ou de Maucroix.

<sup>(6)</sup> Ce rondeau est signé D. M. dans le T. H du Rec. Chamhoudry, 1652,

| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | A Mr R. Rondeau (1).                                                              | En certain lieu je ne sçaurois durer            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Id.                      | A Mad. R. pour la remer-<br>cier de deux bracelets de<br>ses cheveux. Sonnel (2). | Enfin, belle Cloris, je deviens vostre amant    |
| REC. SERCY, V P., 1660.  | Madrigal (2).                                                                     | Il est juste que je vous laisse                 |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Rondeau (1).                                                                      | Le contenu de cette histoire                    |
| REC. SERCY, V P., 1660.  | Epig. (2).                                                                        | Sçavez-vous pour qui Jean compose               |
| Id.                      | Id. (2).                                                                          | Sous ombre qu'autrefois Lise eut quelque beauté |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Les adieux de Tyrcis à la<br>maison de Philis, Ode (†).                           | Terre, où jadis de mes malheurs                 |
| ld.                      | A M. B. Sur un adieu. Madrigal (1).                                               | Tout prest d'abandonner ces lieux               |
| fd.                      | A M. D. B. Sonnet (1).                                                            | Triste et cruelle fin d'un beau commencement    |

### D. M. D. A. M. D. S.

Ces initiales signifient : de Mr D. à Mr de S (?).

NOUV. CAB. DES MUSES (A), 1658. Epistre (3). On voit dans la ville où nous sommes

### D. M. P. C. (de Mr P. C.)

Voir P. C.

### D'ORGEMONT (Mile)

M<sup>tto</sup> d'Orgemont devait être la fille du comédien d'Orgemont, de la troupe du Marais, et on sait que Corneille réservait ses pièces à cette troupe.

CHEVILLES Mº ADAM, 1644.

Epig.

Menuisier vos rimes sont belles

# DORLÉANS (L.)

Louis Dorléans, poète, jurisconsulte et pamphlétaire, né à Paris en 1542, mort en 1629. Ses œuvres poétiques appartiennent plus au XVI° qu'au XVII° siècle, on en trouvera la liste, avec celle de ses libelles, dans la Nouv. biogr. univ. de Didot. T. XIV.

Cy gist un Roy plus grand que n'est la terre et l'onde JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. D'Henry IV. Id. (4) Toutes les vertus sont en deuil (n. s.)

(2) De Montreail ou de Maucroix.

(4) Citée par Goujet : Bibl. franç. T. XV, p. 272.

<sup>(1)</sup> Ces cinq pièces sont du même autenr.

<sup>(3)</sup> Il est question dans cette curieuse épître de Pellisson, de Vaux (le château de Fouquet), etc.

A consulter: Goujet: Bibl. franç, T. XV, p. 272. — L'Estoille; Mémoires. — Bayle: Dict. — Lelong: Bibl. bist. de la France. — Nouv. biog. univ. de Didot.

### D'OUTRELAISE (M110)

Magdelaine D'Outrelaise on D'Outrelaize demeurait à l'Arsenal avec Mad. de Frontenac, son amie, quand celle-ci revint à Paris en 1656 à la suite de Mademoiselle. On les appelait par excellence les *Divines*. M<sup>10</sup> D'Outrelaise, partagea, près de Mademoiselle, la faveur et la disgrâce de Gilonne d'Harcourt, comtesse de Fiesque.

Loret en 1653 écrivait :

De Fiesque la jeune comtesse
Est allée trouver la Princesse...
Outrelaize aussy volontiers
Va résider en ces quartiers,
Quoyque, pour sa charmante mine,
On la nomme à Paris divine,
El pour son rare esprit aussy;
Au moins on me l'a dit ainsy.

Un jour que Mad, de Fiesque avait quitté Blois avec Mad, de Montglas, pour aller rejoindre à Chiverny M<sup>ne</sup> D'Outrelaise, Bouillon fit pour Mademoiselle trois couplets adressés à ces dames; voicy le dernier:

Vous avez beau posséder la Divine
Vous regretlez des-jà nos passe-temps,
Mais si vostre ûme en est toute chagrine,
Vostre retraite afflige peu de gens:
Ne revenez jamais, demeurez où vous estes,
Nous n'aymons point icy les trouble-festes.
(Œuv. de feu M. de Bouillon. 1663. In-12)

Les relations de Mademoiselle avec M<sup>tto</sup> D'Outrelaise datent du commencement de 1653, ou de la fin de l'année précédente. Comme elle était retirée à Saint-Fargeau,

- « la Comtesse de Fiesque (la mère) écrivit à Mad. de Frontenac pour savoir si je trou-
- « verois bon qu'elle amenât avec elle une certaine mademoiselle d'Outrelais de Nor-
- « mandie qui demeuroit depuis quelques années avec elle. Je dis à Mad. de Frontenac
- « que non ; et qu'elle luy devoit mander qu'elle n'étoit point de condition à manger tou-
- « jours avec moy, comme les autres dames, ni à aller dans mon carrosse; qu'elle seroit
- embarrassée et qu'elle embarrasseroit les autres. » (Mémoires de Mademoiselle,
   T. II, p. 179)
- « M<sup>110</sup> D'Outrelaise ne vint pas cette tois ». (Historiettes de Tallemant des Réaux, édit. Paulin Paris, T. VI, p. 177)

La pièce suivante, quoique portant le nom de Magdelaine D'Outrelaise serait, d'après le Ménagiana (1), du Président L.:

REC. SERCY, II P., 1653.

Sauf-conduit à M. Lambert.

Nous Magdelaine D'Outrelaize

#### D. P. voir DU PELLETIER

# D. P. de B. (le Marquis)

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Stances.

Ces beaux vers surprement mes sens

#### D. P. de S. Ber..

Du Père de Saint Bernard?

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sur l'Amour mourant en croix.

O yeux dont les rais non pareils

### **D**. **R**. (2)

Voir Des Réaux.

Nous avons attribué 2 pièces signées D. R. à Benserade et à la Comtesse de Brégy (voir ces noms) et une M. D. R. à Du Perret, mais il est resté les pièces suivantes qui pourraient bien s'appliquer à Des Réaux; elles sont anonymes dans le Rec. de Rondeaux de 1639 et signées D. R. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650 :

| REC. RONDEAUX, 1639. | Sur un retour.               | A ton retour, divine Alcimadure (n. s.)       |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Id.                  | Désespoir amoureux.          | C'en est fait, je me meurs, Climène (n. s.)   |
| Id.                  | Sur les rigueurs d'une dame, | C'est en vain Amour, que j'espère (n. s.)     |
| Id.                  | Protestation d'amour.        | De vous aymer jusques au monument (n. s.)     |
| ld.                  | Résolu à déclarer son amour. | Je le diray, je ne puis plus me taire (n. s.) |

<sup>(1)</sup> Voici le passage en question du Ménagiana (T. 1V, p. 7, édit. de 1725) :

<sup>«</sup> Lambert, excellent Musicien, était chez Mademoiselle d'Outrelaize qui étoit une fort belle personne. Cette demoiselle faisoit tout son possible pour l'engager à lui montrer à chanter, il s'en défendit long-temps ; mais enfin se voyant pressé, il lui avoüa franchement qu'il craignoit de devenir amoureux d'elle. Le Président L..... qui étoit présent, fit un passeport d'amour très spirituel, dont je ne me souviens pas entièrement, mais qui contenoit en substance: Nous la divine d'Outrelaize, permettons au Sieur Lambert d'aller et de venir chez nous en toute assurance, et défendons à tous nos attraits, nos charmes et nos appas, d'attenter à sa liberté..... »

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. D. R. insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

### D. S.

Nous avons rencontré deux pièces sig. D. S., une a pu être donnée à Scudéry, l'autre ci-après doit être également de ce poète :

REC. SERCY, V P., 1660.

Solitude, St.

Seul allégement de mes peines

### DU BARTAS \*

Voir T. I, p. 469.

JARDIN DES MUSES, 1643

Description naïve d'un cheval courant (Extr. de la Seconde semaine). Lors ce fougueux cheval, sentant lascher son frein

### DU BELLAY (Joachim) \*

Voir T. I, p. 169.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

D'un pelit chien.

Dessous cette motte verte

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sonnet.

Je hais du Florentin l'usurière avarice

La France et le Piedmont, et les Cieux, et les Arts

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Guillaume de Gouffier,

seig<sup>r</sup> de Bonivet, amiral

(1525).

Id.

D'un dogne.

Le bon Huraud qui souloit estre

A consulter (suite): Léon Séché: Recherches sur la Pléiade: Joachim Du Bellay et la Bretagne angevine. 1900. — Léon Séché: La vie de Joachim Du Bellay dans la Revue de la Renaissance. — Chamard (Henri): Joachim Du Bellay, thèse. 1900.

### DU BUISSON

Est-ce le chevalier Du Buisson (1) dont il est question dans le T. II du Chansonnier Maurepas et dont on trouve quelques « Vers irréguliers pour M<sup>110</sup> de Sévigné, sur la fréquence d'un cousin : *Honneur de nostre borage* » dans le Recueil de Conrart T. XIII, in-folio, p. 323; ou l'abbé Du Buisson, Barsinian dans le Dict. des Précieuses de Somaize? Tallemant parle de ce dernier dans l'historiette de Mad. de Champré, « son galant, garçon rimant ». Les relations de l'abbé Du Buisson avec les Précieuses sont prouvées par sa correspondance avec M<sup>110</sup> Desjardins et aussi par les vers qu'il a faits pour les filles de la Reine (2), entre autres M<sup>110</sup> de la Porte, qui épousa le chevalier Garnier et pour M<sup>110</sup> de Fouilloux, depuis Mad. d'Alluye. (Ch. Livet)

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces signées Du Buisson publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2) «</sup> La Porte a pour son partage ». Cette pièce figure dans les Œuvres de Benserade, 1697.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 3 poésies signées Du Buisson :

Id. Air de Le Camus. J'aime, je ne puis plus le taire

Id. Air de Lambert et Holman. Lors que mes yeux pleins de langueur

Id. Sarabande de Chambonnière (p. 391).

# DU CHASTELET (Paul Hay)

Paul Hay, Marquis Du Chastelet, né en Novembre 1592, mort à Paris le 16 Avril 1636. Conseiller au Parlement de Bretagne en 1616, Avocat général à la même Cour en 1618, puis Maître des Requêtes le 3 Avril 1623 et Conseiller d'Etat, il fut nommé membre de l'Académie française dont il devint le premier secrétaire.

Il a laissé de nombreux ouvrages en prose dont on trouve la liste dans les Mémoires de Nicéron, T. XXXVIII, p. 469.

Son œuvre poétique est peu importante, elle ne comprend guère que la satire ci-après du Recueil de Sercy et deux autres pièces :

Advis aux absents de la Cour (50 vers contre ceux qui estoient à Bruxelles avec la Reine-Mère, Marie de Médicis et Monsieur, frère unique du Roi).

Apologie pour Malefas (Isaac de Laffemas). S. l. n. d. In-4 de 6 ff. y compris le titre.

Cette pièce, qui figure à tort dans les Mazarinades, appartient bien à Paul Hay, marquis Du Chastelet. Elle fut écrite en 1634, dit M. René Kerviler, par un ministériel, inféodé à la politique de Richelieu, mais que révoltait les excès sanguinaires d'Isaac de Laflemas. C'est une satire personnelle et non pas un pamphlet politique. (Moniteur du Bibliophile 1881, p. 330 : Une fausse mazarinade)

REC. SERCY, I.P., 4 reéd., 1653. Salyre de feu Théophile sur Sous un calme trompeur le monde a mille écueils la diverse humeur et fortune des hommes.

A consulter: Pellisson: Hist. de l'Académie. — Ducatiana. — Nicéron: Mémoires. T. XXXVIII. — Le Père Lelong: Bibl. hist. de la France (édit. Fevret de Fontette). — Desportes (N.): Bibliographie du Maine. — Hauréau: Hist. litt. du Maine, T. VI, p. 76 (édit. de 1872). — Nouv. biogr. univ. de Didot. — Kerviler (René): La Bretagne à l'Académie française. — Anthologie des poètes bretons du XVII° siècle. 1884.

### DU CHASTELET (Marquis)

Paul Hay Du Chastelet, fils de l'Académicien (1) (voir Du Chastelet), historien et

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces du Marquis Du Chastelet publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

publiciste, né vers 1630, la date de sa mort est inconnue. Le Marquis Du Chastelet faisait partie de l'Académie de l'abbé d'Aubignac.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert. | Charmante Iris, quand je vous voy paroistre      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Id.                         | Id.             | En vous disant ce que je pense                   |
| Id.                         | ld,             | Languissant du beau feu qui brille daus vos yeux |

A consulter: Desportes (N.): Bibliographie du Maine. — Hauréau (B.): Hist. litt. du Maine. T. III.

#### DU CROS

Simon Du Cros, né à Pézenas (Languedoc), vivait encore en 1665. Il était officier dans l'armée française, et servit de 1628 à 1632 sous les ordres du Maréchal Henri II de Montmorency.

On a de lui:

La Philis de Scire (5 actes et prol. vers), trad. de l'italien. Paris. Ant. de Sommaville, 1630. In-8.

Les diverses Poésies du S. Du Cros. Paris. Aug. Courbé. 1647. In-4 de 8 ff. prél. y compris le titre. P. 1 à 158. A la suite: La Philis de Scire, imitée de l'italien. Paris. Aug. Courbé. 1647. In-4 de 4 fl. prél. et 152 p. — Cette pièce est ici entièrement remaniée.

Et plusieurs ouvrages historiques (voir Lelong : Bibl. hist. de la France).

Les recneils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne paraissent renfermer qu'une pièce de Du Cros; elle avait parn dans ses Diverses poésies de 1647 :

```
REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Boesset le père. Il est vray, je n'ose me plaindre (n. s.)
```

A consulter: Goujet: Bibl. franç, T. VIII, p. 86. — Lelong: Bibl. hist. de la France. — Nouv. biog, univ. de Didot.

# DU LORENS

Jacques Du Lorens, Ecuyer, sieur d'Ouerré, la Chenardière et la Motte-d'Ataye, Avocat, Conseiller du Roi et du Duc de Mantoue, Maître des requêtes ordinaire de la Reine, Bailli, puis Vicomte et lieutenant général des ville et baronnie de Chateauneuf en Thimerais, né vers Janvier 1580 à Tillières-sur-Avre (Normandie), était fils de Robert Laurent. Il épousa, en Mai 1602, Geneviève Langloys dont il eut douze enfants; elle mourut en 1652 et voici l'épitaphe qu'il lui a consacrée :

Ci gist ma femme, ah! qu'elle est bien! Pour son repos et pour le mien! Le 1<sup>or</sup> Octobre 1654, âgé de 74 ans, il se remaria à Chateauneuf, où il résidait depuis 1613, avec demoiselle Marie de Quenoilles. Cette union fut de courte durée, il mourut de la lèpre le 10 Avril 1655.

Du Lorens laissa une superbe galerie de tableaux dont la liste a été donnée dans une petite plaquette éditée à Caen en 1897 : Un normand célèbre : M° Jacques Du Lorens, par Mr Henri Lecourt.

On a de lui:

Les Satyres du sieur Du Lorens, divisées en deux livres, Paris. Jacq. Villery. 1624 ou 1625. In-8 de 2 ff. prél. et 203 p.

Le premier livre contient XI satires, le deuxième XIV. Ces satires ou plulôt le texte de ces satires ue se retrouve pas dans les éditions postérieures :

Réimprimées avec notice par Prosper Blanchemain. Lib. des Bibliophiles. 1881. In-12. (1)

Les Satyres du sieur Du Laurens, Paris, Gervais Alliot, 1633, In-4 (XVI satires), (Cat. Bibl. du Roi, Y 5142)

Réimprimées à Genève, chez Gay. 1868. In-t2, tiré à 102 exempl.

Les Satyres de M<sup>r</sup> Du Lorens, président de Chasteauneuf. Paris. Ant. de Sommaville. 1646. In-4 de 4 ft. prélim. et 206 p. (XXVI satires)

Réimprimées dans le Cabinet du Bibliophile, avec notice d'Eugène Villemin. 1869. In-12. — Seconde édition des satires de 1633 remaniées et augmentées.

La Calotte, par le sieur Du Laurens, 1629, In-8 de 4 ff. sans priv. ni lieu d'impression. Le Pécheur au pied de la Croix, Paris. J. Martin, 1630, In-8.

La Moustache des filoux arrachée. (Ce poème a été reproduit dans les Variétès historiques et littéraires d'Edouard Fournier. T. II. Bibl. Elz.)

Satyre du Triomphe de Cypris, ou Advertissement aux Curieux de ce temps. (Cat. Bibl. du Roi, Y 5142. (2)

Enfin on lui doit:

La Coustume de Chasteauneuf en Thimerais, avec les notes de M. Charles Du Moulin et annotations du sieur Du Lorens, bailly, vicomte de Chasteauneuf. Chartres. Michel Georges. In-4 de 807 p.

Et les Trois Coutumes voisines de Chasteauneuf, Chartres et Dreux, avec les notes de M. Charles Du Moulin et les annotations du sieur Du Lorens, président, bailly, vicomte du dit Chasteauneuf. Chartres. Michel Georges. 1645. In-4 de 547 p.

Cet ouvrage n'est autre que le précèdent remanié.

Les recueils collectifs de poésies publiés de 1636 à 1661 ne renferment qu'une satire et une épitaphe de Du Lorens :

<sup>(1)</sup> Cette édition devait contenir trois satires nouvelles (probablement la Calotte, la Moustache des filoux arrachée et le Triomphe de Cypris) annoncées dans la notice, mais elles n'y figurent pas, Mr Prosper Blanchemain étant mort au cours de l'impression.

<sup>(2)</sup> Cette pièce a été réimprimée dans le Bibliophile fantaisiste. Turin. Gay. 1869 (p. 97).

NOUV. REC. LOYSON, 1654. A Mr Colletet, salyre contre Colletet, lis ces vers, si tu n'as rien à faire les demy-squans (1).

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. D'un mary sur sa femme. Cy-gist ma femme, & qu'elle est bien (n. s.)

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVI, p. 231. — Dreux Du Radier: Eloges hist. des hommes illustres du Thimerais. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Marquis de Gaillon: Jacques Du Lorens (Bulf. du Bibliophile 1861, p. 413). — Villemin (Eug.): Notice en têle de la réimpression de l'édition des Satires de Du Lorens, édit. de 1646. — Blanchemain (Prosper): Notice sur un précurseur de Despréaux (Bull. du Bibliophile 1867). — Blanchemain (Prosper): Notice en tête de la réimpression des Satires de Du Lorens, édit. de 1625. — Le Court: M' Jacques Du Lorens (Caen, 1897).

# DU MAY, seigneur de Saint-Aubin \*

Voir T. I, p. 474.

Ce Du May ne serait-il pas Paul Du May, né en 1585, mort en 1645, conseiller à Dijon, poète français et latin, père d'un autre poète Pierre Du May, né en 1627. (Louis de Veyrières, Monographie du Sonnet)

Les deux sonnets:

Sur l'amour : Amour, n'est rien qu'un Ciel où chaeun voit sa belle Sur l'homme : L'Homme n'est rien qu'un mort qui traisne sa carcasse

indiqués comme étant de M. T. (Mr T.) dans le Nouveau Cabinet des Muses (A), 1658, avaient paru dans le Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe, etc., édit. de 1630 sous la signature de Du May, seigneur de Saint-Aubin.

### DU MOULIN (le fils du Ministre)

Pierre Du Moulin, né en 1600, mort le 20 Octobre 1684 à Canterbury, fils ainé du célèbre théologien protestant Pierre Du Moulin (1568-1658). La liste de ses ouvrages se trouve dans la Nouv. biog. universelle de Didot, T. XXVI.

On rencontre une seule pièce de Du Moulin le fils dans les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661, elle paraît avoir été ignorée de ses biographes :

JARDIN DES MUSES, 1643. Sur un voyage en Hollande. Salyre (2). Pour tromper l'ennuy du navire

A consulter: Les frères Haag: La France protestante. - Nouv. biog. univ. de Didot.

Cette satire a été reproduite dans les Variétés bibliographiques de M. Ed. Tricotel. Paris. Gay. 1863. In-12.
 Cette pièce a été reproduite dans le Rec. de Sercy, 11 p., 1653, sans signature, mais elle porte les initiales Sc. dans l'édition de 1660.

### DU PELLETIER

Pierre Du Pelletier (1), né à Paris, mort vers t668 d'après Moreau (Bibliographie des Mazarinades) et vers t680 suivant Berriat-Saint-Prix. Voici ce qu'en a dit Richelet (2):

« Fils d'un bon Bourgeois : et comme, dès sa plus tendre jeunesse, il fit connoître qu'il aimoit les Livres, son Père dans l'espérance d'en faire quelque chose, eut soin de le pousser à l'étude. Il étudia au Collège de Harcour à Paris ; mais sitôt qu'il fut en troisième, au lieu de composer des Vers Latins, il n'en faisoit que de François. Ses Régens tâchèrent en vain de l'en détourner. Tous les sujets qu'ils lui donnoient pour en composer des vers Latins, il les rendoit en vers François. Son Père averti de cet amour extraordinaire, pria le Professeur de le laisser faire, dans la pensée que cela pourroit un jour réussir. Pierre Peletier commença donc dès le Collège à rimailler; ce qu'il fit avec passion toute sa vie : Néanmoins, parce qu'il aimoit à être connu, et qu'il vit que la rime ne lui donnoit point à cet égard, ce qu'il désiroit ardemment, il s'appliqua à faire des Lettres Françoises, et il en fit imprimer un petit volume : et c'est ce qui m'a obligé de lui donner place ici : mais comme elles firent peu de bruit, il prit du dégoût pour les ouvrages de prose : et il se r'appliqua entièrement à rimer; et sur tout à faire des Sonnets panégyriques. Et c'est, je pense, de ces petits Poèmes de Peletier que se moque l'agréable M. Despréaux, quand il parle au Roy :

Parmi tant d'Auteurs je reux bien l'avoüer, Apollon en connoît qui te peuvent loüer. Oüi je sai qu'entre ceux qui t'adressent leurs veilles, Parmi les Peletiers on compte des Corneilles.

Peletier, en effet, n'étoit pas un excellent Panégyriste: toutefois il tâchoit à faire rage là-dessus: et il prodiguoit sans différence son pauvre encens à tous ceux qui en vouloient. C'étoit un bon homme, qui mettoit toute sa gloire en cela; car dès qu'il savoit qu'un Auteur faisoit imprimer quelque chose, il l'alloit voir aussi-tôt; et lui portoit un Sonnet en faveur de l'Ouvrage qui s'imprimoit. Ceux qui ont voulu rire de cette conduite, ont appelé Peletier, *Portier de Parnasse*. A l'âge d'environ trente ans, il quitta un peu la passion qu'il avoit pour Messieurs les Auteurs; et devint amoureux d'une jeune Demoiselle en faveur de qui il composa tant de bons, et de méchans Sonnets, qu'elle se laissa gagner; et lui donna son cœur, et Peletier l'épousa. Il fut heureux en cela, parce que cette fille qui étoit sage, adroite, et laborieuse, le fit subsister avec honneur: et l'empêcha d'aller en poste à l'Hôpital. Peletier subsista donc doucement parmi ses Livres sans aller, comme dit le Satyrique, crotté jusqu'à l'échine, chercher son pain de cuisine en cuisine. Peletier mourut à Paris à cinquante-huit ans; il laissa pour quinze cens francs de Livres; et fut enterré en 1660 (3) en l'Eglise Saint-Séverin, sa Paroisse. »

<sup>(1)</sup> Voir le T. Il1 pour les pièces de Du Pelletier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Parlicularitez de la vie des auteurs françois qui ont écrit des lettres.

<sup>(3)</sup> Cette date est erronée, car Du Pelletier a daté de Paris 27 Février 1666 la lettre, en forme de préface, à Mr l'abbé de La S''', qu'il a placée en tête des Plus belles pensées de Saint-Augustin, mises en vers françois par C. (Claude) Le Petit. Paris. J.-B. Loyson. 1666. ln-12.

On a de lui:

L'illustre Hermite ou l'Homme d'Estat quittant les vanitez de la Cour, par le sieur Du Pelletier. Paris. 1640. In-8.

Treize mazarinades dont on trouve la liste dans la Bibliographie des Mazarinades de Moreau. T. I, p. 17.

Lettres mêlées. Paris, Nic. et Jean de La Coste. 1642. In-8.

Lettres nouvelles du S<sup>r</sup> Du Pelletier. A Paris, chez l'Autheur, rüe Sainte Marguerite, presque vis à vis la porte de l'Abbaye S. Germain. 1655. In-8 de 8 fl. prélim. y compris le titre et 160 p.

Pour le Roi, sonnet. In-folio. (Cat. Bibl. du Roi, 5220 Y)

Les quatre centuries de sonnets dont parle Baillet (Jugements des savants) n'ont jamais existé, elles sont de l'invention de Guéret dans sa Guerre des auteurs. 1670.

Il a publié deux recueils collectifs où sont insérées un assez grand nombre de ses poésies :

Nouveau recueil des bons vers de ce temps. Paris, Cardin Besongne. 1646. In-12. (voir p. 22)

Ce volume a été remis en circulation sous le titre : L'Eslite des bons vers choisis dans les ouvrages des plus excellens poètes de ce temps. Paris. Cardin Besongne. 1653. In-12. (voir p. 24)

Nouveau recueil des plus belles poésies contenant le Triomphe d'Aminte, la belle Invincible, la belle Mendiante, etc. . Paris, Veuve Loyson. 1654. In-12. (voir p. 90)

Appréciations littéraires :

A peine dans Gombaut, Maynard et Malleville, En peut-on admirer deux ou trois entre mille. Le reste, aussi peu lu que ceux de Pelletier, N'a fait de chez Sercy qu'un saut chez l'épicier. (Boileau : Art poétique. Ch. II)

- « Du Pelletier est le nom d'une Oye criarde qui s'est glissée parmi les Cygnes de la Seine, » (Baillet, Jug. des Savants)
- « Du Pelletier parut dans ce même temps avec un sonnet à la main, par lequel il demandoil justice de ces quatre vers (de Boileau) qu'on avait faits contre luy :

Tandis que Pelletier, crotté jusqu'à l'échine, Va mendier son pain de cuisine en cuisine, Sçavant dans ce bet Art, si cher aux beaux esprits, Dont Montmaur autresfois fit teçon dans Paris.

« Voicy le sonnet dont je me suis henreusement souvenu :

Vous que le divin Apollon A nommez pour faire justice, Et dont la sçavante Police Doit régler le Sacré Vallon. Prenez en vos mains tout de bon La vengeance d'un Maléfice, Qui d'une inique cicatrice, Ternit, et ma Muse, et mon nom.

On me traitte de Parasite, Moy, qui plus reclus qu'un Hermite, Ne mangeay jamais chez autruy:

O fatalité sans seconde? Faut-il qu'on déchire aujourd'huy! Celuy qui loüa tout le monde.

- « Il ne s'agit point iey, luy dit Malherbe, de sçavoir si vous estes Parasite on non, mais seulement si vous estes Auteur, et pour cela voyons ces papiers que vous tenez sous le bras.
- « Ce sont, repartit Du Pelletier, quelques Lettres Morales, et quatre Centuries de Sonnets faits en l'honneur de tous les beaux esprits de mon temps.
- « Malherbe prit les Sonnets, et renvoya les Lettres à Balzac, et à Vaugelas. Il trouva d'abord : Sonnet pour Monsieur Malingre pour son Histoire Romaine, Sonnet pour Monsieur Du Four sur ses Cantiques spirituels, Sonnet pour Monsieur Chaumer sur le premier livre qu'il fera; Quatorze Sonnets pour les Auteurs qui viendront; Nota que c'est le reste de quarante que j'avois fuits par avance. Et de grâce, continua Malherbe, après avoir tout feüilleté, qui sont ces Auteurs que vous louez tant; on ne connoist icy ny leurs noms, ny leurs ouvrages, et voicy pour le moins quatre cents beaux esprits de compte fait, dont nous n'avons jamais entendu parler.
- « Si est-ce pourtant, répondit Du Pelletier, qu'on trouvera tous leurs livres dans mon Cabinet, avec cette inscription, ex Dono Autoris; que si par malheur, vous n'en connoissez pas un, ce n'est pas à moy que l'on s'en doit prendre; j'ay fait tout ce que j'ai pû pour les rendre illustres, et il y en a tel d'entr'eux que j'ay honoré de quatre Sonnets pour un même Livre; tant ma Muse étoit bien faisante, et libérale d'Eloges.
- «Votre Muse, interrompit Malherbe, les a mal servis, et si leurs Ouvrages ne vallent pas mieux que vos Vers, comme j'y voy beaucoup d'apparence, voicy le traittement que nous leur ferons: En disant ces mots, il déchira les quatre Centuries de Sonnets, Balzac en fit autant des Lettres Morales, et tous ensemble d'un commun accord, le condamnèrent à un exil perpétuel » (Guéret. La guerre des auteurs, p. 204, 1<sup>ro</sup> édit. 1671).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 130 pièces de Du Pelletier :

NOUV. REC. BONS VERS, 1646. Au Cardinal Duc. Sounet. A baisse ta grandeur si tu veux que j'escrive

Id. A Mr de Chandeville. Sonnet.

A lors que dans ces lieux ma belle se promène

MUSES ILLUSTRES, 1658. La soumission chrestienne. Au milieu des malheurs dont je ressens l'outrage Sonnet.

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | L'amant devenn sage. Son-<br>net.                                                                                               | Autrefois que tes yeux me tenoient arresté                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Id.                           | Phocion parle, sonnet.                                                                                                          | Ayant veu si souvent, au milieu des hazards                   |
| MUSE BEAUCHASTRAU, 1657.      | Sonnet.                                                                                                                         | Beaux esprits dont l'aymable et le divin estude               |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Chanson,                                                                                                                        | Benux yeux dont les attraits ont un chorme si doux            |
| REC. CHAMHOUDRY, т. и, 1632.  | A M° Adam, Menuisier de<br>Nevers, Sonnet.                                                                                      | Billaud, j'en connoy peu que nos doctes pucelles              |
| ld.                           | Quatrain.                                                                                                                       | Bordier ne fuisait pas si mal (sig. D. P.)                    |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.      | Sonnet.                                                                                                                         | Brillant de la splendeur d'une gloire éclatante               |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | De Don Anselme, Religieux franciscain.                                                                                          | Celuy qui repose en ce lieu                                   |
| NOUV. REC. RONS VERS, 1646.   | Paroles d'Hannibal avant<br>sa mort, Sonnet.                                                                                    | Ce poison comme vous me doit oster de peine                   |
| 1d.                           | Sonnet.                                                                                                                         | Ce Sainct par un miracle, et fameux, et visible               |
| нес, снамноирку, т. п. 1652.  | Le malheur des poètes, sunuet.                                                                                                  | Challine, qu'en ce siècle où l'on parle de guerre             |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | L'ingratte bannie, St.                                                                                                          | Chassons-la de mon souvenir                                   |
| нес. снамносовку, т. и, 1652. | Le nouveau Mansolée, (La<br>Serre). Sonnet,                                                                                     | Chefs-d'œuvre du cizeau, qui dans vostre débris               |
| muses illustres, 1658.        | i.a Fortune, à Monseigr de<br>Richelieu, duc et pair de<br>France, général des Ga-<br>lères, sur son combat na-<br>val. Sonnet. | Comme je fus d'Armand lu compagne fidelle                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Epitaphe d'un plaideur.                                                                                                         | Cy-yist le panvre De Bury (sig. D. P.)                        |
| 1d.                           | Sonnet (sur Séguier).                                                                                                           | Dans cette conjoncture où l'Estat fut troublé                 |
| fd,                           | A M <sup>me</sup> la M <sup>se</sup> de ***. Elégie.                                                                            | Dans le funeste estat des maux où je vous voy (sig. D. P.)    |
| JARDIN D'ÉPITAPRES, 1648.     | Sur M. de Béthune, femme<br>du Maréchal d'Estrées.                                                                              | De grûce arreste un peu, toy que la piété                     |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.      | Plainte amoureuse                                                                                                               | De mille ennuis divers j'ay l'âme toute pleine (n. s.)        |
| NOUV. REC. RONS VERS, 1646.   | Ode. A Mr de Chandeville.                                                                                                       | De quelque horreur dont la tempeste                           |
| REG. CHAMHOUDRY, T. II, 1652. | Pour Olimpe, sonnet.                                                                                                            | Des plaisirs de l'amour n'estes-vous plus tentée (sig. D. P.) |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.      | Quatraiu.                                                                                                                       | Du Bois, dont l'insolence a voulu m'outrager (sig. D. P.)     |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Belinde, St.                                                                                                                  | Du depuis que pour deux beaux yeux                            |
| REC. CHAMHOUDRY, T. II, 1652. | A Mr Du Lorens, Sonnet.                                                                                                         | Du Lorens, qui sçait l'art d'affiler la satyre                |
| NOUV. REG. LOYSON, 1654.      | A.M. T. (Tristan Fllermite).<br>Madrigal,                                                                                       | D'une manière si charmante (sig. D. P.)                       |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Du Sulitaire, Sonnet.                                                                                                           | Eloigné de ces lieux où le luxe a porté                       |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | La belle invincible.Sonnet.                                                                                                     | Enfin vostre rigneur trouble encore ma joye (sig. D. P.)      |

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Sur le triomphe des Dames<br>de M <sup>r</sup> de Gersan. Sonnet. | Enfin vous triomphez, et chacun vous admire                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id.                           | La résistance inutile. Son-<br>net.                               | En vain plus de cent fois mon cœur a projetté                   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A l'Amour. Sur son temple.<br>Quatrain.                           | Et la matière et l'art sont icy sans exemple (sig. D. P.)       |
| REC. CHAMBOUDRY, T. 11, 1652. | La belle enlevée. Sonnet.                                         | Faites-moy la faveur de me dire comment (sig. D. P.)            |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | Sur Henri IV. Sonnet.                                             | France, le mesme coup qui fit voir cet Aleide                   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mr Challine, Epig.                                              | Grâces au bon démon qui gouverne ma vie (sig. D. P.)            |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652. | Sur la mort de Mr Des<br>Cartes, Sonnet.                          | Grand Des Cartes, ta mort me touche jusqu'an cœur               |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | Sur un Cimetière. Sonnet.                                         | Grands Palais où le Luxe a tout mis en usage                    |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Sonnet.                                                           | Héros, qui comme Atlas, sous un faix glorieux                   |
| REC. CHAMHOUDRY, T. II, 1652. | Madrigal.                                                         | Il est vray que je suis sans cœur (sig. D. P.)                  |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | Sur la Marquise de ***.<br>Sonnet.                                | Il est vray que Philis n'eut jamais de pareille                 |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Pour Mile M. Faidy. Son-<br>net.                                  | Il faut encore un coup se sousmettre à l'Empire                 |
| Id.                           | Pour Angélique, Sonnet.                                           | Il faut que je vous die, ô superbe Angélique                    |
| Id.                           | A M. La Mothe Le Vayer.<br>Sonnet.                                | Il n'appartient qu'à toy de joindre adroictement                |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652. | Madrigal.                                                         | Jacob, ta rhétorique a des fleurs immortelles (sig. D. P.)      |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Mile M. F. Sonnet.                                              | J'ay fait ce grand portrait des vertus de vostre âme            |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A M <sup>110</sup> D***. Quatrain.                                | J'ay le feu dans le sein, j'ay le feu sur la lèvre (sig. D. P.) |
| 1d.                           | Pour feu Mr D. (Dalibray).<br>Quatrain.                           | J'ay tousjours estimé les vers de ta façon (sig. D.P.)          |
| ld.                           | A Mr de Villeloin, sur ses<br>traductions.                        | J'ay veu David, j'ay veu l'Horace (sig. D. P.)                  |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Mr ***. Sonnet.                                                 | J'ay veu de tes bons vers la pompe inimitable                   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mr de Villeloin, sur ses<br>traductions.                        | J'ay veu Lucain, j'ay veu Virgile                               |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Mr ***. Sonnet.                                                 | Je ne caresse plus ces superbes Pucelles                        |
| REC. CHAMBOUDRY, T. 11, 1652. | Quatrain sur Vaugelas.                                            | Je ne sçaurois qu'en dire, alors que je conçois (sig. D. P.)    |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.      | Sonnet.                                                           | Je ne veux plus resver dessous ces lauriers verts               |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Madrigal sur les nouvelles amoureuses du Loredano.                | Je pense que l'Amour à l'aide de ses aisles                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A M <sup>II0</sup> de**. Quatrain.                                | Je souffre plus que toy, pour l'extrême langueur (sig. D. P.)   |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | A Mr Naudé, Sixain.                                               | Je veux que les plus beaux esprits                              |

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Le portrait d'Aminte.                                                                        | Je veux représenter toutes les belles choses                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A M. Cl***. (Claveret)                                                                       | Juste Dieu! depuis six semaines                                       |
| NOUV. REC. HONS VERS, 1646.   | Imitation de l'ode d'Ho-<br>race : Tu ne quaesieris                                          | Laisse de l'advenir l'inutile sçavoir                                 |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mr D. B. (de Balzac).<br>Epig.                                                             | Laisse tes envieux, ne t'en mets pas en peine (sig. D. P.)            |
| REC. CHAMHOUDRY, T. H, 1652.  | Quatrain sur Richelieu.                                                                      | La mort a ravi Richelieu (sig. D. P.)                                 |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Sonnel.                                                                                      | La mort change en cyprez les lauriers qu'on mois-<br>[sonne           |
| id.                           | ld.                                                                                          | La mort fait tous les jours des conquestes nouvelles                  |
| ld.                           | ld.                                                                                          | L'amour pour m'engager maintenant à ses loys                          |
| JARDAN D'ÉPATAPHES, 1648.     | Advis d'un vivant, trad. du<br>P. Drexellius.                                                | La vie est une source en misères féconde                              |
| ld.                           | ld.                                                                                          | L'homme n'est rien qu'un songe, une cendre légère                     |
| REC. CHAMBOUDRY, T. II, 1652. | Madrigal.                                                                                    | Lors que je voy Damon qui vous parle à l'oreille (sig. D. P.)         |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A M. Colletet. Sonnet.                                                                       | Maintenant que la Parque a soumis à ses loix                          |
| ld.                           | Au Duc de Montmorency.<br>Ode.                                                               | Maintenant que l'on donne au vice                                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.      | Pour M. de M. (Marolles).                                                                    | Murolles fait sonner avec nouvelle grâce (sig. D. P.)                 |
| Id.                           | A Mr le M. de Palavicini.<br>Sonnet.                                                         | Marquis de tes heaux vers mon esprit fut charmé                       |
| NOUV. REG. BONS VERS, 1646.   | A M <sup>no</sup> Marie M ***. Ma-<br>drigal.                                                | Miraculeux effet, en tout incomparable                                |
| 1d.                           | Sonnet.                                                                                      | Muse ne suivons plus une route commune                                |
| td.                           | Advis salutaire, Sonnet.                                                                     | Ne suis plus de l'amour le profane exercice                           |
| td.                           | La gloire de la servitude,<br>Sonnet.                                                        | Non, je ne me plains point qu'Amour me soit con-<br>[traire           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Milo P. Si. S. Sonnet.                                                                     | Non, je n'y souge plus, ma colère est passée (sig, D. P.)             |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1616.   | A Mgr le Cardinal Duc,<br>Sonnet.                                                            | Nostre empire te doit tout ce qu'il a de gloire                       |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Le vertueux favory. Sonnet.                                                                  | Nostre siècle est heureux, quoy qu'on en veuille dire<br>(sig. D. P.) |
| ld.                           | Imitation de Fode d'Ho-<br>race, à M. de La Cha-<br>pelle.                                   | On ne peut arrester la course des années (sig. D. P.)                 |
| <b>1</b> d.                   | A Mr de la Noue sur son<br>Cabinet de Minéraux, en-<br>voyé à une grande Rey-<br>ne. Sonnet. | O que de raretez!où l'Art et la Nature                                |
| rec. снамносоку, т. п, 1652.  | Sur le trepas de M <sup>r</sup> Du Pin<br>Pager, Sonnet,                                     | O quelle est des sçavans la higubre adventure                         |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646,   | Sonnet.                                                                                      | Ony, respandez des pleurs, leur course est légitime                   |

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Pour Angélique, Sonnet.                                           | O vous qu'un heureux sort occupe incessamment                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Quatrain.                                                         | Par une extravagance à nulle autre commune (sig. D. P. à la table)  |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Epitaphe de M <sup>r</sup> Bardin.                                | Passant ne prétens pas de voir icy descrire                         |
| Id.                           | A la Province Poitevine.<br>Sonnel.                               | Peuples, sauvenez-vous de rendre grâce aux Cienx                    |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Le bruit commun. Sonnet.                                          | Philis, que vos beaux yeux m'ont puny rudement (sig. D. P.)         |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Mile Faidy. Sonnet.                                             | Philis, sois favorable au dessein que j'ay pris                     |
| ld.                           | Version de l'ode XIX du IIIº<br>livre d'Horace.                   | Pour passer doucement le reste de nos jours                         |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652. | Sonnet fait durant la fiè-<br>vre, à M. Dalibray.                 | Pour tant de doctes vers desquels tu m'as fait don                  |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | A Mije de ***. Sonnet.                                            | Prenez part aux plaisirs dont vostre Alcandre [abonde               |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Sur le Job de B. (Bense-rade).                                    | Puisque vous me pressez par trop (sig. D. P.)                       |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Sonnet(sur Mr Bourbon)(1).                                        | Que ces chapeaux de fleurs que la grâce façonne                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mile Ribaudon. Sonnet.                                          | Que l'astre fut heureux sous qui l'on vous vit naistre (sig. D. P.) |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | Sur M <sup>110</sup> de Gournay. Sou-<br>net.                     | Que le cizeau travaille après ce monument                           |
| NOUV. REC. BONE VERS, 1646.   | A Mr de Gerzan, sur son<br>Traicté de la Dignité de<br>l'Homme.   | Que l'homme est un beau Temple, où de tous les [costez              |
| td.                           | Sur les chevilles de Me<br>Adam. Sonnet.                          | Que l'on n'accuse plus l'auguste Antiquité                          |
| 1d.                           | Madrigal sur la mort de de Chandeville.                           | Que ta mort, Chandeville, a fait verser de larmes                   |
| ld.                           | Pour Mne Faidy. Sonnet.                                           | Que tousjours près de vous agréable fontaine                        |
| 1d.                           | A Mademoiselle. Sonnet.                                           | Que vous donnez de lustre au sang dont vaus sortez                  |
| ld.                           | A Mr de St. R. Sonnet.                                            | Qui de ton grand sçavoir peut parler dignement                      |
| Muses illustres, 1658.        | A Sen Eminence (Mazarin).<br>Sonnet.                              | Qu'on ne nous parle plus d'avantures tragiques                      |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Stances.                                                          | Quoy donc, vous ne m'avez donné                                     |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.        | Contre Bléreau, Sonnet.                                           | Quoy presque sur le point d'aller en l'autre monde                  |
| fd.                           | Au Sr Colletet le fils, sur<br>ses diverses poésies. Son-<br>net. | Quoy que je sois jaloux des beaux vers que tu fais                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mr Regnaut, chanoine de<br>la Saussaye, Epig.                   | Regnaut, que dit-on du Parnosse (sig. D. P.)                        |

<sup>(1)</sup> Sur M. Bourbon, sennet : Que les chapeaux de fleurs que la gloire façonne, dans le Jardin d'Epitaphes, 1648.

| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                                                                                                                     | A Mad. ***. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rien ne peut s'égaller aux beautez de vostre dme                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.                                                                                                                    | A Mr Cadot sur son traicté<br>de Physionomie, Qua-<br>train,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sans chercher sur ton visage (sig. D. P.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jardin d'épitaphes, 1648.                                                                                                                       | Advis d'un vivant, trad. du<br>P. Drexellius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sans espoir de retour on voit le temps courir                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOUV. REC LOYSON, 1654.                                                                                                                         | Pour mon portrait. Qua-<br>train.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scavants et beaux esprits, que j'aime et que je prise (sig. D. P.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOUV. REC RONS VERS, 1646.                                                                                                                      | Pour Angélique, Sonnet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seule vous possédez ce cœur que l'inconstance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.                                                                                                                   | A Maistre Adam, Sonnet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si le sort n'avoit pas dévoré tout mon bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOUV. REC LOYSON, 1654                                                                                                                          | Sur le portrait de la belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S'il est vray que Vénus, cette beauté profane (sig. D. P.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                                                                                                                     | Pour un peintre, Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si ma plume égalloit l'adresse de tes doigts                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.                                                                                                                       | Du R. P. Lucien Hérault,<br>mort à Alger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si vous n'avez au sein du marbre au lieu de cœurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1654.                                                                                                                        | Aux ouvrages de M. Col-<br>letet le jeune. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sortez du cabinet, miraculeux ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                                                                                                                     | Sonnet: Au Soleil, pour une belle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Source des plus beaux feux dont se pare le jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.                                                                                                                        | Les douleurs éternelles.<br>Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Souvent des plus beaux jours la fin est un orage                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ld.                                                                                                                                             | L'amant discret, Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suis-je coupable. Olympe, ou plustôt si c'est vous                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ld. NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                                                                                                                 | L'amant discret, Sonnet.  A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suis-je coupable. Olympe, ou plustôt si c'est vous<br>Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                 | A Mr D. T. (Titreville). Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOUV. REC. BONS VEBS, 1646.                                                                                                                     | A Mr D. T. (Titreville). Ma-<br>drigal.<br>Sur Marie de Béthune, pre-<br>mière femme du Maré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ta muse, Titreville, au milieu de ses larmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOUV. REC. BONS VEBS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.                                                                                          | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Son-</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  MCSES ILLUSTRES, 1658.                                                                  | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Sonnet.</li> <li>A Claudine sur les vies des poètes de M. Colletet.</li> </ul>                                                                                                                      | Ta muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes  Toy qui fus autresfois mes plus tendres amours                                                                                                                                                                                                       |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  MCSES ILLUSTRES, 1658.                                                                  | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Sonnet.</li> <li>A Claudine sur les vies des poètes de M. Colletet. Sonnet.</li> </ul>                                                                                                              | Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes  Toy qui fus autresfois mes plus tendres amours  Toy qui tiens sur les cœurs un souverain empire  Tu possédois jades des attraits si charmans (sig.                                                                                                   |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  MUSES ILLUSTRES, 1658.  td.  NOUV. REC. LOYSON, 1654.                                   | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Sounet.</li> <li>A Claudine sur les vies des poètes de M. Colletet. Sonnet.</li> <li>A Stratonice Epig.</li> </ul>                                                                                  | Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes  Toy qui fus autresfois mes plus tendres amours  Toy qui tiens sur les cœurs un souverain empire  Tu possédois jades des attraits si charmans (sig. D. P.)                                                                                            |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Id.  NOUV. REC. LOYSON, 1634.  NOUV. REC. BONS VERS, 1646.      | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Sonnet.</li> <li>A Claudine sur les vies des poètes de M. Colletet. Sonnet.</li> <li>A Stratonice Epig.</li> <li>A Mr de L'Espine Sonnet.</li> <li>A M ***, chevalier de Mal-</li> </ul>            | Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes  Toy qui fus autresfois mes plus tendres amours  Toy qui tiens sur les cœurs un souverain empire  Tu possédois jadas des attraits si charmans (sig. D. P.)  Tu rens tout l'univers de tu gloire étonné                                                |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.  JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  MUSES ILLUSTRES, 1658.  td.  td.  NOUV. REC. LOYSON, 1654.  NOUV. REC. BONS VERS, 1646. | <ul> <li>A Mr D. T. (Titreville). Madrigal.</li> <li>Sur Marie de Béthune, première femme du Maréchal d'Estrées.</li> <li>Pour Mr C. (Colletet G.) à Mile *** (Claudine) sous le nom de Sapho. Sounet.</li> <li>A Claudine sur les vies des poètes de M. Colletet. Sonnet.</li> <li>A Stratonice Epig.</li> <li>A Mr de L'Espine Sonnet.</li> <li>A M ***, chevalier de Malthe. Sonnet.</li> </ul> | Tu muse, Titreville, au milieu de ses larmes  Ton trespas, Partenice, a mis la Cour en larmes  Toy qui fus autresfois mes plus tendres amours  Toy qui tiens sur les cœurs un souverain empire  Tu possédois jades des attraits si charmans (sig. D. P.)  Tu rens tout l'univers de ta gloire étonné  Vostre cœur qui se porte avec tant de chaleur |

A consulter: Baillet: Jugements des savants. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 65. — Guéret: La guerre des auteurs; La promenade de Saint-Cloud. — Michel de Marolles: Mémoires, édit. de 1755. — Moreau: Bibliogr. des Mazarinades.

### DU PÉRIER

Scipion Du Périer, né à Aix en 1588, mort en Juillet 1667, âgé de 79 ans, fils de François Du Périer, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, à qui Malherbe adressa les stances fameuses sur la mort de sa fille:

Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle

Il avait épousé Sibille de Garnier, des seigneurs de Monfuron, sœur de l'abbé de Monfuron. Il est seulement connu comme jurisconsulte.

On a de lui, en vers français:

L'ode ci-après et un sonnet qui ont paru tous deux dans le Recueil des vers de Mr de Monfuron, abbé de Valsainte. Aix. Estienne David. 1632, et une poésie en l'honneur de Claude Expilly, dans les Œuvres de celui-ci, 1623:

REC. SERCY, H P., 1633.

La retraite, ode (1).

Alcidor (Monfuron), tandis que l'orage

A consulter: Le P. Bougerel: Mémoires pour servir à l'histoire de plusieurs hommes illustres de Provence. — Goujet: Bibl. franç. T. XV, p. 296.

#### DU PERRET

Nous n'avons trouvé aucun détail biographique sur Du Perret; Goujet, dans sa Bibl. française. T. XVII, p. 36, le mentionne simplement.

On a de lui:

Poésies du sieur Du Perret. Paris. Louis Chamhoudry (ou Pierre David). 1656. In-12 de 82 p. (Bibl. de l'Arsenal, 6879)

La Cour d'Amour ou les bergers galants. Paris, Barbin. 1667. 2 vol. in-8.

Sapor, roy de Perse (roman). Paris. Cl. Barbin. 1668 et 1669. 5 vol. in-12.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 13 pièces de Du Perret, dont 12 marquées d'un astérisque avaient paru dans les Poésies de Du Perret. 1656.

<sup>(1)</sup> Cette pièce, sig. Du Périer dans la première édition de la llep. du Rec. de Sercy, est anonyme dans la seconde édition 1654 (mais sig. à la table), elle porte Pérain dans l'édition de 1662 de la dite IIep. quoique encorc sig. Du Périer à la table.

| NOUV.CAB.DES MUSES(A),1658.    | Plaintes secrètes de M. D. R. St.                           | Arbitres de nos sorts, malignes influences * (n. s.)                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ld.                            | La belle endormie. Sonnet.                                  | C'est icy mon amour, qu'il faut monstrer du eœur * (n. s.)            |
| id.                            | Fragment d'un transport<br>sur la maladie de M.D.B.         | Ciel! terre! hommes et Dieux! souffrirez-vous en-<br>[core * (n. s.)  |
| 1d.                            | L'endormy baisé, Caprice.                                   | Est-ce Iris qui me baise? est ce Iris qui m'em-<br>[brasse? * (n. s.) |
| ld.                            | L'heureuse constance. Sonnet.                               | Je la vis ; mais & Dieux! quelle fut cette veue * (n. s.)             |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.      | Pour M <sup>me</sup> la Comtesse de La<br>Suze. Sonnet (1). | Je ne la veux point voir, cette illustre Comtesse                     |
| NOUV.CAB. DFS MUSES (A), 1658. | Le mélancolique amou-<br>reux. Sonnet.                      | La couleur pasle et triste et les yeux tous meur-<br>[tris * (n. s.)  |
| Id.                            | tris en colère, Sonnet.                                     | Les éclairs de vos yeux menassent de la foudre * (n. s.)              |
| Id.                            | L'amour raisonnable. Son-<br>net.                           | Que craigniez-vous Doris, et que pouviez-vous [craindre * (n. s )     |
| 1d.                            | Le songe funeste. Sonnet,                                   | Regrets, larmes, soupirs, transports, rage, manie* (n. s.)            |
| ld.                            | Les chagrins. St.                                           | Tumultucuses réveries * (n. s.)                                       |
| 1d.                            | La vaine recherche.Sonnet.                                  | Vous pensez désirant un Amant magnanime *(n.s.)                       |
| 1d.                            | Le mélancolique, à M. F. St.                                | Vous qui seule avez sçeu le malheur que je pleure * (n. s.)           |

### DU PERRON \*

Voir T. I, p. 176.

De Catherine de Médicis.

Tout l'homneur de nostre aage et tout ce que l'Histoire

Toy qui tournes les yeux icy de toutes parts
mophon.

### DU PIN

Du Pin, trésorier des Menus plaisirs du Roy.

Boisrobert lui a adressé deux de ses épitres : l'épît. XXVI, de l'édit. des Epîtres de Boisrobert, 4647, in-4, dans laquelle il nous apprend que Du Pin est l'auteur d'une poésie « L'Adien de Forges », et l'épît. VIII du Liv. I<sup>er</sup> de l'édit. de 1659, in-8, où il est encore fait allusion aux eaux de Forges :

Et plus qu'à Forges tu n'avalles De bouleilles d'eaux minérales.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet ne se trouve pas dans l'édition des Poésies de Du Perret de 1656.

Ce fut Du Pin qui transmit en latin à l'Université un avis du Roi à l'occasion de l'entrée de la Reine :

Hier, du Pin, homme notable
Et d'employs d'esprit bien capable,
Par ordre de sa Majesté,
Alla dans l'Université,
Au sieur Recteur et Suposts dire
Les volontez d'iceluy Sire,
Touchant le grand jour de Jeudy,
Ou chacun doit estre ébaudy

Le bon fut, que le dit du Pin, Qui se pique d'être Latin, Leur fit, en ce docte langage Fort élégamment son message, Auquet mondit sieur le Recteur Répondit, de mesme hauteur, De du Pin loüant la méthode, Quoy que ce ne fût pas la mode.

(Loret, lettre du 21 Août 1660)

Le T. II des Epîtres latines de Tanneguy Le Fèvre renferme plusieurs lettres qui lui ont été écrites vers 1663.

Dans le Dict. des Précieuses (édit. Livet), M<sup>r</sup> Du Pin s'appelait Philémon.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.

Stances.

Mathieu, je voy que tout le Monde

A consulter : Somaize : Dict. des Précieuses (édit. Livet). — Tallemant des Réaux : Historiettes.

#### DU PUY

Du Puy (1), médecin du roi Louis XIII et de la Princesse Anne.

M° Adam lui a adressé un sonnet (Chevilles, p. 217) et deux stances (Vilebrequin, p. 29).

CHEVILLES M<sup>6</sup> ADAM, 1644.

Epig.

Adam, je scay mieux l'advantage

### DURVAL

Jean-Gilbert Durval vivait dans la première moitié du XVII° siècle. Il a publié trois pièces : Les travaux d'Ulysse. Paris, 1631 ; Agarite, 1636 ; Panthée, 1639. Durval avait été acteur. Il y a des vers remarquables dans ses pièces.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. Du Puy insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

A la suite des Travaux d'Ulysse, se trouve une partie de 25 pages : Autres pièces de l'auteur.

MUSE BEAUCHASTEAU. 1637. Sonnet.

Il faut bien que l'Agriculture

Aux curieux.

Pour prendre la figure ronde

Vous l'enfermez en vain, pour le mettre à l'épreuve

A consulter: Les frères Parfaict: Hist, du Théâtre français, - Rigal: Hardy.

### DU RYER (Isaac)

Isaac Du Ryer, né dans la seconde partie du XVI° siècle, mort vers 1631. Attaché comme secrétaire au duc Roger de Bellegarde, il ne sut pas conserver la faveur de son maître, quitta sa place et tomba dans la misère. Il se vit torcé pour vivre d'accepter un emploi de commis de la douane au port Saint-Paul, à dix ècus par mois.

On a de lui, comme poésies, en dehors de ses pièces de théâtre :

Le Temps perdu. Paris. J. Regnoul. 1608. In-8. (Cat. Monmerqué nº 911) - Deuxième édition revue et augmentée. Id. 1609. In-8. - Autre édition. 1610. In-8.

Le Temps perdu et les Gayetés d'Isaac Du Ryer, nouvellement mis en lumière, ensemble deux Pastorelles de son invention. Paris. Pierre Deshayes. 1624. In-12.

Les deux pastorelles sont : le Mariage d'Amour et la Vengeance des Satyres.

JARDIN DES MUSES, 1643. Sur les misères de la pau- Qu'un homme pouvre en tout semble imparfait vreté, Sonnet.

A consulter: Gonjet: Bibl. franç. T. XV, p. 276.—Les frères Parfaict: Hist. du Théâtre franç. — La Vallière: Bibl. du Théâtre franç. — Cat. Soleinne. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit. 1872.

#### DU TEIL

J. Du Teil (1) vivail encore en 1659. Ses poésies nous apprennent qu'il fut attaché à l'amiral due de Brézé el qu'il avait voyagé en Espagne. Il comptait Saint-Amant parmi ses amis.

L'abbé de Marolles dans « le Dénombrement des auteurs » (Mémoires. T. III, édit. de 1755) dit qu'il a travaillé sur Suélone.

On a de lui:

le Une tragédie : L'injustice punie (ou la Virginie romaine), 5 actes, vers, de M<sup>r</sup> Du Teil. Paris. Ant. de Sommaville. 1641. In-4.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Du Teil publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Quand Virginius poignarde sa fille, celle-ci s'écrie:

O le père obligeant!

Puis, elle meurt, et la confidente dit :

..... C'en est fait : elle est desjà sans poux Et son âme et son sang sortent par mesmes troux.

Il y a pourtant, çà et là, de beaux vers. (Cat. Soleinne.)

2º Plusieurs mauvaises mazarinades en prose et en vers :

Consultation et ordonnance des médecins de l'Etat pour la purgation de la France malade, par le Sieur Du Teil. Paris. Ctaude Huot. 1649. In-4 de 8 pages.

L'entrée du roi dans son Parlement pour la déclaration de sa majorilé. Paris. Nicolas Jacquard, 1651. In-4 de 15 pages (ce pamphlet se termine par un sonnet non moins médiocre signé Du Teil).

Manifeste au roi contenant quel doit être le conseil d'un Prince, à la gloire du Parlement, par L. S. D. T. (Le sieur du Teil). Paris. Denys Langlois. 1649. In-4 de 8 pages.

Ode panégyrique à Monseigneur l'Archevêque de Corinthe, coadjuteur de Paris. Paris. Alex. Lesselin. 1649. In-4 de 7 pages.

3º Des Poésies qui ont eu deux éditions :

Recueil de diverses pièces du S<sup>r</sup> Du Teil, consistant en poèmes, stances, sonnets, épigrammes, rondeaux, madrigals, etc., avec un Traitté des Règles de la Poésie Françoise, et de la méthode de bien composer en vers sur toutes sortes de sujets. Paris. J.-B. Loyson. 1653 In-12 de 5 fl lim. comprenant le titre, la dédicace à M<sup>r</sup> le duc de Richelieu et le privilège et 84 p. (plus 12 p. pour les observations sur la poésie françoise).

« Ses observations sur la poésie sont. dit Viollet-le-Duc, claires et judicieuses. »

Nouveau recueil de diverses poésies du Sieur Du Teil, augmenté de plusieurs poèmes, stances, sonnets, épigrammes, rondeaux, madrigaux, etc., avec un Traité des Règles de la Poésie Françoise, et de la méthode de bien composer en Vers sur toules sortes de sujets. Paris. J.-B. Loyson. 1659. In-12 de 6 ff. liminaires comprenant le titre, l'épître dédicatoire à M. de Furstenberg et le privilège. P. 1 à 165.

Ce dernier recueil justifie son titre, il contient de plus que l'édit, de 1653 : 41 pièces dont 19 sonnets, 1 ode, 10 épîtres et plusieurs petits poèmes, etc.

Quelques poésies de Du Teil, des recueils ci-dessus, ont paru séparément; nous citerons:

La belle Escurie, poème. S. l. n. d. (vers 1657). In-4.

Voici un sonnet qui donne une idée de la manière de ce poète qui « écrivait correctement, dit Viollet-le-Duc, et faisait bien les vers ».

### ADIEU AUX MUSES

Filles de six mille ans, éternelles Sybilles, Qui jamais n'avez eu de quoy vous marier, Fantasques Déitez, maistresses inutiles, Qui pour toute faveur me donnez du Laurier. Vous ne possédez rien aux champs, ni dans les Villes, Vous n'uvez qu'un cheval sans mors, sans estrier, Et l'on roit tous les jours des personnes habiles Traitter Maistre Apollon de sot Ménestrier.

Pour moy, je vous renonce ainsi que des Idoles Et ne me repais plus des promesses frivoles Dont rous entreteniez ma jeune vanité.

Dans mon ressentiment, j'en dirois davantage, Si je ne respectois cette virginité Qui ne sied pas trop bien aux Filles de votre âge. (1)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment trois pièces (deux anonymes et une sig. D. E.) qui sont bien de Du Teil puisqu'on les retrouve dans les deux éditions de ses poésies de 1653 et 1659 :

| nec. sercy, iv p., 1658.        | Sonnet (A la reine Christine, sur son arrivée à Paris, 8 Sept. 1656).  | Doux et charmant prodige, admirable Christine (n. s.) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, FP., I'e éd., 1653. | Railleme sur un recouvre-<br>ment de santé on le Pet<br>à la mort, St. | Ouy, c'est pour vous, Dame Atropos (sig. D. E.)       |
| REC. SERCY. 1 P., 40 ed., 1655. | Sur un cocu, Epig,                                                     | Un jour, un homme, quoy que lâche (n. s.)             |

A consulter: Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

### DU VAL le jeune

Nous rencontrons plusieurs Duval poètes, nous eiterons particulièrement :

Vincent Duval, auteur de la Pompe funèbre, ou les éloges de Jules Mazarin, cardinal-duc et premier ministre, poème héroïque. Paris. Sébastien Martin. 1665. In-4, tront., portr. (La Vallière-Nyon, 16006)

Duval-Grigneuse : Le Sénèque mourant, poème héroïque dédié à Mademoiselle. Paris. Est. Loyson et Paul Bessin, 1662. In-12.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Madrigal.

La jeune Cour veut retenir

Dans mon ressentiment je passerois plus outre, Et vous dirois peut-estre allez........ Si je ne respectois vostre virginité.

<sup>(1)</sup> Ce dernier tercet donne le texte de l'édit, de 1639 ; l'édit, de 1653 présente la variante suivante :

#### DU VAU-FOUSSARD

Du Vau-Foussard (1), gentilhomme angevin, résidait souvent à La Flèche (voir Lettres de Chapelain, édit. Tamisey de Larroque).

Ses poésies, insérées dans la Muse Coquette, par son ami François Colletet, ont dû être imprimées séparément.

Le Cat. La Vallière-Nyon cite:

Règles des vers françois par Duvau-Foussard, S. d. ni fr. In-4 (12833).

Le Cercle des Femmes sçavantes, par M<sup>r</sup> D. L. F. (de La Forge), renferme dans ses pièces liminaires un madrigal de Du Vau-Foussard.

Un Joseph Foussard — c'est peut-être notre poète — a publié :

Le Parélie royal, ou le portrait de Christine, reyne de Suède, tiré sur les beautés du soleil. La Flèche. Gervais Laboé. 1658. In-12.

| MUSE COQUETTE (B), 1659. | Le Peintre amoureux.                      | Grand Peintre, à ton sçavoir on ne fait point [d'outrage (n. s.)] |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1d,                      | Le portrait de Phylis, Poè-<br>me galant, | Invincible ennemy qui nous forces d'aymer (n. s.)                 |
| ld.                      | L'époux malhenreux. Epig.                 | Lisandre avant que d'épouser (n. s.)                              |
| ld.                      | A Philis, Sonnet.                         | Objet le plus charmant qu'ait jamais veu la Cour (n. s.)          |
| ld.                      | L'amour mercenaire, Epig.                 | Sçais-tu qu'avec succès Damon a cajollé (n. s.)                   |
| Id.                      | La dispute, Epig.                         | Un jour Vénus raillant Mercure (n. s.)                            |
| Id.                      | Les pensers semblables,<br>Epig,          | Vous vous vantez, Philis, qu'alors que je compose (n. s.)         |

Toutes les pièces ci-dessus sont signées à la table dans l'édition de la Muse Coquette de 1665.

### D. V. (Madame) voir VILLAINE (Mad. de)

#### E. D.

Nous ne connaissons pas l'auteur dont le nom commence par ces initiales.

Le Cat. de la Bibl. du Roi (5034 Y) mentionne l'ouvrage suivant :

Pour M<sup>r</sup> Lescot, poème, par Fr<sup>se</sup> Fauconnier de La Lande, avec des stances à l'honneur de M<sup>r</sup> le Chancelier par Tristan Lhermite, et la fable du Soleil et des Grenouilles par E. D. sur le latin de P. C. In-4, pièce.

REC SERCY, III P., 1656. Sur un Songe, St. Tout l'Univers estoit dedans l'obscurité

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Du Vau-Foussard publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

#### E. D. G.

Nous ignorons le nom de l'auteur qui s'est caché sous les initiales E. D. G.

REC. SERCY, (prose), H.P., 1662. Billet donx et galant (prose et vers). Vous aurez peut-être de la peine...

#### ESPRIT (J.)

Jacques Esprit (1), né à Béziers, suivant l'abbé d'Olivet, le 22 Octobre 1611, mort dans la même ville le 6 Juillet 1678. Il entra, le 16 Septembre 1629, dans la congrégation de l'Oratoire dont son frère aîné était membre; mais il en sortit quatre ou cinq ans après. Le 14 tévrier 1639, il fut reçu à l'Académie.

Il était, dit l'abbé d'Artigny, « de ces hommes amphibies qu'abusivement on appelle abbés parce qu'ils portent un petit collet. Il faisoit l'empressé auprès des dames, il composoit des vers de galanterie, il traduisoit les Psaumes, et si l'on ajoute qu'il étoit jeune, on trouvera que le rondeau de Voiture « Comme un galant et bruve chevalier », lui convenoit beaucoup mieux qu'à Godeau qui passe pour en avoir été l'objet. »

Boisrobert lui a adressé deux épîtres : la première (Epît. XXXIV de l'édit. de 1647. in-4) parle de son voyage à Munster et de Mad. de Longueville ; la seconde (Epît. III du Liv. I<sup>er</sup> de l'édit. de 1659, in-8) a trait à Mad. de Longueville.

Pour l'histoire de sa vie, nous renvoyons à l'étude de M. Kerviler « le Chancelier Séguier » et, pour la liste de ses ouvrages, à la Bibl. franç. de l'abbé Goujet, (T. XVIII, p. 1).

Voici l'appréciation de Chapelain sur Jacques Esprit (1662) :

« Son fort est dans la théologie, et il a pen de fonds hors de là. Pour de l'imagination et du style, il en a beaucoup, et écrit élégamment en prose et en vers français. L'inégalité de sa vie, quoique toujours innocente, le fait connoître pour un homme de peu de tête, et n'a pas empêché qu'on ne l'ait aimé à cause de sa bonté. De Prédicateur, il est devenu Courtisan, et de Courtisan, Père de famille; et tout pour faire fortune dont il avoit grand besoin. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 3 pièces de J. Esprit :

| REG. RONDEAUX, 1639.            | En l'aveur de quatre frères galands et amoureux (2). | Aux quatre fils (3) je permets ma masson $(n, s_*)$    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| REC. SERGY, 1 P., 2º éd., 1663. | Le désir, sonnet (4).                                | Je voudrois bien Filis, Ah! fâcheuse contrainte (n.s.) |
| BEC. RONDEAUX, 1639.            | Pour une sçavante (2).                               | Ton grand sçavoir parcourt la terre et l'onde (n. s.,  |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de J. Esprit publiées de 1662 à 1700. Suivant M. René Kerviler : Essai d'une bibliographie raisonnée de l'Académie française /p. 90,, « l'abbé (?) Esprit est désigné sous le nom de François Esprit, avocat au Parlement, dans deux listes de Messieurs de l'Académie françoise imprimées en 1660 et 1673 par Pierre Petit, imprimeur ordinaire du Roy et de l'Académie ».

<sup>(2)</sup> Ces deux rondeaux sont signés dans le nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(3)</sup> Aux quatre Haberts, dans le Rec. de Conrart. T. XVIII. In-4.

<sup>(4,</sup> Sig. dans le Nouv. recueil V. Loyson, 1654.

A consulter: Pellisson: Hist. de l'Académie. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII. — Somaize: Dict. des Précieuses (édit. Livet). — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biogr. univ. de Didot. — A. Soucaille: Jacques Esprit. Béziers. 1867. — Kerviler: Le chancelier Séguier.

### FARET (Nicolas) \*

Voir T. I, p. 189.

M<sup>r</sup> Armand Gasté (La Querelle du Cid. 1895) attribue à Faret le pamphlet *La Deffense du Cid.* Paris. 1637. In-4 de 28 p., y compris le titre. (N° 1354 de la Bibliog. Cornélienne de M. E. Picot)

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sonnet écrit en lettres d'or et offert avec un tableau à N.-D. de Paris, par un jeune Seigneur qui s'estoit voüé à elle dans un péril manifeste de la vie au Siège d'Aire. Misérable mortel, en vain tu te travailles

REC. RONDEAUX, 1639.

Sur le rondeau (1).

Sans un rondeau n'est point un patissier

A consulter (suite): Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit. 1872.

#### FAVEREAU (Jacques)

Jacques Favereau ou Favreau, Conseiller au Parlement de Paris, fils de Pierre Favereau, écuyer, et d'Anne de Ranson, né à Cognac en 1590, mort en 1638, était marié avec M<sup>lio</sup> de Bussy, petite-fille d'Etienne Pasquier.

On a de lui:

Deux poèmes latins.

La France consolée, épithalame pour les noces de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Paris. Petit-Pas. 1625. In-8: (Cat. La Vallière-Nyon, 15955)

G. Colletet, dans ses Divertissements, Paris, 1631, lui a adressé un sonnet sur ses Métamorphoses (poésies).

JARDIN DES MUSES, 1643. Vers rétrograde (2), lettre par lettre. L'ûme des uns, jamais n'use de mal

A consulter: Patiniana. - Garasse: Mémoires.

<sup>(1)</sup> Ce rondeau est signé dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Ce vers est peut-être unique en son genre parce qu'il est rétrograde ; on peut le lire indifféremment de droite a gauche ou de gauche à droite. (Veyrières (de) : Monographie du sonnet).

#### FAY (de)

Nous n'avons rencontré aucun détail sur de Fay.

REG. SERCY, III P., 1656.

Sur un festin (1).

Courtisans sans denier ny muille

#### F. C. D. L'I.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Epig. sur le portrait de feu Du Val, docteur en Sorbonne, gravé par Lasne.

Docte Du Val, je trouve estrange

#### F. D.

REC. SERCY, HI P., 1656.

Stances.

Lors que je vous trouve, Philis

#### F. D. C.

REG. SERCY (prose), RP., 1662.

Billetà Mile \*\* (prose et vers). L'indifférence que vous faites paroistre....

### F. G.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Madrigal.

Ce Livre est un parterre, où les plus belles fleurs

#### F. G. D. S. F.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Epig. sur un livre intitulé Trésor.

Accepte, Curieux, cet aimable Trésor

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

Sur Magdeleine de S. Jean. Prieure des Feuillantines de Paris (1641), fille de Mr de la Guichonnière,

mort chartreux.

Dévot esprit, qui ce beau lieu remarque

### FIESQUE (Comte de)

Charles-Léon, Comte de Fiesque (2), mort en exil à Madrid en Octobre 1658, avait épousé Gillonne d'Harcourt (1619-1677), veuve en premières noces du marquis de Piennes.

Les Mémoires-Anecdotes de Segrais (Œuvres diverses, T. I, 1723) parlent du Comte

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'est plus signée dans les éditions postérieures à 1656 de la III p. du Rec. de Sercy.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces du Comte de Fiesque publiées de 1662 à 1700.

de Fiesque: « Le Comte de Fiesque s'étant attaché à Mr de Beautort, se fit un point d'honneur de ne pas voir le Cardinal Mazarin après qu'il l'eût fait arrêter. Cependant il est certain, que le Cardinal Mazarin le regardant comme un Italien, l'auroit fort avancé; en effet, Mad. de Montauzier lui porta parole de sa part, qu'il auroit pour lui toutes les considérations imaginables, s'il vouloit bien vivre avec lui, sinon qu'il devoit se résoudre à se voir éloigner de la Cour. Le Comte de Fiesque aima mieux se retirer, ce qu'il fit de lui-même sans attendre l'ordre. »

Segrais rapporte plus loin l'opinion du Comte de Fiesque sur les musiciens (auxquels il fournissait souvent des paroles): « Mr le Comte de Fiesque qui avoit une très belle voix et qui faisoit souvent sa partie avec eux, me disoit que hors de leur chant c'étoient de sottes gens, qui n'avoient pas un grain de bon sens, pas même dans leurs propres affaires: Il disoit aussi qu'il faisoit d'eux, comme des instruments de musique qu'on met dans l'étui, le concert fini, c'est-à-dire qu'il ne falloit les voir que quand on en avoit besoin. »

REC. SERCY, II P., 1653. Tricotet (1). Il est vray que j'ayme en deux lieux (n. s.)

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Victor Cousin: La Société française au XVII<sup>e</sup> siècle. — Ch. Livet: Portraits du Grand Siècle (Mad. de Fiesque).

#### **FLORIDOR**

Josias de Soulas, sieur de Prinefosse, comédien connu sous le nom de Floridor, né en 1608 dans la Brie, mort en Août 1671 à Paris. Il était d'une bonne famille. D'abord soldat aux gardes françaises, il passa enseigne au régiment de Rambures qu'il quitta pour se faire comédien. Il se fit voir d'abord sur la scène du Marais (1640), puis à l'Hôtel de Bourgogne (1643). Il remplissait, dit La Porte, l'emploi des premiers rôles d'une façon si noble et si naturelle qu'il fit oublier tous les grands acteurs qui avaient joué avant lui. Floridor quitta le théâtre peu de temps avant sa mort, lorsqu'il y tut contraint par la maladie à laquelle il succomba.

CHEVILLES Mº ADAM, 1644. Epig.

Tu m'a promis, cher Menuisier

A consulter: Loret: Muse hist., édit. Livet, T. II, III et IV. — Les continuateurs de Loret: Lettres en vers de La Gravette, etc., édit. Rothschild, T. I, II. III. — Les frères Parfaict: Hist. du théâtre franç., T. VIII. p. 217. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — La Porte: Anecdotes dramatiques. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. — Th. Lhuillier: Floridor et sa famille (le Molièriste).

<sup>(1)</sup> Cette petite pièce n'a que quatre vers dans la lle p. du Rec. de Sercy, 1653, mais elle en a huit dans le Rec des plus beaux vers mis en chant de 1661.

#### FLOTTE

Flotte, né à Toulouse en 1583 la même année que son ami le président François Maynard, quitta cette ville en 1603 pour se fixer à Paris dont il devint un des quatre échevins (f). La date de sa mort n'est pas connue. Il fut lié particulièrement avec Saint-Amant, Dalibray, G. Colletet et Scarron.

Voici, d'après le recueil de Conrart, la première strophe d'une ode de Maynard adressée à Flotte :

Ftotte, le roy des débauchez Le plus grand goinfre de la terre Qui n'a jumais fait de péchez Que ceux que l'on fait dans le verre.

Cette pièce — on la trouvera à l'Appendice, — a été tellement remaniée par Maynard dans l'édition de ses Œuvres de 1646, qu'il ne reste presque rien du texte du Rec. de Conrart.

G. Colletet peint Flotte sous les mêmes traits dans plusieurs de ses Epigrammes, 1653. En voici une comme échantillon :

#### FLOTTE MALADE

Le bon vin n'est plus détectable,
Les saupiquels sont superflus,
Puis que le grand Pan de la table
Ne trinque, ny ne briffe plus.
Les oracles de la bouteitle
Cessent avec Flotte aujourd'huy,
El n'est point de trogne vermeitle
Qui n'ait la couleur de l'ennuy.
Ennemy de la Tombe noire,
Dieu de la Tonne, et du Raisin,
Ou ne nous donne plus de vin,
Ou nous rends Flotte pour le boire.

Scarron n'est pas moins explicite dans sa chanson « Au grand Flotte »:

Grand Flotte, de qui les entrailles Ne s'ourrent qu'aux friands moreeaux, Sans qui les festins les plus beaux Sont tristes comme funérailles,

<sup>(1)</sup> Les quatre échevins de Paris pertaient un costume particulier, ils avaient juridiction sur la Seine et les rivières qui s'y jettent, sur toutes les marchandises apportées par eau; ils connaissaient des procès relatifs aux rentes sur l'Hôtel de Ville, et fixaient le prix de certaines marchandises. Les appels de leurs jugements étaient portés au Parlement.

Fronce ton grand nez aquilin,
Toy dont le rot est un tonnerre,
Et brantant en main ton grand verre,
Laisse agir ton courroux sur ce peuple vilain.

(Suite de la Iè p. des Œuv. Burl. de Scarron, 1648)

Flotte a été l'éditeur des Lettres du Président Maynard. Paris. Toussainct du Bray, 1652. In-4. Portrait. 11 ff. lim. y compris le titre et 873 p.—Un grand nombre des lettres de Maynard lui sont adressées.

MUSES ILLUSTRES, 1658. Air à boire (I).

Après nostre beau Printemps (sig. F.)

#### FOURCROY

Bonaventure Fourcroy (2), poète et jurisconsulte, né à Clermont en Beauvoisis vers t610, mort le 25 juin t691. Reçu avocat en 1645, et choisi pour secrétaire des conférences qui se tinrent chez de Lamoignon dans le but de rédiger les arrêts de jurisprudence, il devint l'ami de ce dernier, de Molière, de Boileau et de Patru. Saint-Marc raconte que quand les Satires de Despréaux parurent pour la première fois, Fourcroy fit courir par toute la ville un imprimé conçu en ces termes : « On fait savoir à tous ceux qui n'ont pas lieu d'être satisfaits des satires nouvelles qu'ils aient à se trouver un tel jour, et à telle heure, chez le sieur Rollet, ancien procureur, où se tiendra le burcau des mécontents des dites satires, afin d'aviser aux intérêts des honnêtes gens mêlés en icelles. « Il s'avisa également un jour de donner un repas, semblable en tout à celui qui est décrit dans la satire III de Boileau, à M. de Lamoignon, avocat général, à M. de Ménars, maître des requestes, ensuite président à mortier, à M. Despréaux et à quelques autres, mais sa plaisanterie ne plut point aux conviés et l'on dit alors que ces sortes de repas sont bons à décrire et non pas à donner. Un jour que Molière disputait à table avec lui, en présence de Despréaux, l'avocat s'échauffant beaucoup et criant à tue-tête, Molière se tourna du côté du Satirique et lui dit : « Qu'est-ce que la raison avec un filet de voix contre une gueule comme cela? »

Fourcroy a laissé divers plaidoyers et plusieurs ouvrages en prose. En fait de vers on n'a de lui que :

Sonnets à Monseigneur le Prince de Conty. A Paris, chez Du Mesnil, ruë S. Jacques. M. DC LI (1651). In-4 de 4 ff. lim. pour le titre et l'epître dédicatoire sig. de Fourcroy, p. 1 à 24.

Cette piaquette comprend 21 sonnets et 1 épig.

<sup>(1)</sup> Cet air est signé Flotte à la table.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 & 1700.

Les sentiments du jeune Pline sur la poésie, tirez de quelques-unes de ses lettres. Paris. 1661. Petit in-12.

Cet ouvrage contient des stances, des sonnets, etc.

Le Recueil de Conrart. T. XI. in-folio (p. 487-88) renferme 2 pièces de Fourcroy: Sur les vers que MM. Ménage et Cotin ont faits l'un contre l'autre : *Ménage a bien plus de science* 

Sur le Ministère du Card. Mazarin : Superbes favoris, seuls héros de l'histoire

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ont recueilli 18 pièces de Fourcroy dont trois marquées d'un astérisque avaient paru dans les Sonnets à Mgr le Prince de Conty. 1651:

| REC. SERCY. II P., 1653.        | Galanterie.                                                             | Belle Pucelle l'on m'a dit                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MUSES ILLUSTRES, 1658.          | A Fr. Colletet sur ses Es-<br>says poétiques non im-<br>primez. Sonnet. | Cher Amy je l'ay ven, ce beau Recueil de vers*          |
| вес, бевсу, п.р., 1653,         | Lettre du M*** à la M***<br>sa femme sous le nom<br>d'Amarillis, St.    | Dans lu nécessité d'estre éloigné de toy                |
| REG. SERGY, 1 P., 26 éd., 1653. | Sur la majorité du Roy.                                                 | Ha qu'il est grand! s'écrioit l'Harangère               |
| нес. sercy, и г., 1653.         | Stances,                                                                | Je brusle, elle rit de mes feux                         |
| 1d.                             | Le vray et constant Amant,<br>Sonnet.                                   | Je hais la tromperie et l'infidélité                    |
| 1d.                             | l.a Rongeolle. Sonnet.                                                  | Je me plaignois, Philis, de ta rigueur extresme         |
| <b>1</b> d.                     | Sonnet.                                                                 | Je me repens des vœux que j'ay faits pour Climène       |
| REC. SURCY, TP., 2e éd., 1653.  | L'Homme libre. Sonnet,                                                  | Je me ris des honneurs que tout le monde envie*         |
| 1d.                             | Epig.                                                                   | Je ne suis point'd'humeur jalouse                       |
| REC. SERCY, H P., 1653.         | L'Inconstant, St.                                                       | Je suis d'une humeur inconstante                        |
| Id.                             | L'indifférence réciproque,<br>Sonnet.                                   | Je vous suis fort indifférent                           |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1683. | Epig.                                                                   | Nous nous plaignons tous deux que nos yeux sont [battus |
| REG. SERCY, H. P., 1653.        | La campagne, St.                                                        | O donce Volupté    O grasse Oisiveté                    |
| 1d.                             | Sécheresse, Sonnet.                                                     | Perces, Gouttes, enfin percez le flanc des nuës*        |
| Id.                             | A l'Birondelle, St.                                                     | Tu ne l'apperçois pas, espouse de Térée                 |
| ld.                             | Quatrain,                                                               | Vos suúpirs ont trompé mon âme trop crédule             |
| Id.                             | La beauté passée. St,                                                   | Vous n'avez plus cette couleur                          |
|                                 |                                                                         |                                                         |

At consulter: Goujet: Bibl. franç, T. III, p. 30. — Moréri: Dict. hist. — Ménagiana. T. II. — Du Châlre: Jeux d'Esprit, 1694. P. 83-90-93. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Fournier (Ed.): Comédie de la Bruyère.

### FRANCHEVILLE (Abbé de)

Louis de Francheville (1), abbé de cour, né en 1627, la date de sa mort est inconnue, était le fils de Jean II de Francheville, maître d'hôtel et écuyer de la petite écurie de Louis XIII. Il se maria à 60 ans en 1687 avec Jeanne-Françoise de Marbœuf, veuve du Comte du Han, conseiller au Parlement de Bretagne, en prenant le nom de M<sup>r</sup> de Guébriac.

L'abbé de Francheville comptait parmi les amis de Chapelain et il est souvent cité dans la correspondance de ce dernier (éd. Tamisey de Larroque). Ses poésies n'ont jamais été réunies. On les trouve dans la III° partie du Rec. de Sercy sig. de son nom ou simplement avec les initiales Fr.

Le Rec. des portraits et éloges (2°) Paris. Ch. de Sercy. 1659. In-8 (voir p. 110) donne trois portraits sig. abbé D. F. (de Francheville), deux sont en prose : celui de Caliste (marquise de Richelieu) et celui de Mad. de Nouveau ; le troisième ci-dessous est en prose et vers.

Les recueils collectifs publiés jusqu'en 1661 renferment 14 pièces de l'abbé de Francheville :

| <ul> <li>Id. Stances. Comment diable, après quatre mois</li> <li>Id. Epilaphe du chien de M. de Cy-gist un chien nommé Barbeau (sig. Fr.)</li> </ul>                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ld. Epilaphe du chien de M. de Cy-gist un chien nommé Barbeau (sig. Fr.)                                                                                                                  |
| Fr.                                                                                                                                                                                       |
| ld. A Mile de la C***. Madrigal. Enfin Amarante est ravie (sig. Fr.)                                                                                                                      |
| Id. Epig. Et bien je vous ay dit que vous estiez un sot                                                                                                                                   |
| ld. Madrigal. Iris mes yeux mourans, et non pas foibles et lents                                                                                                                          |
| ld. A Philis (3). Les Dieux me sont témoins par quelle violence (n s.)                                                                                                                    |
| REC. PORTRAITS (2°)T. 11, 1639. Lettre d'Alcandre à Licidas sur le portrait de Mad.  Paget et de son fits (prose et vers).  Les liens de l'amitié dont nous sommes unis (sig. abbé D. F.) |
| REC. SERCY, III P., 1656. Pour M. L. R. Madrigal. O Dieux! Uranie, est-ce vous (sig. Fr.)                                                                                                 |
| Adieu A.M. la P. D. T. (la Olympe je vay disparestre (sig. Fr. présidente de Toré (?) (2).                                                                                                |
| Id. Epig. Paul dont vous sçavez l'indigence (sig. Fr.)                                                                                                                                    |
| 1d. Madrigal. Quand je vous dis que je vous aime                                                                                                                                          |
| Id. Sur le portrait de M <sup>r</sup> le Si le pinceau pouvoit aussi (sig. L. D. F.)<br>Mareschal de Rantzau (2).                                                                         |
| ld. A M. R. médecin de Mad. Vous qui traitez cette Beauté (sig. D. F.) de La C.                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. Francheville publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Sig. abbé de Francheville dans la seconde édit. de la III. p. dn Rec. de Sercy (1658).

<sup>(3)</sup> Sig. à la table, mais anonyme dans les édit. postérieures à 1656 de la III. p. du Rec. de Sercy.

A consulter: Lettres de Chapelain (édit. Tamisey de Larroque).— Lettres de Mad. de Sévigné: 28 Sept., 13 Nov. 1689, 4 Janvier 1690. — Anthologie des poètes bretons du XVII° sjècle. 1884.

## FRANÇOIS Ier

François I<sup>er</sup>, roi de France, né à Cognac le 12 Septembre 1494, mort à Rambouillet le 31 mars 1547.

En dehors d'une longue suite de vers où il raconte la défaite de Pavie, François les a composé quelques poésies qui ont de l'intérêt comme documents historiques, mais sont fort médiocres au point de vue littéraire; elles ont été publiées dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France de M. Champollion-Figeac, sous le titre:

Poésies du roi François I<sup>ee</sup>, de Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, de Marguerite, reine de Navarre, et correspondance intime du roi avec Diane de Poitiers et plusieurs autres dames de la Conr. Paris. Imp. royale. 1847. In-4.

Dans une vente de 36 manuscrits précieux provenant de la Bibl. d'une noble dame du XVIº siècle, Anne de Polignae, (épouse de Charles de Bueil et ensuite de François II, comte de La Rochefoucauld), faite le 18 Mars 1879, se trouvait le manuscrit suivant :

Le livre de vers de Françoys premier (de Marguerite de Navarre, sœur du Roy, et autres auteurs de ce temps), petit in-folio velours de 116 ff. Adjugé 1,360 fr.

Suivant le Bull, du Bibliophile, ce manuscrit était estimé 4,000 fr. et renfermait des poésies inédites de la plus haute importance.

JARDIN O'EPITAPRES, 1648.

De Mad. Laure Sado ou — En petit heu compris vous pouvez voir Chiabeau, célébrée par — Petrarque, 1348.

#### FRANQUEVILLE (de)

Pierre de Franqueville, on Francqueville ou Francheville, sculpteur, peintre, architecte et anatomiste flamand, né à Cambrai en 1554, mort à Paris en 1615. Nous renvoyons à l'intéressant article consacré à Francheville par la Nouvelle biog. univ. de Didot. T. XVIII.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Quadrin pour la statue de — Tel fut Henry grand honneur de la Terre Henri 4V sur le Pont-Neuf,

# FRÉNICLE (Nicolas) \*

Voir le T. I, p. 193.

Vers du balet des balets. Paris. Cl. Hulpeau. 1626. In-4.

Non cilé par Beauchamps, et Soleinne ne l'avait pas. Les vers, d'une incroyable licence, sont de Frénicle, Motin, etc.

Eglogue sur la naissance de Mgr le Dauphin. Paris. J. Camusat. 1639. In-4. (Cat. Potier. II p. 1872)

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Sur la sœur de G Colletet. Celle qui gist ici possédoit tant de charmes REC, RONDEAUX, 1639. Pour une dame avare et Sans faillir a vostre promesse fardée (1).

### **FURETIÈRE**

Antoine Furetière (2), né à Paris le 28 Décembre 1619, mort le 14 Mars 1688. D'abord avocat au Parlement, il exerça ensuite la charge de procureur fiscal de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés; puis embrassa l'état ecclésiastique et fut pourvu des bénéfices des abbayes de Chalivoy, de Chuynes, et du prieuré de Saint-Denis de la Chartre.

Reçu en 1662 membre de l'Académie française, son esprit sarcastique lui fit un ennemi de tous ses collègues; ils s'en vengèrent bientôt, dit M. Louis Lacour (dans la Nouvelle biog. univ. de Didot: « Furetière préparait un dictionnaire de la langue : l'Académie l'accusa d'avoir profité de son travail, fit ordonner la suppression du privilège qu'il avait obtenu et le bannit en 1685. Charpentier, l'un des académiciens les plus animés contre Furetière, l'accusa d'avoir prostitué sa sœur pour se faire nommer proeureur fiscal, de s'être déshonoré dans ce poste en devenant protecteur des filoux et filles publiques, en escroquant le bénéfice d'un jeune abbé, et il lui prodiguait les noms de bélitre, maraud, fripon, tourbe, buscon, infâme, fils de laquais, sacrilège, faux monnayeur, etc. Furetière répondit par des écrits qui sont des modèles en leur genre. Benserade et La Fontaine, son ancien ami, furent flagellés de la manière la plus injuste : il alla jusqu'à donner à ce dernier le nom de crétin mitigé; madame de Sévigné en fut indignée. « Il n'y a, dit-elle, qu'à prier Dieu pour un tel homme et qu'à souhaiter de n'avoir pas de commerce avec lui. » Mais le public rit de bon cœur, et prit fait et cause pour l'opprimé. « Excepté quelques intéressés, dit Ménage, tout le monde lui donnait les mains. » Les grands personnages étaient de son parti, Bossuet et Louis XIV luimême, sans doute influencé par Boileau, protégeail Furetière. »

On a de lui:

En vers:

L'Ænéide travestie. Livre quatriesme contenant les amours d'Ænée et de Didon. A Paris, chez Augustin Courbé. 1649. In-4 de 7 ff. lim. et 112 p. Frontispice. — Autre édit. : 1661.

Le Voyage de Mercure, satyre. Paris. Louis Chamboudry. 1653. In-4 — Autres éditions: Billaine, 1662, in-12. — André Boutonné, 1669, in-12. — 1673, in-12.

<sup>(1)</sup> Sig. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de l'uretière publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Poésies diverses. Paris. Guillaume de Luyne. 1655. In-4. — Autres éditions: 1659; 1664. In-12. Cette édition de 1664, augmentée et corrigée, renferme de nombreuses pièces qui ne sont pas dans l'édit. orig. de 1655, in-4, mais, par contre, il en est plusieurs de cette dernière qui n'ont pas été reproduites.

Fables morales et nouvelles. Paris. Cl. Barbin. 1671. In-12.

Les Paraboles de l'Evangile, trad. en vers avec une explication morale et allégorique tirée des Saints-Pères. Paris. Le Petit. 1672. In-12. — Autre édit.: 1687, 2 vol. in-12.

Recueil de plusieurs vers, épigrammes et autres pièces concernant le démêlé entre l'Abbé Furetière et MM. de l'Académie françoise. Amsterdam (Paris) 1687. In-12.— Autre édit.: 1694, in-12.

Plan et dessein du poème intitulé « Les Couches de l'Académie ». Amsterdam. Brunel. 1687, In-12.

Epître inédite de Furetière à Mad. de Maintenon (Bul. du Bibl. 1857, p. 308).

### En prose :

Nouvelle allégorique, ou Histoire des derniers troubles arrivez au Royaume d'Eloquence. Paris. Lamy, 1658. In-12.

Le Roman bourgeois, ouvrage comique. Paris. 1666. In-8. Réimprimé dans la Bibl. Elzévirienne, par Ed. Fournier.

Essai d'un Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. Amsterdam. Desbordes. 1685. 1n-12.— Ce dictionnaire terminé par Basuage fut publié en 1690. 2 vol. in-folio.

Trois factums pour Ant. Furetière, contre quelques-uns de l'Académie françoise. Amsterdam. Desbordes. 1685. In-t2. Ces factums ont eu quatre éditions. Ils ont été réimprimés en 1859 chez Poulet-Malassis, par Ch. Asselineau.

Recueil des pièces du sieur Furetière et de MM. de l'Académie françoise. Paris. 1686. †n-12.

Essai de lettres tamilières sur toutes sortes de sujets. Avec un discours sur l'art épistolaire, etc., ouvrage posthume de M. l'Abbé Furetière.... Nouvelle édit, revuë et augmentée de Fables morales et nouvelles par le même auteur. Bruxelles. Léonard. 1695. In-12.

Furctièriana ou les bons mots et les remarques de M. Furctière. Paris. Guillain. 1696. In-12.

Furetière a traduit en vers la première satire d'Horace (1<sup>er</sup> liv.), elle est dans l'Horace de Michel de Marolles (T. II, p. 293), 4652-4660-1676.

Appreciations littéraires. — « Procureur fiscal de Saint-Germain-des-Prèz, est présentement celui des poètes françois qui fait le mieux des satyres, il fait aussi fort bien les épigrammes ». (Costar : Mémoire des gens de lettres célèbres en France)

1662. « Ecrit en prose et en vers avec grand feu et d'un style assez pur. Il a de l'esprit du reste ; est inventif et enjoûé, et a de l'inclination à la satyre sans malignité

pourtant; plus de naturel que de sçavoir, quoiqu'il n'en soit pas non plus entièrement dépourvu. S'il se pouvoit laisser conduire, il seroit capable de grandes choses; mais la liberté et l'opinion qu'il a de lui, ne souffrent pas qu'on le puisse espèrer. » (Chapelain)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment à pières de Furetière qui se trouvent dans l'édit. de ses Poésies diverses, 1655 :

| REC. SERCY, IV P., 1658.         | Madrigal                | C'est sans doute indiscrètement $(n, s.)$     |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| BEC. SERCY, IP., 1 re éd., 1653. | Epig. (1).              | Cloris vous faites la sotte $(n. s.)$         |
| ld. iv p., 1638.                 | Madrigal.               | Puisque tu veux que nous rompious (n. s.)     |
| NOUV. REG. LOYSON, 1654.         | Pr. M. L. D. M. Sonnet. | Tout ce qu'en ses trésors la Nature a d'appas |

A consulter: Furetièriana. — Abbé d'Artigny: Mémoires d'hist., de critiq. et de litt. T. II. — Mad. de Sévignè: Lettres. — Carpentariana. — Louis Racine: Mémoires. — Goujet: Bibl. franç., T. XVIII, p. 256. — Ménagiana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Francis Wey: Revue Contemporaine, Juillet et Août 1852. — Ed. Fournier: Préf. et notes de l'édit. du Roman bourgeois (Bibl. Elzév.). — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés du XVII° siècle. — Ch. Asselineau: Furetière dans Tallemant des Réaux (Bul. du Bibl., 1856, p. 59). — Jal: Dict. critiq. de biog. et d'hist., 2° édit. 1872.

#### G.

Certaines pièces signées de l'initiale G. ont pu être restituées à Charleval et à Gombauld (voir ces noms), mais il en est resté deux dont nous ignorons les auteurs : Gilbert ou Gombauld ?

| REC, SERCY | 7, 111 P., 1656. | Sonnet (sur la mort du per-<br>roquet de Mad, du Ples-<br>sis-Bellière). | Enfin, c'est à ce coup que plus in me chicave |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1d.        | н в., 1653.      | Stances amoureuses                                                       | M'enseigner comme il fant aimer               |
|            |                  |                                                                          |                                               |

### G. (M. de)

#### M<sup>r</sup> de Gramont?

REC. SERCY, III P., 1656. Cartel. Mon sang est bien connu, je suis Abensurrage

### GARASSE (Fr.)

François Garasse, jésuite, né à Angoulême en 1585, mort à Poitiers le 14 juin 1631. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages à la notice de

<sup>(1)</sup> Cloris que vous estes sotte (Poésies de Furetière, 1655).

M. Nisard placée en têle des « Mémoires de Garasse, publiés pour la première fois ». Paris. 1861. In-8.

Appréciation littéraire : « Le Rabelais réformé, comme le Banquet des Sages, est en prose mêlée de vers. Il ne faudrait pas juger des vers français de Garasse par ses vers latins. De ceux-là, il en est d'excellents, comparables aux meilleurs de Regnier, faciles, pittoresques et vrais jusqu'à la crudité. On appellerait cela aujourd'hui du réalisme. » (Nisard)

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. D'un Ministre angl. (1). Icy gist Maistre Jean Fritus (n. s.)

A consulter: Nicéron: Mémoires: T. XXXI. — Bayle: Dict. critique. — Bailtet: Jugements des savants. — P. Marchand: Dict. hist. — Nouv. biog. universelle de Didot, art. de V. Fournel. — Nisard (D.): Les Gladiateurs de la République des lettres. — Mémoires de Garasse, édit. Nisard.

### G. D. T.

вес. снамногову 3°3, 1653. А. М. F. M. Dixain.

Je scay bien que tu n'aimes pas

### GELLERAIN (de)

Nous n'avons rien trouvé sur ce personnage.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sur la famine des Esp. dans Perpignan (1642). Epig.

La foy recoit de vous une grande faveur

## GÉRARD (de)

De Gérard était capitaine d'un vaisseau de l'armée navale de Toulon, M° Adam lui a adressé une épître, p. 285 des Chevilles.

CHEVILLE M° ADAM, 1644.

Epig

Dans un ouvrage si parfait

### GERVAISE (la jeune)

BEC. D'OCENVIE, 1658.

A la fameuse Octavie.

Objet sans défaut et sans blasme

<sup>(1)</sup> Jean Fritus, martyr protestant, brûlé vif à Londres le 22 Juillet. Cette épitaphe est extraîte du Rabelais réformé de Fr. Garasse. Bruxelles. 1619. Nous n'avons pas compté cette petite pièce de l'Hortus Epitaphiorum parmi celles dont nous avons découvert les auteurs, n'ayant pu l'attribuer qu'au cours de l'impression.

### G. H.

Germain Habert (de Cérisy)?

Le Recueil de Rondeaux de 1639 renferme 4 rondeaux anonymes qui portent les initiales G. H. dans le Nouveau recueil de rondeaux de 1650 :

| rec rondeaux, 1639. | Offre à deux sœurs.        | De peu de chose ayant le maniment $(n, s.)$           |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| · Id.               | Plainte d'un amant.        | Il n'est point jour, ce jour qui tant me dure (n. s.) |
| ld.                 | Constance.                 | Je mourray bien content, Climène (n. s.)              |
| ld.                 | La beauté de sa maîtresse. | Pourveu que Philis ne me grande (n. s.)               |

### GILBERT (G.)

Gabriel Gilbert (1), né vers 1610, mort vers 1680. D'abord secrétaire de la duchesse de Rohan, il devint secrétaire de la reine Christine et son résident en France en 1657, c'est-à-dire après l'abdication de cette princesse. Il serait mort dans l'indigence si Herward, protestant comme lui, ne lui avait donné un asile.

Son œuvre dramatique est considérable, voir le Cat. Soleinne.

On a de lui, comme poésies:

A la Reyne de Suède (Christine), panégyrique. Paris. J.-B. Loyson. 1653. In-folio.

L'Art de plaire, divisé en deux livres (le premier dédié à Christine, reine de Suède; le second, à Monsieur, frère unique du Roy). Paris. Guillaume de Luynes. 1655. In-12.

Poème à la Sérénissime Reine de Suède. Paris. 1655. In-12.

Ode à Son Eminence. Paris, de Sommaville. 1659. Pelit in-t2.

Les Poésies diverses de M. Gilbert, secrétaire des commandements de la Reine de Suède et son Résident en France. Paris. 1661. In-12.

Les Pseaumes en vers françois (il n'y a que 50 pseaumes). Paris. Ant. Cellier. 1680. tn-12. — Autres édit.: Rouen. Veuve de Pierre Cailloué. 1680. — Amsterdam. Wolfgang. 1681. In-12.

Paraphrase du Ps. Miserere. Manuscrit sur vélin in-4 écrit par Gilbert en 1660 (Cat. Méon, 1704)

Les Peines et les Plaisirs de l'Amour, poème lyrique représenté en musique, t672. In 4.

Appréciation littéraire.—1662. « Est un esprit délicat, duquel on a des odes, de petits poèmes et plusieurs pièces de théâtre plemes de bons vers ; ce qui l'avoit fait retenir par la Reine de Suède, pour secrétaire de ses commandemens. Il n'a pas une petite opinion de lui. » (Chapelain)

<sup>(1)</sup> Voir le T. [II pour les poésies de Gilbert publiées dans les recueils collectifs de 1602 à 1700.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 13 pièces de Gilbert :

Les pièces marquées d'un astérisque se retrouvent dans l'édition des Poésies diverses de Gilbert, 1661.

| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Elègie.                                 | Amour fuit le travail et chérit la paresse *                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.         | Quatrain.                               | Ce jeune Autheur que l'on admire                                       |
| REC. SERCY, V P., 1660.          | Elégie à M <sup>He</sup> de Maulevrier. | Charmonte Amarillis, dont l'æil brun étincelle * (n. s.)               |
| REC. SERCY, FP., 2º éd., 1653.   | Pour Mad. de Snlly. St.                 | Daphnis un moindre (on un autre) objet doit [exercer ma Muse * (n, s,) |
| REC. SERCY, V P., 1660.          | Pour Mile **. St.                       | Depuis la rive orientale * (n, s.)                                     |
| ld. n.e., 1653.                  | Elégie.                                 | Je ne puis plus cacher la grandeur de ma flamme                        |
| REC.SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653, | L'Artd'aymer.A Olimpe(1).               | Je sçay bien l'art d'aimer, mon illustre Mais-<br>[tresse * (sig. C.)  |
| ld. n.p., 1653.                  | Le Printemps à M. de M**.<br>Stances.   | Le Soleil a rendu toutes choses plus belles * (n. s.)                  |
| REC. PLUS REAUX VERS, 1661.      | Air de Lambert.                         | Mon cour qui se rend à vos coups                                       |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.         | Epig.                                   | Par tout de cet Enfant l'on vante la sagesse                           |
| REC. SERCY, 1P., (** éd., 1653.  | Sur la maladie de Mad. **.<br>Stances.  | Quoy faut-il qu'Olimpe souspire * (n. s.)                              |
| REC, SOMMAVILLE, 1660.           | Ode à S. E. (Mazarin) (2).              | Sage pilote de la France *                                             |
| REC. SERGY, V P., 1660.          | A Daphnis, Sonnet.                      | Tu sers, Daphnis, tu sers, mais dėjà tu te vois<br>(n. s.)             |

A consulter: Loret: Muse hist., édit. Livet: T. II, III et IV. — Ménagiana.— Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 86. — Titon du Tillet: Parnasse franç. — Les frères Haag: La France protestante. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet.

#### GILLET

Qui est ce Gillet?

Un Gillet, poète, était mort en 1649, ce nom figurant sur l'Eslite des Bouts-Rimez de ce temps, Première partie, 1649, avec la mention : « de feu Monsieur Gillet ».

Un autre Gillet, si ce n'est le même, Gillet de la Tessonnerie, auteur dramatique, Conseiller à la cour des Monnaies, était né vers 1620, la date de sa mort est inconnue. La liste de ses œuvres se trouve dans le Cat. Soleinne, T. I (n° 1184 à 1186); toutes les pièces citées sont antérieures à 1649, sauf Le Campagnard (comédie 5 actes, vers) par

<sup>(1)</sup> Cette pièce est bien sig. Gilbert dans la 2º édit. de la Iro p. du Rec. de Sercy, 1633,

<sup>(2)</sup> Cette pièce est imprimée avec titre et pagination particulière.

Monsieur Gillet, imprimé à Rouen, pour Guillaume de Luyne, 1657, in-12; mais cette dernière est-elle bien de Gillet de la Tessonnerie?

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Stances.

Artisan illustre et fameur

#### GIRARD

Girard (1) était avocat au Parlement de Paris.

On a de lui:

Discours de la louange et de la gloire. Paris. Pierre Le Petit. 1671. In-12.

Le Recueil de Conrart renferme, T. V, in-folio (p. 615):

Girard, secrétaire d'Acante et confident de Trasile. — Retation contenant l'histoire du voyage de Thyrcis de Paris en Languedoc escrite en italien, par un valet de chambre en allemand, logé à la rue S. Martin, à la ville de Bruxelles, dans la Chambre M. et traduitte en françois par le sieur G..... Dédiée aux dits sieurs Acante et Trasile. Première partie contenant ce qui s'est passé de plus remarquable depuis Paris jusqu'à Lyons. Le dixiesme May, 1654.

REC. SERCY, IP., 410 éd., 1653. (Sur les sonnets de Job et Tandis que la Cour se partage d'Uranie). Sonnet (2).

### GODONI voir CODONI

#### GOMBAULD \*

Voir le T. I, p. 199, pour les pièces de ce poète publiées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Costar, dans son « Mémoire remis à Mazarin sur les gens de lettres célèbres en France » s'exprime ainsi sur Gombauld :

« N'a pas plus de deux cens écus de revenu. Il est luguenot, homme de grande vertu, et qui mériteroit bien quelques bienfaits de S. E.. Il est déjà fort vieux, c'est le poète de France qui fait le mieux des sonnets et des épigrammes : il entend merveilleusement l'art poétique ».

D'après Conrart, Gombauld aurait laissé manuscrit un recueil de vers, sonnets et épigrammes et une tragédie Cidippe. (Goujet : Bibl. franç. T. XVII, p. 132)

M. Prosper Blanchemain a publié la plaquette suivante :

<sup>(</sup>I) Voir le T. III pour les pièces de Girard publiées dans les recueils cellectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet est sig. Girard dans la première édition de la les partie du Rec. de Sercy, mais il est donné à Le Bret dans la seconde et dans les suivantes.

Epigrammes inédites de J. Ogier de Gombauld, publiées avec une notice bibliographique, par la Société des Bibliophiles cosmopolites. San-Remo, chez J. Gay et fils, éditeurs. 1874. In-12. (Extrait de la 2º livraison du *Fantaisiste*)

En donnant à Gombauld les épigrammes manuscrites ci-dessus qui étaient annexées à un exemplaire des Epigrammes de ce poète (Paris, Aug. Courbé, 1657. In-12), Mr P. Blanchemain s'est trompé dans son attribution; les petites pièces en question appartiennent en partie à des auteurs connus : Guillaume et François Colletet, Cotin, Courdes, Du Teil et Furelière, les autres sont anonymes et ont été reproduites dans les recueils collectifs du temps.

Les recueils collectifs édités de 1636 à 1661 contiennent 21 pièces de Gombauld dont huit ne figurent pas dans l'édition de 1646 :

Les pièces marquées d'un astérisque avaient paru dans l'édition des Poésies de Gombauld. 1646.

| CHEVILLES Me ADAM, 1644.         | Epig.                                          | Adam séparé du vulgaire                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY. V P., 1660.          | Stances.                                       | Bel astre qui nous faits tout voir (sig. G.)                   |
| Id                               | Epig.                                          | Carite, l'un de mes rivaux * (n, s.)                           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.         | Sannet.                                        | Carite pour jamais a quitté ces fontaines * (n. s.)            |
| REC. SFRCY, V P., 1660.          | Epig.                                          | Cet objet que le temps a si fort abatu * (n. s.)               |
| Id.                              | Epig.                                          | De ce beau cubinet la richesse est extrême * (n. s.)           |
| Id.                              | Epig.                                          | De quoy nous servent nos ouvrages * (n, s,)                    |
| NOUV. REC. CHAMH. (30), 1653.    | Enigme (du secret).                            | Des grands desseins aux grands effets (n. s.)                  |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | Elégie (1).                                    | Faites ce qui vous reste, ennemis de ma vie *                  |
| Id. vp., 1660,                   | Epig.                                          | Il n'écrit que des nouveautez * (n. s.)                        |
| ld,                              | Epig.                                          | de répons aux beaux vers de vostre belle dame * $(n, s_*)$     |
| вес. sercy, п. г., 1653.         | L'Amaranthe, Madrigal,<br>(Guirlande de Julie) | Le suis 'la flear d'amour qu'Amaranthe on appelle $(sig, G_*)$ |
| 1d. v.p., 1660.                  | Epig.                                          | LAmour, $diterleft$ , le favorise * $(n, s.)$                  |
| 1d.                              | Somiel.                                        | La Pierre que tu vois fut jadis un berger (sig. G.)            |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.         | Epitaphe de Malherbe.                          | L'Apollon de nos jours Malherbe icy repose (n. s.)             |
| REC SERCY, V.P., 1660.           | Galatée, Eglogue,                              | Nymphe de ces déserts, mes fidèles Compagnes                   |
| Id.                              | Epig.                                          | Que cette avare humeur ne se meste jamais * (n, s,)            |
| REC. SERCY, 1 P., 150 ed., 1653. | Sonnel (2).                                    | Que vostre sort Philis à mon sort est contraire $(n, s_*)$     |
| REG. SERCY, V P., 1660.          | Epig.                                          | Son extrême laudeur la force d'estre sage * (n. s.)            |
| ld.                              | Epig.                                          | Vous avez dit, be/le indiscrette * $(n, s.)$                   |
| fd.                              | Epig.                                          | Vogant la splendeur non commune * (n. 8.)                      |
|                                  |                                                |                                                                |

<sup>(1)</sup> Cette élégie est signée Malleville dans la IV\* p. du Rec. de Sercy, mais elle se trouve dans les Poésies de Gombauld, 1646.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet n'est pas dans les Poésies de Gombauld de 1646, mais il se trouve compris dans une série de treize sonnets de ce poète, du manuscrit 339 de la Bibl. du Musée Condé. Nous le donnens à l'Appendice.

A consulter: Paul de Musset: Les originaux du XVII<sup>o</sup> siècle. Paris. 1848. — Eug. Crépet: Les Poètes français. T.II (notice de Ch. Asselineau). — R. Kerviter: Etude biographique et littéraire sur la vie et les ouvrages de Gombauld. 1876.

### GOMBERVILLE (de) \*

Voir le T. I, pour ses pièces parues jusqu'en 1635 et le T. III pour celles données de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Le Recueil de Conrart, T. XXIV, in-4 (p. 687-97), renferme plusieurs pièces de Gomberville parmi lesquelles :

A M' le Cardinal de Richelieu. Ode : Tandis que le bruit de la guerre

Sur la mort de M. le Connestable de Lesdiguières. Sonnet: Un excès de faveurs injustement données

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ont reproduit 4 pièces de Gomberville :

| Nouv. REC. LOYSON, 1654.       | Sonnet (sur Richelieu),                            | Hėros, de qu $i$ l' $E$ urope attend sa dėlivrance                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERGY, 1P ,1 P0 éd. 1653. | Sonnet (1).                                        | l'adore en mesme temps deux femmes lov deux [beautés] sans pareilles (n. s.) |
| jardin d'épstaphes, 1648.      | Surla mort de Buckingham<br>(2 Août 1626). Sonnet. | Le soin d'une fortune en miracles féconde                                    |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.       | A la Reyne, Sonnet (2),                            | Vivant portrait des Dieux, délices de nostre age                             |

A consulter (swite): Eug. Crépet: Les Poètes français. T. II (notice de Ch. Asselineau).

#### GONTARD

Anselme Gontard (3), auvergnat, comptait parmi les plus chers amis de Guillaume Colletet et de son fils François. Poète, Gontard s'est spécialisé dans le rondeau.

On a de lui:

Essais poétiques d'Anselme Gontard, Clairmontois, dédiez à ses amis. Orléans. V<sup>ve</sup> Gilles Hotol. 1635. Petit in-8. (Cat. Renard, 440)

Les Rondeaux de Gontard. Clermont. Nicolas Jacquard. 1660. In-12. (Bibl. de l'Arsenal, 8941)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1631 renferment 35 rondeaux de Gontard :

<sup>(1)</sup> Sig. Gomberville dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4 et de Mareuil dans le Manuscrit 12680 de la Biblio-Ibèque Nationale.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet commence dans le Rec. de La Fontaine, T. H. 1671 : Illustre sang des Dieux ...

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans « les Rondeaux de Gontard, 1660 ».

| мизе соqueттв (в). 1659.                                                                                                        | Silence d'amour.                                                                                                                                                                | A convert dans ce bois tailli * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id. (A), 1659.                                                                                                                  | A Philis.                                                                                                                                                                       | A part soient tous ces complimens * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ld.                                                                                                                             | Bonne rencontre,                                                                                                                                                                | Au fond d'un hois affreux et solitaire * (n, s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MUSE COQUETTE (B), 1659.                                                                                                        | La lubrique mesprisée.                                                                                                                                                          | Au jeu d'amour, vostre geste lubrique * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Id. (A), 1659.                                                                                                                  | A Catin.                                                                                                                                                                        | Bon jour, Cotin, qui soupçonnez (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ld.                                                                                                                             | A une tille Rondeau<br>redoublé.                                                                                                                                                | C'est tout à fait manquer de connvissance * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ld.                                                                                                                             | Rencontre d'une bergère.                                                                                                                                                        | Dans le chemin qui va de Tours à Blois (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1654.                                                                                                        | Rondeau.                                                                                                                                                                        | Dans le milieu, le proverbe vulgaire *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.                                                                                                        | A une dame.                                                                                                                                                                     | Dans un rondeau souffrez qu'on puisse escrire*(n.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Id. (B), 1659.                                                                                                                  | La juste.                                                                                                                                                                       | D'autres ont creu comme vous qu'Isabelle (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Id. A), 1659.                                                                                                                   | Rond, sur mes rondeaux,                                                                                                                                                         | De mes roudeaux mainte fois on a dit * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ld.                                                                                                                             | Rondeau.                                                                                                                                                                        | Digne de vous n'est ny bourg, ny village (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ld.                                                                                                                             | Contre un chicaneur.                                                                                                                                                            | En procez, pauvre misérable * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ld.                                                                                                                             | A un poète médisant.                                                                                                                                                            | Envie qui voudra, Philante * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Id.                                                                                                                             | D'un petit homme.                                                                                                                                                               | Il est petit, de taille ct de corsage* (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| muses illustres, 1658.                                                                                                          | Contre l'auteur d'un ron-<br>deau satyrique (1).                                                                                                                                | Il ne vaut rien le mestier à présent *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.                                                                                                        | Rondean.                                                                                                                                                                        | Je ne sçaurois voir passer ce jour-cy (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 | ld.                                                                                                                                                                             | Je ne sçay quoy vous reud si fart aimable (u. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOUV. REC. BONDEAUX, 1650.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.  MUSE COQUETTE (A), 1659.                                                                            | Occasion manquée.                                                                                                                                                               | La beste noire dans un hois * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.                                                                                                        | Occasion manquée.                                                                                                                                                               | La beste noire dans un hois * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nuse coquette (a), 1659.<br>Id.                                                                                                 | Occasion manquée.<br>La bonne femme,                                                                                                                                            | La beste noire dons un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| muse coquette (a), 1659.  ld.  ld.                                                                                              | Occasion manquée.<br>La bonne femme,<br>Galanterie.                                                                                                                             | La beste noire dons un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  Id.  Id.  Id.                                                                                         | Occasion manquée.<br>La bonne femme.<br>Galanterie.<br>Songe.                                                                                                                   | La beste noire dons un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  1d.  1d.  1d.  1d.                                                                                    | Occasion manquée.<br>La bonne femme.<br>Galanterie.<br>Songe.<br>Rondeau.                                                                                                       | La beste noire dans un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advouë, et la chose est réelle (n, s.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MUSE COQUETTE {A 1659.  1d.  1d.  1d.  1d.  1d.  1d.                                                                            | Occasion manquée. La bonne femme. Galanterie. Songe. Rondeau. A une vieille jalouse.                                                                                            | La beste noire dons un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advoué, et la chose est réelle (n, s.)  Pière superbe et dangereuse (n, s.)                                                                                                                                                                                                                                     |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d.                                                                           | Occasion manquée. La bonne femme. Galanterie. Songe. Rondean. A une vieille jalouse. Rondean.                                                                                   | La beste noire dans un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advouë, et la chose est réelle (n, s.)  Pière superbe et dangereuse (n, s.)  Pourquoy vous faire encare ce rondeau (n, s.)                                                                                                                                                                                      |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d.                                                                   | Occasion manquée. La bonne femme, Galanterie. Songe. Rondeau. A une vieille jalouse. Rondeau. La tille libre. En amour toute femme est                                          | La beste noire dons un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advoué, et la chose est réelle (n, s.)  Pière superbe et dangereuse (n, s.)  Pourquoy vous faire encore ce rondeau (n, s.)  Que la bonté vous nuit, Dame Louise * (n, s.)                                                                                                                                       |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Ud.  Id.  Ud.  SUISE COQUETTE (A), 1659.  MUSE COQUETTE (A), 1659. | Occasion manquée. La bonne femme. Galanterie. Songe. Rondean. A une vieille jalouse. Rondean. La tille libre. En amour foute femme est facile.                                  | La beste noire dans un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advouë, et la chose est réelle (n, s.)  Pière superbe et dangereuse (n, s.)  Pourquoy vous faire encare ce rondeau (n, s.)  Que la bonté vous nuit, Dame Louise * (n, s.)  Sans faire bruit disons la vérité * (n, s.)                                                                                          |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. 1d. MUSE COQUETTE (B), 1659. MUSE COQUETTE (A), 1659.                 | Occasion manquée. La bonne femme, Galanterie. Songe. Rondeau. A une vieille jalouse. Rondeau. La tille libre. En amour toute femme est facile. Promesse d'un rondeau.           | La beste noire dans un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advoué, et la chose est réelle (n, s.)  Pièce superbe et dangereuse (n, s.)  Pourquoy vous faire encore ce rondeau (n, s.)  Que la bonté vous nuit, Dame Louise * (n, s.)  Sans faire bruit disons la vérité * (n, s.)  Sans mentir venant un Palais (n, s.)                                                    |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  I                                                                  | Occasion manquée. La bonne femme. Galanterie. Songe. Rondeau. A une vieille jalouse. Rondeau. La tille libre. En amour foute femme est facile. Promesse d'un rondeau. A un sot. | La beste noire dans un hois * (n, s.)  La bonne femme est un trésor caché * (n, s.)  Laissez moy faire promptement * (n, s.)  La nuit passée en songe je vaus vis (n, s.)  Ouy je l'advouë, et la chose est réelle (n, s.)  Pière superbe et dangereuse (n, s.)  Pourquoy vous faire encare ce rondeau (n, s.)  Que la bonté vous nuit, Dame Louise * (n, s.)  Sans faire bruit disons la vérité * (n, s.)  Sans mentir venant un Palais (n, s.)  Ta femme est belle et tout le monde dit * (n, s.) |

<sup>(1</sup> de rondeau est signé Gontaut, mais il figure dans les Rondeaux de Gontard, 1660, In-12.

MUSE COQUETTE (A), 1639. A une nouvelle mariée. Roudeau redoublé.

Id. A un rival. Vous la voyez en secret la Donzelle \* (n. s.)

Id. A une fille de cabarel. Vous me portez affection \* (n. s.)

## GONTAUT voir GONTARD

### GOURNAY (Mile de) \*

Voir le T. I. p. 202, pour les pièces de  $M^{IIo}$  de Gournay insérées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles données de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 3 pièces de M<sup>lle</sup> de Gournay:

| JARDIN DES MUSES, 1643.  | Sur la Vache de Myron.<br>Epig. | Fermez, s'il vous plaist sur vous                             |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1d.                      | ld.                             | Passant, si tu vois le vacher                                 |
| CHEVILLES Mº ADAM, 1644. | Epig. (p. 91)                   | Vous Reigle, et vous Compas, qu'A dam transforme<br>[en plume |

A consulter (suite): Courbet: Recherches sur M<sup>lle</sup> de Gournay (Bulletin du Bibliophile, 1898, p. 227; 1900, p. 513).

### Gr. (le C. de) voir GRAMONT (le Chevalier de)

#### GRAMONT (le Chevalier de)

Voir également G. (M. de).

L'abbé Philibert Gramont ou Grammont (1), d'abord Chevalier, puis Comte de Gramont, frère puîne du Maréchal, né en 1621, mort le t0 Janvier 1707; bien connu par les Mémoires d'Antoine Hamilton. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à l'article que lui a consacré M. Victor Fournel, dans la Nouv. biog. universelle de Didot, T. XXI, p. 622.

Voici ce qu'en dit Hamilton:

Décrivant le caractère du chevalier de Gramont, il insiste sur « ce relief incompréhensible qui, dans la guerre, l'amour, le jeu et les divers états d'une longue vie, l'a rendu l'admiration de son siècle. C'est par là, ajoute Hamilton, qu'il a fait les délices de tous les pays où il a promené ses agréments et son inconstance; de ceux où la viva-

<sup>(1)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de Gramont publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

cité de son esprit a répandu de ces mots heureux qu'une admiration universelle transmit à la postérité; de tous les endroits enrichis des profusions de sa magnificence et de tous eeux enfin où il a conservé la liberté de son jugement dans les périls les plus pressants, tandis que le badinage de son humeur, au milieu des dangers les plus sérieux de la guerre, marquait une fermeté qui n'appartient pas à tout le monde. »

BEC. SERCY, 1 P., 1<sup>re</sup>éd., 1653. A Mad de F\*\* Fiesque) Cruelle, je ne viens pas faisant ses dévotions. SL(1)

BEC. DES PORT. (2°), T. II, 1659. De Mad. des Houlières (Amaryllis) (vers et prose).

A consulter: Loret: Muse hist., édit. Livet. T. I et II. - Ménagiana. — Amelot de La Houssaie: Mémoires hist. T. III, p. 334-337. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII. p. 397. — Saint-Evremond: Poésies. — Bussy-Rabutin: Hist. amoureuse des Gautes, T. I. — Humilton: Mémoires de Gramont. — Somaize: Dict des Précieuses, édit. Livet, T. II, p. 246. — Nouv. biog. universelle de Didol, art. de V. Fournel.

#### GRENAILLE

François Grenaille ou Grenailles, sieur de Chatonnière, né en 1616 à Uzerche (Bas-Limousin), mort en 1680. Il entra jeune encore dans un couvent de moines de Bordeaux, puis d'Agen, mais ne se senlant bientôt plus aucune vocation monastique, il déposa le froc et vint à Paris exercer la profession d'homme de lettres. Il fut nommé historiographe de Gaston, duc d'Orléans et publia coup sur coup un nombre considérable d'ouvrages dont on trouvera la liste dans la Nouv. biog. univ. de Didot, T. XXI, à laquelle nous avons emprunté les détails ci-dessus.

La pièce suivante n'est pas citée dans la Nouv. biog. universelle de Didot: Le Roy de Suède résuscité. A son Altesse de Weimar, Paris. Jean Paslé. 1639. In-8 de 24 p. (Bibl. Nat., Ye 7724)

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig. Orphée avec son lut attiroit autrefois

A consulter: Bayle: Dict. critique. — Guéret: Guerre des auteurs. — Goujet: Bibl. franç. T. VII, p. 320. — Sorberiana. — Colon: Vivier de France. T. I, p. 535-536. — Les frères Parfaict: Itist. du Théâtre franç. T. VI, p. 87. — Nicéron: Mémoires. T. XXVIII — Nadaud: Manuscrits limousins. T. IV, p. 441. — Le P. Lelong: Bibl. hist. (édit. de Fontette). — Nouv. biog. univ. de Didot, T. XXI (art. de Mart. Audoin).

<sup>1)</sup> Ces stances, sig. le C. de Gr., sont données à la table au Chev. de Grammont.

#### H.

Parmi les pièces signées de l'initiale II, nous avons pu en attribuer deux à Habert (Philippe), voir ce nom.

Les suivantes sont probablement de llesnault (voir D'Ilesnault):

| REC  | . SERCY, | у г., 1660.  | Sur une muette. Epig.              | Amarante a des appas                                                            |
|------|----------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | Id.      | ıv p., 1658. | L'amour désintéressé. Son-<br>net. | Implacable intérest, Démon ambitieux                                            |
|      | ld.      | у г., 1660.  | L'indiscret, St.                   | $\textbf{\textit{J} ay contrefait le sage autant que tous les \textit{Hommes}}$ |
| REC. | SERCY,   | iv p., 1658. | Pour Mad. ***. Sonnet.             | Peintre des corps et des esprits                                                |
|      | lı       | 1.           | A M*, sur ses Epistres.            | Quand je contemple les merveilles                                               |
|      |          |              |                                    |                                                                                 |

## H. (Ab.) voir CÉRISY (Germain Habert de)

### HABERT (B.)

B. Habert, probablement de la famille des quatre frères llabert (voir les rondeaux : Aux quatre llaberts...), était ami de Guillaume Colletet et c'est à ce titre qu'il lui a adressé le sonnet suivant :

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Sur la sœur de G. Colletet. Tout cède en tout temps à la mort

## HABERT (Germain) voir CÉRISY (de)

## HABERT (Ph.)

Philippe Habert (1), né à Paris vers 1605, mort en 1637. Un des premiers membres de l'Académie française. Après avoir fait de brillantes études, il se sentit porté vers les lettres; mais la brièveté de sa vie et le genre d'occupations que lui imposa l'état militaire, dans lequel il était entré de bonne heure, ne lui permirent pas de les cultiver autant qu'il l'eût voulu. Philippe Habert faisait partie des beaux esprits qui se rassemblaient chez Conrart, et lors de la création de l'Académie, il fut de ceux qu'on nomma pour examiner le projet d'établissement de ce corps. Créé commissaire de l'artillerie, il prit une part active à plusieurs expéditions militaires et il périt au siège d'Emerick en Hainaut, victime d'une explosion accidentelle, provoquée par l'imprudence d'un soldat, et écrasé par la chute d'un pan de muraille.

On ne lui attribue qu'un seul ouvrage:

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Philippe Habert publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Le Temple de la Mort. Paris. 1637, in-8, poème d'environ 300 vers qui a été reproduit dans nombre de recueils collectifs.

Titon du Tillet, dans son Parnasse français, a parlé des poésies de Philippe Habert: « Il a laissé diverses poésies manuscrites dont quelques-unes ont vu le jour depuis, si on en croit Sorel dans sa Bibliothèque française, qu'on dit n'être pas tout à fait de la même force, n'ayant pas eu le loisir de les corriger et de les polir, comme il avait tait son Temple de la Mort, dont il avait changé et rechangé les vers durant trois ans, pour les porter à cette perfection où nous les voyons. »

#### SONNET SUR LA MORT DE PHILIPPE HABERT

Habert, qui sur la terre eut une âme céleste, Et n'aspira jamais qu'au céleste séjour, Par l'infernale poudre a vu son dernier jour, El son corps sans figure est ce qui nous en reste.

L'Univers plaint son sort, la France le déteste, Le Parnasse de cris en résonne alentour, Le Lycée en murmure, et l'Armée et la Cour Le nomment à l'envy déplorable et funcste.

Luy seul dans ce malheur, bien que son triste corps, Par mille esclats meurtri, endurast mille morts, N'accusa point le feu qui consuma sa vie.

Et certes au seul corps il fut injurieux, L'àme l'esproura doux, car suyvant son envie, Le feu mesme d'enfer la porta dans les Cieux.

> (Chapelain, Rec. de ses manuscrits légués à la Bibl. Nat. par Sainte-Beuve)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 4 pièces de Ph. Habert :

| вгс, сламногову, т. и, 1652. | Songe (1),  (La Guirlande de Julie)  Le Narcisse, | Enfin, adorable Sylvie    J'ay triomphé (2 fois n. s.)<br>Epris de l'amour de moy-mesme (siy. H.) |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| вес, sercy, и е., 1653.      |                                                   |                                                                                                   |  |
| 14.                          | (Id.). Le Soncy.                                  | Faut-il donc que la rose ait sur moy l'avantage (sig. H.)                                         |  |
| вес, силмносову, 1652.       | Le Temple de la Mort,<br>Elégie, (2)              | Sous ces climats glavez où le flambeau du monde (n. s.)                                           |  |

A consulter: Pellisson: Hist. de l'Académie. - Moréri: Diet. hist. - Goujet: Bibl.

<sup>(1)</sup> Cette pièce, donnée à Philippe Habert par le Rec. de Barbin, 1692, est sig. de Cérisy dans la Ve partie du Rec. de Sercy.

<sup>(2)</sup> Cette poésie a été composée à l'occasion de la mort 1633 de Marie Buzé d'Effiat, première femme du maréchat de La Meilleraie.

franç. T. XVI, p. 1. — Titon du Tillet: Parnasse français. — Nouv. biog. universelle de Didot, art. de V. Fournel.

### H. C. (M11e)

JARDIN D'ÉPITAPUES, 1648. Dialog. entre le génie et le passant. Sur Richelieu. Hola, qui repose en ce lieu?

### H. D. L.

Voir Laffemas (abbé de).

Les Murs de Troye ou l'origine du burlesque. Paris. Chamhoudry. 1653, in-4, renferment de nombreuses pièces liminaires adressées à Mr H. D. L. et on attribue cependant cet ouvrage à Ch. et Cl. Perrault et à Beaurain.

#### H. D. M.

Ces initiales désignent peut-être Habert de Montmor, maître des requêtes, mort en 1679. Philippe Habert et Germain Habert de Cérisy étaient ses consins.

REC. RONDEAUX, 1639.

Rép. à un rondeau dont les vers étaient masculins, (1) A l'envers vos rimes sont telles (n. s.)

### HESNAULT voir D'HESNAULT

## H. L. I.

Tous les rondeaux suivants sont signés H. L. I. dans le Nonveau recueil de rondeaux, 1650:

| REC. RONDEAUX, 1639. | Plainte (p. 54). (2)        | Ah! je me meurs, adorable inhumaine (n. s.)       |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Id.                  | Contre une vieille.         | C'est la raison que tu quittes le vice (n. s.)    |
| Id.                  | Pour une dame.              | Je ne sçaurois souffrir tant de martyre (n. s.)   |
| ld.                  | A un qui se faschail        | Pour des rondeaux, mon voisin, mon compère (n.s.) |
| Id.                  | A un desbauché (p. 55). (2) | Pour un pécheur que le plaisir transporte (n. s.) |
| Id.                  | Louange d'une Princesse.    | Pour vous louer, adorable Princesse (n. s.)       |
| Id.                  | Sur un départ.              | Vostre départ m'afflige extrêmement (n. s.)       |
|                      |                             |                                                   |

<sup>(1)</sup> Signé dans le Nouv. Rec. Rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Ces rondeaux ne sont pas indiqués à la table du Nouv. Rec. Rondeaux de 1650.

#### HODEY \*

Voir le T. I, p. 206.

Pierre Hodey était lie également avec Guillaume Colletet à qui il a adressé un sonnet sur la mort de sa sœur, avec Jean de Schelandre, un des poètes les plus distingués du commencement du XVII<sup>e</sup> siècle et avec Louis Mauduit, parisien.

La tragédie de « Tyr et Sidon ou les funestes amours de Belcar et Méliane avec d'antres métanges poétiques, par Daniel d'Anchères (anagramme de Jean de Schelandre), gentithomme verdunois. Paris. Jean Micard. 1608 » renferme de Pierre Hodey une ode sur le voyage de M. d'Anchères en Angleterre et un sonnet sur la tragédie de Tyr et Sidon.

Hodey vivail encore en 1631, car Louis Mauduit lui adressait une poésie insérée dans : Izabelle, Amours de L. M. P. (Louis Mauduit, parisien). Paris Robert Sara. 1631. Ce recueit de vers contient d'aifleurs dans ses pièces timinaires un sonnet sig. Hodey.

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. Sur la sœuv de G. Colletet. Quand f'entends ces regrets qui partent de ta Sonnet. [bouche

#### HOTMAN

If y a en plusieurs Hotman:

Antoine Hotman, avocaţ général au Parlement de Paris, snivant Philippon de la Madelaine, commissaire des guerres d'après les notes du Recueil de Maurepas (édit. de Leyde, 1866), fut connu du temps du Cardinal Mazarin pour ses liaisons avec Blot et Marigny et par ses chansons contre le Ministre.

Vincent Hotman, seigneur de Fontenay, d'abord conseiller au grand Conseil, puis en 1656, maître des requêtes et intendant à Tours, à Bordeaux, à Montauban, intendant des finances en 1669, mourut en Mars 1683. V. Hotman avait épousé Marie Colbert, cousine du Ministre. Il était de la famille des jurisconsultes : François et Antoine Hotman.

Charpentier a tracé son portrait, sous le nom de Nicandre, dans le voyage du Valon tranquille. 1673, in-12.

Linières a adressé une épistre à Monsieur Hoteman, capitaine au régiment de la Marine (p. 283 de la IV partie du Rec. de Sercy, 1658).

La Bibl, hist, de la France du P. Lelong (édit, Fevret de Fontette) mentionne sous le n° 15782 : Histoire celtique, où sous les noms d'Amindorix et de Célanire, sont comprises es principales actions de nos Rois, et les diverses fortunes de la Gaule et de la France (en vers) par Fr. Hotman, sieur de La Tour. Paris. 1634. In-8.

Enfin le Rec. des plus beaux vers mis en chant (voir p. 84) renferme de nombreux airs de M<sup>r</sup> Hotman, mais ce nom ne figure pas dans la Biogr. des Musiciens de Fétis.

REC. SERCY, IV P., 1658. Pour Mile I. L. Sonnet. Philis ne parle plus que de l'heure dernière (sig. Namtoh) (1)

#### I.

REC. SERCY, IP., 2° éd., 1653. Epig. (adr. à Bussy, sur sa Peut-estre avec beaucoup et d'argent et de soins fille) (2). (u. s.)

#### I. D. S.

Est-ce Jean de Schelandre ? (voir ce nom)

REC. SERCY, III P., 1656. Sur la Pucelle de Chape- La Pucelle est l'objet de mes amours lain. Madrigal.

### INCERTAIN \*

Voir le T. I, p. 207.

On trouve dans le Recueil de Conrart, T. IX, in-folio, un madrigal d'Incertain adressé à Saint-Pavin : Si ta ryme, petit athée

Les deux rondeaux ci-après sont signés dans le Nouv. rec. de Rondeaux. 1650:

REC. RONDEAUX, 1639. Contre quatre frères. Aux quatre fils (3), je défens ma maison (n. s.)

Id. Rép. au rond. ci-dessus. Des quatre fils (3), avec juste raison (n. s.)

### **JAMIN**

Jamin était de Châtillon-sur-Seine.

JARDIN DES MUSES, 1643. St. d'actualité.

Vous qui violentez ma volonté subjette

## **JANVIER**

Janvier, « intime amy » de Mº Adam Billaut, ce dernier lui a envoyé une épître ayant appris « qu'il s'en alloit à l'armée. » (Chevilles, 1644, p. 308)

<sup>(1)</sup> Namtoh, c'est-à-dire Hotman, les lettres étant retournées.

<sup>(2)</sup> Sig. à la table de la troisième édition (1654).

<sup>(3)</sup> Aux quatre Haberts... dans le Rec. de Conrart. T. XVIII. In-4. Les quatre Habert étaient Philippe Habert né en 1605, Pierre né en 1607, Germain-Habert de Cérisy) né en 1614, et Louis-Henri mort en 1628.

On lit un rondeau de Janvier adressé à Toussainct Quinet dans les pièces liminaires des Œuvres poétiques de Ch. Beys. 1652: Du grand Beys, tu vendras les Ouvrages

| CHEVILLES Me ADAM, 1644. | Sonnet. | Adam, je suis ravi, ma Muse me transporte |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 1d.                      | Epig.   | Adam, tu n'as pas assez fait              |
| Id.                      | ld.     | Il faut estre pis qu'un Cyclope           |

## JAVERZAC (de)

Nicolas Bernard, sieur de Javerzac, né vers 1607, était originaire de Cognac. Il est connu par sa querelle avec Balzac dont parle Tallemant des Réaux (Historiette de Balzac): « Il a esté un temps que c'estoit la mode d'escrire contre Balzac... Il y eut je ne sçay quel barbouilleur de papier, je ne sçay quel bavard Saintongeois, qui se mesla aussy de taire un meschant petit livre contre luy (Discours d'Aristarque à Nicandre, sur le jugement des esprits de ce temps et sur les fantes de Phillarque. 1628). Balzac le fit bastonner († Août 1628) dans sa propre chambre, au sault du lit, par un gentilhomme de ses amys nommé Moulin-Robert; et après, car le cavalier n'avoit point déclaré de la part de qui il luy faisoit ces caresses, il fit imprimer une espèce de nouvelle intitulée : La Desfaitte du paladin Javerzac, par les allies et confédérez du prince des Feuilles. C'est une des plus jolies choses qu'il ayt faittes. Le père Goulu s'estoit nommé Phyllarque, voulant dire général des Feuillants; et l'autre malicieusement traduisoit à la lettre : Prince des Feuilles. »

Javerzac écrivit après son malheur un Discours d'Aristarque à Calidone sur ce qui s'est passé entre luy et Balzac; et comme au-devant du Discours d'Aristarque à Nicandre, il avait placé une lettre injurieuse à l'adresse du sieur de Bergeron (voir ce nom, T. I, p. 104), référendaire à la Chancellerie, ce dernier répondit par une Lettre contre les impertinences et faussetez mises par le sieur de Javerzac en une lettre qu'il a mise au commencement d'un livre.

Ce différend donna encore naissance à deux autres pièces (voir Historiettes de Tallemant des Réaux, T. IV, p. 109).

On a de Javerzac, en denors des 4 madrigaux de l'Approbation des Muses de la Lyre naissante du petit de Beauchasteau et de 2 odes dans le Recueil des pièces touchant l'éloquence et les différends entre Narcisse, Phyllarque et Aristarque, Paris, 1628, in-8:

L'Horoscope de monseigneur le Dauphin, tiré des divers augures arrivés à sa naissance. Poème héroïque en vers libres. Au Roy. Pour estraines adressées à Madame la Marquise de Montozier, gouvernante de Mgr le Dauphin. S. d. In-4 de 29 p. (Bibl. Nat., Y° 1320)

Le Prince inconnu ou l'adieu de la France au fils naturel de Charles II, roi de la Grande Bretagne. Elégie. S. d. In-4.

Souvenirs de Cognac, meslanges poétiques. Paris. 1658. In-4.

Echantillons amoureux à M. le Duc de Montausier, Gouverneur de M. le Dauphin. S. d. In-4.

Vers sur la mort de M<sup>r</sup> le Cardinal Mazarin. 1661. In-4.

| MUSE | BEAUCHASTEAU, | 1657. Madrigal. | Alors que ce jeune Garçon                |
|------|---------------|-----------------|------------------------------------------|
|      | ld.           | Id,             | Cela surpasse la Nature                  |
|      | 1d.           | Id.             | Les Esprits les plus orgueilleux         |
|      | ld.           | Id.             | Si César a poussé tant de soûpirs divers |

A consulter: Sorel: Bibl. franç. — Bayle: Dict. hist. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 20. — Sainte-Beuve: Port-Royal, T. II. p. 6.

### **JODELLE**

Estienne Jodelle, seigneur de Lymodin, né à Paris en 4532, mort dans la même ville en 4573, poète dramatique du XVI<sup>e</sup> siècle.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Marot. Quercy, la Cour, le Piedmont, l'Univers

### **JUGUENAY**

Nous ne connaissons aucun détail sur la vie de Juguenay qui était un ami de Du Pelletier.

| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653. | A N <sup>**</sup> qui demandoit des<br>juppes. Epig. (1). | Cloris, cherchez ailleurs vos duppes (sig. C.)           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.        | A la louange d'un peintre (huguenot).                     | Ministres, je ne dis plus mot                            |
| Id.                             | Epitaphe de la femme d'un<br>joüeur de luth.              | Parce que vos beaux yeux nous donnoient le tres-<br>[pas |
| Id.                             | Sur une chandelle qui<br>brusta une juppe.                | Philis, j'ay blasmé le destin                            |

### JUSSY (Bigres de)

Bigres de Jussy (2), Conseiller du Roi, Trésorier P<sup>r</sup> D. L. C. D. A., ne paraît avoir rien de commun avec un sieur Bigres, dont parle Goujet, Bibl. franç. T. XVIII, p. 72, auteur de l'ouvrage suivant :

(2) Voir le T. III pour les poésies de Bigres de Jussy publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(1)</sup> Cette épigramme a été attribuée par erreur à Charleval, édit. Saint-Marc, mais elle figure avec la signature Juguenay dans le Nouv. Rec. Loyson. 1654.

Jésus mourant, poème par le sieur Bigres, dédié à la Reine. A Paris, de l'imprimerie des nouveaux caractères inventés par P. Moreau, Maître Ecrivain juré à Paris, et Imprimeur ordinaire du Roy. 1644 ou 1647. In-4.

Autre édition sous le titre : Le Vainqueur de la Mort ou Jèsus mourant, poème de P. L. B. Paris. Ch. de Sercy. 1652. In-8, fig. de Callot et 67 p.

Autre édition : La Passion de J. C. mise en vers. Paris. 1653. In-8 avec fig. de Callot. (Brunet : Manuel du Libraire)

Les recueils collectifs publiés jusqu'en 1661 renferment 7 pièces de Bigres de Jussy:

| nec. sercy, 1 p., 20 éd., 1853. | A une belle, Epig.                            | Belle sans esprit ni maintien                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ld.                             | Epitaphe.                                     | Ce marié paya le tribut à la mort                          |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Lamherl.                               | Nous sommes tous deux trop constans                        |
| REC. SERCY, 1 P., 26 éd., 1653. | Pour féliciter un voisin.                     | Père adoptif d'un fils nay dans le badinage                |
| fd.                             | Pour le Marq. de *** à la V. de ***. St. (1). | Philis, nous sommes bien constans (sig. M. à la table)     |
| 1d.                             | Pour le D. de**. $M^{Be}$ de(2)               | Philis vostre pitié n'a rien qui me soulage (sig, B, de I) |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.        | Madrigal.                                     | Que d'Esprits forts ou raffinés                            |

L.

Les poésies signées l. ont pu être attribuées avec raison à Linières, (voir ce nom).

# L. (Président) voir D'OUTRELAIZE (M<sup>Ile</sup>)

# L. $(M^r de)$

Nous n'avons pas découvert l'auteur du curieux sonnet suivant qui a paru sans signature dans le T. Il du Rec. Chamhoudry, 1652, mais qui porte M<sup>r</sup> de L. dans la première édit, de la III<sup>o</sup> p. du Rec. de Sercy, 1656, avec la légère variante : *Tourment sans passion...* 

Amour sans passion, passion sans pointure, Pointure sans douleur, douleur sans sentiment, Sentiment sans vigueur, vigueur sans mouvement, Mourement sans espace, espace sans mesure.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée Bigres de Jussy dans la seconde édition de la II-p. du Rec. de Sercy, 1654, où elle a cinq strophes tandis qu'elle n'en a que deux dans la I-p. 2- éd. où elle est signée M. à la table.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est signée C. à la table de la troisième édition de la le partie, 1634, mais elle figure bien comme étant de Bigres de Jussy dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant de 1661.

Mesure sans objet, objet sans pour l'raicture, Pour traict sans aucun traicl, traict sans commencement, Commencement sans estre, estre sans élément, Elément sans humeur, humeur sans nourriture.

Nourriture sans vie, et vie sans plaisir, Plaisir sans action, action sans désir Désir bruslant sans feu, feu sans aucune flamme.

Flamme sans son esprit, esprit sans la raison, Raison qui n'est raison qu'eslant hors de saison, C'est ce qu'on dil qu'amour vous imprime dans l'âme.

### L. (Mad. de)

Est-ce Mad. de Lenville? Voir ce nom.

REC. SERCY, IV P., 1658. Rép. à l'élég. de Benserade. Daphnis que vos beaux vers sont obligeans et doux

# LA CALPRENÈDE (Mad. de)

Madeleine de Lice on Lyée, dame de Saint-Jean de Livet et Du Coudray, épousa, le 6 Décembre 1648, Gautier de Costes de La Calprenède, sieur de Toulgoud et de Vatiménil. Elle était veuve en premières noces de Jean de Vieux-Pont, chevalier, seigneur de Compant, et en deuxième noces d'Arnoul de Bracque, chevalier, seigneur de Vaulriers et de Chateau-vert, ce sont les propres termes de son contrat de mariage. Guy-Patin a prétendu qu'elle avait eu la tête tranchée en 1666 (1) pour avoir éponsé cinq maris et tué le dernier; les frères Parfait démentent cette assertion, et affirment, d'après les registres, qu'elle mourut dans un hôtel garni, l'hôtel de Metz, au faubourg Saint-Germain, d'où elle fut enterrée (14 Mars 1668) dans l'église des Frères de La Charité. Les mèmes auteurs, pour le nom de ses maris, renvoient à son contrat. Selon Tallemant, le premier, un hobereau, nommé La Lande, avec qui sa tante la fit marier par un laquais habillé en prêtre, y aurait été oublié. La Calprenède et sa femme se séparèrent sur la fin de leur vie. Mad. de La Calprenède était fort connue comme bel esprit, et Jean de La Forge, dans son Cercle des Femmes savantes, parle d'elle en ces termes:

C'est ainsi que la docte et fameuse Détie De cent charmes divers doit paroître embellie, Et trouver par les soins d'un admirable époux De la prose et des vers les appas les plus doux.

<sup>(1)</sup> Les Mémoires de Fléchier sur les grands jours d'Auvergne de 1665 relatent un jugement qui condamne pour calomnie à trois ans de bannissement, une dame de Vieux-Pont, baronne d'Haudouville. Il faudrait, s'il s'agit de Mad. de La Calprenède, veuve depuis deux ans de son dernier mari, qu'elle eut alors repris le nom du premier sons lequel elle aurait été condamnée. (Note de Paulin Paris, édit. des Historiettes de Tallemant des Réaux. T. IX, p. 474)

puis dans la Clef, il ajoute « Délie, Madame de La Calprenède. La beauté de son esprit paroît dans ses écrits, on elle a pris la peine de faire son portrait (1) elle-même ».

Le Recueil de Sercy, II p., deuxième édition (1654), renferme une réponse d'Achante au noble Trio (prose et vers): Qui que je sois ou l'ombre d'Achante, ou pauvre Janin, ou frère Guillaume... se terminant par un sonnet « Je prends avec plaisir l'occasion au poil ». Cette réponse est signée Sacalprenet et dans les éditions suivantes La Calprenède; elle porte Sarrasin à la table de la première édition (1653) de la dite II p., mais l'attribution à La Calprenède doit être la bonne.

Cette lettre semble se rattacher à l'ouvrage suivant que nous avons décrit dans les recueils collectifs: Les Œuvres diverses, tant en vers qu'en proses, dédiées à Madame de Mattignen par Octavie. A Paris, chez Jacques Le Gras. 1658. In-12 (voir p. 100).

Les « Œuvres diverses » contiennent le Décret d'un cœur infidèle, suivi de l'Etat et Inventaire des meubles du cœur volage et l'ordre de la distribution qui en fut faite, pièce de M<sup>ma</sup> de La Calprenède publiée également dans le Recueil des pièces en prose les plus agréables de ce temps. Ch. de Sercy. 1661. T. IV, p. 263/73,

```
NOUV. CAB. MUSES, (B), 1658. Sur un estoignement. Son-
net.

Beaux yeux qui rangez tout sous vostre obéissance
(n. s.)

Vous me demandez des nouvelles du Parnasse...
```

Le Petit recueil de poésies de 1660 a reproduit le sonnet ci-dessus et un autre : Pour Mad, de La Calprenède : Mon cœur pour vous servir fut tousjours ptein de zèle

A consulter: Loret: Muse hist. (édit. Livet. T IV). — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Tallemant des Réaux: Historiettes, édit. Paulin Paris. — Cousin: Madame de Longueville. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist., 2º éd. t872.

### LA CHARNAYS

Pierre de Cotignon, escuyer, sieur de La Charnays ou La Charnais, gentilhomme nivernois. Ami de G. Colletet, de Rotrou et de Du Ryer, il vivait encore en 1638. Il a pris pour l'un de ses ouvrages le pseudonyme : « Le Nouveau Théophile ».

On a de lui:

La Muse champestre du sieur de La Charnaye, genfilhomme nivernois : contenant la tragédie de Madonte, extraite de l'Astrée : avec un mestange d'énigmes, épigrammes, sonnets, stances et autres sortes de vers. Paris. Jacques Villery. 1623. In-8 de 10 fl. lim. et 136 p.

Ouvrage poétique du sieur de La Charnays, gentilhomme nivernois, dédié à Mesgrs les ducs de Refhelois et de Mayenne. Paris. Charles Hulpeau. 1626. Pefit in-12 de 6 fl. lim. et 259 p., non compris la table des énigmes.

<sup>(1)</sup> Dans les Divers Portraits (de Mella de Montpensier) 1639, in-4. (voir p. 109)

Les exemplaires invendus de ce volume furent remis en circulation sous le titre : Les Vers satiriques et énigmatiques du Nouveau Théophile, ouvrage poétique...

Les Vers du sieur de La Charnays, dédiés à Monseigneur l'èminentissime cardinal de Lyon (Richelieu, frère du ministre de ce nom), grand aumônier de France. Paris. Toussainct du Bray. 1632. In-8 de 4 ff lim. et 85 p. – L'orthographe employée dans ce volume tend « à inviter les François à suprimer, dans leurs écrits, ce qui pour estre dans l'uzage commun, n'est pas toujours digne d'aprobacion. »

Les Bocages du sieur de La Charnays, pastorale où l'on void ... Paris. Toussainct du Bray. 1632. In-8 de 8 ff. lim. et 188 p. plus 2 ff. pour le privilège et l'errata. (Cat. Soleinne. N° 1094.)

Les Travaux de Jésus, poème. Paris. Villery. 1638. In-8 de 6 ff. et 148 ff. chif. d'un seul côté, avec de médiocres tailles-douces.

Et un roman:

Le Phylaxandre, roman mêlé de prose et de vers. Paris. 1625. In-8.

Enfin on a attribué à La Charnays :

L'Eventail satyrique. S. l. 1625. — Cette pièce a eu plusieurs éditions, et dans l'une d'elles le titre porte « par le Nouveau Théophile ».

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de La Charnays, dont cinq marquées d'un aslérisque sont signées « le Nouveau Théophile » :

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Sur la femme de G. Cot-<br>letet (Brunelle). | Cette insolente mort, cette vieille importune |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ld.                       | Sur Mad. de Coustières. (1)                  | Considère la terre et cette multitude         |
| Id.                       | De Servin.                                   | Servin plein de fidélité *                    |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.  | Stances.                                     | Toy que la scie et la varlope                 |
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Epig.                                        | Tu dis que Georges est paresseux *            |
| Id.                       | ld.                                          | Un certain sans grande raison *               |
| ld.                       | Id.                                          | Un larron conduit et mené *                   |
| Id.                       | Id.                                          | Un rapporteur de dur accès *                  |

A consulter: Goujet: Bibl. française. T. XV, p. 157.

### LA CHESNAYE (de)

La Chesnaye, gentilhomme de la Manche, premier gentilhomme de la Chambre du Roy.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert. Si l'amour, belle Iris, vous pour | Air de Lambert, Si l'amour, | ERS, 1661. Air de Lambert, Si l'amour, belle In | s, vous pouvoit engager |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été publiée dans les Vers du Sieur de La Charnays. 1632.

### LAFFEMAS (Isaac de)

Isaac de Laffemas, né vers 1583 (1), mort le vendredi 16 Mars 1657, chevalier, conseiller du Roi et maître des requêtes. Choisi d'abord par Richelieu pour diriger et présider les commissions extraordinaires, il fut nommé lieutenant civil en 1638. Paul Hay Du Chastelet (voir p. 261), révolté de ses excès sanguinaires, l'attaqua violemment dans une satire anonyme : Apologie pour Malefas (Laffemas), s. l. n. d. (vers 1634). Cette satire a été classée à tort parmi les mazarinades.

La Muse historique de Loret du 24 Mars 1657 annonce en ces termes la nouvelle de la mort d'Isaac de Laffemas :

Monsieur de Laffemas est mort, Luy dont l'esprit constant et fort Ful le rray fléau des fantasques Qui faisoient à l'Estat des frasques. Présumant aussi bien que moy Que tout déserteur de son Roy Est ta plus criminette engeance Qui des Enfers prenne naissance. Il fut par l'ordre des destins Ennemy juré des mutins. C'estoit un juge incorruptible. Aux factieux toujours terrible; Et quand quetqu'un contre l'Estat Tramoil quelque noir attentat, Manigance ou friponnerie, Il n'entendoit point raitlerie.

### On a d'Isaac de Laffemas :

L'Umbre du Mignon de fortune, avec l'Enfer des ambitieux mondains; sur les dernières conspirations, où est traicté de la cheute de L'Hoste, dédié au Roy (en vers) par 1. D' Laflemas, sieur de Humont. Paris. Pierre Pautonnier. 1604. Petit in-8. (2)

L'Heureux retour de la reine Marguerite, duchesse de Valois, par Isaac de Laftemas, sieur de Humont (3), advocat au Parlement. Paris. Fr. Huby. 1605. Petit in-8 de 13 p. (Bible Nationale, Y° 7478)

L'Instabilité des félicitez amoureuses ou la Tragi-pastoralle des Amours infortunées

<sup>(1)</sup> Mr Pantin Paris, dans son édit des Historiettes de Tallemant des Réaux, a donné la date de 1589, mais Mr Ed. Fournier, en reproduisant dans les Variétés historiques et littéraires le premier ouvrage d'Isaac de Laffemas: l'Umbre du Mignon de Fortune, etc., Paris, 1604, a fait remarquer que, dans cette pièce, Isaac parle de ses vingt printemps, ce qui reporte la date de sa naissance à 1583 en 1584. Mr Ed. Fournier a écrit sur le père d'Isaac: Barthélemy de Laffemas, une note très intéressante dans le T. VII des Variétés historiques et littéraires, p. 303.

<sup>(2)</sup> Cette pièce a été reproduite dans les Variétés hist, et litt. d'Ed. Fournier, T. X, p. 77.
(3) La Bibl. hist, du Père Lelong (édit. Fevret de Fontette) cite encore d'Isaac de Laffemas, sieur de flument : L'Histoire du Commerce de la France, enrichie des plus notables de l'antiquité et du trafic des pays étrangers. Paris. Du Bray. 1606. In-12. — Ce n'est point une histoire, mais un discours adressé au Roy (N° 28.150, T. II).

de Phélémas et Gaillargeste, de l'invention de I. D. L. (Isaac de Laflemas), sieur de Blambeauseaut. A Rouen, chez Claude Le Villain, Libraire et Relieur du Roy, rue du Bec, à la Bonne Renommée. MVICV (sic) (1605). In-12. Titre, ft. 3 à 75 (1).

Cette pièce est suivie, dans l'exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal (N° 17289 du Cat. La Vallière-Nyon), de :

La Goutte, tragédie nouvelle de l'imitation de Lucian. A Rouen, chez Claude Le Villain, etc. 1605. In-12. Au verso du titre, liste des personnages : Le Goutteux, La Goutte, etc. Titre, p. 3 à 26; Histoire tragique (en vers), p. 27 à 44.

Sur le dit exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal, on lità la main « par de Blanbensaut ». Cette tragédie est sans distinction d'actes ni de scènes. L'Histoire tragique est, si on en croit le Cat. Soleinne (N° 904), pleine de grâce et de sentiment.

A la Mémoire de la Paulette. 1628. S. l. In-8 de 7 p. (petit poème en vers de 8 pieds attribué à I. de Laffemas)

Une mazarinade en vers : Le Frondeur désintéressé. S. l. 1650 ; deux parties de 14 et 8 p.

L'édit. Paulin Paris des Historiettes de Tallemant des Réaux a reprodnit 15 lettres d'Isaac de Laffemas au chancelier Séguier.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 2 pièces d'Isaac de Laffemas:

MUSES ILLUSTRES, 1658. Epig. Cormier (2) pleure sa décadence (n. s.)

1d. Epit. d'un mallolier (3). Cy gist qui fuyoit le repos (n. s.)

A consulter: Garasse: Mémoires. — Rangouze: Lettres panégyriques. — Tallemant des Réaux: Historiettes (édit. Paulin Paris). — Moreau: Bibliog. des Mazarinades.

# LAFFEMAS (Laurent, abbé de)

Laurent de Laffemas était le second fils né du premier mariage d'Isaac de Laffemas avec Jeanne-Marie Haudessens. Il embrassa l'état ecclésiastique.

« Ce garçon a de l'esprit, dit Tallemant des Réaux, fait des bagatelles en vers assez bien. Il fit plusieurs épîtres contre le Mazarin pendant la Fronde, mais il a l'honneur de n'avoir pas un grain de cervelle ».

<sup>(1)</sup> Tallemant a fait allusion à cette pièce d'Isaac de Laffemas: « On disoit encore qu'il avait joüé de ses propres pièces dans une troupe de comédiens de campagne et qu'il s'appeloit le berger Falemas...... A Navarre estant escolier, il fit une pastoralle qui y fut joüée, où il y avoit un berger Lefamas ou Lemafas ou Famelas, et un Semblant-beau ».

Nous avons mal interprété les initiales l. D. L. dans la note du T. I, p. 209, en les donnant à J. de La Goutte.

(2) Cormier est mis ici pour Bordier, sieur du Raincy et de Bondy, intendant des Finances (voir Hist. de Tallemant des Réaux).

<sup>(3)</sup> Le président Chevry (voir id.).

Loret a annoncé sa mort, qui précéda de quelques mois celle de son père, dans sa lettre du 16 Octobre 1655:

Monsicur de Lafemas, l'Abbé, Sous Atropos a sucombé, El cet agréable Génie, Mardy, nous faussa compagnie, Elant fort plaint et régreté De pluzieurs Gens de qualité. Or comme il chérissoit les Muzes, La mienne seroit sans excuzes

Si montrant son zète envers tuy,
Elle n'essayoit aujourd'huy
De témoigner, avec sa rime,
Combien je l'avois en estime:
J'ay donc fait le Tombeau suivant
Pour cet homme rare et sçavant,
En stile assez simple et vulgaire;
Mais certes, je n'ay pû mieux faire.

#### ÉPITAPHE

Cy git l'Abbé de Lafemas, Dont l'âme étoit un noble amas De mainle qualité jolie Pour chasser la mélancotie. Son Père, esprit très excélent, Luy fil part de son beau taient, C'est à sçavoir la Poëzie,
Des Dieux, pour tangage, choizie;
Mais hormis l'être corporet,
Et ce riche et grand naturet
Tant pour les Vers, que pour la Proze,
Il n'en eut jamais autre choze.

On a de l'abbé de Laffemas, en dehors des poésies qu'il a semées dans les recueils collectifs :

Les mazarinades suivantes, toutes de format in-4:

La dernière soupe à l'oignon pour Mazarin ou la Confirmation de l'arrêt du huitième Janvier 1649, en vers burlesques. Paris. Nicolas Jacquard. 1649 (6 p.), sig. Nicolas Ledru.

Lettre à Monsieur le Cardinal, burlesque. Paris. Arnould Cottinet. 1649. (20 p.), sig. Nicolas Ledru.

Le Terme de Pâques sans trébuchet, en vers burlesques, suivant l'arrêt du 14 Avril 1649. Paris. Nicolas Jacquard. 1649 (7 p.), sig. Nicolas Ledru.

Le « Procès burlesque entre Monsieur le Prince et Madame La duchesse d'Aiguillon, avec les plaidoiries, par le S. D. S. M. ». Paris. V<sup>ve</sup> Th. Pepingué et Est. Maucroy. 1649 (35 p.). – Cette mazarinade serait de l'abbé de Laffemas, d'après Paulin Paris et Monmerqué.

Un poème burlesque (d'après Paulin Paris):

L'Enfer burlesque ou le Sivième livre de l'Enéide travestie, et dédiée à Mademoiselle de Chevreuse, le tout accommodé à l'histoire du temps. Jouxte la copie imprimée à Anvers. A Paris. 1649. In-4. (6 fl. prélim. et 36 p.)

Et quelques poésies publiées isolément :

Une chanson dite des Feuillantines reproduite par Tallemant des Réaux. (Historiette de la Présidente Lescalopier, T. V., p. 38, édit. Paulin Paris)

Une épig, à M. de Villescrain dans les Poésies mêlées du sieur de Pinchesne, Paris, 1672. In-4 (p. 252).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 25 pièces de l'abbé de Laffemas, dont deux, signées H. D. L. du Rec. de Chamhoudry. T. H. 1652, sont douteuses (1):

| REC. SERCY, II P., 1653.        | Lettre à Mme de C*** (2).                                                        | Avant que le Caresme passe (n. s.)                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ld. , 111 P., 1656.             | Sonnet (2).                                                                      | Belles obscurités, aimables précipices (sig. de L. F.)                |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Sur un éventail (3).                                                             | Ce petit vent délicieux (sig. H. L. D.)                               |
| 1d.                             | A la louange du vin. Elégie (2) (4).                                             | C'estoit en la saison que les raisins sont noirs $(n, s_*)$           |
| REC. SERCY, III P., 1656.       | Sonnet.                                                                          | Dans ce temple dévot où se pressent si fort (sig. de<br>L. F.)        |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Epil. au baron * (2 Nov. 1646).                                                  | En ce jour incommode et maigre                                        |
| ld. , п. р., 1653.              | A Mile *** St. (2).                                                              | En vain nous cachiez-vous un visage si beau (sig.<br>L. D. L.)        |
| REC.SERCY, IIIP., 1re ed., 1656 | Elėgie (5).                                                                      | Espoir, crainte, désirs qui partagez mon dine                         |
| REC. SERCY, III P., 1656.       | Madrigal (2).                                                                    | Iris, cette jeune beauté (sig. de L. F.)                              |
| REG. SERCY, II P., 1653.        | A M. D. P. sur son séjour<br>à Paris. St. (2).                                   | Je n'estois point captif d'Iris ni Amarille (sig. L. D. L.)           |
| ld.                             | Sur un bel œil malade.<br>Madrigal (2).                                          | Je vous le disois bien que ces yeux pleins de flammes (sig. H. L. D.) |
| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.   | Réflections sur la belle                                                         | Lisis a fort bien réussi (sig . H. D. L.)                             |
|                                 | Sourde.                                                                          |                                                                       |
| REC. SERCY, II P., 1653.        | A Mad. * Madrigal (6).                                                           | Lors que vous regardez mes yeux et mon visage (sig. L. D. L.)         |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        |                                                                                  |                                                                       |
|                                 | A Mad. * Madrigal (6).  A une fille de 4 aus                                     | (sig. L. D. L.)                                                       |
| ld.                             | A Mad. * Madrigal (6).  A nne fille de 4 aus Epig. (2).  Remerc. pour des confi- | (sig. L. D. L.)  Louyson d'une humeur rassise (sig. L. D. L.)         |

<sup>(1)</sup> Ces initiales H. D. L. se retrouvent dans le Rec. de Sercy, H. p. 1653, pour des pièces qui sont bien de l'abbé de Lassemas, puisqu'elles sont signées dans l'édition de 1662, mais toutes les pièces préliminaires des Muses de Troye ou l'origine du burlesque de Ch. et Claude Perrault et Beaurain sont adressées à Mr. H. D. L.

<sup>(2)</sup> Sig. dans l'édition de 1662 ; Abbé de Lassemas.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. H. L. D. dans la Ire édit. et A. L. D. dans la seconde, mais ne l'est plus dans les suivantes.
(4) Cette pièce, ou plutôt un extrait de cette pièce a été donné par erreur à Dalibray par M. Paul Olivier : Cent poètes. 1898. Elle est signée abbé de Laffemas dans la He partie du Rec. de Sercy, édit. de 1662.

<sup>(5)</sup> Cette élégie n'est signée que dans la première édition de la IIIe p., 1656.

<sup>(6)</sup> Sig. à la table de la seconde édition (1654).

| REC. SERCY, 11 P., 1653. | Sonnet (1),                                                                  | Philis, depuis le jour que mes yeux vous ont veué (sig. H. L. D.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Id.                      | A une belle malade, Ode (†).                                                 | Philis si vous estes malade (sig. L. D. L.)                       |
| ld.                      | A M <sup>110</sup> *** qui se vouloit<br>rendre religieuse, Son-<br>net (1). | Philis, vostre humeur est chagrine (sig. L. D. L.)                |
| ld.                      | Sur un amant volage<br>Rondeau (1).                                          | Que ta prison m'eust fait pleurer de rage (sig. $H$ , $L$ , $D$ ) |
| ld.                      | A Mad. *** qui le prioit de<br>lui dire sa bonne adven-<br>ture. Ode (1).    | Quoy?pour me donner vostre main (sig. L. D. L.)                   |
| ld.                      | A M <sup>no</sup> de Guise (†).                                              | Rare beauté, pour qui les belles âmes (sig. L. D. L)              |
| Id.                      | Air (1).                                                                     | Si vous croyez que mes soûpirs (sig. L. D. L.)                    |
| Id.                      | A Mad. de Morengis, avec<br>une hourse de cheveux.<br>Madrigal (1).          | Un soir chez vous après la soif (sig. L. D. L.)                   |

A consulter : Ménagiana. — Tallemant des Réaux : Historiettes.— Moreau : Bibliogr. des Mazarinades.

## LA FOLAINE (de)

La « Seconde partie du livre intitulé les Poésies et Rencontres du sieur de Neufgermain, poète hétéroclite de Monseigneur, Frère unique de Sa Majesté » 1637, in-4, renferme une épître « à M<sup>r</sup> de La Foleine, les syllabes du nom finissans les vers ».

REC, SERCY, 1 P., 4° éd , 1653. A Mad. de Pons, sur les sonnels d'Uranie et de Job. Madrigal.

### LA FOURCADE

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage.

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. Du duc de Vimars (1639). Ce grand duc renversa tant d'ennemis par terre

## LA GARENNE (de)

Humbert-Guillaume de Goulat, sieur de La Garenne, était gentilhomme de Dauphiné.

On a de lui:

<sup>(1</sup> Sig. dans l'édition de 1662 : Abbé de Laffemas.

Les Bachanales, ou loix de Bacchus, prince de Nyse, roi d'Egypte et des Indes, et Dieu des buveurs, ouvrage lirosophique, dans lequel on void les divers et merveilleux effects du vin; les extravagances et ridicules saillies où il porte l'homme par les excez et le mauvais usage de cette boisson; bref tout ce que peut produire la fumée d'un long et libre repas, par L. S. D. L. G. Lyon, Fr. de Masso. 1650. In-4.

Une autre édition (1) a paru à Grenoble, en 1657, sous le même titre complété par : Ensemble l'Eloge du Tabac. Tiré des Burlesques du sieur de La Garenne. Qui non intelligit, aut taceat, aut discat. Suivant l'original composé à Turin par le mesme autheur en l'année mil six cent trente. Chez André Gales. Imprimeur, ruë Brocherie, Proche le bureau de l'Poste. 1657. Avec permission et privilèges. (sic).

L'Eloge du Tabac a 122 vers et le privilège est daté du 12 Oct. 1657.

Brunet (Manuel du Libraire) indique une édition de Chambéry sans en donner le titre.

Paraphrase sur l'Office de la très-pure et immaculée conception de la Glorieuse Vierge Marie. Mère de Dieu. Dédié à la Reyne Régente, par le sieur de La Garenne. A Grenoble, pour Claude Mercadier, marchand libraire. 1656. Petit in-8.

REC. SERCY, (prose), IV P., 1661. Les loix de Bacchus... Ode Beuveurs aux poumons fricassez (n. s.) burlesque (2).

A consulter: Goujet: Bibl. franç.: T. XVI, p. 221 et 400. — Viollet-le-Duc: Edit. de Mathurin Regnier. LIV.

### L'AGÉ (de) voir LAGER

#### LAGER

Lager ou Lacger, conseiller à Castres, fils de Pierre Lacger ou Lagger, juge pour le Roy à Castres en 1627, prit, après son retour de Suède, le titre de secrétaire des Commandements de la Reine de Suède (3). La Comtesse de La Suze, si l'on en croit Tallemant des Réaux. « s'éprit de Lager et le luy dit. Elle lui a escrit un million de lettres et de vers les plus passionnez qu'on puisse voir, mais ses belles-sœurs les empeschoient de joindre, etc. »; en tout cas, Lager fut une des causes de la rupture de son mariage.

Tallemant des Réaux dit que « Lager avoit de l'esprit et faisoit des vers, mais médiocres. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment quatre poésies : deux signées

<sup>(1)</sup> Cette édition,a été réimprimée en 1880 (?) par Chenevier et Chavet, imprimeurs à Valence. (tirée à 200 exempl.) (2) Cette ode n'est pas autre chose que les Bachanales, mais elle ne renferme ici que 82 strophes tandis que l'édition de Grenoble, chez André Gales, en donne 89.

<sup>(3)</sup> Boisrobert a adressé à Lager l'épître XII (Liv. I\*\*) de ses Epistres en vers et autres poésies, Paris. 1659. In-8.

et deux non signées; ces dernières ont été attribuées à Chapelle par Saint-Marc, mais elles sont signées Lager dans le Manuscrit de la Bibl. Nat., N° 12680 :

| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653. | (Sur les Sonnets de Job et d'Uranie) Sonnet. | Hélas! de quoy s'avise-t-on (sig. de L'agé)                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id.                              | L'ombre de Daphnis, à Da-<br>mon.            | Je t'avois bien dit que ma vie (n. s.)                      |
| Id.                              | (Sur les Sonnets de Job et d'Uranie) Sonnet. | Job qui de son bonheur vit la terre étonnée (sig. de L'agé) |
| ld.                              | A Damon. Epistre.                            | Ne verray-je jamais Ninon (n. s.)                           |

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes (édit. Paulin Paris, T. II, IV et V).

# LA GIRAUDIÈRE

Goujet, dans sa Bibl. franç. T. XV, p. 333, ne donne aucun détail sur la vie de ce poète.

On a de La Giraudière:

Les Joyeux Epigrammes du sieur de La Giraudière. Paris. Estienne Saucié ou Claude Banqueteau. 1634. In-8.

Viollet-le-Duc juge assez sévèrement ce petit volume :

« Les épigrammes sont généralement plates, et de mauvais jeux de mots souvent obscènes en font tout le mérite. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 9 pièces de La Giraudière:

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvaient dans Les Joyeux Epigrammes du sieur de La Giraudière. 1634.

| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Epig.                          | Barthole eut nom par éminence *   |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Id.                            | Jamais le généreux Martin *       |
| Id.                       | ld.                            | La Bure estoit mieux à la table * |
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | ld.                            | Les Devins dirent à Barbet *      |
| ld.                       | ld.                            | Si plusieurs désirent d'avoir     |
| ld.                       | Id.                            | Tu peins Philis en ce tableau *   |
| ld.                       | Id.                            | Tu te couvres de soye, O Tasse!   |
| 1d                        | ld. contre un prédica-<br>teur | Vos raisons et vostre éloquence * |
| ld.                       | A un incestueux. Epig.         | Vous vous glorifiez Lestang *     |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XV, p. 333. - Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

### LA GOUTTE (de)

Ce La Goutte ne serait-il pas Chappuys, sieur de La Goutte ? (voir ce nom)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 3 pièces signées La Goutte :

REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652.

A Mile Baraillon, Sonnel.

A peine la nature eust fait vostre beau corps

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

Sur le fils de J. Baudoin, tué à Mardick à 18 aus (et rép.). Imit. du Père Chères larmes d'un père à qui je dois le jour

de S. Romuald.

MUSES ILLUSTRES, 1658.

A Bérénice. Sonnet.

Dangereux ennemis que l'aveugle fureur

A consulter : Tallemant des Réaux : Historiettes.

## LALANE (de)

Pierre Lalane ou La Lane (1), la date de sa naissance n'est pas connue, mort en 1661. Fils d'un garde des rôles du Conseil privé, il tirait son origine de Bordeaux où sa famille occupait un rang distingué dans le Parlement. Il avait épousé M<sup>He</sup> de La Roche, Marie Galateau (2) (fille de la femme de l'écuyer de Mad. de Retz), qui était, suivant Tallemant, une des plus aimables personnes du monde.

Les vers de Lalane n'ont été réunis qu'en 1759 par les soins de Saint-Marc : Poésies de Lalane. A Amsterdam. 1759. In-12.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 13 pièces de Lalane :

#### SONNET

Amy, j'ai consulté Philis comme Amaranthe
Sur le point où tu veux un esclaircissement;
Toutes deux ont esté d'un mesme sentiment,
Buen qu'elles soient d'humeur tout à fait différente.
Conquérir une prude adorable et charmante,
Est un heur qu'on obtient bicn diffeilement;
Mais fixer la coquette est un événement
Qui n'arriva jamais à personne vivante.
Philis se fait justice et dit la vérité;
Son cœur s'est descouvert avec sincérité,
Je sçay que l'arrester n'est pas chose possible;
Si j'estois d'Amaranthe aussi bien esclaircy;
Hélas! en me prouvant qu'une prude est sensible,
Elle descouvriroit que je le suis aussy. »

(Note de M. Paulin Paris: Hist. de Tall. T. VI, p. 291)

<sup>(1)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de Lalane insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Alexandre de Campion, dans son Recueil de lettres qui peuvent servir à l'histoire et diverses poésies. Rouen, aux despens de l'auteur, 1637, in-8, a reproduit force vers qu'il avait envoyés à Mad. de Lalane, pour laquelle il ressentait une vive passion. « Il demanda une fois à Mad. de Lalanne lequel était plus aisé de fixer une coquette que de gagner une prude, la réponse à cette question par Mad. de Lalane elle-même est à la page 259 du « Recueil ». C'est la seule pièce que l'on aurait conservée d'elle:

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Poésies de Lalane, édit. Saint-Marc, 1759. (Nous donnons à l'Appendice la seule pièce qui ne soit pas dans cette édit.)

| REC. SERCY, 1 P. 1 re éd., 1653. | Le plaisir de la campa-<br>gne (1).                               | Affranchi-toy, romps tes liens * (n. s.)                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.          | La mort désespérée de<br>Cléonte, Elégie.                         | Afreuses déitez aux noirs crins de Vipères *                    |
| ld. IV P., 1658.                 | Pour une personne morle jeune. Sonnet.                            | Amarante aujourd'huy cesse d'estre mortelle *(n. s.)            |
| Id. vp., 1660.                   | Sonnet.                                                           | Amarante fut sans seconde *                                     |
| REC. SERCY, 1 P., 1°° éd., 1633. | ld.                                                               | Amarante n'est plus, et ce parfait modèle * (sig .<br>Malville\ |
| fd.                              | ld.                                                               | Amarante n'est point une œuvre à l'avanture * (n s.)            |
| REC. SERCY, V P., 1660.          | Illusion de Daphnis, Son-<br>net.                                 | Ce n'est point wy l'Ombre errante *                             |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653. | Daphnis mourant à ses amis. Sonnet (2).                           | Cessez de rappeller mon âme fugitive * (n. s.)                  |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air de Lamberl.                                                   | Cette ingrate est-elle insensible                               |
| REC. SERCY, V P., 1660.          | Stances.                                                          | Cléonte finissoit sa dernière langueur *                        |
| нес. снамноидку, т. п. 1652.     | Suite du Temple de la Mort.<br>Eglogue,                           | Sous les arbres sucrez de ce fameux vallon * (n. s.)            |
| REG. SFRCY, V P., 1660.          | Sur la mort d'Amaranie.<br>Sonnet.                                | Venez en fou/e, Curieux *                                       |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653   | Daphnis (La Lanne) sur la<br>mort d'Amarante (sa fem-<br>me) (3). | Voicy la solitude où sur l'herbe conchez * (sig. Malville)      |

A consulter: Govjet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 314. — Tallemant des Réaux: Historietles. — Notice de Saint-Marc en tête de l'édit. des Poésies de Lalane.

### LA LUZERNE (Marquise de)

M<sup>110</sup> de Beringhen, dont la mère était sœur de Mad. Des Loges, épousa le Marquis de La Luzerne, frère de Antoine Garaby de La Luzerne, le poète (4).

MUSES ILLUSTRES, 1658.

A Mr Colletet le père.

Je sçay bien, sçavant Colletet

<sup>(1)</sup> Saint-Marc a inséré cette pièce dans les Œuvres de Pavillon, 1750, 2 vol. in-12, mais il a émis quelques doutes sur son attribution.

<sup>(2)</sup> Saint-Marc a indiqué par erreur ce sennet comme ayant paru dans la 11 p. du Rec. de Sercy.

<sup>(3)</sup> Saint-Marc a indiqué ces stances d'après le Recueil Loyson de 1661. Quoique signées « Malville », elles sont bien de Lalane.

<sup>(4)</sup> Antoine Garaby de La Luzerne, né le 18 Octobre 1617, au château de La Luzerne, dans la paroisse de Monchaten, près Coutances, mort à l'Isle-Marie, le 4 Juillet 1679, a publié:

Sentiments chrestiens, politiques et moraux, maximes d'estat et de religion illustrées de paragraphes selon l'ordre des quatrains, par le sieur de La Luzerne-Garaby. Paris. Targa. 1641. In-12 de 92 p.

#### LAMBERT

Lambert vivait dans le milieu du XVII<sup>o</sup> siècle; on ignore son prénom et les dates de sa naissance et de sa mort. On a de lui deux comédies intéressantes au double point de vue de l'invention et du style: Les Sœurs jalouses ou l'escharpe et le brasselet (1661), V actes, en vers, et La Magie sans Magie (1661), également V actes et en vers.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.

Epig.

Trop aimable Garçon, mais trop digne d'envie

A consulter: Les frères Parfaict: Hist. du Théâtre franç. — Léris: Dict. des Théâtres. — La Vailière: Bibl. du Théâtre franç. — De Beauchamps: Recherches sur les Théâtres. — Cat. Soleinne. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXIX (art. de V. Fournel).

### LA MESNARDIÈRE

Hippolyte-Jules Pilet de la Mesnardière (1), né à Loudun en 1610, mort à Paris le 4 juin 1663.

Reçu docteur en médecine à la Faculté de Nantes, il se fit connaître par un « Traité de la Mélancolie » dans lequel il soutint, contre l'opinion de l'écossais Duncan, que la possession des religieuses de Loudun était la suite des maléfices employés vis-à-vis d'elles et non le résultat de la Iolie. Cette thèse plut au Cardinal de Richelieu qui l'appela à Paris et l'attacha à sa personne en qualité de médecin ordinaire. Il passa ensuite à Gaston d'Orléans. Appelé à soigner Scarron, on lui impute, à tort ou à raison, l'état déplorable du malheureux cul-de-jatte qui ne le serait devenu qu'à la suite de l'ingestion de médicaments ordonnés mal à propos. Cette accusation est nettement formulée par l'auteur anonyme de la Vie de Costar, dédiée à Ménage ; s'il ne nomme pas La Mesnardière, il le désigne clairement en parlant « d'un jeune médecin que Scarron connaissait et qui était domestique de l'illustre Madame de Sablé. »

La Mesnardière abandonna l'exercice de sa profession pour s'occuper de belleslettres et remplit successivement dans la Maison du Roi les fonctions de Maître d'hôtel et de Lecteur ordinaire de la Chambre. Il devint en 1655 membre de l'Académie française et succéda à Tristan L'Hermite.

On a de lui:

Réimprimés en 1654, avec de grands changements. Caen. Marin Yvon.

Les Essais poétiques du sieur de La Luzerne. Paris. Veuve Targa, 1642. ln-4.

Recueil de ballades et sonnets présentés au Puy de l'Immaculée-Conception, dédié à Messire Pomponne de Bellièvre, s. d. In-4.

Ant. Garabii Petropentii Luzernœi miscellanea. Caen Marin Yven. 1663. ln-4 de 156 p.

Il a laissé, de plus, un recueil de lettres et un recueil manuscrit coté 330, fonds français, nouvelles acquisitions (Bibl. Nationale).

Entin M. de Beaurepaire a donné pour la Société rouennaise de Bibliophiles :

Satires inedites de Garaby de La Luzerne, publices avec une introduction. Rouen. Cagniard. 1888.

Ces satires, extraites du manuscrit de la Bibl. Nationale, avaient déjà paru soit séparément, soit à l'état d'ébauches.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Les Poésies de Jules de La Mesnardière de l'Académie françoise, Conseiller du Roy et Maistre d'hostel ordinaire de Sa Majesté. Paris. Ant. de Sommaville. 1656. In-folio.

Chant nuptial pour le mariage du roi Louis XIV. Paris. Imprimerie Royale. 1660. In-folio. (Cat. La Vallière-Nyon, 15595)

Le Recueil Conrart T. IX (p. 889) contient : Daphnide, la belle veuve, et Amarylle, l'infante de Bourneuf. St : Recueil de mille attraits différents et semblables

Pour ses ouvrages en prose et ses tragédies, nous renvoyons aux Mémoires de Nicéron, T. XIX, p. 160.

Appréciations l'ittéraires. — « Il écrit avec facilité et assez de pureté en vers et en prose, moins toible en françois, qu'en latin : son stile est mol et étendu, et dans ses longues expressions se délaie et se perd ce qu'il y pourroit avoir de raisonnable. Quand il se veut elever, il dégénère en obscurité, et ne fait paroître que de beaux mots qui ne font que sonner et ne signifient rien. Sa paraphrase plutôt que sa traduction du Panégyrique de Pline, et sa Pratique, le font paroître dépourvu de jugement, aussi bien que les pièces de son invention, qui sont le principal du volume de vers qu'il a publié. Son traité des esprits naturels, et sa paraphrase de quelques Epigrammes de l'Anthologie ne sont pas méprisables, et s'il n'avoit fait voir que cela, il en seroit plus estimé ; enfin ce n'est pas un homme dont on puisse rien faire, ni sur qui on puisse apprécier aucun dessein, où il faille joüer tant soit peu de cervelle. » (Chapelain: Mémoire de quelques gens de lettres vivans en 1662)

« Dans certaines de ses poésies, La Mesnardière fait preuve de connaissances étendues et réelles, et même de talent; mais ses onvrages sont comme empreints d'une pédanterie et d'une vanité gourmée qui en rendent la lecture insupportable. On y reconnaît le savant, l'académicien; jamais l'homme, jamais surtout le poète inspiré.» (Viollet-le-Duc)

Les recueils collectits publiés de 1636 à 1661 renferment 10 pièces de La Mesnardière :

Les pièces marquées d'un astérisque se frouvent dans les Poésies de Jules de La Mesnardière. 1636.

| NOLV, REC. RONDEAUX, 1650, | Pour un galant pauvre qui<br>avoit espousé une dame<br>fort riche (1).              | Belles parties doit avoir * (n. s.)               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MUSE BEAUGHASTEAU, 1657.   | Madrigal.                                                                           | Chaatre dont les airs inspirez                    |
| NOUV. REC LOYSON, 1654.    | A M <sup>lle</sup> de Vandy (Avanture<br>du Pres L***, Epistre<br>en vieux langage. | De vous plus voir si ce n'est en peinture (n. s.) |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.     | Sur la prise de Mont médy<br>Aux Flamands, Son-<br>net.                             | Fidèle à son Monarque, et bruslant pour sa gloire |

<sup>(1)</sup> Ce Rondeau est signé M. I dans la IIIr p. du Rec. de Sercy de 1656 et il porte comme titre : Sur le mariage de Mile C.; dans le Rec. de Courart : Rondeau pour Mr de Chabot ; entin dans les Poésies de La Mesnardière. 1656 : Le mariage surprenant.

| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.      | Sur l'enlèvement de M <sup>Re</sup> de<br>B. (Bouteville par Mr de<br>Chastillon).      | Il a bien fait, s'il faut que l'on m'en croye * (n. s.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ккс. skr.cv,1р., freéd., főä3.  | Pour Mad. la Princesse<br>Palatine favorable à Job.<br>Contre Mad. de Longue-<br>ville. | Il craint arec vaison ce Héros glorieux * (n. s.)       |
| Id.                             | A Mad, de Longueville, St.                                                              | Job vous cause bien du soucy *                          |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.          | A la Reine Christine venant<br>en France. Sonnet au<br>Roy.                             | Par un présent fameux, digne de ma naissance            |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Boesset le père.                                                                 | Plaignez la rigueur de mon sort                         |
| REC. SERCY, 1 P , 2e éd., 1653. | St. amoureuses.                                                                         | Tourmens délicieux, si longtemps endurez * (n. s.)      |

A consulter: Nicéron: Mémoires. T. XIX, p. 160. Goujet: Bibl. franç. T. XVII. — Bussy: Mémoires — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Eloy: Dict. de la Médecine. T. HI. — D'Olivet: Hist. de l'Académie. — La Vallière: Bibl. du Théâtre franç. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Cat. Soleinne. — Moriltot: Scarron et le genre burlesque. 1888. — Paul d'Estrèe: Une académie bachique au XVII° siècle. (Revue d'Hist. fitt. de la France. 1895)

## LA MICHE (B., dit)

B., dit la Miche, était comédien ; nous ignorons s'il appartenait à la troupe du Marais.

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig. Adam chacan dit par la ville

### LA MOTHE LE VAYER fils

L'abbé N. de La Mothe Le Vayer, né en 4629, mort en Septembre 1661, était le fils de François de La Mothe Le Vayer, philosophe et membre de l'Académie française.

Boileau lui a adressé une de ses satires (la IV<sup>e</sup>).

On doit à La Mothe Le Vayer fils une traduction estimée (avec commentaires) de Florus, 1661.

Nous n'avons pu déterminer la part de La Mothe Le Vayer fils dans les pièces ci-après de l'Hortus Epitaphiorum, qui peuvent appartenir également à Le Vayer de Boutigny, son cousin. Voici d'ailleurs l'avis de l'éditeur de l'Hortus Epitaphiorum : « Les dix précédens Epitaphes sont de l'invention des sieurs Le Vayer de Boutigny, et La Mothe Le Vayer son cousin. Je les confonds expressément parce que je croirois faire tort à cette belle amitié qui les unit, s'il sembloit que je les voulusse considérer séparément. » Sur les 10 épigrammes en question, deux ont pu être données à Le Vayer de Boutigny parce qu'elles sont signées L. V. dans les recueils collectifs postérieurs

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Sur un faux monnoyeur.         | Cy dessous rep <b>o</b> se Louvot      |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Id.                       | D'un voleur.                   | Cy gist par un noble trespas           |
| 1d.                       | D'un imprimeur de Paris,       | Cy gist qui fit maint docte livre      |
| ld.                       | D'un voleur.                   | Cy gist qui n'ayant envie              |
| ld.                       | D'un vieillard (100 ans).      | Cy gist qui ne pouvant guérir          |
| ld.                       | D'un voleur.                   | Icy repose en racourcy                 |
| fd.                       | D'un nommé de La Ri-<br>vière, | Il s'est précipité dedans le flot amer |
| ld.                       | D'un nommé Le Coq.             | Passant, le Coq que ton pied foule     |

# LA MOUSSAYE (Mad. de)

Catherine de Champagne, marquise de La Moussaye, était la fille de Louis de Champagne, Comte de La Suze. Elle épousa Amaury Goyon, Marquis de La Moussaye, mort en 1624, et mourut elle-même le 11 juillet 1649. Le sonnet « *Allons, belle Philis, le Ciel nous favorise* » lui a été adressé.

Le Rec. de Conrart, T. IX, in-folio (p. 367), renferme de la Marquise de La Mouçaye (sic) un triolet sur le vin de Candi: « Fons faites un beau triolet » et le T. XVIII, in-4, le rondeau suivant qui avait paru dans le :

REC. RONDEAUX, 1619.

Roadeau.

En mesdisant, vous estes une folle (u. s.)

# LANTELY (de)

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce poète amateur.

| нес зевсу, у р., 1660. | Rondeau.                                                        | Elle a beau, la fière Isabelle   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| fd.                    | Sur une qui se servoit du<br>mot chose en parlant,<br>Madrigal, | Elle parle assez à propos        |
| Id.                    | Madrigal.                                                       | Isabelle par avanture            |
| ld.                    | Sur un beau garçon qui<br>senton mauvais, Madri-<br>gal.        | Tu n'as qu'à trousser ton paquet |
| Id.                    | Déclaration d'amour. St.                                        | Vivant écueil des libertez       |

# LA PEYRÈRE

Isaac de La Peyrère, né en 1594 à Bordeaux, mort le 30 Janvier 1676, le célèbre auteur des Préadamites. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages aux Mémoires de Nicéron, T. XII et XX et à la Nouv. biog. univ. de Didot. La poésie qui se lit dans le Rec. de Sercy est peut-être la seule qu'il ait faite.

Voici son épitaphe (insérée dans le Ménagiana):

Lu Peyrère ici gît, ce bon Israélite, Huguenot, Catholique, enfin Pré-Adamite. Quatre Religions tui plurent à la fois, Et son indifférence étoit si peu commune, Qu'après quatre-vingts ans qu'il eul à faire un choix Le bon homme partit, et n'en choisit pas une.

REC. SERCY, II P., 1633.

St. amoureuses (1)

Tirsis s'en alloit mourir d'aise (n. s.)

A eonsulter: Ménagiana. — Vigneul-Marville: Mélanges d'hist, et de litt. T. I, p. 169. — Bayle: Dict. historique. — Nicéron: Mémoires. — Le Long: Bibl. sacra. T. I, p. 331. — L'abbé d'Artigny: Mélanges. T. I. — Haag: La France protestante. — Dict. des Hèrésies. 1853. T. I. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Quelques lettres inédites d'Isaac de La Peyrère à Boulliau, publiées avec une notice, des notes et un appendice par Philippe Tamisey de Larroque. Paris et Bordeaux. 1878.

# LA PICARDIÈRE-FORGET (de) \*

Voir le T. I, p. 210.

Le Cat. Jules Taschereau (1875) mentionne quatre éditions des « Sentimens de Pierre Forget, chevalier, seigneur de La Picardière ». 1630-1631-1636-1646.

Le Jardin des Muses, 1643, a reproduit quelques quatrains des «Sentimens » qui en contiennent 1042:

Les quatrains marqués d'un astérisque avaient été publiés dans les « Sentimens de Pierre Forget, etc., » Paris. 1630.

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Quadrin. | Ce grand choix des mots et du style |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| Id.                     | fd.      | Dieu se moque de nos souplesses *   |
| ld.                     | Id.      | Entre amys, où rien n'est si cher * |
| 1d.                     | Id.      | Estre facile à s'ébranler *         |
| Id.                     | Id.      | L'acte le plus digne d'éloge        |
| Id.                     | Id.      | La science que l'homme sage $st$    |
| 1d.                     | ld.      | L'homme sage peut sans terreur      |
| ld.                     | Id.      | Ne faits si tu peux à personne *    |
| Id.                     | Id.      | N'espère point d'avoir jamais *     |
| ld.                     | ld.      | Si les rois en leur throsne assis * |
| ld.                     | ld.      | Si tu blâmes une action *           |
| Id.                     | Id.      | Tout remède est foible et léger *   |
|                         |          |                                     |

<sup>(1)</sup> Cette pièce se trouve deux fois, anonyme et signée La Peyrère, dans le Rec. de Conrart T. XVIII in-fol. et dans le Manuscrit de la Bibl. Nat., 12680.

### LA PILLE (de)

De La Pille était conseiller d'Angoulême.

JARDIN DES MUSES, 1643. La Touvre (1) au sieur de Balzac (210 v.) Puisque Cloris se plaist au change

## LA POIRÉE

La Poirée était probablement comédien.

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

En vain quelques faiseurs de vers

## LA SABLIÈRE

Antoine de Rambouillet, sieur de La Sablière (2), né à Paris le 17 Juin 1624, mort dans la même ville le 3 Mai 1679. Il était le fils du financier Rambouillet, un des titulaires des cinq grosses fermes. Riche, beau, spirituel, il eut de grands succès près des femmes. Il se maria en 1654 et si l'on en croit une note manuscrite d'un contemporain, il serait mort du chagrin d'avoir perdu une maîtresse, celle pour laquelle il a composé presque tous ses madrigaux. Cette dernière assertion est sujette à caution, car les recueils collectifs prouvent qu'il cultivait ce genre dès 1655..... Sa femme, Marguerite Hessin, également belle et spirituelle, est surtout célèbre par son amitié pour La Fontaine; elle mourut le 6 Janvier 1693, âgée de 53 ans.

On a de La Sablière :

Madrigaux de M. D. L. S. Paris. Cl. Barbin. 1680. In-12. — Autres éditions: Lyon. Thomas Amaulry. 1681. — Liège. 1687. In-12. — 1758, édit. de l'abbé Sepher. — 1825, édit. de Ch. Nodier.

M. Walckenaer a donné en 1825 une édition des Poésies diverses d'Antoine Rambouillet de La Sablière, de François de Maucroix, etc. . . .

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 7 pièces de La Sablière qui se trouvent dans l'édit. Walckenaer :

| REC. SERCY, IV P., 1658. | Madrigal. | Adreu, trop aimable Céphise (n. s.)                          |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.  | 1d.       | Belle Iris, quand l'heure est venuë (n. s.)                  |
| Id                       | ld        | Dans ces lieux bienheureux où tout plaisir abonde $(n, s, )$ |

<sup>(1)</sup> La Touvre a été chantée par un autre conseiller d'Angoulème : « La Touvre, de Mathurin Martin, Conseiller au Présidial d'Angoulesme. A Angoulesme, par Claude Rezé, Imprimeur du Roy et de la Ville. M. DC. XXXV (1635) ». In-8. Titre. P. 3 à 23 (Bibl. Nat. Y\* 626. Rés.). Ce petit poème a 44 strophes de 10 vers.

(2) Voir le T. Ill pour les pièces de La Sablière publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

| REC. SERCY, IV P., 1658.    | Madrigal. (1) | Iris dessus un lit couchée (n. s.)                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air.          | Paime bien quand je suis aimė (n. s.)                                          |
| REG. SERCY, V P., 1660.     | Madrigal.     | Pardonnez, ma Philis (ou mon Iris), à cette hu-<br>[meur chagrine (sig. D. M.) |
| ld. m.p., 1656.             | Id.           | Que mon Iris me plaist, lorsqu'elle est négligée (n. s.)                       |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 61. — Voltaire: Siècle de Louis XIV.— Sepher (abbé): Notice en tête de son édit. des Madrigaux. — Walckenaer: Hist. de la vie et des ouvrages de La Fontaine. — Haag (les frères): La France protestante. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit. 1872.

# LA SALLE (de)

Ce La Salle (2) serait-il le capitaine aux gardes qui avait épousé une des filles de Henri Martel, seigneur de Bacqueville, maître de la garde-robe et premier chambellan d'affaires de Monsieur? On sait que Madame Martel cultivait la poésie; quelques-uns de ses vers ont été recueillis dans le Rec. de Conrart, T. XXII, p. 287.

| REC. SERCY, 111 P., 1656.   | Virelay (3).    | Au secours, ma ruison, au secours de mon cœur (n. s.)    |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert. | Beaux yeux si doux et si charmants    Sources de lumière |
|                             |                 | [et de flamme                                            |

#### LASSON (de)

Est-ce Nicolas de Croixmare, sieur de Lasson (4), littérateur et savant, mort à Caen le 2 Juin 1680 ?

REC. PLUS BRAUX VERS, 1661. Air de Le Camus. Pourquoy dissimuler mes funestes langueurs?

## LA SUZE (Comtesse de)

Henriette de Coligny (5), fille du Maréchal de ce nom, veuve du Comte d'Addington, remariée à Gaspard de Champagne, Comte de La Suze, née en 1618, morte en 1673. Elle a laissé de nombreuses poésies. Tallemant lui a consacré une Historiette qui n'éditie que trop sur sa moralité (6). Somaize l'a admise sous le nom de Doralise dans le Dict. des Précieuses.

<sup>(1)</sup> Ce madrigal ne se rencontre que dans la première édition de la IV° partie du Rec. de Sercy, il a été remptacé, dans les suivantes, par une chanson « L'absence détruit le pouvoir ».

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de La Salle publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Ce virelai n'a que cinq vers dans la III p. du Rec. de Sercy 1656, mais il en a deuze dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant de 1661, eù il est signé.

<sup>(4)</sup> Note de Paulin Paris : Historiettes de Tallemant des Réaux.

<sup>(5)</sup> Voir le T. III pour les pièces de la Comtesse de La Suze publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(6)</sup> Voir, à ce sujet, la note curieuse du T. IX, p. 456, de l'édition des Historiettes de Tallemant des Réaux donnée par Paulin Paris.

Son éducateur poétique fut René de Bruc-Montplaisir, Marquis de la Guerche et, à tort ou à raison, on est porté à croire qu'il a fait les vers signés de son élève, vers qui sont, on doit le reconnaître, tout à fait dans sa manière. Cette façon de voir trouve sa confirmation dans les lignes suivantes de Tallemant des Réaux:

« Mad. de La Suze qui paraissoit stupide en son enfance, et qui en conversation ne disoit quasi rien, il n'y a pas trop longtemps encore, fit des vers des qu'elle fut en Ecosse, elle en laissa voir des qu'elle fut remariée qui n'étoient bons qu'a brûler. Depuis elle a fait des élégies les plus tendres et les plus amoureuses du monde qui courent partout. »

Nous ajouterons que la Préface de l'édition de 1741 du Rec. de pièces galantes en prose et en vers de Mad. la Comtesse de La Suze et de M<sup>r</sup> Pellisson n'est pas moins explicile :

« Mad. de La Suze ne pût jamais *enchaîner* la rime. Elle digéroit ses pensées ; elle les exprimoit poétiquement, mais pour les rimer, il falloit qu'elle employât un secours étranger. Elle s'adressa donc tantôt à M. de Montplaisir, l'objet de plusieurs de ses élégies, et tantôt à M<sup>r</sup> de Subligny, à qui on attribue la vie de Henriette Silvie de Molière. »

Le Recueil de Conrart renferme un certain nombre de pièces de la Comtesse de La Suze ou se rapportant à elle. Le T. XIII, in-folio (p. 573-585), donne le texte d'une transaction entre le Comte de La Suze et Henriette de Coligny, sa femme (27 Août 1660), et de la sentence de séparation (9 Août 1661).

On a de la Comtesse de La Suze :

Poésies de Madame la Comtesse de La Suze. Paris. Ch. de Sercy. 1066 (1). In-12 de 2 fl. lim. dont le titre; p. 1 à 120.

Les poésies de la Comtesse de La Suze finissent à la p. 58. A la suite se trouvent les Maximes et l'Almanach d'Amour de Bussy-Rabutin qui avaient paru dans les T. II et V du Rec. des pièces en prose de Sercy.

D'après l'Histoire de la littérature comique (en allemand) par C. F. Flogel. Leipzig. 1784, 4 vol. in-8, la Comtesse de La Suze aurait mis le Pater en vers burlesques, en collaboration avec Bruguier, ministre protestant.

Les recueils collectifs publiés de 1636 a 1661 renferment 18 pièces de la Comtesse de La Suze :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Poésies de Mad, la Comtesse de La Suze, 1666.

```
REC. SERCY, II P., 1653. Air. Au defaut de ma voix recevez mes soupirs * (n. s.)

1d. III P., 1656. Elégie. Belle et sage Daphné, merveille de nos jours *

REC. SERCY, II P., 1634. Pr la Reyne de Snède. Ode. Belle lumière vogabonde *
```

<sup>(1)</sup> Depuis longtemps M. Nodier désirait en trouver un bel exemplaire. « C'est un de mes livres favoris, disait-it, un de mes petits classiques que j'affectionne, un poète gracieux et aimable que je placerai à côté de La Sablière et du Chevalier de Cailly. σ (Bulf. du Bibl. 1814, p. 731)

| REC. SERCY, II P., 1653.                            | Madrigal (1).                                                                         | Ce n'est point pour Lisis que je verse des larmes * (n. s.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DIVERS PORTRAITS, 1659.                             | Portr. d'Amaryllis (Duch. de Chastillon) (2).                                         | Cherchons pour peindre Amaryllis * (n. s.)                  |
| REC. SERCY, H P., 1633.                             | Elėgie.                                                                               | Faut-il donc me résoudre à m'éloigner des lieux *           |
| DIVERS PORTRAITS, 1659.                             | Portr. de Mademoiselle.                                                               | Fille du souverain des Dieux *                              |
| MUSES ILLUSTRES, 1658. NOUV.CAB. DES MUSES(A),1658. | Stances (3).                                                                          | Il est vray que l'Amour me tient sous son empire            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                              | Rép. de M <sup>mo</sup> de La Suze à<br>l'épig. : Belle Comtesse<br>de La Suze. Epig. | Il ne faut pas que je m'abuse                               |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                         | Air de Lambert et Le Ca-<br>mus.                                                      | J'ay juré mille fois de ne jamais aimer *                   |
| REC. SERCY, H P., 1653.                             | Pour M <sup>lle</sup> de Normanville.<br>Madrigal.                                    | Jeunes Amours ne pleurez pas *                              |
| ld.                                                 | Air.                                                                                  | Luisse-moy soupirer, inportune raison * (n. s.)             |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.                           | Elėgie.                                                                               | Le Printemps rappeloit les amoureux désirs *                |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                            | Madrigal.                                                                             | Non, ce n'est point Philis qui cause mon martyre *          |
| ld.                                                 | Jugement sur un plaidoyer d'amour.                                                    | Nous Amarillis qu'on révère *                               |
| ld.                                                 | Sur une jalousie. Elégie.                                                             | Pensers où l'on se plaist, espérances flatteuses *          |
| Id.                                                 | Le Triomphe d'Amarillis<br>pour M <sup>mo</sup> de Chastillon.<br>Stances.            | Que pour la pompe solennelle *                              |
| Id.                                                 | Pour M <sup>110</sup> de Normanville.<br>Madrigal.                                    | Vous que charment les déplassirs *                          |

A consulter: Lettres de Costar. T. I et II. 1658-59. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 301. — Hamilton: Mémoires de Gramont. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet.

# LAURENS-PARIZOT (S.) voir SAINT-LAURENS-PARIZOT

### L. B. (G. de)

REC. SERCY, IV P., 1658. A MIlo R. de S. avec un por- Je vous envoye ce portrait trait. Madrigal.

(1) Sig. dans les édit. postérieures.

 <sup>(2)</sup> Ce portrait a été présenté comme inédit par M. Ed. de Barthélemy dans le Bulletin du Bibliophile 1875, p. 459, bien entendu, sans nom d'auteur, mais il tigurait déjà dans la réimpression de la Galerie des Portraits de M<sup>He</sup> de Montpensier, donnée en 1860 par le mème Ed. de Barthélemy.
 (3) Ces stances figurent dans les poésies de Quincy insérées dans le Rec. de Conrart.

REC. SERCY, IV P., 1658.

A Mile R. de S. avec une orange de Poriugal. Madr.

Junon veut enrichir Paris de ses présens

ld.

Id.

Paris méprise les promesses

### L. B. T. voir T. (Abbé)

L. C. voir M. L. C.

## L. C. D. T. voir D'ESTELAN (Comte)

L. D.

Est-ce l'abbé d'Aubignac ?

NOUV. REC. CHAMHOUDRY (30), 1653.

Cartel.

Thalangine, poète rival

L. D. B.

REC. SERCY, V P., 1660.

Rupture (1:

Un petit avis charitable

### LÉANDRE

Ce nom est un pseudonyme que nous n'avons pu identifier.

RECUEIL D'OCTAVIE, 1658.

A Madonle, Sonnet.

Cher objet de mes vaux, adorable merveille

### LEBRET

Il s'agit de Henri Lebret ou Le Bret, ami de Cyrano de Bergerac, né vers 1630, mort en 1708. Lebret a laissé plusieurs ouvrages historiques dont la liste se trouve dans la Bibl. hist. du Père Lelong (édit. Fevret de Fontette) et dans la Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXX.

Le Jugement de Paris (1648) et la première édition de l'Ovide en belle humeur (1650) de Dassoucy, renferment deux pièces de Lebret.

M<sup>r</sup> P. Lacroix a fait connaître un exemplaire qu'il croit unique des Lettres diverses de Lebret. Cet exemplaire n'a d'autre titre qu'une page blanche portant ces mots « Lettres diverses ». C'est un in-12 de 30 et 273 p. pleines de fautes d'impres-

<sup>(1,</sup> Cette pièce figure dans les Œuvres de Pavillon, 1750, 2 vol. in-12, mais Saint-Marc n'a pas connu la sig. L. D. B., il est donc probable qu'elle n'appartient pas à Pavillon.

sion qui ont été corrigées à la main. Quant au lieu et à la date de l'impression, P. Lacroix suppose, d'après certains passages du volume, qu'on peut les fixer vers 1666 à Montauban. Ces lettres ont fourni de précieux détails sur la vie de Cyrano de Bergerac, dont Henri Lebret édita « le Voyage dans la Lune ».

Les recueils collectifs de poésies publiés jusqu'en 1661 ont recueilli les vers de jeunesse de Henri Lebret, qui embrassa en 1663 l'état ecclésiastique :

| REC. SERCY, II P., 1653.        | Sur la crainte de redevenir amoureux. Sonnet.                    | A près avoir cent fois rougy de ma foiblesse      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Id.                             | A M*** D***. Adieu.                                              | Belle Iris, j'obéis à la nécessité                |
| REC. SERCY, HI P., 1656.        | Pour M <sup>ile</sup> Duret, avec une image qui lui ressembloit. | Iris en gravant cette image                       |
| ld. n P., 1653.                 | A M. le jour de sa feste avec<br>un bouquet de paille.           | Iris, la saison rigoureuse                        |
| 1d.                             | Pour M. D. le jour de sa feste au lieu d'un bouq.                | J'ay fait a Flore un sacrifice                    |
| 1d.                             | A Philis, pour ses Estreines.                                    | Malgré le mauvais traittement                     |
| Id.                             | Resp.de Damon, malade de<br>la fièvre quarte. St. (1)            | On ne fronde pas seulement (sig. L. B.)           |
| REC. SERCY, 1 P., 2e éd., 1653. | Sonnet (2).                                                      | Tandis que la Cour se partage                     |
| 1d.                             | lmit, de l'ode 11 du ler livre<br>d'Horace. A Mile D.            | Vous recherchez en vain, les moyens de connoistre |

A consulter: Lelong: Bibl. hist. de la France (édit. Fevret de Fontette). — Nouv. biog. univ. de Didot. — P. Lacroix: Notice sur Cyrano de Bergerac, mise en tête de la réimpression de l'Histoire comique des états et empires de la Lune et du Soleil. 1858.

### LE BRUN \*

Voir T. I, p. 216.

Ce Le Brun est-il le poète latin?

Nous avons trouvé la pièce suivante sig. Le Brun:

Gaillon. Rouen, de l'imprimerie de l'Archevesché, par L. Maury. 1648. In-4 de 10 fl.—Cette poésie est une description du château de Gaillon, bâti par le Cardinal d'Amboise, qui servait de maison de plaisance aux archevêques de Rouen; elle est dédiée à François de Harlay, archevêque de Rouen. (Brunet: Supplément)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 2 pièces signées Le Brun:

<sup>(1)</sup> Cette pièce porte Le Bret à la table.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet est sig. Girard dans la première édition de la le partie du Rec. de Sercy.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Lors que je ly les Vers que ta Muse l'inspire

NOUV. REC. LOYSON, 1654.

Pr. Mad. de S. Germain. St. Nuit dont le souvenir à mon dine est si doux

### LE CADET

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur ce personnage.

Un Louis Cadet a publié la tragédie suivante :

Oromazes, prince de Perse, tragédie. Paris. Alex. Lesselin. 1650. In-4. (Cat. Soleinne, 1256)

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Rondeau.

De Maistre Adam, voicy l'apprentissage

#### LE CAMUS

Louis Le Camus était procureur au Châtelet.

On a de lui:

Dixains sur l'Oraison dominicale, sur divers conseils moraux, la Salutation angélique, le Symbole des apôtres. Paris. J. Guignard. 1655. In-12.

Dixains sur le Signe de la Croix, l'Evangile de Saint-Jean, le Cantique de la Vierge. etc., ensemble des conseils moraux. Paris. Soubron. 1658. In-12.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Dixain.

Esprit tout remply de lumière

### LE CAMUS (Abbé)

Etienne Le Canus, qui fut évêque de Grenoble et cardinal, né à Paris en 1632, mort à Grenoble le 12 Septembre 1707.

La liste de ses ouvrages théologiques se trouve dans la Nouv. biog. univ. de Didot.

Pour la reine de Suède. Cessez, Peuples du Nort, d'adorer la mémoire REC. SERCY, IV P., 1658. Sonnet (1).

A consulter : Mémoires de Marolles. T. II, p. 336. - Ambroise Lallouette : Abrègé de la vie du cardinal Etienne Le Camus, etc. Paris. 1760. — Gras-Duvilard, chanoine de Saint-André de Grenoble : Discours sur la vie et la mort de M. le Cardinal Le Camus, etc. Lausanne. 1748. In-12. - Le P. Boyer: Hist. de l'église de Vaison. - Nouv. biog. univ. de Didot.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet présente de légères variantes dans les Mémoires de Marolles. T. 11, p. 336; en voici le premier vers : Cesse, Peuple du Nord, d'admirer la victoire

### LE CLERC

Michel Le Clerc (1), né à Alby en 1622, mort le 8 Décembre 1691, avocat au Parlement, membre de l'Académie française.

On a de lui, en dehors de ses tragédies :

Ode pour le Roy. Paris. Ch. de Sercy. 1663. In-4 (280 vers). (Cat. Bibl. du Roi, 5135 Y)

La Hiérusalem délivrée, poème héroïque de Torquato Tasso, trad. en vers franç. (les 5 premiers chants). Paris. Cl. Barbin. 1667. In-4 de 8 ff. et 235 p. (id. 3588 Y)

Ode pour le Roy. Paris. Séb. Mabre-Cramoisy, 1668. In-4 (240 vers), (id. 5136 Y)

Le Temple de l'Immortalité. Ode à M. le Dauphin. Paris. P. Le Pelit. 1673. In-4 (400 vers). (id. 5137 Y)

Paraphrase du Ps. XX de David... accommodé à la personne et aux conquestes du Roi, avec deux sonnets au Roi, dans le Recueil de ce qui s'est fait de plus considérable par les meilleurs esprits de ce temps. Paris. Alby. 1672. In-4.

Ode sur la prise de Philisbourg, à M. le Dauphin. Paris. J.-B. Coignard. 1688. In-4. (Cat. Bibl. du Roi, 5138 Y)

Sonnet sur la statue du Roi érigée en la Place des Victoires. In-4. S. d. (id. 5134 Y)

Sonnet à la suite de son Discours prononcé le 26 Juin 1662 lorsque Le Clerc fut reçu à la place de Priezac. (Rec. des Harangues de MM. de l'Académie franç. Paris. J.-B. Coignard. 1698. In-4.)

Le Recueil de Conrart, T. IX in-folio, contient plusieurs poésies de Le Clerc.

Appréciation littéraire. — 1662. « Ecrit raisonnablement en prose françoise, et non sans esprit. En vers, il est beaucoup au-dessus des médiocres, soit qu'il en fasse de son chef, soit qu'il traduise la Jérusalem du Tasse, dont il a déjà quelques chants achevez, montrent la force et la délicatesse de sa veine. Ses mœurs sont douces, et il croiroit un bon conseil. » (Chapelain)

Camusat (1726) a commenté le jugement de Chapelain dans les termes suivants :

« M<sup>r</sup> Chapelain a trop consulté son amitié pour M<sup>r</sup> Le Clerc, dans le jugement qu'il porte de ses Poésies. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 5 pièces de Le Clerc:

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. (2) Sonnet. Beauchasteau, qu'on voit dans tes Vers
REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de M. Lambert. Cessez de m'attaquer avec des yeux si doux
REC. SERCY, IV P., 1658. Sonnet. Christine à qui le sang fit eschoir en partage

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Le Clerc insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.
(2) Le petil de Beauchasteau a adressé à Le Clerc une épig, sur sa fidèle traduction du Tasse (p. 162 de la Muse naissante, 1657).

REC. SERCY, IV P., 1658.

Sur l'entrée de Christine de Suède à Paris. Muses qui présidez sur les bords de la Seine

ld.

Christine venant en France, Sonnet.

Par un présent fameux digne de ma naissance (n.s.)

A consulter: Abbé d'Artigny: Mémoires. T. II. — Goujet: Bibl. franç. T. VII, p. 259 et T. XVIII, p. 305. — Les frères Parfaict: Hist. du Théâtre franç. — Pellisson et d'Olivet: Hist. de l'Académie franç. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Revue d'hist littéraire de la France. T. 1, p. 235 (article de V. Fournel).

## LEDIGNAN (de)

On a de l'abbé Marc-Antoine Deroys de Ledignan, chanoine d'Alès, docteur en théologie :

Poème héroïque au Cardinal Mazarin. S. l. n. d. In-4. (Cat. La Vallière-Nyon, 15992)

La Muse héroïque ou le portrait des actions les plus mémorables de son Eminence, avec diverses pièces sur différents sujets (1). Paris. Ch. de Sercy. 1659. In-12. (Bibl. Nat., Y\* 4292. Rés.)

Le Temple de la Paix. Paris. Ch. de Sercy. 1660. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 15994)

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Apollon, tu peux aujourd'huy

#### LE LABOUREUR

Louis Le Laboureur (2), mort à Montmorency le 21 Juin 1679, neven de Claude Le Laboureur, généalogiste, fut bailli de la petite ville de Montmorency, comme l'avaient été son père, son grand-père et son trisaïeul.

On a de lui :

La Magdeleine pénitente. Paris, Camusat, 1643, In-4. (Cat. La Vallière-Nyon, 15749)

Les Victoires du duc d'Angnien, en trois divers poèmes avec une ode sur la naissance du Comte de Dunois. Paris. Robert Denain, 1647. In-4. (Cat. La Vallière-Nyon, 15982)

Temple d'Astrée, à M<sup>r</sup> Olivier Le Fèvre d'Ormesson, seigneur d'Amboise.., sur la promotion de Mgr de Lamoignon à la dignité de Premier Président, poème. Paris. Ant. Chrestien. 1658. In-folio.

Charlemagne, poème héroïque Paris. Louis Billaine, 1664. In-8. — Autres éditions: 1666-1687. In-12.

<sup>(1)</sup> Note de M. de Monmerqué sur l'exemplaire de la Bibl. Nat.: « Volume singulier d'un poète détestable, il est remarqueble qu'on ait imprimé en 1659, avec privilège, les p. 27 et 30 où Mazarin est présenté comme l'époux secret d'Anne d'Autriche ».

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

La Promenade de Saint-Germain. A Mile de Scudéry Paris. 1669. In-12.

Les Avantages de la langue françoise sur la langue latine, à M. de Montmor. Paris. 1667. In-4. — Autre édition: 1669. In-12.

REC. SERCY, V P., 1660. Pour M. le P. D. C. (Prince de Condé) J'ay le cœur comme la naissance (n. s.)

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. I, p. 9 et T. VI, p. 75. — Nicéron: Mémoires. T. XIV, p. 426. — Lelong: Bibl. hist. (édit. Fevret de Fontette). — Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du XVIIe siècle.

## LE MOYNE (le Père) \*

Voir T. I, p. 220.

Costar juge impartialement le P. Le Moyne dans son Mémoire à Mazarin sur les gens de lettres célèbres en France : « Fait de bons vers français : mais il a fait de mauvais poèmes. Il a fait un poème épique de Saint-Louis contre lequel le P. Mambrun a écrit le Traité du Poème épique. Ses vers sont si figurez qu'ils sont extravagants ».

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 3 pièces du Père Lemoyne :

| MUSE COQUETTE (A), 1659. | (Lettre) A Mad. de Villar-<br>ceaux (1).                               | Chère dame de Villarceaux (n. s.)                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 11 P., 4653. | L'Hyver, à M. le Surinten-<br>dant. St.                                | Le grand Hyver, Bailleul, est venu de Norvège<br>(sig. le P. Le M.)         |
| 1d. игр., 1656.          | (Sur la mort du perroquet<br>de Mad. Du Plessis-Bel-<br>lière) Sonnet. | Le roy des oiseaux verds s'est soùmis sans chi-<br>[cane (sig. le P. Le M.) |

A consulter (suite): Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du XVIIe siècle.

#### LE NOIR

Le Noir était secrétaire de l'archevêque de Rouen.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Madrigal.

Les vers d'un Enfant, aujourd'huy

<sup>(1)</sup> Mad. de Leuville a fait une réponse à cette lettre (voir ce nom).

#### LE ROYER

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert.

Id. Id. Jay veu de vos beaux yeux la clarté sans seconde (sig. M. Le Royer)

### L'ESPRIT (A.)

C'est peut-être l'abbé Esprit (voir p. 280)? Pierre de Boissat, l'académicien (voir T. I, p. 125) et le chansonnier Blot (voir p. 156) avaient reçu le surnom de L'Esprit. Enfin nous trouvons un nommé Lesprit qui était premier médeein de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV.

MUSES ILLUSTRES, 1658. Pour le Chancelier (Molé). Sonnet. Invincible soutien des grandeurs souveraines

## L'ESTOILE (de) \*

Voir le T. 1, p. 223 pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés jusqu'en 1635 et le T. III pour celles données de 1662 à 1700.

Le balet du naufrage heureux, dansé au Louvre devant Sa Majesté. Paris. Nic. Callemont. 1626. In-4.

Ce ballet manquait à ta Bibl. Soleinne. (Cat. Techener. T. II, 1858)

Le Recueil de Conrart T. XXIV. In-4 (p. 671/84) a reproduit plusieurs poésies de L'Estoile, parmi lesquelles nous citerons :

Chanson: Chère beauté dont les grâces divines

Id. : Les yeux noyez de pleurs et le visage blesme

Id. : Philis lu penses me charmer

A la Reyne d'Angleterre: Vous dont les yeux sont des soleils

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de L'Estoile:

| HEC. SERCY, IV P., 1638.    | A Mr *** (Malleville) sur ses<br>lettres.                 | Amour, ne nous fais plus la guerre                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| JARDIN DES MUSES, 1643.     | Sixam pour le Roy, représculant une dame (balet en 1627). | Chacun demande icy pourquoy                          |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.    | La Fortune, Au Roy, Son-<br>net,                          | Je l'appreste, Louis, l'Empire de la Terre           |
| ld.                         | A Sa Sainteté, Sonnet,                                    | La terre en ses deux bouts, la mer en tous ses bords |
| RFC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Boessel (1).                                       | Objet dont les charmes si doux (n. s.)               |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée à L'Estoile dans le Rec. de Conrart T. XXIV.

MUSES ILLUSTRES, 1658.

A Mr Colletet pour sa Maistresse. Sonnet.

Id.

A Mr Colletet, sur sa trad. du livre de la Cognoissance de Dieu. Sonnet.

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Slances.

Puisque pour la beauté dont tu ne peux fléchir de la Cognoissance de Dieu. Sonnet.

Quels esclairs continus, quels soleils sans nuage du livre de la Cognoissance de Dieu. Sonnet.

### LEUVILLE (Mad. de)

Anne Morand, mariée en 1636 à Olivier, marquis de Leuville, était la belle-sœur de Anne Olivier de Leuville, marquise de Villarceaux, qui mourut le 31 décembre 1653.

La pièce ci-après a pour origine le fait suivant : « Les deux belles-sœurs recevaient familièrement chez elles le Père Le Moyne. Un soir ce bon et spirituel Jésuite parut avoir voulu conter un petit brin de fleurettes à Mad. de Villarceaux. La dame se trompat-elle, ou parla-t-elle indiscrètement à sa belle-sœur, celle-ci en fit-elle quelque raillerie? Il résulta de ce petit malentendu deux jolies épîtres (celle surtout de Mad. de Leuville) adressées l'une à Mad. de Villarceaux par le Père Le Moyne (voir ce nom), l'autre au Révérend père par Mad. de Leuville ». (Note de Paulin Paris : Hist. de Tallemant des Réaux, t. VI, p. 32)

MUSE COQUETTE (A), 1659. Rép. (à la lettre en vers du Père sans enfants et sans femme (n. s.)

Père Le Moyne: Chère dame de Villarceaux)

#### LE VAVASSEUR

S'agit-il de Guillaume Le Vavasseur qui concourut en 1645 aux Palinods de Rouen en deux genres de poésies : en vers hexamètres et en vers alcaïques. Les premiers étaient sur un enfant respecté de la foudre, et l'Etoile d'argent fut le prix de son allégorie : dans les seconds, il analysait en physicien la première région de l'air ; il ent la Ruche d'argent, prix de l'ode latine. (Les Trois siècles palinodiques)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 5 pièces sig. Le Vavasseur :

| REC. SERCY, IV P., 1658. | A Mr Chappelain, Epig.   | Chappelain, ta docte Pucelle                  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ld.                      | Sonnet,                  | Cher Bardou, je fus hier te rendre une visite |
| Id.                      | Stances.                 | Enfin c'est trop me reprocher                 |
| Id.                      | L'illustre suivante. St. | Lise, celle que vous servez                   |
| Id.                      | Epig.                    | Vous ressemblez à vostre Mère                 |

### LE VAYER DE BOUTIGNY

Voir également La Mothe Le Vayer.

Rolland Le Vayer de Boutigny, né au Mans en Novembre 1627, reçu avocat le 21 Mai 1645, maître des requêtes (1671) et intendant de Soissons (1682), mort le 5 Décembre 1685.

On a de lui en dehors de ses ouvrages de droit ou se rapportant au droit :

Le grand Sélim ou le couronnement tragique. Paris. Nic. de Sercy. 1645. In-4.

Manlius, tragédie. 1645. In-4.

Mithridate, roman (inachevé). 1649 et 165t. 4 vol. in-8.

Tarsis et Zélie, Paris. 1659. 6 vol. in-8. — Autres éditions : 1660-1665-1666-1669, 8 vol. in-8.—La Haye (Paris).1720, éd. revue par l'abbé Souchay, 6 vol. in-8. — Paris. 1774, éd. revue par Colson, 6 vol. in-8.

Ce roman a pour sujet les obstacles que rencontra le mariage de Rolland Le Vayer.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de Le Vayer de Boutigny :

| jardin d'épitaphes, 1648.       | D'un pendu (1).                           | Cy gist dont s'il t'en prend envie                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Id.                             | Sur un gueux (2).                         | Cy gist qui n'ayant rien pour payer le passage                           |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Epig.                                     | Dieu nous a tous, dis-tu, formez à son image (sig. $L$ , $V$ .)          |
| REC. SERGY, 1 P., 20 éd., 1653. | Sonnet.                                   | Enfin l'on a conclu l'affaire (sig. L. V.)                               |
| ld.                             | A la Nuict, Elégie,                       | Image du chaos, vaste ombre, obscure Nuict (sig. L. V.)                  |
| ld.                             | Sur l'embarquement de<br>Daphnis, Elégie, | Lors que Daphnis fut prest à partir de ces lieux (sig. L. V. à la table) |
| REC. SERCY, H P., 1653.         | Sonnet.                                   | Moy que j'ayme Philis! je la hay, je l'abhorre (sig. L. V.)              |
| ld.                             | Rondeau redoublé.                         | Vous le sçaurez, belle Sevin (sig. L. V )                                |

A consulter : Ménagiana. — Guy Patin : Lettres. — Moréri : Dict. hist. — Hauréan : Hist. litt. du Maine (T. VII, p. 211, édit. de 1872).

# L. F. (Abbé)

REG. SERCY, 1P., 1<sup>re</sup> éd., 1633. L'idée de Mariane s'en allant dans un couvent au fond de la Bretagne. St. (3).

<sup>1)</sup> Cette pièce est sig. L. V. à la table de la deuxième édition de la 1 p. du Rec. de Sercy, 16:3.

<sup>(2)</sup> Sig. L. V. dans la II. p. du Rec. de Sercy, 1653.

<sup>(3)</sup> Ces stances sont sig. l'abbé La F. dans la seconde édit de la Imp. du Rec. de Sercy et, à partir de la quatrième édition, 1657, l'abbé L. F.

### L. G.

Ces initiales L. G. figurent sur l'ouvrage suivant qui est de L. Gibault, avocat au Parlement:

Le Trésor des Harangues, remonstrances et oraisons funèbres des plus grands persennages de ce temps, rédigées par ordre chronologique. Paris. M. Bobin. 1654. Iu-4.

REC. SERCY, II P., 1653.

Sur un baiser, Epig. (1).

Belle Caliste, tout de bon

Id.

Madrigal,

Sur une beauté en colère. Qu'elle a d'appas dans sa fierté

## LHÉRITIER

Nicolas Lhéritier de Nouvelon, parisien, mort en Août 1680. Il servit dans les Mousquetaires du Roi, puis dans le régiment des Gardes françaises où, ayant reçu une grave blessure, il fut obligé de quitter le métier des armes. On lui donna la place de trésorier du Régiment, et le Roi lui accorda un brevet d'historiographe de Sa Majesté.

Sa fille, M<sup>lle</sup> Lhéritier de Villandon, — poète elle-même — a fait graver le portrait de son père avec les vers suivants :

> Dans ses vers, dans sa prose, on voyait mille charmes; Son courage éclata dans le métier des armes; Les vertus, le scavoir ornèrent sa valeur ; Et lorsque son esprit, guidé par la candeur, D'un sidèle pinceau lui sit tracer l'Histoire, Des Héros qu'il peïgnit il partagea ta gloire.

On a de lui en deliors de ses ouvrages historiques et de ses pièces de théâtre:

Odes an Roy, à Monseigneur le Cardinal-Duc, à Madame la Duchesse d'Eguillou, à Monsieur de Liancour, à Monsieur de Bautru, à Monsieur l'Evesque de Lizieux et autres œuvres poétiques de N. L. de Nouvelon. Paris. Toussainct Quinet. 1639. In-8 de 4 ff. lim. comprenant le titre et l'épître adressée à Bautru. P. à 113.

REC. DES PORTRAITS (2º), 1659.

Portrait d'Amarante.

Fille du Monarque des Dieux

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 73.— Parfaict: Hist. du Théâtre franç. - Cat. Soleinne.

## L'INCONNU voir CHAMBRET (Marquis de)

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'est plus signée dans les édit. postérieures.

# LINIÈRES (de) ou LIGNIÈRES (de)

Voir D. L.

François Payot de Linières on Lignières (1), né en 1628, mort en 1704, a été couvert de ridicule par Boileau. Le jugement du Satirique à son égard est du même poids que celui porté sur Saint-Amant, il ne repose sur rien.

Doué de beaucoup d'esprit, d'une grande facilité pour la poésie, Linières avait en outre un joli visage et des manières séduisantes; ces derniers avantages lui valurent certains succès auprès des femmes et furent cause, en partie, de la mauvaise humeur que Boileau lui témoigna. Enfin en critiquant l'ode sur le Passage du Rhin il combla la mesure et le Législateur du Parnasse, pour venger sa vanité blessée, le sacra pour la postérité : « Poète idiot de Senlis. » (2)

Linières appartenait à une famille de robe et prit de bonne heure du service. Après avoir dissipé sa fortune dans les plaisirs, il continua jusqu'à la vieillesse le rôle d'un aimable débauché.

Voici son portrait tracé par un de ses amis. Martin de Pinchesne, le neveu de Voiture :

- « Linières n'est ni un moine bourru, ni un anthropophage qui mord les hommes à belles dents et encore tout en vie.....
- Je vous dirai, en bonne prose, que c'est un homme qui a un nez au visage comme les autres, qui a quelques dents en bouche, assez belles et dont il s'escrime fort bien, à table particulièrement, qu'il a entre les dents une langue fort fine et fort friande, à l'usage également des bons mots et des bons morceaux, qui n'a point aux mains de vilains ongles sales et crochus, tels qu'un bourru les pourroit avoir; qui n'a point des habits ni des cheveux crasseux à la stoïque, mais beaux et longs à la mode, et bien poignés, qui est fort bien mis et fort bien fait de sa personne..... » (3)

Le Dictionnaire de Richelet, édition de 1710, s'exprime ainsi sur le compte de Linières :

« Le Seigneur Lignières boit, et c'est dommage. Quand on va pour voir le honhomme Vaumorière et le gaillard Lignières, et qu'on ne les trouve pas dans leurs cabanes, on n'a qu'a aller au premier cabaret borgne de leur rue, et on les y trouvera assurément, trinquant avec quelque porteur ou quelque crocheteur »

On a de lui, en dehors des pièces qu'il a données aux recueils de son temps :

La parodie de quelques scènes du Cid, dirigée contre Chapelain. — Cette parodie a été également attribuée a Boilean et à Furetière, mais Charpentier, contemporain de Linières, déclare que ce dernier en est l'anteur.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Linières publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Linières habitad souvent une maison de campagne près de Senlis

<sup>(3)</sup> Extrait de l'étude de M. P. d'Estrée : Une académie bachique au XVII siècle.

Poésies diverses ou dialogues, en forme de satyre, du Docteur Métaphraste et du Seigneur Albert, sur le fait du mariage, par Fr. Payot de Linières. S. l. n. d. In-12 de 46 p.

Cette petite plaquette qui figure au Cat. Filheul (Chardin) est considérée comme perdue par M. Gustave Brunet. Elle a provoqué une lourde réponse de Ch. Sorel, sieur de Souvigny.

Le volume suivant contient une pièce de Linières :

Combats d'Esprit,s. n. de lib., ni l., ni d.(470t),4 ff. prél. et 43 p.; à la fin : Permis d'imprimer du 12 Juin 1701. (Bibl. de l'Arsenal, 12101)

Cet opuscule comprend quatre lettres en vers et en prose adressées par M<sup>r</sup> Louchault à M<sup>r</sup> Bourdelot (l'abbé), médecin du Prince de Condé, avec trois réponses de ce dernier. On y lit également une lettre en vers de M<sup>r</sup> de Lignières à Mgr le Prince qui souffrait de la goutte à Chantilly et une réponse en vers de M<sup>r</sup> Louchault, au nom du Prince, à M<sup>r</sup> de Lignières qui se termine ainsi :

Et cependant fameux Lignières Envoïez-nous de vos écrits On y voit des beautés dont nous sommes épris, Exercez pour Condé votre brillante veine. Faites voir le talent que Dieu vous a donné; Une prise de l'eau de la docte Fontaine Vaut mille prises de Sené.

Dérobez-vous un peu d'auprès de cette belle,
Dont les attraits naissans vous tiennent dans les fers;
Donnez quelques momens à composer des vers,
Vous le pouvez et sans être infidelle.

Je sçais où peut aller une amoureuse ardeur,
Une maîtresse peut beaucoup sur notre cœur,
Mais notre grand Condé doit marcher devant elle.

Le Recueil de Conrart T. IX in-folio (p. 315) reproduit une lettre en vers de Linières envoyée à Villars: Lors qu'à Marienbourg, tu bois et une autre à la Comtesse de La Suze T. XI (p. 281) avec la réponse de cette dernière.

Linières a mis une épigramme en tête de la Grammaire de René Millerand, de Saumur. Marseille. Brébion. 1692. In-12.

Le Recueil des portraits et éloges... Paris. Ch. de Sercy. 1659 (voir p. t11), donne un portrait en prose de Linières : celui de Lisette.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 52 pièces sig, ou non sig, de Linières. Dans les IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> parties du Rec, de Sercy se trouvent aussi nombre d'autres pièces n. s. de ce poète. Nous ne les avons pas relevées, n'ayant que notre appréciation dont l'autorité n'est pas suffisante pour justifier leur attribution.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1637. Epig. A Dix ans, il a plus d'esprit que Père et Mère REC SERCY, IV P., 1658. Chanson. A t'ombre de mille Arbrisseaux REC. SERCY, V P., 1660. Stances. Après les maux que j'ay souffers

| REC. SERCY, V P., 1660.                                     | Idille pour Mad***.                                                                  | Au pied de ce Rocher je viens perdre la vie                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                    | Sarabande.                                                                           | Chacun voit que depuis un mois ou deux                       |
| ld.                                                         | A Uranie. St.                                                                        | Daphnis, ce merveilleux génic                                |
| REC. SERCY, V P., 1660.                                     | Epig.                                                                                | Depuis que vous causez ma peine                              |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                    | Chanson.                                                                             | De tous ceux que l'Amour rend chez vous assidus              |
|                                                             |                                                                                      | Fillis, voir Philis                                          |
| <b>1</b> d.                                                 | Epig.                                                                                | Ha Philis, je peste et j'enrage                              |
| REC. SERCY, V P., 1660.                                     | Le voyage de Mante, à Mad.<br>Des Houlières.                                         | Hé bien je décrivay le Voyage de Mante                       |
| ld.                                                         | A Mad. **. Elégie.                                                                   | Hélas, que me sert-il de vous conter ma flamme?              |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                    | Epig,                                                                                | J'aime l'aisnée et la cadette                                |
| Id. v.p., 1660.                                             | Stances.                                                                             | J'aime sans espoir d'estre aimé                              |
| Id IV P., 1658,                                             | A M <sup>He</sup> de Villaines en luy<br>envoyant l'Almanach d'a-<br>mour, Madrigal, | J'ay bien préveu devant vostre retour                        |
| fd. v.p., 1660.                                             | Stances.                                                                             | J'ay soupiré pour les plus belles (n. s.)                    |
| ld. IV P., 1658.                                            | A M <sup>r</sup> floteman, capitaine<br>au Régiment de la Ma-<br>rine. Epistre.      | Je n'ay point le désir de paroistre à l'Armée (sig. L.)      |
| Id. 1d.                                                     | Sonnet.                                                                              | Je ne m'estonne point que vous soyez cruelle                 |
| Id. v.p., 1660.                                             | Sonnet.                                                                              | Je ne puis plus céler que je vis sous vos Loix               |
| REC. DES PORTRAITS (2°), 1659.                              | De Mad. Des Houlières.                                                               | Je vay peindre Philis jusques au moindre trait               |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                    | Epig.                                                                                | Je veux cesser, Philis, de vous estre importun               |
| ld. m.p., 1656.                                             | Epig.                                                                                | La mort de mon Parent se voit dans vostre main (sig . D. L.) |
| 1d. v P., 1660.                                             | Stances.                                                                             | Le Destin avec ma famille                                    |
| id. iv P., 1658.                                            | Epig.                                                                                | Le mal que je sens est extrême                               |
| REC DES PORTRAITS (2°), 1659.                               | De M <sup>r</sup> de Lignières fait par<br>luy-mesme.                                | Les portraits sont en vogue et chacun fait le sien           |
| MUSE COQUETTE (B), $n.s., 1639$<br>HEC. SERCY, IV P., 1658. | A Philis St.                                                                         | Lors que sans me vouloir guérir (sig. D. L.)                 |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                                      | Galanterie burlesque (1).                                                            | Maintenant qu'approche la feste                              |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                                    | Sonnet.                                                                              | Ne craignez point, Philis, d'abandonner la France            |
| 1d.                                                         | A une cruelle. Madrigal.                                                             | Objet dont mon dme est éprise (sig. D. L.)                   |
| REC. DES PORTRAITS $(2^{\mathbf{o}})$ , $1659$ .            | De Mad. de Monbel.                                                                   | On admire vostre portrait                                    |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.                                      | (A Mile de Villaine) St. (2)                                                         | On est charmé de vostre chatte (n. s.)                       |

<sup>(1)</sup> Sig. à la table. Cette pièce où il est question de Chapelain, Ménage, Conrart, Costar, Gombauld, l'abbé Tallemant, etc., a été reproduite dans les Historiettes de Tallemant des Réaux, T. VI. p. 323, d'après le Rec, de rondeaux pour l'agréable maison de Viry qui appartenait à Perrault (Bibl. Nat., Manusc. Ir., 15125). Ce Recueil est de Martin de Pinchesne, neveu de Voiture, qui a fait une réponse à cette Galanterie de Linières au nom de la Comtesse de La Suze: Pour vous mettre bien en grâce

<sup>(2)</sup> Ces stances sont attribuées à Linières, par M. Ch. Livet (Dict. des Précieuses de Somaize, T. II, p. 400).

| REC DES PORTRAITS (2°), 1639.           | Da MHe Petit.                                      | On fait cas d'un portrait quand il est équivoque           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IV P., 1658.                | Elégie.                                            | Par un sort inhumain, et qui vous est contraire            |
| ld. 111 p., 1656.                       | Madrigal.                                          | Philis, tu souhaites de moy (sig.L.)                       |
| Id. v P., 1660.                         | A Mad. *** sur sa petite<br>levrette.              | Philis, vous me prenez pour un Peintre de Chien            |
| ld. Id.                                 | Madrigal.                                          | Pour immortaliser ma veine                                 |
| REC. DES PORTRAITS $(2^{9})$ , $1639$ . | D'Amarante (envoyé à Mad.<br>Des Houlières).       | Que les poètes sont ingrats                                |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                | Pour deux demoiselles<br>Sonnet fait sur-le-champ. | Qu'il est beau ce couple d'Amans!                          |
| REC. PORTRAITS (2°), T. 11, 1659        | De Mile de Villennes (vers et prose).              | Quoy je ne pemdrois pas l'autoruble Climène                |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                | Contre un frippier de vers.<br>Madrigal.           | Quoy tu nous veux vendre des vers (sig. D. L.)             |
| 1d.                                     | Factum, Epistre.                                   | Tirsis, je suis ravy que par vostre moyen (sig. L.)        |
| REC. DES PORTRAITS(2°), 1639.           | De Mad. Des Houlières.                             | Tout ce qu'a de plus beau la peinture parlante             |
| REC. SERCY, V P., 1660.                 | Sur la petite chienne de Mad. ***. St.             | Vive vostre petite Chienne                                 |
| Id.                                     | Sonnet.                                            | Vostre éloquence me convie                                 |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                | Epig.                                              | Vous avez un mérite extrême                                |
| ld. 111 P., 1656.                       | Madrigal.                                          | Vous dites, Belle, en vous moquant (sig. L.)               |
| ld. IV P., 1658.                        | Epig.                                              | Vous dites que pour mon malheur (sig. D. L.)               |
| ld.                                     | Epig.                                              | Vous faites bonne mine à tous                              |
| <b>1d</b> .                             | Stances.                                           | Vous m'accusez d'estre inconstant (sig. D. L.)             |
| ld.                                     | Consol. à une jeune veuve.<br>Sonnet.              | Vous que j'aime devant que de vous avoir veué (sig. D. L.) |
| <b>1</b> d.                             | Epig.                                              | Vous qui découvrez dans les mains                          |
| 1d.                                     | A une Coquette. Madrigal.                          | Vous qui m'avez fait plus de maux (sig. D. L.)             |
| REC. SERCY, V P., 1660.                 | Epig.                                              | Vous sçavez, outre les anciens                             |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 239 et XVIII, p. 398. — Ménagiana (édit. de 1715). — Carpentariana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Dict. des Précieuses de Somaize, édit. Livet. — Nouv. biog. univ. de Didot. — D'Estrée (Paul): Une Académie bachique au XVII° siècle (Revue d'Hist. litt. de la France. T. II, p. 491).

## L'ISLE-CHANTDIEU (de)

Delisle-Chandieu ou de l'Isle-Chantdieu, ami de Chevreau et de Saint-Amant. De l'Isle-Chandieu était fils d'Antoine de Chandieu (1), savant Ministre protestant

<sup>(1)</sup> Antoine de Chandieu était un poète remarquable. En dehors des trois sonnets sur la mort de Calvin cités par la France protestante et des Octonaires publiés dans la Bibl. de Du Verdier, on trouve de lui quelques pièces intéressantes d'environ 1060 vers, imprimées dans les Œuvres latines de Jacomot (Jean): Ehud. tragædia,... Variorum poematium liber. Genève. 1601. In-8 (2 parties). (Bul. du Bibl.).

et, suivant l'expression du Cheyræana, « il avoit l'esprit parfaitement beau et faisoit des vers avec une merveilleuse facilité ».

C'est lui qui a signé De Lisle une des pièces liminaires de la Belle Quixaire, tragicomédie de Gillet de la Tessonnerie (1639).

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Madrigal. De ce fameux Enfant les voix, et les discours CHEVILLES MO ADAM, 1644. Epig. (1). Muses vous allez par tout dire (sig. Delisle)

## L. L. (Mad. la Marquise de) voir LA LUZERNE

## L. M. (Mile de)

REC. SERCY, III P., 1636. Rép. à M<sup>III</sup> de D. L. A peine ay-je formé le désir de vous envoyer ma réponse.... (prose et vers) (2)

## L. N.

Ce L. N. ne serait-il pas II. L. N., auteur de:

Les Plaisirs de S. Germain-en-Laye, et de la Cour, et le Tableau de la vie humaine, ou le Solitaire. Paris. Gabriel Quinet. 1665. In-12.

| REC. SERCY, IV P., 1638. | Consolat, à Philis, Sonnet.                                                                                                                               | Consolez-vous, Philis, de la perte d'Aminte            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ld.                      | A Mad, la Marq, de Caste-<br>lane, sur un sonnet de-<br>mandé Sonnet.                                                                                     | It est bien malaisé que je puisse décrire              |
| ld,                      | Sur la Marq, de Castelane<br>et sur ce que la reine<br>de Suède s'arresta long-<br>temps à considérer sa<br>beauté en passant par la<br>Provence, Sonnet. | Ne considérez point le Sceptre et la Couronne          |
| td.                      | Sur le portrait de M <sup>He</sup> de<br>Riaus, lille de M <sup>r</sup> le Marq.<br>de Riaus, peint par No-<br>cret, peintre du Roi.<br>Sonnet.           | Nocret, tu perds ton temps à peindre cette Belle       |
| Id.                      | Id. Epig.                                                                                                                                                 | Peindre la de Rians! Dieux, qu'est-ce que vous faites? |
| Ið.                      | Consolation à *** dont la<br>Maistresse estoit en reli-<br>gion. Sonnet.                                                                                  | Que crains-tu désormais, Domon, si ta Maistresse       |

<sup>(</sup>t) Cette épig commence dans le Chevraeana, T. 1, p. 155 : Muses, que me venez-vous dire

<sup>(2)</sup> Il est question dans cette lettre de Mr de Breüilly (voir ce nom).

REC. SERCY, IV P., 1658.

ld.

Sur un amant avare. Son- Timandre, on est d'accord que vous estes aimable

Sur le sein d'une dame. Epig.

Vostre sein qui s'enfle d'orgueil

#### LORET

Jean Loret (1), né à Carentan dans les prémières années du XVII° siècle, mort à Paris en 1665, probablement au mois d'Avril. Il est surtout connu par sa Gazette rimée qui est une source inappréciable de renseignements sur ses contemporains.

M<sup>r</sup> V. Fournel lui a consacré un article intéressant dans la Nouv. biog. univ. de Didot, T. XXXI.

Voici l'épitaphe de Loret faite par lui-même :

Sous ce tombeau gist et repose Loret, qui faisoit vers et prose, Qui n'estoit maistre ni valet, Et qui n'estoit ni beau ni let, Son âme détesta sans cesse, La lascheté, fraude el bassesse, Et les gens de bien à ses yeux, Sembloient estre des demy-Dieux. Il estoit doux et débonnaire. Mais par un matheur ordinaire, Et par la malice d'autruy Qui s'attaquoit tousjours à luy, La douceur dont il eut l'usage Se changeoit quelquefois en rage, Et devenoit si très mutin, Qu'il paroissoit un diablotin. De luy couroit divers langage Qu'il estoit fou, qu'il estoit sage, Mais tel qui fou le débiloit, Plus fou que luy souvent estoit; Tant le vain Amour de soy-mesme, Cause souvent erreur extrême. Enfin ee Loret est à bas, Il a certes passé le pas, Car Dieu tout bon et pitoyable, Voyant qu'il estoit misérable, Par l'industrie des humains, L'a fort bien tiré de leurs mains.

On a de lui:

Les Poésies naturelles du sieur Loret. Première partie. Paris. Jacques Dugast. 1633. In-8 de 8 ff. prél. (dont 1 bl.) et 191 p. (non cité par V. Fournel). La seconde partie n'a pas été publiée.

Poésies burlesques, contenant plusieurs épîtres à diverses personnes de la Cour et autres œuvres en ce genre d'écrire. Paris. Ant. de Sommaville. 1647. In-4 de 10 fl. prél. y compris le titre, 212 p. et 2 ff. pour la table. (Bibl. de l'Arsenal, 9317)

Adieux aux filles de ma connoissance du quartier Saint-Honoré. 2 ff.

L'entrée de la Reyne présentée à Leurs Majestès le 26 Août 1660. Paris 1660. In-4 (vers). (Brunet: Supplément)

Enfin il faut faire une place à part à son œuvre capitale :

La Muse historique, ou recueil de lettres en vers, contenant les nouvelles du temps,

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

écrites à Madame la duchesse de Longueville, depuis le 4 Mai 1650 jusqu'au 28 Mars 1665 (trois volumes).

Appréciation littéraire. — « Loret est un écrivain bonhomme, ingénu, sans fiel et même sans malice. Son style est d'un incroyable laisser aller, et ne se recommande guère que par la naïveté et l'aisance. Il est moins burlesque dans sa narration que trivial et bourgeois; mais il faut se souvenir qu'à cette époque les mots vers burlesques servaient à désigner les vers de huit syllabes, parce que c'était le mètre employé pour ce genre. » (V. Fournel)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 22 pièces de Loret qui ne paraissent pas avoir été insérées dans les deux volumes qu'il a donnés de ses poésies burlesques en 1633 et 1648 :

| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Obligation ou promesse (à M <sup>II</sup> * Descars).                                        | Dans eet Escrit fait en promesse                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Id.                       | Ext. de la Gazette (1652).(1)                                                                | Dimanche, ou lundy, ce me semble (n. s.)           |
| REC. SERCY, III P., 1656. | Sonnet. (sur le perroquet<br>de Mad, du Plessis Bel-<br>lière,.                              | En vain contre la Mort, icy bas l'on chicane       |
| td.                       | 1d.                                                                                          | Fit-on profession de guerre et de chicane          |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | D'une Cajoleuse.                                                                             | ley gist qui disoit des merveilles                 |
| NOUV, REC. LOYSON, 1654.  | A Mong <sup>r</sup> , à Mad., à M <sup>lle</sup><br>(Descars). Sonnet.                       | Illustre et soge Duc, ce seroit un abus            |
| Id.                       | A l'infante Descars, pour le<br>jour de sa feste.                                            | Infante, deussiez-vous me priser moins que sage    |
| Id.                       | A Mile Descars,                                                                              | La belle Descars est saisie                        |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Sur la Muse Coquelte, Madrigal,                                                              | Langage sérieux, Moral, et Politique               |
| NOUV, REG. LOYSON, 1654.  | A M <sup>mo</sup> la Duchesse de<br>Schomberg                                                | Le Ciel, unique autheur des chefs-d'œuvre parfaits |
| ld.                       | Sur le départ de M. le M.<br>D. de S*** et de Mad. la<br>D. (Descars), son espou-<br>se, St. | Madame, il est tout vray, j'eus en vostre départ   |
| ld.                       | Galanterie pour Philis Ron-<br>deau                                                          | Ma foy, je suis un bon pécore                      |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Les amours de dame Mi-<br>chelette, Elégie.                                                  | Michelette, cette semaine (n. s.)                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.  | A Mile Desears, fille d'hou-<br>neur de la Reyne.                                            | Ouy, la chose est toute avérée                     |

<sup>(1) «</sup> Extrait de la Gazette du 21 Décembre 1652 sur la récitation faite devant le Roy, de stances à sa lonange par  $M^{4e}$  Faret, âgée de 8 ans ».

| NOUV. REC. LOYSON, 1634.  | Fleurettes à M <sup>He</sup> Descars.<br>Sonnet.                                | Ouy, vous m'avez charmé, tout haut je le déclare   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.  | A M. et M <sup>He</sup> de Beauchas-<br>teau, sur les ouvrages de<br>leur fils. | Père et mère d'un Fils qui joliment écrit          |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.  | Sur la Muse Coq. (dixain).                                                      | Pour voir d'excellens Vers ou plustôt des miracles |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.  | Madrigal.                                                                       | Puisque ce jeune Esprit, avec tant de douceurs     |
| ld.                       | id.                                                                             | Quelques cas merveilleux que ma Muse ait contez    |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | De Loret faite par luy-<br>mesme et par avance<br>(abrégée).                    | Sous ce tombeau gist et repose                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | A Mlle Descars.                                                                 | Un pieux Confesseur plein de sainte prudence       |
| ld.                       | Pour deux nouveaux Ma-<br>riez. Rondeau.                                        | Vous deux avez en mon ewur bonne place             |

A consulter: D'Assoucy: Les Aventures d'Italie. Ch. VI. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 117. — Dezet: Recherches sur l'origine des journaux et esquisse historique sur J. Loret Bayeux. 1849. In-8. — V. Luzarche: Un manuscrit des Lettres en vers de Loret (Bull. du Bibl. 1869, p. 309). — Jean Loret ou le poète chroniqueur de Carentan (Rev. biog. et litt. de l'amateur manchois, 2º liv. avril 1885).

### LUCIDOR

Nous ignorons le nom du personnage qui s'est caché sous ce pseudonyme.

REC. D'OCTAVIE, 1658.

Lettre burlesque à Octavie.

O belle et charmante Octavie

## L. V. voir LE VAYER DE BOUTIGNY

## M. (1)

Voir : Charleval, Martin de Pinchesne, Montplaisir, Montreuil, Patris.

Presque toutes les pièces signées de cette initiale ont pu être attribuées avec certitude :

Celles du Nouv. Rec de Rondeaux, 1650, à Martin de Pinchesne, le neveu de Voiture, celles de la V° partie du Rec. de Sercy, 1660, à Montplaisir. En effet, on retrouve les premières dans les Poésies meslées de Martin de Pinchesne. 1672, in-4, et une partie des secondes dans l'édition des Poésies de Montplaisir donnée par Saint-Marc. Il en est d'autres signées M. qui ont été attribuées par Saint-Marc ou par P. Lacroix à Montplaisir ou à Molière; tandis que les poésies signées D. M. s'appliquent à Maucroy ou à Montreuil.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. de l'initiale M. publiées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Le Recueil de Conrart nous a permis de restituer une poésie à Patris; il n'est resté que les pièces suivantes dont nous n'avons pu découvrir les auteurs :

REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. A

A M. I. L. Sonnet (1).

Hélas! quelle maistresse!

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

Gavotle.

Je me meurs, ma belle Cloris

REC. SERCY, II P. 1653. Madrigal.

Si je cherche plus d'ornement

## M. (Abbé de)

Qui est cet abbé de M. (2) ? Est-ce l'abbé de Marenil on l'abbé de Maruc ?

BEC SERCY (prose), HP, 1662.

Si l'on peut accorder la fierté avec la douceur. A Mad. de la Suze (prose et vers). La question que vous me proposates...

M. (de)

Voir Montrenil.

Les deux pièces suivantes appartiennent vraisemblablement à Mancroix ou à Montreuil :

REC. SERCY, 1P., 2º éd., 1653.

Stances.

Ne croyez pas, belle Uranie

1d., HP., 1653.

Madrigal (3).

Vous me demandez bonnement (n. s.)

## M. (le Marquis de) voir MONTAUSIER

## MAGNON

Jean Magnon, né à Tournus (Mâconnais) vers 1620, périt assassiné sur le Pont-Neuf, vis-à-vis de la Samaritaine, le 18 ou le 20 avril 1662.

Après avoir tait ses études à Lyon, au collège de la Trinité, il fut nommé avocat au Présidial de cette même ville, mais Paris l'attirait. Il vint s'y fixer et le jeune Bourguignon, dit M<sup>e</sup> Joseph Boulmier, n'y perdit pas son temps. « En 1645, il donna au théâtre sa première tragédie, Artaxerce. Molière venait alors de s'associer avec quelques jeunes gens qui avaient comme lui du talent, à défaut de talent, du goût pour la déclamation scénique. Après s'être exercés d'abord pour leur simple amusement et comme en famille, ils songèrent bientôt à tirer un parti plus positif, autrement dit, un profit

<sup>(1)</sup> Signé M. dans la troisième édition, 1654.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. abbé de M. publiées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

<sup>(3)</sup> Cette pièce n'est signée de M. que dans les éditions de la 11° p. postérieures à 1653.

pécuniaire de leurs représentations. Ces acteurs improvisés jouèrent donc successivement sur les fossés de Nesle, puis au quartier Saint-Paul. Ils s'établirent ensuite dans le jeu de paume de la Croix-Blanche, au faubourg Saint-Germain. On appelait leur troupe l'Illustre Théâtre, et les Béjart en avaient la direction. Ce fut à eux que Magnon confia le soin de représenter son Artaxerce, et l'on assure qu'il se chargea lui-même d'un rôle dans cette pièce. A cette occasion, il se lia d'amitié avec Molière et cela d'autant plus facilement qu'il était « bon compagnon », au dire de Loret, et ami de la table, comme doit l'être tout véritable enfant de Bourgogne ».

Sa dernière tragédie, *Zénobie*, reine de Palmyre, tut représentée, le 10 ou 11 décembre 1659, par la troupe de Molière, sur le théâtre du Petit-Bourbon.

Magnon prit le titre d'Historiographe du Roy.

Sa facilité pour le travail lui avait donné un orgueil insupportable. Dans un moment de dégoût, il renonça au théâtre et résolut de consacrer son talent « à la gloire de Dieu. »

Loret, dans sa Gazette du 29 Avril 1662, a annoncé, dans les termes suivants, l'assassinat de Magnon:

Un des forts Autheurs de nos jours, Un des favoris du Parnasse. Qui pouvoit égaler un Tasse, Magnon, Espril tout plein de feu, Fut assassiné depuis peu, C'est-à-dire, t'autre semaine, Vers, dit-on, la Samaritaine.

On a de lui, en dehors de ses pièces de théâtre:

Les Heures du Chrestien divisées en trois journées qui sont la journée de la pénitence, de la grâce et de la gloire. Paris, chez l'autheur, rue Dauphine, 1654. In-8.

La Science universelle. Paris. Sébastien Martin. 1664. In-folio. (Cat. La Vallière-Nyon, 14381)

Ce poème eucyclopédique, consacré à la gloire de Dieu, a été interrompu par la mort de l'auteur : « Rien que la mort, comme il le dit dans la préface de Jeanne de Naples, verra la fin de mon entreprise, qui est de te produire en dix volumes, chacun de 20,000 vers, une science universelle mais si bien conçue et si bien expliquée que les bibliothèques ne te serviront plus que d'un ornement inutile. » Pendant que l'auteur travaillait à ce poème, quelqu'un lui ayant demandé s'il serait bientôt achevé : « Bientôt, répondit-il, je n'ai plus que cent mille vers à faire. »

Appréciation littéraire. — « Il y a des monstres par excès, il y a des monstres par défaut : littérairement parlant, Magnon appartient à la première classe. La faculté productive avait atteint en lui un développement tout à fait hors nature. Qu'en résultat-il? C'est que les autres facultés, — notamment celle qui choisit, le goût; celle qui

combine, le génie; — se trouvèrent un beau jour positivement atrophiées. Or c'est l'équilibre parfait de toutes les facultés, de toutes les puissances de l'esprit, qui constitue le véritable artiste de la pensée. Quand toutes ces forces diverses coopèrent dans une mesure égale, avec l'ensemble et l'harmonie qui se remarquent dans l'univers, dans le grand Tout, la résultante ne peut être qu'un chef-d'œuvre. Sinon, au lieu d'un monde, on n'a plus qu'un chaos; au lieu de l'*Iliade*, on n'a plus que la *Science universelle*; et au lieu de s'appeler Homère, on s'appelle Magnon.

« Je ne crois pas exagérer en disant que l'auteur de la Science universelle avait reçu de la nature une riche organisation poétique, Magnon, évidemment, possédait son alexandrin. Il rime richement, sans affectation, et jamais d'une manière banale. Ses pensées sont souvent aussi justes que protondes, et généralement les bonnes fortunes d'expression ne lui font pas défaut. Que lui a-t-il donc manqué pour se créer une renommée solide et durable? L'essentiel. Il l'a senti lui-même, en nous disant avec sa candeur habituelle que, si l'on blâmait trop ses nombreuses productions, on ne condamnerait que des ouvrages dont la composition lui a coûté moins de peine encore qu'on n'en pourra prendre à les lire. Il lui a manque un ami comme Boileau, — un ami intraitable, une conscience littéraire vivante, — qui lui apprit, comme à Racine, à faire difficilement des vers taciles, et qui lui répétât sans cesse :

Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire. > (Joseph Boulmier)

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Madrigal, (1)

Ovide nous veut assurer

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Papillen: Auteurs de Bourgogne. T. II (il y est appelé Magnien). — Lettre de Fr. Ph. Magnon, son arrière-petit-fils, dans le Journal de Paris du 3 Mai 1787. — Les frères Parfaiet: Hist. du Théâtre franc. T. VI et VIII. — Lèris: Dict. des Théâtres. — Cat. Soleinne. — Viollet-le-Duc: Bibl. poètique. — Neuv. biogr. univ. de Didot. — Bulletin du Bibliophile (1871, p. 417), article de Joseph Boulmier: Un excentrique du XVII<sup>e</sup> siècle: Jean Magnon, de Tournus. — Bullet. du Bibliophile (1873, p. 48). Louis de Veyrières: Un livre rare (Zénebie, reyne de Palmyre, tragédie, par Magnon, et 4 sonnets. 1660. In-12).

### MAILLET

Marc de Maillet ou Mailliet, né à Bordeaux vers 4568, mort vers 1628. Voici une partie de son portrait tracé par Saint-Amant dans le Poète Crotté:

Un feustre noir, blanc de rieillesse, Garny d'un beau cordon de gresse, Qu'il ne sçauroil aroir perdu, Non plus qu'engagé ny vendu,

Sans se voir aussi-lost nu-teste, Couvroit la hure de la beste, Troussé par devant en saint Roc, Arec une plume de coc.

<sup>(1)</sup> Signé Magnon, gentilhomme lyonnais.

Son pourpoint, soubs qui maint pou gronde,
Monstroit les dents à lout le monde,
Non de fierté, mais de douleur
De perdre et matière et couleur.
Il fût jadis d'un drap minime,
Mais qu'est-ee que le lemps ne lime?
Le pauvre diable a fait son cours,
Autant puisse durer mes jours.
La moitié d'une peccadille,
Sur qui sa crinière pandille,
Affreuse, et sentant le sabat,
Luy servoit au lieu de rabat.

Ses jambes, pour paistrir les crottes S'armoient à cru de vieilles bottes, L'une en pescheur d'un gros cuir noir, La plus grande qui se pust voir, L'autre d'un euir blanc de Russie A genouillière raeourcie; L'une à pié-plat, à bout pointu, Et l'autre à pont-levis tortu. Un petit esperon d'Engliche,

A la garniture assez chiche, Ergottoit son gauche talon; Quant an droit, le bon violon N'y portoit rien qu'une ficelle, Pour en soustenir la semelle, Qui, comme un fruict meur ou pourry, Laissant l'arbre qui l'a nourry Par quelque soudaine tempeste, A tous coups estoit toute preste De quitter, en se remuant. La plante de son pied puant. Cet esprit chaussé de travers. Ce petil fagotleur de vers, Vid sa pauvre muse chifflée Et son espérance befflée, Après avoir esté vingt ans Un des plus parfaits sots du temps, Et s'estre veu par son mérite, Fol de la reyne Marguerite, Qui l'estimoit, Dieu scait combien!

C'est-à-dire autant comme rien.

Saint-Amant s'est encore occupé de Maillet dans sa pièce « La Gazette du Pont-Neuf, adressée à M. de Boisrobert ».

M. Victor Fournel lui a consacré un article dans la Nouv. biogr. de Didot. T. XXXII, auquel nous renvoyons le lecteur.

On a de lui:

Les Poésies du sieur de Maillet à la louange de la Reine Marguerite. Paris, Jean Hérault. 1611. In-12. — Autre édit.: 1612, petit in-8. — Les mèmes augmentées, dédiées à Madame de Jehan. Bourdeaux. Simon Millanges. 1616. In-12.

Les Epigrammes de M<sup>r</sup> de Maillet dédiées à Monseigneur le Duc de Luynes. Paris. 1620. In-8 de 4 ff. et 112 p. chif. — Seconde édition augmentée. 1622. In-8. — Autre édit.: 1627, in-8.

Appréciation littéraire. — « Les vers de Maillet sont d'ordinaire raboteux, barbares, contournés, obscurs et souvent inintelligibles, mais il n'était pas tout à fait sans mérite; il a surtout réussi quelquefois dans l'épigramme. » (Victor Fournel)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 10 pièces de Maillet:

JARDIN DES MUSES, 1643.

Epig.

Arrière cette fable antique

Id.

Enfaveur des Gascons, Epig.

Comment est-ce que nous pourrons

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Contre un trompeur, Epig.                          | Hé quel esprit sage ou léger                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1d.                     | D'un jeune gentilh Epig.                           | Le sale amour l'ayant féru                          |
| Id.                     | Epig.                                              | Lors que tu lis mes vers, ta bouche est constumière |
| 1d.                     | Contre l'impudicité. Epig.                         | Neptune estoit cheval, Cerez, quand il l'aima       |
| 1d.                     | Contre un qui se glorificit<br>de son chant. Epig. | Pour avoir une voix doucette                        |
| ld.                     | Pour un dissimulé. Epig.                           | Pour ne pouvoir estre compris                       |
| ld.                     | Epig.                                              | Tu dis que Jean a dans la teste                     |
| 1d.                     | Contre un glorieux. Epig.                          | Vous voudriez bien par mes louanges                 |

A consulter: Goujet: Bibl. franc. T. XIV, p. 268. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés. — Vies des poètes bordelais et périgourdins par Guillaume Colletet, publiées par Tamisey de Larroque. 1873.

#### MAIRET

Jean de Mairet, né à Besançon le 4 Janvier 1604 d'une famille originaire d'Allemagne, mort le 31 Janvier 1686. Ami et compatriote d'Antoine Brun (de Dôle) (voir T. f., p. 132), il fit sa première pièce de théâtre à seize ans. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et de ses œnvres au travail de M. Bizos : Etude sur la vie et les œuvres de Mairet, 1877.

Ses poésies (ngitives (71 p.) ont été imprimées sous le titre « Antres œuvres poétiques », à la suite de la Sylvie. Paris, François Targa, 1628, et de la Silvanire, 1631. L'édition de 1633 de la Sylvie (Paris, Claude Marette) renferme quelques pièces de plus.

M<sup>r</sup> Louis de Veyrières (1) a donné le texte du sonnet pour lequel Mairet reçut, suivant quelques historiens, mille écus (10.000 fr.), suivant d'autres, mille livres (environ 12 à 13.000 fr.).Ce sonnet (2), adressé à la régente Anne d'Autriche, fut composé à l'occasion de la paix des Pyrénées (7 Novembre 1659):

Sœur et mère de Rois, si parfois mes escrits Ont pu vous divertir d'agréables matières, Souffrez pour un instant le dessein que j'ay pris De vous parler de sang, de morts, de cimetières.

Mille sujets d'horreur, de plaintes et de cris Ont réduit en désert des provinces entières, Et le Turc, qui s'appreste à faire encore pis, De l'Europe chrestienne altaque les frontières.

<sup>(</sup>I) Monographie du sonnet, Paris, 1869,

<sup>(2,</sup> Le Ménagiana, T. I. p. 245 (édit. de 1715), avait nié l'existence de ce sonnel.

La paix est un thrésor dont vos royalles mains Peuvent, sans s'appauvrir, enrichir tant d'humains; Metlez fin, grande Reyne, aux désordres du monde.

Et la Reyne du Ciel vous fera couronner Des rayons immortels de cette paix profonde Que le monde et les siens ne sçauroient vous donner.

Les recueils collectifs ne contiennent qu'une pièce signée Mèret (1). Elle est bien cependant de Jean de Mairet, l'ami de Théophile, qui a édité les « Nouvelles Œuvres » de ce malheureux poète. En effet, le château de Selles, en Berry, objet de la pièce suivante, appartenait au Comte de Béthune, frère puîné de Sully (2). Théophile a daté une de ses leltres (3) de cette résidence où il recevait une large hospitalité en même temps que Mairet, secrétaire du duc de Montmorency leur protecteur à tous deux.

JARDIN DES MUSES, 1643. Description du chasteau de Selles Aussitost que je vis le parfait ornement en Berry (4).

A consulter: Sarasin: Discours sur la tragédie. — Fontenelle: Vie de Corneille. — Saint-Evremond: Œuvres. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII. p. 195. — De Frasne: Vie de Mairet, dans les Mémoires de l'Académie de Besançon, T. I. — Les frères Parfaict: Hist. du Théâtre franç. T. IV et V. — Nicéron: Mémoires, T. XXV. — La Vallière: Bibl. du Théâtre franç. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Sainte-Beuve: Tableau de la litt. franç. au seizième siècle. — Guizot: Corneille et son temps. — Taschereau: Hist. de la vie et des ouvrages de Corneille. — Demogeot: La litt. franç. sous Louis XIII. — G. Bizos: Etude sur la vie et les œuvres de Mairet. 1877. — Marty-Laveaux: Corneille (Grands écrivains de la France) T. III et XII. — Henri Chardon: Vie de Rotrou mieux connue. 1884.

#### MALHERBE \*

Voir T. I, p. 230, pour les pièces de Malherbe publiées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Segrais dans ses Mémoires-Anecdotes (Œuvres diverses. T. I. 1723) raconte qu'il avait fait faire une statue de Malherbe « de six pieds de haut » destinée à orner la façade de sa maison, avec ces quatre vers au-dessous :

Malherbe, de la France éternet ornement, Pour rendre hommage à la mémoire Segrais enchanté de la gloire Te consacre ce monument.

<sup>(1)</sup> L'orthographe des noms propres était très variable au XVII<sup>s</sup> siècle; on imprimait indifféremment Ménard pour Maynard, Sarasin ou Sarrazin, etc. Ainsi Mairet est écrit Mèret dans la Liste des poètes français donnée par Honorat de Meynier, dans ses Meslanges poétiques, Paris, Jacquin, 1634, In-8.

<sup>(2)</sup> Le Comte de Bélhune fut deux fois ambassadeur à Rome, en 1601 et 1616, il mourut en 1649 agé de 94 ou de 98 ans.

<sup>(3)</sup> Bulletin du Bibliophile 1855, p. 324 : Le poète Théophile par le Vicomte de Gaillon.

<sup>(4)</sup> Mr Bizos ne paraît pas avoir connu cette piece.

Cette statue fut posée et élevée depuis et ces vers sont gravés au-dessous sur un marbre noir en lettres d'or, dit une note de l'éditeur.

Cet hommage n'est pas banal et méritait d'être rappelé.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 4 pièces de Malherbe dont trois n'avaient pas été publiées dans les recueils antérieurs :

| fardin d'épitaphes, 1648. | D'un larron.                          | Cet absinthe au nez de Barbet                |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1d.                       | Sur la sœur de Guillaume<br>Colletet. | En vain, mon Colletet, tu conjures la Parque |
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Inscription d'une fontaine.           | Je pense, ô luisante et belle eau            |
| Id.                       | Epig. (1).                            | Que chacun sous vostre puissance (n. s.)     |

#### MALLEVILLE \*

Voir T. I, p. 239, pour ses pièces publiées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

L'édition de Paris,1659, des Poésies du sieur de Malleville. Nicolas Bessin, in-12, a été remise en circulation avec un nouveau titre :

Diverses poésies de l'Académie contenant la Belle voix, l'Impatience amoureuse, la Beauté malade, Amonrs d'Armide et de Daphnis, l'Inconstance punie, Balets et Mascarades, la Violette, la Rose, le Soucy, les Pensées, le Lys, la fleur de Grenade, le Narcisse, la fleur d'Adonis, la Couronne impériale, et antres sujets d'Amour, contenus en divers sonnets, stances, élégies, chansons, madrigaux, épigrammes et rondeaux, par M. de Malleville, Paris, Estienne Loyson, 1664. In-12 de 4 fl. comprenant un ff. blanc, le titre, le libraire au lecteur, un sonnet et une épigramme anonymes; p. 1 à 352; 5 ff. n. chif. pour la table.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 56 pièces de Malleville dont 49 avaient paru dans l'édit. de ses Poésies de 1649, in-4;

Les pièces marquées d'un astérisque se tronvaient dans les Poésies du sienr de Malleville. 1649.

| REC. SERCY, 1 P., 1 ** éd., 1653. | Sunnet (2).                      | Amarante n'est plus, et ce parfait modèle     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ld.                               | Madrigal (3)                     | Amarante riche en beauté * (sig. C.)          |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Sur un mal d'yeux. St.           | Astre d'éternelle beauté (n. s.) *            |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.        | Sur la naissance de deux amours. | Au mois de May l'amoureuse Isabelle * (n. s.) |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Pour une promenade.              | Aux champs, on ne voit qu'ornement * (n. s.)  |

<sup>(1)</sup> Strophe détachée de la chanson du Parnasse (2º vol.) 1607 : Qu'autres que vous soient désirées

<sup>(2)</sup> Ce sonnet est attribué à Lalane par Saint-Marc.

<sup>(3)</sup> Ce madrigal a éte attribué à Charleval par Saint-Marc.

| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.       | A Bassompierre pendant sa prison.                              | A vostre tour (La Bastille), souvent je me trans- [porte * (n. s.)        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MUSES ILLUSTRES, 1658.           | A la femme d'Alexis, Sur<br>le sujet de l'Alexiade de<br>M. C. | Belle amante, cansolez-vous                                               |
| REC. SERCY, I P., 2e ed., 1653.  | Elėgie.                                                        | Belle Caliste en qui la Nature et les Cieux                               |
| métamorphoses franç. 1641.       | Fable du Miroir.                                               | Ce miroir aù chaeun contemple sa figure * (n. s.)                         |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.         | Sonnet.                                                        | C'en est fait Jeanneton (ou ô Cloris) je pers mon<br>[luminaire * (n. s.) |
| REC. SERCY, 111P., 2º éd., 1658. | Sur des voleurs St.                                            | Ce n'est qu'à l'exemple des Dieux * (n. s.)                               |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1654.         | Sonnet.                                                        | C'est trop longtemps (on souvent) quitter d'une injuste licence * (n. s.) |
| REC. RONDEAUX. 1639.             | Sur un bénéficier heureux<br>et ignorant (Boisrobert).         | Coiffé d'un froc bien raffiné * (n. s.)                                   |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | De la vanité du monde.                                         | Daphnis dont l'Univers admire la sagesse * (n. s.)                        |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.       | Contre une fille.                                              | De cette fille, à qui firent leçon * (n. s.)                              |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | A une dame inflexible.                                         | De par Dieu donc à cette fois * (n. s.)                                   |
| Id.                              | A une dame (Marguerite).                                       | D'one autre steur on ne fait plus de cas * (n. s.)                        |
| Id.                              | Pour un mauvais poète                                          | Du nez il n'est rien que n'ataigne * (n. s.)                              |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1630.       | Contre une dame                                                | En beaux draps blancs je voudrois l'avoir veüe * (n. s.)                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.         | Sonnet,                                                        | Est-il quelque tourment dont la rage ne cède * (n. s.)                    |
| REC. SERCY, IV P., 1638.         | Elégie (1).                                                    | Faites ce qui vous reste, ennemis de ma vie                               |
| NOUV. CAB. MUSES (B), 1658.      | Sur une fontaine.                                              | Fontaine dont les eaux plus elaires que profondes* (n. s.)                |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | Sur la guérison d'une dame                                     | Guérir un mal de qui l'atteinte * (n. s.)                                 |
| Id.                              | Contre un sot riche et heureux.                                | Il a bon temps de m'accuser et dire * (n. s.)                             |
| REC. SERCY, V P., 1660.          | Absence St.                                                    | It est done vray que des plaisirs * (n. s.)                               |
| REC. D'ÉPITAPHES, 1648.          | De Richelieu Sonnet.                                           | Impuissantes grandeurs, foibles Dueux de la terre* $(n.\ s.)$             |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | Sur un innocent de nom et d'effet.                             | Innocent, ce gars si refait * $(n. s.)$                                   |
| REC. SERCY, IIIP., 2e éd., 1658. | Sonnet.                                                        | Insensible portrait d'un insensible Amant                                 |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | Il convie une dame.                                            | Iris commencez vos adieux * (n. s.)                                       |
| ld.                              | Il soupçonne une dame                                          | Je ne dis pas que sans distinction * (n. s.)                              |
| td.                              | Dépit d'une hadaude de<br>Paris.                               | Laissez-moy là, frère Nicaise * (n. s.)                                   |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.         | Sounet.                                                        | La nuit se retiroit dans sa grotte profonde* (n. s.)                      |

<sup>(1)</sup> Cette élégie, quoique sig. Malleville dans la IVe partie du Rec. de Sercy, est de Gombauld et elle figure dans les Poésies de ce dernier, édit. de 1646.

| métamorphoses franç., 1641.     | Fable de l'horloge de sable.                                                 | La poudre que tu vois dans ce verre enfermée* (n.s.)            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                              | Le calme, voir Le silence                                       |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.      | Contre un pédant (p. 57).                                                    | Le furieux et l'insolent * (n. s.)                              |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.     | Sonnet.                                                                      | Le silence régnoit sur lu terre et sur l'onde* (n. s.)          |
| REC. SERCY, 111P. 2º éd., 1658. | Epig.                                                                        | Le Soleil se vantoit un jour                                    |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Sonnet.                                                                      | L'Estoille de Vénus si brillante et si belle * (n. s.)          |
| REC. SERCY, IV, P., 1658.       | Paraphrase du Ps. 136.                                                       | Lors qu'après les travaux d'une guerre mortelle * (sig. B.)     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Air.                                                                         | N'estimer rien que vostre peine * (n. s.)                       |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.      | Pour une dame dont on mesdisoit.                                             | On lui fait faire plus de traits * (n. s.)                      |
| Id.                             | Il décrit les heautez de sa<br>dame.                                         | Petit Amour inspire moy * (n. s.)                               |
| NOUV.CAB.DES MUSES(B),1658.     | Baiser.                                                                      | Philis a reconnu ma foy * (n. s.)                               |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Sur les larmes des amans.                                                    | Pleuver et gémir aisément * (n. s.)                             |
| NOUV. REC. CHAMH. (3°), 1654    | Epig.                                                                        | Quand Jean si remply d'amitié * (n. s.)                         |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. | Sonnet (1).                                                                  | Qu'Angélique a d'appas! & Dieux comme elle<br>[range * (n. s.)  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Ponr un Seigneur St.                                                         | Que jumais le Soleil n'illumine (on ne ramène) le [jour* (n s.) |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Responce à un camus.                                                         | Que vous avez l'esprit perclus * $(n, s.)$                      |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Sonnet.                                                                      | Rayons d'un astre dont les Cieux * (n. s.)                      |
| REC. SERCY, III P., 1656.       | D'un chien. Epig.                                                            | Rude au voleur, doux à l'amant * (n. s.)                        |
| REC. BONDEAUX, 1639.            | Demande d'un baiser.                                                         | Sans plus mon attente abuser * (n. s.)                          |
| Id.                             | Sur la durelé d'une maî-<br>tresse.                                          | Tel qu'un rocher dans l'humide élément * (u. s.)                |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.      | A un qui vouloit faire une<br>satire contre C. D. R.<br>(Card de Richelieu). | Très éminent est le danger * (n. s.)                            |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.        | Pour une mascarade,                                                          | Unique objet de mon service * (n. s.)                           |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Rondeau contre les ron-<br>deaux.                                            | Un rondeau donc est une chose * (n. s.)                         |
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. | Daphnis snr la mort d'Amarante. St. (2)                                      | Voicy la solitude où sur l'herbe couellez                       |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Sur un rond, fait par une Dame.                                              | Vous l'avez fait, je m'imagine * (n. s.)                        |

A consulter (suite). Eug. Crépet: Les poètes français.T. II. (notice de Ch. Asselineau)

<sup>(1)</sup> Ce sonnet qui présente des variantes importantes commence dans l'édition des Poésies de Malleville. 1649.

ln-4: Qu'avec un doux effort, Angélique nous range

(2) Cette pièce quoique signée Malleville est de Lalane, elle ne figure pas d'ailleurs dans les poésies de Malleville, édit, de 1649.

#### MALO

Nous n'avons trouve aucun renseignement sur Malo.

ld.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert,

Je n'ay jamais parlé de mon amour extrême

Id.

Philis on diroit à vous voir

### MALOISEL

Ce Maloisel ne doit pas être Le Cordier de Maloisel (voir T. 1, p. 217).

On rencontre un sonnet de Maloisel dans les pièces liminaires de la I<sup>re</sup> partie (1650) de la Muse historique de Loret. Paris. Ch. Chesnault. 1659. In-folio.

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Sonnel.

Ces nobles sentimens, que Maistre Adam exprime

#### **MARCASSUS**

Pierre de Marcassus, né en 1584 à Gimont (Gascogne), mort en Décembre 1664 à Paris. Venu dans cette ville de bonne heure, il enseigna les humanités au collège de Boncourt et obtint dans la suite une chaire de professeur d'éloquence au collège de La Marche. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages aux Mémoires de Nicéron T. XXXI, p. 100. Il faut ajouter à cette liste:

Nouveau recueil de lettres politiques, morales et amoureuses tirées des plus grands personnages grecs. Paris. 1638. 3 parties in-8.

Réflexions morales et chrétiennes (en vers). Paris. Ant. Chrestien. 1662. In-12. Titre, p. 2 à 69, et 1 fl. pour le privilège.

Nicéron a dit que les Dionysiaques ou le parfait Héros (Paris, 1631, in-4) étaient une traduction des deux premiers livres des Dionysiaques de Nonnus. Marcassus s'en est énergiquement détendu par avance dans son Avis au lecteur : « Je n'avois garde d'y songer pour l'examen que j'avois fait autrefois de cet auteur, qui a la plupart du temps fait banqueroute au jugement. »

Les Désespoirs amoureux de G. Colletet (1622) renferment dans leurs pièces liminaires une épigramme de Marcassus.

MUSES ILLUSTRES, 1658.

Les amours de Pyraemon (Des Barreaux) et de la belle Vénérille (Marion de L'Orme) (1). A Des Barreaux.

<sup>(1)</sup> Marie de Lon de L'Orme, née le 3 Août 1613, morte le 2 Juillet 1650 (Jal : Dict. critique de biog. et d'hist 2• édit. 1872 .

A consulter: Guy Patin: Lettre à Spon (22 Mars 1657). — Goujet: Bibl. franç. T. V, p. 88 et 293; VI, p. 372. — Nicéron: Mémoires. T. XXXI, p. 100. — Nouv. biog. univ. de Didot.

## MARESCHAL (Mad.)

Mad. Mareschal s'appelait Mélite dans la société des Précieuses. Voici ce qu'en dit Somaize dans son Dictionnaire :

« Mélite est une ancienne prétieuse dont Lisippe (M. de Lesclache) est le héros. En effet, rien n'est bien fait au logis si Lisippe ne l'apreuve, rien n'est beau que ce qu'il juge beau, rien n'est bien écrit que ce qu'il écrit. Il est pour elle l'unique philosophe d'Athènes, il sçait seul les belles sciences, et, pour ne rien obmettre et dire en peu de mets la vérité comme elle est, tout est bien fait quand Lisippe y met la main, et tout est mal lorsqu'il n'y touche pas. Il faut que tous ceux qui la visitent applaudissent aux bons sentimens qu'elle a pour luy, s'ils veulent avoir la paix avec elle, et elle n'est de bonne humeur que quand elle l'a veu; mais sur tout ce qu'elle prise en luy, c'est qu'il sçait parfaitement la phisique, soit en ce qui regarde la théorie, soit en ce qui est de la pratique. Ils logent tous deux dans l'isle de Délos (l'isle Notre-Dame), où ils sont estimez et connus de tout le monde. »

| REC PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Bouchardeau.        | L'aime, je suis aimé                         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Id.                        | Air de Lambert.            | Je ne puis désormais éviter le trépas        |
| Id.                        | Air de B. D. B. (Bacilly). | Pour donner à mon cœur quelque soulagement   |
| Id.                        | 1d.                        | Pour trouver le secret de guérir mon martire |
| td.                        | Id.                        | Puis que Philis est infidelle                |
|                            |                            |                                              |

## MAREUIL (de)

Alexandre, seigneur de Mareuil (1) on Marueil, né en 1608, se fit d'église et prit alors le nom d'abbé de Mareuil; il était le quatrième fils de Charles Faulcon de Ris, Seigneur de Mareuil, Marquis de Charleval, et le frère cadet du poète. L'abbé de Mareuil mourut en 1678. (Ch. Livet)

Nous avons rencontré un dialogue en prose mêlé de quelques vers, dont l'épître dédicatoire est signée de Mareuil : Histoire coquette, en l'abrégé des galanteries de quatre soubrettes campagnardes : contenant la rencentre d'une dupe chez le Messager de Boiscommun, avec le portrait au naturel de Barillet-Bitry, de sa femme et de plusieurs autres. Amsterdam. 1669. In-8 de 8 et 88 p. (Cat. La Vallière-Nyon, 3904)

Le Recueil de Conrart (T. XXIV, p. 547-56) a reproduit plusieurs pièces signées de Mareuil qui ne paraissent pas se trouver dans les recueils collectifs :

<sup>(1)</sup> Voir le T. 111 pour les pièces de Mareuil insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Sonnet: Cet objet amoureux, cette rare beauté

Id Hé bien, le voulez-vous, il faut donc que je meure

L'adieu à la dévote. St. : Philis vous courrez les sermons

Le manuscrit 12680 de la Bibl. Nationale (fonds français) renferme aussi deux pièces du même auteur que nous croyons inédites :

Sonnet: Barbare Lisidor, les droits du mariage

Sur le départ de M<sup>me</sup> De Fontaine. St. : Vous allez donc parlir, doux charme de mes yeux

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 8 pièces de Mareuil :

| REC. SERCY, 11 P., 1653           | Ode (1).                               | Beauté pour qui je meurs d'amour (sig. M.)                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| fd.                               | La Coquette (à Mad. Bavin).<br>St. (2) | Caliste, vous seriez parfaite (n. s.)                                        |
| REG. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Mollier.                        | En amour souvent il faut feindre                                             |
| aec. sercy, 1 p., 1 7e éd., 1653. | Sonnet (3).                            | J'adore en mesme temps deux femmes (ou deux [beautez] sans pareilles (n. s.) |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.          | Madrigal.                              | J'avois peine en lisant ces merveilleux Escrits                              |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Sonnet (4).                            | Philis, cette beauté qui paroit plus qu'humaine (n. s.)                      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Mollier.                        | Que me sert de sçavoir qu'Olimpe est criminelle                              |
| MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.          | Madrigal.                              | Qui peut assez louer cet Enfant précieux                                     |

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Tallemant des Réaux: Historiettes T. VI de l'édit. Paulin Paris, p. 493 et 495.

## MARIGNY

Jacques Carpentier de Marigny (5), né au village de Marigny près Nevers, mort à Paris en 1670. Il embrassa l'état ecclésiaslique et fut pourvu de bonne heure d'un canonicat dont les revenus le mirent fort à son aise. Attaché au Cardinal de Retz et au Prince de Condé, il prit une grande part aux mouvements de la Fronde.

Voici le jugement que Tallemant des Réaux a porté sur lui : « Il est bien fait, il parle facilement, sait fort bien l'espagnol et l'italien et n'ignore pas un des bons contes

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Mareuil dans le Rcc. de Conrart, T. IX, in-folio. Elle a été attribuée par erreur à Montplaisir (édit. Saint-Marc) et à Molière par P. Lacroix.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. Mareuil dans le Rec. de Conrart, T. XXIV. in-4, elle a été donnée par erreur à Molière par P. Lacroix.

<sup>(3)</sup> Cette pièce, sig. Mareuil dans le Manuscr. 12680 de la Bibl. Nationale, est donnée à Gomberville dans le Rec. Conrart, T. XXIV. In-4.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig. Mareuil dans le Rec. Conract. T. XXIV, in-4.

<sup>(5)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

qui se font en tontes les trois langues; fait des vers passablement. Pour du jugement il n'en a point. >

La dernière phrase de Tallemant est inexacte. Comme l'a dit Victor Fournel, sa correspondance avec Pierre Lenet, dont on connaît le rôle dans les troubles de la Fronde, publiée dans le Cabinet historique de M. Louis Paris, le révèle sous un nouveau jour, et montre qu'à côté du chansonnier et du pamphlétaire, il y avait en lui un homme politique qui soignait les intérêts de son parti avec aulant d'intelligence que d'activité.

On a de lui:

Lettres en prose et en vers, La Haye. Ant. de La Faille. 1658. In-12.

Relation des divertissements que le Roy a donnez aux Reines dans le parc de Versailles, écrite à un gentilhomme qui est présentement hors de France (vers et prose), sig. Marigny et datée du 14 Octobre 1664. Paris. Ch. de Sercy et Cl. Barbin. 1664. (Molière. Grands Ecrivains, T. IV, p. 251)

Le Pain bénit. 1673. In-12 de 18 p. (1)

Réimprimé (avec les Lettres) en 1795, in-12, avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur et une préface assez curieuse de Mercier de Compiègne, à qui on doit cette édition.

Les Œuvres en vers et en prose de Monsieur de Marigny (avec les Amours de Léandre et d'Héro). A Paris, Charles de Sercy, 1674. In-12. Frontispice gravé, Titre, p. 1 à 162, 1 fl. pour le privilège. (Bibl. de l'Arsenal, 12071)

Pour la liste des mazarinades assez nombreuses de Marigny, nous renvoyons à la Bibliographie des Mazarinades. Paris. 1850, 3 vol. in-8.

Mr Moreau (Supplément à la Bibliog, des Mazarinades publié par le Bulletin du Bibliophile, 1862, en se basant sur un extrait des Mélanges de Philibert de Lamare, conseiller au Parlement de Dijon et contemporain de Marigny (Fonds Bouhier, n° 34 de la Bibl.Nationale) lui donne la fameuse « Mazarinade » : « Mr de Marigny s'appelloit Carpentier en son nom de famille et estoit de Nivernois. C'estoit un esprit fort enjoüé et qui faisoit bien un vers. Il alla en Suède voir la Reyne Christine avant qu'elle eût quitté la couronne. Elle l'aimoit; et lui, ennuyé du séjour malplaisant de ce royaume, lui disoit quelquefois avec la liberté naturelle du poète, qu'il n'auroit pas voulu changer sa terre de Marigny contre son royaume. Au commencement des mouvements de France, il retourna de Suède et s'estant chagriné contre le Ministre, fit une satyre appelée « La Mazarinade » pour laquelle il fut cherché à Paris; mais s'estant sauvé sur des toits, il évita la colère de ce ministre qui lui vouloit cruellement mal, et l'eût fait périr, s'il l'eût attrapé. A la fin il trouva moyen de sortir de Paris et de se retirer en Flandre vers M. le Prince. Il vient de mourir d'apoplexie qui le prit au Palais à Paris sur la fin de Janvier 1673 »

Guy Patin lui a attribué le : Traité politique..... où il est prouvé, par l'exemple de Moïse et autres, que tuer un tyran n'est pas un crime. Lyon. 1658. Petit in-12.

<sup>1)</sup> La réponse au Pain bénit du sieur abbé de Marigny (p. 1 à 14), de cette même année 1673, est intéressante par les détais qu'elle donne sur Marigny et sa famille; elle est suivie de « Fragments sur le Lutrin de la Sainte chapelle » p. 14 à 22; ces fragments du poème du Lutrin de Boileau ont précédé d'une année sa publication (1674).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 21 pièces ou lettres de Marigny:

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les OEuvres en vers et en prose de Mr de Marigny, 1674.

| REC. SERCY, H P.,  |                | . de S*** (Sévigné).<br>eines (1649).                                 | Adorable et belle Marquise *                                 |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IV P., | 1658. Sonne    | l (bouts-rimez).                                                      | Alix qui causez plus qu'un jeune Perroquet *                 |
| ld.                | Leitre         | en vieux gaulois.                                                     | Dame à qui cet escrit j'envoye *                             |
| REC. SERCY, II P., |                | irateor indilférent.<br>net. (1)                                      | Dans le visage d'Isabette (sig. M.)                          |
| REC. SERCY, IV P., | 1658. Sonne    | t.                                                                    | Docteur à la douzaine, esprit plein d'embarras *             |
| Id.                | Sonne          | t (bouts-rimez).                                                      | Gomfres, écornifleurs, venez à mon Secours *                 |
| REC. SERCY, H P.,  | 1653. Elégie   | (2).                                                                  | Il est vray que mes maux m'ayant fait violence (n. s.)       |
| Id. iv P.,         | 1658. Stance   | es.                                                                   | Il est vray, que sert de le taire? *                         |
| ld. 111 P.,        |                | Reyne de Bohême<br>se et vers).                                       | Je ne sçaurois exprimer à vostre Majesté* (n. s.)            |
| ld. Id             | ness           | de Wuilse, chanoi-<br>e de Mons et de Mau-<br>ge (prose et vers) (3). | L'espérance que vous m'avez donnée *                         |
| Id. IV P.,         |                | amours de *** Son-<br>(bonts-rimez).                                  | Louve, dont les regards plus chauds qu'une four-<br>[naise * |
| Id. 11 P.,         |                | lad. de S * (Sévigné).<br>ennes (4).                                  | Ne trouver rien de beau que vous (n. s.)                     |
| ld. iv P.,         | 1658. Stance   | es.                                                                   | Objet le plus beau de nos jours *                            |
| Id, Id             | l. Sonne       | t (bouts-rimez).                                                      | Pour louer dignement l'éclat de vos beaux<br>[yeux *         |
| Id. Id             | Ι,             | Id.                                                                   | Pour marcher gravement ainsi qu'une Dévote *                 |
| CHEVILLES Me ADAM, | 1644. Elégie   | •                                                                     | Puisqu'on estime plus le mortel qui s'amuse                  |
| REC. SERCY, IV P., | 1658. A Mad    | ***                                                                   | Que voyez-vous, mes yeux, quelle estrange avan-<br>[ture *   |
| Id. v P.,          | 1660. 🕳 Ballad | e.                                                                    | Si l'omour est un doux servage *                             |
| ld mp.,            |                | sle d'un chat à M <sup>lle</sup><br>ersel(prose et vers)(3)           | Supplie et requiert humblement * (n. v.)                     |
| Id. IV P.,         | 1658. Sonne    | t (bouts-rimez).                                                      | Tandis que le disner est encore à la broche *                |
| ld. Id             |                | ld.                                                                   | Vous qui faites régner l'Amour dans son Empire               |

<sup>(1)</sup> Saint-Marc a attribué cette pièce à Montplaisir, mais en faisant observer qu'elle pourrait bien être de Marigny.

(2) Cette pièce est sig. C. dans les éditions postérieures de la 11º partie, mais elle est donnée à Marigny par le Rec. de Conrart, T. XXIV.

<sup>(3)</sup> Ces lettres sont sig. Marigny dans la deuxième édition de la III.º p. du Rec. de Sercy (1658).
(4) Cette pièce est donnée à Marigny par Walckenaer (Lettres de Mad. de Sévigné).

A consuller: Ménagiana. — Chevræana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Mémoires de Retz. — Mémoires de Mad. de La Gnette. — Somaize: Dict. des Précieuses (édil. Livet). — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 194. — Moreau: Bibliog. des Mazarinades. — Mailly: Esprit de la Fronde. — Nonv. biog. univ. de Didot (article de Victor Fournel). — Eug. Crépet: Les poètes français. T. II (notice de Hypolyte Babou). — Brun (Pierre): A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux (Rev. d'Hist. litt. de la France, 1899).

## MAROT

Clément Marot, né à Caliors en 1495, mort à Turin en Septembre 1544

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Trad.d'une épig.de Martial.                                                | Ce prodigue Macé Longis                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1d.                     | Epig. contre un larron.                                                    | Colin s'en alloit un Landit                   |
| FINE GALANTERIE, 1661.  | Epitaphe remarquée par<br>Scarron.                                         | Cy-gist Servot la tourangelle                 |
| JARDIN DES MUSES, 1643. | Contre un sot. Epig.                                                       | J'en entendis l'autre jour une                |
| 1d.                     | Epig.                                                                      | Pauline est riche et me veut bien             |
| ld.                     | Sur l'argent demandé à<br>François I <sup>er</sup> , Epig,                 | Puisque le Roy a désir de me faire            |
| FINE GALANTERIE, 1661.  | Epig, remarquée par Scar-<br>ron,                                          | Quand Maistre Pierre d'Alesso                 |
| JARDIN DES MUSES, 1643. | Contre un poète ignorant.<br>Rondeau.                                      | Qu'on mêne aux champs ce coquardeau           |
| Id.                     | Epig.                                                                      | S'il m'en souvient, vieille au regard hideux  |
| Id.                     | Sur une Vénus de Marbre<br>présentée à François I <sup>er</sup> ,<br>Epig. | Sire, je suis Vénus, je vous dis celle mesme  |
| · 1d.                   | Contre un médisant, Epig.                                                  | Ta lettre (Merlin) me propose                 |
| ld.                     | Contre un vieillard Epig.                                                  | Tu peints to barbe, amy Bruslard, c'est signe |
| ld.                     | Contre un débauché, Epig.<br>de Martial.                                   | Un jour le bon Pierre s'en vint               |
| 1d.                     | Contre une Glorieuse, Epig.                                                | Vous estes belle en bonne foy                 |

A consulter: Marot: édit. Bibl. elzév. 4 vol.; édit. G. Guiffrey, seuls les T. II et III ont été publiés. — Gustave Macon: Poèsies inédites de Clément Marot (Bull. du Bibl. 1898).

## MARTEL

Henri Martel, chevalier, seigneur de Bacqueville, maître de la garde-robe, conseiller et premier chambellan d'affaires de Monsieur. Sa femme et ses deux filles aimaient la poésie et tenaient de petites réunions littéraires.

II y a de manyais vers de Mad, de Martel dans le Recueil de Conrart, T. XXII, in-4, p. 287.

Les Vers héroïques de Tristan L'Hermite contiennent, p. 263, une pièce « A Mad. Martel, sur l'heureux mariage de Mesdames ses filles, l'une avec M. de la Salle, capitaine aux Gardes, et l'autre avec M. de Guenégaud, trésorier de l'épargne. Scudéry parle d'elle dans une Epître à Doris (M<sup>ne</sup> du Val) à la page 247 de ses Poésies diverses, 1649. (M<sup>r</sup> Bernardin: Tristan L'Hermite)

En dehors des pièces ci-après sig. Martel dans le Rec. de Courart. T. XXIX, n-4, ce dernier recueil renferme un sonnet de ce poète amateur au Maréchal de Bassompierre: Recommence aujourd'huy ton illustre carrière

| REC. SERCY, IV P., 1658.     | La Promenade du soir.<br>St. (1).                                              | L'astre du jour par sa pasleur (sig. de Montreail)        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Id. v P., 1660.              | Au nom de Daphnis, à qui<br>on ne voulait pas donner<br>sa maîtresse Madrigal. | Le ciel authorise ma flamme                               |
| rec. diverses poésies, 1661. | La belle Indienne.                                                             | Quand la mer eut jetté pour descharger son onde (n. s.)   |
| REC. SERCY, V P., 1660.      | Elégie.                                                                        | Un peintre à qui sans doute Apelle eut fait hom-<br>[mage |

### MARTIAL

Il est question de Martial dans le Chevraeana. T. II, p. 15:

« J'ay connu encore M<sup>r</sup> Martial qui enseignoit les mathématiques à Paris; qui eut pour ses Maîtres le P. Mersenne, Chauveau et Mydorge: et il n'eut pas mal réussi en vers, s'il eût voulu se donner la peine de rectifier ceux qu'il faisoit. Il se mit en tête de faire un voyage en Canada où il eut un employ assez honnête; et quoy que je l'en eusse dissuadé, il ne laissa pas de s'embarquer, dans la veüe d'étudier à fond les mathématiques. A son retour, je le trouvay bête, parce qu'il n'avoit vécu quatre ou cinq ans qu'avec les Sauvages; et qu'une fausse dévotion l'avoit gâté. Voici une épigramme qu'il fit avant son départ de Paris qui étoit la ville de sa naissance: et il n'est pas nécessaire d'en marquer les fautes qui sautent aux yeux:

Lyzandre convaineu de rogner la monoye
Dont on trouva chez lui des outils très ecrtains,
N'eul à sortir d'affaire autre plus sure voye
Que de bailler son col pour payer pour ses mains.
Si bien que se voyant sur ces planches funèbres
D'où l'on passe à l'instant au séjour des ténèbres,
L'impiété, dit il, qui domine en ce lieu!
Malheureux que je suis, fatloit-il que j'y vinsse!
J'y rogne un peu la tête à l'image du Prince;
Mais on la tranche toute à l'image de Dieu.

<sup>(1)</sup> Cette pièce qui porte Montreuil a été donnée à Montplaisir par Saint-Marc. On la lit également dans les lettres et poésies de Mad. de Brégy. Leyde. 1666.

CHEVILLES Me ADAM, 1644. A MM. nos poètes, Epig.

Accordez-le tout net, et n'ayons point de noise

## MARTIN voir PINCHESNE (MARTIN de)

## MARUT (de)

La V° partie du Rec. de Sercy renferme deux sonnets que Saint-Marc, sous le prétexte d'une erreur d'impression, a attribués à de Murat (voir ce nom). Ces deux sonnets ne sont nullement dans le genre de ce poète; de plus la signature de Marut est répétée à la table. S'agirait-il de l'abbé de Maruc (1) qui a donné quelques poésies dans les recueils publiés de 1662 à 1700 et dont on a l'ouvrage suivant:

Eloge funèbre du très invincible prince Henry de Lorraine, comte d'Harcourt, composé en latin par M. Moreau et traduit en (vers) françois, avec plusieurs sonnets sur la mesme matière, par l'abbé de Maruc. Paris. 1668. In-4.

Roy d'Angleterre. Sonnel.

Id. Bép. à l'Epitaphe de Cromwell (de Montplaisir) sur
les mêmes rimes. Sonnel.

### MASSY

R. de Massy a publié un sonnet sous le titre suivant :

A Monseigneur le Comte de Saint-Aignan et M<sup>r</sup> le Comte de Séry, son fils, sur ce qu'ils s'avancèrent extraordinairement dans la tranchée de Montmédy, où le père fut frappé d'un coup de pierre par ceux de la ville. Placard in-4. 1657.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1637. Epig. Entre Apollon et toy, même en ton plus bas âge
1d. Madrigal. On Un mis dans les fers, on a forcé ta Veine

## MATHURIN (F.)

CHEVILLES Me ADAM, 1641. Soundl.

Maistre Adam donne-nous au net

## MAUCROIX (F.)

« François Maucroix (2), — fils de maistre Louis, procureur, et de damoiselle Marie

<sup>11)</sup> Voir le T. III pour les poésies de l'abbé de Marue publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Voir le T III pour les pièces de Maucroix publiées

de Ride,— ami de Tallemant des Réaux et compère de La Fontaine,— naquit à Noyon le 7 Janvier 1619. Il commença ses études à Chateau-Thierry sur les mêmes bancs que son frère et que le fabuliste futur, les continua à Paris, fit son droit avec la bienveillante protection de Patru et de Conrart et fut par eux introduit dans la société de gens de lettres et de savants, tels que Perrot d'Ablancourt, Furetière, Pellisson, Vion Dalibray, le mathématicien Le Pailleur, le traducteur d'Aristote : Cassandre, Vaugelas, l'abbé d'Aubignac, Benserade et les deux Corneille, que je cite sans ordre, au hasard du souvenir. Mais parmi tous, et même après que Maucroix se fut lié plus tard avec le P. Bouhours, Coulanges, Richelet, Racine, Boileau, Bossuet, Molière, le plus aimé fut Tallemant des Réaux.

- « Avocat, Maucroix réussissait moins. Nous sommes informés, par une de ses lettres adressées au P. Tourret, que sa timidité l'empêcha de plaider plus de cinq on six fois. Son père, le bon procureur, navré de cette déplorable réussite, le rappela et le fit entrer comme conseil dans la maison de M<sup>r</sup> de Joyeuse, lieutenant du Roi au gouvernement de Champagne. Mais Maucroix n'avait pas plus de goût pour la chicane assise que pour la chicane debout et, plutôt que de plaider les procès du mari, il fit de la musique avec la femme et s'éprit de la fille, Henriette. lci commence ce roman de sa vie auquel fut mêlé Tallemant.
- « M¹¹º de Joyeuse fut fiancée au Marquis de Lenoncourt, et Maucroix, désespéré, s'enfuit de Reims. Arrêté au passage par l'amitié de La Fontaine, il passa quelques semaines à Château-Thierry, puis, pour tromper sa désolation, se rendit à Paris. Tallemant le reçut et lui conseilla le mariage. C'est la formule appliquée : un clou chasse l'autre. Il lui répondit qu'il demandait à y songer toute sa vie et, comme opportunément survint la mort de Lenoncourt, il reprit la route de Reims. Vainement ; car Henriette épousa bientôt le Marquis des Brosses.
- « Alors Maucroix se fit... ermite, ou plus exactement chanoine par dépit amoureux. Il y a quelquefois de ces vocations. Il semble n'avoir annoncé ce projet, en ses lettres amicales, qu'après qu'il eut été mis à exécution. Il obtint de son père une avance d'hoirie, et profitant de ce que André Buridan résignait son canonicat, il l'acheta. Richelet a noté la date de l'installation de Maucroix comme chanoine en l'Eglise de Reims : elle eut lieu le 3 Avril t647; et tous ses amis parisiens furent ravis de sa décision, qui tut vite suivie d'une reputation universelle dans les cercles rémois. Seul, Furetière n'admit pas cet avatar et gourmanda en vers le poète-avocat, tout en lui dédiant d'ailleurs son Jeu de boules des Procureurs.
- « Cependant, malheureuse en ménage et persuadée, les femmes du XVII° siècle se laissaient si facilement convainere de ces choses flatteuses, que Maucroix s'était fait

d'église par regret de l'avoir perdue deux fois, Henriette de Joyeuse le manda sous le prétexte invraisemblable de le consulter sur certaine clause de son contrat de mariage. Il fit part de cet appel à Tallemant, qui ne nous paraît point avoir été enchanté de voir son ami « r'enflamé. » Reçu ainsi dans la maison des Brosses, l'amoureux rappelé suivit le ménage dans les Ardennes, au moment des pourparlers du traité de Westphalie, et tomba en pleines hostilités. Il ne s'y montra rien moins qu'un foudre de guerre, ainsi qu'il s'en confesse plaisamment dans deux épîtres en vers, adressées l'une à Cassandre, l'autre à Astibel. Nous n'ignorons pas, grâce à une note du manuscrit de Maucroix, découvert jadis à Reims par Louis Paris, que l'on avait donné à Tallemant, chez la marquise de Rambouillet, le nom de cet Astibel, « sage enchanteur, favorable à Amadis »...

« Cette poltronnerie avonée ne favorisait guère son amour pour Henriette. Cette dernière refusait de céder par crainte religieuse car ses confesseurs lui représentaient qu'elle commettrait un sacrilège. Elle se contentait de jurer à Maucroix « qu'elle l'aimait plus que sa vie » et s'en tenait là. Bientôt elle le désespéra encore davantage. Elle se fit, en etlet, enlever par la Marquise de Mirepoix, sa cousine, qui l'emmena à Paris où passa la peur du sacrilège et où, loin de la surveillance du Marquis Des Brosses, elle se laissa aller à des aventures à la tois plus glorieuses et moins dangereuses pour son salut éternel. Infortuné Maucroix! S'il avait ern, grâce au froc de Tartuffe, donner

De l'amour sans scandale et du plaisir sans peur,

- il dut s'apercevoir qu'il avait été loin de compte et se replier sur Reims. Sa consolation fut d'informer Tallemant de son insuccès, et sa ressource de se jeter dans la politique. Etait-ce déjà le refuge des désespérés? L'anarchie régnait en France et Reims était contre le Mazarin, que sa qualité d'étranger rendait fortement suspect.
- « Dans une autre lettre, adressée à Tallemant, son confident préféré, le chanoine annonce qu'il va entrer en campagne; mais Henriette vint le rejoindre. Dès lors, il abandonne ses plans politiques. Tallemant, qui voit le danger, mande à Paris Maucroix de la taçon la plus affectuense et la plus pressante. Peine perdue! Henriette, abandonnée par son mari et très malade, a déjà été recueillie dans la maison que le chanoine partage avec son frère, soignée avec un dévoûment rare, et pleurée lorsqu'elle meurt. Prévenu du désespoir de son ami, Tallemant accourt à Reims et, pour l'arracher à ces lieux funèbres où tout lui rappelle sa douleur, l'emmène de torce à Paris...
- « De retour à Reims, et après une mission diplomatique en Italie, à laquelle mit fin la chute du surintendant Fouquet, Maucroix fut l'âme d'un cercle littéraire que fréquentaient les abbesses de Saint-Pierre et de Saint-Etienne, la comtesse de Lhéry, Mad. de Berrieux, la comtesse d'Aubeterre, M<sup>los</sup> Biscara, de Sillery, Papette Pinguis, etc. C'est en cette réunion que turent composées la saynète intitulée Mademoiselle Soin..., la comédie La Vespière et enfin une autre pièce anodine pour pensionnats de jeunes tilles... Tallemant nous l'a conservée.
- « Nons n'avons aucunement le dessein de suivre Maucroix jusqu'à la fin de sa longue carrière. Ailleurs nous complèterons une biographie dont les passages ébauchés

ici ont pour unique prétexte le Tallemant dont nous étudions les manuscrits inédits. » (P. Brun)

François de Maucroix mourut le 9 Avril 1708, âgé de quatre-vingt-neuf ans trois mois deux jours. Il en avait passé à Reims soixante-et-un comme chanoine de Notre-Dame, et fut inhumé dans la chapelle des Apôtres de l'église de celle ville.

Nous renvoyons pour la liste des ouvrages de Maucroix aux Mémoires de Nicéron, T. XXXII, p. 470, nous la complétons par :

Œuvres (nouvelles) posthumes. Paris. Cailleau. 1726. In-12.

Ce volume, publié par la Comtesse de Montmartin, fille du Marquis de Puisieux, contient la traduction des *Satires*, des *Épîtres* et de l'*Art poélique* d'Horace, celle de la première *Tusculane* et des *Traités de l'Amilié et de la Vieillesse*, de Cicéron. (Quérard)

Œuvres (nouvelles) diverses de J. de La Fontaine. et Poésies de Fr. de Maucroix, accompagnées d'une vie de Fr. de Maucroix, de notes et d'éclaircissements, par M. C. A. Walckenaer, membre de l'Institut. Paris. Nepveu, 1820. In-8.

Œuvres diverses publiées par Louis Paris, sur le manuscrit de la Bibliothèque de Reims. Paris, chez l'éditeur, 27, rue d'Angoulême-St-Honoré et chez J. Techener, place du Louvre. 1854. 2 vol. in-8.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 30 pièces de Mancroix sur lesquelles 7 ne se rencontrent pas dans l'édit. Louis Paris :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Œuvres diverses de Maucroix données par Louis Paris. 1854. 2 vol. ; celles avec un astérique double, dans l'édition Walckenaer, 1820.

| REC. SERCY, I P., 1re éd., 1653. | Epig.                                                                          | Ami, je vois beaucoup de bien *                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ld. v P., 1660.                  | Stances.                                                                       | A quoy sert de se tant défendre *                                  |
| ld.                              | Epistre.                                                                       | Cassandre, j'ay leu ton épistre * (sig. D. M.)                     |
| Id. 11 p., 1653.                 | Madrigal (1).                                                                  | C'en est fait, il me faut mourir * (sig. C.)                       |
| Id. v P., 1660.                  | Pour une fille qui pleura Madrigal.                                            | Diane, à quoy servent ces larmes * (sig. D. M.)                    |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.         | Madrigal.                                                                      | En resvant cette nuit ma belle * (n. s.)                           |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | L'adieu d'Alcidon à sa F.M.<br>St. (pour le Marq. de Le-<br>noncourt). St. (2) | Faut il que je vous quitte, et qu'un cruel devoir * (sig. C.)      |
| ld.                              | Epig.                                                                          | Il est vray (ou Je l'avoue), l'Amour dans vos yeux ** (sig. D. M.) |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1633.  | Id.                                                                            | It est vray que mes Vers n'eurent jamais d'appas ** (sig. D. M.)   |

<sup>(1)</sup> Cette pièce, signée dans la II<sup>o</sup> p. du Rec. de Sercy de 1653 est donnée à Charleval par Saint-Marc et à Maucroix par Walckenaer.

<sup>(2)</sup> Cette pièce donnée à Montplaisir par Saint-Marc et à Maucroix par Walckenaer est incontestablement de Maucroix, elle se trouve en effet avec d'autres pièces de ce poète dans la V° p. du Rec. de Sercy.

| REC. SERCY, V P., 1660.         | Epig.         | Javotte l'on dit que*** (Maucroix)* (sig. D. M.)                               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Id. n p., 1653.                 | ld.           | Jeon et Paul ayant fait ripaille * (sig. D. M.)                                |
| ld., i P., 1re éd., 1653.       | Stances (1).  | Je ne le puis vier, vostre vertu sévère *                                      |
| ld. vp., 1660.                  | Epig.         | Ir ne puis sans estre jaloux * (sig. D. M.)                                    |
| вес. снамносоку, т. п. 1652.    | ld.           | Je scais qu'avec toute franchise ** (n. s.)                                    |
| BEG. SERCY, V P., 1660.         | Id.           | Lise est petite, vieille, et louche * (sig. D. M.)                             |
| ſd.                             | Ode (2).      | Maintenant que l'hyver désole les campagnes * (sig. D. M. et M. P. à la table) |
| Id.                             | Madrigal.     | Mon Iris chaque jour croist et devient plus belle * (sig. D. M.)               |
| ld.                             | Elégie.       | Olympe, que ce jour fut fatal à ma joye *                                      |
| REC. SERCY, II P., 1653.        | Sonnel (3).   | Où sont tant de sermens de constance éternelle ? * n. s.)                      |
| ld.                             | Sonnet.       | Ouy, les baisers communs, amy, je le confesse (sig. D. M.)                     |
| BEC. SERCY, IP., 110 éd., 1653. | Epig. (4)     | Petite brunette aux yeux doux (n. s.)                                          |
| REC. SERGY, 11 P., 1653.        | Madrigal.     | Philis, vostre Alcidon fut il pas malheureux * (n. s.)                         |
| fd, v.p., 1660.                 | fd.           | Pour divertis l'ennuy qui tous-jours m'accom-<br>[ pagne * (n. s.)             |
| <b>1</b> d.                     | ld.           | Pour m'en prier, si tu crois que je t'aime** (sig. D. M.)                      |
| Id.                             | fd,           | Quand la nuit en resvant je vous tiens en idée * (sig. D. M.)                  |
| Id.                             | Epig.         | Quand Paul est chez vous, Sigismonde ** (s.D. M.)                              |
| ld,                             | Sonnet (5).   | Quel honheur est égal à mon bonheur extrême * (sig. D. M.)                     |
| NOUV.REC. CHAMH. (3°), 1653.    |               |                                                                                |
| BEC. SERCY, 11 P., 1653.        | Madrigal (6). | Our ta mère prend de soucy * (sig. D. M.)                                      |
| Id v.p., 1660.                  | Epig.         | Tu me dis, mais d'un wit si doux * (sig. D. M.)                                |
| Id. n.e., 1653.                 | Id.           | Vostre mari, Philis, est bien le plus sot homme * (sig. D. M.)                 |

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Walckenaer: Notice sur Maucroix. — Louis Paris: Notice qui précède les Œuvres diverses, 2 vol. in-8.— Eug. Crépet: Les poètes français. T. II, (notice de Hippolyte Babou). — Pierre Brun: Autour du XVII<sup>o</sup> siècle. 1901.

(2) Cette pièce est donnée à Montplaisir par Saint-Marc et à Maucroix par Walckenaer.

(4) Cette pièce est signée seulement à la lable : Mauc.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée à Maucroix dans le Rec. de Courart T. XXII in-4 et elle est signée Montreuil dans la seconde édit, de la le p. du Rec. de Sercy.

<sup>(3)</sup> Ce sonnet est anonyme dans la Hop. du Rec. de Sercy, 1653, et signé D. M. dans la Vop. de 1660.

<sup>(5)</sup> Ce sonnet a été donné à Montplaisir par Saint-Marc et à Maucroix par Louis Paris.

<sup>(6)</sup> Ce madrigal a été publié avec les initiales D. M. dans la HIr p. du Rec. de Sercy, 1636.

#### MAUDUIT

Guillaume Colletet a adressé 4 pièces à Mauduit dans ses « Divertissements » dont un sonnet sur ses « Amours d'Izabelle » (1) et un madrigal sur son petit poème « Le Narcisse ».

Louis Mauduit est peut-être le Président Mauduit, fils de Jacques Mauduit (1557-1627) qui fonda, avec le poète Baïf, l'Académie de Musique sous Charles IX.

On a de Louis Mauduit:

Izabelle, amours de L. M. P. (Louis Mauduit, parisien) (en vers). Paris. Sara. 1631. In-8 de 4 ff. prél. et 78 p. (Bibl. de l'Arsenal, 9141) — Nombre de pièces de ce recueil sont dédiées à : Louis de Creil, conseiller des Aides; Jean Cézar de Villeneuve; Nicolas Frénicle, conseiller à la Cour des Monnoies; Guillaume Colletet; Ch. Morin; Jacques Deslandes; Pierre Hodey; Charles Canto; Antoine Godeau.

Ce Louis Mauduit est bien le même que Louis Mauduit, prêtre, d'après Goujet (2), qui a publié avec une orthographe particulière déjà appliquée aux « Amours d'Izabelle »:

Les Dévotions de L. (Louis) Mauduit, P., revues et augmentées pour la seconde édition. A Paris, chez Jacques Dugast. 1633. In-12. Titre, p. 3 à 77. (Bibl. de l'Arsenal, 8186)

On rencontre de L. Mauduit des poésies liminaires dans les Œuvres de Nic. Frénicle, 1625 et 1629, et il a signè L. M. P. une des pièces liminaires de « La Veuve ou le traistre trahy » de Pierre Corneille. 1634. In-8.

REC. DE RONDEAUX, 1639.

Cartel bachique (3).

Cinq ou six fois nous avons consulté (n. s.)

A consulter: Gonjet: Bibl. franç. T. XV. p. 301. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

### MAUGIRON (Chevalier de)

Le Chevalier de Maugiron a adressé à M° Adam une réponse faite sur-le-champ à une chanson que le Menuisier de Nevers venait de composer en dînant chez lui avec le Baron de Canillac et autres personnes de condition, en voici le premier vers : *Grand esprit*, *généreux rimeur* (Chevilles, p. 457)

On lit dans le Vilebrequin (p. 405) : « Le généreux chevalier de Maugiron, s'étant retiré à Valence, après mille beaux exploits de valeur, écrivit une lettre à Maistre Adam, par laquelle il luy mandoit qu'il estoit devenu amoureux. Responce : Malgré le chagrin qui m'afflige »

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Epig.

Adam que justement tu te nommes ainsi

(3) Signé dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(1)</sup> Poésies diverses de G. Colletet (1656), p. 430.

<sup>(2)</sup> Goujet a interprété le P qui suit Louis Mauduit par le mot « Prêtre », il signifiait simplement « Parisien ».

## MAULÉVRIER (de)

Le Marquis de Maulévrier (1), de la maison de Gouffier, a joui d'une certaine célébrité comme faiseur de chansonnettes, sarabandes et vaudevilles de cour.

On a de lui la Carte du Royaume des Précieuses publiée dans le T. I (1658) du Recueil des pièces en prose les plus agréables de ce temps. Ch. de Sercy.

Voici un extrait de « l'Oiseau de passage », de Bouillon, qui exprime ses regrets sur la mort du Marquis de Maulévrier :

Je pleure un homme d'importance Connu de Paris à Byzance Le Marquis de Maulévrier, Il estoit le bon ouvrier, Des courantes, des chansonnelles, Des billets doux, et des fleurettes. Il ne se passoit point de jour Qu'il ne fist naistre quelqu'amour, Et son âme en amour féconde Seule en pouvoit peupler le monde. Ces amours à ce que je croy En ont pris le deüit comme moy, Pour honorer sa sépulture
Comme celle du grand Voiture,
Je le pleure et le pleureray
Et jamais je ne cesseray,
Il aimoil les gens de musique,
Il avoit le cœur héroïque,
Et ce cœur tousjours amoureux
N'en estoit pas ptus dangereux.
Les Dames estoient son affaire
Mais ce n'esloit pas pour mal faire,
El s'il en pû pervertir
Elles me peuvent démentir.

C'est à ce Marquis de Maulévrier qu'étaient pourtant adressées les fameuses lettres que Mad. de Monbazon attribue à Mad. de Longueville; Mad. de Fouquerolles les avait écrites. (Mémoires de Mademoiselle, T. I., p. 59)

Le Rec. de Conrart a reproduit, T. X, in-4 (p. 929/30), une pièce en vers envoyée par M<sup>r</sup> de Maulèvrier à M<sup>ne</sup> de Chalais : *Ecrivez-moi si la visite* 

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 5 pièces du Marquis de Maulévrier :

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Le Camus, Allez, allez, tendres soupirs NOUV.CAB. DES MUSES (B), 1658. Sarabande (2). Apprenez-moy d'où vient qu'à vostre abord (n. s.) REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Manlévrier. Je n'ay point consulté, vous donnant ma franchise L3 Sarabande ld. Rien n'est égal à mon amour extrême Id. Courante Id. Sans vouloir vous estre infidelle

## MAYNARD (François) \*

Voir T. 1, p. 240, pour ses pièces publiées jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces du Marquis de Maulévrier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Le Nouveau Cabinet des Muses (B), 1658, ne donne qu'un couplet (le premier) de cette sarabande.alors qu'elle en a huit dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant, 1661.

Voici un extrait, relatif à la mort de François Maynard, des Œuvres de Berthier, prieur de Saincaise (ami d'Adam Billaut, le menuisier de Nevers), dont les poésies ont été publiées pour la première fois chez Firmin Didot (2 vol. in-8) par M<sup>r</sup> E. Minoret, d'après un manuscrit daté de 1656, provenant de la vente de la Bibl. de M<sup>r</sup> Grangier de la Marinière (1883).

- « Le bonhomme Monsieur de Maynard vient de mourir, c'est-à-dire que nous n'avons plus de Martial en France. Il est mort, dis-je, après avoir rempli la France de ses épigrammes et de ses pointes. Il a rencontré le repos qu'il cherchoit depuis si longtemps et il est maintenant dans un lieu où il ne se plaindra plus des injustices de la fortune. C'estoit un homme vrayment stoïque et de la vieille Rome; il estoit au-dessus de la faiblesse de notre siècle et s'il fut né du temps de Zénon, Athènes en auroit fait un philosophe et peut-estre qu'il auroit enchéri sur Démocrite. Il portoit je ne sçay quoi de sévère et d'enjoüé sur son visage, qui le fesoit conoistre aux plus grossiers. Sa façon de vivre estoit modeste, ses maximes raisonnables, son parler simple et piquant. Il disoit ses sentiments sans déguisement; ses actions estoient sans fard et jamais il ne s'est contraint, non pas mesme pour gagner du bien qu'il mesprisoit naturellement.
  - « Voici une épigramme que je viens de faire pour lui :

#### SUR LA MORT DE MONSIEUR MAYNARD

Il est mort l'épigrammatiste,
Bien qu'il fut d'un stile divin
Auprès de qui tout escrivain
Ne passera que pour copiste.
Oui le doux et piquant Maynard
De la mort a senti le dard
Et la Parque a coupé su trame,
Toy qui ploye ici les genoux
Donne-lui donc quelque épigramme
Puisqu'il en a lant fait pour nous. »

Le Recueil de Conrart paraît renfermer (T. XXI, in-4) quelques pièces inédites de Maynard :

Des épigrammes, un sonnet à Montauran et une ode (22 strophes de 10 vers) à De Flotte qui a été modifiée si profondément dans le recueil de Pièces Nouvelles (Toulouse 1638), qu'il n'est rien resté pour ainsi dire du texte primitif (on la trouvera à l'Appendice). Enfin on relève de nombreuses et intéressantes variantes dans le texte de son ode à Charles de Maynard, si on compare ce texte à celui de l'édition de 1646; des strophes entières y sont remaniées et même deux, relatives aux Jésuites qui avaient élevé son fils, ont été supprimées dans la dite édition de 1646, les voici :

Charles, un progrès si hâté Est un bien dont je remercie L'admirable Société Qui porte le nom du Messie. Ces Pères qui sçavent si bien Les secrets du Ciet et du monde T'ayment et ne te cachent rien Des trésors dont leur âme abonde.

Le Rec. de Conrart (T. XVIII, p. 635/37) permet de retirer à François Maynard deux pièces qui lui avaient été données par M. Gaston Garrisson, ces pièces étant signées Maynard le fils (voir ce nom).

Virelay : Les matheurs du mariage (T. 11 de l'édit. Garrisson, p. 283)

(Sans Titre): Je n'ay point de nom arresté (T. III, id., p. 311)

D'ailleurs, la facture des vers ne laisse planer aucun doute sur cette nouvelle attribution.

M' Tamisey de Larroque a reproduit dans le Bulletin du Bouquiniste. 1867, p.244, trois lettres inédites de Maynard.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 32 poésies nouvelles de Maynard dont deux sonnets en quelque sorte inédits, tous les biographes de Maynard les ayant ignorés. Le premier aurait été fait quatre heures avant sa mort et le second se lit dans le Recueil de Poésies chrestiennes et diverses, dit de La Fontaine, Paris, Pierre Le Petit, 1671, mais avec une lacune de quatre vers. Ces deux pièces avaient paru en 1648 dans l'Hortus épitaphiorum selectorum ou Jardin d'Epitaphes choisis.

Nous donnons à l'Appendice les pièces qui n'ont pas été recueillies par M' Garrisson.

Les pièces marquées d'un astérisque double ont paru pour la première fois dans les « Pièces nouvelles » de 1638, et celles ayant un astérisque simple dans les « Œuvres poétiques » de 1646.

| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Damon à son amy pour l'in-<br>viler à quitter la Cour(1).                 | Alcipe, reviens dans nos bois * (sig. C.)            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | Sonnel (2).                                                               | A tort on m'a blasmé de redouter la mort (n. s.)     |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.        | Contre un ignorant qui en-<br>treprenoit un docte Ecri-<br>vain (p. 141). | Balzac est rare au mestier de bien dire              |
| Jardin d'épitaphes, 1648.         | De And. Hurault de L'Hos-<br>pital, seig. de Belesdat.                    | Belesdat en ce lieu dort son dernier sommeil •       |
| REG. SERCY, 10 P., 2º éd., 1658.  | St. (la belle Vicille)                                                    | Belle et sage Cloris, digne d'estre servie * (n. s.) |
| Jardin d'Épitaphes, 1648.         | Epitaphe.                                                                 | C'est grand domma <b>g</b> e que ma chatte **        |

<sup>1)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans la seconde édition de la les partie, ni dans les suivantes. Les plus belles lettres françaises sur toutes sortes de sujets (par P. Richelet) contiennent, T. 11, p. 39, édit. de 1698, des Réflexions sur cotte ode.

<sup>(2.</sup> Ce sonnet a été donné mutilé il y manque 4 vers) et avec des variantes importantes dans le Recueil de poésies chrestiennes et diverses par Mr de La Fontaine. Paris, 1671, T. 1, p. 372. On peut le considérer comme mé fit, puisqu'il ne figure même pas dans l'édition des Œuvres poétiques de Maynard donnée par Mr Garrisson (1885-1888).

| BEC. SERCY, W P., 1658.    | Stances (1).                                                 | Déserts où j'uy vescu dans un calme si donx *(n. s.)                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                              | Donc Pilon la rigueur des Cieux Voir T. 1 : Pilon<br>[l'injustice des Cieux      |
| JARDIN D'EPITAPHES, 1648.  | D'une tille fort vertueuse.                                  | D'où vient le regret qui te porte *                                              |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Pour Mr le C. M. (Mazarin).                                  | En ce Ministre on trouve le mérite                                               |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  | De Fieubet, premier pré-<br>sident de Provence. Son-<br>net. | Fieubet, l'apuy des lois et leur sainct interprête *                             |
| rec. sercy, n r., 1653.    | A Mr de *** (Bassompierre).<br>St. (2)                       | Grand Héros, dont la force étonne (sig. C.)                                      |
| NOUV. REG. RONDEAUX, 1630. | Sur la mort d'un favory.<br>(Richelieu) (3)                  | Il est passé, il a plié baquge (n. s.)                                           |
| Id.                        | Contre une vieille.                                          | Je n'en veux point, et ta langue a beau dire                                     |
| jardin d'épitaphes, 1648,  | Sonnel fait qualre henres avant de mourir (4).               | Je suis dans le penchant de mon âge de glace                                     |
| REC. SERCY, IV P., 1638.   | Sonnet (5).                                                  | Je veux estre Berger le reste de ma vie *                                        |
|                            |                                                              | Je voudrois sçavoir où se fonde Voir T. 1 : J'es-<br>[time à nulle autre seconde |
| JARUIN D'ÉPITAPHES, 1648.  | D'Elizabeth d'Angleterre.                                    | La mort ne devoit pas tarder si longuement                                       |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.     | Epistre (6).                                                 | L'an reprend sa course première (n. s.)                                          |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.  | Pour une solitude, Madrigal,                                 | Las d'espérer et de me plaindre (n. s.)                                          |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.  | D'un bel enfant.                                             | L'enfant mis en ce tombeau *                                                     |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.     | Pour Mo Adam. Epig.                                          | Les vers de Maistre Adam ont des beautés exquises (u. s.)                        |
| jardin d'épitaphes, 1648.  | D'un Yvrogne.                                                | L'homme qui gist en ce lieu **                                                   |
| JARDIN DES MUSES, 1643.    | Epig. (7).                                                   | Maintenant de soin délivré                                                       |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.   | Au pape Urbain VIII. Ode (8).                                | Muses, faites des feux de joye                                                   |
| NOUV. REG. RONDEAUX, 1650. | Contre l'ingratitude du<br>Siècle.                           | O siècle ingrat! à suison diffamée!                                              |

(1) Sous ce titre de Stances se trouvent réunis deux sonnets de Maynard : Déserts où j'ay vescu... et Adieu Paris, adieu pour la dernière fois, qui avaient paru dans l'édition des Œuvres poétiques de Maynard, 1646.

(2) Nous attribuons à Maynard cette pièce signée C. comme l'est l'ode: Atcipe, reviens dans nos bois, parce qu'elle est tout à fait dans le style de ce poète dont on connaît l'amitié pour Bassompierre. Elle se trouve d'ailleurs dans le Rec. de Conrart. T. XXI, in-4, parmi des poésies de Maynard Nous la donnons à l'Appendice.

(3) Ce rondeau a été donné comme inédit par M. Labouisse-Rochefort dans ses lettres biographiques sur May-nard; par contre Tallemant des Réaux dans ses Historiettes (celle de Louis XIII) l'attribue à Miron, maître des comptes.

(4) Če sonnet n'a jamais été reproduit.

(5) Ce sonnet commence ainsi dans l'édition des Œuvres poétiques de Maynard 1646 : Je donne à mon désert les restes de ma vie

(6) Cette épître est certainement de Fr. Maynard, car les vers de la fin se retrouvent dans les strophes 6 et 7 de l'ode: Ces antres et ces rochers, de l'édition de 1646 (cette ode avait paru en 1627 dans le Rec. des plus beaux vers).

(7) Cette épigramme est une variante abrégée de celle parue dans le Recueil de 1630: Je crains que cette sai-

son (Voir T. I, p. 247)

(8) Cette ode a été donnée comme inédite par M. G. Garrisson d'après le manuscrit de la Bibl. Barbecini, à Rome (12 strophes).

| JARDIN DES MUSES, 1643.          | Epig. (1).                                                   | Pierre, tu parles si bien                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | D'un chien.                                                  | Quand la mort m'aura fait descendre **                   |
|                                  |                                                              | Qu'on ne m'accuse pas Voir : A tort on m'a blasmé        |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.       | Pour M <sup>r</sup> le C. M. (Mazarin).<br>Rondeau. (p. 138) | Rends-nous la paix, dissipe nos tempestes                |
| Id.                              | Pour une réconciliation.                                     | Sept ans entiers ont grossy nostre histoire              |
| JARDIN DES MUSES, 1643.          | Epig. (2).                                                   | Si ta Muse en changeant de ton                           |
| ld.                              | Epig. (3).                                                   | Ton orgueil bruit comme un tonnerre                      |
| REC. SERCY, 1 P., 170 éd., 1653. | Sonnet (pour Mad, de Crussol).                               | Tu vas doncques revoir des Rochers et des Bois * (n. s.) |

#### MAYNARD le fils

Charles de Maynard, un des enfants de François Maynard, a été « Conseiller du Roy en ses conseils », il porte ce titre sur la préface qu'il a mise en tête de « La Lyre du jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchasteau » et sur une poésie insérée dans les pièces liminaires de ce volume.

Son talent poétique était d'ailleurs assez réel pour avoir tait attribuer à son père, le président d'Aurillac (édit. Garrisson), deux pièces (4) qui lui appartiennent bien en propre car elles sont signées « Maynard le fils » dans le Recueil de Conrart.

| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. | Epig.                                                                                       | Est-il rien de plus surprenant?                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| REC. SERCY, II P., 1653. | Virelay (5).                                                                                | Les malheurs du Mariage (n. s.)                   |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | A Mr de La Valette, géné-<br>ral de l'armée des Véni-<br>tiens au pays du Levant.<br>Poème. | Pars, généreux Guerrier, et que rien ne t'arreste |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVI, p. 67.

### M. B.

Est-ce Beuserade?

JARDIN DES MUSES, 1643. Cantique sur la naissance A ce coup, le Sauveur qu'attendorent les humains de Jésus-Christ.

MÉTAMORPHOSES FRANC..1641. Fable du Cerl. Un jour un trait fatal

RELIAMORPHOSES FRANÇ., 1011. Fable du Cert. 1911 jour un trait juiut

<sup>(1)</sup> Cette épigramme n'est autre chose que six vers extraits de l'Ode « Je n'avais pas deviné » du Recueil de 1627 qui est devenue « Ces antres et ces rochers » dans l'édition de 1646 (voir T. I, p. 247).

<sup>(2)</sup> Ces quatre vers ont été donnés comme inédits par M. Labouisse-Rochefort dans ses Lettres biographiques sur Maynard, Toulouse, 1846.

<sup>(3)</sup> Cette épigramme est formée de 6 vers extraits de l'ode « J'avais dit que le chien céleste » du Recueil de 1627 qui est devenue « Pégase n'a point de mérite » dans 1630 et 1646 (voir T. I, p. 246).

<sup>(4)</sup> Le virelai ci-après : Les malheurs du mariage et une petite pièce : Je n'ay point de nom arresté

<sup>5.</sup> Ce virelai est signé Ménard dans les éditions postérieures à 1633 de la II. p. de Sercy

#### M. D. L. voir D. L.

## M. D. M. voir MONTAUSIER (Marquis de)

## M. D. \* M. P. \* voir MONTPLAISIR (de)

## MELSON (M<sup>11e</sup>)

Charlotte Melson (t), fille de Melson, interprète chez la Reine, épousa André Girard Le Camus, conseiller d'Etat; elle mourut le 22 Juin 1702.

Mad. Le Camus de Melson fit partie de l'Académie des Ricovrati de Padoue; c'était une précieuse par excellence d'après Somaize qui l'appelle Ménopée. Tallemant en parle souvent et dans des termes très plaisants; Boisrobert célébra sa beauté et elle eut l'honneur de recevoir le mouchoir de l'ambassadeur de Turquie. Elle a laissé de nombreuses poésies.

M<sup>lle</sup> Melson était une fille d'allures assez libres, si on en juge par sa réponse à Boisrobert qui disait avoir peur qu'un de ses laquais ne fût pendu. « Voire, lui dit-elle, les laquais de Boisrobert ne sont pas faits pour la potence : ils n'ont que le feu à craindre » (2).

Boisrobert a fait pour M<sup>ne</sup>Melson au nom de Mad. de Toré, sœur du président Le Coigneux, un assez joli rondeau : Sans vous avoir que par l'esprit connue

Le Recueil de Conrart, T. XIII, in-folio (p. 333), renferme les Vers envoyés par Mad. Le Camus à Mad. de Puysieux, le jour de sa feste avec un bouquet composé de fleurs immortelles: *Puisque vous prenez pour patron* 

Le Cat. Monmerqué, 1861, nº 4054 mentionne un « Recueil de diverses pièces en vers, chansons, etc., ms. sur papier de 141 p. in-folio » qui contenait des vers de Voiture à Anne d'Autriche, des chansons de Coulange et diverses pièces de Mad. Le Camus.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Sarabande.

Profitez mieux du temps que vous ne faites

A consulter : Somaize : Dict. des Précienses, édit. Livet. — Tallemant des Réaux : Historiettes. — Galerie des portraits de M<sup>ne</sup> de Montpensier, édit. Ed. de Barthélemy.

## MĖNAGE

Gilles Ménage (3), né à Angers le 15 Août 1613, mort le 23 Juillet 1692. Nous ren-

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Mile Melson publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700,

<sup>(2)</sup> Cette allusion confirme celle de la Requeste des Dictionnaires de Ménage.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Ménage publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

voyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages à l'article de M. Victor Fournel dans la Nouv. biogr. universelle de Didot. T. XXXIV.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 5 pièces de Ménage :

NOUV. BEC. CHAMH. (40), 1654. / Requeste des Dictionnaires A Nosseigneurs académiques (n. s.) à MM. de l'Académie (1). REC. CHAMHOUDRY (50), 1654. C'en est fait, je suis libre, adorable Uranie (n. s.) Indifférence. St. NOUV. REC. CHAMII. (30). 1653. Dans l'aimable contréc où le Dieu (les flots) de la Seconde églogue. вес. Снамного., т. и, 1652. [Seine (n. s.) J'ay failly, je l'advouë, adorable Uranie (n. s.) Elégie. REC. SERCY, 111 P., 1656. Air de Le Camus. J'entens Amarillis qui chante dans ce bois REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Journat des Savants (t1 Août 1692). — Mercure galant, 1692. — Ménagiana. — Anti-Ménagiana. t693. — Sorberiana. — Bayle: Dict. — Moréri: Dict. — Goujet: Bibl. franç., T. XVIII, p. 315. — Perrault: Eloges. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Dumont: Gilles Ménage considéré comme poète. Angers. S. d.

## MESMYN (P.)

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

Apollon dépité de sa Lyre rompue

# **MÉTIVIER**

Jean-Léon de Métivier ou Mestivier (2), seigneur de Pérard et d'Isle de Lalande, appartenait à cette tamille de Métivier qui, après avoir fourni, du XVIº au XVIIIº siècle, plusieurs conseillers au Parlement, compte encore des représentants à Bordeaux, et dont Pierre de Métivier, seigneur de la maison noble de Persart, avocat et bibliophile, est le premier qui ait acquis une certaine célébrité. On ne sait où et en quelle année naquit Jean-Léon et on ignore les noms de son père et de sa mère; mais on risquerait peu de se tromper probablement en le faisant naître à Bordeaux vers 1630, et en le rattachant de très près à Jehan de Métivier, auteur de l'importante chronique publiée par la Société des Bibliophiles de Guyenne. Tout porte à croire qu'il était issu du fils de celui-ci. Pierre de Métivier, conseiller au Parlement, marié le ter Juin 1625 à Catherine

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru pour la première lois vers 1646 sous le titre « Requeste présentée par les Dictionnaires à Messieurs de l'Académie pour la réformation de la langue Irançoise. Imprimé l'an de la Réforme ». In-12. Une seconde édition in-4 est de 1649 (autorisation donnée à Jean du Crocq. imprimeur et libraire à Paris, le 3 Mai) sous le titre « Le Parnasse alarmé A Paris. 1649 »; cette édition a motivé une réponse que l'on attribue à Boisrobert ; « Response au l'arnasse alarmé par l'Académie françoise. S. 1. n. d. 1649 ». La troisième édition est celle qui fait partie des Miscellanea de Ménage, 1652, in-4. La réponse de Boisrobert n'a pas été réimprimée, alors que la Requeste des Dictionnaires ligure dans un grand nombre de recueils collectifs.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Mestivier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

de Fayet, ou bien du frère plus jeune de l'auteur de la chronique, François de Métivier, aussi conseiller au Parlement. Ce que nous savons de certain sur notre poète tient en quelques lignes : conseiller à la Cour des aides le 3f Mars 1660, puis président à cette Cour, il rendit hommage au Roi le 8 Avril 1686 pour ses terres de Pérard et d'Isle de Lalande à Quinsac ; sa femme et lui firent le 7 Mai 1695 et le 27 Juin 1697 un testament mutu el et des codicilles déposés chez Montaigne, notaire royal ; Métivier avait épousé Catherine Denis, sœur du Procureur général Denis, et perdit de très bonne heure le seul enfant issu de cette union, Pierre-Paul de Métivier, né le 25 Décembre 1656. Le président Métivier mourut à Bordeaux, le mercredi 14 Septembre 1697.(L. de Bordes de Fortage)

Le président Métivier a tracé son portrait dans le sonnet suivant (1) :

Je suis (sans vous parler des traits de mon visage) Assez grand, assez droit, assez jeune, assez fort, Selon l'occasion, tantost foû, tantost sage, J'ay quelquefois raison et quelquefois j'ay tort.

Plus par facilité, que faute de courage, De tout ce que t'on veut je suis toujours d'accort, Entre le Jansénisme et le libertinage Je vis, sans souhailter et sans craîndre la Mort.

Quoy que léger Amant, j'ay l'âme assez constante, Jamais de mes amis, je n'ay trompé l'attante, Mais j'ay souvent faussé des sermens amoureux.

Sur tout, fils du destin, soumis à sa conduitte, De peur de rencontrer quelque mat dans la suitte, Du matin jusqu'au soir je borne tous mes væux.

### M. L. de Bordes de Fortage a publié à Bordeaux, en 1901 :

Un poète bordelais inconnu. XVII<sup>e</sup> siècle. Choix de poèsies inédites du Président de Métivier (avec une introduction et des notes). Un vol. in-8 de 112 p. et 2 ff. n. chif. pour la table.

Ce choix ne donne qu'une partie des poésies de Métivier comprises dans deux manuscrits dont le premier appartenait au Président Barbot « Cinq cahiers de poésies (p. ? à 390) »; le second, écrit tout entier de la main de Jean-Baptiste de Secondat, fils de Montesquieu, forme un cahier de 21 fl. in-4 renfermant une cinquantaine de pièces ou d'extraits de pièces.

Cette brochure nous a permis de retrouver ou plutôt de restituer à Métivier l'édition originale de ses poésies qui avait été publiée à Paris en 1668, sans nom d'auteur, sous le titre :

<sup>(1)</sup> Pièces div. 1668, p. 76.— Choix de poésies inédites, p. 90.— Ce sonnet est précédé dans les Œuvres diverses du sieur D\*\*. Paris. 1713, d'une lettre en prose et en vers « A Madame de F\*\* en lui envoyant un « Portrait naïf de moi-même, qu'elle m'avoit fait demander par un de mes amis » qui est certainement de Mestivier.

Première partie (et Seconde partie) des Pièces diverses contenant Eglogues. Etégies. Stances. Madrigaux. Chansons. Epigrammes. Traductions d'Horace et autres Pièces. A Paris, chez Claude Barbin, au Palais, sur le Second Perron de la Sainte Chapelle. 1668. Avec privilège du Roi. In-12. — I<sup>ro</sup> partie : Titre. P. 1 à 240. — II<sup>o</sup> partie : Titre. P. 3 à 177 (avec au verso de la p. 177, le privilège du Roi de faire imprimer « un Recueil de Pièces diverses » daté du 5 Août 1668, et l'achevé d'imprimer du 18 Août 1668).

Ce recueil contient une grande partie des Poésies inédites (avec des variantes très importantes) de l'édition donnée par M. de Fortage et nombre d'autres pièces qui doivent se trouver, nous le supposons, dans tes manuscrits de Bordeaux.

Appréciation littéraire. — « Toutes les pièces de Métivier marquent beaucoup de facilité et de naturel : plusieurs respirent une grâce mélancolique pleine de charme et un certain nombre révèlent une réelle vocation poétique...

« Métivier peut figurer avec honneur dans ce groupe de poètes précieux et spirituels dont Voiture. Gombauld, Malleville, Sarasin et Benserade sont les représentants les plus connus. Avec autant d'esprit et d'habileté dans la facture, il a plus de simplicité et de véritable grâce poétique; ses madrigaux et ses poésies galantes joignent à la verve précieuse du genre cette mélancolie d'une inspiration toute moderne qui respire dans la plupart des productions de l'auteur; la facilité et l'harmonne ne sont pas ses seules qualités; sa langue est pure et précise; son ton s'élève avec le sujet qu'il traite et quelques-unes de ses odes prouvent que son patriotisme l'inspirait aussi heureusement que les austères méditations de son esprit ou les sentiments plus tendres de son cœur; les chansons qui terminent le recueil montrent la souplesse et la flexibilité de son talent. » (t.. de Bordes de Fortage)

Le Recueil de Conrart. T. IX (p. 1105) a reproduit seize madrigaux de Métivier.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 23 pièces du président de Métivier, mais aucune n'est signée :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Pièces diverses, 1668.

| MUSE COQUETTE (B), 1659. | L'amour congédié, E                | pig.(1) | Amour veux-tu que je te suyve * (n, s.)       |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 141.                     | L'amant feru, St,                  |         | Après avoir mis dans mon cœur * (n. s.)       |
| Id.                      | Espoir amoureux, Madrigal,         |         | Autrefois je n'espérois rien * (n. s.)        |
| 14                       | Contentement d'amour,<br>Epig. (1) |         | Carite (ou Irène) est petite et noire (n. s.) |
| ld.                      | Le charme amoureux                 | .Epig.  | Ce que l'on nous dit de Médeé (n. s.)         |
| Id.                      | Le choix d'amour.                  | ld.     | C'est trop abuser de mes væux * (n. s.)       |
| 1d.                      | L'Immuable,                        | fd.     | Damon me dit en confidence * (n. s.)          |
| Id.                      | Désir.                             | ld.     | Depuis que je vous ai connue * (n. s.)        |

<sup>(1)</sup> Cette pièce se trouve dans les manuscrits de Bordeaux.

| MUSE COQUETTE (B), 1659. | Iris victorieuse, Epig. (1)           | Il est vray qu'une vive flamme * (n. s.)                 |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1d.                      | La possession imaginaire.<br>Epig.    | Il n'estoit pas encore jour * (n. s.)                    |
| ld.                      | Indignation amourse. Epig.            | Il vous est permis de choisir * (n. s.)                  |
| 1d.                      | Fermeté amoureuse. Id.                | Iris (on dit partout que) vous estes cruelle * (n. s.)   |
| Id.                      | Repentir amoureux. Id.                | J'ay fait bien des voux autrefois * (n. s.)              |
| 1d.                      | La Laide. Id.                         | J'ay songé cette unit que Lyce estoit belle * (n. s.)    |
| 1d.                      | Le retour favorable.                  | Je reconnais bien a mon cœur * (n. s.)                   |
| ld.                      | Le songe importun.Epig.(2)            | Lyce m'a paru cette nuit (n. s.)                         |
| 1d.                      | Les beaux yeux. St.                   | Mon cœur prétends-tu t'alarmer * (n. s.)                 |
| Id.                      | Lassitude d'amour. Epig.              | Mon cœur qui méritoit un sentiment plus tendre * (n. s.) |
| ld.                      | Jalousie, Ode. (3).                   | Ne nous amusons januis plus * (n. s.)                    |
| Id.                      | Le jugement favorable.<br>Epig.       | Olympe, Climène et Doris * (n. s.)                       |
| ld.                      | Le constant. Epig. (4).               | On dit que je suis infidelle (n. s.)                     |
| Id.                      | Epig.                                 | Vous ne sçavez pas dites-rous * (n. s.)                  |
| Id.                      | Obéissance amoureuse, Epigramme, (4). | Vous voulez que je me retire n. «.)                      |

# M. I. voir LA MESNARDIÈRE

### MIRON

Robert Miron, maître des comptes, colonel du quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, fut massacré le 4 Juillet 1652, au sortir de l'Hôtel de Ville. Il était le fils aîné de Robert Miron, mort en Août 1641, conseiller d'Etat, prévôt des marchands, ambassadeur et intendant de Languedoc.

Le Recueil de divers rondeaux de 1639 contient 4 rondeaux anonymes mais qui sont signés Miron dans le Nouv. recueil de Rondeaux de 1650. Ce dernier en renferme un cinquième n. s. contre le Cardinal de Richelieu attribué également à Miron.

| REC. BONDEAUX, 1639. | Résolution de quitter une amante rigoureuse. | Comme devant les images des Dieux (n. s.) |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ld.                  | Contentement.                                | Contant à la belle Climène (n. s.)        |

<sup>(1)</sup> Cette pièce se trouve dans les manuscrits de Bordeaux.

<sup>(2)</sup> M. de Fortages croit, mais sans l'affirmer, que celle pièce se lit dans les manuscrits de Bordeaux.

<sup>(3)</sup> Dans les Pièces diverses. 1668 : Iris ne nous amusons plus

<sup>(4)</sup> Ces épig. se trouvent placées parmi les poésies de Mélivier, elles sont lout à fait dans la note de ce poète.

NOUV. REC. BONDEAUX, 1650.

Sur la mort d'un favory (Richelieu) (1).

Il est passé, il a plié bagage (n. s.)

REC. RONDEAUX, 1639.

ld.

Sur la mort d'un cheval.

A une fine coquette.

Pour mon Cheval, j'espérois un rondeau (n. s.) Vous m'en donnez une preuve certaine (n. s.)

M. L. C.

BEC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Boessel,

Parmy tant de vives douleurs

M. L. C. D. R.

REC. PLUS BEAT'X VERS, 1661

Villanelle (p. 452).

Ce n'est point où j'aspire

M. L. P. G.

M<sup>r</sup> le Président G. ?

REC. SERCY, III P., 1656.

(Sur la mort du perroquet de Mad. Du Plessis-Rellière) Sonnet.

(Sur la mort du perroquet Plustôt le Procureur maudira la... chicane

# MOLIÈRE

Voir le T. III pour les pièces de Molière publiées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

P. Lacroix a donné à Molière dans un petit volume « Poésies diverses attribuées à Molière ou pouvant lui être attribuées » (Paris, 1869, in-12) un certain nombre de pièces signées M. insérées dans les recueils collectifs de poésies du XVII° siècle, malheureusement cet érudit n'a pas toujours remonté aux sources et il a été amené à des rapprochements de dates que les éditions originales ne permettent pas.

Quoi qu'il en soit, voici la liste des pièces parues de 1636 à 1661 dans les recueils collectifs que M<sup>r</sup> P. Lacroix a prétendu restituer à Molière, nous mettons en face des dites pièces les noms de leurs véritables auteurs toutes les fois que nous avons pu découvrir ces derniers :

BEC, SERCY, H P., 1653. S

Slances (2).

Aimable et divine personne, sig. M.: Montplaisir (d'uprès Saint-Marc)

<sup>(1)</sup> Ce rondeau a été donné comme inédit par Mr Labouisse Rochefort dans ses lettres biographiques sur Maynard, mais Tallemant des Réaux, dans ses Historiettes (celle sur Louis XIII), l'attribue à Miron.

<sup>(2)</sup> P. Lacroix a donné à ces stances, parues en 1653, la date de 1659 : elles ont été attribuées à Montplaisir par Saint-Marc. A ce propos, il est à remarquer que le Bibliophilo Jacob, pas plus que Saint-Marc, n'a eu en mains les éditions originales des différentes parties du Rec. de Sercy, de là des erreurs nombreuses et manifestes dans les attributions de pièces faites par ces deux érudits.

| REC. SERCY, 11 P., 1653.                    | Ode.                                    | Beauté pour qui je meurs d'amour, sig. M. : de<br>Marcuil (Rec. Conrarı)                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                 | Elégie pour une coquette.               | Belize, je sçay bien que le Ciel favorable, sig. M.:<br>Voiture (Œuvres)                                  |
| REC. SERCY, H P., 1653.                     | La Coquelte. St. (1).                   | Caliste, vous seriez parfaite, sig. M. : de Mareuil (Rec. Conrart)                                        |
| ld.                                         | Stances (2),                            | C'est un amant, ouvrez la porte, sig. M.: Mon-<br>treuil (Œuvres) ou Montplaisir (d'après Saint-<br>Marc) |
| 1d.                                         | L'admirateur indilférent.<br>St. (3).   | Dans le visage d'Isabelle, sig. M. : Montplaisir (d'après Saint-Marc)                                     |
| пес. sercy, гр., 1 <sup>ге</sup> éd., 1653. | L'innocent malheureux.<br>St. (4).      | De Philis et du Ciel, je suis abandonné, sig. Bens:<br>Benserade                                          |
| ld.                                         | Doutes amoureux heureusement finis, St. | Est-il bien vray, Philis, qu'enfin je sois vainqueur (sig. M.)                                            |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                 | Gavolte de Batiste.                     | J'ay cent fois, Beauté cruelle (n. s.)                                                                    |
| REC. SERCY, I P., 2e éd., 1653.             | Le Converty, Sonnet,                    | N'agitez plus mon cœur, désirs impétueux, sig.<br>M.: Montplaisir (d'après Saint-Marc)                    |
| REC. SKRCY, 1 P., 1 ro éd., 1633.           | Sonnet.                                 | Ne me console point, amy, c'est fait de moy (n. s.)                                                       |
| REC. SERCY, IV P., 1658.                    | La confidente devenue maistresse (5).   | Olympe, ne m'en parlez plus (n. s.)                                                                       |
| ld. нгр., 1656.                             | Madrigal.                               | Si malgré mes soucis, malgré vostre rigueur (sig. M.)                                                     |

## MOLLIER

Louis de Mollier (6) était, en 1642, gentilhomme servant ou écuyer d'Anne de Montafié, comtesse de Soissons, amie de M<sup>11c</sup> de Vertus. Après la mort de cette princesse, il entra comme joueur de luth dans la musique de la Chambre du Roy et obtint de grands succès dans les ballets de la cour. Il était lié avec Scarron. Louis de Mollier mourut le 18 Avril 1688.

On a de lui:

Les Chansons pour danser de L. Mollier. Robert Ballard. 1640. In-8.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de Louis de Mollier :

<sup>(1)</sup> P. Lacroix cite ces slances d'après la lle p. du Rec. de Sercy, sans préciser la date (il avait probablement en mains une édition de 1660 ou même postérieure), en en faisant remonter la composition à 1654!

<sup>(2)</sup> Voir l'article de Mr Ch. Livet : Rendons à Montreuil (Le Moliériste, T. VI, 1885, p. 303) et celui de Mr Gustave Mouravit: Molière et les stances: C'est un amant... (Moniteur du Bibliophile, 1881, p. 353).

(3) P. Lacroix donne à ces stances la date de 1662, elles out paru en 1653!

<sup>(4)</sup> Cette pièce est signée M. dans la seconde édition de la Ire p. 1653 et P. Lacroix l'a donnée à Molière en la prenant dans la quatrième édition, 1655, qui a tout l'air d'être une contrefaçon (voir p. 61).

<sup>(5)</sup> P. Lacroix a date cette pièce de 1661, elle a paru en 1638.

<sup>(6)</sup> Voir le T. III pour les pièces de L. de Mollier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Sérénade pour le Roy.                            | Allez soûpirs, allez frapper au cœur                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Id.                         | Sarab. de Mollier.                               | Bien qu'à vos pieds sans cesse je soupire                  |
| MUSE COQUETTE (A), 1659.    | Air amoureux (1).                                | C'est trop soupirer pour l'injuste Climène (n. s.)         |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Ch. à danser de Mollier.                         | Depuis que l'adorable Aminte                               |
| 1d.                         | Air de Mollier.                                  | Je cherche vostre amour, je fais tout pour vous<br>[plaire |
| Id.                         | Ch. à danser de Mollier.                         | L'autre jour, Philis, ce bel Ange                          |
| Id.                         | Id,                                              | Pour plaire à vostre envie                                 |
| ld.                         | Sérénade pour le Roy. Sa-<br>rabande de Mollier. | Souffrez qu'Amour cette nuit vous réveille                 |

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Fétis: Biographie univ. des Musiciens. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. — Molière et Louis de Mollier (La Bibliophilie, pub. par Ad. Labitte). — H. Chardon: La troupe du Roman comique dévoilée (p. 162).

# MOMPIPEAU (Marquis de)

Les Historiettes de Tallemant des Réaux (T. VII, p. 467) renferment une anecdote sur le marquis de Mompipeau ou Montpipeau (2):

« Montpipeau disoit à Mad. d'Avaré, une belle femme de son voisinage, un vers de Corneille :

Vous quitler et mourir m'est une mesme chose

« Sa femme l'espioit et l'entendit, et quand Mad. d'Avaré alla prendre congé d'elle en présence du mary, elle dit : « Ah! Madame! vous quitter et mourir est une mesme chose ».

| RFC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert sur la mort de Mad | Cessez de flatter mes langueurs                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ld.                         | Air de Lambert,                   | Charmans Déserts où l'Amour me conduit          |
| ld.                         | Air de Boesset et Lambert.        | En vous disant adien, je vous jure, Silvie      |
| 1d.                         | Air de Lambert.                   | Je me plains des rigueurs de l'ingrate Amarille |
| ld.                         | Id,                               | Pourrois-tu douter de ma foy                    |
| Id.                         | Vilanelle.                        | Rochers inaccessibles                           |

## MONBEL (Mad. de) voir MONTBEL

<sup>(†)</sup> Cet air se trouve également dans le Recueil des plus beaux vers mis en chant de 1661 où il est signé, mais il n'a qu'une strophe au lieu de deux dans la Muse Coquette.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces du Marquis de Mompipeau insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

#### MONGLAS

Monglas était l'hôte chez lequel Maître Adam descendait dans ses voyages de Nevers à Paris. Ce dernier en parle dans son épître à M<sup>r</sup> Janvier qui s'en allait à l'armée :

Du moins ne me refuse pas
Quelques centaines de les pas
Pour voir Monglas l'incomparable,
Dont la table ronde admirable
Fait mieux éclater ses vertus
Que ne faisoit celle d'Artus.
Je sçay que son vin a des charmes
Qui peut-estre contre les armes
Comme moy te feront pester

Dans la crainle de le quitter.
Or comm' il est d'une humeur franche
A mettre tousjours nape blanche
Mieux qu'aucun Bourgeois de Paris
Pour festiner les favoris
De ce gros fils, à qui Semelle
Laissa le tonneau pour mamelle.

Saint-Amant cite également Monglas dans son Epître à  $\mathbf{M}^r$  le baron de Villar-noul (1646) :

Il est bien vray que, si quelque bon ange M'eust averty par un moyen estrange Que tu devois arriver chez Monglas, Chez ce cher hoste, aussi froid que verglas

et on sait que dans les derniers jours de Décembre 1661, Saint-Amant mourut chez ce même Monglas qui était décédé huit jours auparavant.

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Epig.

Quittant son Rabot à Nevers

#### MONTAUBAN

Jacques Rousset de Montanban, jurisconsulte et poète dramatique, né vers 1620, mort à Paris en 1685. Avocat distingué au Parlement de Paris, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé, et élu échevin en 1678. Il n'est gnère connu que par ses tragédies et ses comédies (voir Cat. Soleinne). Plusieurs de ses plaidoyers ont été insérés dans le Cabinet des Curieux.

On lit un sonnet de Montauban dans la plaquette suivante :

A la gloire de Louis le Grand, conquérant de la Hollande. Par M<sup>rs</sup> Corneille, Montauban, Quinault et autres. Paris. Olivier de Varennes. 1672. In-4 de 12 p. (Bibliogr. Cernélienne, N° 224)

MUSE BEAUCHASTEAU, 1637.

Stances.

Sur Parnasse, Mont élevé

A consulter: Lettres de Costar. T. II, 1659 (6 lettres adressées à Montauban).

## MONTAUSIER (de)

Charles de Sainte-Maure, marquis puis duc de Montausier, gouverneur du Grand dauphin, né le 6 Octobre 1610, mort le 17 Mai 1690 à Paris. Il épousa Julie d'Angennes de Rambouillet. Montausier goûtait les historiens et les poètes et consacrait à lire et à rimer tont le temps qu'il ne donnait pas aux armes; il fréquentait Scudéry, Conrart et Chapelain; ce dernier resta son ami. L'histoire de sa vie a été écrite par Mr Amédée Roux, 1860.

Le Recneil de Conrart (N° 5131) renferme :

Les Satires de Perse et la dixième satire de Juvénal traduites en vers par M<sup>r</sup> de Montausier.

Une lettre en vers et prose: Aux quatre filles dont les yeux (T. X., in-4, p. 1013/23).

Neuf sonnets (non sig.):

Colère injuste : Ainsi donc sans vaison votre courroux m'opprime

Mauvaise nuit: Belle Amarante si ma peine

Amour sans espérance : Ce n'est assez de vénérer

Etrange effet de jalousie : Cette beauté fière et hautaine

Désirs incertains : La douleur me rend le teint blême

Amant idolâtre: Objet de mes rœux innocens

Jalousie extravagante: Oui, ma jalousie est si forte

Pitié secourable: Quoy t la dernière fois non plus que la première

Amour naissant : Une humeur triste et solitaire

Six chansons (non sig ):

Innocence dangereuse: Lors que pour se rendre vainqueur

Amant jaloux prest à partir : Ne méprisés pas ma foiblesse

A des rossignols qu'il entendoit chanter: Rossignols dont la douce voix

On peut être heureux en aimant : Voulez-vous devenir heureux

Il faut être bien traité pour être discret : Vous direz ce qu'il vous plaira

L'absence est un mauvois remède pour son mal : Vous m'ordonnez une cruette absence

Ces pièces (sonnets et chansons, n. sig.) sont données à M<sup>r</sup> de Montausier par M. Paul d'Estrées (effes setisent dans l'in-4. N° 5131), ainsi qu'un chapitre d'histoire sur le cardinal de Retz reproduit également par M. D'Estrées dans la Revue d'histoire littéraire de la France, 1895, p. 98.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 13 pièces du Marquis de Montausier :

REC. SERCY, II P., 4653. (Guirlande de Julie) L'Hê- A ce coup les Destins ont exaucé mes voux (sig. liotrope. (A. B.)

NOUV.BEC. CHAMH. (3°), 1633. La constance couronnée. Aimez, servez, brûlez avec patience (n. s.)

Sonnet (1).

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est signé Benserade dans le T. II du Rec. Chamh. 1652, mais il n'est pas dans ses Œuvres 4697; le Rec. Conrart T. XXIV le donne à D'Andilly et le Manuscrit 12680 de la Bibl. Nationale à Montausier.

| REC. SERCY, H P , 1653.         | (Guir, de Julie) La R                                        | Rose.    | Assise en Majesté sur un Trosne d'espines (n. s.)              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1d.                             | 1d L'OE                                                      | lillet.  | Bien que dans l'Empire des fleurs (n. s.)                      |
| 1d.                             | ld. Le Ja                                                    | asmin.   | Cause de tant de feux, source de tant de pleurs (n. s.)        |
| 1d                              | ld. Le N                                                     | arcisse. | Je consacre Julie un Narcisse à ta gloire (n. s.)              |
| 1d.                             | Id. L'Au                                                     | iémone.  | Je m'offre à vous, belle Julie                                 |
| REC. RONDEAUX, 1639.            | Inquiétudes (1).                                             |          | Je ne sçaurois vous dire asseurément (n s.)                    |
| REC. SERCY, 1 P, 4re éd., 4633. | A M <sup>me</sup> de Longuevill<br>sur le sonnet de          |          | Par quelle bizarre advanture                                   |
| ld.                             | Epig. 1d.                                                    | (2)      | Permettez, Princesse adorable (n. s.)                          |
| нес. sercy, иг р., 1656.        | Sonnet en bouts-rie<br>la mort du perro<br>Mad. Du Plessis-I | quet de  | Philis, c'est justement que ma Muse chicane (sig. Le M. de M.) |
| ld. , 11 p., 1653.              | (Guirl, de Julie)<br>à Julie,                                | Zéphire  | Recevez, & Nimphe adorable (n. s.)                             |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Sarab, de Le Cam                                             | us.      | Vous estes cruelle, Amarante                                   |

A consulter: Fléchier (1690), l'Abbé Anselme (1718), le P. Couraud et l'abbé Du Jarry (1690): Oraison funèbre du duc de Montausier. — Vigneul-Marville: Mélanges d'hist. et de litt. T. I, p. 152. — Petit (Nic.): Vie du duc de Montausier. Paris. 1729. 2 vol in-12. — Puget de Saint-Pierre: Hist. du duc de Montausier, 1784-1785. In-8. — Eloge de Montausier par Garat, Lacretelle aîné et Percheron de La Galezière. — Tallemant: Historiettes. — Victor Cousin: Mad. de Longueville. — Livet: Précieux et Précieuses. — Roux (Amédée): Montausier, sa vie et son temps. Paris. 1860. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXXVI. — P. d'Estrées: A travers les manuscrits de Conrart: Montausier poète; Montausier historien (Revue d'hist. littéraire de la France, 1895).

### MONTBEL (Mad. de)

L'abbé de Marolles, dans ses Mémoires (T. III. édit. de 1755) dit : « Madame de Monbel, Louise Taveau de Mortemer, fille du sieur de La Chèze et de Saint-Martin la Rivière, en Poitou, alliée dans ma famille, puisqu'elle est veuve de Roger de Monbel, frère d'Antoine de Monbel, sieur de Champeron, mari de Charlotte de Menou, ma nièce. Cette dame s'étant appliquée aux vers, où elle réussit admirablement, il semble qu'elle ait quitté le soin de beaucoup d'autres choses plus importantes. Je lui dois un recueil considérable de ses poésies, écrit à la main, où tous les vers me paroissent naturels, ingénieux et bien tournés. Il y en a même quelques-uns dont elle a bien voulu m'honorer; comme il s'y en lit avec des Lettres agréables et des Portraits naïfs pour Mad.

<sup>(1)</sup> Ce rondeau a élé donné à M. de Montausier dans le Rec. de Conrart. T. XVIII, in-4, p. 1068. Il est sig. M. D. M. dans le Nouv. rec. rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Signée à la table: de M.

de Guise, abbesse de Montmartre, Mad. d'Humières, M<sup>ne</sup> de Maneville, Mad. Des Houlières, M<sup>r</sup> de Montrésor, M<sup>r</sup> Bourdelot, abbé de Massé, MM. les abbés de V. et de Challivois, MM. Sorel, Cotin, Girard, Lignières, Vaucelles, un Président et quelques autres qu'elle ne nomme point, où elle comprend encore une Dame, sous le nom d'Oralie; et y joint un dialogue plein d'esprit, de Cyrus et de Thomyris, avec des vers de Mad. Des Houlières et de presque tous ceux que j'ai nommés. »

M<sup>r</sup> Ch. Livet, dans son édit. du Dict. des Précieuses de Somaize, a fait de Mad. de Montbel (Mélise) la femme de François-Virgine, comte d'Entremonts et de Montbel, cette assertion a été reproduite par M<sup>r</sup> Ed. de Barthélemy dans son édit. de la Galerie des Portraits de M<sup>1to</sup> de Montpensier (Paris, 1860), mais ce dernier l'a rectifiée dans le Bull. du Bibliophile, 1877, p. 13.

Somaize nous la montre comme rivale de Dioclée (Mad. des Houlières) à l'égard de Linières.

| REC. DES PORT. (20), 1659. | De Mr de Marolles.                   | Inutile raison, je ne veux plus t'entendre |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Id.                        | D'Amarillis Mad. de Gué-<br>briant). | Mon cœur est inspiré d'un fureur divine    |
| 1d                         | De M <sup>r</sup> de Lignières.      | Où pourroy-je trouver un pineeau délicat   |

### MONTFURON voir CHAPELAIN

#### MONTIBAUT

Montibaut était gentilhomme du Maine.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Madrigal.

Passer de si loin ses égaux

# MONTIGNY (J. de)

Jean de Montigny (1), né à Rennes (?) en 1637, mort le 28 Septembre 1671 à Vitré. Fils d'un avocat général au Parlement de Bretagne, il fut nommé aumônier de la reine Marie-Thérèse et occupa cet emploi pendant plusieurs années. Il devint évêque de Léon en 1670.

L'abbé de Montigny succéda à Gilles Boileau dans son fauteuil d'académicien. (Janvier 1670)

On a de lui:

Lettre à Eraste (Linières) pour répondre à son fibelle contre la Pucelle (de Chapelain). 1656.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pieces de ce poête insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Oraison funèbre d'Anne d'Autriche, 1666.

Le Recueil de Conrart, T. IX in-folio, contient un sonnet de l'abbé de Montigny à M. le Duc de Montausier : Ta solide vertu fait pencher la balance

Le sonnet La Pucelle paraît plus belle que l'aurore dirigé contre Linières qui avait vivement attaqué le poème épique de Chapelain serait, d'après Goujet, de l'abbé de Montigny.

On trouve dans le Recueil de diverses pièces faites par plusieurs personnes illustres. La Haye. 1669. 3 parties in-12: « La Feste de Versailles, du 18 Juillet 1668, à M<sup>r</sup> le Marquis de La Fuente ». Cette description, sous forme de lettre, est de l'abbé de Montigny.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 6 pièces de l'abbé de Montigny :

Ses poésies insérées dans la IIIº p. du Recueil de Sercy sont signées l'abbé D'Ingitmon (anagramme de Montigny).

| REC. SERCY, III P., 1636. | A Me L. M. de V Sonnet.    | Hélas l' que faites-vous, adorable Sylvie               |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Id.                       | Epig.                      | Le monde est d'humeur médisante                         |
| Id.                       | Madrigal.                  | Ne crains point de me dire, Amy, cette nouvelle         |
| Id.                       | A M. D. O. St. amourcuses. | O Dieux, qu'est-ce donc que je sens                     |
| ld.                       | Sonnet.                    | Quoy, c'est donc tout de bon, vous nous quittez [Silvie |
| ld.                       | Epig.                      | Vous pouvez faire la crue/le                            |

A consulter: D'Olivet: Histoire de l'Académie française. — Mad. de Sévigné: Lettres du 1<sup>er</sup> au 30 Sept. 1671. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII. p. 234. — Saint-Marc: Edit. des Poésics de Montplaisir. — Anthologie des poètes bretons du XVII<sup>e</sup> siècle.

# MONTPIPEAU (Marquis de) voir MOMPIPEAU

# MONTPLAISIR (de)

René de Bruc-Montplaisir, marquis de la Guerche (1), né à Paris en 1610, mort à Arras le 12 Juin 1682, était le quatrième fils de Jean de Bruc, procureur des Etats de Bretagne, seigneur de la Grée, et de Marie Veniero, dame de la Guerche en Saint-Brévin. Montplaisir aborda la carrière des armes et servit avec distinction : Lieutenant du Roi à Arras en 1640 et maréchal de camp le 11 Septembre 1651, on lui accorda à la mort du marquis du Plessis-Bellière, son beau-frère, le 10 Décembre 1651, le régiment de cavalerie que ce dernier commandait. Il s'en démit lui-même en faveur de son frère, le marquis de Bruc de la Rablière, au mois de Novembre 1657.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Montplaisir publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Montplaisir maniait la plume aussi bien que l'épée. Il cultivait la poésie avec succès et sa réputation à cet égard était si bien établie qu'il eut pour élève la petite-fille de l'amiral de Coligny, Henriette, fille du maréchal de Chastillon, alors veuve de Thomas Hamilton, Comte de Hadington, et qui venait de se remarier à Gaspard de Champagne, Comte de la Suze. On dit même que les charmantes poésies de la Comtesse de la Suze pourraient bien avoir été écrites en grande partie par Montplaisir et elles se rattacheraient ainsi à son œuvre.

Le Recueil de Conrart nous a conservé trois pièces de Montplaisir qui paraissent inédites :

- T. IX, in-folio.Stances (1): Condé, qui pouvez tout charmer
- B. L. 145. Métamorph. des larmes d'Olympe en diamants : Olympe de douteur tristement animée
  - T. IX, in-fotio. Sur la maladie du Roy : Que le sort des mortels a de vicissitudes

Appréciation littéraire. — « Fait admirablement bien des vers amoureux et il est estimé le premier poète de France en ce genre-là ». (Costar : Mémoire à Mazarin des gens de lettres célèbres en France)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 50 pièces de Montplaisir, sur lesquelles 32 avaient été données à ce poète par Saint-Marc. Il résulte de nos recherches qu'il convient d'en retirer 11 pour les attribuer : f à Benserade, 2 à Marcuil, 1 à Martel. 3 à Maucroix. 1 à Montreuil ou Maucroix, 1 au Marquis de Montausier et 2 à Jacqueline Pascal.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Poésies de Montplaisir, édit. Saint-Marc. 1759. Nous donnons à l'Appendice celles qui ne figurent pas dans cette édition.

| Désespoir, St.    | Affreuse et vaste Solitude * (sig. M. P.)                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stances (2).      | Armable et divine personne * (sig. M.)                       |
| Sur un romau, St. | Alors que vous verrez tant d'actions fameuses * (sig. D. M.) |
| Ode (3).          | Beauté pour qui je meurs d'amour * (sig. M.)                 |
| Quatrain,         | Bien que je sois sans principe de vie (sig. M.)              |
| Stances (4).      | C'est un amant, ouvrez la porte (sig. D. M.)                 |
|                   | Stances (2). Sur un romau, St. Ode (3). Quatrain.            |

<sup>1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Stances de M. de Montplésir, pour une jeune lille de douze aus qui s'en retournant à la Cour de Bruxelles, passa par Arras, où elle fut régalée par l'auteur, lequel luy écrivit, en guise de douceurs, sur son extrême beauté, ce qu'elle feignit de ne pas entendre, comme des choses qu'elle trouvoit trop obscures pour sa jeunesse et son peu d'esprit.

<sup>(2)</sup> Cette pièce a été donnée à Molière par P. Lacreix mais Saint-Marc l'avait attribuée à Montplaisir.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est en réalité de Marcuil suivant le Rec. de Conrart, T. IX. In-folio, p. 986. P. Lacroix l'a attribuée à Molière et Saint-Marc à Montplaisir.

<sup>(4)</sup> Voir la note de la table des anonymes où cette pièce figure à son rang alphabétique. Elle se trouve dans les Œuvres de Montreuil, cependant cette attribution est discutable et discutée quoique M. Ch. Livet l'ait appuyée de son autorité dans l'art, du Moliériste. T. VI, p. 303 : Bendons à Montreuil, mais cet érudit n'avait pas connu l'art, de M. Gust Mouravit. Elle est probablement de Montplaisir, de Malleville ou de Montfuron.

| NOUV. REC. LOYSON, 1634.       | Sonnet fait dans une île (1).                                                                 | Claire eau que les Zéphyrs ont doucement émeüe $\star$ (sig. $M_{\star}$ ) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, H P., 1653.        | L'admirateur indifférent,<br>St.                                                              | Dans le visage d'Isabelle* (sig. M.)                                       |
| вес. sercy, гр., 1° éd., 1653. | L'Hyver. St.                                                                                  | Dans un triste séjour, désert et plein d'horreur * (n. s.)                 |
| REC. SERCY. 11 P., 1653.       | Eglogue sur la maladie de<br>Daphnis el d'Aminthe en<br>hyver (2).                            | De su robe de fleurs lu terre déponillée * $(n,s.)$                        |
| Id. v P., 1660.                | Madrigal.                                                                                     | D'où vient que vostre chat s'en retourne à toute [heure ( $sig$ , $M$ .)   |
| REC. CHAMHOUDRY, T. II, 1652.  | Lettre héroïque à Mgr.<br>le Prince (3).                                                      | D'une main que la gloire éclaire et qu'elle inspire (n. s.)                |
| REC. SERCY, V P., 1660.        | Epig.                                                                                         | Durant mes premiers ans, que j'étois incapable* (sig. M.)                  |
| ld. 11 P., 1653.               | Sonnet.                                                                                       | Enfin tant de rigueurs ont lussé ma constance * (sig. D. M.)               |
| ld.                            | L'Adieu d'Alcidon à sa F.<br>M. St. (4).                                                      | Faut-il que je vous quitte, et qu'un cruel devoir * (sig. C.)              |
| Id.                            | Contre l'amour. St. (5)                                                                       | Imprudent ennemy, vainqueur des foibles dines * (sig. de M. P.)            |
| REC. SERCY, V P., 1660.        | A S. E. (Mazariu) sur la<br>paix (des Pyrénées). (6)                                          | La discorde aux abois n'en sçauroit relever* (n.s.)                        |
| ld.                            | Sur une laide. Satyre.                                                                        | L'amour que j'ay pour une Fille (sig. M.)                                  |
| Id.                            | ld.                                                                                           | L'umour vous interdit, à ce qu'on peut connestre $(sig. M.)$               |
| ld.                            | Epig. (Sur une horloge de<br>verre remplie de cendre)<br>tr. du latin de G. Amat-<br>téo (7). | La Poulre que l'on voit mouvante $st$ (sig. $ar{M}$ .)                     |
| REC. SERCY, IV P., 1658.       | La promenade du soir.<br>St. (8).                                                             | L'astre du jour par sa pasleur * (sig_de Montreuil)                        |
| ld. ир., 1656.                 | Epitaphe de M. le M. Du<br>Plessis-Bellière.                                                  | Le cœur de mon Espoux dans cette Urne repose * (n. s.)                     |
| Id. v P., 1660.                | Epig.                                                                                         | Le pauvre Jean ayunt l'âme éperdué * (sig. M.)                             |

(1) Ce sonnet n'est cité par Saint-Marc que d'après la V. p. du Rec. de Sercy.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est anenyme dans la 1 · édit. de la II · p. du Rec. de Sercy et signée M. P. dans les suivantes.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est donnée à Montplaisir par M. de Wisme (Notice sur ce poète publiée dans la Revue des Provinces de l'Ouest. 1853).

<sup>(4)</sup> Cette pièce n'est citée par Saint-Marc que d'après la Ve p. du Rec, de Sercy où elle est signée D. M., initiales qui s'appliquent à de Maucreix.

<sup>(5)</sup> Ces stances sent de Jacqueline Pascal (d'après Victor Cousin).
(6) Saint-Marc a attribué cette pièce à Montplaisir, mais elle est bien de Benserade puisqu'elle figure avec sa signature dans les Elogia Julii Mazarini. 1666, in-felio.
(7) On trouve deux sonnets dans la IV• p. du Rec. de Sercy qui sont deux imitations de cette épig.

<sup>(8)</sup> Ces stances sont signées Montreuil, mais dans le Rec. Conrart elles portent Martel, et Saint-Marc, par erreur, les a données à Montplaisir.

| rec. sercy, in p., 1656.        | L'inconstance. Elégie (1).                                                          | Les ombres de la Nuit parmy l'air épandues (n. s.)                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1d. v p., 1660.                 | Ode (2).                                                                            | Maintenant que l'Hiver désole les campagnes * (sig. D. M.)         |
| 1d.                             | Pour Mad. de P. Madrigal,                                                           | Mes yeux, vous offensez ces Astres sans pareils (sig. M.)          |
| ld. BP., 1653.                  | Sonnet.                                                                             | Mourir dans les combats au sein de la victoire * (sig. D. M.)      |
| REC, SERCY, 1 P., 20 éd., 1653. | Le converty, Sonnet (3).                                                            | $N'agitez$ plus mon cœur, désirs impétueux $^*(sig.\ M.)$          |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Stances.                                                                            | Ne prodiguez pas tant vos feux (sig M.)                            |
| Id.                             | Madrigal.                                                                           | On peut aisément s'exempter (sig. $M_{\star}$ )                    |
| REC. SERCY, 1V P., 1658.        | Balade à Mr de S. Aignan,<br>en luy envoyant un mous-<br>queton qui tire sept fois. | Parmy les Bois, et la gaye verdure * (n. s.)                       |
| ld. 11 P., 1653.                | Consolation sur la mort d'une lluguenote. St. (4).                                  | Philis, appaisez vos douleurs * (sig. de M. P.)                    |
| ld.                             | Consolation à Me D. P. sur la mort de sa lante.                                     | Philis, c'est avec d'autres armes * (n. s.)                        |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.       | Sonnet en bouls-rimez sur<br>le perroquet de Mad. du<br>Plessis-Bellière. (5)       | Philis, c'est justement que ma Muse chicane* (sig. Le M. de M.)    |
| ld. v. r. 1660.                 | A M <sup>llo</sup> L. (de Lenclos) sur son luth. St.                                | Quand vous touchez le Luth, j'y treuve tant de [charmes * sig, M.) |
| Id.                             | Epitaphe de Cromwell, Son-<br>net.                                                  | Que contre mon pouvoir toute la Terre gronde * (n. s.)             |
| Id.                             | Sonnet (6                                                                           | Quel honheur est égal à mon bonheur extrême! * (sig. D. M.)        |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | ld.                                                                                 | Quelle fut d'Alcidon la triste destinée * (sig.D.M.)               |
| Id. v P., 1660.                 | Pour Mad. (Vincent) (7).                                                            | Qui que soyez, Poête, Auteur anonyme (n. s.)                       |
| ld. mr., 1656.                  | Sur une belle veufve. St.(8).                                                       | Quittez ce noir, belle Philis (n. s.)                              |
| REC. SERCY, IP., 170 éd., 1653. | Le Printemps (9).                                                                   | Rare merveille de nos jours * (n. s.)                              |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Madrigal.                                                                           | Si ton insensibilité (sig. M.)                                     |
| Id.                             | A Mad. L. L. G.                                                                     | Si-tost que je voy Célimène (sig. M.)                              |
| 1d.                             | Courante (10).                                                                      | Si vous doutez de mon amour extrême* (sig. D.M.                    |

<sup>(</sup>I) Cette pièce est signée C. à la table, mais le Rec. Conrart T. XXIV la donne à Montplaisir,

(3) Cette pièce est attribuée à Molière par P. Lacroix.

<sup>(2)</sup> Cette ode est de Maucroix d'après Walckenaer.

<sup>(4)</sup> Ces stances sont de Jacqueline l'ascal (d'après Victor Cousin).

<sup>(5)</sup> Ce sonnet n'est pas de Montplaisir malgre l'attribution de Saint-Marc, il est du Marquis de Montausier. Montplaisir a porté le titre de Marquis quelques mois seulement avant sa mort.

<sup>(6)</sup> Ce sennet a été donné à Maucroix par Louis Paris.

<sup>(7)</sup> Dans le Rec. Conrart, le titre de cette pièce porte : Pour Mu. Vincent à qui un galant avait écrit sans se nommer pendant qu'elle était en Bretagne avec la duchesse de Retz.

<sup>(8)</sup> Signées dans le Manuscrit 4129 de la Bibl. de l'Arsenal.

<sup>(9)</sup> Signé dans la He édit. M. et M. P.

<sup>(10)</sup> Saint-Marc a attribue cette poésie à Montplaisir; pour nous, la signature D. M. dans la V. p. du Rec. de Sercy ne saurait s'appliquer à Montplaisir dont toutes les pièces sont marquées M., elle désigne Maucroix ou Montreuil.

| REC. CHAMHOUDRY, T. 11, 1652. | Le Temple de la Gloire, à Mgr le duc d'Anguien (1). | Sur le point que la Nuit destend ses sombres [voiles * (n. s.) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, II Р., 1653.      | A Mad. de P (Pommereuil)<br>Epistre (2).            | Tous vox amis sont en cervelle (sig. $M$ )                     |
| ld. v P., 1660.               | Epig.                                               | Tu dis que ce n'est rien, tout ce que tu demandes (sig. M.)    |
| Id.                           | A Mad F. de L. Madrigal.                            | Vous avez moins de feu que vous n'avez de glace (sig. M.)      |
| Id.                           | Air.                                                | Vous donnez de l'amour par vostre grâce extrême (sig. M.)      |
| ld.                           | Air.                                                | Vous vous plaignez que je romps mon serment * {sig. M.}        |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 308 et T XVIII, p. 313. — Poésies de Montplaisir, édit. Saint-Marc. 1759 — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Baron de Wisme: Notice sur René de Bruc, marquis de Montplaisir (Revue des Provinces de l'Ouest, T. I). (Bibl. Nat. L<sup>9</sup> c 57)

# MONTREUIL (Math. de)

Mathieu de Montreuil (3) ou Montereul, né en 1620, mort le 21 Août 1691 à Aix-en-Provence, était fils de Bernardin de Montereul (4), avocat au Parlement, et frère cadet de Jean, l'académicien. Son père le destinait à l'état ecclésiastique, mais il n'alla pas plus loin que la tonsure. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à la notice de M. Octave Uzanne, placée en tête de la réimpression des Poésies de M. de Montreuil, Paris, 1878.

On a de lui:

Les Œuvres de Monsieur de Montreüil. Paris. Ch. de Sercy (ou L. Billaine). 1666. In-12. — Autres éditions in-12: Paris. Th. Jolly et Cl. Barbin. 1671; Ch. de Sercy, Osmont et Michel Bobin. 1679 et 1680.

Ces Œuvres out eu les honneurs de deux réimpressions modernes :

Poésies diverses de Math. de Montereül, nouvelle édition aux frais et par les soins de J. V. F. Liber. Lille. 1861. Petit in-12.

Poésies (choisies) de M. de Montreuil (avec 3 pièces inédites). Paris. 1878. In-12. (édit. Octave Uzanne)

On lit dans les Œuvres mêlées du sieur de Pinchesne (Paris, 1672, in-4) une épître écrite par « feu Monsieur de Montreuil ». Ce feu M<sup>r</sup> de Montreuil était le frère aîné de Mathieu : Jean l'académicien (1613-1651).

<sup>(</sup>f) Saint-Marc ne cite cette pièce que d'après le Rec. Loyson. 1661.

<sup>(2)</sup> Cette épître est dounée à Montplaisir dans le T. XXIV in-4 du Rec. de Conrart.

<sup>(3)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de Montreuil insérées dans les rocueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(4)</sup> Nous avons commis une erreur dans la nolice sur Jean de Monterenl, insérée dans le T. 1, p. 263, en le donnant comme le père de Mathieu de Montreuil, Bernardin était son tils et Mathieu, son petit-fils.

Le Recueil de Conrart (T. XXIV, in-4, p. 507/21) nous a conservé plusieurs pièces de Montreuil, dont cinq ne paraissent pas avoir été insérées dans les recueils collectifs.

Voici comment Titon du Tillet et Goujet ont apprécié Montreuil:

- « Mathieu a toujours porté l'habit ecclésiastique sans ètre lié aux ordres et il joua le rôle de ces abbés mondains qui cherchent à briller auprès des belles ayant toutes les qualités nécessaires pour y réussir, car il était naturellement coquet, galant et bien fait. Montreuil avait de l'esprit et faisait agréablement les vers. Il devint sur la fin de sa vie, après avoir mangé presque tout son bien, secrétaire de Mr de Cosnac, évêque de Valence. » (Titon du Tillet: Parnasse français)
- « Né avec un esprit amusant et un cœur assez porté à la tendresse, étant d'ailleurs d'une physionomie revenante et d'une figure aimable, il plut aux Dames, il en fut recherché et ne pensa qu'à les amuser et à se réjouir. Ses Lettres peuvent passer pour un Journal amoureux; et ses vers, surtout ses Madrigaux, éloignés de la versification, guindée de tant d'autres pièces de ce genre, sont clairs, faciles, naturels et renferment ordinairement un joli sens. » (Goujet: Bibl. franç.)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 103 pièces de Montreuil dont 80 seulement ont été reproduites dans « Les Œuvres de Monsieur de Montreuil, 1666 ». Il est impossible de préciser quelles sont les pièces appartenant à Jean l'académicien ou à son frère Mathieu; il est cependant certain que la plus grande partie des poésies qui ont été imprimées sous le nom de Montreuil ou avec les initiales M. on de M. sont de Mathieu.

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Œuvres de Montrenil. 1666.

| REC. SERCY, V P., 1660.          | Air.                                        | Alors que ce fascheux jaloux                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653. | Sur un médecin qui se fit<br>Prestre. Epig. | A voir comme vous vous servez *                                     |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | A une fille qui sçavoit pein-<br>dre, St.   | Belle Iris, dont les yeux rendent les miens con-<br>[tens * (n. s.) |
| NOUV. REC. CHAMH. (3°), 1653.    | A une dame. Epig.                           | C'est l'exemple d'un Dieu qu'icy l'on nous propose (n. s.)          |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.       | Rondeau.                                    | C'est trop longtemps, objet rare et charmant (n. s.)                |
| REC. SERCY, II P., 1633.         | Stances (1).                                | C'est un amant, ouvrez la porte * (sig. D. M.)                      |
| 1d.                              | Epitaphe d'un amant (2).                    | Cléon, dont la perte est extresme *                                 |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.        | Madrigal.                                   | Cloris à vingt ans estoit belle * (sig. D. M.)                      |
| ld. v P., 1660.                  | ld.                                         | Dans un coin, sans flambeau, sans témoins et sans [bruit *          |

<sup>(1)</sup> P. Lacroix a attribué ces stances à Molière, mais elles sont dans les Poésies de Montreuil, 1666. Mr Gustave Mouravit, dans le Moniteur du Bibliophile, 1881, p. 352: Molière et les stances..., après avoir constaté que cette pièce avait paru pour la première fois dans la Comédie des Chansons (5 actes vers), Paris, 1640, hésite entre trois poètes dont le nom commence par un M.: Montfuron, Montplaisir et Malleville, et il conclut, d'ailleurs sans preuves certaines, en faveur de Montfuron. Mr Ch. Livet (qui ne paraît pas avoir connu l'art. de M. Mouravit) se déclare pour Montreuil. (Le Mohériste T. VI, p. 303)

<sup>(2)</sup> Cette épigramme est sig. Montreuil l'aîné (Jean de Montreuil, de l'Académie française) dans le Rec. de Conrart, T. XXII. Elle commence, dans l'édit. des poésies de Math. de Montreuil, 1666, par : Tirsis, dont la perte est extrême

| REC. SERCY, III P., 1656.         | Madrigal.                                                                   | Depuis le triste jour que je vis sous vos loix * (sig. D. M.)                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1d. v P., 1660.                   | ld. (à Mad.de Martel)                                                       | Depuis (ou Après) que j'ay leu dans Clélie*                                   |
| nec. sercy, ip., 4°° éd., 1653.   | En jouant à Colin-Maillard,<br>Madrigal (pour la Mar-<br>quise de Sévigné). | De toutes les façons vous avez droict de plaire *                             |
| fd.                               | Madrigal.                                                                   | De vous à tous momens mon frère a des bijoux * (sig M.)                       |
| 1d.                               | Epig.                                                                       | Du Caresme bien peu me chaut (sig. M. et de M. à la table)                    |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Madrigal,                                                                   | Enfin, adorable Silvie*                                                       |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1633. | id.                                                                         | Enfin (ou Puisque) nous sommes seuls, à moins [que vous dédire *              |
| 1d.                               | Pour mettre devant des<br>heures. Madrigal.                                 | En vain vous me jurez dans vos humeurs cruelles*                              |
| REC. SERCY, 111 P., 1636.         | Madrigal.                                                                   | En vain vous vous donnez la peine * (sig. D. M.)                              |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd 1653.   | St pour M. la S. de R. (la<br>Sénéchale de Rennes)                          | Et bien l'on dit que je vous aime *                                           |
| ld.                               | Sonnet.                                                                     | Exaucez-moy, grands Dieux, ou ma mort est cer-<br>[taine * (n. s.)            |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.         | Madrigal.                                                                   | Faire servir pour vous des vers faits pour les autres (sig. D. M. à la table) |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Courante,                                                                   | Faites-moy grâce, adorable Silvie *                                           |
| ld.                               | D'un ambassadeur d'Espa-<br>gne, Epig.                                      | Fuyant de nous sans résistance * (n. s.)                                      |
| ld.                               | Pour un gouverneur. (le<br>Marq. de Molac)                                  | Hélas! de quoy me sert qu'en toute cette terre * (sig. D. M.)                 |
| REC. SERCY, 1 P., 110 éd., 1653.  | Madrigal. L'infortuné R. C. (1)                                             | Hier je rencontray ma charmante Philis * (n. s.)                              |
| REC. SERCY, 11 P., 1633.          | Madrigal.                                                                   | Hier quand je vous eus quittée * (n. s.)                                      |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | ld.                                                                         | Hier vos yeux brillans d'une divine flamme *                                  |
| REC. SERCY. 111 P., 1636.         | 1d.                                                                         | Il n'est pas mieux traitté que vous * (sig. D. M.)                            |
| REC. SERCY, 1 P., 1 ro éd., 1653. | 1d. (2)                                                                     | J'ay pris vostre éventail, Madame * (sig. M.)                                 |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.         | Id.                                                                         | Je brave quelquefois ma fière Destinée * (sig.<br>D. M.)                      |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | 1d.                                                                         | Je connois à quel poinct vostre esprit est discret * (n. s.)                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Sylves,                                                                     | Je me meurs de tristesse, absent de vos beaux yeux*                           |
| Id. v P., 1660.                   | Madrigal.                                                                   | Je n'ay rien vu d'approchant d'elle * (sig. D. M.)                            |

<sup>(1)</sup> Cette pièce se trouve également dans les Œuvres cavalières ou pièces galantes et curieuses de Mr B. D. R.
(de Rézé). Cologne. P. de Marteau. 1671.
(2) Sig. à la table : Mad. de Montreuil.

| REC SERCY, 111 P., 1656.                                          | Madrigal (à Mad. de la Fodrière).                | J'en demeure d'accord tout le monde se toué * (sig. D. M.)                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| REC.SERCY, 1 P., 1 ro éd., 1653.                                  | Advis. St. (1).                                  | Je ne le puis nier, vostre vertu sévère (n. s.)                           |
| вес. sercy, и г., 1653.                                           | Rondeau.                                         | Je suis à vous voir tousjours faire * (n. s.)                             |
| REC. RONDEAUX, 1639.                                              | A M. d. B. A. e. A.                              | Je suis prest de suivre vos pas (n. s.)                                   |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                          | Madrigal.                                        | Je vous promis de dire à vostre intention * (sig. D. M.)                  |
| Id. 111 P., 1656.                                                 | La lettre. (A Mad. la Séné-<br>chale de Rennes). | Je voy bien que je fais un effort inutile * (sig. (D. M.)                 |
| ld. v.p., 1660.                                                   | Madrigal.                                        | La parfaite Beauté n'est pas ce qui me touche                             |
| Id. iv p., 1658.                                                  | La promenade du soir.<br>St. (2).                | L'astre du Jour par sa pasleur                                            |
| ld. 111 P., 1656.                                                 | Madrigal.                                        | L'nutre jour dans un Bal un Blondin me charma* (n. s.)                    |
| ld. n P., 1653.                                                   | Epig                                             | Le fils de ce Sergent de l'Université *                                   |
| REC. SERCY, I P., 1 re éd., 1653.                                 | A M. M. Plainte (3).                             | Lors que je commençay d'adorer vos appas (sig. C.)                        |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.                                         | Le dessus de la lettre.                          | Ma lettre partez tout à l'heure * (n. s.)                                 |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 4653.                                  | Suscription.                                     | Ma lettre vollez vers Philis * (n. s.)                                    |
| REC. SERCY, IN P., 1656.                                          | Madrigal.                                        | Mal monté, dans la neige, et sans guide, et sans [frein (sig. D. M.)      |
| REC. SERCY, 1 P., 1º éd., 1653.                                   | Madrigal.                                        | Ma mère depuis huit (ou quinze) jours *                                   |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                          | Slances.                                         | Moy qui n'ay jamais pû t'escrire *                                        |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653.                                 | Epig.                                            | Ne cherchez point ailleurs, Beauté trop adorable *                        |
| NOUV. REC. CHAMH (30), 1653.<br>REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Sonnet,                                          | Ne crains plus désormais, Tircis, que je soupire*(n.s.)                   |
| ld.                                                               | Sur un résident qui faisoit<br>l'entendu. Epig.  | Ne crois point nous persuader *                                           |
| ld. 1P., 20 éd., 1633.                                            | Madrigal.                                        | Ne croyez point la médisance * (n. s.)                                    |
| вес. sercy, и г., 1653.                                           | Air.                                             | Ne disputons point davantage                                              |
| REC. SERCY, 1 P., 100 éd., 1653.                                  | Madrigal.                                        | Ne faites point tant l'entendüe *                                         |
| ld. – 1 r., 2° éd., 1653.                                         | ld.                                              | Ne me demandez plus, Silvie * (sig. D. M.)                                |
| NOUV. REC. CHAMH. [30], 1653. REC. SERCY, R.P., 1653.             | Sonnet,                                          | Ne me dis plus, Tircis, que j'ay peu de courage * (sig. D. M. dans Sercy) |
| 14. и г., 1653.                                                   | Stances.                                         | Ne vous défendez point dessus vostre jeunesse                             |
| ld. III P., 1656.                                                 | Madrigal,                                        | Ne vous estonnez pas, adorable Silvie (sig. D. M.)                        |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée à Maueroix dans le Rec. Conrart, T. XXII, in-4, mais elle est sig. Montreuil dans la seconde édition de la le p. du Rec. de Sercy. Enfin elle est attribuée à Sarasin dans le Manuscrit de la Bibl. Nationale, 12680.

<sup>(2)</sup> Cette piece est attribuée, par errour, à Montplaisir par Saint-Marc, mais elle est donnée à Martel dans le Rec-Conrart, T. XXIV, in-4, et à la Comtesse de Brégy dans ses Lettres et Poésies, Leyde, 1666.

<sup>(3)</sup> Cette pièce, sig. C. dans la première édition de la le p. du Rec. de Sercy, est sig. Montreuil dans lse suivantes.

| REC. SERCY, 11 P., 4653.                                                   | Epig.                                                                | Ne vous estonnez pas si je sers à la messe (sig. $D, M$ .)           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| td.                                                                        | ld.                                                                  | Ne vous fiez point à Collin *                                        |
| ld.                                                                        | Sylves.                                                              | Nous aurons trop de temps pour amasser des [fleurs *                 |
| NOUV. REC. CHAMH. (3°), 1653.                                              | Sonnet. A une femme pâle et enjovëe.                                 | Olimpe est en repos, je vis dans le martyre* (sig . $C$ .)           |
| Id. пр., 1656.                                                             | Madrigal.                                                            | On a grand tort de vous choisir * (sig. D. M.)                       |
| REC. SERCY, I P., $1^{re}$ éd., $1633$ . REC. CHAM., T. II, $1632$ (n. 8.) | A une Dame (Mad. la Sé-<br>néchale de Rennes), le<br>jour des morts. | On diroit à vous voir, que ce Jour ennuyeux *                        |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.                                                  | Madrigal.                                                            | Philis cette beauté si charmante, et si fière * (sig. D. M.)         |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                                   | Madrigal.                                                            | Philis de ton fidelle amont *                                        |
| ld,                                                                        | 1d.                                                                  | Philis quand vous manquez de divertissement * (sig. D. M.)           |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.                                                  | ld.                                                                  | Philis voulant se corriger * (sig. D. M.)                            |
| td.                                                                        | 1d.                                                                  | Philis vous ne croiriez jamais l'effronterie (sig. D. M.)            |
| ld.                                                                        | 1d.                                                                  | Plus le Ciel vous a faite belle, aimable, charmante (sig. D. M.)     |
| rec. sercy, 1 p., 1 re éd., 1653.                                          | 1d. (1)                                                              | Pour avoir vostre Chanoinie* (sig. Montreuil le Cadet)               |
| ld.                                                                        | Stances.                                                             | Pour deux fois seulement que mes yeux vous ont [veuë *               |
| ld.                                                                        | Madrigal (2).                                                        | Pourquoy me demandez vous tant * (sig. S. L. P.)                     |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd 1653.                                              | Id                                                                   | Pourquoy me monstrer vostre sein *                                   |
| REC. RONDEAUX, 1639.                                                       | Menace de changement.                                                | Pour vos beaux yeux que j'aymay constamment (n. s.)                  |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.                                                 | Rondeau.                                                             | Pour vous parler aujourd'huy franchement $*(n,s)$                    |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653.<br>NOUV. REC Ch. (3°), n. s. 1653.       | Sonnet.                                                              | Quand je viens å songer que mon heureux rival *                      |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.                                                   | Madrigal.                                                            | Quand pour vous témoigner l'excèz de ma lan-<br>[gueur *             |
| td.                                                                        | ld.                                                                  | Que je crains, aimable Charite * (n. s.)                             |
| REC. SERCY, HI P., 1656.                                                   | 1d.                                                                  | Que Jérémie se plaint bien (sig. D. M.)                              |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1633.                                           | Stances.                                                             | Que mu visite fut cruelle *                                          |
| REC. SERCY, 111 P., 1636.                                                  | Id.                                                                  | Quoy pour le peu de temps que mes yeux vous ont [veué * (sig. D. M.) |

<sup>(1)</sup> Ce Madrigal commence dans les Œuvres de Montreuil, 1666: Ne suffit-il pas de prescher

<sup>(2)</sup> Cette pièce de 12 vers est sig. S. L.P. et, à la table, Saint-Laurens-Parizot dans la première édit. de la 1<sup>ro</sup> p. du Rec. de Sercy; dans la seconde édition, elle est attribuée à Montreuil, mais elle n'a plus que 6 vers. Enfin le Nouv. rec. de la Veuve Loyson, 1654, l'a donnée à Des Yveteaux.

| REC SERCY, H P., 1653.            | Madrigal.                                                                  | Qu'un miroir de poche est commode * (sig. M.)                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| fd.                               | Sonnet.                                                                    | Scavant maistre des maux qui troublent la Nature*                   |
| Id. III P., 1656.                 | Madrigal.                                                                  | Si je la voy tousjours, je l'aime encore plus fort (sig. D. M.)     |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Air pour M. La S. de R. (la<br>Sénéchale de Rennes)                        | Si je ne suis assez aimable * .                                     |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.         | Madrigal.                                                                  | Si je vay si souvent chercher vostre voisine * (sig. D. M.)         |
| REC. SERCY, PP., 100 éd., 1653.   | A M. de B. (de Bellièvre,<br>premier président du Par-<br>lement de Paris) | Si seoln le mérite on donnoit récompense • (sig. M.)                |
| REC. SERCY, III P., 1656.         | Slances.                                                                   | Soit vostre Amont qui l'osera * (n. s.)                             |
| id.                               | Madrigat.                                                                  | Sur tout ce que je suis vous estes souveraine (sig. D. M.)          |
| REC. SERCY, LP., 1re éd., 1653.   | Epistre.                                                                   | Tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se casse *                  |
| īd.                               | Sounet.                                                                    | Tirsis, as-tu raison de me donner le blâme (n. s.)                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Elégie (1).                                                                | Tirsis, le plus grand curieux *                                     |
| REC. SERCY. 1 P., 1 re éd., 1653. | Stances.                                                                   | Toute la France a beau se plaindre et désirer * (sig. M.)           |
| REC. SERCY, HI P., 1656.          | Air.                                                                       | Tout le monde vous dit tant * (n. s.)                               |
| ld. 11 P., 1653.                  | ld.                                                                        | Un homme a tort en ce Village *                                     |
| łd.                               | Madrigal.                                                                  | Vivons le plus que nous pourrons *                                  |
| ld. mr, 1656.                     | ld.                                                                        | Vous avez beaucoup de richesse (sig. D. M. à la table)              |
| REC. СНАМНООВКУ, Т. И, 1632.      | Le portraict vulé. Sonnet.                                                 | Vous devez excuser. Madame (sig. D. M.)                             |
| REC, SERCY, III P., 1656.         | Madrigal (2).                                                              | Vous faites des faveurs à de certaines gens $^*$ (sig. $D$ , $M$ .) |
| ld.                               | 1d.                                                                        | Vous me reprochez de tout temps * (sig. D. M.)                      |
| ld.                               | A une religieuse. St.                                                      | Vous que le Ciel a mis au rang des plus parfaites* (n. s.)          |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 330. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Eug. Crépel: Les poètes français. T. II. (notice de Ed. Fournier). — Poésies de M. de Montreuil, édit. Oct. Uzanne.

# MONTREUIL (M110 de)

Mathieu de Montreuil avait une sœur de beaucoup d'esprit qui tournait fort agréa-

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été reproduite avec des variantes dans le Recueil de Sommaville, 1660, sous le titre : Salyre contre une laide : Cléon le premier curieux

<sup>(2)</sup> A la suite de ce madrigal, on lit la note suivante : « Jusqu'icy tous ces madrigaux (21) sont de l'Abbé de Moutereüil. Dans le reste de ce Recueil (111° p. 1656), il y a beaucoup d'autres pièces de luy, mais comme je n'y ai pas trouvé son nom, je n'ay osé l'y mettre de peur de m'abuser ».

blement les vers, on en jugera, dit Titon du Tillet, par le sonnet qu'elle fit en se retirant aux Ursulines. Suivant d'autres biographes moins aimables ce sonnet aurait été écrit par son frère.

REC. SERCY, IP., 1<sup>re</sup> éd., 1653. A son serviteur, estant entrée aux Ursulines. Sonnet.

En vous disant adieu, malgré moy je soûpire (sig. M. et à la table Mad. de Montreuil)

# MOQUET (le Père)

Le Père Moquet, jésuite, ne figure pas dans la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus du Père de Backer.

JARDIN DES MUSES, 1643. Luther contre les Calvinistes. Epig. (1). Genève a vexé Rome emperière du monde

## MORANGUE

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Pour Olympe. St. Adorables transports dont mon amour se flatte

#### **MOTIN\***

Voir T. I, p. 265.

On trouve dans le Recueil de Conrart, T. XIX, in-4 (p. 573/96), sa traduction en vers des sept Psaumes de la pénitence qui paraît inédite.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Lisot. Hereule fit voler jadis

JARDIN DES MUSES, 1643. St. sur un crucifix mourant. O vous qui passez par la voye!

## M. P. voir MONTPLAISIR et PERRAULT

### M. S. voir SCARRON

### M. T. voir DU MAY, seigneur de Saint-Aubin

## MURAT (de)

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur ce poète.

<sup>(1)</sup> Voir l'épig. de Th. de Bèze : Par valeureux effort, Rome dompte le monde

| REC. SERCY, V P., 1660. | Pour l'explication d'un ca-<br>chet. Madrigal.                                                | Depuis que j'adore vos charmes                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id.                     | Pour un jeune Marié. Son-<br>net.                                                             | Enfin, chère Philis, le destin me rameine                       |
| 1d.                     | Songe. St.                                                                                    | Loin de vous, en fermant les yeux                               |
| ld.                     | Pour un Soupir. St.                                                                           | Philis, vous avez aperceu                                       |
| Id.                     | Sur le rélablissement du<br>roi d'Angleterre, Son-<br>net (1).                                | Portrait vivant du Dieu que tout le monde adore (sig. de Marut) |
| łd.                     | Réponse an sonnel sur<br>Cromwell : Que confre<br>mon pouvoir, el sur<br>les mêmes rimes (1). | Si contre ton pouvoir toute la Terre gronde (sig. de Marut)     |
| łd.                     | Sur un Songe interrompu.<br>Sonnel.                                                           | Vains phantômes d'amour, charmes imaginaires                    |
| ld.                     | A M <sup>Ile</sup> Rémond. Sonnet.                                                            | Vous scavez l'accident qui me perce le cœur                     |

# **N**. (2)

Voir Brégy (Comtesse de).

Voici les pièces signées de l'iniliale N. dont nous n'avons pu découvrir les auteurs :

| BEC. SERGY, 11 P., 1653. | A Mile I. L. Sonnel.   | Aminte, qui causez ma peine et mon tourment |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ld.                      | A la belle A. Virelay, | Philis, je change    Et ne vis plus         |
| ld.                      | Virelay, A. M.         | Que je vous aime    Objet dont mon cœur     |

# NAMTOH voir HOTMAN

### **NEUF-GERMAIN**

Louis de Neuf-Germain, né le 12 Mars 1574, inhumé le 25 Avril 1662, qui se qualifiait lui-même de poète hétéroclite de Mgr frère unique du Roy, a porté les titres de Secrétaire de la Chambre du Roy et de gentilhomme de Mgr le Duc d'Orléans. Il était un des neuf enfants de Jehan de Neuf-Germain, clerc de Monsieur le Président de Thou, et de Jeanne Bourgeoise qu'il épousa en 1570.

Louis de Neuf-Germain eut trois mariages et demi. Il épousa d'abord Anne Jacquet

<sup>(1)</sup> Saint-Marc creyant à une faute d'impression, a laissé ces deux sennets à Murat; mais c'est là une interprétation discutable d'autant qu'ils ne sont pas dans la note de ceux de ce poète. De plus, l'erreur de signature, si elle existe, se trouve répétée à la table et dans toutes les éditions postérieures (1662-1665).

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pieces sig. N. ou M. N. publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

dont il eut trois enfants, un garçon qui entra dans l'Eglise et deux filles dont une épousa vers 1627 le graveur Brébiette (celui-là même qui a gravé le portrait qui est dans ses « Rencontres »); ensuite, à 57 ans, en 1631, Marie Barrault, qui mourut peu de temps après; puis, en 1635, il passa avec Marie Maillart, l'acte suivant, peut-être unique en son genre, après avoir entendu la messe des fiançailles:

« Le Jeudi 4° jour de Janvier 1635 a esté fiancé Louis de Neuf-Germain, veuf de feue Marie Garreau (sic,pr.Barrault), demeurant rue des Gravilliers, d'une part, et Marie Maillart, aagée de vingt-cinq ans, assistée d'Estienne Maillart, son père, demeurant dans la dicte ruë, d'autre part.... ensuite des bans, les dictes parties se sont quittées soubs seing privé et ont consenty, tant d'une part que de l'autre, la cassation du contrat de mariage faict entre eux (sic), que la dissolution des fiançailles susdites estre à la première requeste de l'une des parties, dont mémoire signé desdites parties nous a esté laissé pour y avoir recours où besoin seroit. »

Qui se dédit? Marie ou Neuf-Germain; on l'ignore, mais le mariage n'eut pas lieu. Enfin le 4 Février 1636, un véritable troisième hymen unit Neuf-Germain à Anne Gilbert dont il eut, le 25 Novembre 1637, un garçon, Armand, qui fut tenu, pour le Cardinal de Richelieu, par Mgr l'évêque d'Auxerre et par damelle Julie-Lucine d'Angennes, qui n'était pas encore Mad. de Montausier. » (1)

« Sa méthode favorite, dit Bayle, était de faire des vers qui finissaient par les syllabes du nom de ceux qu'il louait. C'était une gêne qui lui faisait débiter mille impertinences et un galimatias si ridicule qu'il ne faut pas s'étonner qu'on se divertit à lui proposer des noms qui lui donnassent un peu d'exercice ».

#### On a de lui:

Les Poésies et Rencontres du sieur de Neuf-Germain, poète hétéroclite de Monseigneur frère unique du Roy. Imprimé par commandement de mondit Seigneur. A Paris, chez Jacques Jacquin, rue des Maçons, proche Sorbonne. M. DC. XXX (1630). Avec privilège du Roy In-4. Titre; 3 ff chiff. 3 à 8 pour l'épître dédicatoire; 4 ff. n. chiff. pour l'avis au lecteur et les poésies liminaires de divers personnages; P. 1 à 34; P. 1 à 76; P. 1 à 5 (le Grand génie de Neuf-Germain par Desmarests (prose), etc.); 1 ff. n. chiff.; P. 17 à 25 (la p. 25 numérotée 9), au verso privilège daté du 19 Juillet 1630. (Bibl. de l'Arsenal, 6759)

La Seconde partie du Livre intitulé les Poèsies et Rencontres du sieur de Neuf-Germain, poète hétéroclite de Monseigneur frère unique de Sa Majesté. Par commandement de mondit Seigneur (s. n. de lib.). M. DC. XXXVII (1637). Avec privilège du Roy. In-4 de 6 fl. n. chif.; P. 1 à 198; 1 ff. n. chiff. pour le privilège donné le... jour d'Août l'an de grâce 1637. (Bibl. de l'Arsenal, 6759)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 4 pièces de Neuf-Germain :

<sup>(1)</sup> Toute cette notice n'est qu'un extrait de l'article sur Neuf-Germain du Dict. critique de biog. et d'hist. de Jal. 2• édit. 1872.

| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Sur le nom de Richelieu.                                  | Fendez en deux une Souri           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Neuf-germatismes sur l<br>mariage du Comte d'Har<br>court | è Puis que par destin, dit Guichar |
| 1d.                      | ld. Cazal délivré                                         | Que te semble, seigneur Luca       |
| Id.                      | ld. Turin assiégé et pris                                 | . Turlututa, Turlututu             |

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist.2e éd. 1872.

# NOUVELON (N. L. de) voir LHÉRITIER

Ο.

Est-ce François Ogier?

BEC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653. St. amoureuses (1). D'où viennent ces chagrins et ces tristes pensées (sig. P.)

#### OCTAVIE

Octavie serait le pseudonyme de M<sup>tle</sup> Suzanne de Nervèze, suivant le Cat. Sazerac de Forges (1881), nous ignorons sur quel fait se base cette allégation. Nous pencherions plutôt pour Mad. de La Calprenède.

REC. D'OCTAVIE, 1638. Bouts-rimez sur une saignée. C'est trop faire de bruit d'une simple... saignée Sonnet.

### OGIER (Fr.)

François Ogier (2), né dans les premières années du XVII° siècle, mort le 28 Juin 1670, était fils de Pierre Ogier, procureur au Parlement, et frère de Charles, secrétaire de Claude de Mesme, comte d'Avaux, ambassadeur en Suède. Il embrassa l'état ecclésiastique. Goujet dit de lui : « Il avait étudié sous Galland, l'Hôte fidèle de Ronsard, et il eut pour compagnon d'études Guillaume Colletet, avec qui il fut toujours lié depuis par l'amitié la plus fidèle et une familiarité non jamais interrompue, quoique dans un assez différent genre de vie et dans des routes bien éloignées pour la conduite. C'est ce qu'Ogier dit dans une lettre qu'il écrivit en 1661 à l'Abbé de Marolles. »

Les querelles d'Ogier avec François Garasse à propos de la « Doctrine curieuse »

<sup>(1)</sup> Ces stances sont sig. P. dans la seconde édit, de la tre partie du Rec, de Sercy et O, dans les suivantes.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de F. Ogier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

de ce dernier et avec André de Saint-Denys, jeune feuillant, qui avait attaqué son ami Balzac, ont eu un certain retentissement.

Les poésies de François Ogier n'ont pas été réunies. En dehors des pièces parnes dans les recueils collectifs, nous citerons :

Un sonnet à G. Colletet dans les pièces liminaires des Désespoirs amoureux, 1622.

Un sonnet (1624) à François de Harlay, archevêque de Rouen, lors de sa principauté au Palinod de cette ville.

Une élégie de 150 vers faite à Munster pour honorer la mémoire d'Antoine de Meaux, baron de Survilliers, mort en 1647 dans cette ville où il était avec le Comte d'Avaux (Fr. Ogier est aussi l'auteur de l'épigraphe gravée sur sa tombe). Cette élégie a été réimprimée dans le Voyage de Munster de Cl. Joly.

Poème pour célébrer la mémoire de Messire Antoine de Chabannes. Paris. Veuve Jean Camusat. 1651. In-4.

Traduction d'une partie de l'épître d'Ovide : de Phyllis à Demophoon, avec la traduction des Héroïdes d'Ovide de l'abbé de Marolles. 1661. In-8.

En prose, on a de lui:

Jugement et Censure de la Doctrine curieuse de François Garasse. Paris. 1623. In-8.

La préface de la deuxième édition de la tragédie de Jean de Schelandre : Tyr et Sidon. Paris, R. Estienne, 1628.

Apologie pour M. de Balzac. Paris. Cl. Morlot. 1627. In-4. — Autre édition : Toul. Simon Belgrand. 1627. In-8.

Oraison funèbre de Louis XIII, roy de France, prononcée en l'église de Saint-Benoist, le 1<sup>er</sup> Juillet 1643 Paris. J. Camusat. 1643. In-8.

Journal du Congrès de Munster, par François Ogier, aumônier du Comte d'Avaux, 1643-1647, publié par Auguste Boppe. Paris. Plon. 1893

Actions publiques, c'est-à-dire recueil de ses sermons, avec des éloges et oraisons funèbres. Paris. 1652-55, 2 vol. in-4.

Inscription antique de la vraie croix de l'abbaye de Grandmont, avec un sermon de la Passion. Paris. 1658. In-8.

Préface de la traduction des Héroïdes d'Ovide par l'abbé de Marolles. 1661. In-8.

Lettre à M<sup>r</sup> Lanquetz, sur la première églogue de Segrais. (Poésies de Segrais, 1658, in-4, p. 180)

Oraison funèbre de Philippe IV, roi d'Espagne, Paris. 1666. In-4.

Le Recueil de Conrart, T. II (N° 151, Bibl. de l'Arsenal), contient un « Sonnet non imprimé » d'Ogier, qui a été insèré dans le Rec. de pièces nouvelles et galantes, T. II. Cologne. 1667. In-12 (voir T. 1II de notre Bibliog.)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 48 pièces de Fr. Ogier :

| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Sonnet.                                                                           | Attieu, Tertre bossu fameux par mes Ecrits                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Id.                      | Id.                                                                               | Assis entre le four, le grenier et la cave (sig. F. O.)                |
| Id.                      | Id.                                                                               | Aymable oisiveté, qui sans inquiétude                                  |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Galanterie, Sonnet.                                                               | Belles Nymphes des Bois, et vous, divines Fées (sig. F. O.)            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Sonnet.                                                                           | Celuy que l'avarice excite                                             |
| Id.                      | La Muse bachique, Ode (1).                                                        | Cependant que le faix des armes (sig. F. O.)                           |
| ld.                      | Sonnet.                                                                           | Ces grâces que le Ciel à peu de gens destine (sig $F, O$ .)            |
| ld.                      | ld.                                                                               | Ces nuifves beautez et ces grâces sans art (sig.F.O.)                  |
| ld.                      | Eloge de Charleville. Son-<br>net,                                                | Ces Palais enchantés, ces noms ambitieux                               |
| Id.                      | Sonnet.                                                                           | Cet esprit qui fut jadis pour moy tout de flamme (sig. F. O.)          |
| Id.                      | Sur la mort du Maréchal<br>de Gassion, Sonnet,                                    | Cet orgueilleux Estat qui n'a point de limite                          |
| td.                      | Sonnet.                                                                           | Cher amy, quelque part que je porte les yeux                           |
| 1d.                      | A Fr. Colletet, Sonnet.                                                           | Courage, mon Filleuil, tandis que la jeunesse                          |
| ld.                      | Sonnet.                                                                           | Dans les noires humeurs de ma mélancolie                               |
| Id.                      | ld,                                                                               | Egalement piqué d'amour et de colère (sig. F. O.)                      |
| Id.                      | ld,                                                                               | Eloigné de Paris, parmy ce peuple rude (sig.F.O.)                      |
| 1d.                      | ld.                                                                               | Guay Rossignol, honneur de la ramée (sig. F. O.)                       |
| 1d.                      | Pour la Reine de Suède.<br>Sonnet.                                                | Gustaves, Alarics, Vandales inhumains                                  |
| Id.                      | Sonnet.                                                                           | Hélas! voicy le jour de ma triste naissance (sig. F. O.)               |
| Id.                      | ld.                                                                               | Il n'est rien plus que moy de sembtable à Pé-<br>[trarque (sig. F. O.) |
| ld.                      | Id.                                                                               | Ingénieux Tyran dont l'aimable artifice (sig. F.O.)                    |
| Id.                      | Sur la naissance du Comte<br>de Dunois, et sur le poème<br>de la Pucelle. Sonnet. | Invincible Dunois, Invincible Pucelle                                  |
| ld.                      | ld,                                                                               | J'adore égallement la belle Amarillis (sig. F. O.)                     |
| ld.                      | Epitaphe de Mr de Bour-<br>bon, Sonnet,                                           | Jamais tant de Doctrine et de simplicité                               |
| td.                      | Pour le Premier Président.<br>Sonnet.                                             | Je fus Illustre de Naissance                                           |
| 1d.                      | Epitaphe de Mr Charles<br>Ogier. Sunnet.                                          | Je me suis contenté des choses nécessaires                             |

<sup>(1)</sup> Cette ode est de l'époque du siège de La Rochelle, il y est question du combat de l'île de Ré, de Sourdis, de Du Chemin, de Favereau, de Boucquingham et de Balzac.

| Id. Id. Je ne sçay quel Démon dans mon courage inspire (sig. F. O.)  Id. AM de la Charnais, Ode (t). La Charnais, de quelle manie (sig. F. O.)  Id. Sonnet. Le mal-heur pour nous nuire a joué de son reste  Id. Id. Printemps le fils aisné de la mère Nature  Id. Id. Que cet esprit hautain de qui tout un Royaume  Id. Epitaphe d'un enfant, Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis, Sonnet.  Id. Sonnet. Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage  Vui ne béniroit l'heureux sort  Id. Sonnet. Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage  Qu' Ogier et Colletet n'ayent pas entrepris (sig. F. O.)  Id. Sonnet. Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. AM Richelet, advocat, Ode.  Id. Sonnet. Richelet, lisant ton escrit 'sig. F. O.)  Id. Sonnet. Richelet, lisant ton escrit 'sig. F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy. Sonnet.  Id. AM de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet. Tundis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fait, chacun nous abomine  Ta n'es plus le concours de ce grand Univers  Ta n'es plus le concours de ce grand Univers  Lu injuste dépit dans un cœur génèreux  Vivre en Sardanapale, et croire en Epacure (n. s.)  Vivre en Sardanapale, et croire en Epacure (n. s.)  Vivre en Sardanapale, et croire en Epacure (n. s.)                                       | MUSES ILLUSTRES, 1658.          | Sonnet.                                   | Je n'ay ni pieds ni mains qui fassent leur office               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id.       A M'ede la Charnais, Ode (1).       La Charnais, de quelle munie (sig. F. O.)         Id.       Sonnet.       Le mal-heur pour nous nuire a joué de son reste         Id.       Id.       N'aimer que tu personne et mespriser le bien (sig. F. O.)         Id.       Id.       Printemps le fils aisné de la mère Nature         Id.       Id.       Que cet esprit hautain de qui tout un Royaume         Id.       Sur Saint-Denis, Sonnet.       Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage         Id.       A H. Estienne, sieur des Fossez, Sonnet.       Qu'Ogier et Colletet n'ayent pas entrepris (sig. F. O.)         Id.       Sonnet.       Rare et sublime Esprit, hors de comparaison         Id.       Sonnet.       Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)         Id.       Sonnet.       Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)         Id.       Epitaphe de Mad. de Boissy, Sonnet.       Si le terme préfix à toute chose née         Id.       Sonnet.       Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse         Id.       Id.       Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)         Id.       Sur la Wille d'Auvers. Sonnet.       Tu n'es plus le concours de ce grand Univers net.         Id.       Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.       Vivre en Sardanapale, et croire en Epacure (n. s.) | ld.                             | 1d.                                       |                                                                 |
| Id. Sonnet.  Id. 1d. Printemps le fils aisné de la mère Nature  Id. 1d. Que cet esprit hautain de qui tout un Royaume  Id. Epitaphe d'un enfant, Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis. Sonnet.  Id. A H. Estienne, sieur des Fossez. Sonnet.  Id. Sonnet. Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. Sonnet. Richelet, ladvocat. Ode.  Id. Sonnet. Richelet, lisant ton escrit 'sig, F. O.)  Id. Sonnet. Richelet, advocat. Ode.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig, F. O.)  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  Rec. Sercy. 1p., 4re éd., 1653. Rèp. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet de Pé-  Wusses Illustres, 1658. Imit. du l'er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id.                             | ld.                                       | Je pensois bien trouver de la docilité (sig. F. O.)             |
| Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.  Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1d.                             | A M <sup>r</sup> de la Charnais, Ode (1). | La Charnais, de quelle munie (sig. F. O.)                       |
| Id.   Id.   Printemps le fils aisné de la mère Nature     Id.   Id.   Que cet esprit hautain de qui tout un Royaume     Id.   Epitaphe d'un enfant, Sonnet.   Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage     Id.   Sur Saint-Denis. Sonnet.   Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage     Id.   A H. Estienne, sieur des Fossez. Sonnet.   Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage     Id.   Sonnet.   Rare et subtime Esprit, hors de comparaison     Id.   A M' Richelet, advocat. Ode.   Richelet, lisant ton escrit 'sig. F. O.)     Id.   Sonnet.   Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)     Id.   A M' de Landres. Sonnet.   Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse     Id.   Sonnet.   Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)     Id.   Id.   Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine     Id.   Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.     Id.   Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.   Un injuste dépit dans un cœur génèreux     Vivre en Sardanapale, et croire en Epicure (n. s.)     Vivre en Sardanapale, et croire en Epicure (n. s.)     Vivre en Sardanapale, et croire en Epicure (n. s.)     Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fait escrire                                                                                                                                                     | ld.                             | Sonnet.                                   | Le mal-heur pour nous nuire a joué de son reste                 |
| Id. Bepitaphe d'un enfant, Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis. Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis. Sonnet.  Id. A H. Estienne, sieur des Fossez. Sonnet.  Id. Sonnet. Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Tu n'es plus le concours de ce grand Univers net.  Id. Sur la Wille d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 47° éd., 1633. Imit. du 1er sonnet de Pé-  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ld.                             | ld.                                       |                                                                 |
| Id. Epitaphe d'un enfant, Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis. Sonnet.  Id. Sur Saint-Denis. Sonnet.  Id. A H. Estienne, sieur des Fossez. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. A Mr Richelet, advocat. Ode.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy. Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Tu n'es plus le concours de ce grand Univers net.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY. 1P., 1 <sup>re</sup> éd., 1653.  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Imit. du ler sonnet de Pé-  Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fuit escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ld.                             | 1d.                                       | Printemps le fils aisné de la mère Nature                       |
| net.  1d. Sur Saint-Denis, Sonnet.  A H. Estienne, sieur des Fossez, Sonnet.  Id. Sonnet.  Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. Sonnet.  Richelet, lisant ton escrit 'sig, F. O.)  Id. Sonnet.  Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig, F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy, Sonnet.  Id. A Mr de Landres, Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Sonnet.  Id. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig, F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Wille d'Anvers, Sonnet,  Id. Sur la mort du Comte de Soissons, Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4reéd., 1653.  Rèp. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Imit. du 1er sonnet de Pé-  Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fuit escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Id.                             | ld.                                       | Que cet esprit hautain de qui tout un Royaume                   |
| A H. Estienne, sieur des Fossez. Sonnet.  A Mr Richelet, advocat, Ode.  Id. Sonnet. Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. A Mr Richelet, advocat, Ode.  Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy, Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Id. Sonnet. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Sonnet. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY. I.P., 4re éd., 1653. Rèp. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Id.                             |                                           | Qui ne héniroit l'heureux sort                                  |
| Fossez. Sonnet.  Id. Sonnet. Rare et sublime Esprit, hors de comparaison  Id. A Mr Richelet, advocat. Ode. Richelet, lisant ton escrit 'sig. F. O.)  Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy, Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Id. Sonnet. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Jd. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Wille d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, I.P., 4re éd., 1653. Rép. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du l'er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Id.                             | Sur Saint-Denis, Sonnet.                  | Qui que tu sois, Grand Saint, soit que l'Aréopage               |
| Id. A Mr Richelet, advocat. Ode.  Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy, Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Id. Sonnet. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, 1P., 4re éd., 1653. Rèp. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens, Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ld.                             |                                           |                                                                 |
| Id. Sonnet. Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)  Id. Epitaphe de Mad. de Boissy. Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet. Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Id. Sonnet. Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  RÉC. SERCY, IP., 41° éd., 1653. Rép. au sonnet de Des Yveleaux : Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id,                             | Sonnet.                                   | Rare et sublime Esprit, hors de comparaison                     |
| Id. Epitaphe de Mad. de Boissy. Sonnet.  Id. A Mr de Landres. Sonnet.  Id. Sonnet.  Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4roéd., 1653.  Rèp. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Epitaphe de Mad. de Boissy. Si le terme préfix à toute chose née  Tandis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Tu n'es plus le concours de ce grand Univers  Un injuste dépit dans un cœur généreux  Vivre en Sardanapale, et croire en Epicure (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Id.                             | A Mr Richelet, advocat. Ode.              | Richelet, lisant ton escrit (sig. F. O.)                        |
| Sonnet.  1d. A Mr de Landres. Sonnet.  1d. Sonnet.  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  1d. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  1d. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  1d. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  1d. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4re éd., 1653.  Rép. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Imit. du ler sonnet de Pé-  Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fait escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Id.                             | Sonnet.                                   | Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez (sig. F. O.)        |
| Id. Sonnet.  Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Wille d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, 1P., 4re éd., 1653.  Rép. au sonnet de Des Yveleaux : Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658.  Imit. du ler sonnet de Pé-  Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fait escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Id.                             |                                           | Si le terme préfix à toute chose née .                          |
| (sig. F. O.)  Id. Id. Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine  Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4re éd., 1653. Rép. au sonnet de Des Yveleaux : Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du l'er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> d.                     | A Mr de Landres, Sonnet.                  | Tundis qu'en ton Estude avec ton docte Lipse                    |
| Id. Sur la Ville d'Anvers. Sonnet.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4 <sup>re</sup> éd., 1633. Rép. au sonnet de Des Yveleaux : Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1 <sup>ex</sup> sonnet de Pé-  Vous qui lisez ces vers qu'A mour m'a fait escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1d.                             | Sonnet.                                   |                                                                 |
| net.  Id. Sur la mort du Comte de Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, IP., 4 <sup>re</sup> éd., 1653. Rép. au sonnet de Des Yveleaux : Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1 <sup>er</sup> sonnet de Pé-  Viure en Sardanapale, et croire en Εμισμαν (n. s.)  Viure en Sardanapale, et croire en Εμισμαν (n. s.)  Vous qui lisez ces vers qu'A mour m'a fait escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Id.                             | 1d.                                       | Tout le monde nous fuit, chacun nous abomine                    |
| Soissons. Sonnet.  REC. SERCY, 1P., 4re éd., 1653. Rép. au sonnet de Des Yveleaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du 1er sonnet de Pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Id.                             |                                           | Tu n'es plus le concours de ce grand Univers                    |
| leaux: Avoir peu de parens Sonnet (2).  MUSES ILLUSTRES, 1658. Imit. du ler sonnet de Pé- Vous qui lisez ces vers qu'Amour m'a fait escrire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id.                             |                                           | Un injuste dépit dans un cœur généreux                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REC. SERCY, 1P., 4re éd., 1653. | leaux : Avoir peu de pa-                  | Vivre en Sardanapale, et croire en E <sub>pi</sub> cure (n. s.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUSES ILLUSTRES, 1658.          |                                           |                                                                 |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 224. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXVIII (art. de Victor Fournel).— Valbert: Revue des Deux Mondes, 1er Juin 1893, p. 680.

(1) Guillandre, Henry Estienne (sieur des Fessez) et Jean de Schelandre sont cités dans cette pièce.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet est signé Og. à la table de la première édition de la l'e partie et O. Gr. dans les éditions suivantes.

M. Prosper Blanchemain, qui n'a connu qu'une édition de 1655 de la l'e partie des Peésies de Sercy, le donne à Hercule Vauquelin, maître des requêtes à Caen.

### ORONTE

Nous ne connaissons pas le personnage qui s'est caché sous ce pseudonyme.

REC. D'OCTAVIE, 1658. Consolation à Acanthe. St. Acanthe! il est temps d'essuyer

P.

Voir: O. Petit et Perrault (Ch.).

P. (la petite) voir PASCAL (M<sup>11e</sup>)

P. (Mr de) voir PÉLISSON

P. (Mr l'Abbé de) voir PURE (Abbé de)

## PASCAL (M11e)

Jacqueline Pascal, fille du Président, née à Clermont en Auvergne en 1625, était la sœur de Blaise Pascal et de Gilberte, devenue plus tard Madame Périer.

A douze ans elle faisait des vers français dignes de nos meilleurs poètes et remporta même à quinze ans le prix de la Tour au Palinod de Rouen (1640). Admise à Port-Royal, sous le nom de sœur Jacqueline de Sainte Eupliémie le 4 Janvier 1652, elle y prononça ses vœux l'année suivante et mourut le 4 Octobre 1661 à 36 ans.

Voici le sonnet de Jacqueline Pascal à Madame de Morangis qui lui avait obtenu la permission de présenter des vers à la Reine (1637) :

Pour bien peindre Philis, vray miracle des Cieux, Ses divines vertus qui n'ont point de pareilles, Les appas de son corps qui captivent nos yeux El ceux de son esprit qui charment nos orcilles;

Je dirai que son œil, lousjours victorieux, Fail que lous les mortels luy consaerent leurs veilles, Que ses altraits sont tels qu'ils captivent les Dieux El les font estonner de leurs propres merveilles.

Mais pour bien exprimer ses rares qualités Ma peinture n'a pas d'assez grandes beautés, Tousjours de mes couleurs quelqu'une est mal plaisante.

Quittons donc ce dessein plein de témérité, Car je ressens, pour peindre une divinité. Mon pinceau trop grossier et ma main trop pesante. Ce sonnet a été publié par V. Cousin dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 1844, p. 322.

On a de Jacqueline Pascal, en dehors du sonnet ci-dessus à Mad. de Morangis:

Une comédie faite en 1636 avec les petites Saintot (voir Saintot). Tallemant des Réaux dit que cette pièce était presque entièrement de Jacqueline Pascal.

Une pièce adressée à Richelieu dans laquelle elle demandait la grâce de son père : Ne vous étonnez pas, incomparable Armand

Vers de la petite Pascal. 1638. (Cette édition (?) est mentionnée par M. Bernardin : Tristan L'Hermite, p. 210)

La poésie sur l'Arche d'alliance, qui remporta le prix de la Tour au concours palinodique de 1640, et un remerciement au Prince des Palinods (8 Décembre 1641).

Stances sur la conception de la Vierge (publiées dans le Bulletin du Bibliophile de 1843, p. 272).

Lettre adressée à Boursault dans les Œuvres de Boursault. T. III, p. 106-116.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 8 pièces de M<sup>ne</sup> Pascal:

| JARDIN DES MUSES, 1643.         | Epig. faite et pronoucée à 12 ans oyant dire à la Reine qu'elle avait senti remuer en elle le Dauphin. | Cet invincible enfant d'un invincible père                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. | St. amoureuses (pour Mad. de La Lane). (1)                                                             | Imprudente divinité (n. s.)                                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Contre l'amour. St. (2)                                                                                | Imprudent ennemy, vainqueur des foibles àmes (sig. de M. P.) |
| Id.                             | Consulation sur la mort d'une Hugnenotte (2).                                                          | Philis, appaisez vos douleurs (sig. de M. P.)                |
| RFC RONDEAUX, 1639.             | Pour un amant (3).                                                                                     | Pour une autre l'oil de Mélite (n. s.)                       |
| ld.                             | 1d. (:t).                                                                                              | Pour vous j'abandonnay mon cœur (n. s.)                      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Le Camus (4).                                                                                   | Réduit au dernier jour d'une mourante vie                    |
| 1d.                             | Air de Le Camus et Lam-<br>bert.                                                                       | Sombres déserts, retraite de la nuit                         |

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. — Victor Cousin: Jacqueline Pascal.
Ed. Frère: Une séance de l'Académie des Palinods en 1640.

<sup>(1)</sup> Cette pièce porte comme titre dans la troi-ième édition de la lle p. 1654 : Stances amoureuses de Mile P. et elle est signée B.; dans la IVe p. édit. 1657 et dans les suivantes elle est signée Mile Pas\*\*. La date de sa composition serait non 1643 comme l'a dit V. Cousin, mais 1639. Benserade a fait une réponse à cette pièce commençant ainsi : Que ce Irait d'un esprit adroit comme le vestre

<sup>(2)</sup> Ces deux pièces ont été attribuées à Montplaisir par Saint-Marc, mais Victor Cousin les donne à Jacqueline Pascal.

<sup>(3)</sup> Ces deux rendeaux sont signés la jetite P. dans le Neuv. 160, de Rondeaux. 1650, ils dateraient de Mai 1637-(4) Cette chanson ne figure pas dans l'édition de Victor Cousin, mais il n'y a pas de raison de la refuser à Jacqueline si elle est l'auteur de l'air : Sombres déserts....

## PASQUIER (Etienne) \*

Voir T. I, p. 269.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Epig.

Nos pères honoraient le nom du Roy sur tous

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

De Ronsard, faite au Prieuré de Saint-Cosme. Si Cosme en grec dénote l'Univers

### PASSERAT \*

Voir T. I, p. 270.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

D'un juge corrompu.

Passant, ne sonne mot, icy dort maintenant

### PATRIS \*

Voir T. I, p. 272, pour les pièces de cet auteur publiées dans les recueils collectifs jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700.

Patris était le petit-fils d'un régent de l'Université de Caen qui était aussi conseiller au Parlement de Rouen.

Le Recueil de Conrart renferme T. XXIV in-4 (p. 563-80) plusieurs poésies de Patris dont une semble inédite : Pour un air : Parce qu'il ne vous dit rien, et T. XXI in-4 la Plainte de B. C. P. Q. et autres lettres qui n'ont pas l'honneur d'entrer au nom de Neufgermain. Cette pièce est diflérente de la « réponse » insérée dans les Œuvres de Voiture.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à t661 ont recueilli 4 pièces de Patris:

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert. Amans infortunez, qui n'avez d'espérance

REC. SERCY, IV P., 1658. Epistre (1). Je bois de l'eau que j'ay puisée (sig. M.)

Id. V P., 1660. Jalousie. Elégie (1). Margot, je suis Jaloux, j'en mérite le nom (n. s.)

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Maulévrier. Philis dans ce Désert me voicy de retour

A consulter (suite) : Segraisiana. — Goujet : Bibl. franç. T. XVII, p. 73. — Tallemant des Réaux : Historiettes. — Mémoires de Nicolas Gonlas. 1882. (Société de l'hist. de France)

### P. C.

## Est-ce Pierre Corneille?

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée à Patris dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

REC. SERCY, 1P., 1ro éd., 1653.

Revers. Sonnet (1).

Daphnė cette rebelle

NOUV.CAB.DESMUSES (A), 1638.

Versirréguliers D.M.P.C.(2)

L'autre jour au fonds de nos bois

#### PELISSERI

On a de Pelisseri:

Histoire de l'origine de la Royauté et du premier établissement de la grandeur royale, ou les amours de Nemrot et d'Aphrosie. Paris. Ch. de Sercy. 1684. In-12, avec fig. (Cat. Bibl. du Roi, 736 Y²). — Autre édit. sous le titre : Histoire de Nemrot, fondateur et premier roy de Babylone, dans laquelle on voit l'origine et le premier établissement de la Royauté. Paris. Sercy. 1699. In-8.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Madrigal.

Je connois deux Enfans au monde

#### PELLETIER

Ce Pelletier — qu'il ne faut pas confondre avec Du Pelletier — était avocat à Dijon, il a dû faire un poème (?) sur les quatre saisons.

JARDIN DES MUSES, 1643.

Descrip, des batteurs de blé

On les voit l'esté le blé battre

#### **PELLISSON**

Paul Pellisson (3), né le 30 Octobre 1624 à Béziers, mort le 7 Février 1693 à Paris, était fils d'un conseiller en la Chambre de l'édit de Castres et de Jeanne Fontanier, tous deux protestants.

La Relation de l'histoire de l'Académie française jusqu'en 1652 (1653, in-8) lui valut d'être nommé par cette grande Compagnie membre titulaire en attendant la première vacance qui se produirait; précédent qui devait rester unique dans les fastes de l'Académie..... Premier commis de Fouquet (1657), maître des comptes à Montpellier (1659), conseiller du roi (1660), il fut entraîné dans la disgrâce du Surintendant. Enfermé à la Bastille, il écrivit ses trois discours en faveur du ministre déchu. Rentré en grâce après quatre années et demie de détention, Pellisson accompagna en Franche-Comté Louis XIV qui le choisit alors pour historiographe aussitôt après son abjuration (1670). Desservi plus tard par Mad. de Montespan, il se vit supplanté par Boileau et Racine.

On croit que La Bruyère a peint Pellisson sous les traits suivants : « Un homme

<sup>(1)</sup> Cette pièce ne porte plus les initiales P. C. dans la seconde édit, et les suivantes de la 114 p. du Rec. de Sercy.

<sup>(2)</sup> Il est question dans cette pièce de Pellisson.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1602 à 1700.

qui a beaucoup de mérite et d'esprit, et qui est connu pour tel, n'est pas laid, même avec des traits qui sont difformes; ou s'il a de la laideur, elle ne fait pas impression. »

Pour la liste de ses ouvrages en prose, nous renvoyons aux Mémoires de Nicéron T. II et X.

Ses poésies, avec quelques morceaux en prose, ont été publiées sous le titre: Œnvres diverses. Paris. Didot. 1735. 3 vol. In-12.

On lui doit également:

Un poème héroïque: Eurymédon. 1666. (?)

Les petites plaquettes suivantes:

Relation de la feste de Versailles du 18 Juillet 1668.

La feste d'Erbaud du 8 Octobre 1668 descrite par M. Péliçon (sic). S. l. n. d. (Blois, 1668). Petit in-12.

Et le recueil collectif qui a eu de nombreuses éditions :

Recueil de pièces galantes en prose et en vers de la Comtesse de La Suze et de M. Pellisson.1664. In-12. (Voir T. III de cette Bibliographie)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 27 pièces de Pellisson :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans l'édition des Œuvres diverses de Pellisson, T. I.1735.

| NOUV.CAB. DES MUSES (B), 1638.    | A Mile D. V.                                            | Ah! bons Dieux, qui le pourroit croire * (n. s.)            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ld. (A), 1658.                    | 1mit. de Catulle (1).                                   | Aimons-nous, aimable Sylvie * (n. s.)                       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Gavotte de Le Camus.                                    | A quoy servent tant de charmes *                            |
| ld.                               | Gavotte de Batiste.                                     | Dois-je vous aimer, Sylvie? *                               |
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.         | Caprice contre l'estime (à M <sup>He</sup> de Scudéry). | Donc, je ne dois plus prétendre * (n. s.)                   |
|                                   |                                                         | Eh! bons Dieux voir: Ah! bons Dieux                         |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Mollier et Le Camus.                             | En vain, j'évite vos beaux yeux *                           |
| ld.                               | Couplets.                                               | Il me faut donc faire des Vers .                            |
| REC. SERGY, V.P., 1660.           | Stances (2).                                            | tris on fait courir le bruit * (n. s.)                      |
| rec. sercy, 1 P., 1 re éd., 1653. | Sur des vers à soye. St.                                | Je suis le vray Phænix qui renaist de sa cendre * (sig. C.) |
| REC. SERCY, V. P., 1660.          | Rép. de la fauvette an roi-<br>telet.                   | Je viens d'un aimable Verger (n. s.)                        |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Lambert et Mollier.                              | Jugez si ma peine est extrême * (sig. M. de P.)             |

<sup>(1)</sup> Cette pièce fut lue à l'Académie, en 1658, en présence de Christine de Suède.

<sup>(2)</sup> Ces stances ont été données à Szint-Pavin, par Saint-Marc, mais elles figurent dans les Œuvres de Pellisson.

| REC. SERCY, IV P., 1658.    | Dial. du Sommeil, de Tra-<br>sile et de l'Amour.                                 | $L'amour \ tout \ convert \ de \ sonnettes \ * \ (n, \ s,)$ |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| REG. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Matelotte de Mollier.                                                            | L'autre jour près de ce rivage * (sig. M de P.)             |
| REC. SERCY, V P., 1660.     | Sur le tomb. de M. le M. de<br>P. (Pisany). Ode.                                 | Muse n'es-tu point lassée * (n. s.)                         |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.      | Sur un petit sae pour met-<br>tre les vers.                                      | Nos vers n'ont que trop d'avantage * (n. s.)                |
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.   | Sonnet d'Acante à Délic<br>sur l'infidélité.                                     | On ne scait plus aimer, comme on scent antrefois (n. s.)    |
| REC PLUS BEAUX VERS, 1661.  | Air de Mollier.                                                                  | Philis, ce jenne objet qui me fait soupirer (sig. M. de P.) |
| Id.                         | Gavotte de Batiste.                                                              | Philis, ne vous trompez pas *                               |
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.   | La Fauvette : Dial. de la<br>Fauvette et Sapho.                                  | Puisque Supho n'est point icy * (n. s.)                     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert.                                                                  | Que ferons-nous, mon cœur, au mal qui te dévore *           |
| REC. SERCY, V P., 1660.     | Air.                                                                             | Que l'on vivroit heureusement * (n. s.)                     |
| NOUV. CAB. MUSES (B), 1658. | L'Oranger (à Sapho : M <sup>He</sup><br>de Scudéry), St.                         | Qu'on en parle et qu'on en gronde * (n, s,)                 |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Sarabande.                                                                       | Tout en riant, disons à Sylvie                              |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.      | Sur un pelit sac brodé par<br>Mad. de Guénégaud et<br>donnéà Mad. de Vigeau. (1) | Trois Déesses dont la beauté * (n. s.)                      |
| REC. SERCY, V P., 1660.     | A Daphnis (Sur son Marriage) Sonnet,                                             | Un autre dépeindre dans les plus nobles vers * (n. s.)      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Mollier pour Mad.<br>L. P. G.                                             | Vous ne voulez que respect et qu'estime *                   |
| Id.                         | Air de Mollier.                                                                  | Vous qui pensez qu'une absence éternelle *                  |

A consulter: Lettres de Costar. T. II. 1659. — Carpentariana. — D'Olivet: Hist. de l'Académie franç. — Goujet: Bibl. franç. T. XVIII, p. 350. — Fénelou: Eloge de Pellisson. — Ancillon: Vie de Conrart. — Marturé: Hist. du pays Castrais. — Nayral: Biog. Castraise. — Voltaire: Siècle de Louis XIV. — Delort: Hist. de la détention de Fouquet, de Pellisson et de Lauzun. 3 vol. in-8. — Les frères Haag: La France protestante. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Marcou (F. L.): Etude sur la vie et les œuvres de Pellisson (1859). — Julien Duchesne: Histoire des poèmes épiques français du XVIIe siècle. — Deux lettres inédites de Pellisson (Bulletin du Bibliophile, 1859, p. 167). — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist., 1872. — Raymond Toinet: Quelques recherches sur les poèmes héroïques-épiques franç. du XVIIe siècle.

### PERAIN voir DU PÉRIER

<sup>(1)</sup> M. P. Lacroix qui a relevé cette pièce dans les Plaisirs de la Poésie galante, gaillarde et amoureuse, s. d. (1663), l'a retirée à Pellisson pour la donner à La Fontaine. (Nouvelles Œuvres inédites de La Fontaine)

## PERRAULT (Ch.)

Charles Perrault (1), né à Paris le 12 Janvier 1628, mort le 16 Mai 1703. Reçu avocat en 1651, il plaida non sans succès; resta dix ans (1654-1664), en qualité de commis, chez son frère Pierre, receveur général des finances. Apprécié et estimé par Colbert, il fut nommé premier commis, puis contrôleur général de la surintendance des bâtiments du roi. Devenu membre de l'Académie française en 1671, il y remplaça Jean de Montigny, évêque de Léon et prononça le jour de sa réception une harangue qui satisfit tellement ses confrères que, sur sa proposition et malgré l'opposition de Chapelain, l'Académie résolut de rendre dès lors ses séances publiques pour la réception de chaque membre. Ce ne fut pas la seule réforme heureuse, comme le dit Victor Fournel auquel nous empruntons ces détails, qu'il introduisit dans le docte corps. Il contribua en effet avec son frère à la création de l'Académie des Sciences.

Le 27 Janvier 1687, il donna lecture à ses confrères de l'Académie d'un assez pauvre poème : Le Siècle de Louis-le-Grand, où il cherchait à prouver la supériorité des auteurs de son temps sur ceux de l'antiquité. Ce poème, accueilli avec satisfaction par les académiciens déjà victimes de Boileau, souleva l'indignation des autres. Ch. Perranlt développa sa thèse dans le Parallèle des anciens et des modernes (1688 à 1698), qui devint le point de départ et le centre de toute une longue bataille littéraire. Perrault doit son véritable succès au livre auquel il attachait le moins d'importance, ses Contes de tées en prose.

La liste des ouvrages de Perrault se trouve dans les Mémoires de Nicéron, T. XXXIII, p. 272. Elle doit être complétée par :

Les Murs de Troye ou l'origine du hurlesque. Paris. Louis Chamhoudry. 1653. In 4 de 32 ff. lim. et 54 p.

Ce poème a été composé par Charles et Claude Perrault, et il n'en a été imprimé que le premier chant. Le second chant, dù entièrement à Claude Perrault, était resté manuscrit jusqu'au jour où la Revue d'histoire littéraire de la France (1900, p. 451) en a publié le texte d'après le manuscrit 2956 de la Bibl. de l'Arsenal.

Poème à la louange de M. Le Brun, Paris, 1681, In-4 (2).

Aux nouveaux convertis. Ode. S. l. n. d. (à la fin, sig. Perrault, de l'Académie française). In-12. P. 1 à 8 (14 strophes de 10 vers). (Huet: Varia variorum, VIII, cat. de la Bibl. Nat. P Y c. 1240 Rés.)

L'Enéide burlesque, traduction inédite du sixième livre par les frères Perrault.

Sous ce titre, M. Paul Bonneson a reproduit dans la Revue d'histoire littéraire de la France le texte de cette traduction d'après le manuscrit original. C'est dans ce poème que se lisent les fameux vers qui s'appliquaient au cocher Tydée:

Qui tenant l'ombre d'une brosse, Nettoyait l'ombre d'un carrosse.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Ch. Perrault publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Paul Mignard, neveu du peintre de ce nom, a adressé également une Ode à M. Le Brun, premier peintre du Roi. Paris. Pierre Le Petit. 1683, In-4.

Le T. IX in-folio (p. 405) du Recueil de Conrart coutient les « Vers qui ont été retrauchés du poème de la Peinture » (XI et après le 22° vers).

Les Poésies meslées du sieur de Pinchesne. Paris. Cramoisy. 1672, in 4. renferment quelques petites pièces et une réponse (p. 101) de Perrault adressée à Pinchesne, qui lui avait envoyé une ode sur les deux odes (de Perrault) de la Paix et du Mariage du Roy.

Cinq pièces de Ch. Perrault se lisent dans les recueils collectifs publiés jusqu'en 1661 :

| вес. sercy, пгр., 1656.        | Elégie (1).                            | Beaux yeur, à qui les miens moins discrets que ma bouche (sig. P.) |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| REC. DES PORTRAITS (2°), 1659. | D'Iris                                 | De l'objet le plus beau qui soit en la nature (n. s.)              |
| Id.                            | De la voix d'Iris.                     | Je chante les beautez d'une voix sans pareille (sig. M. P.)        |
| REC. SERCY, V P., 1660.        | L'Amour charlatan avec<br>Godenot (2). | Pendant que Godenat, fin et rusé matois (sig. P.)                  |
| ld.                            | Epig. (1).                             | Tu me contestes vainement (sig. P.)                                |

A consulter: Ménagiana. — Huetiana. — Carpentariana. — Goujet: Bibl. franç. T. IV, p. 65 et T. VII, p. 109. — Mémoires de Perrault. — Titon du Tillet: Le Parnasse français. — Eloges des membres de l'Acad. franç., par D'Alembert. — Sainte-Beuve: Port-Royal; Causeries du Lundi. T. V. — Walckenaer: Lettre sur les Contes attribués à Perrault. — S. Rigault: Querelle des anciens et des modernes. — Nouv. biog. univ. de Didot (art. de V. Fournel). — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés du XVII° siècle. — Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du XVII° siècle. — Bonnefon (Paul): Pensèes et fragmens inédits de Ch. Perrault (La Quinzaine, 16 Oct. 1901).

#### PERRIN

Pierre Perriu (3), Conseiller du Roi, né à Lyon, inhumé à Paris le 26 Avril 1675. Bien qu'il n'eût pris aucun des ordres sacrés et qu'il ne possédât ni bénéfice ni abbaye, Perrin portait le titre d'abbé pour faire meilleure figure dans le monde. En 1639, il traita avec Voiture de la charge d'introducteur des ambassadeurs près le duc d'Orléans. On le regarde comme le créateur de l'opéra en France.

On a de Perrin, en dehors de ses opéras :

Divers insectes, la puce, le moucheron, le papillon, la fourmy, le grillet, le ver à soye, l'abeille, pièces de poésies. Paris. Duval. 1645. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 14554)

<sup>(1)</sup> Nous donnons ces deux pièces à Perrault parce qu'elles sont sig. P. et qu'elles suivent dans la  $V^{\mathfrak{e}}$  p. du Rec. de Sercy une autre poésie sig. également P.; « Pendant que Godenot fin et rusé matois » qui est bien de ce poète.

<sup>(2)</sup> Cette pièce se trouve dans le Recueil de divers ouvrages en prose et en vers (de Ch. Perrault) donné par Louis Le Laboureur, 1675, In-4.

<sup>(3)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

L'Enéide, trad. en vers français, 1<sup>re</sup> partie contenant les six premiers livres. Paris, des caractères de P. Moreau, chez Jean Paslé. 1648. In-4.

L'Eneide de Virgile, seconde partie contenant les six derniers livres. Paris. Loyson. 1658. In-4, fig. (fd., 14752)

Ces deux parties ont été réimprimées chez Etienne Loyson. 1664. 2 vol. In-12.

La Chartreuse ou la Sainte-Solitude (en vers). Paris. Hénault. 1655. In-12. Fig. (Id., 1428)

Recueil des Poésies de M. P. Paris, Jean Hénault. 1655. In-12.

Les Œuvres de Poésie de M. Perrin, contenant les Jeux de Poésie, Diverses poésies galantes, des Paroles de Musique, Airs de Cour, Airs à Boire, Chansons, Noëls et Motets, une Comédie en Musique, l'Entrée de la Reyne, et la Chartrense ou la Sainte-Solitude. Paris. Estienne Loyson. 1661. In-12 de 6 ff. lim. dont le frontispice, p. 1 à 406 et 1 ff. pour le priv. (Id., 18443)

Ce volume a été remis en circulation sous le titre :

Nouvelles poésies héroïques, gaillardes et amoureuses, avec un nouveau recueil des plus beaux airs de cour à danser, à chanter et à boire. Paris. Est. Loyson. 1662.

La Pompe royale de l'entrée de la Reine à Paris en 1660, d'après le poème latin de Buray, avocat au Parlement.

Le Recueil de Conrart, T. IX,in-folio, p. 29, nous a conservé la Bastonnade, virelay de Perrin contre Boileau : Viste un cottret, une trique

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 9 pièces de Perrin :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Œuvres de Poésie de Perrin, 1661.

| NOUV. CAB. MUSES (B), 1658.      | Sur une absence (Virelay).                                        | A l'épreuve de l'absence * (n. s.)                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ld, (a), 1658.                   | Sur l'amour du Temps, Vi-<br>relay,                               | Amour n'est plus qu'un art de piperie * (n. s.)      |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air de Le Camus el Per-<br>digal.                                 | A quoy pensiez-vous Climène* (n. s.)                 |
| NOUV, CAB, MUSES (B), 1658.      | Le petit mary, St.                                                | Hé quoy! depais plus d'une année * (n. s.)           |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Gavotte.                                                          | J'aime un Brun depuis un jour * (n. s.)              |
| REC SFRCY, Mt P., 1636.          | Sur l'amour d'Uranie avec<br>Philis, St. (1)                      | Je ne murmure pas, infidelle Uranie * (sig. B.)      |
| 14.                              | Responce d'Uranie aux st.<br>sur l'amour d'Uranie avec<br>Philis. | Pouvois- je m'opposer à des yeux pleins de charmes * |
| REC. DES PORTR. (20), T.H, 1659. | De Mad, la Comtesse D *** (d'Esche) prose et vers (2).            | Sans mentir. Madame, je suis (n. s.)                 |
| NOUV. CAB. MUSES (B), 1658.      | Virelay.                                                          | Vive la simple fillette * (n, s.)                    |

<sup>(</sup>I) Cette pièce, qui se trouve dans les Œuvres de Benserade 1697, est probablement de ce poète quoiqu'elle se lise également dans les Œuvres de Perrin, 1661; la réponse, au contraire, doit être de ce dernier.

<sup>(2)</sup> Ce portrait est devenu anonyme dans l'édition suivante en 912 p, et est signé dans la Galerie des peinures, 1663

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Marolles: Dénombrement des auteurs. — Maupoint: Bibl. des Théâtres. — Moréri: Dict. hist. — Titon du Tillet: Parnasse français, p. 385. — Pernetti: Lyonnais dignes de mémoire. — Beauchamps: Recherches sur les théâtres. — Léris (de): Dict. des Théâtres. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Cat. Soleinne. — Castil-Blaze: L'Académie imp. de musique. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Jal: Dict. crit. de biog. et d'hist. 2° édit. 1872. — Perrin, Molière et Lully (Le Moliériste. T. III, p. 163). — Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques-épiques français du XVII° siècle.

#### PETIT

Louis Petit (1), né à Rouen vers 1613 ou 1615, mort en 1693, receveur général des domaines et bois du Roi, était fils d'un procureur à la Cour des Comptes de Rouen; il fut dans sa jeunesse un des assidus de l'Hôtel de Rambouillet et toute sa vie l'ami du Grand Corneille. Le duc de Saint-Aignan lui écrivail souvent et le qualifiait de confrère en Apollon.

Les poésies de Louis Petit ont été réunies par l'auteur même dans un volume manuscrit daté de 1658 qui appartenait en 1853 à un bibliophile de Louviers, Mr Léopold Marcel. Ce recueil, dédié à Olympe de Gromény, surnommée la belle Cauchoise, était divisé en neuf livres, comprenant des odes, des sonnets, des épigrammes, des épîtres, des lettres en vers. etc., adressés à des femmes spirituelles et jolies : Mesdames la Présidente de Franquetot, de Motteville, la Marquise de Rambouillet, de Plainmarais, Baillet, de Maisons, la Marquise de Lacour, de Gromény, de Saint-Aignan, de Lanquetot, Lavocat, de Revel et Mesdemoiselles de Sainte-Croix, de Villeneuve, de Saint-Just, de Langle, de La Luzerne, de Feuquerolles. Quelques amis aussi figuraient dans ce recueil galant : le Comte de Saint-Aignan, d'Incarville, de Gauville, de Mouchy, de Gremonville, de Lanquetot et l'abbé de Monfuron.

M. Louis Chassant a extrait de ce manuscrit cinq pièces en patois normand, une balade (2) et le portrait de l'auteur en vers qu'il a réunis sous le titre « La Muse normande de Louis Petit de Rouen en patois normand 1658, publiée d'après le manuscrit de M. L<sup>d</sup> M\*. Rouen. Le Brument. 1853. In-12 de 16 ff. prél. et 41 p.

Petit a publié:

Discours satyriques et moraux, ou Satyres générales. Dédiés à Monsieur le Duc de Montausier. Rouen. Richard Lallemand (ou Paris. V<sup>ve</sup> Blageard). 1686. In-12 de 9 ff. prél. et 125 p.

Cet ouvrage a été remis en circulation sous le titre suivant :

Le nouveau Juvénal satyrique, pour la réformation des mœurs et des abus de notre siècle. Utrecht. Ant. Schouten. 1716. In-12.

<sup>(1)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces sig. Petit publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Celle du Rec. de Sercy 11. p. 1653.

Il a été réimprimé en 1883 dans le Cabinet du Bibliophile par les soins de M<sup>r</sup> Olivier de Gourcuff avec une notice et des notes : Les Satires de Louis Petit. Paris. 1883. In-12. (1)

Dialogues satyriques et moraux (en prose). 1686. In-12.

Autre édition : Paris. Guéroult. 1688. In-12.

On rencontre, dans le Rec. de Conrart, T. IX, p. 1003, deux pièces signées Le Petit (de Rouen) qui doivent être de Louis Petit: Sonnet sur la mort de M<sup>tle</sup> de La Luzerne: Pleurez Grâces, pleurez Amours, (L. Petit avait envoyé son portrait en vers à M<sup>tle</sup> de Langle afin qu'il fût communiqué à M<sup>tle</sup> de La Luzerne dont il voulait conquérir l'amitié) et un Dialogue de Vénns et de Cupidon: Si tost que des beaux yeux d'Iris

Appréciation littéraire. — Petit n'a laissé à personne le soin de juger ses vers, il s'est exprimé à leur endroit de la manière la plus explicite.

Voici ce qu'il écrivait avant 1658 à Corneille qui l'exhortait à polir ses ouvrages et à composer quelque chose d'héroïque :

Damon, mu muse libertine
Ne peut s'assujettir aux loix
Des neuf filles de Mnémosyne
Quand elles marchent avec poids.
Je laisse à ces grandes cervelles
Remplies de leurs étincelles
A chanler des vers avec art:
Je renonce au slyle sublime;
Et quand avec succès je rime
En vérile, c'est par hazard.

Vingt-huit ans plus tard son opinion ne s'était pas modifiée: « Chacun a sa sorte de génie et le mien n'eut jamais rien d'amer. J'avoue qu'il n'est pas d'une grande élévation, ainsi ma muse chante assez uniment. Elle n'est point soutenue de ces expressions fortes et recherchées qui font la grande beauté d'un ouvrage et qui obligent souvent à se récrier. Enfin vous ne la trouverez pas trop riche, n'estant point de ces hardies

<sup>(4)</sup> Nous avons retrouvé tout le contenu des Discours satyriques et moraux de 1686 (sauf la satire I), mais avec des variantes et des additions très importantes, dans un volume publié en 1713, sous le titre a Les Œuvres diverses du sieur D. m. sieur de Blainville, nous ne savons peur quelle raison Quoi qu'il en seit, les « (Euvres diverses » peurraient bien appartenir à Petit et elles augmenteraient considérablement son bagage littéraire. Elles comprennent, en effet, en dehers de 12 satires (11 de l'éd. 1686), un discours sur la Vie Champêtre, 10 épîtres (1 de 1686 , Padieu aux Muses, des stances satiriques contre les extravagances des poetes de 1686, des stances, des sonnets, le pertrait d'Iris sig. P. dans le Recueil de Portraits (1659) et attribué à Perrault , ne serait-il pas de Petit?,, une lettre en prose et en vers à Mad. de F. « en lui envoyant un portrait naîf de moi-même » suivi d'un sonnet qui se trouvait de ja dans les Pièces diverses de 1668 (du président de Métivier). l'Art d'Aimer d'Ovide (en six chants), le Romède d'Amour d'Ovide (en six chants) et des fables et contes dont un « Les Frayeurs » figure dans l'édition des Œuvres diverses de Vergier de 1726 Nous ajouterons que la Pré-Tace des « Œuvres diverses » reproduit en partie celle des Discours satiriques de 1686. Si cette hypothèse est exacte, un ami de Petit aurait livré au publie en 1713 les œuvres inédites de ce poète avec une nouvelle version des Satires de 1686. Si, au contraire, elle est inexacte, nous nous trouvons en présence d'un audacieux plagiaire qui a présenté à nouveau, en cherchant à les défigurer, les poésies de divers auteurs à peu près complètement oubliés. En tout cas, il y a là une intéressante énigme bibliographique à élucider.

voleuses qui se parent à tout propos du bien d'autruy. Elle a un peu de facilité, je pense que c'est tout ce qu'elle a de bon. Qu'il n'y ait bien des choses à reprendre dans mes vers, je ne m'en deffends point, bien loin de cela, qui me les corrigerait bien exactement me ferait un insigne plaisir... » (Préface des Discours satyriques et moraux ou satyres générales. 1686)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 23 pièces de Petit :

| REC. SERCY, II P., 1653.        | Ode saphirique (1).                                                                                                 | Adorons, mon cœur, sa divine beauté (sig. P.)                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ld.                             | Epig. (1).                                                                                                          | Angélique, si je vous quitte (sig. P.)                        |
| REC. SERGY, 111 P., 1656.       | Rondeau (2).                                                                                                        | Autrefois, par vos yeux, mon cœur fat entamé (sig. P.)        |
| Id.                             | Pour Mile de Sainte-Croix,<br>Sonnet (1).                                                                           | Belle et divine Sainte Croix (sig. P.)                        |
| id.                             | Pour Mad. de G., malade,<br>aimée en même temps<br>de son médecin, de son<br>apothicaire et de son<br>Curé, St. (3) | Carite, on doit vous redouter (sig. P.)                       |
| ld.                             | Epig. (1)                                                                                                           | Catin me doit les arrérages (sig. P.)                         |
| Id.                             | Sonnet (sur le perroquet<br>de Mad. Du Plessis-Bel-<br>lière).                                                      | C'est en vain ma raison que ta force chicane                  |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Ballade.                                                                                                            | Dès que Robin eust veu partir Toinette (sig. P.)              |
| Id.                             | Pour deux nonveaux Mariez. Epig. (4)                                                                                | Dieux! que le combat sera chaud (sig. $P_{\bullet}$ )         |
| Id.                             | Sur le portrait de Mad. L.<br>P. D. F. Madrigal (1).                                                                | Elle a bien d'autres traits pour captiver les cœurs (sig. P.) |
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Elégie.                                                                                                             | Je fis ce que je pus, je ne pus me défendre                   |
| id. 111 P., 1656.               | Pour M <sup>lle</sup> de La Cour. Ron-<br>deau (2).                                                                 | La Cour à parler franchement (sig. P.)                        |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653. | A M <sup>mo</sup> de Gr. *** qui luy<br>avoit mandé qu'elle sou-<br>haitait changer sa tête<br>Ode (5).             | Olympe la nature a tort (n. s.)                               |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Il avoit esté prié de l'aire un<br>sonnet. Sonnet († ).                                                             | Philis, j'ay travaillé toute la matinée (sig. P.)             |
| Id.                             | Sur la mort de M. de Pi-<br>zani à la M. de Rambouil-<br>let, sa mère. Madrigal.                                    | Pourquoy versez-vous tant de larmes                           |

(1) Cette pièce est sig. Petit dans tes édit, postérieures.

(3) Cette pièce, sig. P. dans la première édit, de la 11-p. du Rec. de Sercy, ne l'est plus dans les suivantes.

(4) Cette pièce est sig. à la table.

<sup>(2)</sup> Ces deux rondeaux sont sig. P. et, d'après le titre de la III p. du Rec. de Sercy qui porte le nom de Petit, ils doivent appartenir à ce poète.

<sup>(5)</sup> Sig. dans la troisième édition (1634) de la 1 p. du Rec. de Sercy. Ce doit être Mad. de Gromény.

| REC. SERCY, 10 P., 1653.       | Dialogue (1).                                                              | Que diriez-vous, si d'Amour l'ame éprise (sig. P.)                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.        | Sonnet.                                                                    | Que j'aime le Sommeil, puisqu'il me représente                      |
| REC SERCY, 1P., 1re éd., 1653. | A une demoiselte tourmen-<br>tée de vents. St.                             | Que le respect une autre fois                                       |
| REC. SERCY, V P., 1660.        | Sonnet (contre la mort).                                                   | Ruine des humains, ô mort abominable (ou impi-<br>[toyable] (n. s.) |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.       | Pour Mad. D. M. après la<br>guérison d'une grande<br>maladie. Dixain (1).  | Sautez, riez, petits amours (sig. P.)                               |
| ld.                            | Contre un Mesdisant, Hui-<br>tain.                                         | Un gros garçon qui crève de santé                                   |
| 14.                            | A M <sup>Ne</sup> de Villeneuve qui<br>avoit eu la fièvre iierce,<br>Epig. | Villeneuve je te plains (sig. P.)                                   |
| REC. SERCY, EP., 2e éd., 1653. | Le Caresme. St.                                                            | Voyant qu'une longue abstinence (sig. P.)                           |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. I, p. 265; H, p. 438 et T. XVIII, p. 230. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Notice de M. Louis Chassant en tête de la Muse normande de Louis Petit. Rouen. 1853. — Notice de M. Olivier de Gourcuff placée en tête de la réimpression des Satires de Louis Petit. 1883.

## PICOU (H. de)

Hugues de Picou était docteur ès-droits, avocat au Parlement de Paris.

On a de lui:

Le Déluge universel, trag. 5 actes vers, où est compris un abrégé de la Théologie naturelle. Paris. Martin Hauteville. 1643. In -8. (Cat. La Vallière-Nyon, 17529)

Poème sur la prise de Dunkerque pour M. le duc de Saint-Aignan. Paris. Jean Paslé. 1646. In-4, pièce. (Cat. Bibl. du Roi. 4985 y).

L'Odyssée d'Homère ou les avantures d'Ulysse, en vers burlesques (les deux premiers livres). Paris, Quinet, 1650, In-4, (Cat. La Vallière-Nyon, 14682).—Autre éd.: Leyde, Jean Sambix, 1653, In-12.

Les Odes d'Horace en vers burlesques. Paris. Toussainct Du Bray. 1652. In-4 de 3 ff. n. chit. y compris le litre. P. 1 à 115. — Autre éd. : Leyde, Jean Sambix. 1653. In-12.

Ce dernier ouvrage a été également attribué à Ch. Beys.

Quelques catalogues ont attribué à H. de Picou l'ouvrage suivant :

La Batrachomyomachie ou la Guerre des grenouilles ou des rats; trad. du grec d'Homère en vers burlesques. Paris. Thierry le Chasseur. 1658. Petit in-12.

<sup>(1)</sup> Cette piece est sig. Petil dans les édil, postérieures

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 2 pièces de H. de Picou:

MUSES ILLÚSTRES, 1658. Prière pour le Roy. Son- Grand Monarque des Cieux, de la Terre, et de net. [l'Onde

Id. Philis à Tirsis. Sonnet. Tandis que vous suez sous le fais de vos armes

A consulter: Cat. Soleinne. T. I, p. 269.

## **PILLOIS**

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Epig.

Muses, vous n'êtes plus à plaindre

### PINCHESNE

Etienne Martin de Pinchesne (1), fils d'une des deux sœurs de Voiture, né en 1616, mort en 1703. Après la mort de son oncle, il obtint un privilège pour en publier les Œuvres qu'il fit précéder d'une dédicace au Prince de Condé, d'un long avis au lecteur et de deux sonnets. En 1655, il obtint un autre privilège pour la « Suite de la défense des Œuvres de M<sup>r</sup> de Voiture », par Costar; il est aussi l'auteur de poesies dont Boileau a voulu exprimer le caractère dans ce passage du « Lutrin » :

D'un Pinchesne in-quarto Dodillon étourdi A long-temps le teint pâte et le cœur affadi.

Pinchesne est qualifié, dans le privilège de la « Suite de la défense », de « controolleur de la maison de Sa Majesté. » Dans cette charge, il avait quinze collègues aux gages de 600 livres, sous deux contrôleurs généraux aux gages de 1800 livres. Ses fonctions, qu'il n'occupait que par trimestre, consistaient à arrêter chaque jour la dépense ordinaire de la maison du Roi; elles lui conféraient le droit d'assister et de prendre part aux décisions du bureau qui se tenait deux fois la semaine, le mardi et le vendredi.

Charpentier a laissé sur lui cette note : « J'aimois véritablement M<sup>r</sup> de Pinchesne, et je le voïois comme un bon ami, sa qualité d'auteur à part, car j'étois très patient admirateur de ses ouvrages. » Suit une jolie anecdote où l'on voit Santeul aux prises avec Pinchesne à propos d'un privilège obtenu par celui-ci, où il était fait très expresses défenses et inhibitions — fort inutilement selon Santeul — de réimprimer le livre sans autorisation de l'auteur : Je vis l'heure que les deux poètes alloient se parler un peu plus rudement, lorsque l'on servit le dîner. Pinchesne eut la rage de réciter ses vers. « Cela est bon, cela est bon », disoit à chaque instant Santeul. Aussi

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils coflectifs de 1662 à 1700.

furent-ils réconciliés en quittant la table. Mais « Morbleu, disoit Santeul, ce n'étoit point ses vers que je trouvois bon, c'étoit ce que je mangeois. »

(Carpentariana)

Dans l'exemplaire des Poésies de Pinchesne de la Bibl. de l'Arsenal (6937, Réserve) qui comprend la plus grande partie de ses œuvres diverses, le poète a écrit les vers suivants sur un des feuillets de garde :

Si je n'avois jamais rimé
Et si faute d'estre imprimé
Ce corps de Vers eut fait naufrage:
C'eut esté peut-estre dommage,
Et peut-estre que l'avenir
Tel que je suis, ou fol ou sage,
En me voyant dans mon ouvrage
Prendra goust à mon souvenir.

et sur un fl. séparé:

« Je pense Monsieur qu'en vostre particulier vous demeurerez volontiers d'accord de ce qui est dit par tes huit vers qui sont écris sur le premier feuillet de ce Livre et que me faisant l'honneur d'estre mon Amy, au point que je veux croire que vous l'estes ; vous ne des-approuverez pas l'honneste Liberté de mes impressions jusqu'icy. Dautant plutost que je n'ay point l'Esprit dangereux, ni contraire en ses maximes à la benne doctrine et aux bonnes mœurs. Mais supposé que je me sois oublié en cela de mon devoir, En réparation de cette faute (s'il est qu'il y en a eue quelqu'une en cette conduite) Il ne m'arrivera plus de ma vie de faire rien imprimer de mes ouvrages, dignes ou non qu'on puisse dire que soyent mes derniers plus que les autres, de paroistre et de voir le jour. Je l'ay juré solemnellement, et je le tiendray constament de mesme, Il me suffit que trois ou quatre personnes du nombre desquelles vous avez esté le premier en ayent la veuë, avec l'excellent Prince croissant tous les jours en gloire et en Vertu, à qui je les destine, et en veux faire un présent. Présent que je seray si content de luy avoir fait, que cela seul me tiendra Lieu de récompense de mon travail, et me fera monter au comble de toute l'humaine Félicité à laquelle je prétens en ce Monde, duquel après cela je seray tout prest de partir, quand il plaira au souverain Maistre de la Vie et de la Mort de l'ordonner. Ne desdaignez point cependant Monsieur en vestre particulier ce recueil en un volume de mes premiers ouvrages, de la main de celuy qui en est l'Autheur, et qui en fait moins de gloire et d'ostentation, que d'estre comme il souhaitte vostre intime Amy, et très-humble, et très parfaittement acquis Serviteur. »

On a de Pinchesne (en dehors de son édition des Œuvres de Voiture et de la « Défense des Œuvres de Voiture » par Costar) :

Recueil de Rondeaux sur l'agréable maison de Viry (appartenant à M. Perrault), manuscrit contenant également :

Les Chapens du Mans, ou entretiens de M. Costar et de M. de Pinchesne. — Les Gélinottes du Mans ou suite aux entretiens de M<sup>r</sup> Costar et de M<sup>r</sup> de Pinchesne (Bibl. Nat., cat. des Manuscrits français, 15125). — Une très intéressante analyse en a été donnée par

M<sup>r</sup> P. d'Estrées, dans la Revue d'histoire littéraire de la France. T II, p. 491, sous le titre : Une Académie bachique au XVII<sup>o</sup> siècle.

Poème sur la naissance de Jésus-Christ, Irad. du latin de Morus, ministre. Paris. 1665. In-4. (Cat. La Vallière-Nyon, 14020)

Poésies héroïques du sieur de Pinchesne, où se voyent les éloges du Roy, des Princes et Princesses de son Sang et de toute sa Cour. Paris. And. Cramoisy. 1670. In-4de 18 fl. lim. y compris le frontispice, 172 p.; 42 p.; 1 fl. bl. et 13 p. pour les Additions de quelques pièces nouvelles. (Bibl. de l'Arsenal, 6937 Réserve)

Ode pour le Roy et autres pièces contenues dans les Poésies héroïques du sieur de Pinchesne, édit. différente de celle de ce recueil. In-4. (Cat. Bibl. du Roi, 5162 y)

Les sept Pseaumes pénitentiaux paraphrasés en vers. Paris. And. Cramoisy. 1671. 1n-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 14020)

Poésies meslées du sieur de Pinchesne. Paris. And. Cramoisy. 1672. In-4 de 20 ff.y compris le (rontispice, p. 1 à 429,5 ff. pour la table et le privil. La p. 135/136 est répétée deux fois. (Cat. Bibl. du Roi, 5163 y)

Amours et poésies chrestiennes de M. de Pinchesne. Paris. And. Cramoisy. 1674. In-4 de 8 ff. y compris le frontispice, p. 1 à 236, 2 ff. n chiff. ( Id., 5164 y)

A Messieurs de l'Académie française (lettre) 2 ff. In-4.

Id. (vers) 2 ff. paginés 1 à 3. In-4.

Epistre à Daphné (prose), Elégie à Daphné (vers), paginées 1 à 6. ln-4.

Vers à Mr Bachot, médecin. (3 p.)

Eloges du Satyrique françois, dédiés au public. P. 1 à 55. In-4.

Avis salutaire au Satyrique:

Mon zèle pour la foy m'inspire celle épistre Contre l'aveugle écrit d'un railleur du chapitre. (2 ff. n. chiff.)

Toutes ces pièces volantes (sauf les vers à M. Bachot) ont été ajoutées à l'exemplaire des Poésies de Pinchesne de la Bibl. de l'Arsenal. (6937, Réserve).

Essais et échantillons de l'heureuse Alliance, présentés au Roi au retour de ses conquêtes de Hollande. Paris, s. d In-4 de 4 ff. n. chif. p. 1 à 23; p.1 à 49. — Cet essai comprend : l'épistre au Roy: l'Apparition de la Muse Calliope, stances ; 13 sonnets ; la prédiction du Dieu de la Seine à ses nymphes.

Petits ouvrages et présens de vers faits à Messieurs de l'Académie françoise dédiez à eux-mesmes par l'autheur. Paris. And. Cramoisy. 1677. In-4 de 2 ff. u. chif. pour le titre et l'épistre, et 21 p. Le privilège du Roy est du 31 Mars 1677. (Cat. Bibl. du Roi, 2159 Z)

Goujet: Bibl. franç. T. VII. p. 13, lui attribue Les Géorgiques de Virgile, trad. en vers franç., ouvrage posthume de M. Martin. Rouen. Maury. 1708. In-8. (Cat. La Vallière-Nyou, 14746)

Pinchesne n'a pas publié deux poèmes qu'il annonçait comme ses œuvres principales : 1° L'heureuse Alliance (dont il avait donné un échantillon) ; 2° La Rochelle ou l'hérésie détruite.

Appréciation littéraire. — « Ce poète, neveu de Voiture, était fort jeune lorsqu'il composa ses madrigaux pour la Guirlande de Julie. Les poésies qu'il fit par la suite marquent un talent original et personnel, une imagination vive et colorée, une forme correcte et pure. » (Octave Uzanne)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 39 pièces de Pinchesne :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans les Poésies mêlées de Pinchesne. 1672.

| REC. RONDEAUX, 1639.       | Pour un festin (1).                            | A ce festin commun en bons morceaux * (n. s.)            |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Id.                        | Résolution de n'aymer plus<br>Philis (1).      | A mes despens et mesme à mon dommage * (n. s.)           |
| Id.                        | Brinde (1).                                    | A toy, Du Val destil ne convient * (n. s.)               |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Contre un ignorant,                            | A vostre pied frère Jean je m'assure * (n. s.)           |
| Id.                        | Il prie son ami de le ser-<br>vir              | Bien enfourner fait bon en toute chose * (n. s.)         |
| REC. RONDEAUX, 1639.       | A un amy (1).                                  | Contre vostre huis, c'est chose claire * (n. s.)         |
| ld.                        | Discretion d'amour (†).                        | D'Amour esperdûment espris * (n. s.)                     |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | A la santé de la dame qu'il aime.              | D'autant que c'est chose notoire * (n. s.)               |
| 1d.                        | Pour un beau sein.                             | De plus beau sein que celuy de Catin * (n. s.)           |
| Id.                        | A une dame                                     | Dessus ses pieds qu'il ne soit tous les jours * (n. s.)- |
| REG. RONDEAUX, 1639.       | Remerciement de trois rondeaux (1).            | De vos Rondeaux tissus si proprement * (n, s.)           |
| Id.                        | Sommation pour paiement de trois rondeaux (1). | De vostre Amy, j'ay procuration * (n. s.)                |
| Id.                        | Impatience,., (1).                             | De vous revoir au bout de quelques mois * (n. s.)        |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Advis à une dame                               | Du bonnet rouge ayant l'accès * (n. s.)                  |
| 1d.                        | Contre un prétendu brave.                      | Du pied ne voudroit faire un pas * (n. s.)               |
| ld.                        | Contre un prodigue.                            | En vert galand sur fringante monture * (n. s.)           |
| Id.                        | A un ami.                                      | En (ou Dans) vostre Hostel une demy-douzaine * (n. s.)   |
| REC. RONDEAUX, 1639.       | Sur un portrait (1).                           | En vous peignant, je ne vous celle * (n. s.)             |
| Id.                        | Il demande des rond.,. (1).                    | Faire un Rondeau lorsque l'humeur en vient* (n.s.)       |
| REC. SERCY, IV P., 1658.   | Sur un petit chien nommé<br>Cottin (2).        | Il est donc mort ce petit Chien • (n. s )                |
| REC. RONDEAUX, 1639.       | Rép au rondeau : Faire un<br>rondeau,          | Je vous respons, puisque vous le voulez * (n. s.)        |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Contre Montmaor)                               | Jusqu'aux dents, et jusqu'au menton * (n. s )            |

<sup>(1)</sup> Sig. M. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Dans les Poésies meslées. 1672 : Sur la mort d'un petit chien nommé Bichon

| REC. RONDEAUX, 1639.       | Il demande à déjeuner (1).                                       | Le mot que nous avons, beau sire * (n. s.)                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ld.                        | A lris sur sa guérison de la<br>petile vérole (1).               | Le teint d'Iris plus frais et plus vermeil * (n. s.)            |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Contre (Montmaur).                                               | Luy vient-il pas bien ce beau nom * (n. s.)                     |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.     | Tombeau de Monsg <sup>r</sup> le Pre-<br>mier Président. Sonnet. | Nous murmurons sans fruit contre les destinées (sig. M. Pinch.) |
| REC. RONDEAUX. 1639.       | Baiser (1).                                                      | Par la Majesté qui surpasse * (n. s.)                           |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Il déclare celle qu'il aime.                                     | Pour moy, je le dis devant tous * (n. s.)                       |
| Id.                        | Contre (Montmaur).                                               | Pour vostre nez friant de bons repas * (n. s.)                  |
| 1d,                        | Contre un ivrogne.                                               | Prêcher de boire de l'eau claire * (n. s.)                      |
| ld.                        | Contre (Montmaur).                                               | Qu'à cheval, soit un mot mettable * (n. s.)                     |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.   | Le Lys, Madrig. (Guirlande<br>de Julie) (2).                     | Que j'ai de gloire cette fois (sig. M.)                         |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | Contre un galand.                                                | Qu'il est chaud Amant de Philis * [n. s.)                       |
| Id.                        | Id                                                               | Qu'il est noir, qu'il est condamnable * (n. s.)                 |
| 1d,                        | Roudeau redoublé, contre (Montmaur).                             | Qu'il presche bien, s'il presche comme il mange * (n. s.)       |
| REC. RONDEAUX, 1639.       | Baiser (1).                                                      | Si doux est l'objet de Sylvie * (n. s.)                         |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650. | H demande un Baiser.                                             | Un baiser chaud, et tout de flamme * (n. s.)                    |
| REC. RONDEAUX, 1639.       | En donnant un portrait (1).                                      | Un plus beau don je n'ay pas entrepris * (n. s.)                |
| Id.                        | Sur un portrait (1).                                             | Vostre portrait, qu'un maistre très savant * (n. s.)            |
|                            |                                                                  |                                                                 |

A consulter: Lettres de Costar: T. I et II, 1658 et 1659.—Ménagiana.— Carpentariana.— Lelong: Bibl. hist. de la France (èdit Fevret de Fontelte).— Tallemant des Réaux: Historiettes.—Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.— Somaize: Dict. des Précieuses (èdit. Livet).— D'Estrée (P.): Pinchesne et Molière. (Le Moliériste. T.V., p. 180).— D'Estrée (P.): Une Académie bachique au XVII° siècle. (Revue d'hist. litt. de la France. T. II p. 491.)

## POMPONNE (Marquis de)

Simon Arnauld, marquis de Pomponne (3), second fils de Robert Arnauld d'Andilly, né en 1618, mort le 26 Avril 1699, a pris dans sa jeunesse le nom de Briote, terre que possédait sa mère, c'est pourquoi il est désigné par l'initiale B. au bas de trois madrigaux insérés dans la Guirlande de Julie.

Un seul des dits madrigaux a été donné dans les recneils collectifs publiés de 1636 à 1661 :

<sup>(1)</sup> Sig. M. dans le Neuv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(2)</sup> Ce madrigal porte M. pour Martin de Pinchesne qui a signé d'ailleurs de cette initiale toutos ses premières poésies. La Guirlande de Julie renferme un second madrigal de Pinchesne.

<sup>(3)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces du Marquis de Pomponne insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

REC. SERCY, II P., 1653. (Guirlande de Julie) Le Sous un roile d'argent, la Terre ensevelie (sig. B.) Perce-Neige.

#### PORCHEREL

N'est-ce pas Porchères (Laugier de), s'il y a une faute d'impression ?

REC SERCY, 1P., 1re Ad., 1653. Stances (1).

Alors que d'un discours hardy (sig. C.)

# PORCHÈRES D'ARBAUD (François) \*

Voir T. I, p. 276.

D'après Tallemant des Réaux, qui contredit sur ce point le Président de Mazaugues, cité par l'abbé d'Olivet, et l'auteur de la Comédie des Académistes (d'Etlan), la place d'intendant des plaisirs nocturnes avait été donnée à Porchères Laugier (et non à Porchères d'Arbaud) sous la régence de Marie de Médicis.

Nous avons attribué par erreur à François Porchères d'Arbaud les « Pseaumes de la Pénitence » (en vers). Grenoble, Nicolas, 1651, in-12; ils sont de son frère Jean d'Arbaud. De plus, nous avons eu à demi-raison dans notre hypothèse relative aux « Rimes de Porchères d'Arbaud », publiées en 1855 à Marseille par Mr d'Arbaud-Jouques. Ces « Rimes » n'appartiennent pas à Porchères d'Arbaud, elles se composent, en effet, de sonnets avec notes scientifiques qui avaient paru dans les « Sonnets chrestiens sur divers sujets divisez en quatre livres » (par Charles Drelincourt). Niort, 1677, chez la Veuve Bureau (souvent réimprimés).

Nous devons ces derniers renseignements à M<sup>r</sup> H. Vaganay, l'homme de France le plus documenté sur le sonnet (2).

Après ces rectifications, nous ajouterons à la liste des productions littéraires de Porchères d'Arbaud :

Ode à Monseigneur le Cardinal de Richelieu. Paris. Jean Camusat. 1636. In-4 de 8 ff. y compris le titre. (Bibl. Nationale, Ye 3980)

Cette ode a 24 strophes de six vers et est signée Porchères d'Arbaud.

Chapelain, dans une lettre à Boisrobert du 3 Décembre 1636, juge très sévèrement Porchères d'Arband.

jardin d'épitaphes, 1648.

De Malherbe.

J'entends les Muses éplorées

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sonnet sur le Saint-Sacrement (3).

Loger en tant de lieux une mesme substance

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Porcherel dans la troisième éd. de la l'e partie du Rec. de Sercy, 1654.

<sup>(2)</sup> M<sup>∗</sup> Hugues Vaganay, bibliothécaire des Facultés catholiques de Lyon, dirige une intéressante publication tirée à 125 exemplaires: Le Thrésor du Sonet qui comprendra 30 à 40 volumes. Trois volumes ont déjà paru. (Voir Bulletin du Bibliophile, 1902, p. 140).

<sup>(3)</sup> Ce sonnet a été également attribué à Théophile qui l'aurait fait au moment de mourir,

A consutter (suite): Rob. Reboul: Quelques amis de Malherbe: Porchères d'Arbaud. (Bulletin du Bibliophile, 1893, p. 273)

# PORCHÈRES (Laugier de) \*

Voir T. I, p. 278.

M' Hugues Vaganay a publié dans le Bulletin du Bibliophile, 1902, p. 122, des stances françaises de Laugier de Porchères qui se lisent dans les pièces liminaires des Epitalami del Cavalier Marino.

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Les fleurs immortelles. A ce mois que les fleurs ont desjà pris naissance (n. s)

A consulter (suite): Veyrières (Louis de): Monographie du Sonnet, T. I. p. 71-134-169-193-225-256.

## PRADE (de)

Voir également Le Royer.

Le Royer, sieur de Prade, ami de Cyrano, de Rotrou, de Le Bret et de Scudéry.

De Prade ne manquait pas de talent si l'on en croit son contemporain Th. Corneille qui aurait dit de sa tragédie Arsace « qu'elle avait assez de beautez pour parer trois pièces entières ». Voici deux vers cités à l'appui par P. Lacroix dans le Cat. Soleinne :

J'abandonne le trône.....

Je pourrois en tomber, j'ayme mieux en descendre.

On a de de Prade, en dehors des pièces qu'il a semées dans les recueils collectifs de 1636 à 1661 :

Les Œuvres poétiques du sieur de P... Paris. Nic. et Jean de la Coste (ou Pierre Targa). 1650. Iu-4. (Bibl. de l'Arsenal, 6819) — Ces œuvres sont accompagnées ordinairement de deux tragédies : Annibal, 1649 ; la Victime d'Estat, 1649.

Arsace, roi des Parthes (tragédie). Paris. Th. Girard. 1666. In-12.

Histoire du Tabac, où il est traiclé particulièrement du tabac en poudre. Paris. 1677. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 5218) — Cet ouvrage avait déjà paru sous le titre Discours du Tabac, en 1668, in-16, avec le nom de Baillard, libraire, qui s'était attribué sans façon le manuscrit du véritable auteur.

Histoire d'Allemagne. Paris. Sébast. Cramoisy. 1677. In-4. (Id. 25.684)

<sup>(1)</sup> Ce sonnel, qui se trouve répété deux fois sans signature dans le Nouv. rec. de la Veuve Loyson, 1654, figurait dans un recueil manuscrit que possédait M. de Berluc. Ce manuscrit n'élait pas autographe, puisqu'il remontait à 1671. M. de Veyrières croyait ce sonnet inédit. (Monographie du Sonnet

Les pièces liminaires des Œuvres poétiques de Ch. de Beys, 1652, in-4, contiennent une élégie signée De Prade.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 23 pièces de Le Royer, sieur de Prade :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Œuvres poétiques du sieur de P. (Prade), 1650.

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | de la Maréchale d'Estrées.<br>Trad. du latin.                  | Arreste, oblige-moy de m'escouter un peu                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, IP., 170 éd., 1653.  | Elégie, Caprice,                                               | Ce repos enchanteur, qui pour nous secourir *                |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | d'Agrippine à Néron.                                           | C'estoit le dernier coup de tu fureur extrême *              |
| ld.                              | Advis d'un malade. Trad.<br>du P. Drexellius.                  | Commencer et finir par la divinité                           |
| ld.                              | du Sieur Du Fossé, avocat<br>d'Angoulesme.                     | Cy-gist dont l'éloquente et divine parole                    |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air de Lambert (1).                                            | Disposez de mon sort au gré de vostre haine *(n. s.)         |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | La Vierge parle, Sonnet,                                       | Ha! tu pers le jour et la voix                               |
| td.                              | d'une fille morte de la peste.                                 | lcy repose une beauté *                                      |
| Id.                              | César parle.                                                   | Il n'est point de pays où mes armes fatales *                |
| REC. SERCY, 1 P., 4re éd., 1653. | La Jalousie, Elégie,                                           | Iris, je ne puis voir de Rivaux fortunez                     |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | d'Eléazar.                                                     | J'attaquay, je vainquis, un superbe Eléphant *               |
| REC. SEREY, 1P., 1 Pe éd., 1653. | Sur un portrait en prufil,<br>Sunnel.                          | Je suis pris dans la toille, et ne m'en puis tirer * (n. s.) |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air de Lambert.                                                | Je vay mourir, Philis, vostre injuste courroux * (n. s.)     |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.        | Epit, de Ch. de Créqui (2)<br>trad. de Denis de Sal-<br>vaing. | L'esfroy des Champs Lotins, par qui tousjours<br>[vainqueur  |
| ld.                              | Advis d'un malade, trad.<br>du P. Drexellius.                  | Ne te lasse point d'escouter                                 |
| 1d.                              | de Bichelieu. Sonnet.                                          | Par cent et vent combats, ma divine Prudence *               |
| td.                              | de M <sup>r</sup> de Quersimon.                                | Par un sanglant chemm arrivant au trespas                    |
| td.                              | de Pyrchus.                                                    | Puissant Roy, ta valeur qui passe comme un foudre            |
| 1d.                              | de Caton.                                                      | Quand César d'une part et de l'autre Pompée *                |
| ld.                              | de Pompée et ses fils. Epig.                                   | Si Pompée a trouvé son cercueil en Affrique *                |
| ld.                              | de Mad. de Beaucour, trad.<br>dn latin.                        | Tandis que tu vescus, Noble sujet d'envie                    |
|                                  |                                                                |                                                              |

<sup>(1)</sup> Cette pièce se trouve dans les Œuvres poétiques du sieur de P. (Prade), 1650, mais avec des variantes et elle y est plus importante.

<sup>(2)</sup> Ch. de Créqui, duc de Lesdiguières, maréchal de France, tué devant Brême.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

Advis d'un malade, trad.

Tout est sujet aux destinées

du P. Drexellius.

Id.

de Louis XIII.

Voy de nostre foiblesse une immortelle marque

A consulter: Les frères Parfaict: Bibl. du Théâtre franç. — Cat. Soleinne.

# P. R. C.

REC. SERCY, B P, 1633.

A MM. L. M. en joüant au vert. Madrigal.

Vous le scavez en conscience

## PRÉVILLE (de)

De Préville (1) a mis un sonnet en tête des Heures en vers de Sanguin. 1660.

FINE GALANTERIE, 1661.

Paroles amoureuses.

Mon cœur fut tout à Célimène (n. s.)

## PRIEZAC le fils

Salomon de Priezac, fils de Daniel de Priezac, conseiller d'Etat et membre de l'Académie française. La date de sa mort n'est pas connue.

Il a publié, en dehors d'ouvrages latins dont on trouvera la liste dans les Mémoires de Nicéron, T. XXXIII et dans la Nonv. biog. univ. de Didot, T. XXXXII:

L'Amant solitaire. Elègie. Paris. J. Dugast. 1641. In-4. — Cette pièce se retrouve dans les Poésies. 1650.

Paraphrases sur quelques psaumes (en vers) (2). Paris. Sommaville. 1643. In-12. (Cat. La Vallière-Nyon, 13709)

Les Promenades de Saint-Cloud. Caprice, Paris. Ant. de Sommaville, 1645. In-4.

Poésies... Paris. Ch. de Sercy. 1650. In-8. (Id., 13180)

L'Histoire des Eléphanis. Paris. Ch. de Sercy. 1650. In-12. Fig. (Id., 1611)

Olynthie, roman. Paris. Phil. Darbisse. 1655. In-8. (Id., 9125)

Le chemin de la Gloire, discours moral et allégorique (2). Paris. 1660. In-8. (Id., 2265)

Dissertation sur le Nil. Paris. Collet. 1664. In-8. (Id., 4583)

Vie de Sainte-Catherine de Sienne. Paris. Collet. 1665. In-8. (Id., 19745)

Appréciation littéraire. — Viollet-le-Duc est assez dur pour Salomon de Priezac : Ses ouvrages se composent de paraphrases de psaumes, de sonnets pieux et galants,

<sup>(</sup>I) Voir le T. III pour les pièces de Préville publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Niceron a attribué par erreur cet ouvrage à Daniel de Priezac.

d'élégies, de ballets, de poèmes de circonstances sur lesquels on voit bien qu'en effet Salomon n'a point dû suer ni pâlir; il a laissé cette peine à ceux qui veulent lire ses vers. »

Les recueils collectifs de poésies publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 2 pièces de Priezac, elles avaient paru d'ailleurs dans ses « Poésies », édit, de 1650 :

MUSES ILLUSTRES, 1658. Contre le labac. Fantaisie. Quel spectacle odieux, quel estrange nuage

Id. Sur un yvrogne. Epig. Si par fois Maistre Jean ce fameux porteur d'eau

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 64. — Nicéron: Mémoires. T. XXXIII. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXXXI.

## P. S. S. R. C. voir R. C.

## PURE (Abbé de)

Voir également Bure (abbé de).

L'abbé Michel de l'ure (I), né à Lyon en 1634, mort en Avril 1680. On a peu de détails sur sa vie. Son père avait occupé à Lyon la haute position de Prévôt des marchands et son oncle était le riche M<sup>r</sup> de La Barolière.

L'auteur anonyme (Somaize) de la Pompe funèbre de Scarron (Paris. J. Ribou. 1660, in-12) fait réclamer par l'abbé de Pure la première place dans le convoi : « Il fit sa harangue avec une douceur admirable, et sceut si bien plaider sa cause en disant qu'il travailloit sur tontes sortes de matières, qu'il composoit des comédies, romans, sonnets, stances, élégies, vers latins, et qu'ainsi estant universel, il devoit passer par dessus tous ceux qui ne s'appliquoient qu'à une sorte de chose, qu'il s'en fallut peu que les juges manquassent de parole en lui donnant le premier rang sans achever d'escouter les autres, tant il avoit bien l'art de persuader. »

On a de l'abbé de Pure:

Un libelle: Boileau 'Gilles) ou la Clémence de Mr Colbert. (Corneille. Grands écrivains T. VI, p. 109/110)

La Prétieuse ou le Mystère des Ruelles, dédiée à telle qui n'y pense pas. Paris. Lamy. 1656. 4 vol. in-8.

Idée des spectacles auciens et nouveaux.... par M. M. D. P. (Mr Michel de Pure). Paris. Brunet, s. d. Le privilège est daté de 1667 et l'achevé d'imprimer du 25 May 1668, In-12.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de l'abbé de Puro publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Et d'autres ouvrages dont on trouvera la liste dans l'article de la Nouv. biog. univ. de Didot.

Le Recueil de Conrart, T. XI, in-folio (p. 1158), reproduit une pelile pièce de l'abbé de Pure: A son Eminence sur sa maladie: Souffre de ta douleur que la mienne murmure

Appréciation littéraire?— 1662. « Est un homme qui a de la facilité dans le style; mais qui n'est pas encore achevé: on verra dans sa traduction de Quintilien le progrès qu'il y a fait, et ce qu'on peut s'en promettre. » (Chapelain)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que 2 pièces de l'abbé de Pure et encore en comptant celle de la Muse naissante du petit de Beauchasteau, signée de Bure :

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Sarab. de Mr F. Tirsis accusoit sa bergère (sig. abbé de P.)

A consutter: Goujet: Bibl. franç. T. VIII. — Parfaict: Histoire du théâtre franç. T. VIII. — Marolles: Dénombrement des auteurs. — Mercure galant (Avril 1680). — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Corneille (Grands écrivains), T. III, p. 368; T. VI, p. 109. — E. Roy: Une scène de la Précieuse de l'abbé de Pure. (Le Moliériste, 1887-88, p. 183)

Q.

Est-ce Claude Quillet?

REC. SEBCY, 1 P., 1re éd., 1653.

Epig. (1)

Vous serez des meilleurs gens d'armes (n. s.)

## QUILLET

Voir également O.

S'agit-il de Claude Quillet (2), né à Chinon en 1602, mort à Paris, en Octobre 1661, auteur de la Callipœdia? Il avait suivi à Rome le Maréchal d'Estrées, dans la crainte qu'on ne lui fit un mauvais parti en France, pour avoir tourné en ridicule les religieuses de Chinon et les possédées de Loudun.

Loret a annoncé sa mort en ces termes :

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Q. à la table de la troisième édit, de la 1re p. du Rec. de Sercy. 1654

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces sig. Quillet publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Quitlet, bet esprit qui, jadis,
Affectoit peu le Paradis,
Par erreur ou par contenance,
Mais qui touché de repentance
D'en avoir de la sorte uzé
D'un feu divin fut embrazé,
Après avoir fait maint bon tivre,
A depuis peu cessé de virre.
Plaint et regretté dans Paris
De la pluspart des beaux esprits.
Ainsy, dans son heure dernière,
Quillet plein de sainte lumière,

Raisonna si chrestiennement
Et fit un si beau testament,
Que quantité de personnages,
Bons. vertueux, doctes et sages,
Et mesmement qualifiez
En furent très édifiez.
Le cadet Perrault, esprit rare
Qui fait des vers comme un Pindare,
En soupirant m'apprit sa mort,
Et sur son fidèle rapport
Je consacre ee peu de rimes
A cette âme des plus sublimes.

(Muse hist., lettre du 15 Oct. 1661)

Quillet aima une des sœurs de Voiture dont le père était marchand de vin; cet amour donna naissance à une jolie chanson que voici :

Enfants de Bacchus et d'Amour, Aimons la nuiet, beuvons le jour; Reprenons des forces nouvelles. Je bruste d'un amour divin, J'aime une fille des plus belles Et fille d'un marchand de vin.

Son risage est rempty d'appas, Son père farmit aux repus Les douceurs les plus naturelles; Hu! que mon amour est divin, J'ayme une fille des plus belles Et fille d'un marchand de vin.

Ceux qui, pour toute volupté, Ne recherchent que la beauté, Cessent bientost d'estre fidètes; Mais mon amour sera sans fin, Car ma maistresse est des plus helles Et fille d'un marchand de rin.

En dehors de ses poésies latines, Cl. Quillet aurait traduit, d'après l'abbé de Marolles (Mémoires, T. III, p. 344), tont Juvénal en vers français.— Dans la 1<sup>re</sup> édition (in-8, Paris, 1653) des Satires de Juvénal et de Perse, trad. par l'abbé de Marolles, on lit l'imitation de la première satire de Juvénal en vers français, par Claude Quillet.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 3 pièces de Cl. Quillet:

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert. Ma raison, ne t'efforce plus

REC. SERCY, IV P., 1658. A la belle Mile de B. Sonnet.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Gavotte de Mollier. Vous aurez du regret un jour

A consulter. Lettres de Costar: T. II, 1659. — Ménagiana. T. III, p. 232, édit. de 1715. — Goujet: Bibl. franç. T. VI, p. 154. — Bayle: Dict. critique. — Baillet: Jugements des savanls. — Nicéron: Mémoires. T. XXVIII. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXXXI.

### QUINAULT

Voir également Quinot.

Philippe Quinault (1). avocat au Parlement et valet de chambre du Roi, né à Paris le 3 Juin 1635, mort le 26 Novembre 1688, était fils de Perrine Riquier et de Thomas Quinault, maître boulanger. Tristan L'Hermite fut son maître en poésie et se chargea même de lire aux acteurs de l'Hôtel de Bourgogne la première comédie de Quinault : Les Rivales. L'Académie française l'admit dans son sein en 1670 et l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1674. Quinault doit sa célébrité aux livrets d'opéras qu'il a composés et qui sont parmi les meilleurs du genre. (Voir le Cat. Soleinne)

Le Cat. de la Bibl. du Roi (5093 y) mentionne de Quinault :

Satyre à M. de Bussy-Rabutin. In-12. Ms., pièce.

Appréciation littéraire. — Voici la curieuse appréciation de Chapelain sur Quinault, en 1661; le poète alors âgé de 25 ans n'avait encore publié aucun de ses livrets d'opéra : « Est un poète sans fond et sans art, mais d'un beau naturel, qui touche bien les tendresses amoureuses ».

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Lambert.                              | Belle Philis, entre nous deux                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Id.                         | Id.                                          | Hélas! que faut il que j'espère?              |
| ld.                         | Id.                                          | Il faut aimer    C'est un destin              |
| Id.                         | Air de Lambert pour la convalescence du Roy. | Plaisirs, voicy le temps qui vous est destiné |

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 250. — Furetieretiana. — Furetière: Factums. — D'Olivet: Hist. de l'Académie. — Vie de Quinault, en tête de ses Œuvres (1739. 3 vol. in-12). — Perrault: Les Hommes illustres. — Titon du Tillet: Le Parnasse français. — Sabatier de Castres: Les trois siècles littéraires. — Les frères Parfaict: Hist. du Théâtre français. — Beauchamps, La Vallière, Léris, Mouhy, Cat. Soleinne. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot, article de V. Fournel, T. XXXXI. — Jal: Dict. crit. de biog. et d'hist.

## QUINCY (de)

On rencontre en 1635 un Quincy, maréchal de camp, lieutenant-colonel de dragons qui eut le commandement réel du « régiment de mousquetaires à cheval français, dits dragons » dont le cardinal de Richelieu venait d'être pourvu.

En dehors de ce Quincy, voici trois frères portant ce nom :

<sup>(1)</sup> Voir le T. III peur les pièces de ce peète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

L'aîné: Thierry Sevin, seigneur de Quincy, Conseiller au Parlement (1658), puis Président (1673), mort sans enfants le 6 Janvier 1695.

Augustin I<sup>er</sup> Sevin, né le 4 Juillet 1627; il fut reçu chevalier de Malte de minorité en Juin 1631 et fit ses preuves, dont les degrés anciens avaient été inventés ou falsifiés à cette occasion, le 6 Novembre 1645. Augustin I<sup>er</sup> fut tué en commandant un vaisseau de l'Ordre de Malte au combat des Dardanelles, livré contre les Turcs, en 1656.

Augustin II Sevin, seigneur de Quincy, né vers 1630, d'abord chevalier de Malte; il quitta l'Ordre vers 1658 pour épouser M<sup>110</sup> de Glapion. Il mourut en Février 1689.

Augustin II eut donze enfants (1) parmi lesquels nous citerons seulement le Marquis de Quincy, auteur de l'Histoire militaire du règne de Louis le Grand (Paris, 1726, 7 vol. in-4), et Joseph Sevin, chevalier, puis Comte de Quincy, né vers 1678, mort chevalier de Saint-Louis et lieutenant du roi en Orléanais en 1749; ses Mémoires ont été publiés pour la première fois en 1898 par M. Léon Lecestre pour la Société de l'histoire de France.

Le Recueil de Conrart (Bibl. de l'Arsenal, 145) a reproduit plusieurs pièces sig. de Quincy dont 6 ne paraissent pas avoir été conservées par les recueils collectifs :

Des choses d'icy-bas la fortune se jouë

Eglogue: Deux aimables bergers Coridon et Titire

Stances: Fortune que chacun adore

Madrigal à Mad. Scarron : Iris ne craignez point la menace frivole

A la même avec une élégie : Je suis menacé quelque jour

Epistre : Quelle est cette imposante et fière créature

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 3 pièces de Quincy:

| MUSE COQUETTE (A), 1659.                             | Elégie (2).            | Alcandre sommeilloit, Alcandre dont la gloire    |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| NOUV CAB.MUSES(B), 1658(n.s.) MUSES ILLESTRES, 1658. |                        |                                                  |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                               | Stances (3).           | Il est vray que l'amour me tient sous son empire |
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.                            |                        |                                                  |
| NOUV.CAB. DES MUSES (B),1658.                        | Le songe amoureux (2). | Il est vray que ma flamme est un peu téméraire   |
|                                                      |                        | (n, s.)                                          |

A consulter: Jal: Dict. crit. de biog. et d'hist. 2º édit. — Mémoires du Chevalier de Quincy. (Société de l'hist. de France).

### QUINET (Toussainct)

Toussainct Ier Quinet (fils aîné de Nicolas), libraire le 7 Septembre 1625, son fils

<sup>(1:</sup> Trois filles et neuf garçons.

<sup>(2)</sup> Ces stances sont signées dans la Ve p. du Rec. de Sercy, 1660.

<sup>(3)</sup> Ces stances, attribuées à la Comtesse de la Suze dans les Muses illustres de 1658 et dans le Petit recueil de poésies choisies de 1660, figurent parmi les pièces de Quincy reproduites dans le Rec. de Conrart.

Toussainct II lui succéda le 19 Octobre 1651. Toussainct Quinet taquinait la Muse de temps à autre, mais seulement pour les auteurs avec lesquels il était lié particulièrement.

L'édition originale du Jugement de Pâris de Dassoucy. Paris. Toussainet Quinet. 1648, in-4, renferme dans ses poésies liminaires un caprice pour le sieur Quinet, sig. C. D. (Coypeau-Dassoucy).

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

Incomparable et grand Rimeur

Id.

ld.

Maistre Adam ruminoit des Vers

A consulter: Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2° édit. 1872.

## QUINOT

Ne serait-ce pas Philippe Quinault ? (Voir ce nom).

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Epig.

Qui fut jamais plus glorieux

R.

REC SERCY, II P., 1653.

L'Amant qui meurt, A M\*\*\* (1). C'est vous qui m'avez fait malade (n. s.)

#### RAGUENEAU

Voir la note de la p. 259 du T. I.

- « Cyprien Ragueneau dit de L'Estang, « honorable homme, pâticier (sic) de Monsieur le cardinal de Richelieu », fils de Charles Ragueneau, pâtissier, rue Saint-Honoré près du Palais Cardinal, se maria le 5 Avril 1638 avec Marie Brunet, orpheline, dont il eut une fille (18 Mai 1639, baptême) et un fils (4 Juin 1642). Il mourut à Lyon le 8 Août 1654.
- « Cyprien Ragueneau quitta la pâtisserie pour se faire comédien et il suivit en province, avec sa femme et sa fille, la troupe de Molière et de Madeleine Béjart; mais il y eut peu de succès. M<sup>no</sup> Ragueneau se fiança à La Grange (l'auteur du journal de La Grange) le 25 Avril 1672, elle était alors sociétaire à demi-part, et le fut en 1676 à part entière. Elle quitta le théâtre un an après la mort de son mari (1692). (Jal)

Le sonnet suivant quoique signé Ragueneau (le pastissier) est de Charles Beys et on le lit dans les Œuvres de ce dernier, 1651 :

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Sonnet.

Je croyois estre seul de tous les Artisans

A consulter: Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit. 1872.

<sup>(1)</sup> Sig. dans les édit. postérieures.

## RAMBOUILLET (Ant. de) voir LA SABLIÈRE

# RAMBOUILLET (Marquis de)

Charles d'Angennes, Marquis de Rambouillet et de Pisani, né vers 1577, mort à Paris le 26 Février 1652, avait épousé Catherine de Vivonne qui donna un si grand relief à l'Hôtel de Rambouillet; une de ses filles, Julie d'Angennes, épousa le duc de Montausier.

Le Marquis de Rambouillet a signé une des pièces liminaires des « Poésies et rencontres du sieur de Neufgermain, poète hétéroclite de Mgr frère unique du Roy.. » Paris. Jacquin. 1630. In-4.

REC. SERCY, II P., 1653. (La Guirlande de Julie)

L'Hyacinthe (1).

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Mollier 2.

Je n'ay plus de regret à ces armes fameuses (n. s.)

L'Hyacinthe (1).

Je vous dis toûjours aimez-moy

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes. - Ch. Livet: Précieux et Précieuses.

#### RAMPALLE

On a pen de renseignements sur Rampalle, il a dû mourir vers 1660. On présume qu'il était originaire de la Provence et de la même famille que le carme poète, connu en religion sous le nom de Pierre de Saint-André. Rampalle possédait les langues anciennes, l'ifalien et l'espagnol. Dans sa jeunesse, il enfra au service de la maison de Tournon et se trouvait en 1644 au siège de Philipsbourg. A la paix il revint probablement à Paris.

On a de Rampalle :

L'Hermaphrodite, poème où l'événement d'une fable est descrit avec tous les ornemens de la poésie, imité du Préty. Paris. Rocolet. 1639 In-4.

La Nymphe Salmacis, idile. Deuxième édition reveue et corrigée, ensemble l'Esclave généreuse du mesme autheur. Imité Du Préty. Paris. Rocolet. 1639. In-4.

La Nymphe Salmacis n'est pas autre chose que l'Hermaphrodite dont le titre avait choqué les oreilles délicates.

Europe ravie, idile, imilée du Cavalier Marin. Paris. Rocolet. 1641. In-4.

Le Départ funeste, idile. Paris. Ant. de Sommaville. 1642. In-4.

L'Erreur combattue, discours académique où il est curieusement prouvé que le monde ne va pas de mal en pis. Paris. Aug. Courbé. 1641. in-8.

<sup>(1)</sup> Cette piece est donnée par erreur à M. le Marquis de Racan, dans l'édit. Nodier.

<sup>(2)</sup> Cette pièce, signée M. de Rambouillet, est peut-être de Antoine de Rambouillet, sieur de la Sablière (voir La Sablière), elle ne figure pas cependant dans les poésies de ce dernier (éd. Walckenaer).

Les Nouvelles de Montalvan, traduites de l'espagnol. Paris. 1644. In-8.

Discours académiques. Paris. 1647. In-8. — Le dernier de ces discours a pour sujet « de l'inulilité des gens de lettres ».

Les Idylles du sieur de Rampalle où sont contenus la Nymphe Salmacis, le Funeste départ, Europe ravie, le Soleil amoureux. la Lune amante, l'Esclave généreuse. Paris. Rocolet. 1648. In-4.

Rampalle a publié diverses traductions de l'espagnol et il paraît être le véritable auteur de deux tragédies attribuées au Père P. de Saint-André : Belinde (1630) et Saint-Dorothée (1658).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 12 pièces de Rampalle :

| REC. SOMMAVILLE, 1660.      | L'Esclave généreuse, (Idyl.)                                      | Au temps qu'une guerre fatale (n. s.)                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ld.                         | Le Soleil amoureux. (Id.)                                         | Aux plaines d'Assyrie où l'Eufrate profond (n. s.)      |
| Id.                         | La Lune amante (Id.)                                              | Dans la sérénité d'une fraische soirée (n. s.)          |
| REC. SERCY, IV P., 1658.    | Satyre contre la poste. St.                                       | Dure gesne de tout le corps                             |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.      | Le Despart funeste. (Idylle)                                      | La nuit la plus obscure et la plus malheureuse (n. s.)  |
| Id.                         | Eurupe ravie, (ld.)                                               | L'Astre de l'Univers, couronné de lumière (n. s.)       |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Cambefort.                                                 | Lors que d'un désir curieux                             |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.    | A la Reyne de Suède, Son-<br>net.                                 | Merveille de nos jours, à qui tout l'Univers            |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Le Camus.                                                  | Par tout Amour me vient chercher                        |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.      | La nymphe Salmacis,(Idyl.)                                        | Près du fleuve orgueilleux, qui d'un pas mesuré (n. s.) |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.    | Les plus délicieux baisers<br>de Philis et Aminte, Dia-<br>logue. | Puis que le frais de cette ombrage                      |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.    | Stances.                                                          | Rare Ouvrier, dont la main a tracé des Escrits          |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 110. — G. Colletet: Discours du poème bucolique. — Tallemant des Réaux: Historieltes.

# RAPIN (N.) \*

Voir T. I, p. 289.

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Du capitaine Dannoux, sei-<br>gneur de S. Jean, tué au<br>siège de Poitiers. Sonnet. | Je suis Dannoux, si tu veux davantage      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Epig.sur le siège d'Ostende.                                                         | Les Espagnols qui tant ont fait les braves |

A consulter (suite). Bourloton (Edgar): Nicolas Rapin, d'après les documents inédits. Vannes, 1893. In-8.

### R. C.

REC. SERCY, IP., 11e éd., 1653. A.M. M. M. Sonnet (1).

Je ne puis plus cacher le beau feu qui m'enflamme (sig. C. à la table)

Id. Estreine, à M. M. L. M. (2). L'année enfin, et ce grand nombre (sig. P. S. S. R. C.)

## RÉAULT (de)

Est-ce Tallemant des Réaux?

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Madrigal.

Pour faire en ta faveur un ouvrage assez beau

### REGNAULT

Regnault ou Regnaut, normand, avocat au Parlement, ami de G. Colletet. Certaines de ses poésies sont signées Regnaut de Normandie; c'est tout ce que nous savons sur son compte.

Les Epigrammes de G. Colletet (Paris, 1653, in-12) renferment une « Raillerie, à Regnault l'Advocat » :

Ton esprit jamais ne sommeille.
Toute la nuit tu fais des Vers,
Tout le jour mille sacs divers
Te mettent la puce à l'oreille.
Après cet éternet employ,
Où tout le temps ne peut suffire,
Auroit-on raison de te dire,
Regnault, Regnault, resveille-toy?

A la suite, on lit une antre épig. « Pour remerciement de son fromage et de ses vers ».

Dans les pièces liminaires de la Belle Quixaire (1639) de Gillet de la Tessonnerie se trouvent quelques vers sig. Regnault.

On lui doit, en dehors des poésies qu'il a insérées dans les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661, un véritable recueil collectif :

Les Métamorphoses françoises. Paris. 1641. In-12. (Voir p. 10)

Et deux tragédies :

Marie Stuart, Reyne d'Ecosse, trag. '5 act. vers), 2º édit. 1640. (Cat. Soleinne)

Blanche de Bourbon, Reyne d'Espagne, tragi-comédie (5 act. vers). 1642. (Id.)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 12 pièces sig. Regnault :

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. R. C. à la table dans la troisième édition de la In partie, 1654.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. R. C. à la table.

| MUSE COQUETTE (A), 1659. | Plainte d'Alcandre. Elégie.               | Agréable séjour, pompeuse solitude (n. s.)                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Eloge de Pic de la Mirande.<br>Sonnel.    | Ce Prince dont le Nom est partout respecté (sig.<br>Regnault)               |
| Id.                      | Lettre burlesque à Colletet (1640).       | Colletet, dessus le Pont Neuf (sig. Regnault)                               |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | A Philis, Sonnet.                         | L'admirable splendeur qui brille dans les Cieux (sig. Regnaut de Normandie) |
| MUSE COQUETTE (A), 1659. | Amarillis opposée à la Lu-<br>ne, Sonnet, | La Nuit avoit couvert l'univers de ses voiles (n. s.)                       |
| fd.                      | Philis opposée au Soleil.<br>Sonnet.      | La Nymphe du Matin dans son pompeux atour (n. s.)                           |
|                          |                                           | L'on voit voir : On voit                                                    |
| ld.                      | Allus, an jugt de Pâris, ld.              | Objet digne des væux des Princes et des Rois (n. s.)                        |
| NOUV. REG. LOYSON, 1654. | Sur un brave et une belle.<br>Sonnet.     | On voit en ces Amans tant de charmes divers (sig. R. de N.)                 |
| миsе соqueтте (л), 1659. | Sylvie opposée à l'aurore.<br>Sonnet.     | Quand l'Aurore vous voit, heau trosne de l'Amour                            |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Le Tombeau d'Ovide, ld.                   | Quand Ovide eut quitté la lumière du jour (sig.<br>Regnault)                |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654. | Sonnet,                                   | Qu'on laisse, grand Héros, vos exploits tant vantez (sig. R. de N.)         |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.   | Sur la mort de Raphaël.<br>Sonnet.        | Quoy, faut-il donc, & Dieux, que d'un rigoureux<br>[sort (sig. Regnault)    |

# REGNIER (Mathurin) \*

Voir T. I, p. 291.

| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | De Regnier, par luy-mesme. | Jay vescu sans nul pansement                  |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| ld.                       | De Passerat.               | Passerat, le séjour et l'honneur des Charites |
| jardin des muses, 1643.   | Contre un débauché.        | Tes beaux jours, l'argent et ta femme         |

## REGNIER-DESMARAIS

François ou Jean Séraphin Regnier-Desmarais ou Desmarets (1), né à Paris le 13 Août 1632, mort le 6 Septembre 1713.

Louis XIV, pour le récompenser de ses services à Rome où il avait en 1662 accompagné le Maréchal de Créqui en qualité de secrétaire d'ambassade, lui donna en 1668 le prieuré de Grandmont près Chinon et l'engagea ainsi à prendre l'état ecclésiastique auquel il ne pensait pas. En 1670 il fut élu tout d'une voix par l'Académie française à la place de Cureau de La Chambre.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 4662 à 1700.

On a de lui:

Recueil de quelques poésies morales, par M. L. A. R. D. (par M<sup>r</sup> l'abbé Regnier-Desmarais). Paris. 1700. In-8.

Poésies françaises, italiennes, espagnoles et latines. Lyon. Cl. Cellier. 1707-1708. 2 vol. in-12.

Poésies françaises. Nouvelle édition augmentée de plusieurs pièces. La Haye. Du Sauzet. 1716. 2 vol. in-12. — Autre édit.: Amsterdam (Paris). 1753. 2 vol. in-12.

Pour les autres ouvrages de Regnier-Desmarais, nous renvoyons aux Mémoires de Nicéron, T. V. p. 355, à la France littéraire de Quérard et à la Nouvelle biographie universelle de Didot.

Le Recueil des portraits et éloges (de M<sup>lle</sup> de Montpensier). Paris. Ch. de Sercy. 1659 (voir p. 110) renferme un portrait en prose sig. M. R. D.: M<sup>lle</sup> de \*\* (Climène, la Marquise de la Rochefoucauld).

Appréciation littéraire. — « J'ai lû les Poésies de M<sup>r</sup> l'abbé Regnier. Elles sont fort châtiées, et les Vers en sont tort beaux, mais l'on n'est pas porté à les lire une seconde fois. Malherbe disoit, que la pierre de touche des beaux Vers étoit, quand on les apprenoit par cœur : Cela est vrai. » (Segrais)

REC. SERCY, IV P., 1658. Trad. de la IV<sup>me</sup> scène du III<sup>me</sup> acte Aimable sujet de ma flamme (n. s.) du Pastor fido.

A consulter: Mémoires de la vie de l'abbé Regnier-Desmarais, écrits par lui-même (Mémoires de littérature de Sallengre). — Nicéron: Mémoires T. V. — D'Olivet: Hist. de l'Académie franç. — D'Alembert: Eloges des membres de l'Académie franç. depuis 1700. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2° éd. 1872.

### RÉMOND

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Du Comte de Soissons (tué à Sedan). Qui vit jamais occasion | Où le sort...

### REVEL (Mad. de)

Jeanne de La Croix-Chevrières, restée de bonne heure veuve de Félicien Boffin, seigneur de Revel, avocat général au Parlement de Dauphiné. Guy Allard dans sa généalogie de la maison de La Croix dit: « Elle a connu les secrets du Ciel et ceux du Parnasse, et elle a parlé de Dieu avec autant de dévotion et d'éloquence qu'elle a eu de vivacité pour converser avec les Muses ».

Tallemant est bienveillant, contre sa coutume, pour Mad. de Revel : « Elle a beaucoup d'esprit et elle fait fort joliment les vers. » (Historiette du Président Bailleul)

Scarron lui a adressé une de ses épîtres.

Le Recueil de Conrart nous a conservé plusieurs pièces de Mad. de Revel :

T. IX, in-4. Rép. à Arnauld le carabin : Ange, homme ou plutôt lutin

T. XIX, in-4. Rép. à Conrart : Par un sentiment d'amitié

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent que 2 pièces de Mad. de Revel:

REC. SERCY, III P., 1656.

Sonnet.

C'est en vain, ma vertu, qu'ainsi tu me... chicane

ld.

Apostrophe à l'eau, la rivière débordée à Grenoble. Quet spectacle s'offre à mes yeux?

A consulter: Tallemant des Réaux: Historietles. — Bourgoin: Conrart (p. 349-351).

# RICHELIEU (Cardinal de) \*

Voir T. I, p. 295.

MUSES ILLUSTRES, 1658.

Pour Neufgermain.

De par le Roy, de Bullion

# RICHER (P.)

On a de P. Richer:

L'Ovide bouffon, ou les Métamorphoses travesties en vers burlesques. Paris. Toussainct Quinet. 1650-51, 4 parlies in-4. — Autres éditions in-12:5 parties. Paris. 1659. — Est. Loyson. 1662. — Lyon. Cl. de La Roche. 1690, (2 vol.)

L'Art d'aimer d'Ovide, avec les remèdes d'amour, nouvellement trad. en vers burlesques. Paris. Est. Loyson. 1661-62. 2 parties in-12.

CHEVILLES Mº ADAM, 1644.

Epig.

Excellent et noble Billaut

A consulter: Goujet: Bibl. franc. T. VI, p. 89.

# RIGOLET (Mad.)

REC. SERCY, HI P., 1656.

Discrétion pr. M. L. T. Madrigal.

J'ay connu par un Madrigal

# RIVIÈRE (le Chevalier de)

Le Chevalier de Rivière, si célèbre par son esprit et ses vaudevilles, se retira de la Cour en 1658, dans l'intention de finir ses jours en Guyenne, son pays natal. Il avait longtemps auparavant acheté de Pierre de Piédefer, marquis de Saint-Mard, la charge de premier gentilhomme de la chambre de Monsieur le Prince. On peut voir, dans les

Mémoires de Cosnac, T. II, p. 17, comment M<sup>r</sup> de Turenne, tort ami de Rivière, sollicita pour lui un bénéfice de Guyenne, alors possédé par Cosnac, évêque de Valence : « Il n'avoit pas fait ou commencé, dit celui-ci, une fort grande fortune, et choisissant pour retraite le lieu de sa naissance, qui estoit une paroisse dont j'estois seigneur, en qualité du bénéfice qu'il désiroit, il regardoit ce bénéfice comme un grand et désirable établissement ». (Tallemant des Réaux. Hist. T. II, p. 209)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 reuferment 2 pièces du Chevalier de Rivière :

PETIT REC POÉSIES, 1660.

St. sur une fauvette qui revient tous les ans au jardin de M<sup>ne</sup> de Scudéry.

On dit que vostre roytelet

REC. SERCY, III P., 1656.

Souge (1).

Seigneur, depuis le noir et triste jour (n. s.)

A consulter : Somaize : Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Tallemant des Réaux : Historiettes. (éd. Paulin Paris)

#### ROBINET

Ch. Robinet de Saint-Jean, ami de François Colletet. Ce dernier, faisant l'apologie de son père (Muses Illustres, 4658, p. 90), dit :

Je prendray pour second Mercier ou Robinet Dont l'esprit est si haut, dont le style est si net.

« Nous ne savons pourquoi les rares auteurs qui se sont occupés de nos gazetiers ont fait de Charles Robinet et de Jacques Laurent un même personnage; Robinet, comme nous l'apprend le Mercure historique et politique du mois de Mai 1698, p. 557, mourut âgé de plus de 90 ans, le 25 Avril 1698 (La Borde: Le Palais Mazarin, 143); Laurent, nous le voyons par un manuscrit de la Bibl. Nationale (N° 1803), vivait encore en 1701. » (James de Rothschild. Les continuateurs de Loret. Préf., p. VIII)

On a de lui:

Lettres en vers à Madame ou Gazette depuis le 25 Mai 1665 jusqu'en Juin 1670.In-folio.— Après la mort tragique de cette Princesse, il adressa ses vers « A l'Ombre de Madame » (juillet 1670), puis « A Monsieur » (août 1670 – sept. 1673), enfin « A. LL.AA. RR. Monsieur et Madame » (avril à décembre 1671). A partir de cette dernière date, Robinet paraît avoir suspendu sa publication.

Les Portraits de Mgr le Dauphin, poèmes. Paris. De Luynes, 1679. In-8. (Cat. Bibl. du Roi, 5199)

<sup>(1)</sup> Cette pièce est attribuée au Chevalier de Rivière par M. Paulin Paris (Hist. de Tallemant des Réaux). Il y est question de la bataille de Lens, du combat de Charenton, du Prince de Condé, du duc de Chastillon, du duc de Gramont, de Laval, etc.

Momus et le nouvelliste, Paris, 1685, In-12,

Mr Ch. Livet (Somaize: Diet. des Précieuses) dit qu'il existe de Robinet à la Bibl. Mazarine: Un poème intitulé: Les illustres arguments de l'inconstance du monde. Paris. 1644; Poème sur la mort du Cardinal de Richelieu, et d'autres pièces louangeuses.

Robinet a signé un sonnet dans la Stimmimachie de Carneau (1656) et un madrigal dans les pièces liminaires de l'Eloquence de la Chaire par Richesource. Paris. 1673. In-8, etc.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Sonnet. Enfant, qu'on void sçavant sans étude et sans veilles Id. Epig. Que ta mère a d'honneur de t'avoir mus au Monde!

A consulter: Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Rothschild (James de) et Picot (Emile): Les continuateurs de Loret: Lettres en vers de La Gravette, Robinet, Subligny, etc. (3 vol. sur 6 ont été publiés).

### RONSARD \*

Voir le T. I, p. 298, pour les pièces de ce poète données jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 19 poésies de Ronsard :

| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Le combat d'un vautour (1 <sup>er</sup> liv. de la Franciade).                | Ce qui s'offrit pour signe très heureux          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1d.                       | Contre le Calvinisme.                                                         | Comme un pauvre vicillard qui par la ville passe |
| Id.                       | Epig. sur la Vache de My-<br>ron, trad. du grec.                              | D'où vient Myron que tu m'enserres               |
| ld.                       | Fragment d'une ude.                                                           | Ha! si l'on pouvoit allonger                     |
| ſď,                       | Contre le Calvinisme,                                                         | Il faut tant seulement avecques hardiesse        |
| <b>1</b> d.               | Description d'un joueur de<br>musette (extr. d'un chant<br>pastoral).         | Je vis dessous un antre bocager                  |
| Id.                       | Epig. contre un avocat.                                                       | L'image de Thomas pourpense quelque chose        |
| JABDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | De Remy Belleau (1577).                                                       | Ne taitlez, mains industrieuses                  |
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Ode.                                                                          | Nous ne devons espérer                           |
| Id.                       | Epig. sur la Vache de My-<br>ron, trad. du grec.                              | Pasteur, il ne faut que tu viennes               |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. | Epit, faite à Croix Val, se<br>sentant mourir, imit, de<br>l'empereur Adrieu. | Petite dme Ronsardelette                         |
| JARDIN DES MUSES, 1643.   | Epig. sur la Vache de My-<br>ron, trad. du grec.                              | Pourquoy, Myron, m'as-tu faite stable            |
| Id.                       | Fragment d'une ode.                                                           | Quand je dars je ne sens rien                    |

JARDIN DES MUSES, 1643. Quand je suis vingt ou trente mois Fragment d'une ode. Ronsurd repose icy, qui hardy dès l'enfance Epit. faite à Croix Val, etc. JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Trad. d'un distique latin. Si la longue barbe au menton JARDIN DES MUSES, 1643. Si toute génération JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Rabelais. D'un Comédien. Tandis que tu vivois Mélambre td. De Marule. Voicy la tombe de Marule ld.

A consulter (suite): Paul Laumonier: Chronologie et variantes des poésies de Pierre de Ronsart. (Revue d'hist. litt. de la France, 1902, p. 29)

## ROQUEMONT (de)

François-Hiérosme Tambonneau, sieur de Roquemont, conseiller en 1636, mort le 29 Décembre 1673, était le frère de Michel Tambonneau, président de la Chambre des Comptes en 1634, marié à Marie Boyer. (Historiettes de Tallemant des Réaux, T. VII, p. 74)

REC. SERCY, III P., 1656. Sur le perroquet de Mad. Le pauvre perroquet n'usa point de... chicane du Plessis-Bellière.

#### ROTROU

Rotrou, né à Dreux en 1609 (baptisé le 21 Août) et mort dans la même ville en 1650 (inhumé le 28 Juin). Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages à la notice de M. G. Lanson (Grande Encyclopédie).

En dehors de ses pièces de théâtre, on a de Rotrou:

Autres œuvres poétiques du sieur Rotrou. Paris. Toussainct Quinet. 1631, In-8. 24 p. y compris le titre (5 pièces). — Ces « Autres Œuvres » ont été publiées à la suite de « L'Hypocondriaque » 1631, In-8.

Autres œuvres de l'autheur. Paris. François Targa. 1635. In-8. Titre, p. 131 à 163 (10 pièces, dont une ode à Richelieu, une épitre a Scudéry, une élégie à Corneille, etc.), à la suite de « La Diane » 1635. In-8.

Les Bocages du sieur de La Charnays, pastorale. Paris. Du Bray. 1632, contiennent des vers laudatits de Rotrou. Il en est de même de « La Veuve » de P. Corneille. 1634, et de «La Belle Quixaire » de Gillet de la Tessonnerie, 1639. Enfin les Œuvres poétiques du sieur de P. (de Prade). Chez Nicolas et Jean de La Coste. 1650, in-4, renferment une pièce de Rotrou à M<sup>r</sup> de P. : « Sur ses œuvres poétiques et son trophée d'armes héraldiques. »

CHEVILLES M' ADAM, 1644. Epig.

Ce fameux Artisan, si cher à la mémoire

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVI. p. 131. — Cat. Soleinne. — Jarry: Essai sur les Œuvres dramatiques de Rotrou, t868. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2º édit.

1872. — L. Person: Hist. du véritable Saint-Genest, 1881; Hist. de Venceslas, 1882. — H. Chardon: La vie de Rotrou mieux connue. 1884.—Vianey: Deux sources inconnues de Rotrou. Dôle. 1891. — Gasté (Armand): La Querelle du Cid.

## ROUILLARD (Sébastien) \*

Voir T. I, p. 304.

Le Bulletin du Bibliophile, 1841, p. 489, mentionne de Sébastien Rouillard:

La Polymnie chrestienne, ou hymnes et proses de l'Eglise, traduites en vers françois, avec les hymnes spéciales des saints patrons et saintes patronnes des paroisses de Paris; ensemble les saints patriarches des ordres monastiques, et autres saints et saintes de récente canonisation. In-folio. — Ms. sur papier de 257 fl. Nous croyons qu'il n'a pas été imprimé.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. De Juste Lipse. Qui gist sous ce tombeau? tu le seauras par moy

Id D'Agnès d'Harcour (1291). Vierge de rare esprit, à vraye Historienne

#### ROYER voir LE ROYER

S.

Quatre petites pièces sig. S. dans les Muses Illustres, 1658, sont de Sève; une, sig. M. S. dans le Nouv. Cabinet des Muses, 1658, est de Scarron. Nous ne savons à qui attribuer les poésies suivantes qui sont peut-être de Sarasin:

| REC. SERCY, 11 P., 1653. | Sur la mort de M. de La $H^{***}$ St. (1). | Chère ombre que je pleure et que je veux pleurer   |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| REC. RONDEAUX, 1639.     | Pour une cruelle (2).                      | Le dernier point de ta longue missive (n. s.)      |
| REC. SERCY, 11 P., 1633. | Indifférence (3)                           | Non, je ne brusle point, j'ay la paix dedans l'âme |
| <b>I</b> d.              | Resverie, A. M. de D. Elégie.              | Ouy, vous m'y surprenez, je ne puis m'en dédire    |

# S. (la petite) voir SAINTOT (la petite)

## SAINT-AIGNAN (Duc de)

François de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan (4), pair de France, chevalier des

<sup>(1)</sup> Ces stances sont sig. S. dans la seconde édition de la IIe partie, 1654.

<sup>(2)</sup> Sig. S. dans le Nouv. Rec. de Rondeaux de 1650.

<sup>(3)</sup> Celle pièce est sig. S. dans la seconde édit. de la II.º p. (1654) du Rec. de Screy et dans les suivanles.

<sup>(4)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces du duc de Saint-Aignan insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

ordres du Roi, premier gentilhomme de la Chambre, lieutenant général de ses armées, gouverneur du Havre de Grâce, mort le 16 Juin 1687 à 80 ans. Il fut reçu à l'Académie française le 8 Juillet 1663.

- « Quant à ses poésies, dit l'abbé d'Olivet, le peu qu'il en a laissé sortir de son Cabinet montre qu'il possédait les règles de l'art comme ceux qui en font leur principal objet; mais, que par une finesse de l'art même, il y répandait de ces négligences méditées qui donnent lieu de croire qu'on n'en a fait que son amusement.
- « J'ajoute que si l'on prenait la peine de ramasser les lettres et toutes les pièces que l'on a de sa façon, imprimées dans les volumes du *Mercure*, dans les Œuvres de Scarron, dans celles de Mad. Des Houlières, dans le Recueil des pièces académiques du Sieur de Vertron et peut-être ailleurs, on en formerait un assez gros volume in-12. »

Le duc de Saint-Aignan fut jaloux de concourir au Palinod de Caen en 1667 et il y remporta le prix de l'ode trançaise. Cette ode a été publiée dans les Trois siècles palinodiques. 1898. 2 vol. in-8.

D'après l'abbé de Marolles, le duc de Saint-Aignan aurait composé une tragédie de Bradamante, 1637.

Le Recueil de Conrart renferme du duc de Saint-Aignan:

- T. XI, in-fofio (p. 489) des vers sur Louis XIV : Lors que ce grand Louis, le démon des batailles
  - T. V. in-folio, une lettre en vers : Par un soleil ardent et beaucoup de poussière

REC. SOMMAVILLE, 1660

Pour Me Adam (1)

Ornement du siècle où nous sommes

A consulter: Goujet: Bibt. franç.T. XVIII, p. 223.—Titon du Tillet: Parnasse français.

### SAINT-ALEXIS

On lit un sonnet sig. P. C. de Saint-Alexis dans les Premières œuvres du sieur Pedoue. Chartres. L. Peigné. 1636. In-8 (2). Ce sonnet est placé en tête de la partie « Lettres et advantures satyriques. » (3). François de Pedoue a adressé à Saint-Alexis une ode « Sur la mort de Monseigneur le Cardinal de Rais. » et sa première « Advanture » également en vers.

Saint-Alexis est cité dans le Poème coquet de la Bouteille (Muse Coquette, 1659), qui n'est autre que la Pièce de Cabinet de Carneau, en compagnie de Faret, Beys,

<sup>(1)</sup> Cette épigramme a été faite après l'impression des Chevilles (1644).

<sup>(2)</sup> Ces Premières œuvres ont été réimprimées à Chartres en 1866 avec une notice de M. Lucien Merlet, mais cette seconde édition ne donne pas la date de publication de l'édition originale; nous avons trouvé cette date sur le Cat. Monmerqué. 1851.

<sup>(3)</sup> Cette partie renferme une lettre en vers à Tristan « poète de Monsieur, frère du Roy » et une « Resverie de fièvre » au sieur Théophile.

Colletet, Benserade, Desmarets, Mareschal, Du Rier, l'Estoile, Maistre Adam, Robinet et Pelletier.

NOUV. REC. LOYSON. 1654. Sur la poudre de Cypre, St. Belle, vous ne me donnez rien

### SAINT-AMANT

Saint-Amant (1) n'eut du ciel que sa veine en partage:
L'habit qu'it eut sur lui fut son seul héritage
Un tit et deux placets composoient tout son bien;
Ou, pour en mieux parler, Saint-Amant n'avoit rien.
Mais quoi! las de traîner une vie importune,
Il engagea ce rien pour chercher la fortune,
Et tout chargé de vers qu'it devoit mettre au jour,
Conduit d'un vain espoir, il parut à la Cour.
Qu'arriva-t-it enfin de sa muse abusée?
Il en revint couvert de honte et de risée;
Et la fièvre au retour, terminant son destin.
Fit par avance en lui ce qu'auroit fait la faim.

C'est en ces termes que Boileau a crayonné le portrait de Saint-Amant. Ce portrait, dans lequel on ne retrouve aucun des traits de l'original, fait peu d'honneur au Satirique si on se reporte à l'époque où il a été composé (1662), soit au lendemain même de la mort du poète.

Saint-Amant n'était pas un parasite. Urbain Chevreau, qui l'avait connu et fréquenté, en a porté le témoignage (2) : « Dès sa jeunesse, il s'était familiarisé avec les « Grands, qui étaient ravis de l'avoir à leur table : et quoi qu'il fut très libre avec « eux, il n'abusait point de la liberté qu'ils lui permettaient par l'estime singulière qu'ils « avaient pour lui ». Et ces « Grands » s'appelaient : Henri, duc de Montmorency, Henri de Gondy, duc de Retz. le comte d'Harcourt, le duc d'Arpajon, le comte de Liancourt, le duc de Mortemart, etc., etc. On ne rencontre, dans ses Œuvres, aucune de ces pièces laudatives (3) si nombreuses sous la plume des poètes de cette époque et même chez

Dès qu'ils sont nes, ils causent, ils se joüent; Ils vent tous seuls, ils censurent, ils loüent, Il ne leur faut nourrice ny valet, It ne leur faut ny fraize ny colet; Quoy que tous nuds, ils semblent estre braves; Leurs libres pieds haïssent les entraves; Du sort vulgaire ils dètestent l'erreur; Ils ont sur tout la bassesse en horreur; Pour leur fortune aucun Grand ils ne prient; Ils ne sont point de ces oiseaux qui crient:

Fay-moy du bien et j'en diray de toy;
Tous gueux qu'ils sont, ils ont un cœur de roy:
Ils dancent droit, ils chantent sans se feindre;
Le penser mesme ils se meslent de peindre;
Ils font briller la rime et la raison;
La flatterie est un lasche poison
Que leurs papiers ne souffrent ny ne baillent;
Ils sont hardis, ils gourmandent, ils raillent;
Mais noblement et tousjours à propos,
Et quelquefois ils discourent des pots.

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Saint-Amant insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Chevræana.

<sup>(3)</sup> Saint-Amant s'est expliqué à cet égard, dans son Epître à Mr de Villarnoul, avec une netteté qui ne laisse prise à aucune équivoque. Parlant de ses vers, il dil :

des poètes d'un talent réel : Maynard, Tristan L'Hermite, Bois-Robert, etc. La biographie de Saint-Amant réduit d'ailleurs à néant toutes les allégations de Boileau :

Anthoine Girard (1), dit Marc Anthoine de Gérard, écuyer, sieur de Saint-Amant (titre auquel il n'avait aucun droit), né à Rouen, dans la religion protestante, le 30 septembre 4594, était l'aîné des quatre enfants d'un riche bourgeois et marchand. Son père, Anthoine Girard, avait une fortune assez considérable pour lui permettre de s'associer le 17 Janvier 1619 avec les d'Azémar, gentilshommes verriers d'origine languedocienne, dans le but d'acheter et d'exploiter la verrerie fondée par de Garsonnet en 1605 dans la capitale de la Normandie. Anthoine Girard taisait l'avance de tous les fonds nécessaires (2), et ce, en vue du mariage d'une de ses filles, Anne (née le 15 Novembre 4596), avec l'un des d'Azémar, Pierre, mariage célébré en Avril 1619.

Après la mort de son père (18 Novembre 1624) Saint-Amant se convertit au catholicisme (3). Ce changement de religion amena la rupture de ses relations avec sa famille et on ne peut attribuer à une autre cause son opposition au renouvellement du privilège de la Verrerie de Rouen accordé aux d'Azémar (lettres patentes du 15 Mai 1627), sous le prétexte qu'il était en possession d'un brevet du 10 Juin 1627 lui octroyant le dit privilège. Après de nombreux incidents de procédure, le Parlement de Normandie, par arrêts des 6 et 23 septembre 1627, le débouta complètement de son opposition, faute par lui de produire l'original de ce brevet. Saint-Amant dut se résigner à sa déconvenue et il se réconcilia par la suite avec sa sœur car la Verrerie de Rouen, où il fit de nombreuses apparitions, resta en possession des d'Azémar et de leurs descendants jusqu'en 1661. On ne doit donc attacher aucune importance aux termes dont il s'est servi (et qui tendraient à faire croire qu'il avait obtenu cette même Verrerie) dans ses deux pièces : « Le Placet au Chancelier Séguier pour son privilège de Verrerie » et « Le Cidre ». Le Placet constitue une demande en règle; le Cidre, dans lequel il célèbre les produits de sa « Verrerie », est un remerciement à Séguier de lui avoir « fait avec de la cire une fortune de cristal ». En effet, pendant que Séguier détenait les Sceaux, le privilège de la Verrerie de Rouen était renouvelé à perpétuité « aux d'Azémar et à leurs descendants » (24 Novembre 1635). Les démarches pressantes du poète qui considérait alors comme siens les interêts de ses neveux, peuvent n'avoir pas été étrangères à ce renouvellement et la postérité doit certes en tenir compte à ce brave Normand doublé d'un Gascon.

Ce curieux incident méritait une mention particulière. Voici maintenant les grandes

Cause du salut de mon âme, Divin prélat, sainct orateur.

<sup>(1)</sup> Le privilège de la 1ºº partie des Œuvres de 1629 est donné à Antoine Girard, escuyer, sieur de Saint-Amant. Celui de la 11º partie et des suivantes porte Antoine de Gérard.

<sup>(2)</sup> Contrat de société entre les d'Azémar et Antoine Girard, 19 Janvier 1619, publié dans la Notice sur la Verrerie de Rouen par A. de Girancourt, Rouen, 1867, In-8, p. 34.

<sup>(3)</sup> Vous, par qui j'espère estre exempt De choir en l'éternelle flamme, Apostre du siècle présent,

<sup>(</sup>Le Contemplateur, ode dédiée, en 1628, à Philippes Cospéan, évêque de Nantes. T. 1, p. 29. Edition Livet)

lignes de la vie de Saint-Amant, il les a tracées lui-même dans les préfaces de ses Œuvres et dans ses poésies :

Anthoine Girard fit ses études à Rouen et vint à Paris vers 1618 ayant en poche « son noble coup d'essay », l'ode sur La Solitude; cette ode lui valut une assez grande notoriété.

Dès son arrivée le jeune poète, après avoir pris le nom de Saint-Amant, se lie avec l'abbé de Marolles, fréquente à la fois, de 1618 à 1629, l'Hôtel de Rambouillet (1) et les meilleurs cabarets de la capitale : la Pomme de Pin, le Cormier, etc., auxquels il reste fidèle jusqu'en 1650. Dans ces derniers, il rencontre (de 1620 à 1630) Théophile, Molière d'Essertines, Bilot, le baron de Saint-Brice, Gilot, roy de la débauche, Chassaingrimont, Belot, Marigny « rond en toutes sortes », Maricourt « franc-Picard à la rougetrogne », Faret « le Vieux, noble portrait du vieux Silène », Brun (de Dôle), le futur diplomate au service de l'Espagne, Bardin, plus tard académicien, Grand-Champ, Butte, La Motte, Chateaupers « au nez à crocheter bouteilles », De Lastre, sans oublier l'illustre chef de la Confrérie des monosyllabes : le Comte d'Harcourt (2). Tous ces bons biberons échauffent sa verve et c'est en leur joyeuse compagnie, au milieu des verres et des brocs, qu'il improvise ses meilleures poésies, ses pièces bachiques les modèles du genre. Au contraire l'Hôtel de Rambouillet ne lui inspire que des fadeurs. Entre temps, Saint-Amant assiste au siège de La Rochelle (1628). Il se rend à Londres en 1631, à Rome en 1633 avec le Maréchal de Créqui, et rapporte de la Ville Eternelle le petit poème : La Rome ridicule. Il accompagne le Comte d'Harcourt dans l'expédition navale des îles de Lérins (1639), expédition racontée dans son Passage de Gibraltar. En 1644, à Londres, toujours avec son inséparable d'Harcourt, ambassadeur extraordinaire de France près la cour d'Angleterre, il compose l'Albion (poème qui n'a vu le jour qu'en 1855 grâce aux recherches de M. Ch. Livet). En Septembre 1647, il s'arrête à Collioure allant rejoindre le « Cadet à la Perle » nommé vice-roi de Catalogne, mais brusquement rappelé par le duc de Retz, il remonte vers Prinçay en Bretagne. Rentré à Paris, Saint-Amant subit le blocus de la Fronde et dans les premiers mois de 1649 se met en route pour la Pologne. Arrêté comme espion en traversant les Pays-Bas, il est rendu à la liberté, passe par Amsterdam et arrive enfin à Varsovie.

Là Saint-Amant dans ce rebut, Le ventre ereux comme son Luth, Pense vivre de la fumée Du tabac de sa renommée, Et du maigre et sobre Faret Fait le Dieu de son cabaret.

2) La Confrérie des Monosyllabes comprenait trois membres : Le Comte d'Harcourt le Rond, Faret le Vieux et Saint-Amant le Gros.

<sup>(1)</sup> La satire de Boissière (voir p. 162) « La Pauvreté des Muses » composée vers 1625 (en tout cas, avant 1628), cite Saint-Amant, avec Malherbe, L'Estoile, Gombaut, etc.:

C'est probablement aussi à cette période de sa vie qu'il convient de rapporter le curieux extrait de la notice sur Saint-Amant par G. Collete (Vie des poètes français, manuscrit brûle dans l'incendie de la Bibl. du Louvre): « Un jour je vis ce poète qui cheminoit sur le Pont-Neuf, sans s'apercevoir qu'il laissoit tomber de sa poche des paperasses qu'il portoit à son imprimeur. Je m'approchoy de luy fort civilement et luy rendant ses manuscrits, je luy dis : Si on vous connoissoit moins, on vous voleroit bien davantage! »

Après six mois de séjour dans cette capitale il part pour Stockholm et ne remet le pied en France qu'en Janvier 1651. Sa santé, fatiguée par de continuels déplacements et par des excès de toute sorte, l'engage à chercher un repos bien mérité. Il donne en 1653 son Moïse sauvé dont le public avait attendu l'apparition avec autant d'impatience que celle de la Pucelle de Chapelain. Les deux poèmes reçoivent le même accueil et l'échec du Moïse sauvé, tourné en ridicule comme l'avait été la Pucelle, désespère Saint-Amant et le fait se tourner vers la religion. Les belles Stances (1656) (1) dédiées à son compatriote Corneille sur sa traduction de l'Imitation de Jésus-Christ consacrent cette évolution, heureuse au point de vue moral mais désastreuse au point de vue littéraire, car sa muse engourdie se réveille seulement sous la pression de la nécessité dans le but d'attirer l'attention de quelque personnage de marque. Il réunit ainsi en 1658 les poésies qu'il avait gardées depuis 20 ans pour les offrir au duc de Mortemart; en 1660 il adresse à Hugues de Lyonne son poème sur la Suspension d'Armes (1659), prélude de la paix entre la France et l'Espagne, La future naissance du Dauphin en 1661 lui inspire une pièce aussi mauvaise par le fond que par la forme. Cette pièce La Lune par-

(1) Au début de cette année 1656, Saint-Amant, installé chez Costar, n'était pas eublié par ses amis de Paris: Pinchesne, le neveu de Voiture, le correspondant de l'archidiacre du Mans, écrivait à ce dernier : « Si Mensieur de « Saint-Amant est encore en vos quartiers je vous prie... Mais il vaut mieux que je le dise en vers et ce stile sera « plus de son goût et de son génie :

Si vous tenez encore au Mans, L'honneur de tous les Saint-Amans; (Car plus d'un il en est en France) Ayez la bonté de souffrir, Que je le fasse souvenir, De ce Voiture à grosse panse, Avec qui, devant son trépas, Lu sienne a fait maints beaux repas. Vous lui direz que son parent, Quoique de taille différent, Aux gros ne laisse pus de boire; Et que s'il vient étant iei, Nous prendrons des mânes souci, Et trinquerons à la mémoire Des deux Voiture qu'il chérit, L'un le Corps, et l'autre l'Esprit.

Pauquet tenant la plume pour Costar, répond à Pinchesne : « Le pauvre patron a la fièvre et la goutte depuis trois jours... Monsieur de Saint-Amant, qui est toujours icy, se sent votre obligé du souvenir que vous avez de luy. Pour l'epigramme que vous lui avez envoyée, je vay vous en cepier une qu'il fit hier dans cette chambre, peur remercier une dame qui lui avait donné du tabae :

Nymphe, dont j'ay l'âme charmée Ton présent quoy que cher, m'est pourtant importun, Me donner un bout de petun N'est-ce pas en un mot me payer de funée? Cependant (et soit du sans jeu)

Mon cœur suceptible du feu, Comme un bois vieil et sec se pourroit bien esprendre, Dieux! il brusle desja, mais qu'il durera peu, Le petun et le cœur s'en vont réduits en cendres.

(Extrait du Manuscrit 15125, fds. français, Bibl. Nationale)

Les Lettres de Costar (première partie, 1658) en renferment deux adressées à Saint-Amant. Veici un extrait de la deuxième, qui prouve de quelle considération jouissait le poète :

« Premièrement permettez moy de vous appeller mon très cher Monsieur. Secondement, croyez s'il vons plaist, que j'ay querele mon Imprimeur, d'avoir retardé de pres de trois mois, l'edition de men Livre, parce que j'avois impatience de vous le donner, et de me servir de cette occasion pour vous renouveller le serment de mon zele, de ma ferveur et de ma passion pour vostre personne. Car enfin, Monsieur, je suis encere tout plein de vous, et j'en parle à toute heure, en tous lieux, et à tout le monde. Vostre esprit, dont on ne pent assez loüer la grandeur et la neauté; vostre humeur si égale, si sociale, si accommodante; vostre bonté des temps héroiques; vostre sincérité, vostre discrétion, et sur tout vostre solide piété, m'ont charmé de sorte, que je seus bien que ce charme durera, et qu'il ne finira qu'avéque ma vie. La vertu de cet enchantement s'est estendné sur toute la famille saus exception. Nostre petit Marquis ne se lasse point de charluper la goutte à vostre santé il est admirablement secondé par M. Cauquet, et avec un peu moins de force par M. Girault. Cette précieuse santé est célèbree solemellement tous les jours de réjoüissance; et toutes nus innocentes débauches retentissent de votre nom. Il ne laut pas que j'oublie une inviolable loy que je fais pratiquer rigoureusement, c'est, Monsieur, que quiconque est si hardi que de prendre la place que vous aviez choisie à una petite table rondé, est contraint d'en sortir honteusement, ou d'en soustenir la dignité : Si ce n'est par de bons mots, et par de belles railleries, au moins par de fréquentes brindes, et par des razades réitérées ».

lante dont l'existence a été contestée jusqu'en 1899, renferme quatre méchants vers contre les faux monnayeurs :

Dy luy qu'aulant je hay ceux dont l'énorme crime Semble faire un Bastard d'un prince légitime, Couvrant de sa figure un airain déguisé, Qui bien que traistre et vil, pour noble est exposé.

qui pouvaient être pris pour une allusion au Masque de fer.

Ces quatre vers ou les critiques qui les précèdent contre les financiers, — critiques d'une opportunité donteuse au lendemain de l'arrestation du surintendant Fouquet, — étaient de nature à provoquer la mauvaise humeur du Roi, et le poète qui attendait de Louis XIV un dernier secours, voyant cette illusion s'évanouir, s'éteint dans un état voisin de la misère (Décembre 1661).

L'arrêt l'antaisiste et inique de Boileau a pesé pendant deux siècles sur la mémoire de Saint-Amant et on doit se demander à quel mobile a obéi, en le formulant, le Légis-lateur du Parnasse.Pourquoi cette critique méprisante, visant autant l'homme que l'écrivain, à l'égard d'un poète qui l'avait à peine connu et dont le seul tort était d'appartenir à la génération précèdente ?

La physionomie sympathique du Bon Gros, aimant également le vin et le beau sexe :

Je me fay friser lous les jours, On me relève la moustache; Je n'entrecoupe mes discours Que de rots d'ambre et de pistache; J'ay fait banqueroute au petun;

L'excès du vin m'est importun: Dix pintes par jour me suffisent; Encore, ô falotte beauté Dont les regards me déconfisent, Est-ce pour boire à la santé!

physionomie si différente de celle de son détracteur, serait-elle la raison déterminante de l'animosité de Boileau ? C'est probable. Il est juste cependant de reconnaître que le caractère bilieux et irritable du Satirique et ses déceptions du côté féminin (1) ont lar-

<sup>(1) «</sup> Despréaux avoit pour maîtresse et recherchoit en mariage Melle Cramoisi, fille d'un fameux libraire. Il « fut informé qu'elle voyoit fréquemment un Mousquetaire, et qu'elle l'introduisoit même le soir dans sa chambre.

<sup>«</sup> Le Poète, pique jusqu'au vif parce qu'il s'en croyoit aimé, résolnt sur-le-champ de ne se marier de sa vie, jugeant « par son avanture que tous les femmes étoient infidèles. C'est dans cet esprit qu'il avance dans sa X « satire que « Paris ne possédoit dans son sein que trois honnètes femmes. Quoi qu'il en soit, il renonça à Milo Cramoisi, et lui

<sup>«</sup> envoya seulement pour adieu les quatre vers suivans :

Pensant à notre mariage, Nous nous trompions très lourdement;

Vous me croyiez fort opulent,
Et je vous croyois sage.

<sup>«</sup>  $M^{\Pi_0}$  Cramoisi lui lit celte réponse, ou le Mousquelaire la fit, sons le nom de sa Maistresse :

Pour un fat je n'étois point née, J'ai du cœur et de la vertu;

Je ne l'aurois point fait cocu, C'est là ta destinée.

<sup>«</sup> C'est ainsi que Despréaux se voua par dépit à un célibal éternel. »

Deslorges-Maillard n'avance pas cette historiette à la légère, il a soin de citer ses sources. « Je la tiens de Mr « Roger, beau-père de Mr de Cadeville, maréchal de camp. Mr Roger étoil fort lie avec Mr de La Caunelaye, maré-« chal de camp et gouverneur de Belle-Isle. Celui-ci, qui avait été l'ami de cœur de l'illustre Despréaux, tenoit de sa

<sup>·</sup> bouche le l'ait que je vais vous raconter. »

gement profité à notre littérature. On a eu seulement le tort de prendre à la lettre, et sans se donner la peine de lire les pièces du procès, des jugements piquants peut-être mais dont l'exactitude est plus que contestable. En tout cas, Saint-Amant a trouvé un spirituel défenseur : Raoul Ponchon, et ce défenseur a confondu Boileau avec les arguments dont le « Bon Gros » se serait servi lui-même si l'attaque avait paru de son vivant. Voici quelques strophes de la pièce « Le Vin » de Raoul Ponchon :

Malheur au poète malade Qui ne sait boire que de l'eau. Il peut lenter son escalade, Il ne saurait monter bien haut. Pour lui le grand Phoïbos rechigne Vive la Vigne! Et Pegase a des éparvins Vive le Vin!

Croyez bien aussi qu'un poète
Buveur de bière est assommant:
Me suffit de citer Gæthe,
Mais voyez le gros Saint-Amant:
Il est gai sur toute la ligne,
Vire la Vigne!
C'est un bon joyeux écrivain,
Vive le Vin!

Quoi qu'en pense cette carcasse Qu'on nomme Despréaux-Boileau, On boit du vin sur le Parnasse! Heureusement que ce fourneau Ne s'appelle pas Desprevigne, Vive la Vigne! Desprévigne ainsi que Boivin! Vive le Vin!

Appréciations littéraires. — Voici d'abord celle de Costar, écrite bien avant la mort du poète, et qu'il a formulée dans son Mémoire à Mazarin sur les gens célèbres en France :

« Bon poète pour le burlesque, très mauvais pour l'héroïque; son Moyse est une chose pitoyable; il a pourtant de belles descriptions. »

Les critiques du XIX° siècle ont rendu meilleure justice à Saint-Amant, à l'exception de M. Petit de Julleville dont la notice, dans son Hist.de la Langue et de la Littérature française, manque tout au moins d'exactitude (1). Il est probable qu'il avait noté

<sup>(1)</sup> M. Petit de Julleville indique la date de 1623 pour la composition des deux odes: La Solitude (qui est antérieure à 1618)et le Contemplateur (qui est de 1627).11 cite seulement deux recueils du poète, celui de 1629 et celui de 1646 (?) La préface de Faret qu'il attribue à l'édition de 1646 (?) est celle de 1629, et en mettant 1646 il a voulu dire 1643 (II- partie); il ne parle ni de la III- partie (1649) ni du Dernier recueil (1658).

seulement les titres de nombre de poésies de Saint-Amant si on en juge par son appréeiation du petit poème « Le Melon » : « Quoique ce soit beaucoup d'un poème sur un fruit même gros » !

## MM. E. Faguet et G. Lanson vont donner la note exacte :

- « Son œuvre se compose d'une foule de pièces de circonstance assez courtes pour la plupart, et d'un grand poème intitulé Moïse, que Boileau a cruellement et assez ministement raillé. Les poésies amoureuses ne s'élèvent pas au-dessus de l'agréable; sestableaux « réalistes » comme nous dirions ont souvent un relief étonnant. Son Poète crotté trop long, a des pages excellentes, et il y a à glaner dans ses descriptions du Paris d'alors. Dans ce genre il nous apparaît comme un Regnier inférieur ou comme un Boileau des premières satires qui serait plus pittoresque. Mais il a été, comme presque tous les poètes du XVII° siècle, un peintre de la nature attentif, passionné et souvent très heureux.....
- « Saint-Amant n'a nullement dérobé la grande réputation qu'il eut de son temps, et n'a nullement mérité le ridicule dont le groupe de 1660 prétendit le couvrir. Il n'eut qu'un malheur, celui après avoir réussi trop tôt par des ouvrages secondaires, de faire attendre trop longtemps et de donner trop tard sa grande œuvre. Le Moïse parut en 1653, et c'était un poème dans le goût de 1630; et l'école de 1660 était déjà là toute prête à rejeter dans l'ombre les productions de la génération précédente ». (E. Faguet : Hist. de la Litt. franç.)
- « Saint-Amant est un des plus curieux esprits et des meilleurs poètes du temps; il y avait vraiment quelque chose en lui. De culture peu classique, peu superstitieux des anciens, indépendant de Malherbe, admirateur de Rabelais, Marot et Du Bartas, il connaît Bacon, il aime le Don Quichotte, Lazaville de Tormes, subit peut-être l'influence de Gongora et sûrement celle de Marini. C'est un précieux qui se plaît aux pointes et aux concetti. Mais il est un des créateurs du burlesque : en lui se manifeste la parenté étroite du burlesque et du précieux, deux déformations de la nature par l'esprit. Par le précieux et le burlesque s'enveloppe et se gâte trop souvent sa vraie et excellente originalité, qui était de voir et de peindre la nature. Saint-Amant serait un réaliste puissant, s'il n'avait la manie, que lui impose la mode, de tout dire finement ou comiquement. Il a un sentiment vif de la nature; c'est un grand peintre de paysages, qui note les impressions de l'air et la lumière avec une délicate justesse; je ne sais s'il n'a pas un mérite unique au XVII<sup>e</sup> siècle, il a vu et senti la mer. Il sait voir et rendre les réalités quotidiennes ou vulgaires de la vie, scènes de cabaret, intérieur, pêche à la ligne, natation. Il a le sens des différences, il a appris à voir dans ses voyages les aspects singuliers des pays exotiques : le mob anglais, une hôtellerie romaine, une armée polonaise et tartare, tout cela est noté avec une remarquable précision. Peu lyrique, point épique, point religieux, il n'a su mettre dans son Idylle héroïque de Moïse sauve que des descriptions de paysages, des impressions de la vie et de la réalité communes ; et par là ce mauvais poème contient des vers et des couplets de premier ordre. Parfois, il met

dans le pittoresque trivial une largeur de style, une richesse de couleur qui font penser à Rubens ou du moins à Jordaens. En un autre temps, il serait sorti un grand poète ». (G. Lanson : Grande Encyclopédie) (1)

#### BIBLIOGRAPHIE DE SAINT-AMANT

#### 1º Les Œuvres.

Les Œuvres du sieur de Saint-Amant. A Paris. De l'imprimerie de Rob. Estienne. Pour François Pomeray et Toussainct Quinet, au Palais, en la grande et petite Galerie. M. DC. XXIX (1629). Avec privilège du Roy (Marque typographique de Rob. Estienne) (2).

In-4 de 12 ff. lim. pour le titre, l'épître dédicatoire à Monseigneur le duc de Retz sig. Saint-Amant, la préface sur les Œuvres de Mr de Saint-Amant par son fidelle amy Faret. l'Avertissement au lecteur, le privilège du Roy accordé pour dix ans à *Marc Antoine de Girard*, escuyer, sieur de Saint-Amant, daté du 5 Février 1629, avec achevé d'imprimer du « mardi 27 Février 1629 », la table des pièces et les fautes remarquables; et p. 1 à 255.

Une autre édition (contrefaçon très probablement) a paru sous la même date:

Les Œuvres du sieur de Saint-Amant. A Paris. De l'imprimerie de Rob. Estiene (sic). Pour François Pemeray et Toussainct Quinet, etc... Avec prévilège (sic) du Roy (la marque typographique de Rob. Estienne diffère légèrement dans les détails de celle de l'édit. précédente).

In-4 de 12 ff. lim. et 255 p. Le privilège est daté également du 5 Février 1629, mais l'achevé d'imprimer porte « mardi 27 Février 1627 (au lieu de 1629) \$. La mise en page du privilège tout comme les nouveaux en-têtes et culs-de-lampe prouvent qu'il s'agit d'un tirage absolument distinct et, nous le répélons, d'une contrefaçon.

La Suitte des Œuvres du sieur de Saint-Amant. A Paris. Chez François Pomeray, au Palais, en la Gallerie des Libraires, près la Gallerie des Prisonniers, à la Pomme d'Or. M. DC. XXXI (1631). Avec privilège du Roy (Marque typographique de François Pomeray).

In-4 de 4 fl. lim. pour le faux titre imprimé, le titre, l'épître dédicatoire à M<sup>r</sup> de Liancourt sig. Saint-Amant, l'extrait du privilège du Roy donné pour six années, et la table ; et p. 1 à 68. L'extrait du privilège du Roy vise deux lettres patentes, l'une du 5 Février 1629, l'autre du 16 Août 1631 et l'achevé d'imprimer est du 26 Août 1631 ; l'épître dédicatoire a été reproduite par M. Ch. Livet, dans son édit des Œuvres complètes de Saint-Amant (Bibl. elz.), d'après une édition de 1647 dans laquelle une phrase est tronquée.

La Première partie et sa « Suitle » ont été réimprimées en 1632 sous le titre :

<sup>(1)</sup> M. G. Lanson a commis, dans sa notice, la même erreur que M Brun, Saint-Amant n'a jamais possédé la Verrerie de Rouen qui était encore en 1664 aux mains de sa sœur et des enfants d'Azémar (voir les documents justificatifs de la brochure de M. de Girancourt : La Verrerie de Rouen, 1867, 1n-8.

<sup>(2)</sup> Un exemplaire de cette édition, dans une reliure de Le Gascon, avec un sonnet autographe de Saint-Amant, a été vendu 2.020 fr. (Bibl. du Comte de Lignerolles, 1894).

M. Jal rapporte qu'il tenait « par un échange, d'un amateur anglais qui le lui donna il y a vingt ans. l'exemplaire des Œuvres du sieur de Saint-Amant, 1629, in-4, qui appartenait au cardinal de Richelieu et que lui offrit sans doute le poète. Le volume relié en vean brun, porte sur le dos cinq fois les armes de Richelieu sur un champ de flammes, et sur les plats, les mêmes armes sur un lond chargé d'ancres sans nombre, tous ces ornemens soigneusement dorés. » (Diet. critique de biog. et d'hist., 2• édit. 1872)

Les Œuvres du sieur de Saint-Amant. Sur l'imprimé, à Paris, de l'Imprimerie de Rob. Estiene (sic) pour François Pomeray et Toussainet Quinet, au Palais, en la grande et petite Galerie. M. DC. XXXII. Petit in-4 de 12 ff. lim. et 255 p.; pour la Suitte : 2 ff. et 68 p.Il n'y a pas de privilège.

Dans cette édition, le poème de *la Sotitude* est dédié à M<sup>r</sup> de Bernières, président en la Cour de Parlement de Rouen.

Les Œuvres et Suitte des œuvres du sienr de Saint-Amant. Seconde édition reveüe, corrigée et augmentée de nouveau. A Paris, chez Nicolas Traboulliet, au Palais, en la Galerie des Prisonniers, à la Tulippe. M. DC. XXXIII (1633). Avec privilège du Roy.

In-8 de 10 ff. lim. y compris le titre et le privilège ; p. 1 à 256; pour la Suitte : 2 fl. lim. y compris le titre s. l. n. d.,p. 1 à 63 (cette dernière numérotée par erreur 53).

Il est dit à la suite du privilège que François Pomeray « a cédé et transporté tous les droicts à luy concédez des dits deux privilèges sus-dattez (5 Février 1629 et 16 Août 1631) à Nicolas Deforges, maistre fondeur et libraire à Paris, pour en jouyr par le dit Deforges du temps qui reste à expirer des dits deux privilèges, ainsi que le contient plus au long le contrat qui, pour cet effect, a esté passé enlr'eux par devant les notaires du Chastelet de Paris.

« Et le dit Nicolas Deforges a cédé et transporté tous les droicts à luy concédez par le dit François Pomeray à Nicolas Trabouillet (sic), marchand libraire à Paris, etc. »

Chose curieuse, dans cette « seconde » édition d'après le titre, La Solitude est dédiée à Alcidon, et il n'est plus question de  $M^r$  de Bernières.

Les Œuvres du sieur de Saint-Amant. Seconde partie, A Paris, chez Toussainet Quinet, au Palais, sous la montée de la Cour des Aydes. M. DC. XLIII (1643). Avec privilège du Roy (Marque typographique de Toussainet Quinet).

In-4 de 7 ff. lim. pour le titre, l'épître dédicatoire à Mgr le Comte d'Harcourt sig. Saint-Amant, le privilège du Roy donné pour dix ans à Marc-Antoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, daté du 27 Mars 1643, avec achevé d'imprimer du 24 Avril 1643, l'avis « Au Lecteur », les fautes d'impression « lesquelles je prie le lecteur de corriger avec la plume », la table ; et p. 1 à 140.

Cette seconde partie complète généralement une seconde édition in-4 donnée par Toussainct Quinet, sous la date de 1642, de la I<sup>re</sup> partie et de sa Suite. L'avis « Au Lecteur » et les deux épigrammes (p. 139 et 140) n'ont pas été reproduits par M. Ch. Livet dans son édit. de la Bibl. etz.

Les Œuvres du sieur de S' Amant. Troisiesme partie. A Paris. Chez Toussainct Quinet, au Palais sous la montée de la Cour des Aydes. M. DC. XLIX (1649). Avec privilège du Roy (Une corbeille de fleurs au lieu de la marque typographique de Toussainct Quinet).

In-4 de 8 fl. liminaires pour le titre, l'épître dédicatoire à Monsieur le Comte d'Arpajon et de Rhodes, marquis de Séverac, signée S<sup>t</sup> Amant, la table des pièces, et les Remarques sur les fautes d'impression ; p. 1 à 134. ; i fl. pour le privilège du Roy donné pour sept ans à Marc-Anthoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, à la date du 29 Avril 1649 avec achevé d'imprimer du 10 Juillet 1649.

Cette III<sup>o</sup> partie accompagne ordinairement la troisième édition in-4 des Œuvres de Saint-Amant donnée par Toussainct Quinet en 1651. Cette troisième édition comprend : la Première partie et sa suite avec l'« épître héroï-comique à Monseigneur le Duc

d'Orléans sur le siège de Gravelines » publiée en 1644 et le Caprice (du C..) paginé à part : la seconde partie avec la Rome ridicule, sous le titre de « Caprice ridicule. »

Un assez grand nombre d'exemplaires de cette édit. de 1651 ne renferment pas cette dernière pièce parce qu'ils sont mutilés (on a enlevé les pages 137 à 197). On peut supposer, pour expliquer cette suppression que Toussainct Quinet en réimprimant, ou Saint-Amant en complétant les deux premières parties, n'avait vu aucun inconvénient à y joindre la Rome ridicule répandue dans le public, — il est vrai, sous le manteau, — depuis plus de huit années, mais il faut croire que tel ne fut pas l'avis de l'autorité qui avait poursuivi, en 1643, l'imprimeur de l'édition originale in-4 (s. l. n. d.). Si elle n'emprisonna pas comme alors l'imprimeur, elle exigea la suppression de ce petit poème dans les exemplaires mis en vente.

Les raisons qui justifient cette interprétation sont les suivantes :

1º La mutilation des exemplaires est contemporaine de leur publication ; l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale, celui sur lequel a travaillé M. Ch. Livet, est dans ce cas.

2° Les éditions postérieures des Œuvres de Saint-Amant ne possèdent jamais la Rome ridicule. Elle a toujours été publiée séparément et à l'étranger.

3º Enfin, comme nous l'avons dit, l'édition originale avait entraîné des poursuites contre l'imprimeur (note manuscrite de Chapelain).

Par contre, il manque à la H° partie de l'édition mutilée de 165t, les deux épig, qui terminent l'édition originale de 1643, quoiqu'elles soient annoncées à la table.

Pour en finir avec notre examen de l'édition de 1651, nous ajonterons que les deux sonnets : « l'Eté de Rome » et « l'Hiver des Alpes » ont été reportés de la II° à la III° partie et que le dernier tercet du sonnet « l'Hiver des Alpes » a été complètement modifié. C'est là une des rares corrections faites par le poète contrairement à l'habitude de ses contemporains, Colletet, par exemple, qui revisait incessamment la forme de ses pièces.

Dernier recueil de diverses poésies du sieur de Saint-Amant. Imprimé à Rouen, et se vend à Paris, chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le deuxième perron, allant à la Sainte-Chapelle, à l'Escu de France. M. DC. tVIII (1658). Avec privilège du Roy.

In-4 de 8 ft. liminaires pour le titre, l'épître dédicatoire à Mgr le duc de Mortemart, la Prétace, le privilège du Roy accordé pour vingt ans à Antoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, l'un de nos escuyers, et gentithomme de la Chambre de nostre très-Chère et très-Amee sœur, bonne Amie et Alliée, la Sérénissime Reyne de Pologne et de Suède, et daté du 8 Octobre 1657 (l'achevé d'imprimer est du 15 Juillet 1658); p. 1 à 194; 3 ff. pour la table. A la suite: La Seine extravagante (titre de départ), p. 1 a 16; la page 16 contient un Advis qui commence ainsi: « La pièce précèdente est hors d'œuvre et n'a pû estre mise en son rang, parce qu'elle n'a esté faite qu'après l'impression du Livre, etc. »

Ce « Dernier recueil » est accompagné ordinairement de La Généreuse. Second idylle héroïque du sieur de Saint-Amant, etc. (voir p. 455).

Œuvres complètes de Saint-Amant. Nouvelle édition publiée sur les manuscrits inédits et les éditions anciennes. Précédée d'une notice et accompagnée de notes. Par Ch.-L. Livet. A Faris. Chez P. Jannet. Libraire. M. D. CCC. LV (1855). 2 vol. in-12.

Il manque à cette édition pour être complète :

1º Un sonnet de Saint-Amant qui se trouve au verso du titre de l'ouvrage suivant :

Le Mespris de la Cour imité de l'espagnol de Guevarre par Molière (d'Essertines) et

dédié à Mgr le Cardinal de La Valète. Paris. Toussainct du Bray. 1621. In-8 de 8 ff. n. chif. et 299 p. (Portrait de Molière d'Essertines).

2º Des variantes et trois strophes des vers de Saint-Amant dans le ballet des Bacchanalles, de l'Imprimerie du Roy. 1623. In-4.

3º Le petit avis « Au Lecteur » de l'édition originale du Passage de Gihraltar. t640. In-4.

4º Le curieux avis « Au Lecteur » de l'édition originale de la H° partie des Œuvres. 1643. In-4.

5° Les deux épigrammes « A la Gazette » et « Une ombre qui parle » de la dite II° partie : l'épigramme du mannscrit fr. 15125 de la Bibl. Nat., voir note p. 446.

6° L'épître dédicatoire « A la Reine de Pologne et de Suède, etc. », du Moyse sauve, idyle héroïque, etc. 1653. In-4. »

7º La Lune parlante, poème nocturne, etc. 1661. In-4.

Par contre, M<sup>r</sup> Ch. Livet a publié un poème inédit : L'Albion, caprice héroï-comique, dédié à Mgr le Maréchal de Bassompierre, daté de Londres du 12 Février 1644, et deux chansons.

Il serait fastidieux de relater les nombreuses éditions des Œuvres de Saint-Amant qui se sont succèdé de 1632 à 1670. Malgré l'apparition de la II° partie 1643, de la III° partie, 1649, les libraires jusqu'en 1660 ne firent réimprimer que la lre partie et sa Suite (sauf pour l'édit. in-4 de 1651). Après 1660, ils publièrent la lre p. et sa Suite, la II° et la III° p., mais laissèrent de côté le Dernier recueil, la Seine extravagante, la Généreuse, la Suspension d'armes et la t.une parlante.

#### 2º Pièces imprimées séparément.

La Solitude du sieur de Saint-Amant. S. l. n. d. (avant 1625). tn-12.

L'abbé de Marolles (Mémoires. T. 1. p. 77, édit. de 1755, 3 vol. in-12), dit formellement que cette pièce était composée en 1617.

L'Arion. M. DC. XXIII. Titre, p. 3 à 16. In-12. A la fin sig. Saint-Amant. En tête de la p. 3 on lit : Le poème d'Arion dédié à Mgr le duc de Montmorency.

Ce petit poème a été l'objet de nombreuses corrections, rares d'ailleurs chez Saint-Amant, si on compare ce texte de 1623 avec celui de l'édit. originale des Œuvres. 1629. Le dernier vers de la page 15:

Invincible Héros, mon unique Mécène

est devenu en 1629:

Invincible Héros, dont la valeur m'étonne

Reçoy ces nouveaux fruits que mu muse te donne

ce qui prouve que, jusqu'en 1623, le duc de Montmorency avait été l'unique protecteur de Saint-Amant, tandis qu'en 1629, le duc de Retz avait fait oublier son prédécesseur.

M<sup>r</sup> Ch. Livet n'a pas connu cette édition originale.

La Vigne. 1627. In-12. (Voir le Ménagiana, T. I, p. 20, édit. de 1715)

Le Passage de Gibraltar, caprice héroï-comique du sieur de Saint-Amant. A Paris, chez Toussainct Quinet, au Palais, sous la montée de la Cour des Aydes. M. DC. XXXX (1640). Avec privilège du Roy.

In-4 de 8 fl. n. chif. pour le titre et la préface n. s. se terminant par un curieux avis qui n'a pas été reproduit dans les éditions postérieures, pas-même dans l'édit. Livet ; et p. 1 à 35. Le recto de la page 35 est rempli par un sonnet et au verso on lit le privilège accordé pour vingt aus à Marc-Anthoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, daté du 22 Octobre 1640. Après le privilège se trouve l'autorisation de vendre et débiler seul le Passage de Gibraltar donnée par Saint-Amant à Toussainet Quinet le 17 Novembre 1640. Quelques exemplaires portent la date de 1641. (Bibl. de l'Arsenal, 11935)

Ce petit poème a été inséré dans la II<sup>e</sup> partie des Œuvres publiée en 1643, avec une strophe de plus : Ce vain Guzman, ce comte-duc

Caprice (Titre de départ). P. 1 à 6. In-4.

Cette pièce licencieuse est jointe ordinairement à quelques exemplaires de la II<sup>o</sup> partie des Œuvres, 1643, ou de l'édit. de 1651. In-4. — Elle a été imprimée également in-12, p. 1 à 7.

La Rome ridicule, Caprice, S. l. n. d. In-4.

Titre. P. 3 à 53; au verso de la page 53: In Roman Josephi Scaligeri Scazon; 1 ff. n. chiff. contenant le distique d'Erasme (en latin) et les « Sonnets italiens (trois) de l'Amant de Laure, qui est Pétrarque ».

Certains exemplaires, - on peut dire le plus grand nombre, - se terminent au distique d'Erasme (ceux de la Bibl. Nationale, de la Bibl. de l'Arsenal, du Cat. Rothschild sont dans ce cas), ils ne contiennent pas les trois sonnets de Pétrarque auxquels Saint-Amant fait allusion dans la XClX strophe.

La seconde édition est du format in-8 : La Rome ridicule, caprice. M. DC. XLIII (1643). Titre, p. 3 à 53.

La Rome ridicule a eu de nombreuses éditions, toutes publiées sous le manteau (1) et avec la rubrique d'une ville étrangère. La plus curieuse est celle-ci:

La Rome ridicule du sieur de Saint-Amant, travestie à la nouvèle ortografe; pure invention de Simon Moinèt, parisien; à Amsterdam, aux dépans de l'imprimerie de Simon Moinèt. 1663. Petit in-8 de 44 p.

Epistre héroï-comique à Monseigneur le duc d'Orléans, lors que Son Altesse Royale esteit au siège de Gravelines. A Paris, chez Toussainct Quinet, au Palais, sous la montée de la Cour des Aydes. M. DC. XXXXIIII (1644). Avec privilège du Roy. In-4.

Titre. P. 4 à 22 ; au bas de la page 22 « Saint-Amant » ; 1 ff. n. chiff. pour le privilège (cinq ans) daté du 15 Septembre 1644.

Sonnet pour la Sérénissime Reine de Pologne, durant son mariage (titre de départ), verso blanc. — Epistre à l'Hyver sur le voyage de Sa Sérénissime Majesté en Pologne (titre de départ). Au bas de la page 11 « Saint-Amant » ; p. 3 à 11. In-4.

Stances sur la grossesse de la Reine de Pologne et de Suède. t650. (Nicéron : Mémoires, T. XIX, p. 163)

Moyse sauvé, idyle héroïque du sieur de Saint-Amant. A la Sérénissime reine de Po-

<sup>(1)</sup> La description bibliographique des livres... de la librairie Techener. T. I, 1835, mentionne N° 2853: La Rome ridicule, caprice (par Saint-Amant), in-8. Au verso du dernier feuillet on lit: « Le lecteur est everty avoir à présent en cette édition la vraye Rome ridicule, corrigée par son autheur, où il a reconnu que l'on avoit obmis plusieurs cheses à ceux qui ont été imprimés par cy-devant l'annéo 1649 ».

logne et de Suède. Paris Augustin Courbé, etc. M. DC. Lift (1653). Marque typographique d'Augustin Courbé. (1)

In-4. Portrait en médaillon de Louise Marie, reine de Pologne et de Suède, peint par Juste et gravé en 1653 par R. Nantüeil (sic) avec ce quatrain :

Telle, et plus belle encor, la dirine Louyse, Sur le Thrône du Nort, brittant de ses atraits, Etonna le Sarmate, et vainquit de ses traits Casimir, et son frère et l'illustre Moyse.

par Monsieur l'abbé de Villeloin

frontispice de C. Vignon; 16 ff. liminaires n. chiff. pour le titre, l'épître dédicatoire à la Sérénissime Reine de Pologne et de Suède (avec en-tête et lettre ornée de F. C. (François Chauveau) sig. Saint-Amant, la Préface et le privilège du 20 Octobre 1653 donné pour vingt ans à « nostre ami et féal Marc Antoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, l'un de nos escuyers, et gentilhomme de la Chambre de nostre très-chère et très-amée sœur, bonne amie et alliée la Sérénissime Reyne de Pologne et de Suède » avec l'achevé d'imprimer pour la première fois du 22 Novembre 1653; au verso du 16° ff., un sonnet : faux-titre; p. 3 à 276, mais la pagination est fautive, la p. 110 est numérotée 100, la p. 196 porte 166, enfin la pagination saute de 208 à 229 (il n'y a donc, en réalité, que 256 p. chiff. (; enfin 4 ff. n. chiff. pour la table (qui est un vrai résumé du poème) et pour l'errata.

Stances à Monsieur Corneille sur son Imitation de Jésus-Christ. A Paris, chez Pierre le Pelit, etc. M. DC. LVI (1656).

In-4 de 24 p. chiff., sans compter le titre précédé d'un feuillet blanc.

La Généreuse. Second idylle héroïque du sieur de Saint-Amant. A son Altesse Madame la Princesse palatine, Sœur unique de la Sérénissime Reine de Pologne et de Suède. Imprimé à Rouen, et se vend à Paris, chez Antoine de Sommaville, sur les degrez de la Sainte-Chapelle, à l'Image Nostre-Dame. M. DC. LVIII (1658). Avec privilège du Roy.

In-4 de 8 ff. prét. n. chiff. pour l'épître dédicatoire à Son Altesse Madame la Princesse palatine sig. Saint-Amant, et l'avis « Au Lecteur »; p. 1 à 58; f ff. n. chiff. pour le privilège du Roy donné pour vingt ans à Marc Antoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, l'un de nos Escuyers, et Gentilhomme de la Chambre de nostre très-chère et très-amée Sœur, bonne amie et alliée, la Sérénissime Reyne de Potogne et de Suède. Ce privilège est daté du 8 Octobre 1657 et l'achevé d'imprimer (à Rouen) du dernier jour de Décembre 1657.

Poème fait l'année 1659 sur la Suspension d'Armes. A Monsieur de Lyonne, Commandeur des Ordres du Roy et Ministre d'Estat. A Paris, chez Guillaume de Luyne, libraire-juré, au Palais, à la Sale des Merciers, à la Justice. M. DC. LX (1660). Avec privilège du Roy (2).

In-4. Tître, p. 3 à 13, à la fin sig. Saint-Amant. Au verso de la p. 43 l'extrait du privilège du Roy donné au sieur de Saint-Amant, avec la cession de ce dernier à Guillaume de Luyne, mais sans la date de l'achevé d'imprimer.

<sup>(1)</sup> Ce poème a été ridiculisé, mais Desforges-Maillard, dans le Mercure de France de 1752 (Août) a publié une
« Lettre sur un vers de Saint-Amant » qui montre l'inanité de la critique de Boileau.
(2) Bibl. Nationale, Y\* 1120 Rés.

La Lune parlante, poème nocturne de Saint-Amant. Au Roy. A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la Salle Dauphine, à la Bonne-Foy Couronnée. M. DC. LX1 (1661). Avec privilège du Roy.

In-4 de 4 ff. lim. n. chiff. pour le titre, l'épître dédicatoire « Au Roy » sig. Saint-Amant ; et p.t à 15. Au verso de la p.15, on lit le privilège accordé pour vingt ans « à Marc-Antoine de Gérard, escuyer, sieur de Saint-Amant, gentilhomme de la Chambre de la Sérénissime Reyne de Pologne et de Suède, pour un poème de sa composition, intitulé La Lune parlante, ensemble plusieurs autres Poésies qui n'ont point encore veu le jour », daté du 8 Octobre 1657, mais l'achevé d'imprimer est du 19 Novembre 1661.

L'existence de ce petit poème (on le trouvera à l'Appendice) a été mise en doute par M<sup>r</sup> Paulin Paris et niée délibérément par les principaux biographes de Saint-Amant: M.M. Ch. Livet, V. Fournel et P. Durand-Lapie. On n'en connaît aujourd'hui qu'un seul exemplaire (le nôtre) qui a figuré en 1895 à la vente de la quatrième partie des livres du Comte de Lignerolles où il a été adjugé à un prix infime, car aucun des libraires ou amateurs présents ne paraît avoir connu sa rareté.

Des métaphores matheureuses sur les faux-monnayeurs, métaphores qui pouvaient s'appliquer au cas du Masque de fer, (?), expliquent peut-ètre la disparition de cette plaquette.

Saint-Amant n'a pas inséré dans ses Œuvres les deux pièces suivantes :

Son ode à Théophile: Esprits de feu, sçavants génies qui figure sans signature, il est vrai, dans l'édit, originale des poésies de ce dernier: Les Œuvres du sieur Théophile. A Paris, chez Pierre Billaine, ruë S. Jacques a la Bonne Foy. M. DC. XXI (1621). Avec privilège du Roy.

Le sonnet, à son ami Molière d'Essertines (voir T.I,p.255), dont nous avons déjà parlé, dans le Mespris de la Cour imité de l'espagnol de Guevarre par Molière et dédié à Mgr le Cardinal de la Valète. Paris. Toussainct du Bray. 4621. In-8 (1).

Les Murs de Troye on l'origine du burlesque (de Ch. et Cl. Perrault). Paris. Louis Chamboudry. 1653, in-4, renferment dans leurs pièces liminaires : Sur les Murs de Troye,

Amour ayant veu ce visage, Il est vray, dict-il à Cypris, Les Belles, et les beaux Esprits

Sont par luy réduits en servage; Mais la douceur de ses escrits Les captive bien davantage.

Seul, le Bulletin du Bibliophile, 1857, p. 227, le cite et c'est cet exemplaire (le nôtre) qui neus permet de reproduire le sonnet de Saint-Amant resté inconnu de Mr Ch. Livet et non inséré par le poète dans ses Œuvres (1629):

## A MOLIÈRE, SUR SA TRADUCTION DU MESPRIS DE LA COUR

Quand je vy tes beaux vers dont Amour prend la loy, Molière, que mon âme en demoura ravie! Qu'ils me firent gouster de donceurs en ta vic! Et que je t'estimay bien plus heureux qu'un Roy!

J'eus lors un tel désir d'estre cogneu de toy, Que quittant mon pays et ma chère Sylvie, Je trouvay le moyen d'accomplir mon envie, En te venant offrir mon service et ma foy, Pipé du vain esclat d'une belle apparence Je m'allois embarquer avec quelque espérance Parmy tout ce grand monde où volent tes escrits :

Mais quand je serois seur d'y faire ma fortune, Puis que tu hais la Cour et qu'elle t'importune, J'ayme mieux vivre gueux que d'estre en ton mespris.

<sup>(1)</sup> Ce livre est rarissime; il ne se trouve pas dans nos grandes bibliothèques publiques (la Nationale, l'Arsenal, etc.) et ancun des catalogues des ventes les plus importantes des XVIII° et XIX° siècles ne le mentionnent, il ne figure même pas dans le Cat. La Vallière-Nyon. Sa disparition tient peut-être à la destruction systématique des exemplaires par le personnage qui a assassiné Molière d'Essertines, vietime de quelque vengeance amoureuse (Mars 1624), et cela parce qu'il contenait un joii portrait de l'auteur avec les vers suivants de J. Baudoin :

contre un critique, stances: Rimeur qui pour parler Phébus, sig. S. A. Cette peésie estelle de Saint-Amant ou du Comte de Saint-Aignan?

Enfin voici les ouvrages de Saint-Amant qui ont été perdus :

Les Travaux de Samson, poème à l'honneur de Louis XIII, commencé mais n'a pas été achevé. (Préf. de l'édit. orig. des Œuvres de 1629 et du Dernier recueil, 1658)

Le Roman des fleurs ou la Fleur des romans. (Préf. du Dernier recueil, 1658)

Les Lettres de Chapelain éditées par Tamisey de Laroque (2 vol. in-4) contiennent une lettre de Chapelain à Saint-Amant datée de Paris, Nev. 1634, et les Œuvres meslées de Monsieur Chevreau (La Haye. Moetjens. 1697, 2 parties in-12), une lettre de Chevreau à Saint-Amant datée de Versailles du 8 Janvier 1656.

Une lettre autographe de Saint-Amant sur la mort de son frère adressée à M<sup>r</sup> de Grémonville, datée de Prinçay, 1<sup>er</sup> Avril 1648 (2 p. 1/4.,in-folio), a été vendue 660 fr. (Cabinet de M. de Chambry, Bull. du Bibl. 1881, p. 166)

Il n'existe pas, à notre connaissance, de portrait de Saint-Amant et cependant ce portrait, peint par Sébastien Bourdon, a été gravé très probablement si en en croit Salomon de Priezac, sieur de Saugues (Poésies, 4650):

> Qu'importe qu'un climat estranger et sauvage Ait ravy de nos yeux le docte Sainct-Amant L'ingénieux Bourdon l'a peint si tendrement, Que c'est le posséder que d'avoir son image.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ont reproduit 8 pièces de Saint-Amant dont six avaient paru dans la I<sup>re</sup> p. (1629) et deux dans la III<sup>e</sup> p. (1649) de ses Œuvres :

| N. REC. CHAMH. (7°), HI P., 1655.  | Epig. (1).                                                     | Ce petit fanfaron à l'œillade échappée           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| JARDIN DES MUSES, 1643.            | Quatrain sur l'embrase-<br>ment du Palais de Jus-<br>tice (2). | Certes, ce fut un triste jeu                     |
| ме́тамогрноses franç., 1641.       | Fable de Lyrian et de Sylvie. A Mad. D. L. B. (3).             | Cruel et beau sujet des peines obstinces (n. s.) |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.          | Epitaphe.                                                      | Cy-gist un fou nommé Brusquet                    |
| ме́тамогрноses franç. 1641.        | Fable d'Andromède. A Mgr<br>frère unique du Roy.               | Epris d'une ardeur nouvelle (n. s.)              |
| JARDIN DES MUSES, 1643.            | Sur un portrait du Roy.                                        | Icy l'art passe la nature (n. s.)                |
| CHEVILLES Mº ADAM, 1644.           | Epig.                                                          | On peut dire en tout l'Univers                   |
| N. REC. CHAME. (7°), 111 P., 1655. | Dixain.                                                        | Si (Sur) une mazette à quintaine (n. s.)         |

<sup>(1)</sup> Celte épig, est sig, par erreur Corneille, car elle se trouve dans la IIIº partie des Œuvres de Saint-Amant, 1649.

<sup>(2) 7</sup> Mars 1618.

<sup>(3)</sup> Cette pièce de Saint-Amant, qui avait paru dans la première édition des Œuvres 1629, a eu les honneurs d'une traduction en Angleterre : Salmacis de Jérôme Préti — Lyrias et Sylvie, de Saint-Amant — Lydie abandonnée du Cavalier Marin, etc. Traduits en vers anglais par Ed. Scherburne avec d'autres poésies du même. Londres. Guillaume Hunt. 1651. In-8. (Cat. Bibl. du Roy, 6497 Y)

A consulter: Chevræana. — Taltemant des Réaux: Historiettes. — Moréri: Dict. — Marolles: Mémoires. — Théophile Gautier: Les Grotesques. — Ch. Livet: Notice de son édit. des Œuvres complètes de Saint-Amant. — Eug. Crépet: Les poètes français. T. II (notice de Théophile Gautier). — Victor Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés. — Durand-Lapie: Saint-Amant, son temps, sa vie, ses poésies. — Pierre Brun: Autour du XVII° siècle. — Girancourt (de): Notice sur la verrerie de Rouen et la fabrication du cristal en cette ville. 1867.

## SAINT-BERNARD (le Père de)

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648. Sur Jésus-Christ. O yeur dont les rais non pareils (sig. le Père de S. Ber.)

## SAINT-CHARTRES (de)

De Saint-Chartres, conseiller au Grand Conseil en Mars 1637, mort dans les derniers jours d'Août 1638, habitué de l'Hôtel de Rambouillet et correspondant intime de Chapelain et de Balzac. Ce dernier lui écrivait le 24 Décembre 1637 au sujet du désir qu'avail Saint-Chartres d'être reçu à l'Hôtel de Rambouillet :

« Pour l'Hôtel de Rambouillet, nous ferons cette affaire, mais je vous demande du terme, tant pource que (l'Hôtel) n'étant pas abordable aussi facilement que beaucoup d'autres, je seray bien aise de ménager les choses à loisir, en sorte qu'ils puissent bien connoître ce que vous valés et n'avoir pas moins de désir pour vous que vous en avés pour eux. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé quatre pièces (non sig.) de Saint-Chartres :

REC. BONDEAUX, 1639. Excuse de faire des vers (1). De mille vers arbrisseaux ombragé (n. s.)

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Lambert (2). Mon âme, faisons un effort (n. s.)

REC. SERCY, 1P., 1<sup>re</sup> éd., 1653. Stances (3). S'il faut que chacun ait le sien (n. s.)

REC. RONDEAUX, 1639. A une Coquette (1). Un beau garçon vigoureux et dispos (n. s.)

### SAINT-GELAIS (Mellin de) \*

Voir T. 1, p. 306.

td Contre un glorieux. Epig. Amy, tu faits à chaeun plainte

td Contre Jacquelot. Chastelus donne à déjeuner

ld. Sur le différend entre M° Maistre Jean Thibaut va jurant

Thibaut....

<sup>(1)</sup> Sig. S. Charlres dans le Nouv. Rec. de Rondeaux, 1650.

<sup>(2)</sup> Sig. de Chartres dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

<sup>(3)</sup> Sig. de Chartres dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4, mais celle pièce sous le titre de « chanson » se trouve dans les Œuvres de Benserade, 1697.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

De Guillaume Budé (1540).

Qui est ce corps que si grand Peuple suit

JARDIN DES MUSES, 1643.

Sur deux sourds plaidant devant un sourd.

Un sourd fit un sourd assigner

# SAINT-GÉRAN (Mile de)

Marie de La Guiche, duchesse douairière de Ventadour, comtesse de Saint-Géran et de Sainte-Marie-du-Mont, baronne de Vigny, fille de la Maréchale de Saint-Géran.

Le Recueil de Conrart, T.XXIV, in-4 (p. 387/97), nous a conservé deux pièces de  $M^{ne}$  de Saint-Géran qui paraissent inédites :

St. pour Mad. la Marquise de Bouillé : C'est trop cruellement faire injure à vos charmes A M<sup>lle</sup> d'Espernon : Est-il donc vray, belle Espernon

Les recueils collectifs publiés jusqu'en 1661 ne renferment qu'une pièce sig. Mad. de S. G.:

REC. SERCY, 11 P., 1653.

A Mad. la Princesse \*\* (d'Enghien) (1).

Belle Princesse en qui les Cieux

## SAINT-GERMAIN

Saint-Germain, poète normand et pamphlétaire au service d'Anne d'Autriche (voir Bibl. des Mazarinades de Moreau). Il a écrit deux tragédies (voir Cat. Soleinne, n° 1190), et on lit de lui 33 vers liminaires en tête de la II° p., 1651, de la Muse hist. de Loret.

Ce poète doit être le même que le Saint-Germain, ami de Saint-Pavin, dont il est parlé dans les Lettres de Mad. de Sévigné (éd. Monmerqué, T. II, p. 436) « comme étant plein de zèle à pervertir les jeunes gens ». Il joignait l'impiété à la débauche.

Le Rec. de Barbin, 1692, T. IV, p. 109, contient une lettre en stances que Saint-Germain a adressée à Saint-Pavin.

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

Adam, un fol de Sérurier

A consulter: G. Naudé: Mascurat. — Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 122. — Somaize: Dict. des Précieuses, éd. Livet.

## SAINT-GILLES (de)

Ce Saint-Gilles (2), personnage bizarre qui fournit dit-on à Molière le caractère de Timante, ne doit pas être pris pour N. de L'Enfant, chevalier de Saint-Gilles, né vers

<sup>(1)</sup> Sig. M<sup>II</sup> de Saint-Géran dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

1670 ou 1680, auteur de la Muse Mousquetaire. 1709. In-12. (Veyrières (de): Monographie du sonnet)

MUSE BRAUCHASTEAU, 1657.

Epig.

Faire des Vers si galamment

Id.

Sonnet.

Que l'Astre qui préside aux plus nobles Esprits

### SAINT-LAURENS-PARISOT

L'avant-propos au lecteur des Chevilles de M° Adam. 1644, in-4, est signé de Saint-Laurent. Quelques lettres de Costar (T. II, 1659) sont adressées à un Saint-Laurent, conseiller et aumônier du Roy.

REC. SERCY, 1P., 1re éd., 1653. Madrigal (1).

Pourquoy me demandez-vous tant (sig. S. L. P.)

## SAINT-LUC (Maréchal de)

Timoléon D'Espinay, sieur de Saint-Luc, Comte d'Estelan ou d'Etlan, né en 1580, mort le 12 Septembre 1644, maréchal de France.

REC. PLUS BFAUX VERS, 1661.

Air de Buesset père.

Je pers le repos et les sens

## SAINT-MALO

Louis Renard dit Saint-Malo (2), fils de Pierre Renard, arquebusier ordinaire du Roi et garde du Cabinet de ses armes. Il succéda à son père dans cette dernière charge (Epître de M° Adam à M. Janvier).

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Epig.

Si j'avois de telles Chevilles

A consulter: Jal: Diet. critique de biog. et d'hist. 2º éd., 1872.

### SAINTE-MARTHE (Scévole de)

Scévole ou Gaucher de Sainte-Marthe, né à Loudun le 15 Février 1536, mort le 29 Mars 1623. Il anna les Lettres dès sa plus tendre jeunesse et y fit des progrès considérables. Il apprit les langues latine, grecque et hébraïque et devint orateur, jurisconsulte, poète et historien. La liste de ses ouvrages se trouve dans les Mémoires de Nicéron. T. VIII. Un recueil collectif a été entièrement consacré à sa mémoire :

<sup>(1)</sup> Cette pièce comprend 12 vers dans la première édition de la l<sup>re</sup> p. du Rec. de Sercy (1653); dans la seconde édition, également de 1653 et dans les suivantes, elle n'a plus que 6 vers et est signée de M. ou de Montreuil.
(2) Voir le T. Ill pour les pièces de Saint-Malo insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

Scevolæ Sammarthani Quæstoris Franciæ Tumulus Lutetiæ, Apud Jacobum Villery in Palatio. 1630. In-4. (Bibl. Nat., Y° 1701) (Voir T. I, p. 85)

JARDIN DES MUSES, 1643. Ses derniers vers sur sa Jay passé mon Printemps, mon Esté, mon Auvieillesse. [tomne

A consulter: La Croix Du Maine et Du Verdier: Bibl. franç. — Goujet: Bibl. franç., T. XIV. — Nicèron: Mémoires. T. VIII. — Dreux de Radier: Bibl. du Poitou. — Sainte-Beuve: Tableau de la poésie franç. au XVI<sup>e</sup> siècle. — Fougère: Notice. — Biog. univ. de Didot. T. 43.

# SAINTE-MARTHE (C. Scévole de) \*

Voir T. I, p. 307.

JARDIN DES MUSES, 1643. En faveur de La Forest, Les Muses n'aiment point la Cour (sig. C. S. de fort docle, S. M.)

### SAINT-PAVIN

Denis Sanguin de Saint-Pavin (1), né à Paris vers 1600, mort le 8 Avril 1670. Il était d'une ancienne famille, celle des Sanguin, qui s'était illustrée dans l'Eglise et dans la Robe. Son père était président aux enquêtes, et sa mère, Isabelle Séguier, cousine du Chancelier.

Voici une esquisse de son portrait tracée par lui-même :

Soit par hasard, soit par dépit,
La nature injuste me fit
Court, entassé, la panse grosse;
Au mitieu de mon dos se hausse
Certain amas d'os et de chair
Fait en pointe comme un clocher;
Mes bras, d'une tongueur extrême,
Et mes jambes presque de même,
Me font prendre le plus souvent
Pour un petit moulin à vent.

« Il fut pourvu (dit Saint-Marc) dès sa jeunesse de quelques Bénéfices (l'abbaye de Livri), vécut sans autre ambition que celle d'être homme de bonne compagnie; et ne pensa jamais à se procurer aucun des postes que le crédit de sa famille eût pu lui faire obtenir. Né voluptueux, il fit son occupation de tous les plaisirs, et son amusement des

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour ses pièces publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

Belles-lettres. Il composait pour se divertir, ainsi qu'il le dit lui-même, tantôt en prose, tantôt en vers. et sur l'idée qu'il avait de ses talents, il se flattait d'être quelquefois assez heureux pour réussir dans l'un et l'autre genre ».

Ses poésies imprimées, éparses dans les recueils collectifs, ont été réunies par Saint-Marc, sous le titre : Poésies de Saint-Pavin. Amsterdam. 1759. In-12.

M. Paulin Paris en a donné une nouvelle édition considérablement augmentée en 1861 : Recueil complet des Poésies de Saint-Pavin comprenant toutes les pièces jusqu'à présent connues et un plus grand nombre de pièces inédites. Paris. Techener. In-8.

Ce curieux volume renferme 110 pièces inédites.

M. Monmerqué (édit. des Lettres de Madame de Sévigné. T. II. p. 402) a reproduit le texte du madrigal des Vendredis : Seigneur que vos bontés sont grandes

Enfin M. Ed. de Barthélemy a publié dans le Bulletiu du Bibliophile. 1863(p. 35), 29 vers inédits de Saint-Pavin et quelques variantes.

Les pièces marquées d'un astérisque se frouvent dans l'édit, des Poésies de Saint Pavin donnée par M. Paulin Paris, 1861.

| NOUV. GAB. DES MUSES (B), 1658. | Air (1).                                   | Appellez à vostre secours $(n, s.)$               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.         | Stances (2).                               | Iris, on fait courir le bruit * (n. s.)           |
| NOUV, CAB, DES MUSES (B), 1658. | Envoyant un roman à Philis. Sonnet (3).    | J'ay beau jurer, j'ay beau vous dire * (n. s.)    |
| REC. SERCY, IV P., 1658.        | Sur la Pucelle de Chapelain<br>Sannet (4), | Je vous diray sıcrènement * (sig. S. P.)          |
| ld.                             | Sonnet.                                    | La fortune qui me mal traitte * (sig. S. P.)      |
| REC. SERGY, FP., 1re ed., 1653. | Id.                                        | Sans ressource à ce coup le malheur me terrasse * |

A consulter: Goujet: Bibl. tranç. T. XVII, p. 187. — Valesiana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Poésies de Saint-Pavin: Edit. Saint-Marc. — Sainte-Beuve: Une ruelle poétique sous Louis XIV(Rev.des Deux-Mondes, 15 Oct. 1839). — Turquety (Edouard): Notice historique et littéraire sur les poésies de Saint-Pavin. — Eug. Crépet: Les poètes français. T. II (notice de Hippolyte Babou).

## SAINTOT (la petite)

La petite Saintot était une des filles de Pierre Saintot, trésorier de France à Tours, marié en 1622 à Marguerite Vion, fille de Nicolas Vion, seigneur d'Onville ou Huonville,

<sup>(1)</sup> Cette pièce qui n'est pas à la table (p. 181) ne se trouve pas non plus dans l'édit. Saint-Marc. 1759. Elle n'a que trois strophes dans le Nouv. Cab. des Muses tandis qu'elle en a huit dans le Rec. des plus beaux vers de 1661 où elle est signée. Nous la donnons à l'Appendice.

<sup>(2)</sup> Cette pièce a 14 stances dans Sercy, 13 seulement dans le Rec. de Barbin 1692, mais îl en manque 2 du texte de Sercy, ce qui porte à 15 le nombre des stances (Saint-Marc). Elle figure également dans les Œuvres de Pellisson, 1735.

<sup>(3)</sup> Ce sonnet a été donné comme inédit dans l'édition Paulin Paris

<sup>(4</sup> Saint-Marc cité de sonnet comme ayant paru pour la première fois dans le Rec. de Barbin, 1692.

correcteur des Comptes. Cette petite Saintot fut l'amie de Jacqueline Pascal. Il en est parlé dans les Mémoires de la sœur de cette dernière, Mad. Périer, édités par Victor Cousin: « En l'année 1636, mon père estant allé faire un voyage en Auvergne où il me mena, Mad. Saintot luy demanda ma sœur (Jacqueline) pendant son absence; ces trois petites filles se trouvant ensemble... s'avisèrent de faire une comédie dont elles composèrent le sujet et tous les vers.. C'estoit une pièce suivie de cinq actes, divisée par scènes, où tout estoit observé. Elles la jouèrent elles-mesmes deux fois avec d'autres acteurs qu'elles prirent, et il y eut grande compagnie ». (Note de l'édit.Paulin Paris des Hist. de Tall. des Réaux, T. IV, p. 121)

Les deux pièces suivantes qui figurent dans les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 sont signées dans le Recueil de Conrart, T. XVIII, in-4, p. 1160 :

REC. RONDEAUX, 1639.

Pour un amant...

A d'autres, vous avez desjà la foy promise (n. s.)

ld.

Rép. au rondeau: Un petit rondeau pour vous plaire.

Jusqu'à demain que mon humeur me prenne (n. s.)

#### SAINT-VICTOR

Saint-Victor, si l'on en croit son épigramme au petit de Beauchasteau, n'était pas un homme heureux :

Mais, en quelque Canton de Terre,
Cù du sort, qui me fait la guerre,
Me porte l'Arrest rigoureux;
Jauray ce bien, dans mes tristes Voyages,
Que je rendray, de ses charmans Ourrages,
Et de son nom toul le monde amoureux.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Epig

Un aimable devoir en vain me sollicite

## SALBRAY (de)

Voir également Sallebray (L.).

De Salbray était valet de chambre du Roy.

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.

Madrigal.

J'ay rencontré la Renommée

Id.

Epig.

Qui posséda jamais de si grands avantages?

### SALLART

Saint-Amant a parlé de Sallart dans un de ses sonnets bachiques écrits avant 1625 :

Voicy le rendez-vous des enfans sans soucy Que pour me divertir quelquefois je fréquente. Le maistre a bien raison de se nommer La Ptante. Car il gaigne son bien par une plante aussy.

Vous y voyez Bilot pasle, morne et transy, Vomir par les nazeaux une vapeur errante; Vous y voyez Sallard chatouiller la servante, Qui rit du bout du nez en portrait vaccourcy.

Sallart était d'un âge assez avancé en 1644, car il dit dans ses stances à M° Adam, lui parlant de ses vers :

Moy-mesme qui sents que l'Hyver Me contrainet mesme d'arriver A subir l'arrest de la Parque, Ne puis m'empescher chaque jour De les relire tour à tour, Attendant la fatale Barque.

On a de lui:

Les Lettres meslées de Sallard. A Paris, chez Pierre Billaine, ruë Sainct-Jacques, à la Boune-Foy, devant Sainct-Yves. M. DC. XXIX (1629). Avec privilège du Roy. In-8 de 7 ff. lim. et 797 p., plus un fl. pour le privilège.

Ces lettres sont des modèles épistolaires sur des sujets déterminés, elles ne paraissent renfermer aucun renseignement historique ou littéraire.

CHEVILLES M° ADAM, 1644 Stances. Adam, en qui les chastes sœurs

1d. Sixain. Adam, les neuf sçavantes Filles

### SALLEBRAY (L.)

Ce L. Sallebray est-il l'auteur des quatre pièces de théâtre publiées de 1639 à 1642 : Le Jugement de Pâris, la Troade, la belle Egyptienne, l'Amante ennemie? Si non, c'est peut-être Salbray, valet de chambre du Roy, qui a adressé un madrigal au petit de Beauchasteau (voir p. 463).

Une des poésies liminaires de la Belle Quixaire de Gillet de la Tessonnerie, 1639, in-4, est sig. Sallebray.

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Pour la majorité du Roy. Enfin de plus beaux jours vont luire sur nos testes Sonnet.

A consulter : Les frères Parfaict : Hist. du théâtre franç. — La Vallière : Bibl. du Théâtre franç. — Cat. Soleinne.

#### SARASIN

Jean-François Sarasin ou Sarrazin (1), né à Hermanville près Caen en 1604, mort à Pézenas le 45 Décembre 1654. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à l'article de M<sup>r</sup> Victor Fournel dans la Nouv. biog. universelle de Didot et à la notice de M<sup>r</sup> Octave Uzanne.

On a de Sarasin:

La Pompe funèbre de Voiture (avec la clef). S. l. 1647. In-4.

La Défaite des bouts-rimez, poème héroïque par M<sup>r</sup> Sarrasin, avec les éloges et acclamations des plus beaux esprits de ce lemps. S. l. n. d. 4 ff. in-4. (Cat. Monmerqué, 1851, N° 956)

Cette plaquette, qui s'est trouvée dans les portefeuilles de Tallemant des Réaux, ne contient pas le poème de Sarasin, mais seulement les préliminaires d'une édition qui n'a jamais existé. Une note autographe de Tallemant des Réaux, écrite sur le volume, porte :

- « Sarrasin avoit fait la Défaite des bouts-vimez, mais il ne la vouloit point donner. C'étoit
- « du temps du mariage du Prince de Conti. Pour lui faire malice, Pellisson et Ysarn fireut
- « imprimer ceci pour le faire crier devant la porte de Sarrasin. Ce qu'il y eut de meil-
- « leur, c'est que l'imprimeur trouvoit la préface admirable. » L' « Avertissement de l'imprimeur au lecteur » est de Pellisson et parmi les quelques pièces de vers, deux sont d'Ysarn.

Ses poésies ont été réunies après sa mort :

Les Œuvres de Monsieur Sarasin. Paris, Augustin Courbé. 1656. In-4. Portrait. — Autres éditions : Id. Imprimé à Rouen et se vendent à Paris, chez Augustin Courbé. 1658. 2 parties en un volume in-t2 (cette édition renferme deux pièces de plus que celle de 1656). — Id. Paris, chez Thomas Jolly ou Louis Billaine. 1663. In-12.

Les Nouvelles Œuvres de Monsieur Sarazin. Paris. Claude Barbin. 4674. 2 vol. in-12.

— Ces « Nouvelles Œuvres » n'ont pas été réimprimées dans les édit. suivantes :

Les Œuvres de Monsieur Sarasin. Paris. Nicolas Le Gras. 1683 (avec portrait de... Montreuil au bas duquel figure le nom de Sarasin). 2 vol. in-12.—1d., 1685. 2 vol. in-12.—1d., V<sup>ve</sup> Sébastien Mabre-Cramoisy. 1694. In-12.—Id., Amsterdam. In-12.

Œuvres choisies de Sarrazin. Paris. Delangle. 1823. In-16. (Collection des pelits classiques français de Ch. Nodier)

Poésies de Sarasin. Caen et Paris. 1824. In-8 (édit. Trébutien) (2).

Poésies de François Sarasin. Paris. 1877. In-12 (édit. Octave Uzanne). Cette édition, la dernière, est la plus complèle (on y tronve partie des Nouvelles Œuvres, 1674).

On attribue à Sarasin plusieurs mazarinades en prose et en vers:

Coq à l'asne ou lettre burlesque du sieur Voiture ressuscité au preux chevalier Guichens, alias mareschal de Gramont, sur les affaires et nouvelles du temps. Paris, chez la

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Sarasin insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Cette édition a reproduit un sonnet en bouts-rimés sur les rimes Chicane et Capot, il ne se trouve pas dans la III p. du Rec. de Sercy qui cite cependant la plus grande partie des sonnets en bouts-rimés faits sur la mort du perroquet de Mad. Du Plessis-Bellière.

veuve et héritière de l'auteur, rue Bon-Conseil, à l'enseigne du Bout du Monde. 1649. In-4 de 8 p. (Bibliog. des Mazarinades, 797). — Réimprimé en 1649, sous le titre : Lettre d'un inconnu envoyée à un sien ami, à Saint-Germain-en-Laye, en vers burlesques. Paris. Michel Métayer. 1649. In-4 de 7 p. (Id., 1883)

Lettre du Marguillier à son Curé sur la conduite de M. le Coadjuteur. 1651. In-4.

Le Frondeur bien intentionné aux faux-frondeurs. Paris. Michel Vivenay. 1651. In-4 de 8 p. (Id., 1451)

De nombreuses pièces inèdites de Sarasin se lisent dans le Recueil de Conrart (1). M<sup>r</sup> Octave Uzanne en a relevé dix qu'il a insérées dans son édit, des Poésies de Sarasin.

La IV<sup>e</sup> p (1658) du Rec. de Sercy doit renfermer, croyons-nous, d'assez nombreuses poésies non signées de Sarasin que nous n'avons pas relevées (p.86/87, 148/150, 175/176, 180).

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 49 poésies de Sarasin dont sept paraissent inédites. Nous les donnons à l'Appendice.

Les pièces marquées d'un astérisque simple ont été reproduites dans les Œuvres de Sarrasin. 1658, celles avec un astérisque double dans les Nouvelles Œuvres. 1674.

| Stances,                                       | Amour, qu'on a peu de ruison **(n, s,)                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stances.                                       | Belle Phi/is, dont le mérite                                                                                                                                                                                                                                           |
| Snr les yeux de Philis, St.                    | Celuy dont le pouvoir se fait craindre des Dieux** (n. s.)                                                                                                                                                                                                             |
| Tirsis s'excuse d'inconstan-<br>ce. St. (2)    | Ce n'estoit pas assez de ma propre douleur**(n.s.)                                                                                                                                                                                                                     |
| Stances,                                       | C'est assez, mes jeunes unnées **(n. s.)                                                                                                                                                                                                                               |
| Stances.                                       | C'est trop endurer de martyre **                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ode sur la Coquetterie (3).                    | Cher Charlevul, pourquoy t'etonnes-tu * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                        |
| Stances.                                       | Déesse du plaisir qui conserve le monde ** (n. s.)                                                                                                                                                                                                                     |
| Air de Lambert.                                | Depuis que j'ay veu vos beaux yeux * (n. s.)                                                                                                                                                                                                                           |
| Stances.                                       | Enfin il faut mourir en adorant Sylvie ** (n, s.)                                                                                                                                                                                                                      |
| A Tirsis, sur la mort de sa<br>maistresse. St. | Exemple de constonce et de fidélité ** (n. s.)                                                                                                                                                                                                                         |
| An duc (d'Anguien). Ode.                       | Grand Duc, qui d'Amour et de Mars *                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plainte de Tirsis, St.                         | Horreurs des plaisirs de la vie ** (n. s.)                                                                                                                                                                                                                             |
| Le Directeur.                                  | Iris dont les beaux yeux dés le premier moment * (n. s.)                                                                                                                                                                                                               |
| Air (1).                                       | Je youstois cent mille douceurs (n. s.)                                                                                                                                                                                                                                |
| Stances.                                       | Je m'estois résolu de souffrir sans le dire ** (n. s.)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | Stances. Sur les yeux de Philis, St.  Tirsis s'excuse d'inconstance, St. (2) Stances, Stances, Ode sur la Coquetterie (3). Stances. Air de Lambert. Stances. A Tirsis, sur la mort de sa maistresse. St. An duc (d'Anguien). Ode. Plainte de Tirsis, St. Le Directeur. |

<sup>(1) 145.</sup> Bibl. de l'Arsenal. Un certain nombre ont été reproduites, particulièrement des lettres en prose, dans l'ouvrage de Victor Cousin : La Société française au XVIII siècle, d'après le Grand Cyrus de M<sup>III</sup> de Scudéry.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est de Sarasin, car elle précède les stances des Nouvelles Œuvres de 1674, Tirsis se plaint de n'être pas aimé: Horreurs des plaisirs de la vie

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. dans le Rec. Contart, 5131, B. L. Elle commence dans l'édit, de 1658 : Mon cher Tyrsis, de quoi.....

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig. dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant, 1661.

| REC. SERCY, 1 P., 1 Pe éd., 1653. | Déclaration d'amour. St.                              | Je meure, c'est trop marchander *                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ld.                               | Stances (1).                                          | Je ne le puis nier, vostre vertu sévère (n. s.)                        |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de B. D. B. (Bacilly).                            | Je vois des Amans chaque jour *                                        |
| REC. SERCY, IV P., 1658.          | Excuse de l'inconstance. St.                          | Jupiter soupira pour des objets divers ** (n. s.)                      |
| Id.                               | Sonnet.                                               | La Beauté que je sers, et qui m'est si cruelle * (n. s.)               |
| Id.                               | Stances.                                              | La Beauté que je sers, n'a rien de comparable ** (n. s.)               |
| nec. sercy, 1 p., 1re éd., 1653.  | L'Hyver.                                              | L'Aurore dans le temps d'Hyver * (n. s.)                               |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.          | Le mauvais poète.                                     | L'autre jour assez tard et suivant ma paresse * (n. s.)                |
| REC. SERCY, H P., 1633.           | Balade du Gouteux.                                    | Le Gouteux qui sa Goutte sent *    Fait pauvre [chère                  |
| Id. IV P., 1658.                  | Sr le mariage de Sylvie. St.                          | Le jour où le destin assujettit Sylvie ** (n. s.)                      |
| Id. 1v P., 1658.                  | L'inconstance de Sylvie. St.                          | Les fleurs que l'ardeur de l'esté ** (n. s.)                           |
| REC. CHAMHOUD., т. и, 1652.       | Sur les femmes. Sonnet.                               | Lors qu'Adam vid cette jeune beauté *                                  |
| REC. SERCY, IV P., 1658.          | Sonnet.                                               | Mon âme est preste à s'envoler * (n. s.)                               |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Glose sur le sonnet de Ben-<br>serade. à M. Esprit.   | Monsieur Esprit, de l'Oratoire *                                       |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Lettre à Mad de Montau-<br>sier (prose et vers).      | Ny tout ce qu'on a dit de l'heureuse contrèe* (n s.)                   |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Vilanelle (p. 453).                                   | O beauté sans seconde                                                  |
| Id.                               | Courante de Pinel.                                    | Objet adorable et charmant *                                           |
| REC. SERCY, 1V P., 1658.          | Déclaration d'amour. St.                              | Orante qu'en ces lieux rien ne peut égaler ** (n.s.)                   |
| REC. SERCY, II P., 1653.          | Epig.                                                 | Par ces quatre mots de Prose (sig. S.)                                 |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de H. D. B. (Bacilly).                            | Philis, quand on vous voit, on commence d'aimer                        |
| REC. SERCY, II P., 1653.          | Air.                                                  | Philis, ta légèreté                                                    |
| Id.                               | A Mad. la Princesse.                                  | Pour un moment quitiez le sérieux *                                    |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Lambert.                                       | Pour vos yeux tout brillans de charmes ** (n. s.)                      |
| Id.                               | Vilanelle (p. 452).                                   | Près de l'ange visible                                                 |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Sonnet.                                               | Prime, homme, reversi, trictrac, eschets et hoc * (n. s.)              |
| REC. CHAMHOUDRY, T. II, 1652.     | La Souris (pr Mme de Turgis).                         | Puisque vous m'avez demandé * (n. s.)                                  |
| REC. SERCY, III P., 1656.         | Il se moque de la coquet-<br>terie de Philis, St. (2) | Quand je jure, Philis, que vous estes un Ange ** (n. s.)               |
| REC. SERCY, 1 P., 2° éd., 1653.   | Sur l'altiance de la Roche<br>et du Caillou.          | Quand par l'ordre du Ciel le temps se trouva proche* (sig. à la table) |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | A Mad. Paulet. St.                                    | Reyne des animaux, adorable Lionne **                                  |

<sup>(1)</sup> Celte pièce est sig. Maucroix dans le Rec. Conrart T. XXIV; Sarasin dans le Manuscrit 12680 de la Bibl.
Nat. et Montreuif dans la seconde édition de la II° p. du Rec. de Sercy.
(2) Cette pièce a été donnée par erreur à Charleval par Saint-Marc.

REC. SERCY, IV P., 1658. Apollon dit adieu au Parnasse. St.

REC. SERCY, II P., 1653. Le lit d'Hostellerie. St.

A Polidor (Conrart). Si tu te pluis à ces Vers-ey \* [n. s.]

REC. SERCY, IP., 1<sup>re</sup> éd., 1653. La Seine à la Fontaine de Forges.

Vraiment je vous trouve hien vame \* (n. s.)

Forges.

A consulter: Pellisson: Discours en tête des Œuvres de Sarasin. — Huetiana. — Ménagiana. — Goujet: Bibl. franç. T. V, p. 95, et T. XVI, p. 174. — Nicèron: Mémoires, T. VI. — Baillet: Jugements des savants. — Segrais: Mémoires-anecdotes. — Vigneul-Marville: Mélanges. — Pellisson et d'Olivet: Hist. de l'Acad. franç. — Daniel de Cosnac: Mémoires. — Victor Cousin: La Société française au XVII<sup>e</sup> siècle. — Nouv. biog. univ. de Didot. — Eug. Crépet: Les poètes français, T. II (notice de Ch. Asselineau). — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2<sup>e</sup> édit. 1872. — Notice de M. Octave Uzanne en tête de son édit. des Poèsies de Sarasin. — Lanson: Elude sur les rapports de la littérature française et de la littérature espagnole au XVII<sup>e</sup> siècle (Revue d'histoire littéraire de la France. 1901, p. 395). — Albert Mennung: J. F. Sarasin's Leben und Werke, seine Zeit und Gesellschaft. Ein Beitrag zur franz. Literatur und Kulturgeschichte des XVII Jahrh. unter Benützung ungedruckter Quellen. T. I. Halle, Niemeyer, 1901, in-8 de XXXII et 436 p.

### SAUNON

Saunon ou Sannon, ami d'Estienne Pasquier. La pièce ci-après avait paru dans « La Main ou œuvres poétiques faites sur la main d'Estienne Pasquier aux grands jours de Troye, 1583. A Paris, chez Jean Petit-Pas, 1610 » sous le titre : Imitation sur les vers (latins) de M. d'Espesse :

JARDIN DES MUSES, 1643. Sur le portrait de Pasquier peint sans mains. Celuy-là fut vrayment bien sage

# SAUVÉ (Mad.)

Madame Sauvé ou Sauvay ou Sauvoy, était la femme de l'intendant de Mad. d'Aiguillon. Son mari fut employé secrètement plus d'une fois par le Cardinal de Richelieu. (Voir Mémoires de M. de B., secrétaire de M. L. C. d. R.,1711, T. I, p. 257 et suivantes)

On parle aussi beaucoup dans ce dernier ouvrage de Mad. Sauvé, p. 531-538.

BEC. PLUS BEAUX VERS, 1601. Air de Le Camus. Je meurs à tout moment

#### SC.

Voir : Carlincas (de), Du Moulin (le fils du Ministre), Scarron, Scudéry (de).

Nous n'avons pu découvrir les auteurs des pièces suivantes, elles sont probablement de Scudéry:

| REC. SERCY, H P., 1653.           | Consolation à M. R. D. M. sur la mort de son père(1). | Bien qu'Oronthe à présent soit plus digne d'envie                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Id.                               | Epig. (2).                                            | Je suis en extrême soucy (n. s.)                                                     |
| Id.                               | Id. (3).                                              | Le pauvre Lisis, dont la teste (n. s.)                                               |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Sur des mots sans rime.<br>Sonnet (4).                | Philis, je ne suis plus des rimeurs de ce siècle (sig. Ch.)                          |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | Madrigal (3).                                         | Quoy qu'un favorable présage (n. s.)                                                 |
| Id.                               | Epig. (3).                                            | Un vaillant, un fier à bros (n. s)                                                   |
| Id.                               | Id. (3).                                              | Vante-toy désormais d'aimer fidellement (n. s.)                                      |
| Id.                               | Id. (3).                                              | Vous voulez l'attacher au joug du mariage (n. s.)                                    |
| Id.                               | Epig. (3). Id. (3).                                   | Un vaillant, un fier à bras (n. s )  Vante-toy désormais d'aimer fidellement (n. s.) |

### SCARRON

Paul Scarron (5),né à Paris le 4 Juillet 1610, mort dans la même ville le 4 Octobre 1660. Cet écrivain a été l'objet d'une intéressante monographie de M<sup>r</sup> Morillot à laquelle nous renvoyons le lecteur : Scarron et le genre burlesque. Paris. 1888. In-8.

Nous reproduisons le sonnet de Garaby de La Luzerne (6) sur Scarron :

#### POUR FEU M. SCARRON

Plus squelet que ceiuy que, pour le jour des morts, Sain! Innocent fait voir sur ses portaux funèbres, Affreux objet d'horreur, perclus, décharné, tords, Du visage, des pieds, des bras et des vertèbres.

Il nourrit un espril dans un monstre de corps Dont la vive elarté, sur montant les ténèbres, Brille d'un si beau feu, par ses nobles efforts, Qu'il peut aller d'égal avec les ptus célèbres.

Burtesque en sa figure, en son air, son humeur, De tout, il fit burlesque el son propre malheur Luy mesme luy servit souvent de raillerie;

Si bien qu'à comparer son génie et son sorl Il se pouvoit vanter d'avoir avec la vie Fail rire ta douleur et folastrer la mort.

<sup>(1)</sup> Cette pièce sig. Sc. est sig. M. à la table.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. Sc. à la table de la deuxième édit. de la IIº partie, 1654.

<sup>(3)</sup> Sig. Sc. dans la deuxième édit. de la II partie, 1654.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig.Ch. dans la première édit. de la Iro partie du Rec.de Sercy et Sc. à la table des suivantes.

<sup>(5)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de Scarron publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(6)</sup> Fonds français des nouvelles acquisitions. Manuscrit nº 330. Poésies de La Luzerne, Ille partie, p. 173.

Voici maintenant la curieuse note sur Scarron donnée à Mazarin par Costar dans son Mémoire sur les gens de lettres célèbres en France; « Je ne vous diroi rien de lui; vous le connoissez pour son humeur: mais vous ne connoissez peut-être pas sa femme, qui est une des plus belles et des plus aimables personnes du monde ».

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 semblent renfermer 39 pièces de Scarron :

Les pièces marquées d'un astérisque simple avaient paru dans le Rec. des Œuvres burlesques (1648-1651) et celles avec un astérisque double à la suite du Combat des Parques et des Poètes sur la mort de Voiture (1648).

| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657.        | Madrigal de Job.                              | A peine sorti du berceau                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, III P., 1656.       | Le pousseur de beaux sen-<br>timents. Sonnet. | Au sortir de son lit, ayant quitté ses gands (sig.<br>Sc.) |
| REC. SERCY, I.P., 2e éd., 1653. | Epistre.                                      | Aymable Comtesse de Fiesque (sig. Sc.)                     |
| REC. SERCY, III Р., 1656.       | A Mile Du Lude.                               | Bel enfant de quinze ans, dru comme père et mère (n. s.)   |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Boesset.                               | Belle Philis, dessous les cieux                            |
| REC, SERCY, F.P., 20 ed., 1653. | Madrigal.                                     | C'estoit assez de vos yeux pleins de charmes (n, s.)       |
| N.REC.CHAMH.(7°), III Р., 1655. | Sonnet en épitaphe.                           | Cy-gist qui fut de bonne taille **                         |
| Id. (4°), 1654.                 | Epitaphe de la belle-mère de Scarron          | Cy-gist qui se pleust tant à prêndre **                    |
| REC. CHAMHOUDRY, (5°), 1654.    | Chanson (trad. de l'italien).                 | Deux yeux noirs, deux yeux fripons (n. s.)                 |
| REC. SERCY, 1P., 2e éd., 1633.  | Epistre(à M <sup>He</sup> deBeuvron(1).       | Femme sans deffauts, et sans mais (n. s.)                  |
| NOUV. REC. CHAMH., (40, 1654.   | Sur une sœur du second-<br>lict               | Grand nez digne d'un camoustet **                          |
| BEC. SERCY, LP., 4º éd., 1655.  | Au Roy.                                       | Jeune Roy que la France admire                             |
| td.                             | Epig.                                         | Je vous ay prise pour un autre **                          |
| * Id                            | ld.                                           | Le plus grand Roy de tous les roys du monde                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Le Camus.                              | Ma stamme dans mon cour augmente chaque jour               |
| REC. CHAMHOUDRY, (50), 1654.    | Chauson contre les fron-<br>deurs.            | Ma foy, nous en avons dans l'aile (n. s.)                  |
| N REC. CHAMH .(7°), пр., 1655.  | Epig.                                         | Maltoutier, maquercau, faussaire (n. s.)                   |
| REC SERCY, IP., 2e éd.,1653.    | Madrigal (2).                                 | Mes yeux vous regardez Cloris (n. s.)                      |
| NOUV. REC. CHAMB. (40), 1654.   | A une dame campagnarde.                       | Monstre fascheux, monstre mutin * (n. s.)                  |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Léandre et Hèro, ode bur-<br>lesque.          | Muse avec qui je me console                                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Mollier                                | Nous nous estions promis                                   |

(1) Cette épîtro est sig. Sc. dans la troisième édition de la 1r p., 1654.

<sup>(2)</sup> Ce madrigal, attribué par erreur à Charleval par Saint-Marc, figure sous letitre : Air de M. de Cambefort et avec la signature Scarron dans le Nouv. rec. des plus beaux vers mis en chant, 1661 : Mes yeux vous avez vu Cloris

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Sarabande de Le Camus.                                    | O mon exur! osez-vous armer Silvie?                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NOUV. REC CHAMH. (40), 1654.    | Pour Mad**.St.                                            | On ne vous verra plus en posture de Pie (n. s.)                        |
| REC. CHAMHOUDRY, (5°), 1654.    | La belle danse.                                           | Paix-là, paix-là, noble assistance (n. s.)                             |
| id.                             | Courante.                                                 | Philis, de vos regards j'ai le cœur tout percé* (n.s.)                 |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653. | Air.                                                      | Philis, vous vous plaignez que je n'ai point d'es-<br>[prit (sig. Sc.) |
| Id. 1P., 4e éd., 1655.          | Au duc d'Anjon.                                           | Précieux et royal bijou                                                |
| NOUY. CAB. MUSES (A), 1658.     | Chanson.                                                  | Quand j'ai bien faim ou que je mange (sig. M. S.)                      |
| REC. CHAMHOUDRY, (50), 1654.    | Chanson à boire.                                          | Que j'aime le cabaret (n. s.)                                          |
| REC. PLUS BEAUX VERS. 1661.     | Sarab. de Conperin.                                       | Quoy? tant de pleurs versez pour elle                                  |
| id.                             | Air de Le Camus.                                          | Remède souverain des maux qui n'en ont point                           |
| REC. CHAMBOUDRY, (50), 1654.    | La Foire S. Germain. AMgr<br>le D. d'Anjou.               | Sangle au dos, baston à la main (n. s.)                                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Mollier.                                           | Si je vous dis que vos yeux m'ont brûlé                                |
| NOUV. REC. CHAMH. (40), 1654.   | Sonnet.                                                   | Superbes monumens de l'orgueil des humains *                           |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.        | Ode.                                                      | Toy qui d'un pied chausse-sabot (sig. A bbé Scarron)                   |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Mollier.                                           | Trop aimable Angélique, en vous rendant les armes                      |
| Id.                             | Air de Le Camus.                                          | Vos yeux par malice ou par jeu                                         |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.       | Sounet.                                                   | Vous faites voir des os quand vous riez Hélène(n. s.)                  |
| REC.SERCY (prose), IVP., 1661.  | La faiseuse de mouches (lettre à N.) (prose et vers) (1). | Vous serez peut-estre surprise                                         |

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVI, p. 305. — Segrais: Mémoires-anecdoles. — Sorel: Bibl. franç. — Baillet: Jugements des savants. — Bruzen de La Martinière: Notice en tête des Œuvres de Scarron, édit. de 1737. — Guizot: Corneille et son temps. — Th. Gautier: Les Grotesques. — Cousin d'Avallon: Scarroniana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Nouv. biog. univ. de Didot: Art. de V. Fournel. — V. Fournel: La littérature indépendante et les écrivains oubliés du XVII° siècle. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. — Boislisle (de): Revue des Questions historiques: Juillet et Oct. 1893, — P. d'Estrée: Une acadèmie bachique au XVII° siècle (Revue d'hist. litt., 1895). — A. Gasté: La Querelle du Cid.

### SCHELANDRE (Jean de)

Jean de Schelandre, gentilhomme verdunois, seigneur de Saumazènes, né en 1585 de parents calvinistes. Sa famille, alliée à plusieurs maisons illustres, entr'autres à celle de La Marck, avait fourni à la noblesse militaire plus d'un vaillant capitaine. Son père est particulièrement cité pour avoir soutenu en 1588 le siège de Jamets.

<sup>(1)</sup> Le Dict. des Anonymes de Barbier, édit. de 1882, cile cette pièce, qu'il donne à Scarron, d'après les Plaisirs de la poésie galante et amoureuse, s. d. (1663). Elle a été reproduite dans la Bibl. des Dames et dans les Variétés historiques et littéraires de M. Ed. Fournier. T. VII, mais avec des variantes importantes.

Le père, homme de guerre et, à ce qu'il paraît, fort peu adonné aux lettres, fit néanmoins élever son fils libéralement. Après de brillantes études à l'Université de Paris, le jeune Schelandre entra simple soldat dans l'armée de Turenne et obtint successivement les grades de lieutenant et de capitaine. Depuis lors, il ne se passa guère de campagne sans qu'il rendit au Roi, tantôt comme capitaine, tantôt comme volontaire, le service d'un gentilhomme de sa condition.

..... La poésie, au surplus, ne faisait pas seule l'occupation de ses heures de repos ; l'histoire et les mathématiques les remplissaient également.

Jean de Schelandre mourut en 1635, dans son château de Saumazènes, des suites des blessures qu'il avait reçues en Allemagne pendant la retraite du Cardinal de La Valette. (Ch. Asselineau, d'après G. Colletet)

Voici la liste de ses ouvrages :

Tyr et Sidon ou les funestes amours de Belcar et Méliane, avec d'autres Mélanges poétiques, par Daniel d'Anchères (anagramme de Jean de Schelandre), gentilhemme verdunois. Paris. Jean Micard. 1608. In-t2 de 14 fl. prél, 96 p. et 72 p. (Cat. La Vallière-Nyon, 17305)

Les 14 fl. prèl. comprennent le titre; l'épître dédic. à Jacques I<sup>or</sup>, roy de la Grande-Bretagne; des pièces de vers au Roy et à la Royne de la Grande-Bretagne; des stances au Prince de Galles; une ode sur le voyage de M. d'Anchères en Angleterre et un sonnet sur la tragédie de Tyr et Sidon, signés Hodey; des stances à M<sup>r</sup> d'Anchères sur ses Mélanges poétiques signées Paul-Ant. d'Agart (1); une réponse de l'auteur; un sonnet et un quatrainde l'auteur suivis de la devise plus d'enchères et plus vaut; l'argument de la tragédie; un quatrain d'Esprit Aubert (1); l'abrégé des personnages, les entre-parleurs. — Tyr et Sidon, tragédie (96 p.); Mélanges poétiques (72 p.).

Les Mélanges poétiques sont divisés en trois parties : La première comprend des petits poèmes sur des sujets héroïques, tels que le Procès de l'Espagne contre la Hollande plaidé dès l'an 1600, etc.; la deuxième est remplie par des vers amoureux : odes, stances chansons, sonnets ; la troisième, intitulée *Gayelez*, contient des pièces enjouées et satiriques (ces dernières poésies ont été reproduites dans la petite plaquette de M. Ch. Asselineau).

Nous avons décrit cette édition assez longuement parce qu'il ne doit en exister qu'un exemplaire. Nous ajouterons que la tragédie de Tyr et Sidon de 1608 n'est que la seconde journée de l'édition suivante ou, si on aîme mieux, la seconde des deux tragédies comprises dans l'édition de 1628 sous le titre général de Tyr et Sidon. Mais là ne s'arrête pas la différence : le texte de 1628 a subi de nombreuses corrections et le dénoument est tout autre.

Tyr et Siden, tragi-comédie divisée en deux journées. Paris, Robert Estienne, 1628. In-8.

Frontispice. Prétace de F. Ogier (32 p.). Avertissement du libraire contenant une clef destinée à accommoder la pièce à la représentation. Première journée où sont représentez

<sup>(1)</sup> Voir T. I, p. 70: Les Marguerites poétiques.

les funestes succez des amours de Léonte et de Philoline. Deuxième journée où sont représentez les divers empeschemens et l'heureux succez des amours de Belcar et de Méliane.

La Stuartide, poème. Paris. 1611. In-4. Ce poème est dédié à Jacques I<sup>er</sup>, roy d'Angleterre. Cette édit. ne contient que les deux premiers chants en vers décasyllabiques. G. Colletet dit que l'auteur en avait composé deux autres en vers alexandrins réguliers.

Les sept excellens tableaux de la Pénitence de Saint-Pierre. Sedan. 1636. — Ce dernier ouvrage doit être posthume puisque Schelandre mourut en 1635. Il en avait publié lui-même les trois premiers livres à Paris, en 1609. in-4. Le Musée britannique en possède un exemplaire dont le titre, fait à la main, est écrit en lettres d'or sur vélin, et porte les initiales J. R.(Jacobus rex) (Brunet: Manuel du Libraire).

Appréciations littéraires. — « Ses vers n'ont pas véritablement toute la délicatesse de son siècle, mais ils ont en récompense toute la force du siècle précédent. Comme il n'aimoit que les choses mâles et vigoureuses, ses pensées l'étoient aussi. Et en cela, disoit-il, il imitoit Ronsard et Du Bartas qui, après les plus excellents poètes grecs et latins, étoient ses autheurs favoriz ». La poésie de Malherbe lui semblait « trop molle et efféminée, et son goût trop bizarre et trop dépravé dans le jugement qu'il faisoit des poètes anciens et modernes ». (G. Colletet)

« Schelandre, né sur la limite du XVII siècle, appartient néanmoins comme poète au XVI , par là, il se rapproche encore de d'Aubigné, et cette rencontre avec le seul poète vraiment de génie que jusqu'ici la Réforme ait donné à la France lui est glorieuse. Elle trouve d'ailleurs son explication dans la similitude de condition..... Nous avons vu que sur la fin de sa carrière, il se rendit aux réformes de Malherbe, lorsqu'il en eut probablement compris le sens, et le poème de la *Pénitence de Saint-Pierre* serait le monument de cette conversion. Toutefois, par ce qui nous reste de ses poésies détachées, par le poème dramatique de Tyr et Sidon qui est le plus considérable de ses ouvrages, il demeure bien réellement l'élève de Ronsard et de Du Bartas, le contemporain de d'Aubigné, de Théophile et de Mathurin Regnier. Il est impossible de méconnaître en lui le poète du XVI siècle, à la plénitude de son vers, dur et corsé parfois jusqu'à la rudesse et à l'obscurité, comme aussi à la recherche, que j'ai déjà signalée, du pittoresque dans l'image et du frappant dans la pensée ». (Ch. Asselineau)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment que deux pièces de Schelandre;

MUSES ILLUSTRES, 1658.

A mon cher ami Cérilas (G. Colletel) Sonnet. (1).

Cérilas, la Pasque s'approche

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

Sur la sœur de G. Colletet. Sonnet. Qui pourroit consoler toutes les Déitez

<sup>(1)</sup> M. L. de Veyrières, dans sa Monographie du Sonnel, l'a reproduit en le donnant comme inédit.

A consulter: Duputel: Not. bibliog. sur Tyr et Sidon.— La Vallière: Bibl. du Th.Fr. T. 11, p. 1-4. — Bulletin de l'Alliance des Arts. T. 111, n° 2, p. 27.— Cat. Soleinne, n° 1030. — Notice sur Jean de Schelandre, poète verdunois (1585-1635), par Charles Asselineau, 2° édit. suivie de poésies réimprimées pour la première fois d'après l'édition unique de 1608. Alençon, 1856 (tiré à 120 exempl.). — Eug. Crépet: Les poètes français. T. II. (notice de Ch. Asselineau)

# SCUDERY (G. de) \*

Voir T. I. p. 308.

Georges de Scudéry avait épousé une demoiselle de Basse-Normandie, M<sup>11e</sup> de Martinvast, qui, suivant Costar (Mémoire à Mazarin sur les gens de lettres célèbres en France), n'écrivait pas moins bien que M<sup>11e</sup> de Scudéry.

Georges de Scudéry composa deux odes françaises pour le Puy de Caen vers 1630. Elles y furent couronnées et, pour chaque laurier, il fit un remerciement à ses juges. L'une de ces pièces était sur l'inondation de Vérone. On les a imprimées à la suite du Trompeur puny, tragi-comédie, 1635. In-8.

A la suite du Vassal généreux, poème tragi-comique dédié par M<sup>r</sup> de Scudéry à M<sup>no</sup> de Rambouillet. Paris. Aug. Courbé. 1636, in-4, on trouve, précédés d'un avertissement, 12 madrigaux destinés à la Guirlande de Julie dont 5 seulement ont été retenus par M<sup>r</sup> de Montausier. Les sept madrigaux restés en quelque sorte inédits out été publiés dans l'édit. de la Guirlande de Julie (1) donnée par M<sup>r</sup> Octave Uzaune. Paris. 1875. In-12.

Ode sur le retour de M. le Prince, par M. de Scudéry, gouverneur de Notre-Dame de la Garde. Paris. 1660. ln-4. — La dédicace est fort courte, l'ode a 28 p.

La Bibliographie des Mazarinades de Moreau cite :

Regrets sur la mort glorieuse de Monsieur Tancrède de Rohan, à Madame de Rohan, sa sœur, par le sieur de Scudéry. Paris. Veuve André Musnier. 1649. In-4 de 4 p.

Salomon instruisant le Roi. Paris. Augustin Courbé. 1651. In-4 de 20 p., non compris l'épître au Roi, l'avertissement au lecteur et les extraits de Salomon. (Voir note du Supplément à la Bibliog. des Mazarinades, Bulletin du Bibliophile 1862, p. 826)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 17 pièces de G. de Scudéry:

Les pièces marquées d'un astérisque ont élé reproduites dans les Diverses poésies de Scudéry, 1649.

```
REC. SERCY, I.P., 1653. (La Guirlande de Julie) Accordez-moy le privilège (sig. Sc.)
Le Pavot.

REC. SERCY, I.P., 1<sup>re</sup> éd., 1653. Amour innocent. St. Belle prairie et belles fleurs (n. s.)

REC. SERCY, I.P., 1653. (La Guirlande de Julie) Foibles fleurs, à qui le Destin (sig. Sc.)

L'Immortelle.
```

<sup>(1)</sup> On rencontre dans le Nouv. rec. Loyson, 1654, une curieuse pièce anonyme, mais très libre, sur la Guirlande de Julie : Dorise, tout le monde admire

| REC. SERCY, 1 P., 1 ro éd., 1653. | A Mad. de Longueville (1).                                                                | Job perdit enfans et troupeaux                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, U P., 1653.           | St. amourenses (2).                                                                       | Laissez-may rendre hommage à vos grâces par-<br>[faites (n. s.) |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | De Théophile.                                                                             | Le sort, l'injustice et l'envie                                 |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Plainte d'un berger.                                                                      | Longtemps $y$ a, ma gente colombelle * $(n. s.)$                |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.          | St. amoureuses (2).                                                                       | Non, je ne suis qu'à vous, belle et chère Cléonne (n. s.)       |
| JARDIN DES MUSES, 1643.           | Epig. sur Porcie.                                                                         | O quel rang tiennent tes vertus                                 |
| NOUV. REG. LOYSON, 1654.          | A M. de la Noüe sur son<br>Cabinet de Minéraux.<br>Sonnet.                                | Quel amas de richesse et de rares merveilles!                   |
| CHEVILLES Me ADAM, 1644.          | Ode.                                                                                      | Quel Dieu t'a rendu son oracle?                                 |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.         | De M. de Pisani, peint par<br>Vannol et regardé par<br>Mad. la Marq. de Ram-<br>bouillet. | Quel est cet illustre mort                                      |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Complaisance, St. (3).                                                                    | Qu'il faut être subtil dans le siècle où nous sommes (n. s.)    |
| nec. sercy, iv p., 1658.          | A Mr ***. Epistre (4).                                                                    | Sous quel Rocher, bizarre Anachorette * (sig.D.S.)              |
| JARDIN DES MUSES, 1643.           | Epig. sur une médaille d'Artémise.                                                        | Toy par qui l'Architecte employa tant de veilles                |
| REC. SERCY, 1 P., 1re éd., 1653.  | Advis de saison (2).                                                                      | Un bon coq n'a point de caquet (sig. C.)                        |
| REC. RONDEAUX, 1639.              | Galanterie d'un berger.                                                                   | Un peu plus bas que le mont de Suresne * (n. s.)                |

# SCUDERY (M110 de)

Madeleine de Scudéry (5), née le 15 Novembre 1607 au Havre, morte à Paris le 2 Juin 1701. Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie à la notice de MM. Rathery et Boutron placée en tête de l'ouvrage : Mademoiselle de Scudéry, sa vie et sa correspondance avec un choix de ses poésies. Paris. Léon Techener. 1873. In-8.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 12 pièces de  $M^{tl_0}$  de Scudéry :

REC. SERCY, IP., Ire éd., 1653. Sur le sonnet de Job, quatrain.

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Le Camus et Lambert.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Mad. de Scudéry dans la Ire éd. de 1633 et Scudéry dans les suivantes.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. Sc. dans les éditions postérieures et des poésies de Scudéry sont annoncées au titre.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. de Sc. dans les éditions postérieures et de M. à la table.
(4) Cette épîstre commence dans les Poésies diverses de Scudéry, 1649 : A loy s'en va, mais où le Sort la guide

<sup>(5)</sup> Voir le T. Ill pour les pièces de MIIo de Scudéry publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Le Camus.                          | Je pensois que sous vostre empire                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.       | Poulet de la Fauvelte au<br>Roytelet.     | Je scay que je ne suis pas belle                   |
| BEC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de B. D. B. (Bacilly),                | Je tâche en vain de faire résistance               |
| 1d.                             | td.                                       | Je vous quitte, belle Arténice                     |
| REC. SERCY, LP., 110 éd., 1653. | A Mad. de Longueville. (1)                | Job perdit enfans et troupeaux                     |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Le Camus et Per-<br>digal (p. 10). | On n'y pense pas, Sylvie                           |
| Id.                             | Air,                                      | Quand verray-je ce que j'adore                     |
| ld.                             | Air de Martin,                            | Qu'il seroit doux d'aimer, si l'on aimoit toûjours |
| 1d.                             | Air de Lambert, Pour la<br>paix.          | Taisez-vous Tambours et Trompettes                 |
| PETIT REC. POÉSIES, 1660.       | Réponse au Chevalier de<br>Rivière        | Vous recevrez de mes nouvelles                     |

A consulter: Ménagiana. — Carpentariana. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Victor Cousin: La Société française au XVII° siècle. — Sainte-Beuve: Port-Royal. — P. Brun: A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux (Revue d'hist, litt, de la France. 1900) — Victor Du Bled: Société française du XVI° au XX° siècle. 2° série. 1901.

### **SEGRAIS**

« Il était de l'Académie française. Un zèle immodéré pour la gloire de sa Princesse lui attira sa disgrâce; cette disgrâce lui fut heureuse, car un mariage avantageux. qu'il rencontra dans son pays, le dédommagea amplement de cette perte. Il mena une vie tranquille et commode dans cette retraite. Et ce fut dans cette honnête oisiveté,

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Mad. de Scudéry et, dans les édit, suivantes, elle porte Scudéry.

<sup>(2)</sup> Voir le T. 111 pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

qu'il acheva la traduction de l'Enéide de Virgile, et qu'il entreprit celle des Géorgiques en vers français. Le premier de ces ouvrages est entre les mains du public, et l'autre est demeuré dans celles de ses amis. » (Huet : Origines de Caen)

Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la liste de ses ouvrages à la monographie de M<sup>r</sup> Brédif: Segrais, sa vie et ses ouvrages. Paris. Aug. Durand. 1863. In-8. Mentionnons seulement l'édition originale de la pastorale d'Athys. Paris, Guillaume de Luyne, 1653, in-4, et cela parce qu'elle renferme 364 vers qui ont été retranchés dans l'édition des Diverses poésies de Segrais de 1658. (Voir sur ce poème les curieuses Notes sur Segrais de Armand Gasté, Caen, 1887)

Le Marquis de Paulmy dans son catalogue, à propos de l'édition de ses Œuvres diverses,1723,dit: « Une anecdote sur Segrais, c'est qu'il conserva toute sa vie un accent normand très fort, quoiqu'il écrivit parfaitement le français. »

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 34 pièces de Segrais :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Diverses poésies de Segrais, 1658.

| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | A une femme habillée en homme.                  | Ah! Philis quel homme vous estes *                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Air de Le Camus.                                | Aminte, approche-toy de ce plaisant Bocage                 |
| Id.                             | Air de B. D. B. (Bacilly).                      | Auprès des beaux yeux de Sylvie                            |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Epistre.                                        | Belles gens, et faiseurs de vers *                         |
| ld.                             | Déclaration d'amour. Elé-<br>gie I. A Caliste.  | Caliste, je sçay bien que je vay me destruire *            |
| Id.                             | Sonnet IV.                                      | Campagne de Moissons et de Fleurs dépeuplée *              |
| Id.                             | Sur un adieu.                                   | C'en est fait, belle Iris *    Le dernier de mes jours     |
| Id.                             | Timarète. Eglogue II.                           | Clarice aime mes vers, faisons-en pour Clarice *           |
| REC. SERCY, 1V P., 1658.        | Stances (sur un dégage-<br>ment).               | Comme un feu qui s'éteint manque de nourriture * (n. s.)   |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Epitaphe de moy-même en cas que N. m'assassine. | Cy-gist, qui? moy pauvre amant *                           |
| ld.                             | Sonnet I.                                       | Dangereux Elément, Mer trompeuse et chan-<br>[geante *     |
| FINE GALANTERIE, 1661.          | Paroles amoureuses.                             | Depuis qu'à Filiste * (n. s.)                              |
| divers portraits, 1659.         | Portrait de Mademoiselle.                       | Descends de la Montagne *                                  |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.       | Stances.                                        | Doux ruisseaux, coulez sans violence * (n. s.)             |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.     | Courante.                                       | Enfin me voicy de retour * (n. s.)                         |
| REC. SERCY, 111 P., 1656.       | Sur la carte du Tendre.                         | Estimez-vous cette Carte nouvelle *                        |
| REC. SERCY, I P., 26 ed., 1653. | Madrigal.                                       | J'ay poussé des soûpirs, j'ay répandu des larmes * (n. s.) |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.          | Sur la violence d'une pas-<br>sion. Elégie II.  | Jeune merveille, à qui mes destinées *                     |

| REC. SOMMAVILLE, 1660.           | Olimpe, Eglogue V.                                                 | L'amoureux Eurilas absent de Timarète *                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, 1 P., 1 ro éd. 1653. | A Mile de Beuvron.                                                 | Nuit et jour j'invoque Apollon * (n. s.)                   |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.         | Elégie (à une dame qui aimait un vieillerd).                       | Philis de tant d'Amans qui sont sous vostre empire*        |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Air de Le Camus.                                                   | Plus je vous voy, plus je vous aime * (n. s.)              |
| FINE GALANTERIE, 1661.           | Paroles amoureuses.                                                | Printemps aimable et délicieux * (n. s.)                   |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.           | Epistre.                                                           | Puisqu'en dépit de la Perruque *                           |
| Id.                              | Aminte. Eglogue IV.                                                | Que ferois-je sans vous, ô mes doux Chalumeaux*            |
| Н.                               | Sonnel,                                                            | Que je crains vostre veüe, et que je la souhaite * (n. s.) |
| REC. SERCY, IV P., 1658.         | A M***, demi-rondeau.                                              | Que mon âme estoit insensée * (n. s.)                      |
| BEC. PLUS BEAUX VERS, 1661.      | Sarabaude.                                                         | Si je me plains, belle Amarante * (n. s.)                  |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.           | Uranie. Eglogne VI.                                                | Sur les rives de l'Orne, un berger amoureux *              |
| Id.                              | Amire. Eglogue III.                                                | Tandis que je vais voir mon adorable Amire *               |
| Id.                              | Climène, Eglogue I.                                                | Tyrsis mouroit d'amour pour la belle Clymène *             |
| Id.                              | Sonnet II.                                                         | Vostre départ me tué, et ce charmant Portrait *            |
| ld.                              | Sunnet III.                                                        | Vous à qui je fais voir ma noble servitude *               |
| ld.                              | A une fille qui faisoit des<br>avances à un sot pour<br>l'épouser. | Vous en usez en fille sage *                               |

A consulter: Amelot de La Houssaie: Mémoires hist. T. III, p. 367. — Huet: Origines de Caen. — Nicéron: Mémoires. T. XVI. — Segraisiana. — Goujet: Bibl. franç. T. V, p. 102. — Baratte: Les poètes normands. — Brédif: Segrais, sa vie et ses œuvres. Paris. 1863. In-8. — Nouv. biog. univ. de Didot: art. de C. Hippean. — Eug. Crépet: Les poètes français. T. II. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist. 2° éd. 1872. — Armand Gasté: Notes sur Segrais. Caen. 1887.

# SÉRISAY (de) \*

Voir le T. I, p. 310, pour les pièces de ce poète données jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700 dans les recueils collectifs.

On lit une épig. de Sérisay dans les Poésies diverses de (G.) Colletet, 1656, p. 146 : A M<sup>r</sup> Colletet, sur l'infidélité de Cloris : *A des appas menteurs une idole t'arreste* 

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 6 pièces de Sérisay :

| ÉLITE BOUTS-RIMEZ, 1649. | Pour un gueux qui épunse une gueuse (1). | A lidor pour Cloris tout brûlant dechaleur (n.s.) |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| REC. SERCY, V P., 1660.  | Etégie.                                  | Beauté de qui la grâce est la gloire des âmes     |

<sup>(1)</sup> Nous avons attribué (en cours d'impression) ce sonnet à de Sérisay parce qu'il a fait deux autres pièces sur Cloris et Alidor.

| REG. SERCY, V P., 1660.  | A Marguerite. St.                   | Fleurs dont l'éclat résiste aux plus rudes Hyvers            |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Id.                      | Stances.                            | Plaintes, sanylots, soûpirs, et larmes                       |
| REC. SERCY, IV P., 1658. | Entretien d'Alidor et de<br>Cloris. | Qu'en ce lieu je sois seul avec cette Beauté (sig. D. C.)    |
| ld.                      | Songe d'Alidor (1).                 | Sur la fin de la nuit, je vous ay veuë en songe (sig. D. C.) |

A consulter: Lettres de Costar, T. II. 1659.

#### SERVIEN

Abel Servien, marquis de Sablé et de Bois-Dauplin, Comte de la Roche-Servien, né à Grenoble en 1593, mort au château de Meudon le 17 Février 1659. Procureur général près le Parlement de Grenoble en 1616, conseiller d'Etat en 1618, maître des requêtes en 1624, intendant de justice en Guyenne en 1627, il entra dans la carrière diplomatique en 1628 qu'il parcourut brillamment jusqu'en 1648, sauf une interruption de cinq années (1636 à 1641) où il fut en disgrâce. Ministre d'Etat en 1649, puis surintendant des finances en même temps que Fouquet (1653), il était chargé de la partie des dépenses. Dès 1634 l'Académie française le reçut au nombre de ses membres.

Voici le portrait de Servien d'après un contemporain, nous l'empruntons à la notice de M. Eug. Asse dans la Nouv. biog. universelle de Didot où se trouve également la liste de ses ouvrages. T. XXXXIII: « Bien qu'il fût extrêmement appliqué aux affaires, il ne laissait pas d'aimer la musique, la chasse, la promenade et la bonne chère qui faisaient ses principaux divertissements. Il était encore galant et faisait facilement des vers. Il avait fort bonne mine, et un œil qu'il avait perdu par accident défigurait peu son visage ».

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 2 pièces d'Abel Servien:

```
REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Sarab. de Chambonnière. Printemps, reprends tes fleurs, ramène tes Zéphyrs

MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. Au petit de Beauchasteau. Toy qu'on doit appeller le Cygne de la Seine

Madrigal.
```

A consutter: Ménagiana (édit. de 1715). — Ménage: Hist. de Sablé. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Ch. Cotin: Oraison funèbre, 1698. — Jacques Bigout: Oraison funèbre, 1659. — Mémoires de Fouquet. — Fauvelet du Toc: Hist. des Conseillers d'Etat. — Moréri: Dict. hist. — Rochas: Biog. du Dauphiné. — Nouv. biog. univ. de Didot. T. XXXXIII. — Jal: Dict. critique de biog. et d'hist., 2° édit. 1872.

<sup>(1)</sup> Celle pièce a été reproduite, mais sig. de Serisay, dans la V. partie, 1660.

#### SÈVE

Gilbert Sève ou de Sève, un des premiers membres de l'Académie royale de peinture établie en 1648, se maria deux fois, d'abord à Simonne Béolier, ensuite à Catherine Laurent (22 Sept. 1650). La date de sa naissance n'est pas exactement connue, on la place vers 1615, il fut inhumé le 10 Avril 1698.

Son frère Pierre Sève, né vers 1623, reçu à l'Académie comme peintre d'histoire le 14 Avril 1663, est mort le 9 Novembre 1695.

Gilbert de Sève fit le portrait (1) de Claudine Colletet et c'est à lui qu'on peut attribuer les pièces suivantes :

| MUSES ILLUSTRES, 1658. | Elégie.                                | Claudine (Colletet) a les yeux doux, Claudine est [toute belle (sig. S.) |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Id.                    | Rép. à un madrigal de Cl.<br>Colletel. | En peignant vostre corps, objet incomparable (sig. à la table)           |
| ld.                    | Certificat amoureux.                   | Je certifie à tous que l'aimable Claudine (sig. S.)                      |
| Id.                    | Le bouquet de fleurs, A M.<br>T. Epig. | Pour vous faire un bouquet, au jour de vostre feste (sig. S.;            |
| ld.                    | Billet burlesque à M. T.               | Que ce seroit un grand abus \sig. S.\                                    |

A consulter: Jal: Dict. critique de biog. et d'hist., 2º édit. 1872.

### S. F. R. C.

Une pièce sig. à la table de la I<sup>re</sup> p. du Recueil de Sercy, 1<sup>re</sup> édit. 1653, S. F. R. C. était de Charleval (voir ce nom).La pièce suivante est peut-être également de ce même poète.

REC. SERCY, IP., 1re ed., 1653. Epig A. S. F. M. Je perds mon temps et mes discours

## S. G. (M<sup>110</sup> de) voir SAINT-GÉRAN (M<sup>110</sup> de)

#### SOMAIZE

Antoine-Baudeau de Somaize (2), né vers 1630, on ignore la date de sa mort. M. E. Roy (La vic et les œuvres de M. Ch. Sorel, sieur de Souvigny) pense qu'il était parent du galant marchand Baudeau cité par Tallemant dans l'historiette de M<sup>110</sup> Paulet et dans le Grand Cyrus de M<sup>110</sup> de Scudery.

<sup>(1)</sup> Ce portrait ne paraît pas avoir éte gravé.

<sup>(2)</sup> Voir le T. III pour les poésies de Semaize publiées dans les rocueils cellectifs de 1662 à 1700.

« On croirait, dit M.Ch. Livet (Préface de la réimpression du Dictionnaire des Précieuses), que les ouvrages de Somaize, qui durent mettre en jeu tant de susceptibilités, qui se produisirent sous un patronage si puissant, à en juger par les privilèges si favorables qu'il obtint, firent quelque bruit au moment où ils parurent. On n'en trouve pas trace dans les contemporains; son nom, ses œuvres sont constamment oubliées... »

On sait seulement de sa vie privée qu'il fut secrétaire de la connétable Colonna, Marie Mancini, et qu'il l'accompagna en Italie.

Voici son portrait tracé par lui-même sous le nom de Suzarion :

« Je ne scay pas si Suzarion est du nombre de ceux que l'on doit appeler prétieux, mais je scais bien que, si l'on mérite ce tiltre par la fréquentation et par la connoissance des préticuses, il peut sans doute trouver sa place dans le lieu où l'on parle d'elles, puisqu'il en voit quelques-unes, qu'il en connoist la plus grande partie, et qu'avec cela il a fait leur histoire. C'est un jeune homme qui fait des vers et de la prose avec assez de facilité; son penchant est du costé de la raillerie, et il se persuade qu'il est bien difficile de ne point écrire de satyres ; mais, quelque plaisir qu'il trouve à dire les véritez des autres, il sçait pourtant bien cacher celles que l'honneur nous oblige à taire et n'a pas assez de malice pour inventer une fausseté, ni pour asseurer une chose douteuse, quelque plaisante qu'elle fust. Cependant il passe pour l'homme du monde qui laisse le moins échapper les occasions de se divertir aux dépens d'autruy, et, dès lors qu'il se fait quelque pièce satyrique, il en est aussi-tost accusé; mesme il est souvent arrivé que l'on luy a fait dire des choses à quoy il n'avoit pensé de sa vie. On passe plus loin, et l'on veut encore, lors qu'il fait des panégyriques, que ce soit des satyres, et l'on cherche des sens dans ses écrits qui sont fort éloignez de ses pensées, pour trouver des railleries dans les louanges qu'il donne ; toutefois l'on peut dire de luy qu'il est véritable amy et qu'il scait aussi bien les loix d'une parfaite amitié qu'il sçait bien les maximes d'une légitime guerre ; qu'il n'est jamais traistre, et que l'on ne peut accuser ses actions que d'une franchise trop ouverte, soit à servir ceux qu'il estime, soit à pousser ceux qui le méprisent; et cette franchise a donné lieu de croire de luy des choses dont il ne tut jamais capable. On luy a donné pour devise un soleil en son midy qui brusle une vaste campagne, et l'on a adjousté à cette devise : Il brusle autant qu'il esclaire ».

On a de lui:

Remarques sur la Théodore, tragi-comédie de l'autheur de Cassandre (Boisrobert) par A. B. sieur de Sommaize. Paris, aux despens de l'autheur, 1658. In-8 de 155 p. non compris te titre.

La Pompe funèbre de M. Scarron. Paris. Jean Ribou. 1660. Petit in-12 de 55 p. — Les amis de Motière répondirent à ce pamphlet anonyme où notre grand comique était fort maltraité par le « Songe du Resveur », dans lequel était dévoilé le nom de l'auteur de la Pompe funèbre de Scarron.

Elégie sur la maladie de son Eminence. Paris. Jean Ribou. 1660. In-4 de 4 fl.

Les véritables Prétieuses, comédie (en vers). Paris. Jean Ribou. 1660. Petit in-12 de

6 fl. et 72 p. (Privilège du 12 Janvier 1660). — La seconde édit. « reveue, corrigée et augmentée d'un dialogue de deux Prétieuses sur les affaires de leur communauté », chez le même libraire, parut en Septembre de la même année, 6 ff. et 72 p.; l'auteur, menacé d'un procès par Molière, avait consenti à retrancher le passage burlesque de la tragédie de la mort de Leusses-tu-cru, lapidé par les femmes, mais il ajouta un Dialogue de deux Prétieuses sur les affaires de leur Communauté et un Avis final au Lecteur. — Autre édit.: Hollande (non par les Elzéviers), suivant la copie imprimée à Paris, 1660. Petit in-12 de 56 p. (Bibliog. Molièresque).

Cette comédie a été réimprimée sur le texte de l'édit. de Paris. 1660, avec une notice bibliographique par P. Lacroix, conservateur de la Bibl. de l'Arsenal. Genève. J. Gay. 1868. Petit in-12 de 12 ff. et 56 p. (Collection Molièresque, tirée à 100 ex.)

Les Prétieuses ridicules, comédie représentée au Pelit-Bourbon. Nouvellement mises en vers. Paris. Jean Ribou. 1660. In-12 de 20 fl. et 116 p. (achevé d'imprimer du 12 Avril 1660). Cette première édit. est introuvable, elle fut saisie à la requête de Molière. — Seconde édit. : Paris. Loyson. 1661. In-12 de 12 ff. et 60 p.

Le Procez des Prétieuses, en vers burlesques, comédie. Paris. Jean Ribou. 1660. In-12 de 8 ft., 74 p. et 3 ft. pour le privilège et l'errata (achevé d'imprimer du 12 juillet 1660). Il y a des exemplaires avec l'adresse d'Estienne Loyson ou celle de Jean-Guignard.— Seconde édit. : Jean Guignard. 1661, in-12.

Le grand Dictionnaire des Prétieuses, ou la clet de la langue des Ruelles. Paris. Jean Ribou. 1660. Petit in-12 de 6 ff. et 84 p. — Seconde édit., revue, corrigée et augmentée de quantité de mots. Paris. Est. Loyson 1660. Petit in-12 de 6 ff. et 96 p. (la dernière cotée par erreur 56).

Le grand Dictionnaire des Prétieuses, historique, poétique, géographique, cosmographique, chronologique et armoirique par le Sr. de Somaize. Paris. Jean Ribou. 1661. 2 vol. in-8. Le premier de 16 fl. n. chit., 314 p. et 2 fl. pour le priv.; le second de 320 p.— La Clef du Grand Dictionnaire historique des Prétieuses. Paris. 1661. In-8 de 46 p.— Ce Dictionnaire a été réimprimé en 1856. chez P. Jannet (Bibl. elz.). par les soins de M. Ch. Livet avec préface et une clef historique et anecdotique. A la suite on trouve : Les véritables Prétieuses, comédie; l'épît. dédic. et la préface des Prétieuses ridicules mises en vers par Somaize et le Procez des Prétieuses.

Alcippe ou le choix des galans. Paris. Jean Ribou. 1661. In-12.

Le Secret d'être toujours belle (prose et vers). Paris. Billaine. 1666. In-12. — A été réimprimé à la suite de l'Art de conserver la santé. Paris. 1777. In-12.

La Philis de Serre, pastorale du Comte Bonarelli, trad. en vers libres (le premier acte a seul été trad. avec le prologue) par A. B. D. S. Paris. Jean Ribou. 1667. In-12.

M. E. Roy (la vie et les œuvres de Ch. Sorel, sieur de Souvigny) croit que l'ouvrage suivant est de Somaize :

La l'olitique des Coquettes, histoire véritable, dédiée à M<sup>no</sup> de Scudéry. Paris. Jean Ribou. 1660. In-t2. Ce petit volume renferme des pertraits satyriques et semble une première ébauche du Grand Dictionnaire des Prétieuses. L'auteur annonce qu'un second Dictionnaire paraîtra bientôt, fait l'éloge du premier Dictionnaire, du Procez des Prétieuses et des Véritables Prétieuses, mais ne prononce pas le nom des Prétieuses ridicules.

Le Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Paris. Ch. de Sercy, H<sup>o</sup> p., 1662, contient plusieurs pièces en prose, et prose et vers. de Somaize : Le Voyageur fortuné dans les Indes du Couchant... (prose et vers). – A Caliste, épistre (prose). Portrait de Mad. \*\* (prose).

Les pièces marquées d'un astérique fant partie du « Voyageur fortuné dans les Indes du Couchant...»

| REC SERCY.(prose), HP., 1662. | A Caliste, Sonnet.      |                     | Caliste, ce séjour des Dieux * (sig. A. D. S.)                    |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Id.                           | Id.                     |                     | Caliste, un cour mourant est trop peu pour vos                    |
| ld.                           | Portrait de<br>et vers) | Mad.** (pruse       | [armes * (sig. A. D. S.)]  Je souhaiterois que vous enssiez passé |
| ld.                           | Id.                     | ld.                 | La personne que vous voyez                                        |
| Id.                           | Portrait de             | Caliste 1d.         | Tous les amans font à présent le portrait *                       |
| ld.                           | A Calliope<br>Sonnet (1 | ou la puésie.<br>). | Vous qui marchez d'un pas noble et mesuré                         |

A consulter: L'édit. Ch. Livet du Dict. des Précieuses. — Nodier (Ch.): Notions de linguistique. — Emile Roy: Les premiers cercles du XVII<sup>e</sup> siècle: Mathurin Regnier et Guidubaldo Bonarelli della Rovere (Revue d'hist. litt. de la France. T. IV (1897), p. 15).

## SYGLAS (de)

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur M. de Syglas.

RRC. D'OCTAVIE, 1658. A la prière d'Octavie. Tombeau de Toy qui cherche l'éclat d'une pompeuse gloire Lysis par Mélisse.

#### T. voir DU MAY, seigneur de Saint-Aubin

### **T.** (de)

Nous n'avons pas découvert l'auteur qui s'est caché sous l'initiale de T. (2).

NOUV. CAB. MUSES (B), 1658. Billet de la Loterie. Hier sur le soir en la Cour du Parnasse

## T. (abbé) voir TESTU (abbé)

<sup>(1)</sup> Ce sonnet fait partie du portrait ci-dessus de Mad. \*\* : Je souhaiterois que vous eussiez passé (2) Voir le T. III pour les pièces sig. de T. insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

#### TABOUROT

Etienne Tabourot, dit le seigneur des Accords, né en 1547 à Dijon où il est mort en 1590. Cet écrivain facétieux appartient au XVI° siècle. Nous renvoyons pour l'hist de sa vie et la liste de ses ouvrages à l'article de M' Abel Jeandet dans la Nouv. biog. universelle de Didot, T. XXXXIV.

Une édition complète de ses Touches a été donnée dans la Collection Gay.

Le Jardin des Muses, 1646, renferme dix épigrammes sig. Desaccords :

| JARDIN DES MUSES, 1643. | Epig.sur la Vache de Myron. | Ce beau vacher tout en courroux   |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Id.                     | ld.                         | Myron me voyant esgarée           |
| Id.                     | Description de la Cour.     | Pour dire vray au temps qui court |
| Id.                     | Epig.sur la Vache de Myron. | Si je n'eusse eu les piez         |
| Id.                     | ld.                         | Si Myron mes pieds ne destache    |
| Id.                     | Id.                         | Si tu vois passer le vacher       |
| Id                      | Id.                         | Tuen tes vaches pastoureau        |
| Id.                     | 1d                          | Un bouvier voyant la figure       |
| Id.                     | Epig. sur deux sourds (1).  | Un sourd fit assigner un sourd    |
| ld.                     | Epig.                       | Veux-tu que je die sans feinte    |

A consulter: La Croix du Maine et Du Verdier: Bibl. franç. — Pasquier: Œuvres. T. II, lettre XII du liv. VIII, édit. de 1723. — Bayle: Dict. crit. — Papillon: Bibl. des auteurs de Bourgogne. — Goujet: Bibl. franç. T. XIII, p. 364. — Anguis: Les poètes français depuis Malherbe. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Notice de Abel Jeandet dans les poètes français de Eug. Crépet. T. II

#### TALLEMANT DES RÉAUX voir DES RÉAUX

## TAMBONNEAU (Mad.)

Marie Boyer, fille d'un homme d'affaires, épousa Michel Tambonneau, président à la Chambre des Comptes en 1634, mort le 21 Octobre 1684. Tallemant leur a consacré à tous deux une historiette passablement graveleuse (T. VII, p. 74). Elle mourut âgée de 84 ans le 14 Février 1700.

REC. SERCY, III P., 1656. Sonnet sur le perroquet de Quoy, ne peut-ou trouver quelque tour de... chicane Mad. du Plessis-Bellière.

<sup>(1)</sup> Imitation de l'épig. de Mellin de Saint-Gefais : Un sourd fit un sourd ajourner

## TESTU (Jacques)

Jacques Testu, parisien (1), abbé de Notre-Dame de Belval, prieur de Saint-Denis de la Chartre, aumônier et prédicateur du Roi, né en 1626, geçn à l'Académie en 1665, mort à Paris le 21 Juin 1706.

Une santé délicate ne lui permit pas de s'appliquer beaucoup à l'étude. Il prêcha quelques sermons à Paris et publia en 1669 un petit volume : Stances chrestiennes sur divers passages de l'Escriture sainte et des Pères. Paris. Denys Thierry et Cl. Barbin. 1669, petit in-8 de 9 ff. n. chif. y compris le titre et 134 p. qui eut, sans compter les contrefaçons, six éditions de 1669 à 1706. Ces stances furent mises en musique en 1692 par M. Oudot, Paris, Ballard (trois éditions).

Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la bibliographie de ses œuvres à la notice de M. Roger Graffin: Jacques Testu, abbé de Belval (1626-1706). Paris. Librairie Alphonse Picard et fils. 1901, in-8. M<sup>r</sup> Graffin n'a pas relevé les pièces de l'abbé Testu éparses dans les recueils collectifs, recueils qu'il paraît avoir connus très imparfaitement, si l'on en juge par ce qu'il dit du Recueil de Sercy. De plus, nous ne savons les raisons sur lesquelles il s'appuie pour affirmer que la pièce le Pauvre Malade (Rec. de Sercy, I p., 4<sup>re</sup> éd., p. 215) n'est autre chose qu'un portrait de l'abbé Testu.

On lit dans la dissertation sur les sonnets de la Belle Matineuse de Ménage, un sonnet de l'abbé Testu: Le bel astre du jour se retiroit sous l'onde

Le T. XIII, in-fol., p. 339. du Recueil de Conrart contient une pièce signée le Valet de Chambre de l'abbé Testu: Au Roy sur la paix d'Allemagne: Grand Roy, de ton renom voy quelle est la puissance

Les Amusements du Cœur et de l'Esprit, T. XIII (1742), ont donné un sonnet de l'abbé Testu au Cardinal Mazarin : On a tort de penser qu'il faille pour te plaire

Appréciation littéraire. — « Il fait assez bien les vers français : il a grande approbation dans les ruelles. Il prêche éloquemment et est fort suivi. » (Costar : Mémoire à Mazarin des gens de lettres célèbres en France)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 9 pièces de ce poète:

| muses illustres, 1658.   | La fluxion sur les yeux (à propos de Christine de Suède), St. | Bourdelot, je croyois ce soir (sig. l'abbé T.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ld.                      | A Colletet sur ses vers pr.<br>l'abbé Des Roches, Epig.       | Esprit de qui les doctes veilles (sig. T.)     |
| REC. SERCY, IV P., 1658. | Pour une femme de parti-<br>san (2)                           | Il ne vous est pas difficile (n. s.)           |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de J. Testu publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700,

<sup>(2)</sup> Sig. dans le Pelit recueil de poésies de 1660.

| REC. SERCY, IV P., 1658.          | A Mad. de *** sur le juge-<br>ment qu'on a fait d'elle<br>et de Mad. de ***. St. (1) | L'on m'a dit, divine Princesse (n. s.)                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.       | Air de Le Camus et Per-<br>digal.                                                    | Mes yeux ont regardé les vostres                        |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.            | Sonnei.                                                                              | Pomponne ne vit plus, sa mort est trop certaine         |
| REC. SERCY, 1 P., 1 re éd., 1653. | Le Pulmonique. Sl. (2)                                                               | Puisque vous le voulez, il faut rompre mes fers (n. s.) |
| ld.                               | Sonnet (3).                                                                          | Si j'en dois croire tes discours (sig. l'A. T.)         |
| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653.   | Air (4).                                                                             | Si vous voulez que je cache ma flamme (n. s.)           |

A consulter: D'Alembert: Hist. des Membres de l'Acad. franç. T. II. — Saint-Simon: Mémoires. — Moréri: Dict. hist. — Sévigné (M<sup>me</sup> de): Lettres. — Somaize: Dict. des Précieuses, édit. Livet. — Titon du Tillet: Parnasse français, p. 507. — Graffin (Roger): Jacques Testu, abbé de Belval. 1901.

#### TESTU-MAUROY

Jean Testu de Mauroy (5), abbé de Fontaine-Jean près Chatillon-sur-Loing et de Saint-Chéron de Chartres, prieur de Dammartin-en-Goèle, né en 1626, mort le 1<sup>er</sup> Avril 1706 à Dammartin.

Entré dans les ordres, il devint précepteur des filles de Monsieur, frère de Louis XIV. « Il s'acquitta sans donte de cet emploi, raconte d'Alembert, d'une manière trèsagréable aux princesses et à leur père; car une place d'académicien étant venue à vaquer. Monsieur la demanda et l'obtint pour l'abbé de Mauroy. » Il succéda à l'Académie au Président de Mesme (1688) et fut préféré à Fontenelle. Il tenait sans doute aussi du même protecteur ses deux abbayes de Fontaine-Jean et de Saint-Chéron. Boileau l'avait placé parmi les rimailleurs dans sa Satire VII, à côté de Boursault; mais, si l'auteur de l'Art poétique se moquait des mauvais auteurs, il ne voulait pas se brouiller avec les Princes qui les protégeaient et il substitua le nom de Pradon à celui de Mauroy. Testu-Mauroy mourut la même année que son confrère l'abbé Testu.

On a de lui:

La Doctrine de la raison ou l'honnesteté des mœurs selon les maximes de Senèque, réduite en entretiens, par M. Jean Testu, aumônier ordinaire de Madame. Paris. 166 In-12 (6).

<sup>(1</sup> Cette pièce est signée l'Abbé Testu dans le Manusc. 12680 Bibl. Nationale.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est anonyme dans la première édition de la le p. du Rec. de Sercy 4653, mais signée Bens. (Benserade) à la table; dans la seconde édition 1653 et dans les suivantes, elle est signée L. B. T. et donnée è la table à l'Ab. T.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est signée l'A. T. et donnée à la table à l'abbé Testu.

<sup>(4)</sup> Sig. dans le Rec. des. plus beaux vers mis en chant 1661 où elle a deux strophes au lieu d'une.

<sup>(5)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Testu-Maurey insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

<sup>(6)</sup> Quérard a attribué par erreur ce volume à l'abbé Jacques Testu.

Le Recueil de Conrart nous a conservé deux pièces de Testu-Mauroy qui doivent être inédites : T. IX, in-folio, p. 462, pour le Chevalier Bernin travaillant à la statue du Roy. sonnet : Pendant que d'un grand Roy tu cherches la figure; T. XIII, in-folio, p. 1291, Pour une demoiselle qui s'excusait d'avoir reçu les Loix de l'amitié : L'amour est un enfant gâté

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment 37 pièces de Testu-Mauroy:

| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | A Philis, Sonnet.                                                           | Avez-vous bien de quoy vous plaindre                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| REC. SERCY, III P., 1656. | Sonnel.                                                                     | Avoir la taille d'un fuseau                            |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Les sept péchés mortels, à M <sup>110</sup> D. L. M. St.                    | Bien qu'aux yeux des Mortels, je paroisse si fière     |
| REC. SERCY, UI P., 1656.  | A Mad.la Marq. D*** E***,<br>Madrigal.                                      | Ce gentilhomme de campagne                             |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | A M <sup>ile</sup> D*** en faveur d'un<br>Arménien. St.                     | Ce marchand venu d'Arménie                             |
| REC. SERCY, 111 P., 1656. | Rondeau.                                                                    | Ce que je dis soit dit entre nous deux                 |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Sonnet.                                                                     | C'est bien vous abuser, vieille et sèche relique       |
| REC. SERCY, 111 P., 1656. | Madrigal.                                                                   | Dans le quartier de la Tournelle                       |
| Id.                       | ld.                                                                         | Daphnis, le plus civil d'entre tous les humains (n.s.) |
| ld.                       | ld.                                                                         | Depuis peu l'esprit d'Uranie                           |
| Id.                       | Pour la Pucelle de Chape-<br>lain. Madrigal.                                | Du fameux Chapelain la gloire est immortelle           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | A son confesseur. Sonnet.                                                   | En ce saint temps de Pénitence                         |
| Id.                       | Sonnet.                                                                     | Escoutez, ma Philis, un advis qui vous touche          |
| Id.                       | A Mr de Sales, sur son Hist.<br>de France (en vers).<br>Sonnet.             | Excellent écrivain de la plus belle Histoire           |
| łd.                       | A Philis qui l'avoit appellé<br>abbé d'Espérance. Son-<br>net.              | Fille d'orgueil et de malice                           |
| BEC. SERCY, 111 P., 1656. | Madrigal.                                                                   | Hier, un certain fat, maigre, sec, et galeux           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Air.                                                                        | J'ay soûpiré sans m'en estre aperçeu                   |
| Id.                       | Sonnet (bouts-rimez).                                                       | Je meurs, c'est fait de moy, faites mon Epitafe        |
| 1d.                       | A M <sup>Ho</sup> de P*** pour accom-<br>pagner un bouquet de<br>jasmin St. | Je ne sçay pas de quel visage                          |
| ld.                       | Sonnet.                                                                     | Je sentois les ardeurs d'un fièvre cruelle             |
| 1d.                       | Air.                                                                        | Lequel de mes transports vous plaist-il que je suive?  |
| Id.                       | Sonnet.                                                                     | Où je ne connois pas le langage des yeux               |
| REC. SERCY, III P., 1656. | A Mile D. P. avec un bonquet, St.                                           | Petites fleurs, qui ne faites qu'éclore                |
| Id.                       | Madrigal.                                                                   | Philis, une assez belle bouche                         |

| REC. SERCY, HI P., 1656.  | Pr. le fils d'un serrurier.                          | Pour l'amour de Dieu gardez-vous                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | A Mile de P*** changeant<br>toujours de place. Epig. | Pour me témoigner vostre glace                       |
| REC. SERCY, 111 P., 1656. | Roudeau.                                             | Pour vous le dire avec sincérité                     |
| Id.                       | Madrigal.                                            | Quand ou a demandé l'endroit où je demeure           |
| ld.                       | Rondeau.                                             | Que cela vous léplaise, ou non                       |
| ld.                       | Id.                                                  | Que vous avez d'esprit! que vostre dme a d'attraits! |
| 1d.                       | Pr. un satirique incomm.<br>Sonnet.                  | Sacrilège Escrivain, dont la noire imposture         |
| Id.                       | Madrigal.                                            | Twsis accablé de plaisirs                            |
| Id.                       | Id.                                                  | Un homme depuis quelques jours                       |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1634.  | Pour Mile de C***. Madrigal (1).                     | Un jour le Soleil dépité                             |
| REC. SERCY, 111 P., 1636. | Madrigal.                                            | Un petit Advocat de l'Université                     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.  | Sounet.                                              | Vous m'avez beaucoup obligé                          |
| REC. SERCY, 111 P., 1656. | A Olympe pour le jour des<br>trépassez. St.          | Vous qui de mille cœurs estes si bien servie         |

A consulter: D'Alembert: Hist. des membres de l'Acad. franç. — Lhuillier (Th.): article dans l'Amateur d'autographes, année 1898 (2).

## THÉOPHILE DE VIAUD \*

Voir T. I, p. 316, pour les pièces de Théophile données dans les recueils collectifs jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 1662 à 1700.

Ode de Théophile, paraphrase de l'ode d'Horace : Sic te diva potens Cypri, publiée par M<sup>r</sup> C. Urbain dans le Bulletin du Bibliophile, 1890.

Les recueils collectifs édités de 1636° à 1661 contiennent 14 pièces de Théophile dont huit paraissent inédites, nous les reproduisons à l'Appendice :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans les Œuvres de Théophile, 1856 (édit. Alleaume, Bibl. elzèv.).

NOUV. REC. LOYSON, 1654. Pour le ballet des Baccha- Avant que je parusse au jour \* nales.

Ce madrigal est attribué à de Carlincas dans le Rec. de Courart, mais il est anonyme dans le Nouv. Cab. des Muses, 1658.

<sup>(2)</sup> Dans cet article, M. Lhuillier a rapporté à Jean Testu de Mauroy et à sa prétendue sœur, deux aventures relatées dans la Gazette de Loret qui concernent l'abbé Jacques Testu et une de ses sœurs. (Voir Graffin : Jacques Testu, abbé de Belval, 1901)

| JARDIN DES MUSES, 1643.       | Quadrin pour un tableau<br>reçu d'un Prince pour<br>récompense de cerlains<br>vers. | Ce Prince est d'estrange nature                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOUV. CAB. MUSES (B). 1658.   | Epig. (1)                                                                           | Cette dame a fait comme Troye * (n. s.)                |
| ld.                           | Epig. (f)                                                                           | Cette épigramme est magnifique * (v. s.)               |
| JARDIN DES MUSES, 1643.       | Ode.                                                                                | Heureux tandis qu'il est vivant *                      |
| NOUV. REC. CHAMH. (30), 1653. | Stances (†).                                                                        | J'ay trop d'honneur d'estre amoureus * (n. s.)         |
| JARDIN DES MUSES, 1643.       | Quadrin.                                                                            | Je nasquis au monde tout nud                           |
| Id.                           | Epig, contre un pauvre poète.                                                       | Je ne puis souffrir cet abus                           |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Sonnel (2).                                                                         | Je songeois l'autre jour que Philis revenuë * $(n,s.)$ |
| JARDIN DES MUSES, 1643.       | Sonnet sur le Saint-Sacrement (3).                                                  | Loger en tant de lieux une mesme substance             |
| 1d.                           | A de bons musiciens<br>Epig.                                                        | Orphée avoit ainsi la voix                             |
| ld.                           | A un jeune Seigneur. Epig.                                                          | Personne n'est fasché du bien                          |
| JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.     | A G. Colletet sur la mort<br>de sa sœur. Epig.                                      | Que l'image de ce tombeau                              |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.        | Au Roy. Epig.                                                                       | Saincte Image du Roy des Cieux                         |

A consulter (suite): Eug. Crépet: Les poètes français. T. II, notice de Théophile Gautier. — Eug. Ritter: Balzac et Théophile (Revue d'hist. litt. de la France, 1902, p. 131).

## THÉOPHILE (feu) voir DU CHASTELET

## THÉOPHILE (le nouveau) voir LA CHARNAIS

## THIERSEVILLE (de)

De Thierceville (ou Tierceville (4) ou Thiesseville).

Les « Trois siècles palinodiques d'André Guiot » renferment la notice ci-après sur ce poète amateur :

« De Tierceville, lieutenant-colonel au régiment de Roncherolles, fut un jour conduit chez une femme de condition par un de ces grands diseurs de riens qui veulent

<sup>(1)</sup> Ces petites pièces ont été attribuées au cours de l'impression. Elles offrent de légères variantes.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet avait paru avec des variantes dans le Second livre des Délices, 1620.

<sup>(3)</sup> Le Vicomte de Gaillon dans sa notice sur Théophile (Bull. du Bibliophile, Aeût et Septembre 1856) a reproduit ce sonnet d'après un exemplaire des Œuvres de ce poète (Rouen, 1628) eû il se treuvait écrit à la main. Mr de Gaillon ignorait qu'il eût été imprimé. Dans le Jardin des Muses, 1643, cette petite pièce porte comme titre : « Sonnet sur le Saint-Sacrement par Théophile meurant, selon quelques-uns, et selon d'autres, par Perchères. »

<sup>(4)</sup> Un Tierseville est cité dans l'Historiette de Mile et de Mad. de Marolles (Tallemant des Réaux).

toujours primer partout. Ce parleur dit en entrant à la dame avec un air de confiance : « Madame, voilà M. le Marquis de Tierceville que je vous présente, et qui n'est pas si sot qu'il en a la mine ». — « Madame, répartit Tierceville, c'est la différence de lui à moi. »

- « L'auteur des *Lettres historiques et galantes* qui rapporte cette saillie (T.I, p. 364) dit que le protégé était le fils du lieutenant du roi à Dieppe, et qu'il était jeune.
- « Tierceville mournt le 17 Mars 1692, il fut inhumé à Tierceville, probablement commune de Bazincourt, arrondissement des Andelys (Eure).
- « C'est sous François de Harcourt qu'il se présenta au Palinod de Rouen en 1649, et il reçut à la fois de ce Prince l'Anneau d'or et le Miroir d'argent pour un sonnet et une ode française. Ces deux pièces de poésies avaient le même sujet, Lysimachus:

Le plus fameux parent de l'illustre Alexandre, Son cher Lysimachus, pour avoir trop aimé, Ful réduit à combattre un tion affamé; N'ayant qu'un gantelet dont îl pût se défendre.

Ce grand Prince, trop juste et trop fort pour se rendre, Marche seul au combat et presque désarmé; Et d'un noble courroux puissamment animé Saule au col du tion qui rient pour le surprendre.

Dans ce pressant péril, d'une invincible main Il arrache d'abord à ce fier inhumain El la langue, et le sang, et l'âme, et la furie.

Ainsi qu'il triompha par sa belle action, Le monstre originel fut raincu par Marie Au moment bienheureux de sa Conception.

« A ce Palinod de 1649, François de Harcourt couronna les meilleurs poètes de son temps et de sa province et même d'autres pays. Un d'entre eux, après avoir été couronné dans le genre lyrique à la séance publique, fit encore les honneurs du festin qui la suivait. On y avait servi une pièce de charcuterie sous un chou, comme nos perdrix : cette idée parut assez plaisante pour en faire le sujet de vers qui égayassent la compagnie ; et l'on donna pour ligne palinodiale : « sous un chou vert le tombeau de l'andouille ». De Tierceville accepta le défi, et son impromptu fut le sonnet suivant :

Par un hélas commençons cel ouvrage, Faisons des vers qui sentent le tombeau. Pour célébrer en lugubre équipage L'enterrement d'un si friand morceau.

De ves regrets où le devoir m'engage Je sens en moi naistre un sujet nouveau; Mes yeux de pleurs arrosant mon visage Gustent mon vin en y mestant de l'eau. Gisant auprès d'un objet qui me tue, Cent gros soupirs et ma verve bourrue Font assez voir combien je suis fâché.

Avec raison ma muse est en bredouille : Qui pourrait voir sans en être toûché Sous un chou vert le tombeau de l'andouille.»

Le père de Tierceville, lieutenant du roi à Dieppe, envoya plusieurs poésies au P. de La Colombière, et l'abbé Bordelon a recueilli deux de ses sonnets qui ont quelque mérite. (de Veyrières : Monographie du sonnet)

REC. SERCY, 1 P., 4re éd., 1653. Sonnet sur une femme Charmante mère de ma Belle (n. s.) grosse (1).

#### TIRSIS

Nous n'avons pu découvrir l'auteur qui s'est caché sous ce pseudonyme.

REC. D'OCTAVIE, 1658. Promesse de mariage. A

Moy, Tirsis, grand Hilas de France

## TRELLON (Claude de)

On manque jusqu'ici de renseignements précis sur Cl. de Trellon. Viollet-le-Duc croit qu'il est né à Angoulême, mais G. Colletet dit à Toulouse et le fait mourir vers 1594 (2). Trellon servit tour à tour sous La Valette, Nemours, Guise et Joyeuse, il voyagea et séjourna en Italie. Après la mort du duc de Joyeuse, son protecteur, il se retira à Aubeterre.

D'après la notice de M<sup>r</sup> L. Pannier sur le manuscrit des vies des poètes français de G. Colletet, la vie de Cl. de Trellon avait été copiée par M<sup>r</sup> Ed. Tricotel.

On a de Claude de Trellon:

(2) Veyrières (de): Monographie du sonnet.

La Muse guerrière. Paris. Abel L'Angelier. 1587. Petit in-8. — Cet ouvrage a eu de nombreuses éditions dont on trouvera la liste dans Brunet: Manuel du libraire.

Le premier livre de la Flamme d'amour, dédié à M<sup>r</sup> le Duc de Nemours, avec l'Histoire de Padre miracle (en prose) plus diverses poésies. Paris. Abel L'Angelier. 1591— et Lyon. Jean Veyrat. 1592. Petit in-8 de 96 ff.

Stances extraites des Œuvres du sieur Trellon sur le désordre des humeurs et actions d'un prince mal conseillé, qu'il dict estre à la veille de son malheur. Lyon. 1953. Petit in-8 de 14 ff. y compris le titre.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. de Thiesseville dans la quatrième édition (1657) de la I<sup>ro</sup> p. du Rec. de Sercy et de Thierceville dans l'édition de 1660. A la table, on lit l'initiale C.

L'Hermitage du sieur Trellon avec ses Regrets et ses Lamentations. Lyon. Th. Ancelin. 1593. In-8.

Ses Œuvres poétiques, nouvellement revues et corrigées (contenant la Muse guerrière, en deux livres; la Flamme d'amour, divisée en deux livres; Histoire de Léocrite et de l'Amant fortuné (en prose); Flammes divines et spirituelles de l'Amour de Dien et mépris du monde; Hermitage du sieur de Trellon, augmenté et corrigé de nouveau (avec ses Regrets). Lyon. Claude Michel (et aussi P. Rigaud. 1594). Petit in-12 de 600 p. sans les ff. prélim.

Les mêmes.... revues et corrigées de nouveau par l'autheur et augmentées du Pélerin, des Amours de Felice et du Ligueur repenty (paginé séparément). Lyon. Thibaud Ancelin. 1595, 2 parties en un vol. in-12.

Le Ligneur repenty. Lyon. Thib. Ancelin. 1595. In-12 (et Paris. Du Breuil. 1596. In-12). La Muse sainte des divines inspirations. Paris. Robinot. 1596. In-12.

Le Cavalier parfait du Sieur de Trellon, où sont comprises toutes ses œuvres diverses en quatre tivres. Lyon. Th. Ancelin. 1597 (et aussi 1599). In-12. — Ce recueil renferme une grande partie des pièces des Œuvres poétiques de 1594, mais autrement classées et avec des différences sensibles (voir Brunet).

Appréciation littéraire. — « Les vers de Trellon sont simples et naturels, son style est clair et ne manque pas d'une sorte de précision, chose rare dans son temps; il parle de Ronsard comme du seul modèle à suivre. Mais Trellon ne savait aucune langue ancienne, il n'a pas cherché à composer des mots, il s'est contenté du langage maternel; ses idées sont parfois élevées sans être poétiques, non plus que son style, et cependant le tout est empreint d'une sorte de franchise fanfaronne, qui n'est pas sans charme. » (Viollet-le-Duc)

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne contiennent qu'une pièce (n. s.) de Claude de Trellon et encore cette pièce avait-elle paru (n. s.) dans les Muses ralliées, 1603; nous l'avions attribuée par erreur à Gilbert de Trellon (voir T. I, p. 321):

```
REC. D'ÉPITAPHES, 1648. Sur la mort de M. de Guise — Celuy dont les aïeux vainquirent l'Idumée (n. s.) (1588). Sonnet,
```

A cette pièce, il convient d'en ajouter une autre des Muses ralliées, 1599, donnée également à Gilbert de Trellon et quatre qui figurent à la Table des pièces anonymes du T. I, dont nous n'avions pu découvrir les auteurs : trois se lisent dans la Muse Guerrière et la quatrième dans les Amours de Felice :

```
Plainte d'une dame sur l'inconstance de son serviteur. St.

MUSES RALLIEES, 1399.

Plainte d'une dame sur l'inconstance de son serviteur. St.

Liberté d'amour. Sonnet.

Je suis bien amoureux, mais je n'aime pas tant (n. s.)
```

Ne vous courroucez point, si vous aimant, Madame (n. s.)

Id. Id. Quand vous n'aimiez que moy, j'avois incessam[ment (n. s.)

MUSES RALLIÉES, 1399. Contre les différends du Si Dieu n'eust ordonné le fascheux mariage (n. s.)

mariage.

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XIII, p. 375. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — La Revue de la Renaissance (ancienne Revue des Provinces de l'Ouest) a publié dans son numéro de Juin 1902, un premier article de M. Olivier de Gourcuff sur les « Confidences poétiques du sieur de Trellon ».

## TRELLON (G. de) \*

Voir T. I, p. 321.

Nous avons retiré à Gilbert de Trellon deux pièces n. s. (sur vingt-deux) qui appartenaient à son frère Claude (2) (voir ce nom). Les vingt autres sont bien de Gilbert.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 ne renferment qu'une pièce (n. s.) de Gilbert de Trellon qui avait paru dans le Recueil des Bonfons de 1598 :

REC. DIVERSES POÉSIES, 1661. Sonnet. Madame, vous et moy, faisons un autre monde (n. s.)

#### TRISTAN L'HERMITE \*

Voir le T. I, p. 322, pour les pièces de ce poète publiées dans les recueils collectifs jusqu'en 1635 et le T. III pour celles insérées de 4662 à 1700.

Le Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Paris. Ch. de Sercy. T. I (1658) renferme la Carte du Royaume d'Amour attribuée à Tristan L'Hermite.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 37 pièces de Tristan L'Hermite dont un sonnet assez remarquable que nous donnons à l'Appendice :

Les pièces marquées d'un seul astérisque avaient paru dans les Vers héroïques (1648), de deux astérisques dans la Lyre (1641), de trois astérisques dans les Amours (1638), et celles avec quatre astérisques ont été reproduites à la suite du travail de M. Bernardin.

REC. PLUS REAUX VERS, 1661. Courante de M. de la Barre Allez où le Sort vous conduit \*\*\*\*

pour M<sup>He</sup> de la Barre.

MUSES ILLUSTRES, 1658. A Mr de Saujon. Sonnet. Ame où l'onvoid briller une grandeur Romaine\*\*\*\*

<sup>(1)</sup> Dans les Amours de Félice (édit. des Œuv. de Trelion, 1595, in-12) le premier vers est légèrement modifié : Ne me desdaignez point, si vous aimant. Madame

<sup>(2)</sup> Muses ralliées, 1603. Sonnet sur la mort de M. de Guise: Cetuy dont les aïeux vainquirent l'Idumée (n. s.)
ld. 1599. Liberté d'amour. Sonnet: Je suis bien amoureux, mais je n'aime pas tant (n. s.)

| REC. SERCY, 1 P., 2º éd., 1653.            | Sonnet (1).                                                                                | Aux rayons du Soleil, le Paon andacieux (n.s.)               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NOUV. BEC. LOYSON, 1634.                   | Sonnel.                                                                                    | Beaux cheveux, dont le prix est sans comparaison (n. s.)     |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                     | Au Comte de S. Aignan.<br>Epistre (2).                                                     | Comte galant et glorieux (n. s.)                             |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.                   | Requeste civile des Des-<br>priez. St. (3).                                                | Comte immortel, si par la gloire **** (n. s.)                |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.                | Sonnet (p. 176).                                                                           | Destins faites-moy voir une ville enflammée *                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                | Sarab, de Le Camus (p. 6).                                                                 | Devant les yeux de la belle Amarante ****                    |
| FINE GALANTERIE, 1661.                     | Après avoir perdu son argent. Sixain.                                                      | En cherchant des trois dez le sort avantureux * (n. s.)      |
| вес. sercy, гр., 1 <sup>ге</sup> éd.,1633. | Pour fe Maréchal de Gas-<br>sion, Sonnet,                                                  | Formé d'un noble sang pour illustrer ma race *               |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                     | A son Altesse royale. Ode.                                                                 | Gaston, depuis longtemps je t'avois bien prédit              |
| Id.                                        | A Gaston.sur les vers com-<br>posez à sa gloire. Epig.                                     | Grand Prince on verra ton histoire ****                      |
| ELITE BOUTS-RIMEZ, 1649.                   | Contre un poète salyrique.                                                                 | Indigne courtisan des filles de Mémoire *** (n.s.)           |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                     | A Gaslon, sur la trag. de Mariane. Ode.                                                    | Ingrate cause de mes veilles **                              |
| REC. SERGY, 1 P., 1 Pe éd., 1653.          | Sonnet envoyé à sa maî-<br>tresse escrit de son sang.                                      | Inhumaine Beaute, dont l'humeur insolente *** (n.s.)         |
| REC. SOMMAVILLE, 1660.                     | L'avanture du Pescheur,<br>Sonnet,                                                         | J'apprestois mes filets un jour * (n. s.)                    |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                     | Portrait burlesque de la médecine (4).                                                     | J'estois dans mon lit abatu **** (n. s.)                     |
| NOUV. BEC. LOYSON, 1654,                   | Sonnel.                                                                                    | La France, & grand Séguier, le doit beaucoup<br>[chérir **** |
| fd.                                        | Id.                                                                                        | L'amante de Céphale entr'ouvroit la barrière ** (sig. T.)    |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.                | Sarab, de Mollier,                                                                         | L'Aurore au visage innocent ****                             |
| JARDIN DES MUSES, 1643.                    | Promesse d'amitié.                                                                         | L'hyver sera sans froidure *** (n. s.)                       |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.                     | An Roy. Sonnet.                                                                            | Louys de qui le Ciel prend un visible soin ****              |
| fd.                                        | A Mgr le Duc d'Orléans,<br>Epig.                                                           | Merveille unique en l'Univers                                |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.                   | St. au Roy et récitées de-<br>vant Sa Majesté par M <sup>Ro</sup><br>Faret, âgée de 8 ans. | Monarque jeune et sans pareil **** (n. s.)                   |
| MUSES ILLUSTRES, 1638.                     | A Madame, Ode.                                                                             | Noble sang des Rays d'Idamée                                 |
| NOUV, REC. CHAMR. 40, 1654.                | L'Aveugle amoureux, St.                                                                    | Nouvelle image da Printemps * (n. s.)                        |

 <sup>(1)</sup> Ce curieux sonnet est attribuée à Tristan par Chevreau, Œuvres mêlées, p. 249.
 (2) Cette pièce est attribuée à Tristan L'Hermite par M. Bernardin.
 (3) Cette pièce a fait l'objet d'une réponse anonyme sur les mêmes rimes : Divin Tristan si par la gloire
 (4) Cette pièce est attribuée à Tristan par M. Bernardin.

| NOUV. REC. CHAMH. (4°), 1634. | Sur la belle Gueuse. Madrigal.                         | O que d'appas en ce visage * (n. s.)                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MUSES ILLUSTRES, 1658.        | A Mad. de Saujon. St.                                  | Ornement de nos jours, merveille incomparable****     |
| NOUV. REC. LOYSON, 1634.      | A Du Pelletier sur son pre-<br>mier volume de Lettres. | Pelletier, tes Lettres nouvelles ****                 |
| MUSES ILLUSTRES, 1658.        | Au Duc d'Ortéans, Epig,                                | Prince Illustre dont mes loisirs                      |
| CREVILLES Me ADAM, 1644.      | Epig.                                                  | Puisque ce docte menuisier ****                       |
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.   | Sonnet.                                                | Puisque par mes devoirs, .nhumaine Sylvic *** (n. s.) |
| REC. SERCY, II P., 1653.      | La Comédie des Fleurs. (1)                             | Puisqu'il vous plaist que je vous die * (n. s.)       |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | Sonnet.                                                | Sexe ingrat et lèger, défaut de la nature *** (n. s.) |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.      | Pour un Soupir, Madrigal (2).                          | Soupir subtil, esprit de flammc (n. s.)               |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661.   | Air de Mollier.                                        | Suivons la bande des Amours ****                      |
| NOUV. REC. LOYSON, 1654.      | A Mr L'Ange, gentilhomme<br>du Roy, Sonnet.            | Un Ange qui m'assiste à combattre mon sort****        |

A consulter (suite): Eug. Crépet: Les poètes français, T. II (notice d'Ed. Fournier).

## V. voir VIGNIER, VOITURE

#### VAUVERT (Baron de)

Pierre d'Auteuille, Baron de Vauvert, conseiller à la Cour des Comptes du Languedoc, se disait l'ami des gens de lettres et se mêlait de les protéger. Il était lié avec Molière qui lui donna un rôle dans le ballet des Incompatibles, dansé à Montpellier, en 1655, devant le Prince de Conti. Le Baron de Vauvert représentait un charlatan, et Molière semble avoir voulu faire allusion à son insupportable bavardage dans ces vers qu'il lui fait dire:

> Les œuvres que je fais étonnent les humains ; Je m'arrête aux effets et je fuis les paroles.

Dassoucy, dans une de ses lettres, se plaint amèrement des procédés du Baron de Vauvert, qui ne lui avait pas offert une place dans son carrosse, au sortir de Montpellier (P. Lacroix).

M. P. Lacroix pense que la lettre VI des Lettres satyriques de Cyrano de Bergerac : Contre M. de V., vise le Baron de Vauvert.

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été supprimée dans la seconde éd. de la II<sup>o</sup> p. 1654 et dans les suivantes ; elle a été remplacée par une pièce de Bardou : Unique objet de mes désirs
(2) Sig. Rec. Conrart. T. XXIV. In-4.

REC. SERCY, IP., 1re éd., 1653. Sur une débauche, St. (1). Aimables Filles du Tonnerre

#### VERDERONNE (de)

Claude-Charles de l'Aubespine, Baron de Verderonne (2), page de la Reine, puis gentilhomme de Gaston d'Orléans et l'un de ses principaux conseillers, enfin Président de la Chambre des Comptes, mort à Blois en Novembre 1658. Il épousa Marie Lebret et en eut un fils qui devint capitaine au régiment des gardes. Ce fils, créé Marquis en 1650, mourut à quatre-vingt-trois ans en 1706 ayant épousé une fille du chancelier d'Aligre.

C'est à Verderonne qu'au témoignage de Tallemant des Réaux, Boisrobert disait : « Eh! quoi, vous avez été page? Comment se fait-il que je ne vous ai pas connu. »

Il a signé certaines poésies sous le nom du « Berger du Val de Loir. »

Bouillon a exprimé ses regrets de la mort de M<sup>r</sup> de Verderonne dans des stances dont voici l'avant-dernière :

Avec luy dans le cercueil, Sont les aimables chansonnettes, Les vers doux et galans, les passions discrètes, Et partout se font roir en deuïl Les chalumeaux et les musettes.

(Œuvres de Mr de Bouillon, 1663, p. 84)

M. Moreau,dans sa Bibliographie des Mazarinades,lui a attribué sur la foi d'un exemplaire appartenant à M. Paulin Paris qui portait écrit à la main « de M. de Verderonne » :

L'« Agréable récit de ce qui s'est passé aux dernières barricades de Paris décrites en vers burlesques. Paris. Nicolas Bessin. » In-4 de 23 p.

Le Recueil de Conrart, T. IX in-folio (p. 973), renferme deux pièces de Verderonne : Madrigal. A Mad. D'' : A vous la veuve sans pareille

Elégie Pour Mad. D: Je voudrois bien savoir Philis si je vous aime

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 4 pièces du Baron de Verderonne :

REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. Air de Le Camus. Iris, que je croyois fidelle

ELITE BOUTS-RIMEZ, 1649. Sur des noms propres. Rare ornement des Cieux, puissant fils de... LaSonnet (3). [tone (n. s.)

REC. SERCY, III P., 1656. Reddition de compte (pour Mad. d'Eragny) (3...

A consulter : Tallemant des Réaux : Historiettes.

<sup>(1)</sup> Cette pièce ne compte que 10 strophes dans la première édit. de la Ire p. du Rec. de Sercy (1653), 12 dans la deuxième édit. (1633) et 13 dans la Iroisième édit. (1654) et dans les suivantes.

<sup>(2)</sup> Voir le T. 111 pour les pièces sig. Verderonne publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(3)</sup> Sig. dans le Rec. Conrart, T. X, in-4.

#### VIEUX-MARCHÉ

Vieux-Marché était, comme de Gérard, capitaine d'un des vaisseaux du roi :

Quand je conlemple mon vaisseau Du tillac jusqu'à la quille

CHEVILLES Me ADAM, 1644. Epig.

Quand je contemple mon vaisseau

### VIGNIER

Vignier était capitaine du Château de Richelieu (1).

Nous n'avons rencontré aucun détail sur la vie de ce personnage.

On a de lui:

La Morale de la Nature (en vers). Paris. Ch. de Sercy. 1673, In-12.

Le Chasteau de Richelieu, ou l'histoire des Dieux et des héros de l'antiquité, avec des réflexions morales. Saumur. I. et Jacq. Desbordes. 1676. In-8. — 3° éd. Saumur. Ernou. 1684. In-8.

Le Recueil de Conrart, T. XIII in-folio (p. 181/188), a reproduit sa relation en vers des ravages de la gresle dans la Touraine en l'année .... A Mad. Lermite: Comment vous puis-je faire entendre

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 nous ont conservé 12 pièces de Vignier :

| BEC. SERCY, 11 P., 1653.        | Epig.                                                | Doux entretien de ma pensée                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Id.                             | Sonnet sur des bouts-rimez (2).                      | Il faut enfin parler, mu constance est à cu (sig. V.)    |
| REC. SERCY. 1P., 4re éd., 1653. | A Mad. de Richelieu sur le<br>sonnet de Job. Sonnet. | Illustre malheureux, de qui l'adversité                  |
| ſd.                             | A M. la M. de L. Madrigal.                           | Je vous aime, et je fais un væu                          |
| fd.                             | Madrigal.                                            | L'Amour, pour un Aveugle, est un Peintre admi-<br>[rable |
| ld.                             | A Mmo M. de M.                                       | Par un doux et beau changement                           |
| ſd.                             | Madrigal (3).                                        | Pour vous faire bien ressembler                          |
| REC. SERCY, 11 P., 1653.        | Epig.                                                | Quoy que par une étrange et soudaine rigueur             |
| REC SERCY, 1 P , 1re éd., 1653. | Madrigal sur le sonnet de Job.                       | Si Job de Benserade eut esté sans défauts                |

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Vignier publiées dans les recueils collectifs de 1662 à 1700.

<sup>(2)</sup> Ce sonuet est signé Vignier dans la seconde édition de la lle p. et devient anonyme dans les suivantes.
(3) Cette petite pièce a pour titre: L'autheur ayant contrefait le peintre pour voir M. de M. lui envoya le lendemain ce madrigal.

REC. SERCY, 1 P. 1re éd., 1653. Pour M. A. LH. Madrigai.

Resp. à M. de P. sur les deux sonnets de Job et d'UraUranie est pleine de charmes

Unique objet du feu qui me dévore

nie.

ld. 11 P., 1653.

1d.

A Mme la M. de L\*\*\*.

Vous dont le sort a fait l'objet de mon amour

#### VILLAINE (de) ou VILLENNES (de)

Nicolas Bourdin II, Marquis de Villaine ou Villennes, Baron de Champelaine, d'Anglure, gouverneur pour le roi de Vitry-le-François, mort en 1676, était en relations avec les gens de lettres de son temps: Boisrobert, Costar, G. Colletet, Mº Adam, etc. Il fut un des membres de l'Académie de l'abbé d'Aubignac.

Il a adressé à Neufgermain des stances fort bien tournées (Les Poésies et Rencontres du sieur de Neuf-germain. 1630. In-4), et à Boisrobert une épître (Ep. XX des Epistres de Boisrobert, édit. de 1647, in-4) en réponse à celle que ce dernier lui avait envoyée (Ep. XIX).

On trouve deux ouvrages qui portent son nom:

Les Elégies choisies des Amours d'Ovide (t). Paris. Barbin. 1668. In-12 de 11 ff. et 143 p. — Autre édition : B. Osmont. 1672. In-12. Cet ouvrage est attribué dans l'Anthologie des poètes bretons du XVIIº siècle, 1884, à Jean Barrin de la Galissonnière, prêtre, né à Rennes en 1640, mort en 1718 ; il ne serait autre. en effet, que la traduction (de Jean Barrin) des Epistres et Elégies amoureuses d'Ovide en vers françois. Paris. Cl. Barbin. 1666. 2 vol. in-12, qui a eu un très grand nombre d'éditions.

La Matrone d'Ephèse de Pétrone 'en vers). (Mémoires de Marelles, T. III, p. 372)

CHEVILLES Me ADAM, 1644.

Epig.

On void bien que ton Bois, Menuisier de Nevers

A consulter: Goujet: Bibl. Iranç. T. V, p. 424 et T. VI, p. 395. — Somaize: Dict. des Précieuses, éd. Livet, T. II, p. 399.

#### VILLAINE (Mad. de)

Suivant M<sup>r</sup> Ch. Livel (Dict. des Précieuses de Somaize, T. II, p. 399), Madame de Villaine: Cléophile Cauchon, fille de Thomas, Baron de Neuflize, était la femme de Nicolas Bourdin II, Marquis de Villaine — voir Villaine (de), — à qui elle donna deux fils et une fille qui épousa, en 1663, Fr. Le Fèvre, seigneur de Guiberménil.

Mad, de Villaine n'a point été oubliée dans le Cercle des femmes savantes de Jean

<sup>(1)</sup> Le debut de la préface de cette introduction est fort impertinente : «On s'estennera peut-être qu'un homme de ma naissance et de ma profession se soit donné le loisir de s'attacher à cet euvrage..... » et plus loin : « Quant à la façon des vers dont je me sons servi, je n'ay pas creu qu'elle fust désagréable, puisque sans me mettre en peine si elle estoit propre à mon sujet, j'ay plustost consulté le goust de notre nation et le mien que la matière dont je traiteis. »

de la Forge qui, comme Somaize, la nomme Virginie; après avoir parlé de Mad. Paget, de la Marquise de Sévigny et de la Marquise de Villaine, il ajoute : « Ces femmes éclatantes ne peuvent pas estre inconnues aux beaux esprits, puisque c'est chez elles que se tiennent les plus célèbres ruelles de France ».

Mad. de Villaine s'occupait de poésie, ses vers ne manquent ni d'esprit ni de facilité.

Mr Ch. Livet attribue à Madame de Villaine les deux pièces sig. Mademoiselle de Villaine (voir ce nom) dans les Muses Illustres (p. 248) et dans la IV<sup>e</sup> p. du Rec. de Sercy (p. 357), et celle ci-après:

REC. SERCY, V P., 1660. Cartel au brave Artaban. A toy de qui le bras fait plus de cent conquestes (sig. Madame D. V.)

A consulter: Historiettes de Tallemant des Réaux (édit. Paulin Paris). — Dict. des Précieuses de Somaize, édit. Livet, T. II. p. 400.

## VILLAINE (MIle de)

Mademoiselle de Villaine (1) était la fille de Nicolas Bourdin II, Marquis de Villaine, voir Villaine (de). Son portrait a été fait par Mad. Des Houlières et par Linières dans le Recueil des portraits et éloges en vers et en prose. Paris. Cli. de Serey et Cl. Barbin. 1659 (voir p.110).

Mademoiselle de Villaine épousa en 1663 Fr. Le Fèvre, seigneur de Guiberméni.

Les pièces suivantes sig. M<sup>no</sup> de Villaine sont-elles de la fille ou de la femme de Nicolas Bourdin II? M<sup>r</sup> Ch. Livet les donne à la femme, nous croyons qu'elles appartiennent à la fille dont les relations avec Linières sont attestées par le portrait dont nous avons parlé plus haut.

нес. sercy, iv р., 1658. Rép.

Rép. à l'envoy de l'Almanach d'Amour fait par de Lignières. J'ay bien préveu que par vostre Laquais

MUSES ILLUSTRES, 1658.

St. en rép. aux st. sur une chatte (de Lignières) :
On est charmé de vostre chatte.

Nostre Chatte vous remercie

#### VILLARCEAUX

Louis de Mornay, Marquis de Villarceaux, l'amant de Ninon de Lenclos, né vers

<sup>(1)</sup> Mr Ed.de Barthélemy, dans son édition de la Galerie des portraits de M<sup>11</sup> e de Montpensier, est en complète contradiction avec Mr Ch. Livet, il fait de M<sup>11</sup> de Villaine la fille de Nicolas Bourdin I\*r, l'auteur de l'Uranio, qui n'aurait eu, d'après Mr Livet, qu'un fils. Nous nous en tenons aux affirmations de ce dernier.

1619, mort le 21 Février 1691. Il avait épousé, le 8 Mai 1643, Denise de La Fontaine, demoiselle d'Esche et d'Orgères.

Le T. XXIV du Recueil de Conrart (p. 467/68) renferme deux pièces de Villarceaux:

Rép...: Beauté qui les autres surpasse

A Mile Testu, madrigal : Chère Philis que j'aime avec raison

Boisrobert lui a adressé l'épître VII du L. III. (Les Epîtres, édit. de 1659)

NOUV. CAB. DES MUSES (B), 1658. Madrigal (p. 168) (1). Thirsis sur le bord d'un ruisseau (n. s.)

A consulter: Historiettes de Tallemant des Réaux (édit. Paulin Paris).

## VILLIERS (J. de)

Si Molière n'eut pas joint le nom de Villiers à celui des acteurs de l'Hôtel de Bourgogne qu'il critique dans l'Impromptu de Versailles, il est probable que ce poète serait actuellement fort ignoré quoiqu'il ait été acteur et auteur (5 pièces dans le Cat. Soleinne).

Villiers se retira du théâtre vers l'année 1670 et mourut vers 1686.

Mr P. Lacroix (Bibliogr. Molièresque) a attribué à Villiers :

Zéliude, comédie, ou la Véritable critique de l'Escole des Femmes et la Critique de la Critique. Paris. Guillaume de Luyne. 1663. Petit in-12 de 161 p. — Réimprimé par ses soins. Genève. J. Gay. 1868. (Collection Molièresque)

En dehors de ses pièces de théâtre imprimées séparément, Villiers a publié dans « Les Diversitez galantes contenant les Soirées des Auberges.... Paris. Cl. Barbin. 1664, 2 parties en un volume in-12 »: La Responce à l'Impromptu de Versailles ou la Vengeance des Marquis, et la Lettre sur les affaires de théâtre (contre Molière). — Les Diversitez galantes ont élé réimprimées en Hollande (s. d.) vers 1665.

Paul Lacroix a donné chez Gay, Genève, 1869, in-12, une nouvelle édit. de l'Impromptu de Versailles.

Le Cercle des Femmes savantes, dédié à Mad. la Comtesse de Fiesque par M. D. L. F. (de La Forge), renferme dans ses pièces liminaires un dixain de Villiers.

| MUSE BEAUCHASTEAU, 1657. | Epig. | (2) | Après tant d'Autheurs admirables |
|--------------------------|-------|-----|----------------------------------|
| ld.                      | Id.   | (2) | Ce n'est pas faute de matière    |
| Id.                      | Id.   | (3) | Ce prodige de nostre temps       |

<sup>(1)</sup> Sig. dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

<sup>(2)</sup> Ces deux pièces sont sig. Villiers, comédien de la Troupe royale.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig de Villiers, sans autre indication.

#### VILLON

Nous renvoyons pour l'histoire de la vie et des ouvrages de Villon au beau travail de M<sup>r</sup> Gaston Paris sur ce poète du XV° siècle.

JARDIN D'ÉPITAPHES, 1648.

Par luy-mesme.

Je suis François dont ce me poise

#### VOITURE

Vincent Voiture (t), né à Amiens en 1598, inhumé à Paris le 26 Mai 1648. Une bonne édition de ses Œuvres avec les commentaires de Tallemant des Réaux a été donnée en 1855 par M<sup>r</sup> A. Ubicini. (Paris, Charpentier, 2 vol. in-8)

Sa première pièce imprimée est de 1614:

Mars, à Monseigneur frère unique du Roy, stances, par Vincent de Voycture. Paris. 1614. In-12.

Ses œuvres n'ont été réunies qu'après sa mort par son neveu Martin de Pinchesne:

Les Œuvres de M. de Voiture. Paris. Augustin Courbé. 1650. In-4 (le privilège est du 16 Juillet 1648). — Id. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. 1650. In-4. Cette édition renferme 25 poésies et 29 lettres de plus que la première, mais il mauque trois lettres de cette dernière.

Nous ne relaterons pas les nombreuses éditions de Voiture qui se sont succédé dans le cours du XVII<sup>o</sup> siècle; certaines présentent quelques augmentations.

Appréciations littéraires. — Par Voiture lui-même :

« Vous verrez, disait-il six mois avant de mourir, qu'il y aura quelque jour d'assez sottes gens pour aller chercher çà et là ce que j'ai fait, et après le faire imprimer. »

Par Victor Fournel: « Mis très haut, beaucoup trop haut de son vivant, il garda quelque temps encore après sa mort la gloire qu'il avait si aisément conquise, et obtint même des juges les plus sévères, des éloges qu'on a peine à comprendre aujourd'hui. Boileau l'a nommé sur la même ligne qu'Horace, et, plus tard, dans sa satire sur l'Equivoque et sa lettre à Perrault (1700), il le cite encore avec honneur, bien qu'avec plus de modération dans la louange. « Il méprise les règles, mais en maître, » écrivait Pellisson. Et Mad. de Sévigné: « Tant pis pour ceux qui ne l'entendent pas! » Au siècle suivant, J.-B. Rousseau le rapprochait encore de La Fontaine. Bouhours, ce qui se comprend mieux, l'a fort exalté aussi. Bref les critiques du temps sont à peu près unanimes dans leurs éloges de cet homme d'esprit, dont la séduction semble avoir eu quelque chose d'irrésistible, même pour les intelligences les plus graves: « On est forcé d'admirer Balzac, a dit Costar, mais on aime à admirer Voiture ». Ce mot précieux caractérise assez bien ces deux talents divers et leur diverse influence. Voiture travailla

<sup>(1)</sup> Voir le T. III pour les pièces de Voiture insérées dans les recueils colleglifs publiés de 1662 à 1700.

la langue dans un tout autre sens que Balzac, dans un sens même quelquefois opposé, et qui faisait un contre-poids salutaire : il lui a rendu service, en la dénouant, en l'assouplissant, en la dégourdissant, si j'ose ainsi dire, pour la plier à tous ces petits tours de force ou d'adresse que les contemporains goûtaient à un si haut degré dans ses lettres. C'est là le côté utile de son œuvre et qui doit lui faire pardonner jusqu'à un certain point cette recherche incessante du joli et de l'ingénieux, ces plaisanteries froides et forcées, cette monotonie et tant d'autres défauts qui nous choquent à juste titre. Ses procédés sont toujours les mêmes et on pourrait en dresser la recette. L'esprit de Voiture, qui trahit toujours l'effort, a perdu la plus grande partie de son arôme et s'est éventé en arrivant jusqu'à nous. Si l'on veut justement apprécier Voiture, il faut avant tout le replacer dans son cadre et dans son milieu : c'est un esprit essentiellement local, et qui n'a rien d'universel; c'est l'homme de la société polie du dix-septième siècle, rien autre et rien de plus. Il est de ceux qui obtiennent leur renommée comptant, et dont la gloire ressemble à une mode exagérée comme elle et comme elle aussi passagère. »

Le Recueil de Conrart paraîl renfermer de nombreuses pièces de Voiture, particulièrement le T. X, in-4.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 contiennent 33 pièces de Voiture :

Les pièces marquées d'un astérisque se trouvent dans l'édition Ubicini, 1853,

| REC. RONDEAUX, 1639.             | Réplique.                                                        | A vous our, Chapelain, chapeler * (n. s.)            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NOUV. REC. BONS VERS, 1646.      | Elégie pour une Coquette (1)                                     | Belize, je sçay bien que le Ciel favorable * (n. s.) |
| BEC. RONDRAUX, 1639.             | Il couvie un ami                                                 | Chez la Coiffier une demy-douzaine * (n. s.)         |
| Id.                              | II demande à une dame                                            | Cinq ou six fais cette nuit en dormant * (n, s.)     |
| 1d                               | A une riche (2).                                                 | Comme un galand et brave chevalier * (n. s.)         |
| ld.                              | Au Mar, de Bassompierre<br>pendant qu'il étoit à la<br>Bastille. | Dans la prison qui vous va renfermant * (n. s.)      |
| 1d.                              | Plaincle amoureusc.                                              | Dedans ces prez herbus et spacieux * (n. s.)         |
| NOUV. REC. LOYSON, 1657.         | Sonnet.                                                          | Des portes du matin l'Amante de Céphale* (sig. V.)   |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | Défense des buveurs d'eau.                                       | D'un beuveur d'eau comme avez débatu * (n. s.)       |
| 1d.                              | A un qui médisoit du gouvernement.                               | En bon François, politique et dévot * (n. s.)        |
| REC. SERCY, 1 P., 100 éd., 1653. | Sonnet (p. 373).                                                 | Il faut finir mes jours en l'amour d'Uranie *        |
| REC. RONDEAUX, 1639.             | Rép. au rond. : Je ne sçau-<br>rois vous dire                    | Je ne sçaurois faire eus d'un amant * (n. s.)        |

<sup>(1)</sup> Cette piece a été donnée à Molière, par P. Lacroix. Elle commence dans la Muse Coquette (B) 1659 : Belle, je sçay bien...., mais elle n'a que 52 vers, et dans le Bec. Sommaville, 1660 : Clorise je sçay bien.....
(2) Porte comme titre dans le Bec. de Cenrart, T. XVIII, in-4, p. 1051 : Au nain de la Princesse Julie ; Godeau-

L'abbé d'Artigny trouve que ce rondeau s'appliquerait plus équitablement à J. Esprit, l'académicieu

| REC. RONDEAUX, 1639.        | Amour victorieux de la ja-<br>lousie.                 | L'Amour qui de tout sens me prive * (n. s.)           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Id.                         | Perfection d'une dame.                                | Le Soleil ne voit icy bus * (n. s.)                   |
| ld.                         | Rondeau fait en disant qu'il<br>ne le sçauroit faire. | Ma foy, c'est fait de moy, car Isabeau * (n. s.)      |
| Id.                         | Menace à sa Maistresse                                | Ma foy, que d'un fin diamant * (n. s.)                |
| REC. PLUS BEAUX VERS, 1661. | Air de Boesset le père.                               | Mes yeux, quel crime ay-je commis *                   |
| REC. RONDEAUX, 1639.        | Pour un adieu.                                        | Mon âme à Dieu, quoy que le cœur m'en fende * (n. s.) |
| Id.                         | Incertitude.                                          | Ou vous sçavez tromper bien finement * (n. s.)        |
| Id.                         | A un Rival.                                           | Penser que pour ne vous déplaire * (n. s.)            |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.  | Ordonnance pour un fes-<br>tin (!).                   | Pour nous souler, il faut des perdreaux (n. s.)       |
| REC. RONDEAUX, 1639.        | Sur les yeux de Mad. de<br>Combalet. (2)              | Pour vos beaux yeux, autheurs de montrespas (n.s.)    |
| Id.                         | 1d. (2)                                               | Pour vos beaux yeux et vostre beau visage (n. s.)     |
| Id.                         | Id.                                                   | Pour vos beaux yeux qui me vont consumant * (n. s.)   |
| Id.                         | Confession d'inconstance.                             | Pour vous servir, j'ay pâ me desgager * (n. s.)       |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.  | Louanges de Sylvie.                                   | Si haut je veux loŭer Sylvie *                        |
| REC. RONDEAUX, 1639.        | Pour un Roger-bontemps.                               | Six roys prièrent l'autre jour * (n. s.)              |
| Id.                         | Louange de Philis.                                    | Tout beau corps, toute belle image * $(n, s)$         |
| ld.                         | Absence.                                              | Trois jours entiers et trois entières nuits * (n. s.) |
| NOUV. REC. RONDEAUX, 1650.  | En faveur des buveurs d'eau                           | Un Beuveur d'eau, pour aux dames complaire *          |
| REC. RONDEAUX, 1639.        | A Bassompierre.                                       | Un petit mot qu'on m'a porté * (n. s.)                |
| ld.                         | A une Dame avare.                                     | Vous l'entendez mieux que je ne pensois * (n. s.)     |
| Id.                         | Rodomontade poétique. (3)                             | Vous parlez comme un Scipion * (n. s.)                |

A consulter: Segraisiana. — Chevraeana. — Vigneul-Marville: Mélanges d'hist. et de littérature. T. II, p. 409. — Gonjet: Bibl. franç. T. XVI, p. 86. — Pellisson: Histoire de l'Acad. franç. — Baillet: Jugements des savants. — Tallemant des Réaux: Historiettes. — Bordelon: Caractères naturels des hommes. — Halphen: Etude sur Voiture. — Cousin: La Jeunesse de Mad. de Longueville. — Nouv. biog. univ. de Didot (art. de V. Fournel). — Editions des Œuvres de Voiture: Ubicini (t855), Roux (1858), Oct. Uzanne (1879). — Eug. Crépet: Les poètes franç. T. II, notice de Th. de Banville. — Jal: Dict. crit. de biog. et d'hist., 2º édit., 1872. — D'Auriac: Vincent Voiture, étude biographique et littéraire. Amiens. 1885. — Lanson (Gust.): Etude sur les rapports de la littérature française et de la littérature espagnole au XVIIº siècle, Voiture (Revue d'hist. litt. de la France, T. IV, p. 180).

<sup>(1)</sup> Ce rondeau se trouve dans le Rec. de Conrart. T. XVIII, p. 1040, entre deux rondeaux de Voiture.

<sup>(2)</sup> Sig. daus le Nouv. rec. de Rondeaux, 1650.(3) A l'abbé Arnaud.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## TROISIÈME PARTIE

# TABLE DES POÉSIES

ET

# PIÈCES MÉLANGÉES DE PROSE & DE VERS

anonymes ou signées d'initiales

DES RECUEILS COLLECTIFS GÉNÉRAUX & PARTICULIERS

publiés de 1636 à 1661.

Cette table, dressée dans l'ordre alphabétique du premier vers, donne pour chaque poésie :

Le titre et la date du recueil dans lequel elle a paru pour la première fois (colonnes 1 et 2);

Son titre et son premier vers (colonnes 3 et 4);

Les initiales et le nom de son auteur si nous avons pu le découvrir (colonne 5);

Le titre et la date de l'ouvrage dans lequel elle est signée ou attribuée (colonnes 6 et 7).

Les pièces anonymes des recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 qui ne figurent pas dans cette table se lisent dans celle du T. I.

Pour ne pas faire un double emploi, les notes relatives aux pièces anouymes qui ont pu être attribuées sont placées dans la lle Partie: Poésies et pièces mélangées de prose et de vers (classées par Auteurs) des recueils collectifs généraux et particuliers publiés de 1636 à 1661.

# ABRÉVIATIONS

| Chevilles.              | 1644 | Chevilles (Les) de Me Adam, menuisier de Nevers (Approbation du Parnasse).                            | Toussainct Quinet.      |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Divers Portraits.       | 1659 | Divers Portraits, Imprimé en l'année M.DC.LIX.                                                        | S. n. de lib.           |
| Eslite Bouts-rimez,     | 1649 | Eslite (L') des Bouts-rimez de ce temps.                                                              | id.                     |
| Fine Galanterie.        | 1661 | Fine (La) Galanterie du temps.                                                                        | Jean Ribou.             |
| Jard, d'Epitaphes,      | 1648 | Hortus Epitaphiorum selectorum on Jardin d'Epitaphes choisis.                                         | Gaspar Meturas.         |
| Jardin des Muses.       | 1613 | Jardin des Muses où se voyent les Fleurs de plusieurs agréables poésies.                              | Auguslin Courbé.        |
| Metamorph, franç.       | 1641 | Métamorphoses (Les) françoises.                                                                       | Ant. de Sommaville.     |
| Muse Beauchasteau.      | 1657 | Lyre (La) du jeune Apollon ou la Muse naissante du petit<br>de Beauchasteau (Approbation des Muses).  | Ch. de Sercy.           |
| Muse Coquette (A).      | 1659 | Muse (La) Coquette ou recueil de diverses poésies d'amours<br>et de galanteries(167 p.).              | JB. Loyson.             |
| id. (B).                | 1659 | id. (154 p.).                                                                                         | id.                     |
| Muses illustres.        | 1658 | Muses (Les) illustres de MM. Malherbe                                                                 | Louys Chamboudry.       |
| Nouv. Cab Muses (A).    | 1658 | Nouveau (l.e) Cabinet des Muses (70 p.),                                                              | Vve Edme Pépingué.      |
| id. (B).                | 1658 | id. (221 p.).                                                                                         | Thierry le Chasseur.    |
| Nouv. rec. bons vers.   | 1646 | Nouveau recueil des bons vers de ce temps.                                                            | Cardin Besongne.        |
| Nouv. rec. Chamb. (30). | 1623 | Nouveau recueil de poésies des plus célèbres autheurs du                                              | Louis Chamhoudry.       |
|                         |      | temps.                                                                                                |                         |
| id, (4°).               | 1654 | id.                                                                                                   | id.                     |
| id, (7°).               | 1655 | id. Troisième partie.                                                                                 | Louis Chamoudry (sic).  |
| Nouv, rec. Loyson.      | 1654 | Nouveau recueil des plus belles poésies contenant :<br>Le Triomphe d'Aminte, la Belle invincible etc. | Vve G. Loyson.          |
| Nouv. rec. Rond.        | 1650 | Nouveau recueil de divers rondeaux.                                                                   | Augustin Courbé.        |
| Petit rec. poésies.     | 1660 | Petit recueil de poésies choisies non encore imprimées.                                               | Amsterdam.S. n.de lib.  |
| Rec. plus beaux vers.   | 1661 | Recueil des plus beaux vers qui ont été mis en chant.                                                 | Ch. de Sercy.           |
| Rec, Chamh,             | 1652 | Recueil de diverses poésies des plus célèbres auteurs de ce temps, contenant la belle Gueuse          | Louis Chamhoudry.       |
| id. T. II.              | 1652 | id. contenant la suite du Temple de la Mort                                                           | id.                     |
| id, (5°),               | 1654 | id. reveu, corrigé et augmenté.                                                                       | id.                     |
| id. (6°).               | 1655 | id. Seconde partie.                                                                                   | Louis Chamourdry (sic). |
| Rec. div. poésics.      | 1661 | Recacit de diverses poésies non encore imprimées.                                                     | Amsterdam, S.n.de lib.  |
| Rec. d'Octavie.         | 1638 | Officers (Les) diverses tant en vers qu'en proses Par<br>Octavie.                                     | Jacques le Gras.        |

| Rec. Portraits (2.).      | 1659 | Recueil des Portraits et Eloges en vers et en prose        | Ch.de Sercy et Cl. Barbin. |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rec. Rondeaux.            | 1639 | Recueil de divers rondeaux.                                | Angustin Courbé.           |
| Rec. Sercy. 1 p. 1re éd.  | 1653 | Poésies choisies de MM. Corneille, Bensserade              | Charles de Sercy.          |
| id. I p. 2° éd.           | 1653 | id. id.                                                    | id.                        |
| id. I p. 4° éd.           | 1655 | id. id.                                                    | id.                        |
| id, II p.                 | 1653 | id. Corneille, Boisrobert id.                              | id.                        |
| id. II p. 2° éd.          | 1654 | id. id.                                                    | id.                        |
| id, III p.                | 1656 | id. Bensserade, Boisroberl id.                             | id.                        |
| id. III p. (2° éd.)       | 1658 | id. id.                                                    | id.                        |
| id. IV p.                 | 1658 | id. Maleville, Maynardid.                                  | id.                        |
| id. IV p.(réimp.)         | 1661 | id. fd.                                                    | id.                        |
| id. V p.                  | 1660 | id. Corneille, Boisrobert id.                              | id.                        |
| Rec. Sercy (prose). Il p. | 1662 | Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. | Charles de Sercy.          |
| id. III p.                | 1660 | id.                                                        | id.                        |
| id. IV p.                 | 1661 | id.                                                        | id.                        |
| id. V p.                  | 1663 | id.                                                        | id.                        |
| Rec. Sommaville.          | 1660 | Recueil de diverses poésies choisies des sicurs La Ménar-  | Ant. de Sommaville.        |
|                           |      | dière, Bréheuf, Segretz                                    |                            |
| Tomb. de N. Bourbon.      | 1649 | Nicolai Borbonii in Academia parisiensi eloquenliæ         | Robert Sara                |
|                           |      | graecae Professoris regij Tumulus                          |                            |
|                           |      |                                                            |                            |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | tetroer 24 | Titre de la pièce                               | Premier vers                                                                               | Nom de l'auteur    | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | uh etau<br>fieuser |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| " Rec. Sercy, V p,                                      | Ioa        | A Mad de Bessé, Rondeau,                        | Abaisse plus qu'un l'ermisseau                                                             |                    |                                                        |                    |
| Muse Coquette [A)                                       | 623        | Le Mespris des Muses, Elèg.                     | Abandonnes mon cerur, Nymphes de Piérie                                                    |                    |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | <u> </u>   | Rondeau.                                        | Abbé, cèdé, vous a tousjours mu Muse                                                       | B. C. D.           |                                                        |                    |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 699        | A.M. Pabbé Fouquet, Sønnet.                     | Abbé de qui l'humeur est plus douce que Soye                                               |                    |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Bond.                                        | 1630       | A une dame.                                     | A beau chasteau va vistement et court                                                      |                    |                                                        |                    |
| Muscs illustres.                                        | 823        | Stances.                                        | A bien aimer, mon court, je te couvie                                                      |                    |                                                        |                    |
| Rec. Servy. III p.                                      | 555        | Madrigal.                                       | Absent de vous, je languis de tristesse                                                    |                    |                                                        |                    |
| Rec. Rondeaux.                                          | 629        | Absence.                                        | Absent de vous, yene suis plus moy-mesme                                                   | ij                 | Nouv. rec. Rond.                                       | 1650               |
| Rec. d'Octavie.                                         | 16.78      | Consol d'Oronthe. St.                           | Aranthe, il est temps d'essuyer                                                            |                    |                                                        |                    |
| Rec. Serey, III p.                                      | 9291       | Madrigal.                                       | A couse d'un quatrain que j'uy fuit pour Iris                                              |                    |                                                        |                    |
| Jardin des Muses,                                       | 8791       | Sur un livre intitulé Irésor.                   | Accepte, Curicux, cet aimable Trisor                                                       | F. G. D S. F.      |                                                        |                    |
| Fine Galanterie.                                        | 1331       | Paroles amoureuses.                             | Accordes, belle d'Outretaise                                                               |                    |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653       | Le Pavot.                                       | Accordes-moy le privilège                                                                  | Sc.: Scudery.      | Guirl, de Julie.                                       |                    |
| Id. 1p. 2 ed. 1653                                      |            | Sur une débauche. St. (I)                       | Accoures, brillantes merveilles                                                            | Vauvert (de).      | Sig. 1™ édition,                                       | 1653               |
| Rec. d'Oclavie.                                         | 1638       | Pendaut<br>· tavie.                             | la petite vérole d'Oc-<br>Accoures, Cléonime : et ful-ce pour un thrône                    |                    |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Chamh. (3*) 1653                             | 1653       | Air à boire.                                    | A Céaux (Sceaux) on fait de bons repas                                                     |                    |                                                        | -                  |
| Jardin des Muses.                                       | 16/3       | Cantique sur Jésus-Christ.                      | A ee coup le Sauvcur qu'allendoient les humuins                                            | M. B.: Benserade.  |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653       | L'Héliotrope.                                   | A ce coup les destins ont exaucé mes væux                                                  | Montausier (dc).   | Guirl. de Julie.                                       |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1673       | Sur les victoires de Louis XIII.                | A ce coup mon Roy plein de gloire                                                          |                    |                                                        |                    |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639       | Pour un festin.                                 | A ce sestin commun en bons morceaux                                                        | M.: Pinchesne.     | Poésics moslées.                                       | 679                |
| Nouv. rcc. Loyson.                                      | 1654       | Les sleurs Sonnet.                              | A ce mois que les seurs ont desjà pris naissance                                           | Porchères (L. de). | Ms. Berluc.                                            | 1671               |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658       | Remerciement de la France<br>à Octavie. Epitre. | 1658 Remerciement de la France 4 ee riche manteau dont le brillant asur à Octavie. Epitre. |                    |                                                        |                    |

| _    | _                       |                     | Afin que Tirsis ne vous trompe                                | Nouv. rec. Chamb (3°,   1653   A un barbier. Quatrain,         | 1653 | Nouv. rec. Chamh (3°,                     |
|------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|      |                         |                     | Afin de l'affranchir du rhume                                 | Sur un escervelé. Epig.                                        | 16/3 | Jardin des Muses. 1643                    |
|      | Sig. table.             | A B.: Boisrobert.   | Affrenx deserts, horrible solitude                            | l p. 2º éd. 1653 Dèsespoir d'un amant.                         | 1653 | ld. 1 p. 2° éd.                           |
| 1759 | E1. Saint-Marc.         | M. P.: Moutplaisir. | Affreuse et vaste solitude                                    | 1660 Désest oir.                                               | 1660 | Id. Vp.                                   |
| 1759 | Ed. Saint-Marc.         | Lalane.             | Affranchi-toy, romps testiens                                 | Stances.                                                       | 1653 | Id. I p 1re ed. 1653                      |
| 1654 | Sig. II p. 2 ed.        | P.: Petit.          | Adorons, mon cœur, sa divine beauté<br>Advocats, Voir Avoeats | Ode saphirique.                                                | 1653 | Rec. Sercy, II p.                         |
|      | Rec. Couract.           | Dalibray.           | Adorables trompeurs ][ Beaux yeux                             | Air de Lambert.                                                | 1661 | Rec. plus beaux vers.                     |
|      |                         |                     | Adorable Silvie ][ Le sort ni'eust été doux                   | Absence.                                                       | 1653 | Rec. Sercy. H p.                          |
|      |                         |                     | Adorable Octavie ][ Ne connaisses-rous pas                    | Chanson.                                                       | 1658 | Rec. d'Octavie.                           |
|      | D'après Claudin.        | Corneille (P.).     | Adorable Cataut, dont mon âme est êprise                      | A la Marq. C. A. B., pour<br>M <sup>11</sup> - Cataut de Brie. | 1660 | Petit rec. poésies.                       |
|      |                         |                     | Adorable beauté, digne objet de mes pleurs                    | Stances.                                                       | 1654 | Neuv. rec. Loyson.                        |
|      |                         |                     | Adorable Arténice, il faut que je confesse                    | Sonnet.                                                        | 1653 | Rec. Sercy. 1 p. 1 <sup>re</sup> éd       |
|      |                         |                     | Admirables Autheurs d'ouvrages tous sublimes                  | 1634 Les héros ressuscitez. Sonnet.                            |      | Neuv. rec. Loyson.                        |
|      |                         |                     | Admirable au Conseil, invincible à la Guerre                  | 1648 De Schomberg, Sonnet.                                     | 1648 | Jard, d'Epitaphes.                        |
|      |                         |                     | Adjouster aux maux de l'absence                               | ld.                                                            | 1660 | ld. V p.                                  |
|      | Ed. Walckenaer.         | La Sablière.        | Adieu, trop aimable Céphise                                   | Madrigal.                                                      | 1658 | ld. IV p.                                 |
|      |                         |                     | Adieu, Philis, je n'aime plus                                 | Epigramme.                                                     | 1653 | Rec. Sercy. I p. 1 <sup>re</sup> cd. 1653 |
|      |                         | B. C. D.            | A Dieu ne plaise, Silvanire                                   | 1650 Pour une dame                                             | 1650 | Nouv. rec. Rond.                          |
|      |                         |                     | Adieu, belle Catin, je renonce à vos churmes                  | Sur Catin. Sonnet.                                             | 1659 | Muse Coquette (A).                        |
|      |                         |                     | Adieu, Beauté si charmante et si rare                         | Air.                                                           | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661                |
|      |                         |                     | Adieu, beun quartier des Carmes                               | 1661 Paroles amoureuses.                                       | 1661 | Fine Galanterie.                          |
|      |                         | Sarasin.            | A d'estranges malheurs mes jours sont condannez               | Sonnet.                                                        | 1658 | Rec. Sercy. IV p.                         |
|      |                         | La petite S :       | A d'autres vous avez déjà la foy promise                      | 1639 Rép. pour un amant                                        | 1639 | Rec. Rendeaux.                            |
|      |                         | B. C. D.            | A d'autres moins vostres, beau Sire                           | A Monsieur Sarrazin                                            | 1650 | Nouv. rec. Rond.                          |
| 4    |                         | D. M.               | A d'autres maux, je voy que vous me destines                  | P. L. D. T. Rondeau.                                           | 1654 | Nouv. rec. Loyson.                        |
|      |                         |                     | A d'autres gens, si J'étois un vanteur                        | Pr resp. à une lettre. Rond.                                   | 1656 | Rec. Sercy. III p.                        |
| 1665 | Muse Coquette.          | Gontard.            | A couvert dans ce bois taillis                                | Silence d'amour. Rondeau.                                      | 1659 | Muse Coquette (B).                        |
| 1650 | Nouv. rec. Rond.   1650 | Dalibray.           | A cheval comme une besasse                                    | Rec. Rondeaux.   1639   Pour un voyageur.                      | 1639 | Ree, Rondeaux.                            |

| Titre du recneil dans lequel la pièce est anonyme | h edste i | Titre de la pièce<br>3                     | Promier vers                                                                                                  | Nom de l'auteur      | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est sixnée<br>6 | р отва<br>геспе |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eliste Bouts-rimez.                               | 1649      | Sur les mouvemens de Bor-<br>deaux Sonnet. | A Ga les benux Yonsieurs, disoit une earogne                                                                  |                      |                                                             |                 |
| Jardin des Muses.                                 | 1643      | Epig d'un conseiller                       | dgen Bourdenux, Paris débatent ta vertu                                                                       |                      |                                                             |                 |
| Muse Coquette (A).                                | 1629      | Plainte d'Alcandre. Elégie.                | Agréable séjour, pompeuse solitude                                                                            | Regnault.            | Muse Coquette.                                              | 1663            |
| Rec. Sommaville.                                  | 1660      | Sounet.                                    | Agréables pensers ne m'abandonnez pas                                                                         | Chandeville.         | Rec. Chamb. Т. и.                                           | 1652            |
| Muse Coquette (A).                                | 1659      | Sur l'absence Epistre                      | Agrèable sujet des peines  Al! Voir également Ha  Al! bons Dieux pui le pourroit eroire? Voir Bh!  bons Dieux |                      |                                                             |                 |
| Rec. Sercy, V p. 10                               | 1660      | A Philis, sur son infidelité.<br>Elégie.   | Ah! c'est trop endurer, il est temps que j'éclate                                                             |                      |                                                             |                 |
| Fine Galanterie.                                  | 1661      | Paroles amoureuses.                        | Ah! cruelle Philis, juges mieux de ma famme                                                                   |                      |                                                             |                 |
| Nouv. rec. bons vers. 16                          | 9191      | L'horreur de la solitude. Et.              | Ah Dieux! qu'une noire tristesse                                                                              | Dalibray             | (Euv. poèt.                                                 | 1653            |
| Jardin des Muses.                                 | 1643      | Contre un poétastre. Epig.                 | Ah! fulloù ficher dans ee poème malin                                                                         | Gentilh, de Bresse.  |                                                             |                 |
| Nouv. rec. Chamb (3º) 1653                        |           | Gausserie d'un amant.                      | Ah! je brûle, je vay mourir                                                                                   |                      |                                                             |                 |
| Rec. Rondoaux. 16                                 | 1639      | Plainto amoureuse.                         | Ah! je me meurs, adorable inhunaine                                                                           | 11. L. 1.            | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1630            |
| Nouv. rec. bons vers. 16                          | 1646      | Le Savoyard Sonnet.                        | Ah! l'enrage tout vif, je jurc, je déteste                                                                    |                      |                                                             |                 |
| Rec. d'Octavie.   16                              | 1658      | Ode à Lysis.                               | Ah! Lysis, comment souffres-tu                                                                                |                      |                                                             |                 |
| Sercy. IV p. 10                                   | 1658      | Venus et Adonis. Sonnet (1)                | Ah! ne me ravis pas l'objet de ta beauté                                                                      | Dalibray (cité par). | Œuv. poét.                                                  | 1653            |
|                                                   |           |                                            | Ah! Winon Voir A Ninon                                                                                        |                      |                                                             |                 |
| Rec. plus beaux vors. 16                          | 1661      | Air de Lambert.                            | Ah! Philis, que je suis jaloux                                                                                |                      |                                                             |                 |
| Nouv. rec. bons vers. 10                          | 1676      | La promenade du Mail. St.                  | Ah! que j'aime ce promenoir                                                                                   |                      |                                                             |                 |
| Rec. plus beaux vers. 16                          | 1661      | L'Infante, de Mollier                      | Ah! que je soustre loin de vous                                                                               |                      |                                                             |                 |
| ld.                                               |           | Sarabande de Chancy.                       | Ah! que le Ciel est contraire à ma vie                                                                        |                      |                                                             |                 |
| Eliste Bouts-rimez. 10                            | 1649      | A une dame. Sonnet                         | Ah! que vous dancez bien el qu'il est lamentable                                                              |                      |                                                             |                 |
| Muses illustres. 10                               | 829       | 1658 Jouvesance Sonnet.                    | A hijt heures on lit, bon Dien auelle adventure                                                               |                      |                                                             |                 |

| 1660 | Rec. Sercy. V p.                               | Quincy (de).                           | Alcandre sommeilloit, Alcandre dont la gloire                  | Muse Coquette (A)   1659   Le songe amoureux, Elégie.                         | 1659 | Muse Coquette (A)                             |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      |                                                |                                        | A la rigueur des uns                                           | Gavotte de Batiste.                                                           | 1661 | Rec. plus beaux vers 1661 Gavotte de Batiste. |
|      |                                                | B. C. D.                               | A la main sans doute a Michaut                                 | Contre un amant.                                                              | 1650 | Nouv. rec. Rond.                              |
| 1759 | Ed. Saint-Marc.                                | Charleval.                             | A la fin vostre indifference                                   | Sonnet,                                                                       | 1638 | Nouv. Cab. Muses (B), 1638                    |
|      |                                                |                                        | A la fin ma ranson l'emporte sur mes sens                      | A M. B. II. Sonnet.                                                           | 1653 | Rec. Sercy, 1 p. 1 r. éd 1653                 |
|      |                                                | B. C. D.                               | A la fin l'aymoble Philis                                      | 1650 Pour une belle dame                                                      | 1650 | Nouv. rec. Rond.                              |
| 1037 |                                                |                                        | A la fin Pamour est vainqueur                                  | Paroles amoureuses.                                                           | 1661 | Fine Galanterie.                              |
| 1652 | Rec. Chamh T. II.<br>Œuvres.                   | Benscrade.                             | A la fin j'ay vaincu malgré sa résistance                      | L'amant victorieux. St.                                                       | 1653 | Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                   |
|      |                                                |                                        | A la Cour quelle tyrannie?                                     | Madrigal.                                                                     | 1653 | Rec. Sercy. I p. 1re éd. 1653                 |
|      |                                                |                                        | Ainsi que parmi ses compagnes                                  | A Mas la D, d'Esguillon. St.                                                  | 1646 | Nouv. rec. bons vers. 1646                    |
|      |                                                |                                        | Ainsi fasse le Ciel pour penir vostre crime                    | Sonnet.                                                                       | 1653 | ld. I p. lº éd.                               |
| 1697 | (Euvres.                                       | B.: Benserade.                         | Ainsi Calinice dolent                                          | Regreis.                                                                      | 1653 | Roc. Sercy. II p.                             |
| 1735 | Œuv. diverses.                                 | Pellisson.                             | Aimons-nous aimable Silvie                                     | Imit. de Catullo. St. (3)                                                     | 8291 | Nouv. Cab. Muses (A). 1658                    |
| 1652 | Rec. Chamb. T. n. Rec. Conrart. T. xxiv. In-4. | Benserade. D'Andrilly. Nontansier (de) | La constance couronnée. Son- net.                              | La constance couronnée. Son-<br>net.                                          | 1633 | Nouv. rec. Chamh. (39) 1653                   |
| 1    |                                                | Bussy-Rabutin.                         | Aimes, mais d'un amour couvert                                 | Maximes d'amour (51).                                                         | 1663 | Rec. Sercy (prose). V p. 1663                 |
|      |                                                |                                        | Aimer tousjours et souffrir constamment                        | L'amour se paye d'amour.                                                      | 1639 | Rec. Rondeaux.                                |
|      |                                                |                                        | Aime. lasche mortel, la belle Bérénice                         | Le conseil de l'Amour. Sonnet.                                                | 1658 | Nouv. Cab. Muses.                             |
| 1707 | Poésies franç.                                 | Regnier – Desma-<br>rais.              | la 4mº Sc. du IIImº Aimable sujel de ma flamme<br>Pastor Fido. | Trad. de<br>acte du                                                           | 1658 | Rec. Sercy. IV p.                             |
|      | I'e ed.                                        |                                        | Aimable Solitude ][ Bois qui charmes les sens                  | Villanelle.                                                                   | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661                    |
| 1653 | Rec. Sercy, 1 p.                               | Vauvert (de).                          | Aimables filles du tonnerre                                    | Truffes.                                                                      | 1660 | Rec. Sommaville.                              |
|      |                                                | L'hermite Lysis.                       | Aimables fleurs, qu'êtes-vous devenues                         | Sur la cheute des fleurs du<br>Palais d'Orléans. A Made-<br>moiselle. St. (2) | 1662 | Rec. Sercy (prose), II p. 1662                |
|      |                                                |                                        | Aimable et mignonne Faretle                                    | Consolation (1).                                                              | 1654 | Nouv. rec. Loyson. 1654                       |
| 1739 | Ed. Saint-Marc.                                | M.: Montplaisir.                       | Aimable et divine personne                                     | Stances.                                                                      | 1653 | ld. Il p.                                     |
| TOOF | nec. Sercy, 1 P. Trust                         | Sc.: Scarron.                          | A imable comtesse de l'icsque                                  | dpistre.                                                                      | 1653 | Rec. Sercy, I p. 2, 64. 1653   cpistre.       |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a pour titre : Consolation à Mie Faret sur le trespas de Mad. sa grande maman et la retraite de Mr son frère.
(2) Cette pièce est précèdée d'une lettre : A l'infante Léoncelle, honneur et gloire, signée le très dévot hermite Lysis.
(3) Cette pièce est citée par Naint-Marc dans son éd. des poésies de Charlevai, mais il n'avait pu se rappeler le titre du recueil dans lequel il l'avait lue.

| Titre du pecneil<br>dans lequel la piece<br>est anouyme. | nh dad<br>henser | Little de la pière                                                             | Promier vers                                                                             | Nom de l'antenr               | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | th elst<br>Lieuser |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nouv. rec bons vers.                                     | 1646             | 1646 La belle veuve. Sonnet.                                                   | Alcandre tout boäitlant d'omour et de courage                                            |                               |                                                             |                    |
| Nonv. rec Loyson.                                        | <br>22           | Le triomphe d'Aminte ou la retraite d'Alcidon, Poème hèroïque (1).             | Alculon de qui l'áme orgurillruse et volage                                              |                               |                                                             | - 5                |
| Bec. Sommaville.                                         | 1643)            |                                                                                | A Alcidon sur la mort de Alcidon, il est vray que les Dieux l'ont fait tort<br>Daphné Ét | Beys (Ch.).                   | Œuv. poêt.                                                  | 1652               |
| 14.                                                      |                  | Id.                                                                            | Meidon, ne l'offense pus                                                                 | ld.                           | ld.                                                         | 1652               |
| Rec. Sercy. I p. t . ed. 1653                            | 16533            | Damon à son amy (?).                                                           | Aleipe, reviens dans nos bois                                                            | C.: Mayuard (Fr.).            | . Œuv. poét.                                                | 1616               |
| Id. (prose).IIIp. 1660                                   | 1660             | Le voyage d'Alcippe ou les<br>divertissemens agréables<br>(prose et vers) (3); | Alcipe estant arrivé vers le commencement                                                |                               |                                                             |                    |
| Rec. Rondenux.                                           | 6891             | Rép. à un rondeau                                                              | A Venrers vos rimes sont telles                                                          | п. р. м.                      | Nouv. rec. Rond.                                            | 1630               |
| Nouv. Cab. Muses.                                        | 1658             | Sur une absence. Virelay.                                                      | A l'épreuve de l'absence                                                                 | Perriu.                       | Guvres.                                                     | 1991               |
| Eliste Bouts rimez.                                      | 6791             | Pour un gueux. Sonnet.                                                         | Alidor pour Cloris Iout bridant de chaleur                                               | Sérizay (de).                 |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. II p. 2r ed.                                 | 1654             | La retraite, Ode.                                                              | Alidor (Monfuron) landis que l'orage                                                     | Du Périer.                    | Rec. Monfuron.                                              | 1632               |
| Nouv. rec. Rond.                                         | 1650             | A une Coquette.                                                                | A l'impourveu, je reneontre Jaquette                                                     |                               |                                                             |                    |
| Id.                                                      |                  | Il s'excuse                                                                    | Aller ches vous, où se fant maints réduits                                               |                               |                                                             |                    |
| Pelit rec. poésies.<br>Rec. Sercy. V p.                  | 1660             | Sur le départ de madame la Marquise de B. A. T. (4).                           | Alles, belle Marquise, alles en d'autres lieu $x$                                        | Corneille (P.).               | Sig. table.                                                 |                    |
| ld.                                                      |                  | Madrigal.                                                                      | Alles, helle Philis, on le plaisir vous mène                                             | D. M.: Montreuil ou Maucroix. |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                       | 1656             | A madame de Longueville<br>sur son voyage à Muns-<br>ter. Elégie.              | Alles, grande Princesse, alles où vous appelle                                           |                               |                                                             |                    |
| Id. V p.                                                 | 0991             | Sonnet.                                                                        | Alles où le devoir, ma Philis, vous appelle                                              |                               | :                                                           | 00                 |
| Nouv. Cab. Muses (B)                                     | 1658             | Madrigal,                                                                      | Alles soupirs, alles trouver Sylvie                                                      | Bouillon.                     | Rec. p. beaux vers.                                         | 1661               |
| Fine Galanterie.                                         | 1661             | Paroles de raillerie.                                                          | Allons rondement en besogne                                                              |                               |                                                             |                    |
| (4) Canadma compass                                      | d d'ode          | <br>                                                                           | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                    | <br>ces: Alcidon à la trè     | i<br>s sage et très belle Ai                                | ninte:             |

(4) Ce poème, composé d'odes, de sannets, de stances. d'élégies, etc., est précèdé d'une préface à M. C. D. V. et de stances: Alcidon Aminte, doux objet de mes vives douteurs
 (2) Ne se tronve plus dans les édit, postérienres de la 1re p. du Rec. de Sercy.
 (2) Ne se tronve plus dans les édit, postérienres de la 1re p. du Rec. de Sercy.
 (3) Ne le dévare renferme plusienres chapitres mélangés de prose et de vors : Le jeu des bestes, dialogue d'Alcippe et de Drionice, etc.
 (4) Sur le dévare da Mal la Marc. de C. A. B. dans le Pelit rec. de Poésies de 4660.

| Rec. Sercy. 1p, 1re ed. 1653              | 1653 | Stances.                   | Abnise vous aves des charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                  |       |
|-------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Fine Galanterie.                          | 1991 | 1661 Raillerie.            | A Vombre d'un chesne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                  |       |
| Nouv. rec. Rond.                          | 1650 | Contre une dame            | A Poreille a beau pendant Luce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В. с. D.                      |                  |       |
| Tomb. de N. Bourbon. 1649                 |      | Epig.                      | Alors que Bourbon meurt, lecteur, tu dois apprendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                  |       |
| Rec. Sercy. I p. 1" ed., 1633             | 1653 | Stances.                   | Alors que d'un discours hurdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C.: Porcherel.                | Sig, ed. post.   |       |
| Jardin des Muses.                         | 16/3 | Sur un prédicateur         | Alors que le père Jean presche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |       |
| Rec. Sercy. Il p.                         | 1653 | Sonnet.                    | Alors que le Soleil conunence sa carrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.: Charleval.                | Ed. Saint-Marc.  | 1759  |
| Nouv. rec. Loyson.                        | 1634 | Absence. Sonnet.           | Alors que tous les champs hérisses de froidure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |       |
| Rec. Sercy. IV p.                         | 1658 | Sur un Roman. St.          | Alors que vous verres tant d'actions fameuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. M.: Montplai-              | Ed. Saint-Marc.  | 1759  |
| Jardin des Muses.                         | 1643 | Epig. contre Jean.         | Alors yu'il faut chanter ou lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                  |       |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                | 1658 | Sonnet.                    | Alors qu'un malade se plaint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                  |       |
| Rec. plus beaux vers. 1661                | 1661 | Air de Boesset.            | Amans ne vous y trompes pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                  |       |
| Rec. Serey. II p.                         | 1653 | 1653 Pour M. L. M. Sonnel. | Anuns qui dans les manc dont Manon est atteinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C.: Charleval.                | Ed. Saint-Marc.  | 1759  |
| ld. V p.                                  | 1660 | Sur une muette. Epig       | Amarante a des appas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.: d'Ilesnault.              |                  |       |
| Id. 1V p.                                 | 1638 | Sonnet.                    | Amarante aujourd'hay cesse d'estre mortelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lalane.                       | Ed. Saint-Mare.  | 1759  |
| Id.                                       |      | Sur une guérison, St.      | Amurunte est quèrie, et le Ciel favorable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.: Benserade.                | Œuvres.          | 1691  |
| Nouv. rec. Loyson.                        | 1654 | Sonnet.                    | Amarante, il m'est doux de rentrer en servage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                  |       |
| .ld.                                      |      | Sur Amarante. Sonnet (1).  | Amarante n'est plus, et ce parfuit modète                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lalane.                       | Ed. Saint-Marc.  | 1759  |
| Rec. Servy, 1 p. 1re cd. 1653             | 1653 | Sonnet.                    | Amaranle n'est point une cruvre à l'aventure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Id.                           | 1d.              |       |
| Id.                                       |      | Madrigal.                  | Amarante riche en beaufé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G.: Charleval.<br>Malleville. | ld.<br>Poėsies.  | 67.91 |
| Rec. plus beaux vers. 1661                | 1991 | Sarabande.                 | Amarillis au partir de ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |       |
| Nouv. rec. Loyson.                        | 1657 | ld.                        | Amarillis, je renonec a vos charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                  |       |
| Nouv. rec. Rond.                          | 1650 | Pour une jeune beauté.     | Amenes-la moy, la brunette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                  | -     |
| Rec. Rondeaux.                            | 1639 | 1639 Résolution            | A mes despens, et mesme à non dommaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pinchesne.                    | Poésies meslées. | 1672  |
| Nouv. rec. Chamh. (7°). III p.            | 1655 | Dizain.                    | Ami cocu, veux-tu que je te die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saint-Gelais.                 | Muses rallices.  | 1200  |
| Rec. Sercy. I p. 1 " ed. 1653 Impatience. | 1653 | Impatience.                | Ami, demain je la verray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                  |       |
|                                           | _    |                            | The state of the state of the second of the second | To I will be a second         |                  |       |

(4) Ce sonnet avait paru avec la signature de Malleville dans le ler Rec. Sercy, I p. 1re éd. 1653 mais, d'après Saint-Marc, il serait de Lalane.

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anon; me | pb etsU <sub>31</sub><br>fieucet | Titre de la pièce<br>3                                   | Premier vers                                       | Nom de l'auteur     | Titre du recneil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | Date du<br>lieuser |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Serey. III p.                                       | 1656                             | Lettre.                                                  | Am. dis-mon. one ie le sache                       | allough             | Ed Coint                                               | 10<br>10           |
|                                                          | 1654                             | A M. de Noailles. Ode.                                   | Ami fidelle et genereux                            |                     |                                                        |                    |
| Rec. Serey. II p.                                        | 653                              | Sur une maîtresso. Sonnet.                               | dmi, ye ne puis ressentir                          | C. : Chapelle.      | Ed. Saint-Marc.                                        | 1755               |
| Rec. Sercy. 1 p. 1" ed.                                  | 1653                             | A.M. Sarrazin, St.                                       | Ami, je te demande au vray                         | Cha <b>r</b> leval. | I-I.                                                   | 1759               |
| Jardin des Muses.                                        | 1643                             | Un médecin ignorant. Epig.                               | Ami, ne veux-tu plus avoir                         |                     |                                                        |                    |
| Rec. plus beaux vers.                                    | 1991                             | Air.                                                     | Aminte, j'ay beau te chérir                        |                     |                                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                    | 1658                             | Madrigal.                                                | Aminte, je suis las de tesmoigner ma flamme        |                     |                                                        |                    |
| Вес. Снать. Т. п.                                        | 1652                             | Madrigaux de diverses cou-<br>leurs : La couleur de feu. | Amiste puis que de nous veux                       |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                        | 1653                             | A M <sup>He</sup> J. L. Sonnet.                          | Aminte, qui eauses ma peine et mon tourment        | ż                   |                                                        |                    |
| ld. IV p.                                                | 8291                             | Sonnet.                                                  | Amis aurquels mon cœur tout à fait se confie       | Sarasin.            |                                                        |                    |
| Rec. Sommavillo.                                         | 1660                             | Chanson à boire.                                         | Amis, enyvrons-nous de vin d'Espagne en France     | Beys (Ch.).         | Œuv. poét.                                             | 1652               |
| ij                                                       |                                  | 1-1.                                                     | Amis, l'Espagnole liqueur                          | ld.                 | ld.                                                    | 1652               |
| Nouv. rec. Loyson.                                       | 1634                             | Epig. (Abbé de la Riviere et<br>Galland).                | Amis, toutes les Maisons neufves                   |                     |                                                        |                    |
| Rec. Serey, Ill p.                                       | 1656                             | Elégie.                                                  | Ami, voyant ici que je fais le rimeur              |                     |                                                        |                    |
| Muses illustres.                                         | 1658                             | Dialogue (sur Conrart).                                  | Amour, dis-moy par quel caprice                    | Boileau (Gilles).   | Sig. table.  Œuv. posth.                               | 1670               |
| Rec. plus beaux vers.                                    | 1991                             | Air.                                                     | Amour, dont les charmes puissans                   |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sommaville.                                         | 1660                             | Sur un départ. St.                                       | Amour il faut partir, je suis au descspoir         | Beys (Ch.).         | Cuv. poët.                                             | 1652               |
| ld.                                                      |                                  | Colère amoureuse. St.                                    | Amour je ris de ton pouvoir                        |                     |                                                        |                    |
| Rec. plus beaux vers.                                    | 1661                             | Air.                                                     | Amour, je te suis obligė                           |                     |                                                        |                    |
| Id,                                                      |                                  | Air de Bocsset.                                          | Amour m'a mis hors de défense                      |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                        | 1658                             | M. Loire, peintre fameux                                 | Amour, mon aimable vainqueur                       |                     |                                                        |                    |
| ld. Vp.                                                  | 1660                             | Sonnet.                                                  | Amour ne me viens plus désormais exposer           |                     |                                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                               | 1658                             | Sur l'amour, Virelay.                                    | Amour n'est plus qu'un art de piperic              | Perrin.             | Œuvres.                                                | 1961               |
| ld.                                                      |                                  | ld. Sonnet.                                              | Amoun most nion assism (is) at abasen with a Lalls | т. Б. И.            | t                                                      |                    |

| Rec. d'Octavio. 1658 L'amant perplexe. St. | 1658 |                                                        | Amour ne suspens plus mes væuæ                                                                                                                                | D nesnaur.                    | Cour. Mirosano.          | 202  |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| Rec. Sercy. III p.                         | 1656 | Epitaphe de Philis. Sonnet.                            | Amour, pends désormais stèche et carquois au Croe                                                                                                             |                               |                          |      |
| ld. II p.                                  | 1653 |                                                        | Sur la maladie de M™ D. M. Amour pour se venger de l'injuste rigueur<br>Epig.                                                                                 | Cotin.                        | Sig. éd. post.           |      |
| Id. IV p.                                  | 1658 | Stances.                                               | Amour, qu'on a peu de raison                                                                                                                                  | Sarasin.                      | Nouv. Œuv.               | 1674 |
| Rec. Chamh. T. 11.                         | 1652 | Contr'amour. Sonnet (1).                               | Amour sans passion, passion sans pointure                                                                                                                     | L. (dc).                      | Rec. Sercy. Ill p.       | 1656 |
| Rec. d'Octavie.                            | 1658 | Sur un songe,                                          | Amour, si c'est loy qui consents                                                                                                                              |                               | •                        |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 |      | Air de Lambert.                                        | Amour, sous ton empire                                                                                                                                        |                               |                          |      |
| Rec. Sercy. I p. 1 éd. 1653                | 1653 | Sonnet.                                                | Amour, ton plus beau trône est presque renverse                                                                                                               |                               |                          |      |
| Muse Coquette (B).                         |      | L'amour congédié. Epig.                                | Amour, veux-tu que je te suive                                                                                                                                | Métivier.                     | Pièces diverses.         | 1668 |
| Rec. Sercy. IV p.                          | 1658 | Sonnet.                                                | Amour voyant Philis avoir plus de puissance                                                                                                                   |                               |                          |      |
| Eslite Bouls-rimez.                        | 1649 | A une dame. Sonnet.                                    | A ne vous voir chez vous que comme un autre objet                                                                                                             |                               |                          |      |
| Nouv. rec. Loyson.                         | 1654 | Sonnet.                                                | Angèlique desjà se porte à cet outrage                                                                                                                        |                               |                          |      |
| Id.                                        |      | Sur une absence Sonnet.                                | Angélique l'on voi! un trèser le plus ample                                                                                                                   |                               |                          |      |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653 | Epigramme.                                             | Angélique si je vous quitte                                                                                                                                   | P.: Petit.                    | Rec. Sercy. II p. 2- éd  | 1654 |
| Rec. Sercy. 1 p. 1reed.                    | 1653 | Pour M <sup>116</sup> de Lenclos. St.                  | A Ninon, de qui la beauté                                                                                                                                     | Chapelle.                     | Ed. Saint-Marc.          | 1733 |
| Neuv. rec. Chamh.(4°) 1654 Requeste        | 1654 | des Dictionnaires.                                     | A Nosseigneurs Académiques                                                                                                                                    | Ménage.                       | Miscellanea.             | 1652 |
| ld, T.II.                                  | 1652 | Requeste du Pont-Neuf.                                 | A Nos seigneurs de la B 150ehe                                                                                                                                |                               |                          |      |
| Rec. Sercy. III p.                         | 1656 | Satyre dialoguéo.                                      | Antique Marmouzet qui depuis tant de lustres                                                                                                                  | Boileau (Gilles).             | 4                        |      |
| Muse Coquette (A).                         | 1659 | A Philis. Rondeau.                                     | A part soient tous ces complimens                                                                                                                             | Gentard                       | Muse Coquette.           | 1665 |
| Rec. Sercy. III p.                         | 1656 |                                                        | A M <sup>11</sup> de L. M. Lettre (prosc   A peine ay-je forme le désir de vous escrire et vers).                                                             | D. L. (M <sup>116</sup> ).    |                          |      |
| Id.                                        |      | Rép. à M <sup>11</sup> o D. L. Lettre (prose et vers). | Rép. à $M^{16}$ D. L. Lettre (prose A peine ay-je forme le dèsir de vous envoyer et vers).                                                                    | L. M. (N <sup>11</sup> ° de). |                          |      |
| Nouv. rec. Chamh.(3°) 1653                 | 1653 | A M <sup>116</sup> Baraillon.                          | A peine la Nature eust (ait vostre beau eorps                                                                                                                 | La Goutte.                    | Rec. Chamh. T. 11. 1652  | 1652 |
| Muse Coquette (A). 1639                    | 1639 | Consolation. Sonnet.                                   | Appaise, ma Cloris, cette douleur amère                                                                                                                       | Colletet (Fr.)                | Muse Coquette.           | 1665 |
| Nouv Cab. Muses (B). 1658                  | 1658 | Chanson (p. 181).                                      | Appeles à vostre secours                                                                                                                                      | Saint-Pavin.                  | Rec. p. beaux vers. 1661 | 1661 |
| 14.                                        |      | Sarabande.                                             | Apprenez-moy d'où vient qu'à vostre abord                                                                                                                     | Maulêvrier (de).              | Id.                      | 1661 |
| Muses illustres.                           | 1658 | 1658   Sonnet (bouts-rimez).                           | Approche petite souillon                                                                                                                                      |                               |                          |      |
| (1) Ca curiany sonna                       | 9    | iznė seulement dans la III p. prem                     | 4) Ce curienx sonnet est signé seulement dans la III p. première éd. du Rec. de Sercy 1656 : M. de L., mais le premier mot est changé : Tourment sans passion | not est change: Tourn         | nent sans passion        |      |

(1) Ce curieux sonnet est signé seulement dans la Ill p. pr

| Trire du recneil<br>dans legnel la péce<br>est anonyme | Tip 918(I | Titre de la pièce<br>3                            | Premier vers                                                   | Nom de l'auteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans tequel la pièce<br>est signée<br>6 | Pate du<br>recueil |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Chamb. T. n.                                      | 6291      | Connet.                                           | Approuvons un dessein qui tombe en ma pensèe                   |                      |                                                             |                    |
| Nouv. rec. I oyson.                                    | 1655      | Uoreasion perdue. St.                             | Après avoir bien ry des maux que j'ay souffers                 | D. M.                |                                                             |                    |
| Rec.Sercy(prose).1Vp.                                  | 99        | Response de la levrette au levron prose et vers). | Après avoir lu tent d'aimables vers                            |                      |                                                             |                    |
| , Muse Coquette (B).                                   | 629       | L'amant féru. St.                                 | Après avoir mis dans mon ceur                                  | Métivier.            | Pièces diverses.                                            | 1668               |
| Jard. d'Epitaphes.                                     | 1658      | 1618   Desjardins, med.cin du Boy.                | Après avoir sauvé par mon ar <b>t sc</b> eau <b>r</b> able     |                      |                                                             |                    |
| Rec Seley, I p. Prod. 1653                             | 19        | Sonnet.                                           | Après avoir vescu trois ans sous vostre empire                 |                      |                                                             |                    |
| ld. V p.                                               | 1660      | Madrigal.                                         | Après cent rendez-vous, cent secrets entretiens                | C. (Baron de).       |                                                             |                    |
|                                                        |           |                                                   | A présent que les willades, Voir Anjourd'huy                   |                      |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                      | 1653      | A un jeune poète. Epig.                           | Après le goust de vostre niel                                  |                      |                                                             |                    |
| Rec. Serey, V p.                                       | 1630      | Pour des yeux. Sonnet.                            | Après le naturel voulant peindre l'Amour                       |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sommaville.                                       | 1660      | La jouissance imparfaite. Cap.                    | Après mille amoureux discours                                  | Beys (Ch.).          | Œuv. poèt.                                                  | 1652               |
| Muses illustres.                                       | 1658      | Air à boire.                                      | Après notre beau Printemps                                     | F.: Flotte.          | Sig. table.                                                 |                    |
| Fine Galanterie.                                       | 1991      | Sur une veuve. Epig.                              | Après que son mary perdit le goust du pain                     |                      |                                                             |                    |
| Nouv. rec. bons vers.                                  | 1656      | Sonnet.                                           | Après tant de tourmens et tant d'ennuis sousserts              |                      |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Loyson, 1654                                | 1654      | Madrigal.                                         | Après tant de tourmens que l'on n'a veu sousfrir               | Bouillon.            | Rec. p. beaux vers.                                         | 1991               |
| Rec. Serey. II p.                                      | 1653      | Remonstrance à Mad. D. (Du-<br>puy)               | Remonstrance à Mad. D. (Du. Après vous avoir dit en prose puy) | B.: Benserade.       | Œuvres.                                                     | 1697               |
| Rec. plus beaux vers. 1661                             | 1991      | Air de Boesset le père.                           | A quel ctrange ehoix m'obliges-vous, Sitvir?                   |                      |                                                             |                    |
| Id.                                                    |           | ld.                                               | A quelle extrémité le Ciel m'a-t-il réduit                     |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sørey. V p.                                       | 1660      | Sonnet.                                           | A quoy bon me presser tant d'aller à confesse                  |                      |                                                             |                    |
| Jard. d'Epitapbes.                                     | 1648      | D'un paresseux.                                   | A quoy ce riche monument                                       |                      |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1991      | Air de Le Camus et Perdigal.                      | A quoy pensiez-vous Climène                                    | Perrin.              | Œuvres.                                                     | 1661               |
| Nouv. roc. Chamh.(3°) 1653                             |           | Responce.                                         | A quoy sert Dorilas de prendre lant de peine                   |                      |                                                             |                    |
| Nouv. Cab. Muses (A), 1658                             |           | Plaintes secrètes. St.                            | Arbitres de nos sorts, malignes influences                     | D. R.: Du Perret.    | Poésies.                                                    | 1656               |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1661      | Air de Cambefort.                                 | Arbnos machane dasm of chambane montieus                       |                      |                                                             |                    |

|      | •    |                                      |                                 |                                                   |                                                                  |      |                             |
|------|------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 01.  |      |                                      |                                 | (sur 10 Aujourd'hui que les œillades              | III p. 1 · ed. 4656 A M · C. do la C. (sur le IIcm), Galanterie. | 1656 | Id. III p. 1 ≈ éd.          |
|      |      | D'après P. Brun.                     | Des Jardins $(M^{11})$ .        | Aujourd'hui dans tes bras j'ny demeuré pâmée      | 1660 Jouissance, Sonnet.                                         | 1660 | Rec. Sercy. V p.            |
|      | 1665 | Muse Coquette.                       | Gontard                         | Au jeu d'amour, vostre geste lubrique             | 1659 La lubrique. Rondeau.                                       | 1659 | Muse Coquette (B).          |
|      | 1630 | Nouv rec. Rond.                      | Colletet (G.).                  | Au grand Armand je vous invite à boire            | Semonce bacchique.                                               | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
| /    | 1665 | Muse Coq. Т. п.                      | Gontard.                        | Au fonds d'un bois affreux et solitaire           | Bonne rencontre, Rondeau.                                        | 1659 | Muse Coquette (A).          |
|      | 1666 | Poésics.                             | La Suze (Mme de)                | Au défaut de ma voix receves mes soipirs          | Air.                                                             | 1653 | Rec. Sercy. II p.           |
|      | 6571 | Ed. Saint-Marc.                      | Charleval.                      | Au dedans ce n'est que malice                     | Epigramme.                                                       | 1643 | Jardin des Muses.           |
| - 49 | 1697 | Œuvres.                              | B.: Benserade.                  | Au bout du compte quelque playe                   | Rondeau.                                                         | 1658 | Rec. Sercy. IV p.           |
|      | 1679 | Nouv, rec. Rona,<br>Poésics meslées. | M.: Pinebesne.                  | A toy, Du Fal, de üil ne convient                 | Brinde.                                                          | 1639 | Ree, Rondeaux.              |
|      |      | 2                                    | D. V. (Mad.):<br>Villaine (de). | A loy de qui le bras fait plus de cent conquestes | 1660   Cartel au brave Arlaban.                                  | 1660 | Rec. Serey, V p.            |
|      |      |                                      | B. C. D.                        | A tout prendre, Philis est belle                  | Contre une dame.                                                 | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
|      | 1671 | Rec. La Fontaine. 1671               | Maynard (Fr.).                  | I tort on m'a blâmé de redouter lu mort           | Sonnet.                                                          | 1648 | Jard. d'Epitaphes.          |
|      | 1650 | Nouv. rec. Rond.                     | D. R.: Des Réaux.               | A ton retour, divine Aleimadure                   | Sur un retour.                                                   | 6891 | Rec. Rondeaux.              |
|      | 1650 | Belle Gueuse.                        | Chevreau.                       | Astres pernicieux dont la noire influence         | 1652 La Muette ingratte. St.                                     | 1652 | Rec. Chamh.                 |
|      | 1665 | Muse Coquette.                       | Colletet (Fr.).                 | Astre plus éclatant que le flambeau des Cieux     | A Cloris. Sonnet.                                                | 1659 | Muse Coquette (A).          |
|      |      |                                      |                                 | Astre noir et brillant, ombre éclatante et belle  | Sur un eil noir. Sonnet.                                         | 1653 | Nouv. rec. Chamb. (8°) 1658 |
| _    |      |                                      |                                 | Astre naissant, merveille de la Cour              | Air de Lambert.                                                  | 1664 | Rec. plus beaux vers. 1661  |
|      | 1649 | Poésies.                             | Malleville.                     | Astre d'éternelle beauté                          | Absence. St.                                                     | 1654 | Nouv. rec. Loyson.          |
|      |      |                                      | F. O.: Ogier (Fr.)              | Assis entre le four, le grenier et la cave        | Sonnet.                                                          | 1638 | Muses illustres.            |
|      | -    | Guirl, de Julie.                     | Montausier (de).                | Assise en Majesté sur un Trosne d'espines         | La Rose.                                                         | 1653 | Rec. Sercy. II p.           |
|      | 1 1  |                                      | D. A. D. S. A.                  | Assis au fraiz des arbrisseaux                    | Ps.: Super flumina                                               | 16/3 | Jardin des Muses.           |
|      |      |                                      | B. C. D.                        | A son honneur, Iris veille de sorte               | Pour une dame.                                                   |      | Id.                         |
|      |      | •no                                  |                                 | A se couvrir d'une estoffe bien fine              | Contre un galand.                                                | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
|      | 1653 | Rec, Serey, 1 p.                     | Vauvort (de).                   | Artichaut, sreptre de Priape                      | 1660 L'Artichaut.                                                | 1660 | Rec. Sommaville.            |
|      |      |                                      |                                 | Arrière, raison importune                         | 1643 Le Mélancolique.                                            | 1643 | Jaidin des Muses.           |
|      |      |                                      |                                 | Arrestez-vous, me dit souvent Charlottc           | Rondeau.                                                         |      | .bl                         |
|      |      |                                      |                                 | Arrestez, arrestez, sodpirs                       | Air.                                                             | 1654 | Nouv. rec. Loyson.          |
|      |      |                                      |                                 | Arreste, Amour, que veux-tu faire                 | 1661   Paroles amoureuses.                                       | 1991 | Fine Galanterie.            |

| Fitre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nb ets(<br>lienoer | Titre de la piece                                    | Premier vers                                   | Nom de l'auteur | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | nb etsO<br>lienser |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ugen                                                    | 3.1                |                                                      | - Age                                          | 20              | 9                                                      | ı-I                |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639               | Pour une promenade.                                  | Augsurd'huy qu'un chaud véhément               |                 |                                                        |                    |
| Jard. d'Epilaphes.                                      | 1648               | Bayard (1523), Rondeau.                              | Au lit d'honneur chéri de lu victoire          |                 |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658               | Pour des dames Elègie.                               | Au milieu de ce Cours qu'une puissante Reine   | Ch.: Charleval. | Ed. Saint-Marc.                                        | 1739               |
| ld                                                      |                    | Stances (1).                                         | An milieu des plaisirs que nous donne le bal   | B.: Benserade.  |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630               | Sur deux amans.                                      | An mois de May, l'amoureuse Isabelle           | Malleville.     | Poésies.                                               | 1649               |
| Td.                                                     |                    | A une dame.                                          | .Iu monde, ainsi que chacun eroit              | B, C. D.        |                                                        |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1643               | Epigramme.                                           | Au monde nu je suis venu                       |                 |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 0291               | Contro un filou.                                     | Au pied levė dernièrement                      | В. С. D.        |                                                        |                    |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639               | Occasion manquée.                                    | Au poinct du jour, quand l'Aurore estincette   |                 |                                                        |                    |
| Rec Serey. III p.                                       | 1656               | Air.                                                 | Auprès de la Comtesse                          |                 |                                                        |                    |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660               | 1860 Rondeau.                                        | Auprès de vous on voit de quelle mouche        |                 |                                                        |                    |
| Muse Coquette (A).                                      | 639                | Air passionnė.                                       | Au secours, au secours, mon amour m'assassine  | Colletet (Fr.). | Muse Coquette.                                         | 1665               |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 9039               | Virelay.                                             | Au secours ma raison, au secours de mon cœur   | La Salle (de).  | Rec. p. beaux vers.                                    | 1661               |
| 1d.                                                     |                    | Le pousseur de baaux senti-<br>ments. Sonnet.        | Au sortir de son lit ayant quitté ses gands    | Sc.: Scarron.   | D'après St-Marc.                                       |                    |
| Rcc. Rondeaux.                                          | 1639               | Constance forcée.                                    | Autant de fois, Mélite me querelle             | Cha             | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1630               |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660               | L'esclave généreuse, Idylle.                         | Au temps qu'une guerre fatale                  | Rampalle.       | Idylles.                                               | 1648               |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 6891               | Aux aut. de ce rec. Sonnet.                          | Autheurs de bouts-rimes de qui les vers à Soye |                 |                                                        |                    |
| Metamorph, franç.                                       | 1641               | Fable de la Chimère.                                 | Autrefois je fus dans le monde                 |                 |                                                        |                    |
| Muse Coquette (B).                                      | 1639               | Espoir amoureux.                                     | Autrefois je n'espérois rien                   | Mėtivier.       | Pièces diverses.                                       | 1668               |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 6591               | Sur une harangue faite à<br>Mons, le Prince, Sonnet. | Autrefois, Monseigneur, Python ce faux Dragon  |                 |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1656               | Rondeau.                                             | Autrefois par vos yeux mon cœur fut entamé     | P.: Petit.      | D'après titre III p.                                   |                    |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639               | Sur la campagne.                                     | Aux champs à ce gay renouveau                  | Dalibray.       | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1650               |
| ld.                                                     |                    | Pour une promenade.                                  | Aux champs on ne voit qu'ornement              | Malleville.     | 1d.                                                    |                    |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660               | Le Soleil amoureux. ldylle.                          | Aux plaines d'Assyrie, où l'Eufrale profond    | Rampalle.       | Idylles.                                               | 1648               |

| _ |      |                                    |                    |                                                                                   | _                                            |      | _                                         |
|---|------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|   |      | Rec. Coarart.                      | D : Dalibray.      | Bannissons d'icy ce eoquin                                                        | Epigramme.                                   | 1657 | Nouv. rec. Loyson.                        |
|   |      |                                    |                    | Buisons-nous, charmante Silvie                                                    | Sur une jouissance. St.                      | 1660 | Rec. Sercy, V p.                          |
|   |      |                                    |                    | Aymable, Aymer, Voir Aimable, Aimer                                               |                                              |      |                                           |
|   |      |                                    |                    | A vray dire la façon                                                              | Contre un poétastre.                         | 1643 | Jardin des Muses.                         |
|   |      | Id.                                | Cha                | A vous servir, il est notoire                                                     | Pour une dame.                               |      | ld.                                       |
|   | 1650 | Id.                                | Ü                  | A vous oüir, on diroit proprement                                                 | Rép. au rond.: Je ne le puis<br>souffir      |      | ld.                                       |
|   | 1650 | Nouv. rec. Rond.                   | Voiture.           | A vous oüir, Chapelain, chapeler                                                  | Réplique.                                    |      | ld.                                       |
|   |      |                                    |                    | A vous appartient de parter                                                       | Contre un babillard.                         | 1630 | Rec. Rondeaux.                            |
|   | 1649 | Poésies.                           | Malleville.        | A vostre Tour, souvent je me transporte                                           | A Bassompierre.                              |      | ld,                                       |
|   | 1672 | Poésies moslées.                   | Pinchesne.         | A vostre pied, frère Jean, je m'assure                                            | Coutre un ignorant.                          |      | Id.                                       |
|   |      |                                    | B. C. D.           | A vostre humeur, il n'est rien comparable                                         | Sur uno dame.                                |      | Id.                                       |
|   |      |                                    |                    | A vostre avis si j'avois voulu croire                                             | Contre un médecin.                           | 1650 | Nouv. rec. Rond.                          |
|   |      |                                    |                    | A vos Aulels, Janiène une Victime                                                 | Sarabande.                                   | 1991 | Rec. plus beaux vers. [661]               |
|   |      | Sig, table.                        | Des Yveteaux.      | Avoir peu de parens, moins de train que de rente                                  | Sonnet.                                      | 1653 | Rec. Sercy. 1 p. 1 <sup>ro</sup> éd. 1653 |
|   |      |                                    |                    | A voir cette vermeille ardeur                                                     | A M. le Prince sur sa bles-<br>sure. Sonnet. | 1654 | Nouv. rec. Loyson.                        |
|   |      |                                    |                    | Avocals, quelle frénaisie                                                         | Rondeau.                                     | 1653 | ld. II p.                                 |
|   |      |                                    |                    | Avocals, Procureurs, el lous gens de chicane                                      | Sonnet.                                      | 1656 | Rec. Sercy III p.                         |
|   |      |                                    |                    | Avec vous, il n'est rien que d'aimable                                            | A une dame.                                  | 1639 | Rec. Rondeaux.                            |
|   | 1759 | Ed. Saint-Marc.                    | Charleval.         | Avec tant de beauté vous rejetez mes larmes                                       | A M. M. L. M. Sur un refus. St.              | 1653 | Rec. Sercy. I p. 110 dd, 1653             |
|   |      |                                    |                    | Avec plaisir des traits de 1es beaux yeux                                         | Rondeau redoublé.                            | 1650 | Nouv. rec. Rond.                          |
|   | 1662 | Rec. Sercy. II p.                  | Laffemas (abbé de) | M™ de C. (31 mars   Avant que le Caresme passe                                    | Lettre à<br>1646).                           | 1653 | Rec. Sercy. II p.                         |
|   |      | Chevreau. Œuv.<br>mestées, p. 249. | Tristan L'Hermite. | Aux rayons du Soleii le Paon audacicux                                            | Sonnet.                                      | 1653 | Rec. Sarcy. 1 p. 2 ed. 1653               |
|   |      |                                    |                    | Aux quatre fils lous gens de bon renom                                            | Resp. par une dame (1).                      |      | Id.                                       |
|   |      | Jd.                                | Esprit (J.).       | En favour des quatre frères (I). $\mid$ Au $x$ qualre fils je permets ma maison   | En faveur des quatre frères (I).             |      | Id.                                       |
| M | 1650 | Nouv. rec. Kond. 1650              | Incertain.         | 1639   Contre quatre frères (Ha-  Aux quatre fits je défends ma maison bert) (I). | Contre quatre frères (Ha-                    | 1639 | Rec. Rondeaux.                            |

(1) Tous ces rondeaux portent: Aux quatre Haberts.... dans le Rec. de Conrart, T. XXIV, in-4.

|                                                        |                    |                                                                  |                                                                      |                          |                                                        | ı                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Titre du recues<br>dans requel la piece<br>est amonyme | mb shall<br>Impost | Etre de la pièce                                                 | Fremor vers                                                          | Nom de l'auteur          | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | nh etstl<br>lienser |
|                                                        |                    |                                                                  |                                                                      |                          |                                                        |                     |
| Fine Galanterie.                                       | Ieel               | 1651 Paroles amoureuses.                                         | Bran Cample, rompes vostre silence                                   |                          |                                                        |                     |
| Rec. Sercy, 1 p. 2° ed.                                | 253                | A une beauté stupide, Madrigal,                                  | Beau corps mal animė, trop aimable animal                            |                          |                                                        |                     |
| Nouv, rec. hous vers.                                  |                    | 1636 Prune femme borgne Sonnet.                                  | Bean Dirmant sans fen, het Astre sans lumière                        |                          |                                                        |                     |
| Eslite Bouts rimez.                                    | 99.11              | 1619 Sur un soulier, Sonnet.                                     | Brausoulier, d'un beau pied glorieur Logement                        |                          |                                                        |                     |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 16631              | Air.                                                             | Beau sujet de mon med, je ne vis que d'espoir                        |                          |                                                        |                     |
| Rec. Sercy 1p. freed.                                  | Try of             | 1653 A Mad, de Brégy sur les<br>sonnets de lob et d'Tranie.      | Beauté heiltaute autant que sombre                                   |                          |                                                        |                     |
| Fine Galanterie.                                       | 1661               | Pareles amoureuses.                                              | Beauté divine 🗍 Qui peux tout charmer                                |                          |                                                        |                     |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1991               | .Vir.                                                            | Beaule dont les regards vainqueurs                                   |                          |                                                        |                     |
| Rec. zerey prose., Vp.                                 |                    | 1603 La petite vérole et la beauté.<br>Dialogue (prose et vers). | Beauté, mon ennemie mortelle                                         |                          | Dool                                                   |                     |
| Rec. Sercy. If p.                                      | <u> </u>           | Ode.                                                             | Besuté pour qui je meurs d'amour                                     | Mareuil.<br>Montplaisir. | T. IX et XXIV.  Ed. Saint-Mare.                        | 1739                |
| ld. IV p.                                              | 1558               | Le portrait parlant à Madame M. D. S. M. St.                     | Beauté qui sur les cœurs exerces vos rapines                         | B : Benserade.           | Curres.                                                | 1697                |
| Rec. Servy, 1 p. 1 . 6dl, 1673                         | 1673               | Stances.                                                         | Beuutê qui triomphes de moy                                          | .Ed.                     | ld.                                                    |                     |
| ld. 111 p.                                             | 1656               | Sur le retour de Mª de C. St.                                    | Beautes, ornement de la Cour                                         |                          |                                                        |                     |
| Jard, d'Epitaphes.                                     | 1618               | D'un religieux (1629).                                           | Beuwoir qui dans ee sainct lieu dort                                 |                          |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Loyson.                                     | 1654               | Sonnet.                                                          | Beaux cheveux dont le prix est suns comparatson                      | Tristan L'Hermite.       | Les Amours.                                            | 1638                |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1991               | Air de M <sup>11</sup> de Vouldy.                                | Beaux désirs d'une ôme amoureuse                                     |                          | -                                                      |                     |
| Rec. Chamh.                                            | 1652               | Métamorphose des yeux de<br>Philis en astres.                    | Beaux ennemis du jour, dont les feuillages sombres                   | Cèrisy (de).             |                                                        |                     |
| Rec. plus beaux vers. 1661                             | 1661               | Air de Boesset le père.                                          | Beaux lieux où l'Art et lu Nature                                    |                          | wiking to a second                                     |                     |
| .p1                                                    |                    | Air de Chancy.                                                   | Beaux lieux, qui tant de fois                                        |                          |                                                        |                     |
| Rec. Sercy. III p.                                     | 1656               | Elégie.                                                          | Beaux yeux à qui les miens moins discrets que ma P.; Perrault (Ch.), | P.: Perrault (Ch.).      |                                                        |                     |
| Rec. plus beaux vers. 1661                             | 1661               | Air de Lambert.                                                  | Beaux yeux, arbitres de mon sort                                     |                          |                                                        |                     |
| Id.                                                    |                    | Air.                                                             | Beaux yeux, hėlas! est-il possible                                   |                          |                                                        |                     |

| Air de Le           1658         A NIn***           1656         Elégie.           1661         Air da Bo           1669         Pour des de Lau           1650         Stances.           1660         Stances.           1661         A la louar           1660         Chenson p           1661         A la louar           1660         Chenson p           1661         Air de Ca           1663         Sur un bz           1663         A Mad. d           1663         Pour le li           1663         Pour le li           1664         A Mid. d                                                                            | Beaux yeux si perçans et si doux  Beaux yeux toujours cruels et toujours adorable Beaux yeux toujours vainqueurs dont l'éclat m'a Beaux yeux vous n'épargnes Vilain nyGenlilho  Bel ange qui consume, et dont l'ail éclalant  Bel Astre qui nous faits tout voir  Bel esprit tu fais des merveilles  Bélize en me plaignant je m'efforce à me taire  etto.  Bélize, je sçay bien que le Ciel fuvorable  Belle Aminte, on ne seauroit voir  | s Sarasia.  suv- [pris  mme Gabotin. G.: Gombauld.  Scarron.  Beys (Ch.). Voiture. | Muse Coquette.<br>T. H. | 1665 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1658         A NI <sup>10</sup> **;           1656         Elégie.           1661         Air da Bo           1659         Sur une de Lau           1650         Stances.           1656         A M <sup>10</sup> Du           1661         A Ia louar           1662         Chanson j           1663         Sur un be           1653         Sur un be           1653         Sur un be           1653         Sur un be           1653         Pour le li           1652         Pour le li           1661         A Mad. d           1662         A Mat. le li           1653         A Mat. le li           1664         A Mi. e | Beaux yeux toujours cruels et toujours adorable Beaux yeux toujours vainqueurs dont l'éclat m'a Beaux yeux, vives souvces de flame Beaux yeux vous n'épargnes Vilain nyGentilho emetle Bel ange qui consume, et dont l'ail éclalant Bel Astre qui nous faits tout voir Bel esprit tu fais des merveilles Bélize en me plaignant je m'efforce à me taire etto. Bélise, je sçay bien que le Ciel fuvorable Belle Aminte, on ne seauvoit voir |                                                                                    |                         | 1665 |
| 1656         Blégie.           1661         Air de Bo           1649         Pour des           1659         Sur une de Laun           1660         Stances.           1656         A MII e Duar           1661         A la louar           1660         Chanson gan           1661         Air de Ca           1653         Sur un be           1653         Sur un be           1653         Pour le li           1654         Amad. d           1655         Amad. d           1656         Amad. d           1657         Pour le li           1658         A Mie                                                                  | Beaux yeux toujours vainqueurs dont l'éclat m'a Beaux yeux, vives sources de flame Beaux yeux vous n'épargnez Vilain nyGenlilho emetle Bel ange qui consume, et dont l'ail éclalant Bel Astre qui nous faits tout voir Bel esprit tu fais des merveilles Bélize en me plaignant je m'efforce à me taire ette. Bélize, je sçay bien que le Ciel fuvorable Belle Aminte, on ne seauroit voir                                                 |                                                                                    |                         | 1665 |
| 1661 Air də Bo<br>1659 Sur une<br>de Lau<br>1660 Stances.<br>1656 A M <sup>10</sup> Du<br>1661 A la louar<br>1660 Chanson p<br>1676 Elégie. P<br>1653 Sur un bæ<br>1653 Sur un bæ<br>1653 Pour le li<br>1654 A Mad. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beaux yeux, vives sources de plame  Beaux yeux vous n'épargnez Vilain nyGenlitho  Bel ange qui consume, et dont l'ail éclalant  Bel Astre qui nous faits tout voir  Bel esprit tu fais des merveilles  Bélize en me plaignant je m'efforce à me taire  ette. Bélize, je sçay bien que le Ciel favorable  Belle Aminte, on ne seauroit voir                                                                                                 |                                                                                    |                         | 1665 |
| 1659   Pour des 1659   Sur une de Lau. 1660   Stances. 1656   A M™ Du 1661   A la louar 1660   Chanson 1660   Chanson 1660   Air de Ca 1653   Sur un be 1653   Sur un be 1653   A Mad. de 1652   Pour le li françois 1661   A M™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                         | 1665 |
| 1659         Sur une de Lau           1660         Stances.           1656         A MII* Du linar           1661         A la louar           1660         Chanson general           1660         Chanson general           1661         Air de Ca           1663         Sur un be           1663         A Mad. d           1653         Pour le li françois           1664         A Mi*                                                                                                                                                                                                                                            | Ф<br>=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G.: Gombauld. Scarron. Beys (Ch.).                                                 |                         | 1665 |
| 1660<br>1656<br>1661<br>1660<br>1676<br>1673<br>1652<br>1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G.: Gombauld. Scarron. Beys (Ch.).                                                 |                         | 1663 |
| 1656<br>1660<br>1660<br>1676<br>1633<br>1633<br>1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scarron. Beys (Ch.). Voiture.                                                      |                         | 1663 |
| 1661<br>1653<br>1653<br>1653<br>1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beys (Ch.).<br>Voiture.                                                            | Œuvres.                 |      |
| 1660<br>1676<br>1653<br>1652<br>1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beys (Ch.).<br>Voiture.                                                            |                         |      |
| 1676<br>1653<br>1658<br>1659<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voiture.                                                                           | Œuv. poét.              | 1652 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belle Aminte, on ne scauroit voir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                  | Œuvres.                 | 1650 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                         |      |
| . 1652<br>rs. 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belle Caliste, tout de bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. G.                                                                              |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El·ig. Belle Comtesse de la Suze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Colletet(Claudine). Ledignan : Muse                                                |                         | 1639 |
| А Мп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jardinier Belle dont le jardin en friche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belle et charmante brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                         | -    |
| Rec. Sercy, II p. [1653   A M <sup>II</sup> , de (Saint-Mégrin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grin). Belle el charmante créature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B.: Benserade.                                                                     | Œuvres.                 | 1691 |
| Id. Pour M <sup>11</sup> , de Şain Sonnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sainte-Croix. Belle et divine Sainte-Croi $x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.: Pelit.                                                                         | Sig. II p. 2° éd.       | 1634 |
| Nouv. rec. Rondeaux. 1630 A une dame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belle et moult galante personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B. C. D.                                                                           |                         | ~ -  |
| Rec. Serey. III p. 2° éd. 1658 (1.a belle vieille) St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belle et sage Cloris digne d'estre servie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maynard (Fr.).                                                                     | Gavres.                 | 1616 |
| Rec.Sercy(prose).IV p. 1661   La révolte des Passemens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | emens. Belle et sravante de La Trousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                         | -    |
| Nouv. rec. Loyson. 1654 A Minerve. Quatrain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in. Belle, forces le Ciel par vostre exemple mesme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                         |      |
| Ree. Sercy, I p 1 ≈ éd. 1633 A M <sup>11</sup> , de Guerchy St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. Belle Guerchy je vous les donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benserade,                                                                         | Œuvres.                 | 1697 |
| Eslite Bouts-rimez, 1649 A une dame. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t. Belle Iris, dont le front est plus uny qu'un Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                         | -    |
| Rec. Sercy. IV p. 1658 A une fille qui peignait. 3t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nait. St. Belle Iris, don't les yeux rendent les miens contens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Montreuil.                                                                         | Œuvres.                 | 9991 |

| _                                        |                     |                                                                       | 6                                                                    |                                 | Titre du recueil        | nb<br>lier   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| dans lequel la piece<br>est anonyme<br>l | 918(I <sub>2)</sub> | Aitre de la piece                                                     | Teplier vers                                                         | 25 Laureau                      | est signée<br>6         | Date<br>Peci |
| Rec. Serey. 1 p. 11 ed.                  | 1653                | Alvis à une dame St.                                                  | $Belle\ Iris,$ je vous aime avecque violence                         | Benserade.                      | Sig. edit. post.        | 1607         |
| Id. V p.                                 | 0991                | Madrigal.                                                             | Belle Iris, quand Theure est venuë                                   | La Sablière.                    | Ed. Walckenaer.         |              |
|                                          |                     |                                                                       | Belle je sçay fort bien, Voir Bélisc, je sçay bien                   |                                 |                         |              |
| Rec. Serey. II p.                        | 1653                | Lo Trio de la Mèdecine. A $\mathbb{M}^{11} \circ \mathbb{C}$          | Belle matade de Charonne                                             | D'Aubignac (abbė)               | Sig. table. II p., 1654 | 1654         |
| Muse Coquette (A).                       | 629                 | A Thoinon. Epig.                                                      | Belle mijnonne que je sers                                           | Colletet (Fr.).                 | Muse Coquette.          | 1665         |
| Rec. d'Outavie.                          | 1658                | A Mirame. Sonnet.                                                     | Belle Mirame, je m'osseure                                           |                                 |                         |              |
| Rec. Serey. II p.                        | 1653                | Sur la petite vérole de Mar-<br>guerite de Rohan. St.                 | Belle Olympe, reprend courage                                        | Cotin.                          | Sig. édit. post.        |              |
| Eslite Bouts-rimez.                      | 67.91               |                                                                       | Sur Mad. de Brégis. Sonnet. Belle petite bouche, admirable Merveille |                                 |                         |              |
| Neuv. rec. Chamb. (3°) 1653              | 1653                | A Mal. P., sur l'imitation de<br>JC. Quatrain.                        | Belle Philis asseure-loy                                             |                                 |                         |              |
| Fine Galanterie.                         | 1991                | Paroles amoureuses,                                                   | Belle Philis, je vous réveille                                       |                                 |                         |              |
| Muse Coquette (B).                       | 1659                | Victoire d'amour. Dialogue.                                           | Bette Philis pour qui je fais des væux                               | Colletet (Fr.).                 | Muse Coquette.          | 1665         |
| Fine Galanterie.                         | 1991                | Paroles amoureuses.                                                   | Belle Philis vous estes blanche et blonde                            |                                 |                         |              |
| Rec. Serey. I p. 1 . ed.                 | 1653                | Amour innocent. St.                                                   | Belle prairie et belles sleurs                                       | Seudèry.                        | Sig.de Sc. éd post.     |              |
| Id. It p.                                | 1653                | A Mad. la P." (d'Enghiea).                                            | Belle Princesse, en qui les Gieux                                    | S. G. : Saint-Ge- Rec. Conrart. | Rec. Conrart. T.        |              |
| Fine Galanteric.                         | 1661                | Paroles amoureuses (sur M <sup>11</sup> -4) de Guerchy et Thumbrune). | Belle Saint-Loup, ton esprit dissimule                               | (Op - 11) In 1                  |                         |              |
| Nouv. rec. bons vers. 1646               | 97,91               | A une qui se miroit. St.                                              | Belle, souvenes-vous du sort                                         |                                 |                         |              |
| Rec. Sercy. V p.                         | 1660                | Lirfée, reine d'Argène, à la<br>Cour d'Arténice. St.                  | Belles dames, francs chevoliers                                      | Chapelain.                      | D'après Tallemant.      |              |
| Id. I p. 1 . ed. 1653                    | 1653                | Pour les filles de la Reine, St.                                      | Belles dont les regards vont dépeupler l'Estat                       | Benserade.                      | Sig. éd. post.          |              |
| 1d. (prose). V p. 1663                   | 1663                | Description de la maison de<br>Liancourt.                             | Belles et chastes sœurs et mères de l'étude                          |                                 |                         |              |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654                | Galanterie. Sonnet.                                                   | Belles Nymphes des Bois et vous divines Fees                         | F. O. : Ogier (Fr.).            |                         |              |
| Rec. Sercy. III p.                       | 1656                | Sonnet.                                                               | Belles obscurites, aimables précipiees                               | L. F. (de): Laffe-              | Sig. table.             |              |

| , Muses indstres.            | 1000       | (Claudine Colletet) sur un<br>présent de boudin blanc.                                 |                                                        | paron d Au                     |                              |      |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| Muse Coquette (A).           | 1659       | Stances coquetles.                                                                     | Bel œil, ma passion                                    |                                |                              |      |
| Rec. Sercy. I p. 4° éd. 1655 | 1655       | Epig, sur notre ami Belzais,<br>boiteux.                                               | Belsais sortant bien droit du Cabaret                  | Beys (Ch.).                    | Œuv. poétiq.                 | 1652 |
| Rec. plus beaux vers. 1661   | 1661       | Gavotte.                                                                               | Bergère, à quoy cette rigueur                          |                                |                              |      |
| Id.                          |            | Dialogue de Lambert.                                                                   | Bergère, quel sujet te défend de me voir               |                                |                              |      |
| Fine Galanterie.             | 1661       | Paroles amoureuses.                                                                    | Bergère, voiey la saison                               |                                |                              |      |
| Jard. d'Epitaphes.           | 1678       | Anag. de J. de La Barrière.                                                            | Bernard estoit tombé loin de nostre mémoire            |                                |                              |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1653       | Epigramme.                                                                             | Berthelin, la première nuit                            | Ü                              | Sig. table.                  |      |
| Muse Coquette (A).           | 1659       | Le Beuveur Sonnet.                                                                     | Beuves mes compagnons, beuves la tasse pleine          |                                |                              |      |
| Jardin des Muses.            | 1643       | Epig. faite sur la belette de<br>Th. de Bèze.                                          | Bêze ayant tuê la belette                              |                                |                              |      |
| Rec Rondeaux.                | 1639       | Pr Ogier le Danois.                                                                    | Bien à propos s'en vint Ogier en France                | Evêque de Rieux.               | Ménagiana. T. II,<br>p. 280. | 1715 |
| Nouv. rec. Rond.             | 1650       | Rondeau.                                                                               | Bien enfourner fait bon en toute chose                 | Pinchesne.                     | Poésies meslées.             | 1672 |
| Fine Galanterie.             | 1991       | Paroles amoureuses.                                                                    | Bienheureuse est la vie                                |                                |                              |      |
| Nouv. rec. Rend.             | 1650       | Contre un galand.                                                                      | Bien-plaisant certes est Valois                        | B. C. D.                       |                              |      |
| Jard. d'Epitaphes.           | 1648       | Sur la mort de Richelieu.                                                              | Bien qu'avee Richelieu je perde ma fortune             | Colletet (G.).                 | Epigrammes.                  | 1633 |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654       | Sur un portrait.                                                                       | Bien que ec Portrait tout divin                        | D.: Dalibray,                  |                              |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1653       | L'Œillet.                                                                              | Bien que dans l'Empire des steurs                      | Montausier (de).               | Guirl. de Julie.             |      |
| ld. IV p.                    | 1658       | Sur Guslave-Adolphe. Epig.                                                             | Bien que je ne sois qu'un Enfant                       | le petit de Beau-<br>chasteau. | Muse Beauchas-<br>teau.      | 1657 |
| Rec. plus beaux vers.        | 1661       | Sarabande.                                                                             | Bien que je sache qu'on ne pcul pas                    |                                |                              |      |
| Rec. Sercy. V p.             | 1660       | Quatrain (!).                                                                          | Bien que je sois sans principe de vie                  | M.: Montplaisir.               |                              |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661   | 1661       | Air de Lambert (p. 515).                                                               | Bien que la grâce soit petite                          |                                |                              |      |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658   | 1658       | Resp. à la chanson : Si vostre cœur                                                    | Bien que l'amour m'oblige tout de bon                  |                                |                              |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1653       | Stances.                                                                               | Bien que mes espèrances vaines                         | C: Charleval.                  | Ed. Saint-Marc.              | 1759 |
| Fine Galanterie.             | 1661       | Paroles amoureuses.                                                                    | Bien qu'en amour Philis, je sois constant              |                                |                              |      |
| Rec. Chamb. T. 11.           | 1652       | 1652 La Riche laide. Satyre.                                                           | Bien que nous soyons seuls, vostre crainte est frivole | Benserade.                     | Œuvres.                      | 1697 |
| (1) Dans la Ve partie        | i<br>du Re | (1) Dans la V. partie du Rec. de Sercy, l'initiale M paralt s'appliquer à Montplaisir. | ippliquer à Montplaisir.                               |                                |                              |      |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | ्राव्याच्या<br>व्यवस्थान | Titre de la pivee                        | Premier vers                                                     | Nom de l'anteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | ub etall<br>lieuser t- |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rec. Plus beaux vers.                                   | 1661                     | Nir.                                     | Bien que Phdis se plaise à ma souffrance                         |                      |                                                             |                        |
| Rec. Serey, II p.                                       | 155                      | Starrees.                                | Bien que vostre humene inconstante                               | Carlineas.           | Rec. Conrart,                                               |                        |
| Rec Sercy(prose).IIIp.                                  | 1660                     | Lettre : Cléandre à Olympe.              | Bien que vous soyes adorable                                     |                      | T. XXIV, in-49.                                             |                        |
| Rec. Sercy. IV p                                        | 558                      | Yound.                                   | Bien qu'on vante partout mon il'ustre mémoire                    |                      |                                                             |                        |
| Id. II p.                                               | 1653                     | Conzolation & M. R. D. M.                | Bion qu'Oronthe à prèsent soit plus digne d'envie                | Sc.ou M.(à la table) |                                                             |                        |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650                     | Contre un galand                         | Bien redressé me parut l'autre fois                              | B. C. D.             |                                                             |                        |
| .pJ                                                     |                          | A une dame.                              | Bien relevé sevoit eertes Hilaire                                | Id.                  |                                                             |                        |
| Rec. Chamb. T. 11.                                      | 6991                     | Epigramme.                               | Bluise est de si bonne amiliè                                    |                      |                                                             |                        |
| Fine Galanterie.                                        | 1991                     | Pour un maistre d'Académie.<br>Quatrain. | Blûme q <b>ui</b> voudra mes écoles                              |                      |                                                             |                        |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1679                     | Pr une dame. Sonnet.                     | Blanche comme le Lis. froide comme un Chenct                     |                      |                                                             |                        |
| Rec. Chamh.                                             | 1652                     | La belle voilée. St.                     | Blessė d'allentat (ou par un coup, ou d'un malheur)<br>[imprèveu | Chevreau.            | Belle Guense.                                               | 1630                   |
| Jardin dos Muses.                                       | 1643                     | Au sicur de Boesset. Epig.               | Boesset, la fleur des plus accorts                               |                      |                                                             |                        |
|                                                         | 1646                     | La Noblesse. Sonnet.                     | Bonheur de la naissance, Appuy des potentats                     |                      |                                                             |                        |
| Muse Coquette (A).                                      | 1639                     | A Catin. Rondeau.                        | Bonjour, Catin. qui soupçonnes                                   | Gontard.             | Muse Coquette.                                              | 1665                   |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1679                     | Pour une lille Sonnet.                   | Bons Dieux! belle Phillis, qui l'auroit jamais eru               |                      |                                                             |                        |
| Rec. Chamh. T. II.                                      | 1652                     | Quatrain.                                | Bordier ne faisoit pas si mal                                    | D. P.: Du Pelletier. |                                                             |                        |
| Jard d'Epitaphes.                                       | 8591                     | De Bosquelon.                            | Bosquelon qui gist en ee lieu                                    |                      |                                                             |                        |
| Jardin des Muses                                        | 1643                     | Contre Bouquinquan (1).                  | Bouquinquan, vous avicz jurė                                     |                      |                                                             |                        |
| Muses illustres.                                        | 1658                     | La fluxion sur les yeux. St.             | Bourde!ot, je croyois ee soir                                    | ab.T.:Testu(abbé).   |                                                             |                        |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1638                     | Sonnet (sur Christine).                  | Brillans Astres du Nord, charmans yeux d'une Reine               |                      |                                                             |                        |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1638                     | Chanson pour Lysis.                      | Brûler pour un objet aux Dieux mesme adorable                    |                      |                                                             |                        |
| Rec. Sercy(prose).1Vp. 1661                             | 1991                     | Les loix de Bacchus. Ode.                | Buveurs aux poulmons fricasses                                   | La Garenne.          | Bacchanales.                                                | 1657                   |
|                                                         |                          |                                          | Buves Voir Beuves                                                |                      |                                                             |                        |

| Rec. Sercy. II p.   1633   Sonnet. | 1653 | Sonnet.                                                    | Caliste, atmable en toutes choses                                       | C.: Charleval.    | Ed. Saint-Marc.          | 1759 |
|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|
| <br>Rec. plus beaux vers. 1661     | 1661 | Air de Boesset.                                            | Caliste au lieu de me punir                                             |                   |                          |      |
| Rec. Sercy (prese). II p. 1662     | 1662 | A Caliste. Sonnet.                                         | Calisle, ce séjour des Dieux                                            | A D. S.: Somaize  |                          |      |
| Muscs illustres.                   | 1658 | S' M. de Montbazon. Sonnet.                                | Caliste cut des beautes la Couronne en partage                          | (4344: 40):       |                          |      |
| Rec. Serey. IV p.                  | 1658 | Pr une Comedienne. St.                                     | Caliste, il est done vray qu'un pouvoir absolu                          |                   |                          |      |
| Eslite Beuts-rimez.                | 1649 | A sa Maistresse. Sonnet                                    | Caliste, l'on pourra faire un rond d'un Carré                           |                   |                          |      |
| Rec. Serey. V p.                   | 1660 | Stances.                                                   | Caliste, lorsque je vous voy                                            | Corneille (P.).   | Sig. table.              |      |
| Rec. Sercy. I p. 11º ėd.           | 1653 | Rosponse (p. 178) à l'épig.:<br>Voycz ce que vous hasardez | Caliste, sans vien hazarder                                             | C.: Codoni.       | D'aprés P. Paris.        |      |
| Nouv. rec. bons vers. 1646         | 9591 | Sur un æil malade. St.                                     | Caliste ton bel œil qui les glaçons enflamme                            |                   |                          |      |
| Rec. Sercy (prose). II p. 1662     | 1662 | A Caliste, Sonnet.                                         | Caliste, un eveur mourant est trop peu pour vos armes A. D. S.: Somaize | A. D. S.: Somaize |                          |      |
| Rec. Sorcy. 1p. 1re cd. 1653       | 1653 | Sonnet.                                                    | Caliste vostre amour à mon âme attaché                                  | .(02,)            |                          |      |
| Rec. Sercy. 11 p.                  | 1653 | La Coquette St. (Mne Burin).                               | Caliste vous series parfaite                                            | Marcuil.          | Rec. Conrart,            |      |
| Jard. d'Epitaphes.                 | 1678 | De Calvin (1564).                                          | Calvin, ce funeste flambeau                                             |                   |                          |      |
| Jardin des Muses.                  | 1643 | Sur les hérétiques Epig.                                   | Catvin sçait que le Ciel a la pente glissante                           |                   |                          |      |
| Nouv. rec. Loyson.                 | 1654 | Sonnet.                                                    | Carite, s'en est fait, ton humeur inflexible                            |                   |                          |      |
| Muse Coquette (B).                 | 1659 | Contentement d'amour.                                      | Carile est petite et noire                                              | Métivier.         | Ms. de Bordeaux.         |      |
| Rec. Sercy. V p.                   | 1660 | Epigramme.                                                 | Carile, l'un de mes rivaux                                              | Gombauld.         | Poésies.                 | 1676 |
| Id. II p.                          | 1653 | Pour Me de G., malade.                                     | Carite on doit vous redouter                                            | P.: Petit.        | Rec. Sercy. II p.        | 1654 |
| Nouv. rec. Loysen.                 | 1654 | Sonnet.                                                    | Carite pour jamais a quitté ces fontaines                               | Gombauld,         | Poėsies.                 | 1646 |
| Rec. Serey. V p.                   | 1660 | Epistre.                                                   | Cassandre j'ay leu ton épistre                                          | D. M. : Maueroix. | Ed. Walckenaer           |      |
| Nouv. rec. Rondeaux. 1650          | 1650 | Contre un nepveu.                                          | Cassé l'on a dans le Palais                                             | B. C. D.          |                          |      |
| Eslite Bouts-rimez.                | 1649 | Sur une deskauchée. Sonnet.                                | Catin des mawais lieux un illustre Flambeau                             |                   |                          |      |
| Rec. Sercy. II p.                  | 1653 | Epigramme.                                                 | Cutin me doit les arrèrages                                             | P : Petit.        | Rec. Serey. If p. 2º éd. | 1654 |
| Muse Coquette (A).                 | 1659 | La Coquette. Epig.                                         | Catin pour vostre mal de teste                                          | Courdes.          | Muse Coquette.           | 1665 |
| Rec. Sercy. II p.                  | 1653 | Le Jasmin.                                                 | Cause de tant de feux, source de tant de pleurs                         | Montausier (de).  | Guirl. de Julie.         |      |
| Rec. Sercy. I p. 110 ed. 1633      | 1653 | Stances.                                                   | Cavalier, que la Parque jouë                                            | Charleval.        | Ed. Saint-Marc.          | 6271 |
| Id.                                |      | Sonnet.                                                    | Ce barbet à long poil, blanc, délicat, et doux                          |                   |                          |      |
| Métamorph. franç.                  | 1641 | Métamorph. franç, 1641 Le Perroquet.pour Mad.de II Sonnet. | Ce beau Roy des oyseaux que je vois en servage                          |                   |                          |      |
|                                    |      |                                                            |                                                                         |                   |                          |      |

| Rec. Rondeaux.  Jard. d'Epitaphes.  1638 Aguès, maist, de Ch. VII  Rec. Portraits (2°).  Béc. Portraits (2°).  1639 De Mad. de Chavigny.  Métamorph. franç.  1641 Fable du galand feuille-morte.  Sonnet.  Jard. d'Epitaphes.  1643 Sonnet.  Rec. Sercy. I p. 1° éd.  1643 La Métamorphose ridicule.  Eslite Bouts-rimez.  1649 A une bame. Sonnet.  Rec. Sercy. I p.  1640 Ressemblance de Philis à Carite. St.  Métamorph. franç.  1641 L'Eventail. Sonnet.  Jard. d'Epitaphes.  1642 D'une jeune fille (1636).  Métamorph. franç.  1643 D'une jeune fille (1636).  Métamorph. franç.  1644 Berintemps ou les amours du Soloil et de la Terre.  165 Berintemps ou les amours du Soloil et de la Terre.  165 Berigiaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St.  Jard. d'Epitaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St.  Jard. d'Epitaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St.  Jard. d'Epitaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St.  Jard. d'Epitaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St.  Jard. d'Epitaphes.  1658 Sur les yeux de Philis. St. |                                                      | Cotin.            |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 1648<br>1641<br>1641<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Cotin.            |                         |          |
| 1659<br>1648<br>1653<br>1653<br>1653<br>1654<br>1658<br>1658<br>1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | Cotin.            |                         |          |
| 1648<br>1653<br>1658<br>1659<br>1668<br>1648<br>1658<br>1658<br>1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                   | 2 fois: sig. et a. sig. |          |
| 1653<br>1653<br>1653<br>1650<br>1654<br>1658<br>1658<br>1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                   |                         |          |
| 1648<br>1649<br>1649<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce galand, belle Iris, qu'une heureuse fortune       |                   |                         |          |
| 1633<br>1630<br>1600<br>1641<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000. Ce grand abbi de La Barrière                    |                   |                         |          |
| 1640<br>1641<br>1648<br>1648<br>1658<br>1658<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | le.   Ce grand Métamorphosographe                    | Ü                 | Sig. éd. post.          |          |
| 1641<br>1641<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce grison assidu qui vous rend lant d'Honneur        |                   |                         |          |
| 1641<br>1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Ca- Ce jour d'un sort capricieux                   |                   |                         |          |
| 1648<br>1648<br>1658<br>1648<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ce lèger Eventail fust un jeune inconstant           |                   |                         |          |
| 1648<br>1648<br>1648<br>1648<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ce lierre autresfois ful un volage Amant             |                   |                         |          |
| 1648<br>1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Celle qui dans ce lieu sommeille                     |                   |                         |          |
| 1648<br>1648<br>1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ours Celle qui les matins annonçant la journée<br>8. |                   |                         |          |
| 1648<br>1648<br>1648<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Celle qui maintenant n'est plus qu'une chandelle     |                   |                         |          |
| 1658<br>1648<br>1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celuy de qui le pays sur la terre                    |                   |                         | <u> </u> |
| 1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t. Celuy dont le pouvoir se fait eraindre des Dieux  | Sarasin.          | Nouv. Œuv.              | 1674     |
| 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celuy dont les ayeux vainquirent l'Idumée            | Trellon (Cl. de). | Parnasse (T. 1).        | 1607     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Celuy qu'Amour n'a jamais pu charmer                 | Charleval.        | Ed. Saint-Mare.         | 1759     |
| Jard, d'Epitaphes. 1648 Sebastien de Luxembourg, due de Martigue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | z,due Celuy que la mort mesme en vivant redoutoit    |                   |                         |          |
| Nouv. rec. bons vers. 1646 Au passant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Celuy qui repose en ce lieu                          |                   |                         |          |
| Rec. Chamb. 7. 11. 1632 Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Celuy qui vous espouse espère un prompt vefvage      |                   |                         |          |
| Métamorph, franç.   1641   Fable du Masque, Sonnet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Ce masque la prison de la divine image            |                   |                         |          |

|                              | 1641   Fable du Miroir. Sonnet.                                              | Ce miroir où chacun contemple sa figure                               | Malleville.              | Poésies.          | 1679 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|
|                              | 1648 D'un elere.                                                             | Ce monument que tu contemple                                          |                          |                   |      |
| Métamorph, franç.   16       | 1641 Fable du nain. Sonnet.                                                  | Ce nain fut un géant qui plein de vanité                              |                          |                   |      |
| Nouv. rec. bons vers. 1646   | 16 Elégie.                                                                   | C'en est fait, Amarante, il faut eèder au sort                        |                          |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 16     | 1661 Ballet.                                                                 | C'en est fait, Amour est vainqueur                                    |                          |                   |      |
| Rec. Sercy. IV p. 16         | 1658 La séparation. Elégie.                                                  | C'en est fait, betle Iris, le Destin nous sépare                      |                          |                   |      |
| ld. III p. 16                | 1656 L'Esté.                                                                 | C'en est fait, cher Tirsis, je meure                                  |                          |                   |      |
| ld. 11 p. 16                 | 1653 Madrigal.                                                               | C'en est fait, il me faut mourir    Et le seul désespoir              | C : Charleval. Mancroix. | Ed. Saint-Marc.   | 1759 |
| Rec. plus beaux vers. 16     | 1661 Air de Moulimé (p. 83).                                                 | C'en est fait, il me faut mourir    Puisqu'au tieu de me<br>[secourir |                          |                   |      |
| Nouv. rec. Loyson. 16        | 1654 Sonnet.                                                                 | C'en est fait Jeanneton (ou Cloris), je pers mon tumi-                | Malleville.              | Poésies.          | 1649 |
| Rec. Rondeaux. 16            | 1639 Désespoir amoureux.                                                     | C'en est fait, je meurs Climène                                       | D.R.; des Réaux (?)      | Nouv. rec. Rond.  | 1650 |
| Nouv. rec. Chamb. (3°) 1633  | 33 Indifference. St.                                                         | Cen est fait, je suis libre, adorable Uranie                          | Mėnage.                  | Miscellanea.      | 1652 |
| Nouv. rec. Rondeaux. 1650    | Combat de rondeaux                                                           | C'en est un peu trop dèsirer                                          |                          |                   |      |
| Rec. Sercy. 1V p.   16       | 1638 Stances (1).                                                            | Ce n'estoit pas assez de ma propre douleur                            | Sarasin.                 |                   |      |
| ld. Vp. 16                   | 1660 Air.                                                                    | Ce n'est pas assez d'estre belle                                      |                          |                   |      |
| Eslito Bouts-rimez. 16       | 1649 A une dame. Sonnet.                                                     | Ce n'est pas avec vous que l'on doit Badiner                          |                          |                   |      |
| ld,                          | Jd.                                                                          | Cen'est pas avee vous qu'on peut faire Fortune                        |                          |                   |      |
| Rec. Portr. (29). T. II. 16  | 1659 D'Aminte (Comtesse de D. M. G.) (pour Mad. de Fiesque) (prose et vers). | Ce n'est pas sans peine je vous l'avoue                               |                          |                   | -    |
| Rec. plus beaux vers. [1661] | 31 Vilianelle.                                                               | Ce n'est point où j'aspire                                            | M. L. C. D. R.           |                   |      |
| Rec Sercy. II p. 16          | 1653 Madrigal.                                                               | Ce n'est point pour Lysis que je verse des larmes                     | La Suze (Mad. de).       | Rec. Sercy. II p. | 1662 |
| ld. III p. 2° éd. 16         | 1658 Sur des voleurs. St.                                                    | Ce n'est qu'à l'exempte des Dieux                                     | Malleville.              | Poésies.          | 1679 |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658   | S8 Songe. Sonnet.                                                            | Ce n'est rien qu'un songe agréable                                    |                          |                   |      |
| Métamorph, franç, 16         | 1641 Fable du Pan. Sonnet.                                                   | Ce Pan, cet animal qui veut que l'on l'admire                         |                          |                   |      |
| 1d.                          | Fable du papier. Sonnet.                                                     | Ce papier que lu tiens, rigoureuse Silvie                             |                          |                   |      |

(1) Cette pièce qui a peur titre : Tirsis s'excuse de ce qu'on le sonpgenne d'inconstance, est certainement de Sarasin, elle précède les st. des Nouv. Œuvres. 1674 : Tirsis se plaint de n'être pas aimé : Horreurs des plaisirs de la Vie

| Titre du recueil              |              | Tricks Jan 1. residens                                              | Dearmore was                                        | Nom de l'antenr                 | Titre du recueil                          | nb 4<br>lien |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| est anonyme                   | noon<br>noon |                                                                     | 4                                                   |                                 | est signée                                |              |
| Nouv. rec. Loyson             | 1637         | Suitte du Sonnet à M.<br>Schomberg, Sonnet.                         | de Cependant l'autre jour vostre sévérité           | Dassoucy.                       |                                           |              |
| Muses illustres.              | 1638         | La Muse bachique Ole.                                               | Cependant que le faix des armes                     | F. O.: Ogier (Fr.).             |                                           | -            |
| Rec. Sercy, V p.              | 1660         | Epigramme.                                                          | Ce pelit enfant est si doux                         |                                 |                                           |              |
| Metamorph, franç.             | 1641         | Pable du Chien, Sonnet.                                             | Ce petil suffisant que tout le monde admire         |                                 |                                           |              |
| Rec. Serey, II p.             | 1633         | Sur un éventail.                                                    | Ce petit vent délicieux                             | II L. D.<br>Laffomas (aphòdo: ? |                                           |              |
| Metamorph, franç.             | 1831         | Fable du Peuplier. Sonnet.                                          | Ce 1 suplier haut et droit fut une belle Dame       |                                 |                                           |              |
| ld.                           |              | Le Phenix ou l'amant. Sonnet.                                       | Ce Phenix autrefois fut un amant fidelle            |                                 |                                           |              |
| Bec. Chamh. T. II.            | 1652         | Sur un Portrait, Epig.                                              | Ce portrait est comme il doit estre                 | A. M.                           | Rec Sercy. 1 p.                           | 1654         |
| Muses illustres.              | 8291         | A la Reyne de Suède, Sonnet.                                        | Ce Prince de qui les lands faits                    |                                 | og.                                       |              |
| Rec. Sercy. III p.            | 1656         | Sonnel.                                                             | Ce que dans la justice est l'affreuse chicanc       | D.                              |                                           |              |
| Jaid, d'Epitaphes.            | 16 18        | Sur Richelieu.                                                      | Ce que j'eus de mortel repose dans ce lieu          |                                 |                                           |              |
| Eslite Bouts-rimez.           | 1679         | Sur la maison de M. Talle-<br>man, Sonnet.                          | Cc que l'Inde deschurge à Delphe ou dans Flessingue |                                 |                                           |              |
| Muse Coquette (B).            | 1659         | Le charme, Epig.                                                    | Ce que l'on nous dit de Médèe                       | Métivier.                       |                                           |              |
| Muses illustres.              | 1658         | A Mad. de La Suze. St.                                              | Ce qu'on seut pour une Maistresse                   | Brėgy (Mad. de).                | Bregy (Mad. do), Lettres et poésies, 1666 | 1666         |
| Métamorph, franç.             | 1641         | Fable du jeu de cartes.                                             | Certains peuples faisant en tout quatre Provinces   |                                 |                                           | The Barrier  |
| Jardin des Muses.             | 1673         | Epigramme.                                                          | Certe, je suis sans vanitė                          | Advocat de Paris.               |                                           |              |
| Rec. Chamb.                   | 1652         | Id.                                                                 | Certes Lize a receu des Dicux                       | Chevreau.                       | Belle Gueuse.                             | 1650         |
| ld. T. 11.                    | 1632         | A un Autheur (Scarren): Sur<br>son Virgile travesty. Qua-<br>train. | Cerles, mon eher Autheur, je n'ay jamais vien leu   |                                 |                                           | T Maria As T |
| Rec. Sercy. 1 p. 110 ed. 1653 | 1653         | Sur Job et Uranie.                                                  | Ces deux sonnets n'ont rien de comparable           | P. de C.: Conti                 |                                           |              |
| ld. IV p.                     | 1658         | Pour Mr Figuier. Madrigal.                                          | Ce seroit trop dissimuler                           | (ap 00m; r)                     |                                           |              |
| Nouv. rcc. Loyson.            | 1654         | Pr le Duc de Guise. Sonnet.                                         | Ces fameux conquerants qui de toute la terre        |                                 |                                           |              |
| Muses illustres,              | 1658         | Sounet.                                                             | Ces grâces que le Ciel a peu de gens destine        | F. O.: Ogier (Fr.)              | Sig. table.                               |              |
| ld.                           |              | Sur les mains de la Reyne.                                          | Ces mains plus blanches que la neige                |                                 |                                           |              |

| Rec. Sercy, IV p.             | 1658 | Rondeau.                                                                                            | Ce sont des steurs, belle Philis                      |                              | 0                                        |              |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Métamorph. franç.             | 1641 | 1641 Les gans lavez. A Mile L. Sonnet.                                                              | Ces petits gans lavez estoient pendant leur vie       |                              |                                          |              |
| ſd.                           |      | Fable des dez. Sonnet.                                                                              | Ces petits os marquez de tant de points divers        |                              |                                          |              |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658    | 1658 | Le conseil de la raison. Son-<br>net.                                                               | Cesse, injuste mortel, d'adorer Bèrènice              |                              |                                          |              |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653   | 1653 | Quatrain.                                                                                           | Cesses. eruel amy, de blâmer l'esclavage              |                              |                                          |              |
| Rec. Sercy. 1 p. 1r. ed. 1653 | 1653 | Daphnis mourant. Sonnet.                                                                            | Cesses de rappeller mon âme fugitive                  | Lalane.                      | Ed. Saint-Marc.                          | 1739         |
| Rec. plus beaux vers.         | 1661 | Air de Le Camus.                                                                                    | Gessez, jaloux regards, vous qui faites ma peine      |                              |                                          |              |
| ld.                           |      | Air de Richard.                                                                                     | Gesses mes soupirs et mes larmes                      |                              |                                          |              |
| Rec. Sercy. IV p.             | 1658 | Pour Christine. Sonnet.                                                                             | Cessez, peuples du Nort, d'adorer la mémoire          | Le Camus (abbė).             | Le Camus (abbė), Marolles: Mémoires 1735 | 1735         |
| Rec. Chamh T. II.             | 1652 | Sur un départ. Sonnet.                                                                              | Gessons de faire voir une vaine constance             |                              |                                          |              |
| Rec. plus beaux vers, 1661    | 1991 | Air de Lambert.                                                                                     | Cessons les soûpirs et la plainte                     |                              |                                          |              |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ed. 4653   | 1653 | Sur les sonnets de Job et d'Uranic. Epig.                                                           | C'est à faire à nos beaux Esprits                     |                              |                                          |              |
| Id. IV p.                     | 1658 | Stances.                                                                                            | C'est assez, mes jeunes annèes                        | Sarasin.                     | Nouv. Œuvres.                            | 1674         |
| Muse Coquette (B).            | 1659 | Le Triomphe de la joye. Air.                                                                        | C'est asses soupirer                                  | Colletet (Fr.).              | Muse Coquette.                           | 1665         |
| ſď.                           |      | Les divertissemens de Brie et<br>de Provins ou la discrètion<br>perdue et payée (vers et<br>prose). | C'est à vous, noble Philismène                        | d'A. (Comte).                |                                          |              |
| Rcc. Sercy. 1 p. 2° éd. 1653  | 1653 |                                                                                                     | C'est bien à tort que l'on se plaint d'amour          | C. : Charleval.<br>Dalibray. | Ed. Saint-Marc.<br>Rec. p. beaux vers.   | 1739<br>1661 |
| Rec. Rondeaux.                | 1639 | Sur une dame.                                                                                       | C'est en vain Amour que j'espère                      | D.R.: Des Réaux(?)           | Nouv. rec. Rond                          | 1650         |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658    | 1658 | Bouts-rimez sur la mort du<br>perroquet de M. D. B.                                                 | Cest en vain ma ruison que la force Chicane           | Petit.                       | Rec. Sercy. III p.                       | 1656         |
| Muse Coquelte (A).            | 1659 | A un Quidam. Epig.                                                                                  | C'est en vain pour l'avoir que tu fais tant d'efforts |                              |                                          |              |
| Rec. Sercy. IV p.             | 1658 | Chanson.                                                                                            | C'est en vain que Cloris pense                        |                              |                                          | ·            |
| Id. II p.                     | 1653 | L'amant maigre, à M <sup>10</sup> B. B.<br>Stances.                                                 | C'est en vain qu'en secret, Philis, je vous adore     | A. B.: Boisrobert.           |                                          | unatation of |
| Nouv. Cab. Muses (B).         | 1658 | Madrigal (sur la défense des rubans).                                                               | C'est en vain qu'on fait des Edits                    |                              |                                          |              |
| ld. (A)                       | 1658 | (A)   1638   La belle endormie. Sonnet.                                                             | C'est iey mon amour, qu'il faul monstrer du eæur      | Du Perret.                   | Poėsies,                                 | 1656         |

| Tites du recueil dans lequel la pièce est anonyme | The state of the Treatment of the Institute of the Instit | Titre de la pièce                                                        | Premier vers                                            | Nom de l'auteur     | Titre du recueil<br>dans Jequel. la pièce<br>est signée<br>6 | nb etect |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Rec. Chamb. T. II.                                | 5201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Epigramme.                                                               | C'est l'amour qui l'a fait mourir                       |                     |                                                              |          |
| Nouv. Cab Muses (B).                              | 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur les dames Epig.                                                      | C'est là qu'arrivent les beautes                        |                     |                                                              | · · ·    |
| Rec. Rondeaux.                                    | 1639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contre une vieille.                                                      | C'est la raison que la quittes le vice                  | II. L. I.           | Nouv. rec. Rond.                                             | 1650     |
| Eliste Bouts-rimez.                               | 1679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur Parrivée de l'ambassad<br>de Mantoué, sonnet.                        | C'est le Comte Nerly, non le Comte Roland               |                     |                                                              |          |
| Nouv. rec. Chamb (30) 1653                        | 16533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonnet.                                                                  | C'est l'exemple d'un Dieu qu'icy l'on me propose        | Montreuil.          | Bibl.Nat.Ms.12680.                                           |          |
| ld.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A une dame avec l'Imitation<br>de J. C. Epig.                            | C'est l'exemple d'un Dieu qu'iey l'on nous propose      | Id.                 |                                                              |          |
| Rec. Sercy, I p. 2* ed.                           | 1633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Madrigal.                                                                | C'estoit asses de vos yeux pleins de charmes            | Sc. ; Scarron.      | Œuvres.                                                      | 1663     |
| ld. I p. 1 . éd.                                  | 1673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonnet.                                                                  | C'estoit donc peu des maux dont je ressens l'atteinte   |                     |                                                              |          |
| Id. 11 p.                                         | 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A la louange du Vin, Elégie.                                             | C'estoit en la saison que les raisins sont noirs        | Laffemas (abbé de). | Rec Sercy. II p.                                             | 1662     |
| Id,                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur l'amour de Me de G. et<br>de Mee de Pee, St.                         | C'est par trop consulter ma raison importune            | S, ou C.:Charleval. | Ed. Saint-Marc.                                              | 1759     |
| ld. IV p.                                         | 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Madrigal                                                                 | C'est sans doute indiserètement                         | Furetière.          | Poésies diverses.                                            | 1655     |
| Muse Coquette (A). 1659                           | 1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rondeau redoublé.                                                        | Uest tout à fuit manquer de connoissance                | Gontard.            | Muse Coquette.                                               | 1665     |
| ld. (B).                                          | (B). 1639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le choix d'amour. Epig.                                                  | Cest irop abuser de mes væux                            | Métivier.           | Pièces diverses.                                             | 1668     |
| Nouv. rec. Rond.                                  | 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pour une dame                                                            | C'est trop affliger un amant                            | B. C. D.            |                                                              |          |
| Rec. d'Octavie.                                   | 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonnet (bouts-rimez) sur une saignée.                                    | C'est trop faire de bruit d'unc simple saignée          | Octavie.            |                                                              |          |
| Rec. Sercy, IV p.                                 | 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur une fille qui alloit à l'ac-<br>couchement de sa belle-<br>sœur. St. | G'est trop longtemps délibérer                          |                     |                                                              |          |
| Nouv. rec. Rond.                                  | 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Résolution d'aymer                                                       | C'est trop longtemps, objet rare et charmant            | Montreuil.          | Rec.Sercy.lp.2eed.                                           | 1653     |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonnet.                                                                  | C'est trop longtemps (ou souvent) quitter d'une injuste | Malleville.         | Poésies.                                                     | 1649     |
| Rec. plus beaux vers.                             | 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sarabande de Bauny.                                                      | C'est trop me dire                                      |                     |                                                              |          |
| Muse Coquette (A).                                | 1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Air amoureux.                                                            | C'est trop soupirer pour l'injuste Climène              | Mollier.            | Rec. p. beaux vers.                                          | 1661     |
| Rac. Sercy. 11 p.                                 | 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stances (1).                                                             | C'est un amant, ouvres la porte                         | D.M.: Montplaisir.  | Euvres.                                                      | 1666     |

| 00    |          |                                                 | •                       | (1) Gette femme a fait comme Troye (var.). Gette épig. a été attribuée au conrs de l'impression (voir le Supplément).<br>(2) Gette éniveranne est une variante de celle : Au-dédans ce n'est que malice | (1) Gette femme a fait comme Troye (var.), Cette épig, a été atribnée au conrs<br>(2) Gette épigramme est une variante de celle : Au-dédans ce n'est que malice | t comme | (1) Cette femme a fai        |
|-------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|       |          |                                                 |                         | Ceux qui diront que ta musique                                                                                                                                                                          | Sur une musique. Epig.                                                                                                                                          | 1658    | Rec. Sercy. IV p.            |
|       | 1647     | La Musette.                                     | Dalibray.               | Cette poussière que tu vois                                                                                                                                                                             | L'Horloge de sable. Sonnet.                                                                                                                                     |         | Id.                          |
| 1001. |          |                                                 |                         | La perle ou le pendant d'oreil-<br>le. Sonnet.                                                                                                                                                          | La perle ou le pendant d'oreil-<br>le. Sonnet.                                                                                                                  | 16/1    | Métamorph, franç.            |
|       |          |                                                 | M <sup>11</sup> 6       | Cette perdrix si savoureuse                                                                                                                                                                             | Id.                                                                                                                                                             |         | ld.                          |
|       |          |                                                 |                         | Cette perdrix dont tu railles                                                                                                                                                                           | D'une perdrix (Rèp.).                                                                                                                                           | 1648    | Jard. d'Epitaphes.           |
|       |          |                                                 |                         | Cette jeune beauté, eet astre de la Pour                                                                                                                                                                | Sur la mort de M™ de Roque-<br>laure. Sonnet imité de Pé-<br>trarque.                                                                                           | 1658    | Nouv. Cab. Muses (B). 1658   |
|       |          |                                                 |                         | Cette femme si débile                                                                                                                                                                                   | Id.                                                                                                                                                             | 1653    | Id. 1 p. 1" ėd. 1653         |
|       |          |                                                 |                         | Cette femme cst la plus feconde                                                                                                                                                                         | Epigramme.                                                                                                                                                      | 1660    | Rec. Sercy. V p.             |
|       | 1650     | Nouv. rec. Rond.                                | Cha                     | Cette faveur que j'ay tant poursuivie                                                                                                                                                                   | Sur un bracelet de cheveux.                                                                                                                                     | 1639    | Rec. Rondeaux.               |
|       |          | Œuv.: Ed. Alleau-<br>me.                        | Théophile.              | Cette Epigranme est magnifique                                                                                                                                                                          | ld. (3).                                                                                                                                                        | 1658    | Nouv. Cab. Muses (B).   1658 |
|       | 1759     | Ed. Saint-Marc.                                 | M.: Charleval.          | Cette Dame n'est qu'artifice                                                                                                                                                                            | Id. (2).                                                                                                                                                        | 9291    | Rec. Serey, III p.           |
|       | 1621     | Œuvres.                                         | Théophile.              | Cette Dame a fail comme Troye                                                                                                                                                                           | Id. (1).                                                                                                                                                        | 1638    | Nouv. Cab. Muses (B).        |
|       | 1646     | Poésies.                                        | Gombauld.               | Cet objet que le temps a si fort abaltu                                                                                                                                                                 | Id,                                                                                                                                                             | 1660    | Id. V p.                     |
|       | 1658     | Fr.: Francheville Rec. Sercy. III p. 1658 (de). | Fr.: Francheville (de). | Cet homme qui parle tant                                                                                                                                                                                | Jd.                                                                                                                                                             | 1656    | Id. III p.                   |
|       | <u> </u> |                                                 |                         | Cet homme-là qui vient de s'en aller                                                                                                                                                                    | Id.                                                                                                                                                             | 1653    | Id. Ip. 2° ed.               |
|       |          |                                                 |                         | Cet homme est un original                                                                                                                                                                               | Epigramme.                                                                                                                                                      | 0991    | Rec. Sercy. V p.             |
|       |          | Sig. table.                                     | F. O.: Ogier (Fr.).     | Cet esprit qui fut jadis pour moy tout de pamme                                                                                                                                                         | Sonnet.                                                                                                                                                         | 1658    | Muses illustres.             |
|       |          |                                                 |                         | Bouts-rimez sur l'éclat du <i>Cet éclat qui vous rend si puissante iey-bas</i> teint de M™ A. S.                                                                                                        | Bouts-rimez sur l'éclat du teint de Mª A. S.                                                                                                                    | 1633    | Nouv. rec. Chamh. (3°) 1633  |
|       |          |                                                 |                         | Madrigal en rép.: Il ne suffisoit   Ce tabouret d'honneur qu'on vous a concédé pas                                                                                                                      | Madrigal en rép.: Il ne suffisoit<br>pas                                                                                                                        | 1633    | Id, II p.                    |
|       |          |                                                 |                         | Ces visites, Iris, passent trop promptement                                                                                                                                                             | Madrigal.                                                                                                                                                       | 1660    | ld. · V p.                   |
|       |          |                                                 | В.                      | C'est vous qui m'avez sait malade                                                                                                                                                                       | L'amant qui meurt, à M.".                                                                                                                                       | 1653    | Rec. Sercy. II p.            |
|       |          |                                                 |                         | C'est vostre fait que la blonde Isabelle                                                                                                                                                                | Advis à un ami                                                                                                                                                  | 1630    | Nouv. rec. Rond.             |
|       | -        |                                                 |                         | C'est un miracle    Que la bouehe d'Iris                                                                                                                                                                | Air.                                                                                                                                                            | 1656    | Rec. Sercy. III p.           |
|       |          |                                                 |                         | C'est un dangereux mau que le mau de l'unour                                                                                                                                                            | Nouv. rec. Loyson.   1654   Sonnet (en patois d'Anjou).                                                                                                         | 1624    | Nouv. rec. Loyson.           |

(2) Cette épigramme est une variante de celle : Au-dedans ce n'est que malice (3) Ce quatrain est fort magnifique (var.). Cette épig. a été attribuée au cours de l'impression (voir le Supplément).

| Titre du recueil<br>dans lequel la prece<br>est anonyme. | nb and<br>Hanson | Titre de la pièce<br>3                              | Promite vers                                                                                | Nom de l'auteur              | Titre du recueil<br>dans loquel la pièce<br>ext signée<br>6 | nh etsul |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Rec. Chamb.                                              | 1655             | Ceyx et Alcyoné.                                    | Coyx l'amour des siens, et le plus grand des Rois                                           |                              |                                                             |          |
| l'ine Galanterie.                                        | 3                | Paroles amoureuses.                                 | Chabot ne sçauroit vivre                                                                    |                              |                                                             |          |
| Jardin des Muses.                                        | 3 2              | Sur un Mercure de bronze<br>(1613), Epig.           | Chucun dit pour vous contenter                                                              |                              |                                                             |          |
| Jard, d'Epitaphes,                                       | 8191             | D'un goutteux.                                      | Chneun dit que Lyeon taillé sur cette pierre                                                |                              |                                                             |          |
| Ree. Sercy. II p.                                        | 133              | A.M. M. L. M. Madrigal.                             | Chaeun parle desjá de mon amour extrême                                                     | C.: Charleval.               | Ed. Saint-Marc.                                             | 1759     |
| Rec. Chamb.                                              | 1632             | Madrigal                                            | Chaeun sçait que Lyze est bien aise                                                         | Chevreau.                    | Belle Gueuse.                                               | 1650     |
| Muse Coquette (B).                                       | 6291             | Le mariage parfait. Epithal                         | Chantons d'une voix non commune                                                             | Colletet (Fr.).              | Muse Coquette.                                              | 1665     |
|                                                          |                  |                                                     | Charite Voir Carite                                                                         |                              |                                                             |          |
| Rec. Serey. V p.                                         | 9991             | A Mu de Maulèvrier. Elégie                          | Charmante Amarillis, dont I'vil brun ctincelle                                              | Gilbert.                     | Poésies diverses.                                           | 1661     |
| ld. 1 p. 1 * ed. 1653                                    | 1533             | Sonnet à une semme grosse(1).                       | Charmante mère de ma Belle                                                                  | C.: Thiesseville.            | Rec.Sercy.lp.4*éd.                                          | 1657     |
| Jardin des Muses.                                        | 1643             | Sur quelques sergents.                              | Charon demandoit aux défunts                                                                |                              |                                                             |          |
| Nouv. rec. Chamh.(3°) 1653                               | 1653             | Le nouveau Mausolée Sonnet.                         | Chef-d'œuvre du ciseau qui dans votre débris                                                | Du Pelletior.                | Rec. Chamh. T. II. 1652                                     | . 163    |
| Nouv. rec. bons vers. 1646                               | 1676             | Sur un bouquet Epig.                                | Cher bouquet que le Ciel fait voir incomparable                                             |                              |                                                             |          |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed. 1633                            | 1633             | Sur la Coquetterie. Ode.                            | Cher Charleval, pourquoi l'étonnes-tu                                                       | Sarasin.                     | Rec. Conrart                                                |          |
| Muse Coquette (A).   1659                                | 1639             | Sur Claudine, Madrigal.                             | Cher Charpentier, ne voy tu pas                                                             |                              | (5131 B. L.).                                               |          |
| Divers Portraits.                                        | 1639             |                                                     | Portrait (Duchessa de Chatil-) Cherchons pour peindre Anaryllis<br>lon).                    | La Suze (M <sup>me</sup> de) | La Suze (M <sup>me</sup> de). Rec. Portraits (2º), 1659     | . 163    |
| Muse Coquette (A).                                       | 1659             | A Mad. de Villareeaux.                              | Chère Dame de Villarceaux                                                                   | La Moyne (le Père).          | Taller                                                      |          |
| Rec. Sercy. II p.                                        | 1653             | Sur Mr de La H*** St.                               | Chère ombre que je pleure el que je veux pleurer                                            | s,                           | rieties.<br>Sig. table.                                     |          |
| Fine Galanterie.                                         | 1661             | Parolos amoureuses.                                 | Chère Philis souffrirez-vous                                                                |                              |                                                             |          |
| Muse Coquette (B).                                       | 1639             | L'amant à l'amante. Sonnet.                         | Cher et charmant objet qui captives mon âme                                                 | Colletet (Fr.).              | Muse Coquette.                                              | 1665     |
| Id.                                                      |                  | La Coquette au Coquet. Sonnet.                      | Cher et charmunt sujet de ma flamme innocente                                               | 14.                          | Id.                                                         |          |
| Rec. d'Octavie.                                          | 1658             | A Madonte, avec le burlesque<br>du Tambour. Sonnet. | A Madonte, avec le burlesque Cher objet de mes Vers, adorable merveille du Tambour. Sonnet. | Léandre.                     |                                                             |          |
|                                                          |                  |                                                     |                                                                                             | -                            | ******                                                      | _        |

|          |                       | D.: Dalibray.    | Cleante que les Dieux Jornerent a toisir                                                          |                                         | 5    | Day Chamber in              |
|----------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|          |                       | Dalibray.        | Chante que l'Amour au Giet a demundée                                                             | Ŏ.                                      | 1657 | Nouv. rec. Loyson.          |
|          |                       |                  | Claudine ( Id. ) j'ay veu ton portrait                                                            | Sur un portrait de Mª C.                |      | Id.                         |
|          | •                     |                  | Sur la perte de Guidon. Epig.] Cluudine ( $\it Id.$ ) aux yeux de pamme, a l'esprit plein d'appas | Sur la perte de Guidon, Epig.           |      | ld                          |
|          |                       | S.: Sève.        | Claudine ( Id. ) a les yeux doux, Claudine est toute belle                                        | Elégio.                                 |      | ld.                         |
|          |                       |                  | Claudine (Colletet) a la beante d'un Ange                                                         | Epigramme.                              | 1638 | Muses illustres.            |
|          |                       |                  | Clarice! c'en est fait, Lysis nous a quittez                                                      | A Clarice. Sonnet.                      |      | 1d.                         |
|          |                       |                  | Clarice a des uppas dont les vives clartes                                                        | Pour Clarice. St.                       | 1658 | Rec. d'Octavie              |
| <br>1759 | Ed. Saint Mare.       | M.: Montplaisir. | Claire eau que les Zéphirs ont doucement êmeuë                                                    | Sonnet.                                 | 1657 | Nouv. rec. Loyson.          |
| <br>1650 | Nouv. rec. Rond. 1650 | Mauduit.         | Cinq ou six fois, nous avons consulté                                                             | Cartel bachique.                        | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
|          |                       |                  | Cinq ou six fois, Iris, plus que soy-mesme                                                        | Rondeau d'un garçon.                    | 1658 | Rec. d'Oetavie.             |
| 1650     | Nouv. rec. Rond.      | Voiture.         | Cinq ou six fois cette nuit en dormant                                                            | A une dame.                             | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
| 1656     | Poésics.              | Du Perret.       | sur la maladie de Ciel : Terre! Hommes et Dieux! Souffrirez-vous encore.  Ci gist Voir Cy gist    | Fragment<br>N. D. B                     | 1658 | Nouv. Cab. Muses(A).   1658 |
| <br>     |                       |                  | Malherbe, Maynard   Cicèron, Sénèque et Tèrenee<br>ro).                                           | Madrigal (<br>et Voitu                  | 1653 | Rec. Sercy. 11 p.           |
|          |                       |                  | Chut! tant parler est grund défaut                                                                | Sur la disgrâce d'un officier.          | 1650 | Nouv, rec. Rond.            |
|          |                       |                  | Chez moy les bons Autheurs sont tous pendus auCroe                                                | Aux faiseurs de bouts-rimez.<br>Sonnet. | 1649 | Eslite Bouts-rimez.         |
|          |                       |                  | Ches la Princesse Nouveau.                                                                        | Paroles amoureuses.(5 vers)             | 1661 | Fine Galanterie.            |
| <br>1630 | Nouv. rec. Rond. 1650 | Voiture.         | Ches la Cæffier, une demy-douzaine                                                                | Il convie un ami.                       | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
|          |                       | C. (Baron de).   | Cher sonnet, qui parlant pour moy                                                                 | Sonnet.                                 | 1660 | Rec. Sercy. V p.            |
|          |                       |                  | Chers ennemis de mon repos                                                                        | Madrigal.                               | 1658 | Nouv. Cab. Muses (B). 1658  |
|          |                       |                  | Chers amis pleures avec moi                                                                       | Ch. funèb, sur le P. Goulu.             | 1648 | Jard, d'Epitaphes.          |
|          |                       |                  | Cher objet qui ravit mes sens                                                                     | Air.                                    | 1661 | Rec. plus beaux vers.       |
|          |                       |                  | Cher objet de mes væux, tu dis vray que je brusle                                                 | Sonnet.                                 | 1654 | Nouv. rec. Loyson.          |
|          |                       |                  | Cher objet de mes væux, depuis le premer jour                                                     | Offre de service Elégie.                | 9591 | Nouv. rec. bons vers. 1646  |

| Thre du recueil dans lequel la precest auonyme | tib edad<br>lismost | Titre de la piece                                  | Premier vers                                                                                         | Nom de l'anteur         | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signee<br>6 | nb ətsd<br>lieməər |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                |                     |                                                    | Climene dit Voir Lisette                                                                             |                         |                                                             |                    |
| Muse Coquette (B).                             | 989                 | Climène. Sounct.                                   | Climène est prisonnière, 6 fatale nouvelle                                                           | Colletet (Fr.).         | Muse Coquette.                                              | 1665               |
| Fine Galanterie.                               | 1991                | Raillerie, Quatrain.                               | Clinchanys fut servi plaisamment                                                                     |                         | *                                                           |                    |
| Rec. Serey. III p.                             | 1656                | Madrigal.                                          | Cloris à vingt ans estait helle                                                                      | D. M. : Montreuil.      | Poesies.                                                    | 1666               |
| 1d. 1p.2m*ed. 1653                             | 1653                | A N* qui demandoit une jup-                        | A.N. qui demandoit une jup-                                                                          | Juguenay.<br>Charleval. | Nouv. rec. Loyson.<br>D'après St-Marc.                      | 1654               |
|                                                |                     | pe. Epig.                                          | Clorise je sçay bien Voir Bělize                                                                     |                         |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Chamh.(3°), 1653                    | 1653                | Epigramme.                                         | Cloris, je ne blúme plus                                                                             |                         |                                                             |                    |
| Muse Coquette (A).                             | 1659                | A Cloris. Epig.                                    | Cloris, pour qui je suis si doux                                                                     |                         |                                                             |                    |
| Id.                                            |                     | Id.                                                | Cloris tu ne veux donc pas croire                                                                    |                         |                                                             |                    |
| Nouv. rer. Loyson.                             | 1674                | Sonnet.                                            | Cloris vil sous les dures loix                                                                       | Maynard (Fr.).          | Rec. p. beaux                                               | 1627               |
| Rec. Sercy, I p 11 ed. 1633                    | 1633                | Epigramme.                                         | Cloris, vous fuites la sotte                                                                         | Furetière.              | Poésies.                                                    | 1655               |
| Rec, Rondeaux.                                 | 1639                | Sur (Boisrobert).                                  | Coiffe d'un froc bien raffiné                                                                        | Malleville.             | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1650               |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                     | 1658                | Epigramme.                                         | Colin cache les resveries                                                                            |                         |                                                             |                    |
| Eslite Bouts-rimez.                            | 1649                | Sr. la bataille de Lens. Aux<br>Espagnols. Sonnet. | Sr. la bataille de Lens. Aux Combien est vostre orgueil loing de nostre franchise Espagnols. Sonnet. |                         |                                                             |                    |
| Rec, Rondeaux.                                 | 1639                | Rondeau.                                           | Comme cette eau s'étance vivement                                                                    |                         |                                                             |                    |
| LJ.                                            |                     | Rêsolution                                         | Comme devant les images des Dieux                                                                    | Miron.                  | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1650               |
| Jardin des Muscs.                              | 1643                | Sur un Yvrongne. Epig.                             | Comme durant disner on partoit d'une affaire                                                         |                         |                                                             |                    |
| Id.                                            |                     | Epigramme.                                         | Comme Fibie Curse au logis de Catulle                                                                |                         |                                                             |                    |
| 1d.                                            |                     | Vers d'un magicien                                 | Comme il me le rendra, s'il faul qu'il me raltrape                                                   |                         |                                                             |                    |
| Rec. Chamh. T. II.                             | 1652                | Rondeau redoublé.                                  | Comme je croy c'est beaucoup de folie                                                                |                         |                                                             |                    |
| Metamorph. franç.                              | 1641                | Fable du Livre. Sonnet.                            | Comme l'Art ou corrige ou corrompt la Nature                                                         |                         |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                              | 16/3                | Prosopopée d'Ostende.                              | Comme le cigne approchant de sa mort                                                                 |                         |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Rond.                               | 0291                | Ruse en amour.                                     | Comme le loup affamé sort du bois                                                                    |                         |                                                             |                    |
| Id.                                            |                     | Il persuade une dame                               | Comme le temps de son seul mouvement                                                                 |                         |                                                             |                    |

|          |                                      |                    |                                                                    |                                  |      | (f) Ca contrat as t an     |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
|          |                                      | B. C. D.           | Coupè court vous avez, Pilon                                       | 1630 Contre un malfaicteur       | 1650 | Nouv. rec, Rond.           |
|          |                                      |                    | Coules, coules mes pleurs, tadorable Sylvie                        | Sonnet.                          | 1652 | Rec. Chamb. T. II.         |
|          | Tallemant: Hist.                     | Laffemas(Isaac de) | Cormier (pour Bordier) pleure sa décadence                         | Epigramme.                       | 1658 | Muses illustres.           |
|          |                                      |                    | Coquetles et galands, pendez steurète au croe                      | Bouts-rimez en d'autres rimes.   |      | ld.                        |
| Aller    |                                      |                    | Converser agrèablement                                             | Madrigal,                        | 1656 | Rec. Sercy. III p.         |
| 1650     | Nouv. rec. Rond.<br>Poésies meslées. | M. ; Pinchesne.    | Contre vostre huis, c'est chose chaire                             | A un amy.                        | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
|          |                                      | D. A. D. S. A.     | Paraph. du Ps. Exaudiat (1616)   Contre toy quand quelques rumeurs | Paraph. du Ps. Exaudiat (1616)   | 1643 | Jardin des Muses.          |
|          |                                      |                    | Contre ces fous dont la prisomption                                | Contre un poète                  | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
| 1650     | Nouv rec. Rond.                      | Miron.             | Contant à la belle Climène                                         | Contenlement                     | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
|          |                                      |                    | Consomme d'un amour dont j'eus l'âme ravie                         | 1641 Fable du Peigne. Sonnet.    | 1641 | Métamorph. franç.          |
|          |                                      | Ľ. Ŋ.              | Consoles-vous, Philis, de la perte d'Aminte                        | 1658 Consolation à PhilisSonnet. | 1658 | Rec. Serey. IV p.          |
| 1661     | Rec.p. beaux vers. 1661              | Bouillon.          | Connoisses l'effet de vos coups                                    | Air (p. 332).                    | 1634 | Nouv. rec. Loyson.         |
| 1759     | Ed. Saint-Marc.                      | C.: Charleval,     | Comtesse dont l'indifférence                                       | Sonnet.                          | 1653 | Rec. Sercy. If p.          |
|          | nardin.<br>Id.                       | ľď.                | Comte immortel, si par la gloire                                   | 1634 Req. des Despriez. St.      | 1634 | Nouv. rec. Loyson.         |
|          | V                                    | Tristan L'Hermite. | Comle galant et glorieux                                           | Au comte de S. Aignan.           | 1658 | Muses iilustres.           |
| <u> </u> |                                      |                    | Compte très exact des parties                                      | 1658 Parlies à arrester.         | 1658 | Rec. Serey. 1V p.          |
|          |                                      |                    | Comme un jour à la Cour d'un célèbre monarque                      | 1643 Epigramme.                  | 1643 | Jardin des Muses.          |
| 1650     | Nouv. rec. Rond. 1650                | Voiture.           | Comme un galant et brave chevalier                                 | A un riche (Godeau) (2).         | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
| 1658     | Diverses poésies. 1658               | Segrais.           | Comme un seu qui s'éleint manque de nourriture                     | Stances.                         | 1658 | Rec. Sercy. IV p.          |
|          |                                      |                    | Comme une fois une jeune païsane                                   | Contre un courtisan. Epig.       |      | ld.                        |
|          |                                      |                    | Comme un caillou jette des flammes                                 | A Mile des Alesmes.              |      | Id.                        |
|          |                                      |                    | Comme un Baron eust dit un jour                                    | Epigramme.                       | 1643 | Jardin des Muses.          |
|          |                                      |                    | Comme tu me dépeins iey ta Bérênice                                | Sonnet (1).                      | 1658 | Nouv. Cab. Muses (B), 1658 |
|          |                                      |                    | Comment s'assit seute sur l'herbe                                  | Lament, de Jérémie (Paraph).     |      | ld.                        |
|          |                                      |                    | Comment Mercure tu pensois                                         | Epig. sur un Mercure.            | 1643 | Jardin des Muses.          |
|          |                                      |                    | Comment La Saussaye                                                | 1661 Raillerie.                  | 1661 | Fine Galanterie.           |
| H rear ! | duditus.                             | D Dehoordac.       | Comment, enes vous on ne façonne                                   | 1653 Stances.                    | 1653 | Rec. Sercy. II F.          |

(1) Ce sonnet est en réponse aux deux sonnets : Le Conseil de la raison : Cesse, injuste mortel...; le Conseil de l'Amour : Aime, lasche mortel.... (2) L'abbé d'Artiguy estimait que ce rondeau s'appliquerait plus justement à Jacques Esprit qu'à Godeau.

| Date du<br>frecuen                                    |                                             |                                  |                                           |                                   |                                   |                                 |                                                       |                              | 1663                              | 1629                                     |                                  | 1759                            |                                |                           | 999                                       |                              |                                            |                                     |                                            |                                                        |                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Titre du recueil dans lequel la pièce gest signée     |                                             |                                  |                                           | Non sig. éd. post.                |                                   |                                 |                                                       |                              | Muse Coquette. 1                  | Guvres.                                  | Bibl.Nat.Ms.12680                | Ed. Saint-Marc. 1               |                                |                           | Brégy (Mad. de). Lettres et poésies. 1666 |                              |                                            |                                     | "                                          |                                                        |                               |                                                          |
| Nom de Pauteur<br>5                                   |                                             | B. C. D.                         |                                           | Fay (de).                         | B. C. D.                          | 14.                             |                                                       |                              | Colletet (Fr.).                   | Saint-Amant.                             | Gr. (le C de):                   | Charleval.                      |                                |                           | Brégy (Mad. de).                          |                              |                                            |                                     |                                            |                                                        |                               |                                                          |
| Premier vers                                          | Courage, compagnons, Fortune est ma cousine | Court d'un point se treuve Calus | Courtisans, nostre cupérience             | Courtisans, sans denier ny maille | Couvert en Prince, et bien mis va | Couverts de panne et de velours | Créquy, cette Beauté dont les traits pleins de flûmes | Crois-tu que mon âme résiste | Cruel annur dont j'adore l'Empire | Cruel et bean sujet des peines obstinées | Cruelle, je ne vien <b>s</b> pas | Cruelle qui trouves drs charmes | Cruels gouverneurs de mon sort | Cruel Tyran de mes dèsirs | Cy-dessous gist un grand Seigneur         | Cy-dessous git un qui mourul | Cygalle que je suis, je fus un jeune amant | Cy gist Alain de la rue de Grenelle | Cy gist auprès de ce buisson               | Cy gist ce grand Saint-Preüil, dont le corps n'est que | Cy gist comme un rare thrésor | Cy gist dessous Martin Prudhon                           |
| Titre de la pièce<br>3                                | Sonnet.                                     | Contre un galand                 | Les visages qui se démontent.<br>St. (1). | Sur un fostin.                    | Contre un galand.                 | Contre les partisants.          | Au duc de Créquy. Epitha-<br>lame.                    | Paroles amoureuses.          | Le mal d'Amour, Sarabande.        | Lyrian et Sylvie, à Mad D.L.B.           | A Mas de F. (Fiesque). St.       | A·lieu.                         | Air de Moulinié.               | Courante.                 | Epitaphe.                                 | ld.                          | 1641 La Cygalle. Sonnet.                   | Dans l'èglise St-Eustache.          | D'un âne, ext. du Catholicon<br>d'Espagne. | De Fr. de Jussac (1641).                               | D'une fille vertueuse.        | D'un marchand de St-Denis,<br>rapportée par H. Estienne. |
| nb stad 3.<br>Tienser                                 | 165                                         | 1650                             | 33                                        | 1636                              | 1635                              |                                 | 1653                                                  | 1661                         | 6291                              | 164                                      | 1653                             |                                 | 1991                           |                           | 1653                                      | 1656                         | 1641                                       | 1678                                |                                            |                                                        |                               |                                                          |
| Fitte du pequel<br>dans lequel la pecc<br>est anonyme | Ber. Serry, Ip. 1rréd. [1653]               | Nouv. rec. Bond.                 | Rec. Sercy. I p. 2º éd.                   | Id. III p.                        | Nouv. rec. flond.                 | ld.                             | Nouv. rec. Chamh.(3°) 1653                            | Fine Galanterie.             | Muse Coquette (B).                | Metamorph, franç.                        | Rec. Servy, 1p. 1reed.           | ld.                             | Ree, plus beaux vers.          | Id.                       | Rec. Sercy. II p.                         | ld. III p.                   | Metamorph. franç.                          | Jard. d'Epitaphes.                  | ld.                                        | Id.                                                    | ld.                           | Īd.                                                      |

| in the second                 |      | (demoiselle d'Hardivillier) (1)                                                 |                                                |                                 |                                  |      |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Rec. Sercy. 1 p. 2 e ed. 1653 | 1653 | D'un pendu.                                                                     | Cy gist, dont s'il l'en prend envie            | Le Vayer<br>de Boutigny.        | Jard. d'Epitaphes. 1648          | 1648 |
| Jard. d'Epitaphos.            | 1648 | 1648 De Zaga-Christ (1638).                                                     | Cy gist du roi d'Ethiopie                      | Desmarets (J.).                 | Chantilly. Ms. 538.              |      |
| Id.                           |      | Aux cordeliers d'Amiens.                                                        | Cy gist entre ces deux pilliers                |                                 |                                  |      |
| Id.                           |      | D'un Escorniffleur.                                                             | Cy gist Epicharmus                             |                                 |                                  |      |
| ld.                           |      | En langue picarde (2).                                                          | Cy gist Jacquet le ficu de sa mère             |                                 |                                  |      |
| ld.                           |      | D'un mauvais poète.                                                             | Cy gist Jean Veau le Poitereau                 |                                 |                                  |      |
| ld.                           |      | De Guil, du Bellay.                                                             | Cy gist Langey qui de plume et d'espée         |                                 |                                  |      |
| Fine Galanterie.              | 1661 | Epitaphe.                                                                       | Cy gist le baron de Clinchamps                 |                                 |                                  |      |
| Rec. Sercy. IV p.             | 1658 | ld. d'un petit chien.                                                           | Cy gist le bienheureux Cottin                  |                                 |                                  |      |
| Jard. d'Epitaphes.            | 1648 | 1648 D'un libertin.                                                             | Cy gist le bonhomme Forthi                     |                                 |                                  |      |
| Id.                           |      | Du cardinal de Richelieu.                                                       | Cy gist le Cardinal dont la sage conduite      |                                 |                                  |      |
| Id.                           |      | Epitaphe énigmatique.                                                           | Cy gist le fils, cy gist la mère               |                                 |                                  |      |
| Nouv. rec. Loysen.            | 1654 | ld. d'un plaideur.                                                              | Cy gist le pauvre De Bury                      | D. P.: Du Pelletier.            |                                  |      |
| Rec. Sercy. III p.            | 1656 | Id. du perroquet de<br>M <sup>11</sup> e Duret.                                 | Cy gist le perroquet d'Iris                    |                                 |                                  |      |
| Jard, d'Epitaphes.            | 1648 | D'un mari, pr. sa femme.                                                        | Cy gist ma femme, ¢ qu'elle est bien           | Du Lorens.                      | D'ap.Blanchemain                 |      |
| ld.                           |      | Du P. Goula, feuillant.                                                         | Cy gist non un Goulu de vivres                 |                                 |                                  |      |
| Rec. Sercy. V p.              | 1660 | 1630 Epigramme.                                                                 | Cy gist qui faisoit le mauvais                 | Maynard (Fr.).                  | Délices.                         | 1615 |
| Nouv. rec. Chamh.             | 1655 | Sonnet en épitaphe (3).                                                         | Cy gist qui fut de bonne taille                | Scarron.                        | A la suite du Combat des Parques | 16'8 |
| Muses illustres.              | 1658 | 1658 Epitaphe d'un maltotier (le Cy gist qui fuyoit le repos président Chevry). | Cy gist qui fuyoit le repos                    | Latřemas(Isaac de)              | Tallemant: Hist.                 |      |
| Rec. Sercy. II p.             | 1653 | Epitaphe d'un gueux                                                             | Cy gist qui n'ayant rien pour payer le passage | L. V.: Le Vayer<br>de Boutigny. |                                  |      |
| Id. III p.                    | 1656 | Sonnet sur le perroquet de M≃<br>du Plessis-Bellière.                           | Cy gist qui n'eut jamais un esprit de chicane  | C. (de): Charleval.             | Ed. Saint-Marc.                  | 1759 |
| Fine Galanterie.              | 1661 | Epitaphe remarquée par Scarron.                                                 | Cy gist Servot la Tourangelle                  | Marot (Cl.).                    |                                  |      |
|                               |      |                                                                                 |                                                | _                               |                                  |      |

(4) Mile d'Hardivillier était, d'après cette pièce, une des six femmes de chambre de Marie de Médicis.
(2) « Epitaphe, en langue picarde, pour se mocquer de ceux qui vont chercher de loin les généalogies, les noms et les qualitez des Ayeulx des Trespassez, comme aussi leurs faits et la datte de leur trespassez.
(3) Gette pièce suit la Relation... du Combat des Parques et des Poètes sur la mort de Voiture. Paris, 10:48, in-4.

| Thre da recneil dans tequel la prèce est anonyme. | nb etat.<br>Damera | Titre de la puèce                               | Premier vers                                                                                                 | Nom de l'autenr              | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>Lecueil |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Sercy, III p.                                | 1535               | 1636 D'un gros homme                            | . Cy gist sous cette targe peau                                                                              |                              |                                                             |                    |
| Muses illustres.                                  | <u> </u>           | Epitaphe de Faustus.                            | Cy gist un chevalier sans ordre                                                                              |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. HI p.                                 | 1656               | ld, du chien de M. do Fr.                       | Cy gist un chien nommè. Barbeau                                                                              | Fr. ; Francheville           |                                                             |                    |
| ld.                                               |                    | Epitaphe,                                       | Cy gist un domme asses connu                                                                                 | (appe de).                   |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1654               | Sounct.                                         | Cy gist un jeune Mars que l'amaur de la gloire                                                               |                              |                                                             | en e               |
| Jard. d'Epitaplies.                               | 16.58              | Epitaphe fait par le sorviteur d'un Ecossois.   | Cy gist un Pitaphe por un Cossois                                                                            |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                | 1656               | Epitaphe.                                       | Cy gist un qui debout un estrungc homme fut                                                                  |                              |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                  | 1991               | Paroles amoureuses.                             | Dallesso, j'y consens                                                                                        |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660               | Ballade.                                        | Dame Bellone ayant plié baguge                                                                               | La Fontaine.                 | Fables nouvelles.                                           | 1671               |
| ld. III p.                                        | 1656               | Le changement de Tyrcis à<br>Damon. Elègie (1). | Damon, cher confident de mes inquiètudes                                                                     |                              |                                                             |                    |
| 1d. 11 p.                                         | 1633               | Estreines à Damon.                              | Damon, donnes à vostre tour                                                                                  |                              |                                                             |                    |
| Muse Coquette (B).                                | 1639               | L'immuable, Epig.                               | Dumon me dit en confidence                                                                                   | Métivier.                    | Pièces diverses.                                            | 1668               |
| Rec. Rondcaux.                                    | 1659               | Rondeau.                                        | D'Amour esperdüment espris                                                                                   | M. : Pinchesno.              | Nouv. rec. Rond,                                            | 1650               |
| Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661               | Air de Richard.                                 | Dans ce heau séjour de plaisirs                                                                              |                              | I deales intesices.                                         | 2/01               |
| Nouv. rec. Rond.                                  | 1630               | Un mėlancolique.                                | Dans ces benux lieux, où la Nature                                                                           |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 0991               | Madrigal.                                       | Dans ces lieux bienheureux où tout plaisir abonde                                                            | La Sablière.                 | Ed. Walckenaer.                                             |                    |
| ld. III p.                                        | 1656               | Sonnet.                                         | Dans ee temple devot où se pressent si fort                                                                  | L. F.: Laffemas              | L. F. : Laffemas Rec. Sercy. III p.                         | 1658               |
| ld. 11 p.                                         | 1653               | Epitaphe (2).                                   | Dans ee tombeau la Parque a mis                                                                              | (anne ue).<br>B.: Benserade. | . cu.                                                       |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661               | Air de Mollier.                                 | Danser dessus l'herbette                                                                                     |                              |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                  | 1661               | Epigramme.                                      | Dans la cour de Monsieur Maunoy                                                                              | -                            |                                                             |                    |
| Rec. Chamh. T. 11.                                | 1652               | Seconde Eglogue.                                | Dans l'aimable contrée, où le Dieu de la Seine                                                               | Ménage.                      | Miscellanea.                                                | 1652               |
| Rec. d'Octavie.                                   | 1658               | Acanthe à Lucidor<br>prose et vers).            | (lettre Dans la lettre en prose que je vous avois cerite                                                     | ,                            |                                                             |                    |
| (1) Cette pièce parait être de l'auteur           | ètre de            |                                                 | do l'élégie : Pniscu'il nons faut céder. et cu'il n'est nas nossible                                         |                              |                                                             |                    |
| (2) Cette pièce est sio                           | R cor              | nma la nràcadanta e Annàe vane ex               | us laut ceuct, or qu'il most pas possinio<br>voir dit en nence e ani est bien de Donessede, telle alest esse | 3 1113 3. 4000               |                                                             | _                  |

| -         | _     |                                       | vielaid              | De bout en bout je vous veux dire                                                         | Sur un inepte galand.                                 |      | la. la.                       |
|-----------|-------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| -         |       |                                       | ld.                  | De bout en bout avec loisir                                                               | Rondeau.                                              |      | Id.                           |
|           |       |                                       | B. C. D.             | De bien pourveüe est prou la Dane                                                         | Conseil à un galand                                   | 1650 | Nouv. rec. flond.             |
|           | 1663  | Muse Coquette.                        | Gontard.             | D'autres ont creu comme vous qu'Isabelle                                                  | La juste dellence. Rondeau.                           | 1659 | Muse Coquette (B).            |
| 21        | 1672  | Poésies meslées.                      | Pinchosne.           | D'autant que c'est chose notoire                                                          | A la santé d'une dame.                                | 1650 | Nouv. rec. Rond.              |
|           |       |                                       |                      | D'Apollon dès longtemps, j'ay quittè le dou                                               | A une dame qui donna ces<br>bouts-rimez. Sonnet.      | 1649 | Eslite Bouts-rimez.           |
|           | 1991  | Poésics diverses.                     | Gilbert.             | Daphnis un moindre (ou un autre) objet doit exercer                                       | Pour Mad, de Sully. St.                               | 1653 | ld. I p. 2° éd. 1653          |
| -         |       |                                       | Mad. de L.           | Daphnis que vos beaux vers sont obligeans et doux                                         | Rép. à l'élègie de M <sup>r</sup> de B.               | 1658 | Rec. Sercy. IV p.             |
|           | 1656  | Rec. Sercy. III p.                    | Testu-Mauroy.        | Daphnis le plus civil d'entre tous les humains                                            | Madrigal.                                             | 1658 | 1d. ill p. 2° éd. 1658        |
|           | 1679  | Poésies.                              | Malleville.          | Daphnis dont P.Univers admire la sagesse                                                  | De la vanité du monde. St.                            | 1658 | ld. IV p.                     |
|           |       | P.C.(P.Corneille?) Non sig. éd. post. | P.C.(P.Corneille?)   | Daphnė cette rebelle                                                                      | Revers. Sonnet.                                       |      | ld.                           |
| 6         | 1739  | Ed. Saint-Marc,                       | M.: Montplaisir.     | L'Hyver (ou le Séjour des Dans un triste séjour désert et plein d'horreur<br>Ennuis). St. |                                                       | 1653 | Rec. Sercy. I p. 110 éd. 1653 |
| 20        | 1663  | Muse Coq. T. II.                      | Gontard.             | Dans un rondeau souffres qu'on puisse escrirc                                             | A une dame. Rondeau.                                  | 1639 | Muse Coquette (A).            |
|           |       |                                       |                      | Dans un bois escarté pensive el solitaire                                                 | Fable de la rose. Sonnet.                             | 1641 | Métamorph, franç.             |
| · · · · · |       | -                                     |                      | Dans un balleau fail d'un feuillard de lierre                                             | Rond. d'autant de contradic-<br>tions que de paroles. | 1673 | Jardin des Muses.             |
|           |       |                                       |                      | Dans un affreux désert propre à la pénitence                                              | Sonnet.                                               | 1660 | Petit rec. poésies.           |
|           |       |                                       | 3                    | Dans Phorreur d'un Désert où s'estoit retiré                                              | Plainte amoureuse.                                    | 1660 | ld. V p.                      |
|           | 1759  | Ed. Saint-Marc.                       | M.: \ Montplaisir.   | Dans le visage d'Isabelle                                                                 | L'admirateur indifférent. St.                         | 1653 | Rec. Sercy. II p.             |
|           |       |                                       |                      | Dans le ressentiment dont j'ai l'âme saisie                                               | Elégie sur un cachet.                                 | 1658 | Rec. d'Octavie.               |
|           |       |                                       |                      | Dans l'enceinte du camp de S. Jean d'Angely                                               | Epig. sur Villandry.                                  | 1661 | Fine Galanterie.              |
|           |       | Guirf. de Julie.                      | C.; Corneille (P.).  | Dans l'empire fameux de Flore et de Pomone                                                | La Grenade.                                           | 1653 | Rec. Sercy. II p.             |
| 4         | 163   | Nouv. rec. Loyson. 1654               | Gontard.             | le moilleur. Dans le milieu, le proverbe vulgaire                                         | Le milieu est<br>Rondeau.                             | 1659 | Muse Coquette (A).            |
|           |       |                                       | D.P. : Du Pelletier. | Dans le funeste estat des mau $x$ où je vous voy                                          | A la Marq. de ***. Elégie.                            | 1654 | Nouv. rec. Loyson.            |
|           |       |                                       |                      | Dans le fonds d'un bois                                                                   | 1661 Villanelle de Roziers.                           | 1661 | Rec. plus beaux vers.         |
| 10        | 1665  | Muse Coq. T. 11.                      | Gontard.             | Dans le chemin qui va de Tours à Blois                                                    | Rondeau,                                              | 1659 | Muse Coquette (A).            |
| ∞_        | 1648  | Idylles.                              | Rampalle.            | Dans la sérentle d'une fraische soirée                                                    | 1660 La Lune amante (Idylle).                         | 1660 | Rec. Sommaville.              |
| ll n      | car I | Wouv. rec. Hond. 1650                 | Voltūre.             | Dans la prison qui vous va renfermani                                                     | A Bassompierre.                                       | 1639 | Rec. Rondeaux.                |

|                                                             |                                            |                                           | -                                  |                                                |                                    |                                |                     |                                              |                                                      |                                         |                          |                              |                                                 |                                                |                                      |                            |                                           |                                                        |                                            |                                                |                                   |                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| nb etst.                                                    | 1646                                       | 1633                                      | 1649                               |                                                | 1650                               |                                |                     |                                              |                                                      | 1674                                    | 1759                     |                              | 1675                                            |                                                |                                      |                            |                                           | 1665                                                   |                                            | 1665                                           | 1650                              |                                            |                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Poėsies.                                   | (Euv. poét.                               | Poésies.                           |                                                | Nouv. rec. Rond. 1650              |                                |                     |                                              |                                                      | Nouv. Œuvres.                           | Ed. Saint-Marc.          |                              | Rec.div. ouvrages.                              |                                                |                                      |                            |                                           | Muse Coquette.                                         |                                            | Muse Coq. T. II.                               | Nouv. rec. Rond.                  |                                            |                                     |
| Nom de l'anteur                                             | Gombauld.                                  | Dalibray (citépar).                       | Malleville.                        |                                                | Voiture.                           |                                |                     |                                              |                                                      | Zarasin.                                | Charleval,               |                              | Perrault (Ch.).                                 |                                                | B. C. D.                             |                            |                                           | Gontard,                                               |                                            | Du Pelletier.                                  | Saint-Chartres.                   |                                            |                                     |
| Premier vers                                                | De ce beau Cabinet la richesse est calrême | De ces cheveux doves que j'aime davanlage | De cette fille, à qui firent lecon | De cettuy Preux maints grands clercs ont ècrit | Deduns ccs pres herbus el spacieux | Dedans Chumeur où je me trouve | Dedans ma tristesse | Dedans vostre maison l'on voil mille trèsors | De deux fois quatre vers, et deux fois trois suivans | Dèesse du plaisir qui conserve le monde | Dèité de qui les mortels | De Lisle la fureur           | De l'objet le plus beau qui soit dans la nature | De l'objet que je sers les heautes me ravirent | De maille aucune à départir n'auroit | Demain vous devez recevoir | Demandes-vous d'où vient que cet estropie | sur mes Rondeaux. De mes rondeaux mainte fois on a dit | Demeure de l'horreur, roches inaceessibles | De mille ennuis divers j'ay l'âme toute pleine | De mille vers arbrisseaux ombragé | De mon grand nez, il ne faul point mesdire | De mon procès je crains l'èvènement |
| Titre de la pièce                                           | Epigramme.                                 | Fonnet.                                   | Contre une belle.                  | Pour Richard sans Peur (1).                    | Plainte amoureuse.                 | Paroles amoureuses.            | ld. (Sixain).       | Madrigal.                                    | A Philis, sur les règles du<br>Sonnet (2).           | Stances amourcuses.                     | Paroles de raillerie.    | Epigramme.                   | Portrait d'Iris.                                | Madrigal.                                      | A une dame                           | Rondeau.                   | Contre un goutteux. Epig.                 | Rondeau                                                | Sonnet.                                    | Plainte amoureuse. Sonnet.                     | Excuse de faire des vers.         | Pour un grand nez.                         | Pour un plaideur.                   |
| nb otst.<br>lignost                                         | 1660                                       | 1658                                      | 1630                               | 1633                                           |                                    | 1991                           |                     | 1538                                         | 1656                                                 | 1658                                    | 1661                     | 1653                         | 1659                                            | 1660                                           | 1650                                 | 1639                       | 1643                                      | 1639                                                   | 1654                                       | 1659                                           | 1639                              | 1630                                       |                                     |
| Titre in recued dans lequel la pièce est anonyme            | Rec. Serey, V p.                           | ld, 1V p.                                 | Nouv. rec. Rond.                   | Rev. Rondeaux.                                 | ld.                                | Fine Galanterie.               | M.                  | Nouv. Gab, Muses (B. 1638                    | Rec. Serey. III p.                                   | ld. IV p.                               | Fine Galanterie.         | Rec. Sercy. 1 p. 2° ed. 1653 | Rec. Portraits (2°).                            | Rec. Sercy. V p.                               | Nouv. rec. Rond.                     | Rec. Rondeaux.             | Jardin des Muses.                         | Muse Coquette (A).                                     | Nouv. rec. Loyson.                         | Muse Coquette (A).                             | Rec. Rondeaux.                    | Nouv. rec. Rond.                           | 14.                                 |

(1) Le Ménagiana a attribué le rondeau : Bien à propos s'en vint Ogier en France, à un évêque de Rieux en Languedoc, et il dit que celui pour Richard sans Peur (cité par La Bruyère), est du même autenr (T. IV, p. 152).

| Nouv. rec. Rond.                           | 1650 | 1650 Rondeau redoublé.                                          | Dépeindre ce beau teint qui peut tout esfacer                                                         | B. C. D.                              |                                  |      |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| Rec. Rondeaux.                             | 1639 | 1639 Offre à deux sœurs.                                        | De peu de chose ayant le maniement                                                                    | G. H.: Germain<br>Hahert de Cérisv(?) | Nouv. rec. Rond. 1650            | 1650 |
| Rec. Sercy. I p. 2e ed. 1653               | 1653 | Stances.                                                        | De Philis et du Ciel, je suis abandonnė                                                               | M. : Benserade.                       | Rec. Sercy. I p.                 | 1653 |
| Muses illustres.                           | 8291 | 1658 Pour Timocrate. Sonnet.                                    | Déplorables jaloux dont les noires envies                                                             | Corneille (Th.).                      | Sig.table:Corneille              |      |
| Nouv. rec. Rond.                           | 1650 | 1650 Pour un beau sein.                                         | De plus beau sein que celuy de Catin                                                                  | Pinchesne.                            | Poésies mesfées.                 | 1672 |
| Rec. d'Octavie,                            | 1658 | 1638 Elégie à Octavie sur le poème<br>« Le Temple de la Mort ». | Depuis eet heureux jour qui me fit recevoir                                                           |                                       |                                  |      |
| Muse Coquette (A).                         | 1659 | 1659 Epigramme.                                                 | Depuis deux ou trois jours Lisette (ou Climène)                                                       | Colletet (Fr.).                       | Muse Coquette.                   | 1665 |
| Rec. Sercy. V p.                           | 1660 | 1660 Pour Mue **. St.                                           | Depuis la Rive orientale                                                                              | Gilbert.                              | Annales poétiques.               |      |
| Nouv. Cab. Muses (B.) 1638                 | 1658 | Sonnet.                                                         | Depuis le jour fatal que le feu de vos yeux                                                           |                                       | 1. 33111.                        |      |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed. 1653              | 1653 | Id.                                                             | Depuis le triste jour qu'adorant ton bel æil                                                          |                                       |                                  |      |
| ld. III p.                                 | 1656 | 1656 Madrigat.                                                  | Depuis le triste jour que je vis sous vos loix                                                        | D. M. : Montreuil.                    | Guvres.                          | 1666 |
| Fine Galanterie.                           | 1991 | 1661 Paroles amoureuses.                                        | Depuis qu'à Filiste                                                                                   | Segrais.                              | Diverses poèsies.                | 1658 |
| Rec. Sercy. IV p.                          | 1658 | Sonnet.                                                         | Depuis que dans vos yeux Amour me vint surprendre                                                     |                                       |                                  |      |
| 1d. II p.                                  | 1653 | 1653 Apostille à la bal, de Sarasin.                            | Depuis que j'ay leu ta ballade                                                                        | C. : Conrart.                         |                                  |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Lambert. | 1991 | Air de Lambert.                                                 | Depuis que j'ay veu vos beaux yeux                                                                    | Sarasin.                              | (Euvres.                         | 1658 |
| Eslite Bouts-rimez.                        | 1649 | Eslite Bouts-rimez. 1649 Pour une demoiselle. Sonnet.           | Depuis que je te vis entrer dans ta paroisse                                                          |                                       |                                  |      |
| Muse Coquette (B).                         | 1639 | 1639 Désir amoureux. Epig.                                      | Depuis que je vous ai comnue                                                                          | Métivier.                             | Pieces diverses.                 | 1668 |
| Fine Galanterie.                           | 1661 | 1661 Paroles amoureuses.                                        | Depuis que la belle Moreau                                                                            |                                       |                                  |      |
| Muses illustres,                           | 1658 | 1658 Sur la mort de Mad. de Roquelaure. Madrigal.               | Depuis que ta beauté qui n'eut point de seconde                                                       | Colletet(Claudine).                   | Sig. table.                      |      |
| Muse Coquette (A). 1659 Regret amoureux.   | 1659 | Regret amoureux. Sonnet.                                        | Depuis qu'on m'a privé des beaux yeux de Carite                                                       | Colletet (Fr.).                       | Muse Coquette.                   | 1663 |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658 Rondeau         | 1658 | Rondeau.                                                        | Depuis un mois ma Cèlimène                                                                            |                                       |                                  |      |
| Bec. Sercy, III p.                         | 1656 | 1656 Lettre du D. D. à MM. de la M. et R.                       | Depuis vostre départ, nous goustons eent délices                                                      | Condé (Prince de).                    | Cousin : Mad. de<br>Longueville. |      |
| Nouv. rec. Loyson.                         |      | 1654 Sur une queste. Sonnet (1).                                | De quel charme nouveau, mon âme es-tu blessée                                                         | Ch : Charleval.                       | Ed. Saint-Marc.                  | 1759 |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639 | 1639 Excuse.                                                    | De quelque sens que je me sois tourne                                                                 | Cha                                   | Nouv. rec. Rond.                 | 1650 |
| Rec. Sercy. 1 p. 1re éd.                   | 1653 | Sur une affection. St. (p. 135).                                | Rec. Sercy. 1p, 1re éd.   1633   Sur une affection. St. (p. 133).   De qui me plaindray-je en ce jour | Benserade.                            | Sig. table (p. 44).1             |      |
|                                            |      |                                                                 |                                                                                                       |                                       |                                  | -    |

(I) Il existe deux autres pièces anonymes sur le même sujet: Trop aimable Philis (Rec. Sercy, III p., page 309); Quoy ! demander tout haut... (Rec. Chamboudry, T. II, 1652.

| Type in peeneil cans lequel la preceest anonyme | nb obid<br>harour | Litre de la pièce                                                  | Premier vers                                        | Nom de l'auteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est sixuee | nb etatt<br>fienser |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Rec. Serey. V p.                                | 1660              | Epigramme.                                                         | De quinze Amans qui pour Clarace                    |                      |                                                        |                     |
| Id.                                             |                   | ld.                                                                | De quoy nous servent nos ouvrages                   | Gombauld.            | Poésies.                                               | 1676                |
| ld. 11 p.                                       | 1653              | Eglogue.                                                           | De sa robe de flews, la terre dépoüillée            | de M. P.: Mont-      | Ed. Saint-Marc,                                        | 1759                |
| 1d. 111 p. 2* éd. 1658                          | 1658              | Sur un petit mouton, Sonnet<br>en bouts-rimez                      | Des beaux yeux de Philis, on vit tomber des larmes  | plaisir.             |                                                        |                     |
| Jard. d'Epitaphes.                              | 1678              | Des Cordes (Limoges, 16/3).                                        | Des Cordes n'est pas mort, seulement sa belle ôme   |                      |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Rond.                                | 1630              | 1630 Contre (Montmaur).                                            | Des dents si fièrement décout                       | B. C. D.             |                                                        |                     |
| Rec. Sercy. IV p.                               | 1658              | Stances.                                                           | Dèserts où j'ay veseu dans un calme si doux         | Maynard (Fr.).       | Guvres.                                                | 97,91               |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                     | 1653              | Enigme (Le secret). Sonnot.                                        | Des grands desseins aux grunds effets               | Gombauld,            | Rec. La Fontaine. 1671                                 | 1671                |
| Nouv. rec. Rond.                                | 0291              | 1650 Coutre (Montmaur).                                            | Des grosses dents sçuit de sorte piler              | B. C. D.             |                                                        |                     |
| Rec. Serey. III p.                              | 9291              | 1656 Labelle paresseuse. Sonnet (1).                               | Desjà l'Astre du jour se dirobail au monde          |                      |                                                        |                     |
| Rec. plus beaux vors.                           | 1991              | Sarabande.                                                         | Dès le moment que je vis cette bellc                |                      |                                                        |                     |
| 1d.                                             |                   | Air.                                                               | Dès le moment que je vous vis                       |                      |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Rond.                                | 0001              | Peu de ressemblance                                                | De son oir et façon active                          | B. C. D.             |                                                        |                     |
| Rec. Chamh. T. 11.                              | 1652              | Pour Olimpo. Sonnet.                                               | Des plaisirs de l'amour, n'estes-vous plus tentée ? | D.P.: Du Pelletier.  |                                                        |                     |
| Rec. Sercy (prose). Vp.                         | 1663              | A Mile de (vers et prose).                                         | Des plus vives couleurs que peut fournir la Muse    |                      |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Loyson.                              | 1654              | Sonnet.                                                            | Des portes du matin. l'Amante de Céphale            | V.: Voiture.         | Œuvres.                                                | 1650                |
| Rec. Rondeaux.                                  | 1639              | 1639 Rep. au rond.:Aux quatre fils<br>Habert, voir note 3, p. 305. | Des quatre fils, avee juste raison                  | Incertain.           | Nouv. rec rond.                                        | 0991                |
| Rec. Sercy. I p. 1re éd., 1653 Epigramme.       | 1633              | Epigramme.                                                         | Des sonnets dont l'on dispute                       |                      |                                                        |                     |
| Métamorph, franç.                               | 1641              | Fable du Diamant. Sonnet.                                          | Dessous ce Diamant vous voyes une Dame              |                      |                                                        |                     |
| Jard. d'Epitaphes.                              | 1648              | D'Isabelle.                                                        | Dessous eette tombe assez belle                     |                      |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Rond.                                | 1650              | 1650 Pour un débauché.                                             | Dessous un froc un gros noviee                      |                      |                                                        |                     |
| Id.                                             |                   | Pour une dame                                                      | Dessus le lit en fort bonne posture                 |                      |                                                        |                     |
| Id.                                             |                   | A une dame                                                         | Dessus ses pieds qu'il ne soit tous les jours       | Pinchesne.           | Poésies meslées.                                       | 1672                |
|                                                 | •                 |                                                                    |                                                     |                      |                                                        |                     |

| w                                    | Sur un procès.                                | De ton procès dis-moy l'èvènement                           |                             |                                      |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1639 Contre                          | Contre un rondeau.                            | De ton rondeau n'allen pas compliment                       |                             |                                      |                |
| 1650 Sur u                           | Sur un rondeau blasmé.                        | De ton rondeau tu te mets en cervelle                       | B. C. D.                    |                                      | <del>- ,</del> |
| Jugement                             | ent d'un rondesu.                             | De ton rondeau voicy le jugement                            |                             |                                      |                |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Le | E Camus.                                      | De tous les cœurs qui sont sous vostre empire               |                             |                                      |                |
| 1650 Cont                            | Contre un poète                               | De toute pièce, et d'estoffe à la mode                      | B. C. D.                    |                                      |                |
| 1654 Sonnet.                         | let.                                          | De toules les fureurs qui surpassent la rage                |                             |                                      |                |
| 1639 Pou                             | Pour Pierre de Provence.                      | De tout le monde en mon temps réclamé                       |                             |                                      |                |
| 1649 Sur                             | Sur un téton. Sonnet.                         | Deut-il pleuvoir sur moy, pointes de Hallebarde             |                             |                                      |                |
| 1661 Air.                            |                                               | Deux beaux yeux noirs, un teint de lys                      |                             |                                      |                |
| 1653 Le                              | Les deux Nanons, Sonnet.                      | Deux diverses (ou divines) Beaules me tiennent en           |                             |                                      |                |
| ld. 1 p. 2 ed. 1653 El               | Epigramme.                                    | Deux fous pensant qu'une bergère                            |                             |                                      |                |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1638           | 1d.                                           | Deux hommes ont rendu l'esprit                              |                             |                                      |                |
| 1654 C                               | Chanson.                                      | Deux yeux noirs, deux fripons                               | Scarron,                    | Œuvres.                              | 1663           |
| 1660                                 | Jd.                                           | Devant Cloris, mon courage me laisse                        | Beys (Ch.).                 | Œuv. poét.                           | 1659           |
| 1638 D                               | Decret d'un cœur infidèle<br>(vers et prosc). | inlidèle Devant le Tribunal du puissant Dieu d'Amour        | La Calprenède<br>(Mad. dc). |                                      |                |
| 1650 C                               | Contre un menteur (1).                        | De vérité son diseours est charmant                         | D. M.                       | Rec. Cham. T. II.                    | 1632           |
| 1656 E                               | Enigme.                                       | Devines qui je suis entendant ma naturc                     |                             |                                      |                |
| 1630                                 | Pour une dame.                                | De vos eheveux la couleur est si belle                      | B. C. D.                    |                                      |                |
| 1654 B                               | Rondeau.                                      | De vos mépris je ne m'en fais que rire                      |                             |                                      |                |
| 1653 S                               | Sur un sein. A M. Sonnet.                     | De vos moindres regards, adorable inhumaine                 |                             |                                      |                |
| 1639 R                               | Remerciement                                  | De vos Rondeaux lissus si proprement                        | M. : Pinchesne.             | Nouv. rec. Rond.<br>Poésics mesfées. | 1650<br>1672   |
| So                                   | Sommation.                                    | De vostre Amy, j'ay proeuration                             | .bl                         | .bd.                                 |                |
| 1648 De                              | De Magd. S. Jean (1641) (2).                  | S. Jean (1641) (2). Dévot esprit, qui ce beau lieu remarque | F. G. D. S. F.              |                                      |                |
| 53 Ng                                | Rec. Sercy. I p. 1 · ed.   1653   Madrigal.   | De vous à tous momens mon frère a des bijoux                | M. : Montreuil.             | Sig. table.                          |                |
|                                      |                                               |                                                             |                             |                                      |                |

(4) Ce rondeau porte comme titre dans le T. II du Rec. Chamboudry de 1659; Rondeau sur l'oraison funèbre du C. D. R. (cardinal de Richelieu). (2) « Sonnet sur le trespas de D. Magdeleine S. Jean, Prieure des Feuillautines de Paris, arrivée l'au 1641. Elle étoit fille de M. de la Guichonnière, mort chartreux, et sœur de M. de Neyers-Sublet. »

| Titre du recneil<br>dans lequel la pièce | tib et | Titre de la pièce                                                    | Premier vers                                      | Nom de l'anteur              | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | nb ets<br>lieuse: |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| est anonyme                              | 21.4   |                                                                      |                                                   | ,0                           | est signée<br>6                          |                   |
| Rec. Rondeaux.                           | 9839   | Déclaration d'amour.                                                 | De vous aimer, je me propose                      | Cha                          | Nouv. rec. Rend.                         | 1650              |
| ld.                                      |        | Pretestation d'amour.                                                | De vous aimer jusques au monument                 | D R.: Des Réaux(?)           | Id.                                      |                   |
| Nouv. rec. Layson.                       | 1631   | A Mue de Vandy Epitre.                                               | De vous plus voir si ce n'est en peinture         | La Mesnardière.              | Poésies.                                 |                   |
| Rec. Rondeaux.                           | 1639   | Impatience.                                                          | De vous revoir au hout de quelques mois           | M.: Pinchesne.               | Nouv. Rec. Rend.<br>Poésies meslées.     | 1650<br>  1672    |
| Jard, d'Epitaphes.                       | 8591   | De Tavane. Sonnet.                                                   | D'hardiesse, d'assaul, de conseil, de vaillance   |                              |                                          |                   |
| Nouv. rec. Rend.                         | 0291   | Excuse à Nanteuil                                                    | P Honneur me priver paisse- $t$ -on               | В. С. D.                     |                                          |                   |
| Rec. Serey. V p.                         | 0991   | Sur un amoureux de<br>D'Hostel.                                      | M. D'Hostel en Hostel pour paroistre              |                              |                                          |                   |
| 2                                        |        | Pour une fille accerdée. Ma-<br>árigal.                              | Diane, à quoy servent ces tarmes                  | D. M.: Maucroix.             | Ed. Walckenaer.                          |                   |
| Rec. Sommaville.                         | 1660   | Chanson.                                                             | Diane, tu dois estre lasse                        | Beys (Ch.).                  | Guv. poėt.                               | 1652              |
| Jardin des Muses.                        | 1643   | Contre des Causeuses. Epig.                                          | Dieu ne peut dormir comme on presche              |                              |                                          |                   |
| Rec. Serey. II p.                        | 1653   | Epigramme.                                                           | Dieu nous a tous, dis-tu, formes à son image      | L. V.: Le Vayer de Boutigny. |                                          |                   |
| Id. V p.                                 | 1660   | Rép, à l'épig, de Charleval :<br>J'ay trouvé dans le voisi-<br>nage. | Dieux! que je plains eet advocat                  |                              |                                          |                   |
| Id. 11 p.                                | 1633   | Pour deux nouveaux mariez.<br>Epig.                                  | Dieux! que le combat sera chaud                   | P.: Petit.                   | Rec. Serey. II p. 2. éd.                 | 1654              |
| Eslite Bouts-rimez.                      | 1679   | Sur une constance. Sonnet.                                           | Dieux ! quelle aveugle erreur le séduit ma Raison |                              |                                          |                   |
| Muses illustres.                         | 8291   | Le parfait mariage. Sonnet.                                          | Digne amant dont la destinée                      | Colletet (Fr.).              | Annales poétiques,<br>T. XXV             |                   |
| Muse Coquette (A).                       | 1659   | Rondeau.                                                             | Digne de vous n'est ny bourg ny village           | Gontard.                     | Muse Coquette.                           | 1665              |
| Neuv. rec. bons vers.                    | 1646   | A Mgr le Duc de Brêzê. St.                                           | Digne neveu d'Armand qu'on ne peut trop loüer     |                              |                                          |                   |
| Neuv. rec. Layson.                       | 654    | A (Gast. d'Orléans). Sonuet.                                         | Digne sang de Bourbon, et du Prince fameux        | B.: Bassempierre.            |                                          |                   |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1638               | 1658   | A Mm La C, de S. Ode.                                                | Digne sang de tant de Hèros                       |                              |                                          |                   |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654   | Sur les st. dites par M110 Faret.                                    | Dimanche, ou Lundy ce me semble                   | Loret.                       | Cazette, 21 déc.                         | 1652              |
| Rec. Serey. 1 p. 2. éd. 1653             | 1653   | A une belle insensible St.                                           | Dispenses-moy, belle insensible                   | B.: Benserade.               | Rec. Sercy, I p.                         | 1633              |
| Rec. plus beaux vers. 1661               | 1661   | Air de Lambert.                                                      | Disposez de mon sort au grè de vostre haine       | Prade (de).                  | Œuv. poet.                               | 1650              |

|          | eboque avec raison.        | re plainte, Tircis, nous | V p. du Bec. de Seray 1660 et elle y est suivie d'une réponse par Madem''' : Vostre plainte, Tircis, nous choque avec raison. |                                                                       | reprod | (1) Cette pièce a été reproduite dans la         |
|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |                            |                          | D'où vient, cruel Amour, que ta rigueur s'obstine                                                                             | Stances.                                                              | 1660   | Id. V p.                                         |
|          | Sig. table.                | Benserada.               | D'où vient cette lugubre et suneste tempeste                                                                                  | 1 p. 110 ett. 1653 Le jour des Morts. Sonnet.                         | 1653   | ld. 1p.1ºº éd.                                   |
|          |                            | P. ou O. : Ogier (Fr.)?  | D'où viennent ces chagrins et ces tristes pensées                                                                             | Stances amoureuses (4).                                               | 1653   | Rec. Sercy. I p. 2e éd. 1653                     |
| <br>1697 | Œuvres.                    | Benserade.               | Dormez-vous, Amarauthe, ou si vostre belle âme                                                                                | Elégie sur un baiser (3).                                             | 1653   | Nouv. rec.Chamh. (3°) { 1655 } Rec. Sercy. II p. |
|          |                            |                          | Dorise, tout le monde admire                                                                                                  | Stances (2).                                                          | 1654   | Nouv. rec. Loyson.                               |
|          |                            |                          | Doris aux blonds cheveux en mêmoire de toy                                                                                    | 1648 Epitaphe tirė du grec.                                           | 16/8   | Jard. d'Epitaphes.                               |
|          |                            |                          | Dorinde, mes soûpirs vous mettent en colère                                                                                   | La cruelle. Sonnct.                                                   | 1658   | Nouv. Cab. Muses (B). 1658 La cruelle. Sonnct.   |
| 1667     | Div.petites poésies   1667 | Cailly (de).             | Donner à vos oiseaux des baisers savoureux                                                                                    | Pour une dame Epig.                                                   | 1660   | Rec. Sercy. V p.                                 |
|          |                            |                          | Donne luy pour tombeau tout le vaste Univers                                                                                  | Charles-Quint. Tr. de D. Sale.                                        | 1648   | Jard. d'Epitaphes.                               |
|          |                            |                          | Sur la mort de Daphnis. Son-<br>net.                                                                                          |                                                                       | 1660   | Rec. Sercy. V p.                                 |
| 1735     | Œuv. diverses.             | Pellisson.               | 1660 Caprice contre l'estime, à Sa- Donc, je ne dois plus prétendre pho (M <sup>11</sup> , de Scudéry).                       | Caprice contre l'estime, à Sa-<br>pho (M <sup>II</sup> ° de Scudéry). | 1660   | Petit rec. poésies.                              |
|          |                            |                          | Done, il faut que pour mon matheur                                                                                            | 1656 Pour une servante Ode.                                           | 1656   | Id. III p.                                       |
|          |                            |                          | Dom Diègue est de retour avee sa barbe blanche                                                                                | Sonnet.                                                               | 1653   | Rec. Sercy. lp. 2° ėd.                           |
|          |                            |                          | D'Olimpe n'est icy ny le corps, ny la eendre                                                                                  | Rép. au sonnet de Malleville :<br>f.a poudre que tu vois<br>Sonnet.   | 1641   | Métamorph. franç.                                |
|          |                            |                          | Dois-je servir d'Antoine à cette Cléopâtre                                                                                    | Sonnet.                                                               | 1653   | Rec. Sercy. I p. 1re éd. 1653                    |
|          |                            | Acanthe.                 | Dois-je quitter enfin eette jeune merveille ?                                                                                 | A Madonte. Sonnet.                                                    | 1658   | Rec. d'Octavie.                                  |
|          |                            |                          | Dois-je avoir de l'estonnement                                                                                                | Colère, St.                                                           | 1654   | Nouv. rec. Loyson.                               |
|          |                            | F. C. D. L' I.           | Sur le portr. de Du Val, gravé   Docte Du Val, je trouve estrange par Lasne.                                                  |                                                                       | 16/3   | Jardin des Muses.                                |
|          |                            |                          | Req. des Despriez. Divin Tristan, si par la gloire                                                                            | Rép. à la<br>Stances,                                                 | 1654   | Nouv. rec. Loyson,                               |
|          |                            |                          | Divins autheurs de ma nouvelle flamme                                                                                         | ld, de Lambert.                                                       |        | Id.                                              |
|          |                            |                          | Divine Amarillis    Ton teint brun                                                                                            | Air de Boesset père.                                                  | 1991   | Rec. plus beaux vers. 1661                       |
|          |                            |                          |                                                                                                                               | l'auteur aime (1).                                                    |        |                                                  |

(4) Cette pièce a été reproduite dans la V p. du Rec. de Seroy 1660 et elle y est suivie d'une réponse par Madem''': Vostre plainte, Tircis, nous eboque avec raison. (2) Ces curienses stances paraissent s'appliquer à la Guirlande de Julie. (3) Cette pièce est signée C. à la table de la seconde édition de la 2º p. du Rec. de Seroy 1651 et B. dans l'éd. de 1662. (4) Sig. P. dans la seconde édition de la 1º p. 1653 et O. dans l'édition de 1660.

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nb etad     | Titre de la pièce                                                          | Premier vers                                                   | Nom de l'auteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Jard d'Epitaphes.                                       | 15/8        | D'une jeune femme pieuse.                                                  | Ven vient que comme une colombe                                |                      |                                                             |         |
| Rec. Idus beaux vers.                                   | <u>1991</u> | Gavotte (de Bacilly).                                                      | D'où vient que de ce Bocage                                    | B. D. B. : Bacilly.  |                                                             |         |
| Jardin des Muses.                                       | 23          | A une dame. Epig.                                                          | D'où vient que les pauvres humains                             |                      |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers                                    | 1991        | Air de Perdigal,                                                           | $D$ 'où vient qu'en ce moment vous changes de visage $\hat{t}$ |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660        | Madrigal (1).                                                              | D'où vient que vostre Chat s'en retourne à toute heure         | M. : Montplaisir.    |                                                             |         |
| Jard, d'Epitaphes.                                      | 819         | A Mad. Talbot (1642),                                                      | D'où vient que vous pleures si fort                            |                      |                                                             |         |
| Jaidin des Muses.                                       | 1643        | Epig, sur les hèrétiques                                                   | D'où vient qu'un Catholique ec dernier pas redoute             |                      |                                                             |         |
| 1d.                                                     |             | Sur un médisant.                                                           | D'où vient qu'un goutteux d'ordinaire                          |                      |                                                             |         |
| Nouv. Cab. Muses (A), 1658                              | 1658        | A M. L. P. D. N. qui avoit<br>envoye un ruban conleur de<br>fou à M. P. M. | Doux et charmant objet qui régnes dans mon cœur                |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658        | Sonnet.                                                                    | Doux et charmant prodige, admirable Christine                  | Du Teil.             | Nouv.rec.(Du Teil) 1659                                     | 1659    |
| Neuv. rec. Leyson.                                      | 1654        | 1654 Le Triomphe de l'Amitié, à<br>Aminte. St.                             | Doux objet de mes vives douleurs                               |                      |                                                             |         |
| Rec. Serey. III p.                                      | 1636        | Stances.                                                                   | Doux ruisseaux, coules sans violence                           | Segrais.             | Diverses poésies.                                           | 1658    |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1657        | Quatrain.                                                                  | Du Bois donl l'insolence a voulu m'outrager                    | D.P.: Du Pelletier.  |                                                             |         |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650        | Advis à une dame                                                           | Du bonnet rouge ayant accès                                    | Pinchesne.           | Poésies meslées.                                            | 1672    |
| Rec. Sercy. I p. 11° ėd.                                | 1673        | Epigramme.                                                                 | Du Caresme bien peu me chaul                                   | M.: Montreuil.       |                                                             |         |
| V p.                                                    | 1660        | Sonnet.                                                                    | D'un accueil si statteur et qui veut que j'espère              | Corneille (P.).      | Sig. table.                                                 |         |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639        | Défense des beuveurs d'eau.                                                | D'un beuveur d'eau comme aves débatu                           | Voiture.             | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1650    |
| Rec. Sercy. 11 p.                                       | 1653        | 1653 Rép. à M. de Chevreuse<br>(1652). St.                                 | D'un dèsir aussi fort que vain                                 |                      |                                                             |         |
| IV p.                                                   | 1658        | Sur la mort du Président de<br>Bellièvre, Madrigal.                        | D'un deüil qui doil aller jusques à nos neveux                 |                      |                                                             |         |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639        | A Marguerite.                                                              | D'une autre fleur on ne fait plus de cas                       | Malleville.          | Nouv. rec. Rend. 1650                                       | 1650    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650        | Rondeau.                                                                   | D'une de vous, l'esprit est si charman!                        |                      |                                                             |         |
| -                                                       | -           | _                                                                          |                                                                |                      |                                                             |         |

|             | 2. ed.                           |                      | $M^{n_c}$ L. $V_c$ Litte a view a autres traits pour captiver tes cosm s                   | Sur le portrait de<br>D. F. Madrigal.                             | 1653 | Rec. Sorcy. II p.           |
|-------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1735        |                                  | Pellisson.           | Eh! bons Dieux, qui le pourroit croire                                                     | A M <sup>11</sup> 6 D. V.                                         | 1658 | Nouv. Cab. Muses (B). 1658  |
|             | Sig. table.                      | F. O. ; Ogier (Fr.). | Egalement piquè d'amour et de colère                                                       | Sonnet.                                                           | 1658 | Muses illustres.            |
| -           |                                  |                      | Efforce-loy, mon âme, ct sans retardement                                                  | Pour un pécheur. Sonnet.                                          | 1654 | Nouv. rec. Loyson.          |
| 1759        | Ed. Saint-Marc.   17             | Ch.: Charleval.      | Eclaires-moy d'une seule étincelle                                                         | ld.                                                               | 1653 | Rec. Sercy. I p. 2. ed.     |
|             |                                  | Vieux Gaulois.       | Du Vallon se dit Gentilhomme                                                               | Epigramme.                                                        | 1643 | Jardin des Muses.           |
| _           |                                  |                      | Du vaillant Gassion pleurons le sort Funtasque                                             | Sur Gassion. Sonnet.                                              | 6791 | Eslite Bouts-rimez.         |
| ₩.          |                                  | ppoo                 | Dure necessite d'abandonner Caliste                                                        | Air.                                                              | 1061 | Rec. plus beaux vers.       |
| 1609        | Nouv. Recueil. 10<br>(Voir T. 1) | Malherbe.            | Dure contrainte de partir                                                                  | Adieu St. (variantes)                                             | 1643 | Jardin des Muses.           |
| 1739        | Ed. Saint-Marc. 17               | M. : Montplaisir.    | Durant mes premiers ans, que j'estois incapable                                            | Epigramme.                                                        | 1660 | Id. V p.                    |
|             |                                  | C.: Des Barreaux.    | Du plus bas estage du monde                                                                | Les effets de l'or. St.                                           | 1683 | Rec. Sercy, ll p.           |
| 1672        | Poésies meslécs.                 | Pinchesne.           | Du pied ne voudroit faire un pas                                                           | Contre un faux brave.                                             | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
|             |                                  |                      | Du peintre en cc portrait l'industrie fut nulle                                            | Bouts-rimez prescrits sur le<br>portrait d'une dame.              | 1653 | Nouv. rec. Chamb. (3.) 1653 |
| _           |                                  | B. C. D.             | D'un tiers des gens tel est l'abus                                                         | Contre une dame                                                   | 1630 | Nouv. rec. Rond.            |
| _           |                                  |                      | D'un seut regard remply de flammes                                                         | Madrigal.                                                         | 1658 | Rec. Serey. IV p.           |
| 1650        | Nouv. rec. Rond. 10              | Billaut (Adam)       | D'un riche lieu, je ne suis pas venu                                                       | Pour le Card, de Richelieu.                                       | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
|             |                                  |                      | Du nouveau Sainct la feste sera grande                                                     | Sur la mort d'un favory.                                          | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
| <u></u>     |                                  | Acanthe.             | D'un Goinfre dont vous estes cousine                                                       | Burlesque sur les rimes d'un<br>« Goinfre » : Ho ! ho !<br>nostre | 1658 | Rec. d'Octavie.             |
|             |                                  | B. C. D.             | D'un fort bet air, et d'un aspect charmant                                                 | Rondeau.                                                          | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
| <del></del> | . ,                              |                      | D'un ferme et doux plaisir, notre crainte est suivie                                       | A Octavie, sur sa guérison de<br>la petite vérole. Sonnet.        | 1658 | Rec. d'Octavie.             |
| 050         | Nouv. rec. Rond. 1650            | Malleville.          | Du nes il n'est rien que n'ataigne                                                         | Pour un mauvais poète.                                            | 1639 | Rec. Rondeaux.              |
|             |                                  | Corneille (P.).      | D'un éternet bonheur ma disgrâce est suivie                                                | L'Hyacinthe.                                                      | 1653 | Rec. Sercy. Il p.           |
|             |                                  | ld.                  | D'unc telle sorte Renč                                                                     | Contre un galand                                                  |      | .bI                         |
|             | T T                              | B. C. D.             | D'une telle façon Ysarde                                                                   | Contre une fille                                                  | 1650 | Nouv. rec. Rond.            |
|             |                                  | D.P.: Du Pelletier.  | D'une manière si charmante                                                                 | A M. T. (Tristan). Madrigal.                                      | 1654 | Nouv. rec. Loyson.          |
|             |                                  |                      | Rec. Chamb. 1. II. 1002 Lettre netorque a mgi le D anc main que la gron common properties. | Prince:                                                           | 1002 | Rec, Champ. 1. 11.          |

|                             | -         | er.                                             | 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +            | rc                  | est signée<br>6  | hati<br>eer |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                             |           | Sur la guérison d'une dame.                     | Elle avoit des douleurs autant qu'elle a d'appas   |                     |                  |             |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1638  | <u>-1</u> | 1660 Epigramme.                                 | Blie est grosse et le veut eeler                   |                     |                  |             |
|                             |           | Sur une Amazone. Epig.                          | Elle est toute converte d'arme                     |                     |                  |             |
| Muses illustres 1658        |           | Sonnet.                                         | Eloigné de Paris, parmy ce peuple rude             | F. O.: Ogier (Fr.). | Sig. table.      |             |
| Rec. plus beaux vers. 1661  |           | Air.                                            | Eloigné de Philis, je résous en moy-même           |                     |                  |             |
| Rec. Serey, IV p.   1658    |           | Sur une absence. St.                            | Bloigné de vos yeux dont mon âme blessée           | Sarasin.            |                  |             |
| Rec. Chamb. T. II. 1632     |           | Madrigaux sur diverses couleurs: Feuille morte. | Employez-moy, servez-vous de mes næuds             |                     |                  |             |
| Rec. plus beaux vers. [166] |           | Menuet de Mollier.                              | En aimant    Peut-on trop aimable Climène          |                     |                  |             |
| Nouv. rec. Rond 1650        |           | Contre une dame.                                | En beaux draps blanes, je voudrois l'avoir veuë    | Malleville.         | Poésies.         | 1649        |
| Rec. Rondeaux. 1639         |           | A un médisant.                                  | En bon François, politique el dèvol                | Voiture.            | Nouv. rec. Rond. | 1650        |
| .10.                        | 92        | Sur un procès.                                  | En bonne pari de la succession                     | Cha                 | 1d.              |             |
| Muse Coquette (B). 1639     | 29 1      | 1639 Le bouquet. Ode.                           | En ce beau jour de Saint-Germain                   | Colletet (Fr.).     | Muse Coquette.   | 1665        |
| Nouv. rec. Loyson. 1654     | 5.4       | Madrigal.                                       | En cela déplores le mal                            | D. M.               |                  |             |
| Jard, d'Epitaphes. 1648     |           | D'une fille prudente.                           | En ce lieu gist depuis un an                       |                     |                  |             |
| ld.                         |           | De Gustave-Adolphe.                             | En ce licu gist Gustave, ou si l'on doit à l'homme |                     |                  |             |
| Nouv. rec. Rond. 1650       | 000       | Protestation d'aymer.                           | En eent façons j'ay tasché vainement               |                     |                  |             |
| Jard. d'Epitaphes. 1648     |           | Du Prince des Prestres (1).                     | En ce petit tombeau repose le grand Prestre        |                     |                  |             |
| Nouv. rec. Loyson. 165;     |           | A M. C. C. Rondeau.                             | En certain lieu de ma personne                     | D. M.               |                  |             |
| 1d.                         | ₹4        | A M. R. 1d.                                     | En cerlain lieu je ne sçaurois durer               | Id.                 |                  |             |
| Fine Galanterie. 1661       |           | Paroles amoureuses.                             | En ce temps l'amour est commode                    |                     |                  |             |
| Nouv. rec. Rond. 1650       |           | Remontrance à Catin.                            | En cet estat, où tout vostre déduit                |                     |                  |             |
| Fine Galanterie. 1661       | 51 4      | Après la perte de son argent.<br>Sixain.        | En cherchant des trois des le sort avantureux      | Tristan L'Hermite.  | Vers hėroïques.  | 1648        |
| Nouv. rec. Rond. 1650       | 8         | Rondeau redoublé.                               | En deüil profond me plonge vostre absence          |                     |                  |             |

| Mad.   En Egypte autrefors souspiroit pour Alis       |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |
| Enfans d'un cœur pressé, soùpirs trop libertins       |
| Enfin, adorable Sylvie    Tay triomphė                |
| Enfin Amarante est ravie                              |
| Enfin, belle Cloris, je deviens vostre amant          |
| Enfin, ee petit Dieu qui fuit tant de Cocus           |
| Enfin c'est à ce eoup que plus tu ne chicane          |
| Enfin e'est trop tenir ma passion contraire           |
| Enfin cel amanl si constant                           |
| Enfin, cher Alexis, la tempeste a passė               |
| En fin et eauteleux Amant                             |
| Enfin il est donc arrivė                              |
| Enfin il faut mourir en adorant Silvie                |
| Enfin i! faut que je vous quitte                      |
| Enfin il faut quitter un si charmant visage           |
| Enfin, je suis vaincu, ma fidelle Carite              |
| Enfin la bonnc femme a d <b>on</b> c plie bagage      |
| Enfin la voicy de retour    Cette ineomparable Uranie |
| Enfin le juste Ciel au poinet de mon naufruge         |
| Enfin le luxe est interdit                            |
| Enfin l'on a conclu l'affaire                         |
| Enfin Von a receu mos væux                            |
| Enfin malgrė ma rėsistance                            |
| Enfin me voiey de retour                              |
| Enfin, mon cher Lysis, ta Cabanne possède             |

|   | 92   |
|---|------|
|   | 10/  |
|   | re   |
|   | 92   |
|   | 707  |
|   | 0    |
|   | a    |
|   | nfi  |
|   | 9 9  |
|   | nc   |
|   | 986  |
|   | g    |
|   | 8    |
| ľ | 101  |
|   | 2    |
|   | 911  |
|   | s d  |
|   | re   |
|   | Ą    |
|   | **   |
|   | 3111 |
|   | č    |
| - | ð    |
|   | 160  |
|   | lai  |
|   | 7ar  |
|   | 9    |
|   | ā    |
|   | g    |
|   | 386  |
|   | n    |
|   | ra.  |
|   | IL.  |
|   | ad   |
|   | -    |
| 1 | ů    |
|   | 3    |
|   |      |
|   |      |

|                                                             |                                         |                                                |                                              |                                               |                                               |                                             |                                             |                                                   |                                                    |                                                                                        |                                    |                                   |                                |                                              |                             | COL                                  |                                             |                                       |                                                   |                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nb etsd_<br>Lieuser t~                                      |                                         |                                                | 1653                                         | 1750                                          |                                               | 1653                                        |                                             |                                                   |                                                    | 1663                                                                                   |                                    |                                   |                                |                                              | 1660                        |                                      |                                             |                                       |                                                   |                                         |                                                  |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 |                                         |                                                | Rec. Chamh. T. II                            | Ed. Saint-Marc.                               | Sig. table.                                   | Rec. Sercy, II p.                           |                                             | Madrigaux, éd.<br>Nodier.                         |                                                    | Œuvres.                                                                                |                                    | Rec. Conrart<br>T. XVIII. in-4.   |                                | Sig. table.                                  | Les Rondeaux.               |                                      |                                             |                                       | Ed. Walckenaer.                                   |                                         |                                                  |
| Nom de l'auteur                                             |                                         |                                                | Chandeville.                                 | D M.: Montplaisir.                            | C.: Corneille (P.).                           | Benserade.                                  | D. P. ; Du Pelletier.                       | La Sablière.                                      |                                                    | Bouillon.                                                                              | B. C. D.                           | La Moussaye                       | (or part)                      | Sève.                                        | Gontard.                    |                                      |                                             | Dassoucy.                             | Maucroix.                                         |                                         |                                                  |
| Premier vers                                                | Enfin nos larmes sont taries            | Enfin par vos vigueurs je connois vostre envie | Enfin quind ee discours me cousteroit la vie | Ensin tant de rigueurs ont lassé ma constance | Enfin tu m'as suivie, et ces vastes montagnes | Enfin vostre douceur, Beauté pleine d'appas | Enfin vostre rigueur trouble encore ma joye | Enfin vous estes revenuë    Avec vos mesmes appas | Enfin vous l'emportez, c'est vous que je veux lire | En l'aymable saison où l'on voil la nature (var.)                                      | En t'eau trouble tasche Don Sanche | En médilant, vous estes une folle | Ennuis, désespoirs et douleurs | En peignant vostre corps, objet incomparable | En proces, pauvre misèrable | En quel estat m'a réduil mon envie ? | En quel travail Philis faul-il que j' Entre | Enragé de me voir l'opprobe du destin | En resvant celle nuil (ou l'autre nuit), ma belle | En ses Rondeaux, Voilure a plus de voix | Entendes-vous caverne ou mitieu par vostre Entre |
| Titre de la prèce<br>3                                      | Sur la santé du Roy à Lyon.<br>Stances. | Sonnet.                                        | Elègie (pr Mad d'Harambure).                 | Sonnet.                                       | La Poésie et la Pointuro.                     | Songe (La fausse allarme).                  | La belle invincible. Sonnet.                | Madrigal (1).                                     | A un auteur, sur son Virgile travesty. Sonnet.     | La Guerre des fleurs à Mad.<br>de V. (sur la haine qu'elle<br>a du nom de Marguerite). | Contre un galant                   | Rondeau.                          | Air de Boesset père.           | Rèp. au madrigal de Claudinc<br>Colletet.    | Contre un chicaneur. Rond.  | Air de Boesset.                      | A une dame. Sonnet.                         | Sonnet.                               | Madrigal.                                         | Il loue Voiture.                        | 1649 A une dame. Sonnet.                         |
| nb atad <sub>21</sub><br>Itanoar                            | 1637                                    | 222                                            | 1637                                         | 1633                                          | 1653                                          | 1633                                        | 138                                         | 0991                                              | 1659                                               |                                                                                        | 1650                               | 1630                              | 1991                           | 1658                                         | 1639                        | 1661                                 | 1679                                        | 1654                                  | 1639                                              | 1650                                    | 1649                                             |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme.    | Nouv. rec. Loyson                       | Nouv. rec. Chamh. (30) 1653                    | Nouv. rec. Loyson.                           | Rec. Sercy. II p.                             | ld. 1 p. 1r éd. 1633                          | Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                 | Nouv. rec. Loyson.                          | Rec. Sercy. V p.                                  | Rec. Chamh. T. 11.                                 | Nouv. Cab. Muses (A). 1658                                                             | Nouv. rec. Rond.                   | Rec. Rondeaux.                    | Rec. plus beaux vers. 1661     | Muses illustres.                             | Muse Coquette (A).          | Rec. plus beaux vers. 1661           | Eslite Bouts-rimez.                         | Nouv. rec. Loyson.                    | Muse Coquette (A).                                | Nouv. rec. Rond.                        | Eslite Bouts-rimez.                              |

| Э     |      |                                           |                    |                                                                      |                                                                             |      |                            |
|-------|------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
|       | *    |                                           |                    | Estant enfant j'ay chanté te dessus                                  | Jard. d'Epitaphes.   1618   Horl. de Lassus, musicien.                      | 1618 | Jard. d'Epitaphes.         |
|       |      |                                           | •                  | Esprit sublime et populaire                                          | Mascarade à un Sur-Intendant   Esprit subtime et populaire (vers et prose). | 1661 | Rec.Sercy(prose).IVp. 1661 |
| 01.   |      |                                           |                    | Esprit dont les perfections                                          | Plainte                                                                     | 1648 | Jard. d'Epitaphes.         |
| A 10  |      | Sig table.                                | T.: Testu (Jacq.). | Esprit de qui les doctes veilles                                     | A M. Colletet, sur ses vers<br>pr l'abbé Des Roches. Epig.                  | 1658 | Muses illustres.           |
| 90    |      | T. ear.                                   |                    | Bspris Voir Epris                                                    |                                                                             |      |                            |
| 10    | 9291 | Laffemas(abbéde). Rec. Sercy. III p. 1656 | Laffemas(abbé de). | Espoir, crainte, desirs qui partages mon âme                         | Elégie.                                                                     | 1658 | Rec. Sercy. Ill p.         |
| DE    |      |                                           |                    | Esclaires-moy Voir Eclaires-moy                                      |                                                                             |      |                            |
| 11135 | 1629 | Œuvres.                                   | Saint-Amant.       | Epris d'une ardeur nouvelle                                          | Fable d'Andromède, à Gaston.                                                | 1641 | Métamorph. franç.          |
| OBI   |      | Ed. Nodier.                               | H.: Habert (Ph.).  | Le Narcisse (Guirl.de Julie)(1) $ E_{pris} $ de l'amour de moy-mesme | Lc Narcisse (Guirl.de Julie)(1)                                             |      | Id.                        |
| 10 1  |      | Rec. Conrart.                             | D'Estelan (Comte). | Epris d'amour et de fureur                                           | Stances.                                                                    | 1653 | Rec. Serey. II p.          |
| VE    | 1650 | Id.<br>Nouv. rec. Rond.                   | Id.                | En vous peignant, je ne vous celle                                   | Sur un portrait.                                                            | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
| DE    | 1672 | Poésies meslées.                          | Pinchesne.         | En vostre Hostel une demy-douzaine                                   | Il avise son amy                                                            | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
| 131   |      |                                           |                    | Environ le mois de Fèvrier                                           | Prédiction sur le Carnaval.                                                 | 1643 | Jardin des Muses.          |
| JUL   | 1660 | Les Rondeaux.                             | Gontard.           | Envie qui voudra, Philante                                           | Aun poète médisant. Rondeau.                                                | 1659 | Muse Coquette (A).         |
| 111   | 1672 | Poésies meslées.                          | Pinchesne.         | En vert galand sur fringante monture                                 | Contre un prodigue.                                                         | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
| 1011  | 1650 | Nouv. rec. Rond. 1650                     | Chapelain,         | En vėritė, je veux mul à Voiture                                     | Defense d'une dame                                                          | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
| OHO   | 1666 | Œuvres.                                   | D. M.: Montreuil.  | En vain vous vous donnes la peine                                    | Madrigal.                                                                   |      | Id.                        |
|       | 1697 | Œuvres.                                   | B.: Benserade.     | En vain, vous caches vos appas                                       | Pour une Altesse. St.                                                       | 1656 | ld. Ill p.                 |
|       |      | Sig. table.                               | L.D.L.: Laffemas   | En vain nous cachiez-vous un visage si beau                          | A M <sup>11</sup> , de St.                                                  |      | Id.                        |
|       | 1658 | Poésies diverses.                         | Brébeuf.           | En vain les Enfans d'Aypoerate                                       | Consultation                                                                | 1653 | Rec. Sercy. II p.          |
|       |      |                                           |                    | En vain, je vous ferat ta cour                                       | Madrigaux : Le violet.                                                      | 1652 | Rec. Chamb. T. II.         |
|       |      |                                           |                    | En vain, je presse ma Raison                                         | Sur un Souvenir. Sonnet.                                                    | 1649 | Eslite Bouts-rimez.        |
|       |      |                                           | Bacilly.           | En vain j'ay consulté l'Amour et le respect                          | Air (Bacilly).                                                              | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661 |
|       | ,    |                                           | B. (de).           | En vain contre la mort mon perroquet chicane                         | Sonnet,                                                                     | 1656 | Rec. Sercy. III p.         |
|       |      |                                           |                    | En vain à mes désirs ma raison s'est unic                            | Air de Le Camus.                                                            | 1661 | Rec. plus beaux vers.      |
|       |      |                                           |                    | En un bouchon sa taverrne consiste                                   | A un amy                                                                    | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
|       |      |                                           |                    | Entre tant de beautes qui chacune à l'envie                          | 1660   Pour Philis. Elégie.                                                 | 1660 | Rec. Sercy. V p.           |

(f) Le Ménagiana donne ce madrigal à M. de L'Estoile.

| Tito du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anouyme | nb dsU  | Titre de la pièce                                                                            | Promoer vers                                                                                                                                                                                                          | Nom de l'auteu <b>r</b><br>5   | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signee | ne etal      |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Rec.Sercy(prose).IIIp.                                 | 0991    | Lettre à M <sup>10,</sup> de Beauvais-<br>pendant le siège de Mont-<br>médy (prose et vers). | Estant venue hier en ce lieu                                                                                                                                                                                          |                                |                                                        |              |
| Nouv. Cab. Muses (A).                                  | 8291    | L'endormy baisé, Caprico.                                                                    | Est-ce tris qui me baise? est-ce tris qui m'embrasse?                                                                                                                                                                 | Du Perret.                     | Poésies.                                               | 1636         |
| Rec. Sommaville.                                       | 0991    | Pour Alcandro. Sur la petite<br>vérole d'Amarillis.                                          | Pour Alcandro. Sur la potite Est-ee une fatate Ordonnanee vérole d'Amarillis.                                                                                                                                         |                                |                                                        |              |
| Rec. Sercy. I p 2 cd.                                  | 1653    | A un frize. Epig.                                                                            | Est-ce une qualité si grande                                                                                                                                                                                          |                                |                                                        |              |
| Muses illustres.                                       | 8291    | Sur la naissance de M. le Duc<br>de Valois. St.                                              | Sur la naissance de M. le Duc Est-il bien possible, 6 ma joye? de Valois. St.                                                                                                                                         |                                |                                                        |              |
| Rec. Sercy. I p. I** ed.   1653                        | 1653    | Doutes                                                                                       | amoureux heureuse- Est-il bien vray, Philis, qu'ensin je sois vainqueur finis. St.                                                                                                                                    | M. : Molière.                  | D'après P. Lacroix.                                    |              |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1661    | Dialogue de Boesset père.                                                                    | Est-il done vray, Cléandre, que tu n'as point de foy?                                                                                                                                                                 |                                |                                                        |              |
| Nouv. rec. Loyson.                                     | 1634    | Sonnet.                                                                                      | Est-il quelque tourment dont la rage ne eède                                                                                                                                                                          | Malfeville.                    | Poésies.                                               | 1649         |
| Jard, d'Epitaphos.                                     | 1678    | Selénisse, trad. de Barclay.                                                                 | Estranger, ce tombeau que lu mort le fait voir                                                                                                                                                                        |                                |                                                        |              |
| Muses illustres.                                       | 1658    | Sonnet (1).                                                                                  | Estre en une maison solitaire et charmante                                                                                                                                                                            | Desjardins (M <sup>II</sup> ). | Le Carousel.                                           | 1662         |
| Rec. Sommaville.                                       | 1660    | Elŝgie.                                                                                      | Estre party sans prendre un baiser de la bouche!                                                                                                                                                                      | Beys (Ch.).                    | Œuv. poét.                                             | 1652         |
| Nouv. rec. Loyson.                                     | 1654    | A l'Amour, Quatrain.                                                                         | Et la malière et l'art sont icy sans exemple                                                                                                                                                                          | D.P.: Du Pelletier.            |                                                        |              |
| Nouv. rec. Rond.                                       | 1680    | Contre un galand.                                                                            | El quand faurois dit le contraire                                                                                                                                                                                     |                                |                                                        |              |
|                                                        |         |                                                                                              | Etre Voir Estre                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                        |              |
| Fine Galanterie.                                       | 1661    | Fragment de la description du El si vous n'en ries aussi lansquenet (88 vers) (2).           | Et si vous n'en ries ausst                                                                                                                                                                                            |                                |                                                        |              |
| Nouv. rec. Rond.                                       | 039     | Rondeau.                                                                                     | Examinė des pieds jusqu'à la 1este                                                                                                                                                                                    |                                |                                                        |              |
| Rec. Sercy. I p. 17 ed.                                | 1653    | Sonnet.                                                                                      | Exaueez-moy, grands Dicux, ou ma mort est certaine                                                                                                                                                                    | Montreuil                      | Sig. éd. post.                                         |              |
| ld. IV p.                                              | 1658    | A Tirsis St.                                                                                 | Exemple de constance et de fidèlité                                                                                                                                                                                   | Sarasin.                       | Nouv. Œuvres.                                          | 1674         |
| Rec. Sercy. I p. 1.ª éd.                               | 1653    | L'idée de Mariane s'en allant<br>au couvent en Bretagne.St.                                  | Extrémites de l'Univers                                                                                                                                                                                               | La F. (abbé).,<br>L. F. (id.). | Rec.Sercy.lp.2eed.<br>Id. 4eed.                        | 1653<br>1657 |
| Nouv. rec. Rond.                                       | 1630    | Pour un baiser.                                                                              | Faire la froide, hé! l'apparence                                                                                                                                                                                      |                                |                                                        |              |
| (1) Ce sonnet est sign<br>(2) Les noms suivant         | ne F. ( | l O. (François Ogier) mais la table in cités dans cette pièce : Lavacare                     | i.<br>(1) Ce sonnet est signé F. O. (François Ogier) mais la table indique que c'est là une fante d'impression.<br>(2) Les noms suivants sont cités dans cette pièce: Lavacaresse, Clausel, Laclote, La Papile, Lafon | 1                              | ı                                                      |              |

|                              |        |                                                       |                                                            | THE PERSON NAMED IN           | このことととといるという                        | Ti . |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|
| Rec. Rondeaux.               | 1639   | Demande de rondeaux.                                  | Faire un rondeau lors que l'humeur en vient                | M.: Pinchesne.                | Nouv. Rec. Rond.<br>Podsies mesters | 1650 |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654   | Gaillardise.                                          | Faire un Sonnet, je voulois                                |                               |                                     |      |
| Roc. Chamh. T. II.           | 1652   | La belle enlevée. Sonnet.                             | Faites-moy la faveur de me dire comment                    | D.P.: Du Pellotier.           |                                     |      |
| Rec. div. poésies.           | 1661   | Sonnet.                                               | Falloit-il que le Ciel me rendit amoureu $x$               |                               |                                     | -    |
| Rec. Chamb. (5°).            | 1654   | Chanson nouvelle.                                     | Fasse l'amour qui voudra                                   |                               |                                     |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1633   | Le Soucy.                                             | Faut-il donc que la rose ait sur moy l'avantage            | H.: Habert (Ph.).             | Guirl. de Julie.                    |      |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654   | Plainte. Sonnet.                                      | Faut-il qu'à ce vieillard un jeune corps s'unisse ?        |                               |                                     |      |
| Fine Galanterie.             | 1661   | Paroles amoureuses.                                   | Faut-il que je quitte ces lieux                            |                               |                                     |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1653   | L'adieu d'Alcidon à<br>Stances.                       | sa F. M. Faut-il que je vous quitte, et qu'un eruel devoir | C.: Montplaisir.<br>Maucroix. | Ed. Saint-Marc.<br>Ed. Walckenaer.  | 1759 |
| 1d. 1 p. 2° ėd. 1653         | 1653   | Epigramme (1).                                        | Faut-il que le destin m'outrage                            | Charleval.                    | Ed. Saint-Marc.                     | 1759 |
| Muse Coquette (B).           | 1639   | L'amour traversé. Elégie.                             | Faul-il que pour l'aimer, divine Philismène                | Colletet (Fr.).               | Muse Coquette.                      | 1665 |
| Rec. div. poésies.           | 1661   | Sur un mariage prest à con-<br>somner.                | Faul-il qu'Himen de puissance absoluë                      |                               |                                     |      |
| Rec. Sercy. V p.             | 0991   | Epigramme.                                            | Fay-moy, Lucelle, une épigramme                            | Cotin.                        | Œuv. galantes.                      | 1665 |
| Jardin des Muses.            | 1643   | Bal. d'un poète provençal.                            | Fennne estimer — jamais ne m'aviendra                      |                               |                                     |      |
| Rec. Serey. 1 p. 2° éd. 1653 | 1653   | Epistre (à M <sup>11</sup> e de Beuvron).             | Femme sans deffauts, et sans mais                          | Sc. ; Searron.                | Sig. Sc., 3° ėd.                    | 1654 |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654   | Plainte poétique. Sonnet.                             | Ferois-je encore des vers? Amy, j'en ay tunt 'ait          | Colletet (G.).                | Divertissements.                    | 1631 |
| Jard. d'Epitaphes.           | 1648   | Le Fèvre, précepteur de Louis<br>XIII (1612).         | Fèvre, tu gis icy, mais pourtant cette lame                |                               |                                     |      |
| Jardin des Muses.            | 16/3   | Epig. de Pétrone (trad.).                             | Fie aux vents ton vaisseau fotlant                         |                               |                                     |      |
| Fine Galanterie.             | 1661   | Paroles amoureuses.                                   | Fière et charmante beauté                                  |                               |                                     |      |
| Rec. Sercy. II p.            | 1653   | Stances.                                              | Fier tyran de l'Amour dont mon âme est ravie               |                               |                                     |      |
| Eslite Bouts-rimez.          | 16/9   | En matière prescrite. Sonnet.                         | Fi, fi de ces beautes qu'on aime sans Guerdon              |                               |                                     |      |
|                              |        |                                                       | Filis Voir Philis                                          |                               |                                     |      |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ėd. 1653  | 1653   | Stances.                                              | Fils de la nuit, Roy des mensonges                         |                               |                                     |      |
| Id.                          |        | Sur un portrait. St.                                  | Flatteurs sans uffectation (ou qui sans affection)         | Benserade.                    | Œuvres.                             | 1697 |
| Ld. 11 p.                    | 1653   | 1633   L'Immortelle.                                  | Foibles stews, à qui le Destin                             | Sc : Scudéry.                 | Guirl, de Julie.                    |      |
| (4) Voyez à quoi le sort     | t m'en | (1) Voyez à quoi le sort m'engage (Rec. Barbin 1692). |                                                            |                               |                                     |      |

| Titre du recneil<br>dan lequel la pièce<br>est anonyme | nb obsd<br>lionser | Titre de la pièce<br>3                      | saev golment<br>k                                                   | Nom de l'autenr     | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signeo<br>s | nb etsd<br>lienser |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nouv. (lab. Muses (B)                                  | 1538               | Sur une fontaine Sonnet.                    | Fontaine dont les caux plus claires que profondes                   | Malleville.         | Poésies diverses.                                           | 1679               |
| Muses illustres.                                       | 5138               | Bep. au sonnet<br>eroy.                     | de Four- Foureroy, ce sont les eaups qui sont des coups de [maistre | Colletet (Fr.).     | Sig. table.                                                 |                    |
| Nouv. ree. Bond.                                       | 1650               | Contre une dame.                            | Franc archer certes est Simone                                      | B. C. D.            |                                                             |                    |
| Rec. Sercy, II p.                                      | 13                 | 1553 La Violette                            | Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe                        | D. ; Besmarets.     | G <b>ui</b> rl. de Julie,                                   |                    |
| Jardin des Muses.                                      | 1643               | Epig. sur une Venus.                        | Frèminet puisqu'en cette forme                                      |                     |                                                             |                    |
| Rec. Serey. 1 p. 2. ed.                                | 1533               | Madrigal.                                   | Fut-il jamais une âme plus humaine                                  |                     |                                                             |                    |
| ld. II p.                                              | 1653               | D'un ambassad, d'Espag, (Veles), Épig,      | Fuyant de nous sans résistance                                      | Montreuil.          | (Euvres.                                                    | 1666               |
| ld. 111p.1r.ed. 1656                                   | 1656               | La belle Matineuse.                         | Fuyant de son jaloux les froids embrassemens                        |                     |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers.                                  | 1661               | Air (de Bacilly) pour N™• L.<br>C. D. G.    | Fuyes les beaux yeux de Philis                                      | Bacilly.            |                                                             |                    |
| ld.                                                    |                    | Air de Lambert et de La<br>Guerre.          | Fuyons, mon cœur, fuyons des charmes                                |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                       | 1660               | Sonnet.                                     | Fuyons, mon cœur, fuyons l'adorable Uranie                          |                     |                                                             |                    |
| Muse Coquette (B).                                     | 1639               | Epig. à Gabrielle Flotte.                   | Gabrion, tu ne veux pas eroire                                      | Colletet (Fr.).     | Muse Coquette.                                              | 1665               |
| Rec. Sommaville.                                       | 1660               | Sonnet.                                     | Gagnons le Jubilè, n'usons plus de remise                           |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                      | 8291               | Sur des Mouches. Sonnet.                    | Galante invention d'un luxe ingénicux                               |                     |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                      | 1613               | Contre l'auteur d'une Ode                   | Gasteau, j'ay que tu vas taschant                                   | Gentilh. champe-    |                                                             |                    |
| 1d.                                                    |                    | Id,                                         | Gasteau vous aves pris la vois                                      | Id.                 |                                                             |                    |
| Muses illustres.                                       | 1638               | Sonnet.                                     | Gay Rossignol, honneur de la ramée                                  | F. O.: Ogier (Fr.). | Sig. table.                                                 |                    |
| Nouv. rec. Chamh. (70) 1633                            | 1655               | D'un jaloux fort cocu.                      | Gelė sans feu et sans chandelle                                     |                     | Rec. Conrart 145 B.                                         |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                      | 1653               | Sonnet.                                     | Gémissant sous le fuix d'une triste avanture                        | Des Barreaux.       | L. et T. XXIV.<br>Ed. Saint-Marc.                           | 1759               |
| ld. I p. 1.ª ėd.                                       | 1653               | A M. C., sur la mort de M. G.<br>B. Sonbet. | Gènevotte est frappée au plus beau de son âge                       | Ch                  |                                                             |                    |
| Muse Coquette (A).                                     | 1659               | Sur un petit Lapin. Elégic.                 | Gentil Lapin de la belle Duchesse                                   |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. I p 1 é 1. 1653                            | 1653               | Contre une jalouse. St.                     | Geólière de Cloris, seure et sèvère garde                           |                     |                                                             |                    |

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ha quel cousin! dit Madonte à Marie                                                           | 1650 Contre un galand avare.                             | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------|
|               |                  | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ha! ne vous mettes point en peine                                                             | Id.                                                      | 1656 | 1d. 111 p.                 |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ha! ne me diles plus, Iris, que je veux rire                                                  | Madrigal.                                                |      | .bd.                       |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ha! Dieu que son départ m'enstamme                                                            | 1660 Rondeau.                                            | 1660 | Rec. Sercy. V p.           |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ha comme il fuit ayant fait joüer son Pèlard!                                                 | Sonnet en bouts-rimes.                                   | 1649 | Eliste Bouts-rimez.        |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Ha</i> Voir également <i>Ah</i>                                                            |                                                          |      |                            |
| 1650          | Nouv. rec. Rond. | Malleville,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Guérir un mal de qui l'alleinle                                                               | Sur la guér, d'une dame.                                 | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guay Voir Gay                                                                                 |                                                          |      |                            |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gros de neuf jours de vous revoir                                                             | A M. D. H St.                                            | 1656 | Rec. Sercy. III p.         |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grand suppôt de la Médecine                                                                   | A son ami (3).                                           | 1661 | Rec. div. poésies.         |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grands arbitres de nos campagnes                                                              | Vers de Ballet.                                          | 1654 | Nouv. rec. Loyson.         |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grand Roy vos désirs soient les règles                                                        | Au Roy. Epig.                                            |      | Id.                        |
| · <u>·-</u> - |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grand Roy dont la valeur                                                                      | Chanson (2).                                             | 1643 | Jardin des Muses.          |
|               |                  | B.; Bassompierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'Orléans). Sonnet. Grand Prince où portes-tu les hautes destinées                            | A (Gaston                                                | 1654 | Nouv. rec. Loyson. 1654    |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grand Prince de quelques costez                                                               | St. au duc de Guise (1).                                 | 1646 | Nouv. rec. bons vers. 1646 |
| 1665          |                  | Du Vau · Foussard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grand peintre à ton seavoir on ne fait point d'outrage Du Vau-Foussard.                       | 1659 Le Peintre amoureux. Epig.                          | 1659 | Muse Coquette (B).         |
|               | Rec. Conrart.    | C.: Maynard (Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grand Heros, dont la force etonne                                                             | A (Bassompierre). St.                                    | 1653 | Rec. Sercy. II p.          |
|               | Sig. table.      | C.le f.et Car.: Colletet lefils et Carré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grand Abel, grand surinlendans                                                                | Epit. burl. sous le nom de<br>Michel l'Asne, à Servient. | 1658 | Muses illustres.           |
|               |                  | D P.; Du Pelletier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grâces au bon dèmon qui gouverne ma vie                                                       | A Mr Challine. Epig.                                     | 1654 | Nouv. rec. Loyson.         |
|               |                  | B. C. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grâce à Dieu le sort irrité                                                                   | Il rentre en grâce                                       | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur ce que Gaston donna une Goulas vous a juré l'écritoire qu'il porte charge de gentilhomme. | Sur ce que Gaston donna une<br>charge de gentilhomme.    | 1661 | Fine Galanterie.           |
| 1 6206        | 1rº ed.          | A Part of the Part |                                                                                               | TORO TO TOTALO.                                          | 2027 | Hec. Sommavine.            |

(1) Ces stances ont pour titre : « A Mgr le Duc de Guise sur les présens qu'il a faits de ses habits aux Comédiens de toutes les Troupes ». Le nom de Molière y paraît pour la première fois :

Desjà dans la Troupe Royale Beau-Chasteau debenu plus vain Empediente qu'il n'estale Le présent qu'il a de la main:

La Béjard. Beys, et Molière Et depuiss Brillant de pareille lumière Je n'ose pli Men paroissent plus orgueilleur, Si la rare

Et depuis cette gloire extresme Je n'ose plus approcher d'eux Si ta rare bonte ne me pare de mesme.

(3) Catte pièce précède le petit poème « Les Monstrues : Liqueur comme la caque sangue » qui est suivi d'un burlesque en langag. picard. Ces trois poèsies sont d'un seul auteur ; il en est de même probablement d'une quatrième (p. 41) : Bon-jour : Mon ami, je t'envoie ces môts. Tontes ces pièces sont adressées à un médeciu ne à Dieppe. (2) Voici le titre de cette chanson: Vers qui furent chantez le 14 Décembre 1628 devant sa Majesté disnant à l'Hostel de Luxembourg, après la réduction de La Rochelle.

|                                                         |                                       |                                                   |                             |                                         |                                                                                                   |                                           |                                                | - 100                                         |                                                  |                                                |                                          |                            |                                             |                                  |                                  |                                                                                         | _                                      |                          |                                 |                               |                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| nh etad<br>Liemeer ⊱                                    |                                       |                                                   |                             |                                         |                                                                                                   |                                           | 1666                                           |                                               | 1656                                             | 1697                                           |                                          | 1654                       |                                             | 1661                             |                                  |                                                                                         |                                        |                          | 1666                            |                               | 1666                            |                                                   |
| Titre du recneil<br>dans lequel la pièce<br>est signée  |                                       |                                                   |                             |                                         |                                                                                                   |                                           | Œuvres.                                        |                                               | Rec. Sercy. III p. 1656                          | Euvres.                                        |                                          | Rec. Sercy. Ip. 3eed. 1654 | Sig. table.                                 | (Euvres.                         |                                  |                                                                                         |                                        |                          | Œuvres.                         |                               | Œuvres.                         |                                                   |
| Nom de l'auteur<br>5                                    |                                       |                                                   |                             |                                         |                                                                                                   |                                           | D. M. : Montreuil.                             |                                               | Boileau (Gilles).                                | B.: Benserade.                                 |                                          | M.                         | F. O.: Ogier (Fr.).                         | Perrin.                          |                                  |                                                                                         | B. D. B.: (Bacilly).                   |                          | Montreuil.                      |                               | C. : Montreuil.                 | T. (de).                                          |
| Premier vars                                            | Ha! que les yeux de la belle Amarante | Ha! quels sont les tourmens qui causent le trèpas | Ha! qu'it est dour, Bergère | Be bien done fen quitte ma part         | Consideration moralle sur la <i>Hé bien que dites vous de ce fameux l'oiture</i> mort de Voiture. | Helus beaux yeux! que vous a fait mon âne | Hèlas! de quoy me sert qu'en toute cette terre | Hèlas! plus je vous vois belle et sage Sylvie | Helas! quand on me dit qu'Angelique est si belle | Hèlas! que ce tombcau couvre un aimable corps! | Hélas! que faime    Chantoit un Amoureux | Bèlas! quelle maistrosso!  | Hélas! voiey le jour de ma pauvre naissance | Hê quoy! depuis plus d'une année | Heureux celuy qui le croit estre | Heureux couples d'Amans unis par l' Hymènée                                             | Heureux mortels, qui passes vostre vie | Hier je fus chez Isabeau | L'infortunė R. C. Madrigal (1). | Hièrome sentunt que sa chatte | Hier, quand je vous eus quittée | Hier sur le soir en la Cour du Parnasse           |
| Titre de la pièce<br>3                                  | Air de Lambert, pour Mad              | Chanson pour Octavie.                             | Rondeau de Chambonnière.    | Au galant et généreux Lucidor (Épitre). |                                                                                                   | Paroles amoureuses.                       | Stances.                                       | A M. M. D. B.                                 | Sonnet.                                          | Tombcau de Mad. D.                             | Virelay.                                 | A M. I. L. Sonnet.         | Sonnet.                                     | Le petit mary. St.               | Sur l'heureuse stupidité. St.    | Sur le mariage de Mr de Ba-<br>lagny avec M <sup>11</sup> , de Roque-<br>laure. Sonnet. | Air B. D. B. (Bacilly).                | Il conte à son amy       |                                 | Epigramme.                    | Madrigal.                       | Billet de la lotterie.                            |
| the state                                               | 1991                                  | 888                                               | 199                         | 1658                                    | 1652                                                                                              | 1991                                      | 1633                                           | 1654                                          | 1658                                             | 1658                                           | 1660                                     | 1653                       | 8291                                        | 1658                             | 1653                             | 1649                                                                                    | 1661                                   | 1650                     | 1653                            | 1643                          | 1653                            | 1658                                              |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anouyme | Rec. plus beaux vers.                 | Rec. d'Octavie.                                   | Rec plus beaux vers.        | Rec. d'Octavie                          | Rec. Chamh. T. II.                                                                                | Fine Galantorie.                          | Rec. Sercy. II p                               | Nouv. rec. Loyson.                            | Rec. Sercy. III p. 2. ed.                        | 1d. IV p.                                      | Id. Vp.                                  | Rec. Sercy. 1 p. 1reed.    | Muses illustres.                            | Nouv. Cab. Muses (B), 1658       | Rec. Serey. II p.                | Eslite Bouts-1 imez.                                                                    | Rec. plus beaux vers.                  | Nouv. rec. Rond.         | Rec. Serey. I p. I'm éd.        | Jardin des Muses,             | Rec. Sercy. II p.               | Nouv. Cab. Muses (B). 1658 Billet de la lotterie. |

| _   |                        |                            |                                                                                                       |                                                                 |      |                                     |
|-----|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|     |                        |                            | 1649 Rèp. de l'ambass, de Suède Il avoit beu sans doute en Tirelarigot (Où penses-tu courir). Sonnet. | Rép. de l'ambass, de Suède<br>(Où penses-tu courir).<br>Sonnet. | 1649 | Eslite Bouts-rimez.                 |
|     |                        |                            | Il arriva qu'un jour près de Climène                                                                  | Rondeau,                                                        | 1633 | Rec. Sercy. Il p.                   |
|     |                        |                            | Il a vaison, son Asne pette                                                                           | Contre un poète                                                 |      | Id.                                 |
| -   |                        |                            | Il a passė pour un fin personnage                                                                     | Sur (Buslet).                                                   | 1650 | Nouv. rec. Rond.                    |
|     |                        |                            | Il a, ne vous mettez point en peine                                                                   | Madrigal.                                                       | 1656 | Rec. Sercy. III p.                  |
| 99  | Nouv. rec. Rond. 1650  | Malleville. Nou            | Il a bon temps de m'aceuser et dire                                                                   | Contre un sot                                                   | 1639 | Rec. Rondeaux.                      |
| 99  | Paésies. 1656          | La Mesnardièro.            | B. It a bien fait, s'il faut que l'on m'en croye                                                      | Sur l'enlèv, de M <sup>11</sup> de B.<br>(Bouteville).          |      | ld.                                 |
|     |                        |                            | Il a bien fait, Beaulieu, jusqu'à la mort                                                             | Sur la mort d'un favory.                                        | 1630 | Nouv. rec. Rond.                    |
| 35. | Portef. d'un hom. 1765 | Chapello. Por              | Idole, palais enchantė                                                                                | La belle sans esprit. St.                                       | 1658 | Nouv. Cab. Muses (B). 1658 La belle |
|     |                        | -                          | Icy sous cette tombe close    Un petit biberon repose                                                 | D'un petit biberon.                                             |      | ld.                                 |
|     |                        |                            | ley sous eette tombe elose    Repose dit-on le bon Rose                                               | D'un paresseux.                                                 | 1648 | Jard. d'Epitaphes.                  |
|     |                        |                            | ley sont matheureux                                                                                   | l'aroles amoureuses,                                            | 1661 | Fine Galanterie.                    |
|     |                        |                            | Icy repose Florimonde                                                                                 | Epitaphe.                                                       | 1648 | Jard. d'Epitaphes.                  |
|     |                        | Gentilh, de Bresse.        | Icy le fripon à l'envy                                                                                | Contre un poétastre. Epig.                                      |      | .bl                                 |
| 63  | Œuvres. 1629           | Saint-Amant.               | Iey Varl passe la nature                                                                              | Sur un portrait du Roy.                                         | 1643 | Jardin des Muses.                   |
|     |                        |                            | Iey je dors avec Pirame                                                                               | Epit. énigmatique.                                              | 1648 | Jard, d'Epitaphes.                  |
|     |                        |                            | Iey gist un homme d'esprit                                                                            | Epitaphe de S.                                                  | 1656 | Rec. Serey. III p.                  |
| 19  | Rabelais réformé. 1619 | Garasse (Fr.). Rab         | ley gist Maistre Jean Fritus                                                                          | D'un Ministre anglois.                                          |      | ld.                                 |
|     |                        |                            | ley gist l'Hereule françois                                                                           | Maréchal de Toyras (1637).                                      |      | ld.                                 |
|     |                        |                            | Iey gist en ee tieu prophane                                                                          | D'un meschant.                                                  |      | Id.                                 |
|     |                        |                            | ley gist de Mort-nay hérètique de France                                                              | Du Plessis Mornay (1623).                                       | 1648 | Jard. d'Epitaphes.                  |
|     |                        |                            | ley bas repose d'Osier                                                                                | Verssur letombeau de d'Ozier.   Iey bas repose d'Ozier          | 1661 | Fine Galanterie.                    |
| 74  | Nouv. Œuvres.   1674   | Sarasin. Ne                | Horreurs des plaistrs de la vie                                                                       | Tirsis se plaint de n'estre pas<br>aimé. St.                    | 1658 | Rec. Sercy. IV p.                   |
|     |                        | II. C. (M <sup>II</sup> ). | Hola; quì repose en ce lieu?                                                                          | Dialogue (I).                                                   | 1648 | Jard, d'Epitaphes.                  |
| -   |                        | Acanthe.                   | Rec. d'Octavie,   1658   Burlesqued'ungoinfreadressé   Ho! ho! nostre bonne cousine à Madonte.        | Burlesque d'un goinfre adressé<br>  a Madonte.                  | 1658 | Rec. d'Octavie.                     |

<sup>.(1) \*</sup> Dialogue cuitre le Génic et le Passaut, sur la mort du cardinal de Richelieu. Il est du style d'une demoiselle, non moins illustre pour sa pièté, que pour sou bel esprit. Elle n'a pas voulu estre nommée par modestre, si ce n'est par ces deux lettres : II. C. »

| Titre du receuil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme, | tional si | Titre de la puèce                                                        | Premier vers                                                                                                   | Nom de l'auteur            | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date dn fienser |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nouv. rec Rond.                                          | 1650      | Sur un courtisan (Buslet).                                               | It a vuidė Uhomme au petit colct                                                                               |                            |                                                             |                 |
| Rec. Sercy. I p. 1" ed. 1653                             | 1633      | Pour la D.* Palatine favorable<br>à Jeb, contre Mad de Lon-<br>gueville. | Pour la P. Palatine favorable   Il eraint avee raison ee Héros glorieux à Job, contre Mad de Longues gueville. | La Mesnardière.            | Sig éd. post.                                               |                 |
| Nouv. rec. Rond.                                         | 1650      | Pour un galand                                                           | Il enfile, dis-Iu, Martin                                                                                      | B. C. D.                   |                                                             |                 |
| Rec. Serry. IV p.                                        | 8291      | A la Marq. de Castelane                                                  | Il est bien mataisè que je puisse décrire                                                                      | L. N.                      |                                                             |                 |
| Id. (prose). II p.                                       | 1662      | Lettre galante (prose et vers).                                          | Il est de la fortune des lettres que l'on escrit                                                               |                            |                                                             |                 |
| Rec. Serey. IV p.                                        | 1658      | Sur un petit chien. St.                                                  | Il est donc mort ee petit chien                                                                                | Pinchesne.                 | Poésies meslées.                                            | 6291            |
| ld. V p.                                                 | 1660      | Absence. St.                                                             | Il est donc vray que des plaisirs                                                                              | Malleville.                | Poėsies.                                                    | 1649            |
| Rec. Chamh.                                              | 1652      | La vieille amoureuse. St.                                                | Il est donc vray que vous sousfrez                                                                             | Chevreau,                  | Poésies.                                                    | 1656            |
| Nouv. rec. Rond.                                         | 029       | Contre une dame                                                          | Il est en Plomb, Vous me nommes                                                                                |                            |                                                             |                 |
| Rec. Sercy. V p.                                         | 1660      | Madrigal.                                                                | Il est juste que je vous laisse                                                                                | D.M.: Maueroix ou          |                                                             |                 |
| Rec. Sommaville.                                         | 1660      | Epitaphe de Sainct-Preüil.                                               | Il est mort, icy gist ce haut foudre de guerre                                                                 |                            | Labouisse-Roche-                                            |                 |
| Nouv. rec. Rond.                                         | 1630      | Sur la mort d'un favori (Ri-                                             | Il est passé, il a pliè bagage                                                                                 | ( Maynard (Fr.).<br>Miron. | fort: Lettres.<br>Tallemant: Hist.                          |                 |
| Muse Coquette (A).                                       | 1659      | D'un petit homme, Rondeau.                                               | Il est petit, de taille et de corsage                                                                          | Gontard.                   | Les Rondeaux.                                               | 1660            |
| Rec. Sercy. 1 p. 2. ed. 1633                             | 1633      | Epigramıne.                                                              | It est une trop grande dupe                                                                                    | C.: Charleval.             | Ed. Saint-Marc.                                             | 1759            |
| ld. V p.                                                 | 1660      | Madrigal.                                                                | Il est vray, Damon est un sot                                                                                  |                            |                                                             |                 |
| Rec. Chamh. T. II.                                       | 1652      | L'indiscret. St.                                                         | Il est vray, je l'ay dit, mais ne m'en blasmes pas                                                             | Chevreau.                  | Poésies.                                                    | 1656            |
| Rec. plus beaux vers.                                    | 1991      | Air de Boesset le père.                                                  | Il est vray, je n`ose me plaindre                                                                              | Du Cros (S.).              | Poésies.                                                    | 16/17           |
| Rec. Sercy. IV p.                                        | 1658      | Madrigal.                                                                | Il est vray, je vous ai promis                                                                                 |                            |                                                             |                 |
| Id II p.                                                 | 1653      | Id.                                                                      | Il est vray (ou Je l'avoue) l'Amour dans vos yeux                                                              | D. M. : Maucroix.          | Ed. Walckenaer.                                             |                 |
| Id. Vp.                                                  | 1660      | Air.                                                                     | Il est vray, Philis, je vous aime                                                                              | Bouchardeau.               | Rec. p. beaux vers. 1661                                    | 1991            |
| id. lp.2meéd.                                            | 1653      | Stances amoureuses.                                                      | Il est vray qu'Amour est trompeur                                                                              |                            |                                                             |                 |
| ld. 11 p.                                                | 1653      | Tricotet.                                                                | Il est vray que j'ayme en deux lieux                                                                           | Fiosque (Comte de)         | Fiosque (Comte de) Rec. p. beaux vers. 1661                 | 1661            |
| Rec. Chamh. T. 11.                                       | 1632      | Madrigal.                                                                | Il est vray que je suis sans cœur                                                                              | D.P.: Du Pelletier.        |                                                             |                 |

(1) Ce sonnet a été reproduit dans les poésies de Charleval, édit. Saint-Marc et porte : d'un auteur inconnu.

| 1658                                              |                                                                                       | 1660                                           |                                                |                                                  |                                  | 1668                           |                                         |                                                                              |                                       |                            |                                             | 1654                                        |                                             |                                       |                                                  |                                          |                                  |                                        |                              |                                                     |                                                                               |                                           |                                    |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Muses illustres. Petit rec. poésies. Rec. Conrart | (145 B. L.).                                                                          | Rec. Conrart, 5135<br>Rec. Sercy. V p.         | Rec. Conrart.                                  | Ed. Walckenaer.                                  |                                  | Pièces diverses.               |                                         | D'après P. Paris.                                                            |                                       |                            |                                             | Rec. Sercy. II p.                           | , ed.                                       |                                       |                                                  |                                          |                                  |                                        |                              |                                                     |                                                                               |                                           |                                    |                                             |
| La Suze (Mad. de).                                |                                                                                       | Quincy (de).                                   | Marigny.                                       | D. M.: Maucroix.                                 |                                  | Métivier.                      |                                         | Benserade.                                                                   | ***                                   |                            |                                             | V.: Vignier.                                | Par une dame.                               |                                       |                                                  |                                          |                                  | B. C. D.                               |                              |                                                     | Charpy.                                                                       |                                           |                                    |                                             |
| Il est vray que l'Amour me tient sous son empire  | Sur la femme d'un procureur. Il est vray qu'elle n'est ny petile ny Grosse<br>Sonnet. | Il est vray que ma flamme est un peu lèmèraire | Il est vray que mes maux m'ayant fail violence | Il est vray que mes Vers n'eurent jamais d'appas | Il est vray que Philis est belle | Il est vray qu'une vive flamme | Il eut raison ce grand Prélat de France | En matière prescrite. Sonnet. Il faudroit le foüctter comme on fait un sabol | Il faul bien placer quoy qu'on gronde | Il faul confesser S. Léger | Il faut donc vous aimer, adorable inhumaine | Il faut enfin parter, ma constance est à cu | Il faul finir sa vie, en vain on la chicane | Il faul mourir pour vous, O Sylvanire | Il faut que ce portrait qui fait que je souspire | Il faut que je l'advouë, adorable Uranie | Il faut qu'il ait quelque partie | Il file doux de peur qu'on ne le morde | Lettre de change (avec 4 ré- | Illustre et cher enfant du plus grand des Guerriers | Au frère de Mas de Chas-   Hustre rejeton de mille demy-dieux tillon. Sonnet. | Illustres criminels qui me donnes l'envie | It hay sied bien d'estre inhumaine | Il mange tout, ee gros glouton              |
| Cloris amoureuse. St.                             |                                                                                       | 됴                                              | Id.                                            | Epigramme.                                       | Madrigal.                        | 1659 Iris victorieuse. Epig.   | Rondeau.                                |                                                                              | De Jean de La Barrière.               | Paroles de raillerie.      | Sonnet (1).                                 | Sonnet sur des bouts-rimez.                 | Sonnet.                                     | Rondeau.                              | Sur un portrait.                                 | Sonnet à Uranie.                         | Epigramme.                       | A une dame                             |                              | Sur le duc d'Albret. Epig.                          |                                                                               | Au duc d'Anguien. St.                     | Paroles amoureuses.                | Epigramme.                                  |
| 1658                                              | 1649                                                                                  | 1658                                           | 1653                                           | 1653                                             | 8291                             | 1659                           | 1652                                    | 1649                                                                         | 1648                                  | 1991                       | 1658                                        | 1653                                        | 1656                                        | 1639                                  | 1652                                             | 1658                                     | 1658                             | 1650                                   | 1658                         | 1646                                                | 1653                                                                          | 1646                                      | 1661                               | 1653                                        |
| Nouv. Cab. Muses(A). 1658                         | Eslite Bouts-rimez.                                                                   | Nouv. Cab. Muses (B). 1658                     | Rec. Sercy. II p.                              | ld. 1 p. 2° éd. 1653                             | Id. IV p.                        | Muse Coquette (B).             | Rec. Chamh. T. II.                      | Eslite Bouts-rimez.                                                          | Jard. d'Epitaphes.                    | Fine Galanterie.           | Rec. Sercy. IV p.                           | ld. 11 p.                                   | Rec. Serey, III p.                          | Rec. Rondeaux.                        | Rec. Chamb. T. II.                               | Nouv. Cab. Muses (B), 1658               | Rcc. Sercy. IV p.                | Nouv. rec. Rond.                       | Nouv. Cab. Muscs (B), 1638   | Nouv. rec. bons vers. 1646                          | Rec. Sercy. I p. 2° éd., 1653                                                 | Nouv. rec. bons vers. 1646                | Fine Galanterie.                   | Rec. Sercy. I p. 2* ed.   1653   Epigramme. |

| est anony Be                   | Titre de la pièce                        | Promier vers                                                                                                                      | Nom de l'auteur     | dans lequel la prèce<br>est signée<br>6 | Date c |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| Rec. Sercy(prose).II p.   1662 |                                          | A la jeune sçavante tris : prose   H me semble, madame, que je suis suffisamment et vors).                                        |                     |                                         |        |
| Jard. d'Epitaphes.   1648      | 18 D'un jeune homme.                     | It me semble que j'ay compris                                                                                                     |                     |                                         |        |
| Rec. Serey, V p. 1660          | 30 Epigramme.                            | Il n'erit que des nouveautes                                                                                                      | Gombauld.           | Peésies.                                | 1646   |
| l p. 2° ed. 1653               | 53 Id.                                   | Il ne fuut pas trouver estrange                                                                                                   |                     |                                         |        |
| 1 p. 1r éd. 1653               | .s. 1d.                                  | Il n'en faut ma foy plus parler                                                                                                   |                     |                                         |        |
| Rec. plus boaux vers. 1661     | 31 Récit de Lambert.                     | Il n'est done que trop vray que l'ingrat m'a laissée                                                                              |                     |                                         |        |
| Muze Coquette (B)   163        | 1639 La possession imaginaire.<br>Elife. | Il n'estoit pas encore (ou tout à fait) jour                                                                                      | Métivier.           | Pièces diverses.                        | 1668   |
| Rec. plus beaux vers. [1661]   | Sarabande, pour Mad, de Br.              | Il n'est parlé que de vos charmes                                                                                                 | B. D. B. : Bacilly. |                                         |        |
| Rec. Sercy. III p. 1656        | 6 Madrigal.                              | Il n'est pas (on n'est guère) mieux traitté que vous                                                                              | D. M. : Montreuil.  | Guvres.                                 | 1666   |
| Nouv. rec. Rond. 1650          | O Conseil à des jeunes dames.            | Il n'est pas temps plus beau que l'ûge tendre                                                                                     |                     |                                         |        |
| Rec. Rondeaux. 1639            | B Exhortation à aymer.                   | Il n'est plus temps de vous celer mes feux                                                                                        | Cha                 | Nouv. rec. Rond. 1650                   | 1650   |
| Nouv. rec. Loyson. 1654        | Sur l'indifférence. St.                  | Il n'est point de rare beawê                                                                                                      |                     |                                         |        |
| Jardin des Muses.   1643       | i3 Ode.                                  | Il n'est point d'homme parmy nous                                                                                                 |                     |                                         |        |
| Rec. Rondeaux. 1639            | 99 Plainte d'un amant.                   | Il n'est point jour, ce jour qui tant me dure                                                                                     | G. H.: Germain      | Nouv. rec. Rond. 1650                   | 1650   |
| Rec. Chamh. T. II. 1652        | 32 Stances.                              | Il n'est rien d'asseuré dans l'estat des mortels                                                                                  | nabertueterisy (?)  |                                         |        |
| Muses illustres. 1658          | Sonnet.                                  | Il n'est rien plus que moy de semblable à Pétrarque                                                                               | F. O.: Ogier (Fr.). | Sig. table.                             |        |
| Rec. Serey. II p. 1653         |                                          | Madrigal (sur Philis qui avoit II ne suffisoit pas que Philis sans égale obtenu un tabouret) (1).                                 |                     |                                         |        |
| IV p. 1658                     | 58 Madrigal.                             | Il ne vous est pas difficile                                                                                                      | Testu (Jacq.).      | Petit rec. poèsies. 1660                | 1660   |
| Rec. Sercy. 1 p. 2 ed. 1653    | 33 La Jalousie St.                       | Il revient, ma Sylvie, et je le vois paroistre                                                                                    |                     |                                         |        |
| V p.   1660                    | 30 Madrigal.                             | Il sçait, dites-vous, lorsque vous parles de moy                                                                                  |                     |                                         |        |
| Nouv. rec. Chamh.(3°) 1653     |                                          | Bouts-rimez sur le méconten- les devinrent lous deux plus rouges que betteraves tement des avocats contre l'édit du 21 mars 1653. |                     |                                         |        |

(1) Voir la rén.: Ce tabouret d'honnaur m'on vous a concelle

|                                               |                                 |                                                 |                                |                                | 1668                          |                                              |                            |                                           |                                          | 1652                         |                                           |                                                                             | 2/                  | cert                                         | 1649                                              | 1638                                    |                                         | 1638                                      | 1650                        | 1653                                      | 1665                                      | -                                             |                              | 8291                                                   | 1650                         |                            |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
|                                               |                                 |                                                 |                                |                                | Pièces diverses.              |                                              |                            |                                           |                                          | Œuv. poét.                   |                                           |                                                                             | щ                   | Ed. Saint-Marc.                              | Poésies.                                          | Les Amours.                             | Sig. table.                             | Les Amours.                               | Nouv. rec. Rond.            | Rec. Sercy. I p.                          |                                           |                                               |                              | L.F.: Laffémas (de) Rec. Sercy. III p. 1658 (abbé de). | Nouv. rec. Rond.             | Ed. Walckenaer.            |  |
|                                               | Advocat Tolosain.               |                                                 |                                |                                | Métivier.                     |                                              |                            | L. V.: Le Vayer.                          | 5-45-Statement                           | Beys (Ch).                   | H. (D'Hesnault?)                          |                                                                             | Pascal (Jacqueline) | plaisir.  Pascal (Jacqueline)                | Malleville.                                       | Tristan L'Hermite.                      | F. O. : Ogier (Fr.).                    | Tristan L'Hermite.                        | Malleville.                 | Benserade.                                | Du Vau-Foussard.                          |                                               |                              | L.F.: Laffèmas (de)                                    | Malleville.                  | La Sablière.               |  |
| It se rendit fascheux outre mesure            | Il se trouve un genre de mouche | Its sont enfin punis les fiers tyrans des cœurs | Ils y furent, suivant son dire | Il transit, il fait le fidelle | It vous est permis de choisir | Il vous faut bien berner, 6 vitaine souillon | Image des pompeux attraits | Image du chaos, vaste ombre, obscure nuit | Imitateur plaisant de l'humaine doctrine | à boire sur l'amour.         | Son- Implacable intèrest, Démon ambitteux | Pides regards. A.M. L. M. St   Importunes douleurs, cesses de me poursuivre | Imprudente divinité | Imprudent ennemy, vainqueur des foibles âmes | Impuissantes grandeurs, foibles Dieux de la terre | Indigne courtisan des filles de Mémoire | Ingenieux Tyran dont l'aimable artifice | Inhumaine Beauté, dont l'humeur insolente | Innocent, ce gars si refait | Innocente beauté, jeune et sainte Vestate | Invincible ennemy qui nous forces d'aymer | Invincibles vainqueurs du temps et de la mort | Irène est petite Voir Carite | Iris, cette jeune beauté                               | Iris commencez vos adieu $x$ | Iris dessus un tit couchèe |  |
| Nouv. rec. Rond.   1650   Sur un favory mort. | Sur un détracteur. Epig.        | Sur des yeux malades. St.                       | Sur deux sourds Epig.          | Epigramme.                     | Indigon, amoureuse. Epig.     | Sonnet satyr. (bouts-rimez).                 | Chanson pour Lysis.        | A la Nuit. Elégie.                        | Le Perroquet. Sonnet.                    | Chanson à boire sur l'amour. | L'amour désintéressé.<br>net.             | Prdes regards. A.M. L. M. St                                                | Stances.            | Contre l'amour. St.                          | De Richelieu. Sonnet.                             | Sur un satirique. Sonnet.               | Sonnet.                                 | īd.                                       | Un innocent                 | Elégie à Mad. Clêmence.                   | Le Portrait de Philis. Poéme.             | Sonnet.                                       |                              | Madrigal.                                              | Il convie une dame           | 1658   Madrigal (1).       |  |
| 1650                                          | 1643                            | 0991                                            | 1643                           | 1633                           | 1659                          | 1658                                         | 1638                       | 1653                                      | 1641                                     | 1660                         | 1658                                      |                                                                             | 1653                | 1633                                         | 1648                                              | 1649                                    | 1658                                    | 1653                                      | 1639                        | 1660                                      | 1639                                      | 1654                                          |                              | 1656                                                   | 1639                         | 1658                       |  |
| Nouv. rec. Rond.                              | Jardin des Muses.               | Rec. Sercy. V p.                                | Jardin des Muses.              | Rec. Sercy. II p.              | Muse Coquette (B).            | Muses illustres.                             | Rec. d'Octavie.            | Rec. Sercy. 1 p. 2° éd. 1653              | Mėtamorph. franç.                        | Rec. Sommaville.             | Rec. Sercy. IV p.                         | Id. 1 p. 2° ed. 1653                                                        | ld. lp. l· éd. 1633 | ld. II p.                                    | Jard. d'Epitaphes.                                | Eslite Bouts-rimez.                     | Muscs illustres.                        | Rec. Sercy. 1p. 1red. 1653                | Rec. Rondeaux.              | Rec. Sommaville.                          | Muse Coquette (B).                        | Nouv. rec. Loyson.                            |                              | Rec. Sercy. III p.                                     | Rec. Rondeaux.               | Rec. Serey. 1V p.          |  |

(1) Ce madrigal est remplace dans les éditions suivantes par une chanson : L'absence détruit le pouveir

| <u> </u>                                                    |                               |                                                |                                                       |                                             |                             |                              |                       |                                                     |                              | -                            |                            |                               |                             | - :- :-                                       |                               | ~                                           |                                           |                       |                     |                                 | -                                            |                     |                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| nh etaul                                                    | 1663                          |                                                |                                                       | 447                                         |                             |                              |                       |                                                     |                              | 1759                         |                            | 1665                          |                             |                                               |                               | 1558                                        |                                           |                       |                     |                                 |                                              |                     |                          |                                       |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Œuv. galantes.                | Sig. ėdit. post.                               |                                                       | Sig.table:Corneille                         |                             |                              |                       |                                                     |                              | Ed. Saint-Marc.              |                            | Muse Coquette.                |                             |                                               | :                             | Rec. Conrart.                               | 1.13, 4n-1040.                            |                       |                     |                                 |                                              |                     |                          | Sig. table.                           |
| Nom de l'auteur                                             | Cotin.                        | Sarasin.                                       |                                                       | Corneille (Th.).                            |                             |                              |                       |                                                     |                              | Saint-Pavin.                 |                            | Carré.                        |                             |                                               |                               | Métivier.                                   |                                           |                       |                     | La Sablière.                    | D. P.: Du Pelletier.                         |                     |                          | F. O.: Ogier (Fr.).                   |
| Premier vers                                                | Iris dont la grâce m'enehante | Iris dont les beaux yeux dès le premier moment | Sonnet. Iris est jeune et grande, elle a l'air enjoue | Iris, je vay parler, e'est trop de violence | Iris, je vay perdre le jour | Iris, moquons-nous de Silène | Iris ne présumes pas  | Iris, ne vous estonnes pas    De voir que le Soleil | Iris on dit que je vous aime | Iris on fail courir te bruit | Iris, privé de ta présence | Iris quand vous m'avez quitté | Iris quel est votre dessein | Iris que tous les Dieux pour former une Bette | Iris vous disies l'autre jour | Iris (on dit partout que) vous ctes cruelle | Iris, vous m'aimes tendrement             | Isabeau, cœur endurcy | Issu d'Apothicaire  | I'accusois aujourd'huy ma Belle | Jacob, la rhélorique a des Seurs immortelles | Jacques Voir Jaques | Jadis le bonhomme Frette | J'adore égallement la belle Amarillis |
| Titre de la pièce                                           | Air.                          | Le Directeur.                                  | De Mus de Beauvais.                                   | Elėgie (1).                                 | A Iris, St.                 | Raillerie.                   | Gavotte de Batiste.   | A Iris. Epig.                                       | Poulet.                      | Stances.                     | 1661 Impromptu. Virelai.   | Rupture d'amour. Ode.         | A une dame St.              | Sonnet.                                       | Air de Lambert.               | Fermete amoureuse. Epig.                    | Une dame à une de ses amies.<br>Madrigal. | Paroles amoureuses.   | Raillerie (7 vers). | Madrigal.                       | Id.                                          |                     | Epigramme.               | 1638   Sonnet.                        |
| tib este(1, 2)                                              | 1661                          | E633                                           | 1639                                                  | 1660                                        | 0991                        | 1656                         | 1861                  | 1653                                                | 1661                         | 1660                         | 1991                       | 1659                          | 1658                        |                                               | 1661                          | 1659                                        | 1660                                      | 1661                  |                     | 1660                            | 1652                                         |                     | 1661                     | 1638                                  |
| Titre du recueil dans lequel la puèce est anonyme           | Rec. plus beaux vers.         | Rec. Sercy, Ip. 1re cd.                        | Rec. Pottraits. (20)                                  | Rec. Sercy. V p.                            | Rec. Sommaville             | Rec. Sercy. III p.           | Rec. plus beaux vers. | Rec. Sercy. II p.                                   | fd. (prose), Wp.             | Rec. Sercy, V p.             | Rec. div. poèsics.         | Muse Coquette (B).            | Nouv. Cab. Muscs (A).       | Id.                                           | Rec. plus beaux vers.         | Muse Coquette (B).                          | Rec. Sercy. V p.                          | Fine Galanterie.      | Id.                 | Rec. Sercy. V p.                | Rec. Chamb. T. II.                           |                     | Fine Galanterie.         | Muses illustres.                      |

(1) Celte élègie est signée Corneille, mais M. Marty-Laveaux a prouvé qu'elle est de Thomas Corneille et non de Pierre Corneille (Cerneille, Grands écrivains de la

| Rec. Sercy. I p. Ire ed. 1653              | 1653 | Sonnet.                                   | Jadore en mesme temps deux femmes (ou deux beau-     | Gomberville.<br>Mareuil. | T. XXIV. In-4°. Bibl. N. Ms. 12680. |      |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1991 | Gavotte de Le Camus.                      | J'adore sans espoir                                  | B. D. B.: Bacilly.       |                                     |      |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653 | Pour Mile Querelle. St.                   | Vadore un chef-d'æuore parfail                       | ರ                        | Rec. Sercy. II p.                   | 1654 |
|                                            |      |                                           | J'ai Voir J'ay                                       |                          | ,<br>1                              |      |
| Fine Galanterie.                           | 1991 | Paroles amoureuses.                       | J'aimais l'autre jour un berger                      |                          |                                     |      |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1061 | Air de la Sablière.                       | Taime bien quand je suis aimė                        | La Sablière.             | Ed. Walckenaer.                     |      |
| .td.                                       |      | Air de Lambert.                           | J'aime c'est trop celer                              |                          |                                     |      |
| Fine Galanterie.                           | 1661 | Paroles amoureuses.                       | J'aime c'est un grand mal, mais ce n'est pas le pire |                          |                                     |      |
| Id.                                        |      | ld.                                       | J'aime la pelite Morette                             |                          |                                     |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1661 | Air de Le Camus.                          | J'aime Philis plus que ma vie                        |                          |                                     |      |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639 | Désir.                                    | J'aime Philis ta grâce et les appas                  | Ċ.                       | Nouv. rec. Rond.                    | 1650 |
| Rec. Chamh. T. 11.                         | 1652 | La dame fardée.                           | J'aime sur vostre front cette guerrière audace       |                          |                                     |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1991 | Gavotte.                                  | Jaime un Brun depuis un jour                         | Perrin.                  | Œuvres.                             | 1991 |
| Jard. d'Epitaphes.                         | 1648 | du Comte de Toulouse (1222).              | Jamais homme n'eust pû, fust-il Prince ou grand Roy  |                          |                                     |      |
| Rec. Sercy. V p.                           | 1660 | Epigramme.                                | Jamais il n'a senty de ces tendres dèsirs            | Petit.                   |                                     |      |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1991 | Air de Boesset père.                      | Jamais n'auray-je le pouvoir                         |                          |                                     |      |
| Rec. Serey. III p.                         | 1656 | Madrigal.                                 | Papperçois dedans ce Tableau                         |                          |                                     |      |
| Rec. Sommaville.                           | 1660 | 1660 L'avanture d'un Pescheur.<br>Sonnet. | Poscheur. J'apprestois mes filets un jour            | Tristan L'Hermite.       | Vers hėroïques.                     | 1648 |
| Rec. Sercy. IV p.                          | 1658 | A M. L. M D. C. Sonnet.                   | Japprouve ce grand deiiil, ces soupirs et ces larmcs |                          |                                     |      |
| Eslite Bouts-rimez.                        | 1649 | A une Dame. Sonnet.                       | Japprouve qu'une fille ail soin de son Honneur       |                          |                                     | -    |
| Jardin des Muses.                          | 1643 | Sur un menteur. Epig.                     | Jaques pour parler à la mode                         |                          |                                     |      |
| Muses illustres.                           | 1658 | Air.                                      | Jaurois à vous prier Sylvie                          |                          |                                     |      |
| Rec. Sercy. 1 p. 2 ed. 1653                | 1653 | St. amoureuses.                           | I'avois desjà vingt fois veu renaistre l'année       |                          |                                     |      |
| Nouv. rec. Loyson, 1654                    | 1654 | A M. V. Rondeau.                          | Favois droit de prétendre en cette promenade         |                          |                                     |      |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1661 | Sarabande.                                | Javois jure de n'aimer de ma vie                     |                          |                                     |      |
| Id.                                        |      | Gavotte B. D. B.                          | Janois jure l'autre jour                             | B. D. B : Bacilly.       |                                     |      |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653 | Jalousie. St.                             | J'avois la fièvre ardente, et comme en frénésie      | Benserade.               | Œuvres.                             | 1691 |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Lambert. | 1661 | Air de Lambert.                           | Favois rompu (ou brisé) mes fers et juré hautement   | ld.                      | ld.                                 |      |

| Titre du recenil dans lequel la prèce est anonyme | nb stad 21<br>lisuser | Titre de la pièce                       | Premier vers                                                            | Nom de l'auteur     | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est siguée | Date da<br>recueil |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Chamh. T. II.                                | 1652                  | Madrigaux : Le Noir.                    | Juvois seul autrefois le bonheur d'oceuper                              |                     |                                                        |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                        |                       | Air de Lambert.                         | J'avois toujours eaché ma passion extrême                               | Dalibray.           | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4.                        |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 0991                  | Epigramme.                              | Javotte l'on dit que ''' (Maueroix)                                     | D. M. : Mancroix.   | Ed. Walckenaer.                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B).                             | 1658                  | Envoyant un romant à Philis.<br>Sonnet. | J'ay beau jurer, j'ay beau vous dire                                    | Saint-Pavin.        | Ed. Paulin Paris.                                      | 1861               |
| Rec. Sercy (prose .V p. 1663                      | 1663                  | Billet galant (prose et vers).          | J'ay bien du chagrin mon aimable Célimène                               |                     |                                                        |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                        |                       | Air.                                    | J'ay brisè, pour suivre Sylvie                                          | Beys (Ch.).         | Œuv. poét.                                             | 1652               |
| ld.                                               |                       | Gavotte de Batisto.                     | J'ay eent fois, Beauté eruelle                                          | Molière.            | L'ap. P. Lacroix.                                      |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660                  | L'Vealiscret. St.                       | J'ay contrefait le sage autant que tous les Hommes                      | H. (D'Hesnault ?)   |                                                        |                    |
| Id. IV p.                                         | 1658                  | Air.                                    | J'ay cru, Climène    En quittant ees lieux                              |                     |                                                        |                    |
| Muse Coquette (A).                                | 1659                  | Les formes coquettes. Son-<br>net.      | Les fommes coquettes. Son- J'ay de la peine à croire qu'une Fennne net. |                     |                                                        |                    |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 165.4                 | 1654 Caprice.                           | J'ay, Dieu merci, le cœur en liberlé                                    |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                | 1656                  | Elėgie.                                 | J'ay failly, je l'advouë, adorable Uranie                               | Menage.             | Miscollanea.                                           | 1652               |
| Muse Coquette (B).                                | 1689                  | Repentir amourcux. Epig.                | J'ay fuit bien des væux autrefois                                       | Métivier.           | Pièces diverses.                                       | 1668               |
| Rec. Serey. V p.                                  | 1660                  | Elégie.                                 | J'ay fait ce que j'ay pu pour ne vous plus aimer                        |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. I p. 1re ed.                          | 1633                  | Sur Job et Uranie (sonnets).<br>Epig.   | et Uranie (sonnets). Fay grand peur qu'en cette avanture                |                     |                                                        |                    |
| Jard, d'Epitaphes.                                | 1648                  | de Saladin (1194).                      | J'ay joint plusieurs Climats au Sceptre que je porte                    |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660                  | PourleP.                                | D. C. (Pr.de Condé). J'ay le eœur comme la naissance                    | Le Laboureur.       | Portef. d'un hom. 1765                                 | 1765               |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1654                  | A Mue D. Quatrain.                      | J'ay le feu dans le sein, j'ay le feu sur la lèvre                      | D.P.: Du Pelletier. |                                                        |                    |
| Rec. plus beaux vers.                             | 1991                  | Air de Lambert.                         | J'ay longtemps balaneė                                                  |                     |                                                        |                    |
|                                                   |                       |                                         | J'ayme Voir J'aime                                                      |                     |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. I p. 1 ** éd. 1653                    | 1653                  | Sonnet.                                 | Fay perdu mon proces, adorable Climène                                  |                     |                                                        |                    |
| .pq                                               |                       | 1d.                                     | J'ay plaint, j'ay soupire sous les douces alleinles                     |                     |                                                        |                    |
| Id. 2° éd. 1653                                   | 1653                  | Madrigal,                               | J'ay pousse des soûpirs, j'ay répandu des larmes                        | Segrais.            | Diverses poèsies.                                      | 1658               |
| Id. 1 ** ed. 1653                                 | 1653                  | Id,                                     | J'av vris vostre eventail. Madame                                       | M. : Montreuil.     | Œuvres.                                                | 1666               |

Cette pièce est de Linières, car il est question de Senlis où Linières avait une maison de campague.
 Ces stances out été attribuées au cours de l'impression.

| fitte du recueil<br>dans lequel la piece<br>est anonyme | the etall 3: | Trire de la pièce                           | Premier vers                                                                     | Nom de l'auteur<br>5         | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Rec. Servy. II p.                                       | 1653         | Epigramme.                                  | Jean et Paul ayant fait ripaille                                                 | D. M : Maucroix.             | Ed. Walckenaer.                                             |         |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630         | Contre un pédant.                           | Jean fesse le pédant Hortense                                                    |                              |                                                             |         |
| Jardin des Muses.                                       | 1643         | Epigramme                                   | Jean fut si fasché, comme on dit                                                 |                              |                                                             |         |
| Nouv. rec. Chamb. (3°                                   | 1653         | Id.                                         | Jeanne a l'humeur de sa mère                                                     |                              |                                                             |         |
| Jardin des Muses.                                       | 1673         |                                             | Trad : épig. de .l Du Bellay.                                                    |                              |                                                             |         |
| Id.                                                     |              | Sur une punaise. Epig.                      | Jeanne quand vous viendres ches nous                                             |                              |                                                             |         |
| Id.                                                     |              | Contre un babillard, 1d.                    | Jean ressemble à l'ècho des bois de Babylone                                     |                              |                                                             |         |
| .14.                                                    |              | Sur un pauvre poète 1d.                     | Jean si criminel est le poète                                                    |                              |                                                             |         |
| ld.                                                     |              | Contre un poétastre. 1d.                    | Jean tu l'es donné le plaisir                                                    | Conseiller de Tou-<br>louse. |                                                             |         |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658         | Epistre.                                    | Je bois de l'eau que j'ay puisée                                                 | M.: Patris.                  | Rec. Conrart. T. XXIV, in-4.                                |         |
| Id. 111 p.                                              | 1656         | Madrigal.                                   | Je brave quelquefois ma fière Destinée                                           | D. M : Montreuil.            | Œuvres.                                                     | 1666    |
| Rec. plus beaux vers. 1261                              | 14:61        | Air de Moulinié.                            | Je cache si bien ma douleur                                                      |                              |                                                             |         |
| Muses illustres.                                        | 1638         | Le certificat amoureux Elégie.              | Je certifie à tous que l'aimable Claudine                                        | S.: Sève.                    |                                                             |         |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1656         |                                             | Description de Berny, poème Je chante les beautes de Philis, toutefois héroïque. |                              |                                                             |         |
| Rec. Portraits (2°).<br>T. II.                          | 1659         | De la voix d'Iris.                          | Je chante les beautes d'une Voix non pareille                                    | Perrault (Ch.).              | Rec. div. ouvr.                                             | 1675    |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991         | Air de la Barre.                            | Je cherche les Forests, je n'aime plus la Cour                                   |                              |                                                             |         |
| Muse Coquette (A).                                      | 1659         | Triolets.                                   | Je chèris l'Infante Philis                                                       |                              |                                                             |         |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660         | Sonnet perdu au jeu.                        | Je cheris ma défuite, et mon destin m'est doux                                   | Corneille (P.).              | Sig. table.                                                 |         |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658         | Sur un pet (Sonnet).                        | Je confesse, belle Sylvie                                                        |                              |                                                             |         |
| Rec. Sercy. I p. 1" ed. 1653                            |              | Madrigal.                                   | Je connois à quel poinct vostre esprit est discret                               | Montreuil.                   | Sig. édit. post.                                            |         |
| ld. 11 p.                                               | 1653         | 1653 Le Narcisse.                           | Je consacre Julie un Narcisse à la glotre                                        | Montausier (de).             | Guirl, de Julie.                                            |         |
| Rec. Sercy (prose).<br>V p.                             | 1663         | Lettre à M. le Marq. de C. (prose et vers). | Je croirois ne répondre pas dignement                                            |                              | I                                                           |         |

| Nouv. rec. bons vers.   1646   Stances (1) | 1646  |                                                                       | Je eroyois t'Amour a son nom                                                                                       |                   |                       |      |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| Muses illustres.                           | 1658  | A Philis, Madrigal.                                                   | Je croy Philis ce que vous m'avez dit                                                                              | Boileau (Gilles). | Œuv. posth.           | 1670 |
| Rec. div. poésies                          | 1661  | Sonnet (bouts-rimés).                                                 | Je eroy que désormais j'embrasserai le froc                                                                        |                   |                       |      |
| Nouv. rec. Loyson.                         | 1654  | A un vieillard. Sonnet.                                               | Je eroy que vous m'aimez, la preuve en est eertaine                                                                |                   |                       | _    |
|                                            |       | Air.                                                                  | Je goustois eent mille douceurs                                                                                    | Sarasin,          | Rec. p. beaux vers.   | 1661 |
| Rec. Chamb. T. II.                         | 1652  | Quatrain.                                                             | Je languis dans les fers d'une jeune merveille                                                                     | Benserade.        | Œuvres.               | 1697 |
| Rec. Sercy. 1V p.                          | 1658  | A Bhile St                                                            | To Jungiis drugging fore at is more none dim                                                                       |                   |                       |      |
| Nouv. Cab. Muses (B)                       | 1658  | A Lunis, Ot.                                                          | or anything name one fore at few or ones after                                                                     | oarasın.          |                       |      |
| Fine Galanterie.                           | 1661  | Paroles amoureuses.                                                   | Je languis d'une tristesse                                                                                         | -24               |                       |      |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                 | 1658  | L'heureuse<br>net.                                                    | constance. Son- Je la vis; mais à Dieux! quelle fut eatle veuë                                                     | Du Perret.        | Poésies.              | 1656 |
| Eslite Bonts-rimez.                        | 1649  | Pour une femme. Sonnet.                                               | Je la voy tous les jours la quenoüille au eosté                                                                    |                   |                       |      |
| Rec. d'Octavie.                            | 1658  | Le Songe agréable. Sonnet.                                            | Je l'ay veu cette nuit, le pourra-t-on bien eroire?                                                                | Berthelot.        | Soupirs amour.        | 1646 |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639  | Résolution                                                            | Je le diray, je ne puis plus me taire                                                                              | D. R.: Des        | Nouv. rec. Rond. 1650 | 1650 |
| Fine Galanterie.                           | 1661  | Sonnet fait par une More qui<br>estoit à feue Mad. la Prin-<br>cesse. | Sonnet fait par une More qui   Je le dis franchement, je n'ay veu qu'un seul jour estoit à feue Mad. la Princesse. | neaux (:)         |                       |      |
| Rec. Chamh. T. II.                         | 1652  | Rép. aux<br>verses c                                                  | madrigaux de di-                                                                                                   |                   |                       |      |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639  | Vengeance amoureuse.                                                  | Je le feray punir, ee faux amant                                                                                   | Baro.             | Nouv. rec. Rond. 1650 | 1650 |
| Jardin des Muses.                          | 1643  | A un malade. Epig.                                                    | Je me meurs de eette avanture                                                                                      |                   |                       |      |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1661  | Gavotte.                                                              | Je me meurs, ma belle Cloris                                                                                       | M.                |                       |      |
| Fine Galanterie.                           | 1661  | Rép. à un ami. Quatrain.                                              | Je me moque de la mêmoire                                                                                          |                   |                       |      |
| Nouv. rec. Rond.                           | 1650  | Il se plaint de sa dame                                               | Je me rends importun, Bélise                                                                                       |                   |                       |      |
| Rec. Sercy. IV p.                          | 1658  | Stances.                                                              | Je m'estois résolu de souffrir sans le dire                                                                        | Sarasin.          | Nouv. Œuvres.         | 7/91 |
| ld. Ill p.                                 | 1656  | Epigramme.                                                            | Je m'estonnois que ee Breton                                                                                       |                   |                       |      |
| Rec. plus beaux vers. [1661]               | 1991  | Air.                                                                  | Je meurs d'amour pour la belle Climène                                                                             |                   |                       | -    |
| Rec. Serey. IV p.                          | 1658  | Chanson.                                                              | Je meurs pour vous et jusques au cereueil                                                                          |                   |                       |      |
| Id. II p.                                  | 1653  | 1653 L'Anémone.                                                       | Je m'osfre à vous, belle Julie                                                                                     | Montausier (de).  | Guirl, de Julie.      |      |
| (1) Il est question dao                    | s ces | (f) Il est question daos ces stances, de Nantes et de Mad. de Rhodon. | Rhodon.                                                                                                            |                   |                       |      |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nh statt<br>Tronteer | Titre de la pièce<br>3                                 | Premier vers                                                                                                                                                              | Nom de l'auteur                       | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | nb eate du<br>lieusea |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639                 | Constance amourense.                                   | Je mourvay bien content Climène                                                                                                                                           | G. H.: Germain<br>Habert de Cérisy(?) | Nouv. rec. Rond.                                       | 1650                  |
| Rec. Sercy. II. p.                                      | 1653                 | Epigramme (p. 207) (1).                                | Je mourray de trop de désirs                                                                                                                                              | C : Cérisy (de).                      |                                                        |                       |
| ld. IV p.                                               | 1658                 | Sur un commencement d'a-<br>mour, St.                  | Je n'aime pas encor, et si je ne me trompe                                                                                                                                | Cérisy (de).                          | Rec. Sercy. V p. 1660                                  | 1660                  |
| Nouv. Cah. Muses (B).                                   | 1658                 | Lettre d'Estraine (prose et vers).                     | Je n'avois que deux choses                                                                                                                                                |                                       |                                                        |                       |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1656                 | Sonnet.                                                | Je n'ay jamais rien veu si digne de l'hommage                                                                                                                             |                                       |                                                        |                       |
| ld. 11 p.                                               | 1653                 | UHyacinthe.                                            | Je n'ay plus de regrel à ces armes fameuses                                                                                                                               | Rambouillet<br>(Marq. dc).            | Guirl. de Julie.                                       |                       |
| ld. IV p.                                               | 1638                 | A M. Hoteman, capar. Epitre.                           | Je n'ay point le dèsir de paroistre à l'Armée                                                                                                                             | L.: Linières.                         |                                                        |                       |
| ld. V p.                                                | 1660                 | Madrigal.                                              | Je n'ay rien vu d'approchant d'elle                                                                                                                                       | D. M.: Montreuil.                     | Œuvres.                                                | 1666                  |
| ld. III p.                                              | 1656                 | Id. (à Mad. de la Fodrière).                           | Id. (à Mad. de la Fodrière).                                                                                                                                              | ld.                                   | Id.                                                    |                       |
| Rec.Sercy(prose), Vp.                                   | 1663                 | Les combats ou le triomphe d'amour.                    | Je ne chante point les combats                                                                                                                                            |                                       |                                                        |                       |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              | 1991                 | Air de Lambert.                                        | Je ne connois que trop que j'aime                                                                                                                                         |                                       |                                                        |                       |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658                 | Response à la lettre de<br>change: Illustre Amarillis. | Je ne connus jamais le change                                                                                                                                             |                                       |                                                        |                       |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                 | Air.                                                   | Je ne crains plus vos injustes rigueurs                                                                                                                                   |                                       |                                                        |                       |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658                 | Excuse à Bérénico.                                     | Je ne croy pas, beaux yeux, vous faire une injustice                                                                                                                      |                                       |                                                        |                       |
| Métamorph. franç.                                       | 1641                 | La Méduse, pour M. de Nan-<br>çay.                     | Je ne croy pas, Nançay, qu'entre tous les plaisirs                                                                                                                        |                                       |                                                        |                       |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639                 | II soupçonne une dame                                  | Je ne dis pas que sans distinction                                                                                                                                        | Malleville.                           | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1650                  |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 10 éd.                               | 1653                 | Sonnet.                                                | Je ne la veux point voir, cetle rare merveille                                                                                                                            |                                       |                                                        |                       |
| ld, ·                                                   |                      | Stances.                                               | Je ne le puis nier, vostre vertu sévère                                                                                                                                   | Montreuil. Maucroix.                  | Sig. éd. post.<br>Rec. Conrart. T.<br>XXII, in-4.      |                       |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639                 | A M. L. M. D. R. (Le M. de<br>Rambouillet).            | Je ne le puis sousfrir aucunement                                                                                                                                         | Ch : Chapelain.                       | Nouv. rec. Rond.                                       | 1650                  |
| (1) Cette épig, qui n'e                                 | est pas              | à la table, figure aussi dans les C                    | (1) Cette épig, qui n'est pas à la table, figure aussi dans les Guvres de Benserade (Paris 1657) et dans les Poésies de Charleval (éd. Saint-Marc, 1759). Elle est signée | Charleval (ed. Saint-                 | Marc, 1759). Elle est                                  | signée                |

|                                                 | 1697<br>1661                            | 1759                                            |                                                |                                       |                               |                                                | 1653                                        |                                                   | 1665                                      |                               |                                 |                                | 1650                                                                          |                             |                                                | 1650                                    | 1663                                  |                                      |                                                |                                                                               |                                                |                                         |                                       | 1665                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | Œuvres.<br>Id.                          | Ed. Saint-Marc.                                 |                                                |                                       |                               |                                                | Rec. Sercy, I p.                            | 1r° éď.<br>Sercy.<br>3° éď.                       | Muse Coquette.                            |                               | Ed. Walckenaer.                 |                                | Nouv. rec. Rond.                                                              |                             |                                                | Nouv. ree. Rond.                        | Muse Coquette.                        | Rec. Conrart.<br>T. XVIII. In-4.     |                                                | Sig. ed. post.                                                                | Sig. table.                                    |                                         |                                       | Muse Coquette.   1665                     |
|                                                 | B.: Benserade.                          | C.: Charleval.                                  |                                                |                                       |                               |                                                |                                             | C (sig. table). R. C. Id.                         | Colletet (Fr.).                           | CI : Colletet (Claudine).     | D. M.: Mauereix.                |                                | Voiture.                                                                      |                             | D. P.: Du Pelletier.                           | и г. г.                                 | Gontard.                              | M. D. M.: Mon-<br>tausier (de).      | A. B. Boisrobert.                              | Cotin.                                                                        | F. O.: Ogier (Fr.).                            |                                         |                                       | Gontard.                                  |
| Je ne me pluindray plus des ennus de l'avsence. | Je ne murmure pas, infidelle Uranic     | Je n'en mentivay point, et ma tristesse extrême | Is n'en parleray plus, bien que mon mal empire | Je n'en puis plus supporter davantage | Je ne puis bien vous exprimer | Je ne puis èviter    Ccs yeux qui font quitter | Je ne puis exprimer les peines que j'endure | Je ne puis plus cacher le beau fcu qui m'enflamme | Je ne puis plus caeher ma passion extrême | Jo ne puis plus fuire do rimo | Ic ne puis sans estre jalou $x$ | Je ne puis vous dire, ma Belle | Rép. au rond : Je no sçaurois   Je ne sçaurois faire eas d'un amant vous dire | Je ne sçaurois m'en exeuser | Je ne senurois qu'en dire alors que je conçois | Je ne sçaurois souffrir tant de martyre | Je ne sgnurois voir passer ce jour-cy | Je ne sçaurois vous dire asseurement | Je ne sçay pas encore, Philis, si je vous aime | Ie ne sçay quel astre envieux                                                 | Je ne sçay quel Démon dans mon courage inspire | Je ne sçay quel esprit possède Dorimène | Je ne sçay quoy me trouble le cerveau | Je ne sçuy quoy vous rend si fort aimable |
| 1658   Sonnet.                                  | Sur l'amour d'Uranie avec<br>Philis St. | Stances,                                        | Air de Lamberl.                                | Rondeau redoublé.                     | Air de Cambefort.             | Sarabande de Chaney.                           | Sonnet.                                     | A M. M. Sonnet.                                   | L'amour naissant. Sonnet.                 | Air.                          | Epigramme                       | Madrigal.                      | Rép. au rond : Je ne sçaurois<br>vous dire                                    | Epigramme.                  | Sur Vaugelas.                                  | 1639 Pour une dame.                     | Rondeau.                              | 1639 Inquiétudo.                     | Amour naissant. St.                            | Pour la maladie (petite vérole)<br>de Mªº de R. (Marguerite<br>de Hohan). St. | Sounet.                                        | La fille innocente. Caprice.            | 1650 Pour une dame                    | Id.                                       |
| 1658                                            | 1656                                    | 1658                                            | 1991                                           | 1630                                  | 1991                          |                                                | 1653                                        |                                                   | 1639                                      | 1658                          | 0991                            |                                | 1639                                                                          | 1652                        |                                                | 1639                                    | 1639                                  | 1639                                 | 1653                                           | 1653                                                                          | 1638                                           | 1652                                    | 1630                                  |                                           |
| Rec. Serey. IV p.                               | ld. III p.                              | Id. IV p.                                       | Rec. plus beaux vers.                          | Nouv. rec. Rond.                      | Rec. plus beaux vers.         | Id.                                            | Rec. Sercy. I p. 1" éd.                     | , Id.                                             | Muse Coquette (A).                        | Muses illustres.              | Rec. Sercy. V p.                | ſd.                            | Rec Rondeaux.                                                                 | Rec. Chamb. T II.           | Id.                                            | Rec. Rondeaux                           | Muse Coquette (A).                    | Rec. Rondeaux.                       | Rec. Sercy, I p. 2° ed.   1653                 | Id II р.                                                                      | Muses illustie.                                | Rec. Chamh. T. II.                      | Nouv. rec. Rond.                      | ld.                                       |

| Titre du recueil                           |      |                                              |                                                                                          |                                  |                | np              |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| dans lequel la pièce<br>est anonyme        | Date | Titre de la pièce                            | Premier vers                                                                             | 'auteur                          | 99             | - Date<br>геспе |
|                                            |      | 72                                           | -                                                                                        | 0                                |                | -               |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1991 | Air.                                         | Je ne sens pas, Philis, une peine légère                                                 |                                  |                |                 |
| Nouv. rec. Chamh. (3°)                     | 1633 | Sur la mort de N'. Sonnet.                   | Je n'espère plus rien, c'est en vain qu'on essaye                                        | Cotin                            | Rec. Conrart.  | 1653            |
| Rec. Sercy, II p.                          | 1633 | A.M. D. P. qui se plaignoit<br>de Paris. St. | A. M. D. P. qui se plaignoit Je n'estois point captif d'Iris ni d'Amarille de Paris. St. | I D. I: Laffé-<br>mas (abbé de). | Sig. table.    |                 |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1661 | Air.                                         | Je ne suis pas fucile à prendre                                                          |                                  |                |                 |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653 | Sonnet.                                      | Je ne suis plus d'humeur à vous faire la cour                                            |                                  |                |                 |
| Rec. d'Octavie.                            | 1658 | La colèro mal fondée. Sonnet.                | Je ne te pensois pas d'une humeur si hautaine                                            | Berthelot.                       | Soupirs amour. | 1646            |
| Nouv. rec. Rond.                           | 1650 | Pour une dame                                | Je ne tiens rien de ces fuscheux esprits                                                 |                                  |                |                 |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1991 | Air de Lambert.                              | Je ne veux pas au réeit de ma peine                                                      |                                  |                |                 |
| Rec. Serey, V p.                           | 1660 | Madrigal                                     | Je ne veux plus devoir à des gens comme vous                                             | Corneille (P.).                  | Sig. table.    |                 |
| Jardin des Muses.                          | 1643 | Vers d'un amphibie                           | Je ne veux plus la messe fréquenter                                                      |                                  |                |                 |
| Rec. Serey. III p.                         | 1636 | Les Visions. Au Mar.<br>Gramont.             | de Je ne vous écris point non faute de mémoire                                           |                                  |                |                 |
| Rec. Chamh. T. II.                         | 1652 | Rimes en ure.                                | Je n'iray point vous voir n'ayant point de monture                                       |                                  |                |                 |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639 | Rondeau redoublé.                            | Je n'oserois, j'ai trop peu de courage                                                   |                                  |                |                 |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1991 | Air de Martio.                               | J'entends la voix de la belle Climène                                                    |                                  |                |                 |
| Fine Galanterie.                           | 1661 | Paroles amoureuses.                          | I'entends le cog qui chante                                                              |                                  |                |                 |
| Rec. Portraits (2º).                       | 1639 |                                              | de la Princ. de Valois (prose J'entreprends de vous peindre et vers).                    | Bouillon.                        | Œuvres.        | 1663            |
| Rec. Sommaville.                           | 1660 | Sarabande.                                   | Fentretiens ces forests, je cote mon martyre                                             | Beys (Ch.).                      | Œuv. poét.     | 1652            |
| Eslite Bouts-rimez.                        | 1649 | D'un homme libre. Sonnet.                    | Je parle mal d'amour, il le faul confesser                                               |                                  |                |                 |
| Rec. Sercy. V p.                           | 1660 | Rondeau.                                     | Je pense, à vous voir lant d'attrails                                                    | Corneille (P.).                  | Sig. table.    |                 |
| Muses illustres.                           | 1658 | Sonnet.                                      | Je pensois bien trouver de la docilité                                                   | F. O. : Ogier: (Fr).             | ſď.            |                 |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658                 | 1658 | Stances.                                     | Je pensois me remettre en grâce                                                          |                                  |                |                 |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653 | Sonnet.                                      | Je perds la liberté dedans un doux servage                                               |                                  |                |                 |
| 1d. l p. 1rr éd.                           | 1653 | A. S. F. M. Epig.                            | Je perds mon temps et mes discours                                                       | S. F. R. C.                      |                |                 |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Mollier. | 1661 | Air de Mollicr.                              | Je pleuve, ic me plains, et je sousfire un marture                                       |                                  |                |                 |

|   |      |                                      |                                                    | au noble trio qui est signée La Calprenède dans l'éd. de 1662. | re d'Achante au noble trio qui est                                      | la letti | (1) Ce sonnet termine la lettre d'Achante |
|---|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
|   |      |                                      |                                                    | Je soustre assez de vostre indisférence                        | Rec. plus beaux vers.   1661   Air de Lambert (p. 93).                  | 1661     | Rec. plus beaux vers.                     |
|   |      |                                      |                                                    | Je sousfre Voir Je sens                                        |                                                                         |          |                                           |
|   | 1651 | Œuvres.                              | Théophile.                                         | Je songeois l'autre jour que Philis revenuë                    | Sounet.                                                                 | 1654     | Nouv. rec. Loyson.                        |
|   |      |                                      |                                                    | Je songeois cette nuil que nuï entre deux draps                | Sur un songe.                                                           | 1650     | Nouv. rec. Rond.                          |
|   |      |                                      |                                                    | Je sers unc jeune indocile                                     | La Volage.                                                              | 1653     | Rec. Sercy. II p.                         |
|   | 7801 | Cavres.                              | D Deuseraue.                                       | oe seus fou de souffre/ une extreme nouveur                    |                                                                         | 1658     | Muses illustres.                          |
|   | 207  | The service                          | Donogrado                                          | To now (m) to conflict and entities desired                    | Madrigal.                                                               | 1658     | Rec. Sercy. IV p.                         |
|   |      |                                      |                                                    | Je sens que mon chagrin se passe                               | ld.                                                                     |          | Id.                                       |
|   |      |                                      |                                                    | Je sens pour vous depuis un jour                               | Paroles amoureuses.                                                     | 1661     | Fine Galanterie.                          |
|   | 1665 | Muse Coquette.                       | Colletet (Fr).                                     | Je sens pour toy la nuit, le jour                              | Courante figurée.                                                       | 1639     | Muse Coquette (B).                        |
|   |      |                                      |                                                    | Je sçay vostre malice                                          | Paroles amoureuses.                                                     | 1991     | Fine Galanterie.                          |
| _ |      | Ed. Walckenaer.                      | Maucroix.                                          | Je sęay qu'avee toute franchise                                | Epigramme.                                                              | 1652     | Rec. Chamb. T. II.                        |
|   |      | Sig. table.                          | M. la M. de L. L.:<br>La Luzerne<br>(Marquise de). | Je sçay bien, sçavant Colletet                                 | A M. Colletet le père.                                                  | 1658     | Muses illustres.                          |
|   |      |                                      | G. D. T.                                           | Je sçay bien que tu n'aimes pas                                | A M. F. M. Dixain.                                                      | 1653     | Nouv. rec. Chamb. (3°) 1653               |
|   |      | Sig. édit. post.                     | C.: Gilbert.                                       | Je sçay bien l'art d'aymer, mon illustre Maistresse            | L'Art d'aymer. A Olympe.                                                | 1653     | Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed. 1653             |
|   |      |                                      |                                                    | Je sçais Voir Je sçay                                          |                                                                         |          |                                           |
|   |      |                                      |                                                    | Je resvois au bord de la Seine                                 | Le rendez-vous. Sonnet.                                                 | 1658     | Nouv. Cab. Muses (B). 1658                |
|   |      |                                      |                                                    | Je ressentois d'amour la blessure profonde                     | Fable de l'épée. Sonnet.                                                | 1641     | Métamorph. franç.                         |
|   | 1646 | Poésies.                             | Gombauld.                                          | Je répons aux beaux vers de vostre belle dame                  | Epigramme.                                                              | 1660     | Rec. Sercy. V p.                          |
|   | 1668 | Pièces diverses.                     | Métivier.                                          | Je reconnois bien à mon cœur                                   | Le retour favorable.                                                    | 1659     | Muse Coquette (B).                        |
|   |      |                                      | C.: Colletet<br>(Claudine).                        | Je reçois avec allégresse                                      | Rép, aux vers de M. L. B. D.<br>(le baron d'An**)                       | 1658     | Muses illustres.                          |
|   |      |                                      |                                                    | Je prends congé de vous, ou plusiót de moy-même                | Le départ, Sonnet,                                                      | 1659     | Muse Coquette (A).                        |
|   |      | Sig. table, éd. post.                | Benserade.                                         | Je prends congé de vous, mes fidelles Compagnes                | L'adieu de M <sup>ue</sup> de (Neuillan)<br>aux filles de la Reine. St. | 1653     | ld. l p. f. ed.                           |
|   |      |                                      | La Calprenède.                                     | Je prends avec plaisir Poccasion au poil                       | ld.(1)                                                                  |          | Id.                                       |
|   | 1656 | Poésies diverses.<br>Ed. Saint-Marc. | Colletet (G.).                                     | Je possède, il est vray, des maisons à la ville                | Sonnet.                                                                 | 1653     | Rec. Sercy. II p.                         |

| Titre du receuil<br>dans lequel la piece<br>est anonyme | the date du | Titre de la pièce                                                                        | Premior vers                                                                   | Nom de l'auteur     | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | nh etal.<br>Lienser |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nouv. rec. 1 oyson.                                     | 1657        | A Mile de''' Quatrain.                                                                   | Je souffre plus que toy, pour c'extrêne langueur                               | D. P.; Du Pelle-    |                                                             |                     |
| Rec. Semmaville.                                        | 1660        | Sound & TAmour.                                                                          | Je souhuittois d'nimer, puissant Maistre des Dieux                             | Beys (Ch.).         | (Euv. poét.                                                 | 1652                |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1536        | Air. (sur M#s tierlier).                                                                 | Je soupive en chantaut                                                         |                     |                                                             |                     |
| Nouv, rec Loyson.                                       | 1054        | Le retour de l'uel. St.                                                                  | J'estois allè dedans ces lieux                                                 | Dassoucy.           |                                                             |                     |
| Rec. Servy. (prose)<br>V. p.                            | 1663        | Rép. à Mile D., (prose et vers).                                                         | Rép. à M <sup>u.</sup> D., (proso et ver.).   Testois asses récompense Ma-lame |                     |                                                             |                     |
| Muses illustres).                                       | 1658        | Le portrait builèsque de la<br>Médecine,                                                 | Pestois dans mon lit abatu                                                     | Tristan l'Ilermite. | D'après M. Ber-<br>nardin,                                  |                     |
| Rec. Poctavie.                                          | 1638        | Sonnet en bouts-rimez.                                                                   | J'estois Roy de mes sens, quand ce cruel Amour                                 |                     |                                                             |                     |
| Metamorph, franç.                                       | 1631        | Le Caméléon, Sonnet.                                                                     | Testois un courtism dont l'esprit asses sage                                   |                     |                                                             |                     |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650        | Declaration d'amour,                                                                     | Je suis à vous dire une chose                                                  |                     |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1633        | Rondeau.                                                                                 | Je suis à vous voir tousjours faire                                            | Montrenil.          | (Euvres                                                     | 1666                |
| Ree. Chamb. T. 11.                                      | 1652        | Madrigaux sur le gris de lin.                                                            | Je suis ayné de tout le monde                                                  |                     |                                                             |                     |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              |             | Air.                                                                                     | Je suis blessé de mille dards                                                  |                     |                                                             |                     |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 1678        | du Sultan Sélim 1er (1519).                                                              | Je suis ce grand Sclim, le vainqueur de la terre                               |                     |                                                             |                     |
| Muse Coquette (A).                                      | 1659        | Pour une Brune. Air.                                                                     | Je suis charmė d'une Brune                                                     |                     |                                                             |                     |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660        | Chanson.                                                                                 | Je suis content, malgré la tyrannic                                            | Chandeville.        | Rec. Chamh. T. 11. 1632                                     | 1652                |
| Rec. Sercy. 1 p. 11 cd. 1653                            | 1653        | Epig. (Du Laurens, médec.).                                                              | Je suis contraire aux sentimens                                                |                     |                                                             |                     |
| Id. IV p.                                               | 1638        | Sonnet.                                                                                  | Je suis depuis longtemps dèvoré d'une slamme                                   |                     |                                                             |                     |
| Nouv. rec. bons vers.                                   | 1646        | Le poëte constipé. Sonnet.                                                               | Je suis depuis trois jours collé (ou eloué) sur un sonnet   C.; Colletet (G.). | C.; Colletet (G.).  |                                                             |                     |
| Ree. Chamh, T. 11.                                      | 1652        | Sur le livre: Le jardinier<br>françois.                                                  | livre: Le jardinier Je suis de tous les jardiniers                             |                     |                                                             |                     |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              | 1661        | Air.                                                                                     | Je suis en doute si Mélite                                                     |                     |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653        | Epigramme.                                                                               | Je suis en extrême soucy                                                       | Sc.                 | Sig. table. 2• ėd.                                          | 165/4               |
| Rec Portraits(20).T.II. 1639                            | 1659        | de M. de Beuvron.                                                                        | Je suis grand, blond, d'huneur bigearre                                        |                     |                                                             |                     |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                              | 1658        | Sur la mort de M. le premier Je suis illustre de naissance<br>Président (de Plessis Bel- | Je suis illustre de naissance                                                  |                     |                                                             |                     |

| Rec. Sercy. IV p.   1658   Jalousie.                                                                   | 1658         | Elégie.                                                           | Je suis jaloux, Ammle, et dans ma jaiousie                                  |                          |                                                      | r    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------|
| Rec. Portraits (2°) T.11. 1659                                                                         | 1659         | De M <sup>110</sup> de Milac.                                     | Je suis jeune petite et brune.                                              |                          |                                                      |      |
| Rec. Chamb. T. II. 1632                                                                                | 1652         | Sur le Vert, Madrigal.                                            | Je suis la couleur gloricuse                                                |                          |                                                      |      |
| Rec. Sercy. 11 p.                                                                                      | 1653         | L'Amaranthe.                                                      | Je suis la steur d'Amour qu'Amuranthe on appelle                            | G.: Gombauld.            | Guirl. de Julie.                                     |      |
| Nouv rec. Chamh.(3%)                                                                                   | 1653         | Scnnet.                                                           | Je suis le mieux traitté de l'amoureux empire                               |                          | 1                                                    |      |
| Rec. Sercy, 1 p. 1re éd. 1633                                                                          | 1653         | Sur des vers à soye. St.                                          | Je suis le vray Phænix qui renaist de sa cendre                             | C.: Pellisson.           | Euv. diverses.                                       | 1735 |
| Id. V p.                                                                                               | 1660         | Enigme.                                                           | Je suis natif des Païs-Bas                                                  |                          |                                                      |      |
| Muse Coquette (A).                                                                                     | 1659         | Sur un saphir retrouvé. St.                                       | Je suis plus heureux qu'un Roy                                              | ,                        |                                                      |      |
| Rec. Rondeaux.                                                                                         | 1639         | A Mrs d. B. A. et A.                                              | Je suis prest de suivre vos pas                                             | Montreuil.               | Nouv. rec. Rond. 1650                                | 1650 |
| Rec. Sercy. I p. 110 ėd. 1653                                                                          | 1653         | Sur un portrait. Sonnet.                                          | Je suis pris dans la toille, et ne m'en puis tirer                          | Prade (de).              | Œuv. poétiq.                                         |      |
| Rec. Rondeaux.                                                                                         | 1639         | Rondeau.                                                          | Je suis ravy qu'un Roy si bon                                               |                          |                                                      |      |
| Muse Coquette (A).                                                                                     | 1659         | A Celimène, Rondeau.                                              | Je suis si froid, diles-vous, Célimène                                      | Colletet (Fr).           | Muse Coquette T.11 1665                              | 1665 |
| Rec. Chamlı. T. II.                                                                                    | 1652         | Le Blanc. Madrigal.                                               | Je suis une couteur divine                                                  |                          |                                                      |      |
| Rec. Chamh. (5°).                                                                                      | 1654         | Air de Cour.                                                      | Je suis un galland à la mode                                                |                          |                                                      |      |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 · ed 1653                                                                           | 1653         | Virelay, (Jouissance) (1)                                         | Je suis vainqueur d'une nuistresse                                          | Des Barreaux.            | Rec. Conrart<br>(145 B. L.).                         |      |
| Id.                                                                                                    |              | L'ombre de Daphnis à Damon. Je t'avois bien dit que ma vie<br>St. | Je l'avois bien dit que ma vie                                              | Chapelle,<br>Lager,      | Ed. Saint-Marc.<br>Bibl. N <sup>1</sup> e. Ms. 12680 | 1755 |
| ld. Ill p.                                                                                             | 1656         | Stances amoureuses.                                               | Je l'ay eent fois, Cloris, juré que je l'adore                              | G. B.: Boileau (Gilles). |                                                      |      |
| Muse Coquette (A).                                                                                     | 1659         | Contre un Beuveur<br>Sonnet.                                      | d'eau. Je te l'ay dit cent fois, infime Bewew d'eau                         |                          |                                                      |      |
| Rec. Sercy. III p.                                                                                     | 1656         | Sur une puce St.                                                  | Je tiens eetle puce indiserète                                              |                          |                                                      | -    |
| Rec. Chamh. T. II.                                                                                     | 1653         | Rondeau.                                                          | Je touche au but, lors que je jouë                                          |                          |                                                      |      |
| Eliste Bouts-rimez.                                                                                    | 1679         |                                                                   | A M. Pab. Fouquet. Sounet. Jeune Astre dont les jours filés d'or et de Soye |                          |                                                      |      |
| Rec. Sercy. iV p.                                                                                      | 1638         | Sonnet (du duc d'Orléans à<br>Marie de Gonzague).                 | Jeune Divinité dont la grâce immortelle                                     | B: Benserede.            | Œavres.                                              | 1697 |
| Métamorph. franç.                                                                                      | 1641         | Fable du singe. Sonnet.                                           | Jeune, enfant, ridicule et difforme en visage                               |                          |                                                      |      |
| Rec. Sercy. II p.                                                                                      | 1653         | 1653   Madrigal.                                                  | Jeune et rare beauté, dont les merveilleux charmes                          |                          |                                                      |      |
| Nouv. Cab. Muses (B., 1658 Muses illustres. $\left. \begin{array}{c} 1638 \\ 1658 \end{array} \right.$ | 1658<br>1658 | Chanson.                                                          | Jeunes Zéphirs dont l'amoureuse haleine                                     | Pouillon,                | Guvres.                                              | 1663 |
| (1) Cette pièce n'est pl                                                                               | lus dar      | (1) Cette pièce n'est plus dans les éditions suivantes.           |                                                                             | •                        |                                                      |      |

| Tites du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nh eted<br>lenser | Titre de la pièce                                                         | Premier vers                                                               | Nom de l'auteur    | Titre du recueil<br>dans legnel la pièce<br>est signée | uh etad<br>lienser - |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| ls-rimez.                                               | 1649              | Suède. Sonnet.                                                            | Je vais boire à Stocolm en Tirelarigot                                     |                    |                                                        |                      |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              |                   | Air de Lambert.                                                           | Je vay mourir, Philis, vostre injuste courroux                             | Prade (de).        | Œuv. poėt.                                             | 1650                 |
| 7                                                       |                   | 1d de Le Camus.                                                           | Je veux caeher à tous avee un soin extrême                                 |                    | Rec. Conrart,                                          |                      |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660              | Poème sur le mariage<br>L. L. M. M., dédié à M <sup>16</sup><br>Boauvais. | de Je veux chanter le royal Hymènèc<br>de                                  | Benserade.         | T. IX, in-folió.<br>Elogia<br>J. Mazarini.             | 1666                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1661              | Air de Moulinié.                                                          | Je veux pour contenter Climène                                             |                    |                                                        |                      |
| Petil rec. poésies.                                     | 1660              | Sonnet.                                                                   | Je veux que le pécheur fasse sa pénitence                                  |                    |                                                        |                      |
| Jard, d'Epitaphes.                                      | 1648              | D'un Roger bon-temps.                                                     | Je veux que sur mes os de bon vin tu respandes                             |                    |                                                        |                      |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660              | La Fauvette au Roitelet (Rép.)                                            | Je viens d'un aimable Verger                                               | Pellisson.         | Bibl. poétiq.                                          | 1745                 |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658              | Sur deux personnes Sonnet.                                                | Je vis ee beau combat d'amour                                              |                    |                                                        |                      |
| ld.                                                     |                   | Sonnet.                                                                   | Je vis en mesme temps et Philis et Sylvie                                  |                    |                                                        |                      |
| Fine Galanterie.                                        | 1991              | Paroles amoureuses.                                                       | Je vis hier faisant visite                                                 |                    |                                                        |                      |
| Jardin des Muses.                                       | 1643              | Epigramme.                                                                | Je vis hier une couleure                                                   |                    |                                                        |                      |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 6791              | Sur un homme pris en un<br>mauvais lieu. Sonnet.                          | Je vis un de ces jours sans mine el sans Pélard<br>Je vois Voir Je vou     |                    |                                                        |                      |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658              | Pr un amant Sonnet (bouts-                                                | Je volais de plaisir comme en l'air un Oiseau                              | B. L. F.           |                                                        |                      |
| ld. 1p. 2° éd. 1653                                     | 16533             | onnet.                                                                    | Je voudrois bien, Filis, Ah! fâcheuse contrainte                           | Esprit (J.).       | Nouv.roc,Loyson. 1654                                  | 1654                 |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                              |                   | Rép. à la lettre de change:<br>Illustre Amarillis,                        | la lettre de change: Je voudrois bien pouvoir vous obliger<br>e Amarillis. |                    | 7                                                      | ****                 |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1654              | Portrait de Voiture (1).                                                  | Je voudrois bien rimer en ure                                              | Des Loges (Mad.).  | Tallemant: Hist.                                       |                      |
| Muse Coquette (A).                                      | 1659              | Sonnet.                                                                   | Je vous ui bien fail voir dans une longue absence                          |                    | (2)                                                    |                      |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660              | Combat de l'amitié et de<br>l'amour.                                      | Je vous aime, Silvie, il est temps de le dire                              | Chandeville,       | Rec. Chamb. T. II. 1652                                | 1652                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1661              | Air (Bacilly).                                                            | Je vous ai veus, beaux yeux, mais je vous vis si peu                       | B. D. B.: Bacilly. |                                                        |                      |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658              | Sur la<br>Sonn                                                            | Pucello de Chapelain. Je vous diray sincèrement<br>et.                     | S. P.:Saint-Pavin. | Ed. Saint-Marc.                                        | 1759                 |

| ld. IV p.                   | 1638 | A M <sup>11</sup> • R. de S. en luy envo-<br>yant un portrait. Madrigal. | Je vous envoye ee portrail                                                                                   | L. B. (G. de).                   |                   |        |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|
| ld. Vp.                     | 1660 | Sonnet,                                                                  | Je vous estime Iris, et eroy pouvoir sans crime                                                              | Corneille (P.).                  | Sig. table.       |        |
| Eslile Bouts rimez.         | 1649 | D'un amant. Sonnet.                                                      | Je vous jure Philis que depuis mon Enfance                                                                   |                                  |                   |        |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658  | 1658 | Madrigal.                                                                | Je vous l'ay desjà dit, et le rèpète encore                                                                  |                                  |                   |        |
| Rec. Sercy. II p.           | 1653 |                                                                          | Sur un bel œil malade. Madri- Je vous le disois bien que ees yeux pleins de flammes H. L. D. : Lassèmas gal. | H. L. D.: Laffémas<br>(abbé de). | Rec. Sercy. Il p. | 1662   |
| Nouv. rec. Chamh (3°) 1653  | 1653 | Air.                                                                     | Je vous le jure                                                                                              |                                  |                   |        |
| Rec. Sercy. II p.           | 1653 | 1653 Madrigal.                                                           | Je vous promis de dire à vostre intention                                                                    | D. M. : Montreuil.               | Œuvres.           | 1666   |
| Rec. Rondcaux.              | 1639 | Rép. au<br>rondea                                                        | rondeau: Faire un Je vous respons, puisque vous le voules<br>u.                                              | Pinchesne.                       | Poésies meslées.  | 1672   |
| Rec. Sercy/prose). Vp. 1663 | 1663 | Billet à M <sup>11</sup> , H. (prose et vers) (1).                       | Je vous suis fort obligė, Mademoiselle                                                                       |                                  |                   |        |
| Nouv. rec. Rond.            | 1650 | Contre une vieille.                                                      | Je vous supply de nous rendre notoire                                                                        |                                  |                   | ······ |
| Rec. Serey. II p.           | 1653 | A une dame Sonnet.                                                       | Je vous trouvay Philis, si gentille commère                                                                  | B.: Benserade.                   | Œuvres.           | 1697   |
| Jardin des Muses.           | 1643 | Contre un hoiteux. Epig.                                                 | Je voy bien pour quoy tu ne peux                                                                             |                                  |                   |        |
| Rec. Sercy. III p.          | 1656 | 1636 La lettre (à Mad. la Sénéchale<br>de Rennes).                       | (à Mad. la Sénéchale Je voy bien que je fais un effort inutile nnes).                                        | D. M.: Montreuil.                | Œuvres.           | 9991   |
| Nouv. rec. Loyson.          | 1654 | Sur l'éclipse. Sonnet.                                                   | Je voy l'Astre du jour tomber en défaillance                                                                 |                                  |                   |        |
| Eslite Bouts-rimez.         | 1649 | D'un amant, Sonnet.                                                      | Je voy sur l'horizon paroistre le Soleil                                                                     |                                  | •                 |        |
| Nouv. rec. Chamh. (70) 1855 | 1655 | Epigramme.                                                               | J'exereerois sur ma veinc                                                                                    |                                  |                   | ·      |
| Nouv. rec. Chamh. (30) 1653 | 1653 | Bouls-rimez à la louango<br>d'une dame.                                  | Virois à quatre pieds au pays du Congo                                                                       |                                  |                   |        |
| Rec. Chamh. T. II.          | 1652 | Plainte. Sonnet (2).                                                     | Job de mille tourmens atteins                                                                                | Benserade.                       | <br>              | 1652   |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ėd. 1653 | 1653 | Sonnet,                                                                  | Job se lasse d'estre si doux                                                                                 |                                  |                   |        |
| ld. V p.                    | 1660 | Madrigal.                                                                | Jugez quelle est ma passion                                                                                  |                                  |                   |        |
| Jard. d'Epitaphes.          | 1648 | Sur une image du Titien.                                                 | Junez si le sçavoir de ee peintre est extrême                                                                |                                  |                   |        |
| Rec. plus beaux vers. 1661  | 1991 | Air de Lambert et Mollier.                                               | Juges si ma peine est extrône                                                                                | M.deP.; Pellisson.               | Œuv. diverses.    | 1733   |
|                             |      |                                                                          |                                                                                                              |                                  |                   |        |

(1) Ce billet est suivi d'une réponse également en prose et vers : J'ay ce me semble un peu plus de joye... (2) Ce sonnet a été envoyé vers 1617 à une dame par Benserade avec un exemplaire de sa Paraphrase sur les neuf leçons de Job.

| Litre du recteur<br>dans leggel la prece<br>est anoixine<br>1 | nb shid<br>listrer | Titre de la piece<br>3                                      | Premier vers                                                                     | Nom de l'auteur             | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | nb etse<br>Lienser |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Sercy. IV p.                                             | 859                | A Mee It.                                                   | do S Madrigal. Janon veut enrichir Pâris de ses présens                          | L. B. (G. de).              |                                                             |                    |
| Li. III p.                                                    | 501                | Sur le tonnerre. Sonnet en<br>bouts-nimez.                  | Sonnet en Jupin tirant un jour son arquebuse à eroc                              |                             |                                                             |                    |
| ld. IV p.                                                     | <u>x</u>           | Your (                                                      | Jupiter soù iva pouv des objets divers                                           | Sarasin.                    | Nouv. Guvres.                                               | 1674               |
| Rec. Rondeaux.                                                | 65                 | Rep auront.: Un petit ron-<br>deau                          | Rep. au roul. : Un petit ron-   Jusqu'à demain que mon huneur me prenne-<br>ieau | S. (la petite):<br>Saintot. | Rec. Conrart.<br>T. XVIII, in-4.                            |                    |
| Nouv. rec Rond.                                               | 16.30              | Contre (Montmaurs.                                          | Jusqu'anz dents, et jusqu'an menton                                              | Pinchesno.                  | Poésies meslées.                                            | 1672               |
| Nouv. rec. Loyson.                                            | 1637               | A.M. Cl. (Claveret).                                        | Juste Dieu! depuis six semaines                                                  | D P.; Du Pelletier.         |                                                             |                    |
| Eslite Bouts-rimez.                                           | 619                | 1679 Pour Mad, de Maintenon étant<br>au Chasse-Midy, Sonnet | Justes, nains et beau bruns, venes voir les beaux Yeux                           |                             |                                                             |                    |
| Nouv, Cab Muses B).                                           | 1638               | Sounet.                                                     | Justive, adorable Sylvic                                                         |                             |                                                             |                    |
| Rec. Serey. IV p.                                             | 1558<br>858        | Id.                                                         | La Beauté que je sers, et qui m'est si cruelle                                   | Sarasin.                    | Œuvres.                                                     | 1658               |
| 141                                                           |                    | Stances.                                                    | La Beaulé que je sers n'a vien de comparable                                     | 14.                         | Nouv Guvres.                                                | 1674               |
| Rec. Sercy. III p.                                            | 9291               | Sonnet.                                                     | La belle Amarillis des traits de son pinceau                                     |                             |                                                             |                    |
| Ree Rondeaux.                                                 | 1639               | A fris sur la petite vérole.                                | La helle Iris plus belle que l'aurore                                            |                             |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                              | 1661               | Paroles amoureuses.                                         | La belle Iris s'en est allèe                                                     |                             |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                                    | 1661               | Villanelle de Du Vivier.                                    | La bergère Annette    Sur le bard                                                |                             |                                                             |                    |
| Muso Coquette (A).                                            | 1539               | Occasion manquée. Rondeau.                                  | La Beste noire dans un bois                                                      | Gontard.                    | MuseCoquette.T.II 1665                                      | 1665               |
| Id.                                                           |                    | La bonne femme. Rondeau.                                    | La bonne femme est un trésor caché                                               | 14.                         | .b1                                                         |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                             | 1658               | Chanson,                                                    | L'absence détruit le pouvoir                                                     |                             |                                                             |                    |
| Muses illustres.                                              | 1658               | A.M. de la Charnis. Ode.                                    | La Charnais, de quelle munic                                                     | F. O.: Ogier (Fr.).         |                                                             |                    |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                                    | 1658               | Le mélancolique amoureux.<br>Sonnet.                        | La couleur paste et triste et les yeux tous meurtris                             | Du Perret.                  | Poésies.                                                    | 1656               |
| Rec. Sercy. III p.                                            | 1656               | Pour Mue de la Cour. Rondeau.                               | La Cour, à parler franchement                                                    | P.: Petit.                  | D'après titre III p.                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                                    | 1638               | Rondcau.                                                    | La Croix, celle sainle personne                                                  | Brébeuf.                    | Poésies diverses.                                           | 1658               |
| Rec. Sercy. V p.                                              | 1660               | A S E. (Mazarin). Sur la<br>Paix. St.                       | La Discorde aux abois n'en sçauroit relever                                      | Benserade. Montplaisir.     | Elogia J. Mazarini.<br>Ed. Saint-Marc.                      | 1666               |
|                                                               |                    |                                                             | T = 12 com Bhillia was incilling da an alabas                                    |                             |                                                             |                    |

| Rec. Rondeaux.                 | 16:39   | 16:9 A un amant fascheux.                    | La façon dont me voules plaire                                                                                                                       | Chau                      | Nouv. rec. Rond.   1650 | 1650 |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Rec. Sercy. IV p.              | 1658    | Sonnet.                                      | La Fortune qui me mal-traitte                                                                                                                        | S. P.; Saint-Pavin.       | Ed. Saint-Marc.         | 6241 |
| Jardin des Muses.              | 1643    | Epig. sur les hérétiques.                    | La foy des Huguenots seule donne la gloire                                                                                                           |                           |                         |      |
| Id.                            |         | Spr un Autheur. Epig.                        | La gloire de l'ouvrier se connoist à l'ouvrage                                                                                                       |                           |                         |      |
| Nouv. rec. bons vers. 1646     | 1646    | Epigramme.                                   | L'agrèable mère d'Amour                                                                                                                              |                           |                         |      |
| Rec. div. poésies.             | 1661    | Chanson.                                     | L'aimable Iris s'en est allèe Voir La belle Iris                                                                                                     |                           |                         |      |
| Rec. Sercy. II p.              | 1653    | Air.                                         | Laisse-moy soupirer, importune vaison                                                                                                                | La Suze (Mad. de).        | Poésies.                | 1666 |
| Nouv. rec. Loyson.             | 1654    | A.M. (de Balzac). Epig.                      | Laisse tes envieux, ne l'en mels pas en peine                                                                                                        | D.P.: Du Pelletier.       |                         |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661     | 1991    | Air de Richard.                              | Laissez agir ma douleur                                                                                                                              |                           |                         |      |
| Muse Coquette (A).             | 6291    | 1659 Galanterie, Rondeau.                    | Laissez-moy faire promptement                                                                                                                        | Gontard.                  | Muse Coquette. Til 1665 | 1665 |
| Rec. Rondeaux.                 | 1639    | Dépit d'une badaude                          | Laissez-moy là, frère Nicaise                                                                                                                        | Malleville.               | Nouv. rec. Rond.        | 1650 |
| Rec. plus beaux vers. 1661     | 1661    | Air de Boesset.                              | Laissez-moy mourir en repos                                                                                                                          |                           |                         |      |
| Rec. Sercy. II p.              | 1653    | Stances amourenses.                          | Laissez-moy rendre hommage à vos grâces parfailes                                                                                                    | Sc.: Scudéry.             |                         |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661     | 1661    | Air de Moulinié.                             | Laissez-moy seulement                                                                                                                                |                           |                         |      |
| Jardin des Muses.              | 1643    | Epigramme.                                   | La Justice a la balance                                                                                                                              |                           |                         |      |
| Rec. Rondeaux.                 | 1639    | Sur une belle main.                          | La main donl tu me relenois                                                                                                                          |                           |                         |      |
| 14.                            |         | Sur un escolier.                             | La malle-mort pourquoy as-tu voulu                                                                                                                   |                           |                         |      |
| Nouv. rec. Loyson.             | 1654    | Sonnet.                                      | L'amante de Céphale entr'ouvrait la barrière                                                                                                         | T.: Tristan<br>L'Hermite. | La Lyre.                | 1641 |
| Jardin des Muses.              | 1643    | 1643 Vers rétrogrades.                       | La mer, l'amour, la mort, embrasse, enstamne, entame                                                                                                 |                           |                         |      |
| Rec. Rondeaux.                 | 1639    | 1639 Blâme d'un rival.                       | La mine que tant vous vantes                                                                                                                         | Clta                      | Nouv. rec. Rond. 1650   | 1650 |
| Muses illustres.               | 1658    | Air (1).                                     | Eamiliè que j'ay pour vous                                                                                                                           |                           |                         |      |
| Fine Galanterie.               | 1661    | Raillerie (sur la Montbazon et<br>Miossans). | La Montbason d'humeur docile                                                                                                                         |                           |                         |      |
| Rec. Chamh, T. II.             | 1652    | Quatrain sur Richelieu.                      | La Mort a ravi Richetieu                                                                                                                             | b.P.: Du Pelletier.       |                         |      |
| Tomb. de N. Bourbon. 1649      | 1649    |                                              | Trad. des vers du P. Aubery. La Morl, cette archère indiscrète<br>St.                                                                                | Colletet (G).             | Jard. d'Epitaphes. 1648 | 8791 |
| Rec. Sercy. III p. 2" ed. 1658 | 1658    | Madrigal.                                    | La mort de ce Mouton vous allendrit le cœur                                                                                                          |                           |                         |      |
| ld. III p.                     | 1656    | Epigramme,                                   | La mort de mon parent se voit dans vostre main                                                                                                       | D. I.: Linières.          |                         |      |
| (1) Gette pièce qui n's        | a que t | trois strophes dans les Muses illustr        | (1) Cette pièce qui n'a que trois stropbes dans les Muses illustres 1658 en a huit dans le Rec, des plus beaux vers 1661 et y est intitulèe Gavotte. | st intitulèe Gavotte.     |                         |      |

| Titre du recueil<br>dans requei la prèce<br>est anony me | nb obsta | Titre de la prece                                | Premier vers                                                          | Nom de l'auteur   | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | Date du<br>lienser |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Jard, d'Epitaphes.                                       | 1638     | 1688 d'un religieux reformé.                     | $L\alpha$ Mort, mord birn ce corps, mais elle $u\epsilon$ peut mordre |                   |                                                        |                    |
| 14,                                                      |          | d'une abbesse (1597).                            | La Mort sous ce tombeau eache bien Marguerite                         |                   |                                                        |                    |
| ld.                                                      |          | d'un célèbre religieux.                          | La Mort voyant ee Père non pareil                                     |                   |                                                        |                    |
|                                                          |          |                                                  | L'Amour dans les airs Voir L'Aurore                                   |                   |                                                        |                    |
| Rec. Serey, V p.                                         | 1660     | Epigranme.                                       | L'Amour, dit-il, le favorise                                          | Gombauld.         | Poésies.                                               | 1646               |
| ld.                                                      |          | Sur une laide, Satyre.                           | Eamour que j'ay pour une fille                                        | M.: Montplaisir.  | ,                                                      |                    |
| Rec. Rondeaux.                                           | 6239     | Amour et Jalousie.                               | L'Amour qui de tout sens me price                                     | Veiture.          | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1650               |
| Rec. Sercy. IV p.                                        | 88<br>88 | Dial. du Sommeil, de Trasile et de l'Amour.      | L'Anour tout couvert de sonnettes                                     | Pellisson.        | Œuv. diverses.                                         | 1735               |
| ld. V p.                                                 | 1660     | Madrigal.                                        | L'Amour vous interdit, à ce qu'on peut connestre                      | M.: Montplaisir.  |                                                        |                    |
| Rec. Sercy. I p. 1re ed.                                 | 1633     | Estreines a M. M. L. M.                          | L'annèe enfin, et ce grand nombre                                     | P. S. S. R. C.    |                                                        |                    |
| Rec. Sommaville.                                         | 1660     | Epistre.                                         | L'an reprend sa course première                                       | Maynard (Fr.).    | Rec. p. beaux vers. 1627                               | 1627               |
| Muse Coquette (A).                                       | 1639     | Amarillis opposée à la lune<br>Sennet.           | La Nust avoit couvert l'univers de ses voiles                         | Regnault.         | Muse Coquette.                                         | 1663               |
| Rec. Sommaville.                                         | 1660     | Le départ funeste. Idylle.                       | La nuit la plus obseure et la plus malheureuse                        | Rampalle.         | ldylles.                                               | 1648               |
| Muse Coquette (A).                                       | 1659     | Songe, Rondeau.                                  | La nuit passée en songe je vous vie                                   | Gontard.          | Muse Coquette.                                         | 1665               |
| Nouv. rec. Loyson.                                       | 1654     | Sonnet.                                          | La Nuit se retiroit dans sa grotte profonde                           | Malleville.       | Poésies.                                               | 1649               |
| Muse Coquette (A).                                       | 1659     | Philis opposée au soleil. Son-<br>net.           | La Nymphe du Matin dans son pompeux atour                             | Regnault.         | Muse Coquette.                                         | 1665               |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                               | 1658     | Elėgie.                                          | La Nymphe Galatée à l'inconstant Hylas                                |                   |                                                        |                    |
| Muses illustres.                                         | 1658     | Air.                                             | La Nymphe que j'adore                                                 |                   |                                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                    | 1638     | Sur la mort de Mad. de Roquelaure. Sonnet.       | La Parque a done couppe la trame de vos jours ?                       |                   |                                                        |                    |
| Jard. d'Epitaphes.                                       | 1648     | du Marquis de Coëslin.                           | La Parque rend icy la valeur tributaire                               |                   |                                                        |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658                               | 1658     | Sur la convalescence de M. le<br>Prince, Sonnet. | La Parque sans pilië, de son fatal ciseau                             |                   |                                                        |                    |
| Rec. Sercy(prose).IIp. 1662                              | 1662     | Portrait de Mad". (prose et vers).               | de Mad". (prose et La personne que vous voyes                         | A.D. S.: Somaize. |                                                        |                    |
|                                                          |          | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠         |                                                                       |                   | 1                                                      | 1                  |

|                                                                 |                                            |                             | 1657                                         | 1697                                    | 1759                             |                                               | 1649                                         |                                           |                                       |                                                                                                                 |                           |                              |                                |                                                  | 1653                            |                               |                                                  |                                |                                                                       | 1661<br>1663                  | 1648                                      |                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                                                                 |                                            |                             | Epigrammes.                                  | Œuvres.                                 | Ed. Saint-Marc.                  |                                               | Poésies.                                     |                                           |                                       |                                                                                                                 |                           |                              |                                |                                                  | Hist. de l'Acad., de 1653       | 222                           |                                                  |                                |                                                                       | Rc. p. beaux vers. Œuvres.    | Idylles.                                  |                                        |       |
|                                                                 |                                            |                             | Gombauld.                                    | B.: Benserade.                          | M.: Montplaisir.                 | Dalibray (cité par).                          | Malleville.                                  |                                           | l. D. S.                              | M.: (abbé de).                                                                                                  |                           |                              |                                |                                                  | Maynard (Fr.).                  | Père Jésuite.                 |                                                  |                                |                                                                       | Bouillou.                     | Rampalle.                                 |                                        |       |
| la Mar. de T.   La plante dont l'odeur tient les sens enchantés | La plume que tu vois former cette ècriture | La plus aimable des voilées | L'Apollon de nos jours, Malherbe, icy repose | La Porte a pour son partage             | La poudre que l'on voit mouvante | La poudre que tu vois dedans ce verre enclose | La poudre que tu vois dans ce verre enfermée | La promesse que vous me faites de m'aimer | La Pucelle est l'objet de mes amours  | La question que vous me proposáles                                                                              | Lavis, ministre suffisant | La rose sans espine          | L'art envieux de la Nature     | Las! c'est trop consulter sur un dessein fidelle | Las d'espèrer et de me plaindre | Las! faut-il qu'en une crèche | Las i je brusle pour vous jusqu'au bout du Talon | Las! que l'homme est un animal | Lassé de mes tourments (ou de vos mépris), fatigué de<br>mes chaisnes | Lassé des rigueurs de Climène | L'Astre de l'Univers, couronné de lumière | L'Astre du Jour, jaloux de sa beauté   |       |
| pr.                                                             | La plume et le papier, Son-<br>net.        | A une religieuse Quatrain.  | de Malherbe.                                 | Pour les filles de la Reyne (1).<br>St. | Epig. (trad. d'Amalthéo).        | L'horloge de sable. Sonnet (2).               | ld.                                          | A Mu (prose et vers).                     | Sur la Pucelle de Chapelain.<br>Epig. | Si l'on peut accorder la fierté<br>avec la douceur, envoyé à<br>Mad. la Comtesse de La Suze<br>(prose et vers). | Contre Laris, ministre.   | Air (sur Claudine Colletet). | Sur un portrait de Nocret. St. | Air de Boesset le père.                          | Pour une solitude. Madrigal.    | Cant. sur Jėsus-Christ.       | A une dame Sounet.                               | Epigramme.                     | Sange, à M <sup>III</sup> e de ***. Sonnet.                           | .Nir.                         | Europe ravie (Idylle).                    | 1658 Sur la maladie de M <sup>11</sup> |       |
| 1641                                                            |                                            | 1658                        | 1654                                         | 8291                                    | 1660                             | 1641                                          |                                              | 1662                                      | 1656                                  | 1662                                                                                                            | 16/3                      | 1658                         | 1638                           | 1991                                             | 9291                            | 16/3                          | 6791                                             | 1643                           | 1654                                                                  | 1638                          | 1660                                      | 8091                                   |       |
| Métamorph. franç.   1641   La rose                              | Id.                                        | Rec. Sercy. IV p.           | Nouv. rec. Loyson.                           | Rec. Sercy. IV p.                       | Id. V p.                         | Métamorph. frang.                             | Id.                                          | Rec. Sercy(prose), 11p. 1662              | Id. 111 p.                            | Rec. Sercy (prose). II p. 1662                                                                                  | Jardin des Muses.         | Muses illustres.             | Rec. Sercy. IV p.              | Rec. plus heaux vers.                            | Rec. Sercy. III p.              | Jardin des Muses.             | Eslite Bouts-rimez.                              | Jardiu des Musos.              | Nouv. rec. Loyson.                                                    | Muses illustres.              | Rec. Sommaville                           | Rec. Serey. IV p.                      | A TOP |

(1) La Porte, Fouilloux. Boneuil, Neuillan, Gourdon.
(2) Ce sonnet est une imitation de l'épig, trad, par Montplaisir : La pondre que l'on voit monvante, il a été reproduit par Dalibray dans ses Observations sur le sonnet qui précédent les Vers amourenx (Œuvres poétiques, 1653).

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>ext anonyme | Ble stad 21<br>Jisnosa | Titre de la piece               | Premier vers                                         | Nom de l'auteur      | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Rec. plus beaux vers                                    | 1991                   | Gavotte.                        | La Terre est couverte                                |                      |                                                             |         |
| 14.                                                     |                        | Récit de Boesset le père.       | La Terre s'émaille de vert                           |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653                   | L'Aurore, St. (1)               | L'Aurore à la bouche d'ambre                         | ತ                    |                                                             |         |
| [4].                                                    |                        | Sur une Angloise. Sonuet.       | L'Awore dans les airs se saisant ouverture           |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy, 1 p. 1 r ed. 1653                           | 1653                   | L'Ily ver.                      | L'Aurore dans le temps d'Hyver                       | Sarasin.             | (Euvres,                                                    | 1638    |
| ld. Vp.                                                 | 1660                   | Sur une dame Sonnet.            | L'autre jour, Amarante avoit mis en prison           |                      |                                                             |         |
| ld. 111 p.                                              | 1650                   | Le mauvais poète (2).           | L'autre jour asses tard et suvunt ma paresse         | Sarasin.             | Nouv. rec. Loyson. 1654                                     | 1654    |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                              | 1638                   | Vers irréguliers.               | L'autre jour un fond de nos bois                     | P.C. (CorneilleP.?)  |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                   | Villanelle.                     | L'autre jour ce fot Amour                            |                      |                                                             |         |
| Fine Galanterie.                                        | 1661                   | Paroles amoureuses,             | Vautre jour dans la danse                            |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. III p                                       | 1656                   | Madrigal.                       | Unwe jow dans un Bal un Blondin me charma            | Montreuil.           | Guvres.                                                     | 1666    |
| ld. 1 p. 2° éd.                                         | 1633                   | Epigramme.                      | Uautre jour deux faquins portans dans une chaise     |                      |                                                             |         |
| Fine Galanterie.                                        | 1991                   | Paroles amoureuses.             | L'autre jour j'estois dans mon lit couché            |                      |                                                             |         |
| Rec. div. poésies.                                      | 1991                   | Madrigal.                       | L'autre jour je trouvai ma charmante Philis          |                      |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1661                   | Matelotte de Mollier.           | L'autre jour près de ce rivage                       | M. de P.: Pellisson. | CEuv. diverses.                                             | 1735    |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653                   | Epigramme.                      | L'autre jour un certain Rimeur                       |                      |                                                             | •       |
| Jardin des Muses.                                       | 1643                   | .ld.                            | L'autre jour un sol ehes le Roy                      |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1638                   | ld.                             | La vertu prend l'habit et le nom d'une Dame          |                      |                                                             |         |
| Jardin des Muses.                                       | 16/3                   | ld.                             | La vieillesse avec la verlu                          |                      |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                   | Air de Boesset le père.         | La voicy la Saison première                          |                      |                                                             |         |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660                   | Contre une maigre. Epig.        | La voyant sortir de sa couche                        |                      |                                                             |         |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658                   | Sur un sermon de P. L. B.       | Le B preschant en un beau lieu                       |                      |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1661                   | Villanelle.                     | Le beau berger Tirsis][Loin de sa chère Annelle      |                      |                                                             |         |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650                   | Contre un galand.               | Le bec gelè, beau Sire, aves                         | B C. D.              |                                                             |         |
| (1) Boissière (voir ce non) a publie une                | loni) a                | publié une pièce de même genre: | pièce de mème genre: L'Aurore de Théophile travestie |                      |                                                             |         |

|   |        |                       |                      |                                                  | danna la nalma è un Rantas              | 11 62 46 | en el mondo mentena de abanejue. I (b) |
|---|--------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|   | 1649   | Poésies.              | Malleville.          | Le furieux et l'insolent                         | Coutre un pédant.                       | 1650     | Nouv. rec. Rond.   1650   Coutre un    |
|   |        |                       |                      | Le fruit d'Amour trop longtemps attendu          | Sonnet.                                 | 1654     | Nouv. rec. Loyson. 1654                |
|   |        |                       |                      | Le folastre Marot me fait tout fondre en ris     | Sur les poètes du XVI° siè-<br>cle (1). | 1643     | Jardin des Muses.                      |
|   |        |                       | A. A.                | L'effort de ton Esprit, le fcu de ton Génie      | A Pautheur. Sonnet.                     | 1662     | Rec. Sercy (prose), 11p. 1662          |
| _ | 1650   | Nouv. rec. Rond. 1650 | Cha                  | Le double de ce compliment                       | Contre une maistresse                   | 1639     | Rec. Rondeaux.                         |
|   |        |                       | B. C. D.             | Le diable est bien aux vaches, Claire            | Advis à une dame                        | 1650     | Nouv. rec. Rond.                       |
|   |        |                       |                      | Le devant sans cèremonic                         | 1660 Rondeau.                           | 1660     | Rec. Sercy, V p.                       |
| _ | . 1650 | Nouv. rec. Rond. 1650 | vi                   | Le dernier point de ta longuc missivc            | Pour une cruelle.                       | 1639     | Rec. Rondeaux.                         |
|   |        |                       | В. С. D.             | Le dernier jour, en l'hostel d'Aldimire          | Rondeau.                                | 1650     | Nouv. rec. Rond.                       |
|   | 1697   | Guvres.               | B.: Benserade.       | Le dèplaistr qui me combat                       | Le Jaloux. St.                          | 1653     | ld. II p.                              |
|   |        |                       |                      | Le défunt Perroquet dil qu'en vain l'on chicane  | Sonnet.                                 | 1656     | Rec. Sercy. III p.                     |
|   |        |                       | 9*****               | Lecteur je suis encore à naistre                 | Enigme.                                 | 1633     | Rec. Sercy, 1 p. 2* ed. 1633           |
|   |        |                       | D. M.                | Le contenu de cette histoire                     | Rondeau.                                |          | ld.                                    |
|   |        |                       |                      | Le comprit-il bien co message                    | A M. S. Rondeau.                        | 1654     | Nouv. rec. Loyson.                     |
|   |        |                       |                      | Le compagnon d'Almèras                           | Paroles de raillerie.                   | 1991     | Fine Galanterie.                       |
|   | 1759   | Ed. Saint-Marc.       | Montplaisir.         | Le cœur de mon Espoux dans cetto Urne repose     | Epitaphe de Mr Du Plessis-<br>Bellière. | 1656     | Rec. Sercy. III p.                     |
|   |        |                       | Dalibray (cité par). | L'èclat de ce teint frais et ce riche embonpoint | Sonnet.                                 | 1654     | Nouv. rec. Loyson.                     |
|   |        |                       | Linières.            | Le Ciel joint rarement l'Esprit à la Beauté      | 1660 Pour Mad. de La Suze. Son-<br>net. | 1660     | Rec. Sercy. V p.                       |
|   |        |                       |                      | Le ciel etila terre aymotent tant                | de D.1.B.S.D.,religieux (1627).         | 1648     | Jard. d'Epitaphes.                     |
|   |        |                       |                      | Le calme qui régnoit dans toute la Nature        | Sonnet.                                 | 0991     | Rec. Sercy. V p.                       |
|   |        |                       |                      | Le calme estoit égal Voir Le silence régnoit     |                                         |          |                                        |
|   |        |                       |                      | Le bruit trop esclattant de ce charivary         | Sur un charivary. Epig.                 | 1654     | Nouv. rec. Loyson.                     |
|   | 1653   | Œuv. poét.            | Dalibray.            | Le bon vin qui vient de vostre part              | Rondeau.                                | 1639     | Rec. Rondeaux.                         |
|   |        |                       |                      | Le bon François remply de gloire                 | Le fidelle François. Epig.              | 1658     | Muses illustres.                       |
| _ |        |                       |                      | Le berger Tircis près de cette rivière           | Villanelle.                             | 1661     | Rec. plus boaux vers.                  |
| = | NOT !  | Jeur. pusu.           | poneau [oures).      | Le berger Invers & konge ae soucis               | Caprice.                                | 1658     | Nouv. Cab. Muses (B). 1658   Caprice.  |

(1) L'auteur de ce quatrain donne la palme à Du Bartas.

| na ean<br>Lieuser                                           |                                                               |                                                      |                                                                       |                                           | 1672                                           |                                            | 1674                                   |                               |                           |                              |                                  |                                | 1650<br>1672                         |                              |                                              |                                  | 1759                               | 1654                           |                                                |                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 |                                                               |                                                      |                                                                       |                                           | Œuv. poét.                                     |                                            | Nouv. Œuvres.                          |                               |                           |                              |                                  |                                | Nouv. rec. Rond.<br>Poésies meslées. |                              |                                              |                                  | Ed. Saint-Marc.                    | Rec. Sercy. II p.              |                                                |                                                 |                               |
| Nom de l'auteur                                             | •                                                             |                                                      | tl.: Conrart.                                                         |                                           | Le P. Le M.: Le<br>Moyne (le Père).            |                                            | Sarasin.                               |                               |                           | C., son neveu.               | Advocat de Rouen.                |                                | M.: Pinchesne.                       | B. C. D.                     |                                              | B. C. D.                         | M.: Montplaisir.                   | Se.                            |                                                | D.                                              | Montreuil.                    |
| √Yemin vers                                                 | Le galand que vous choisires                                  | Le galand que vous m'envoyes                         | Le Gouteux qui sa goutte sent                                         | Le grand Hilarion voit sa mesme innocence | Le granc' Hyver, Bailleul, est venu de Norvège | Le Gril au temps passė fut un riche vitain | Le jour où le destin assujettit Silvie | Le jour qui ravit à ces tieux | L'éloquence je ne déteste | Le Masson dont voicy l'image | Le Meschant trouve bons tes Vers | Le Messager d'une petite ville | Le mot que nous avons, beau Sire     | Le nes fort bon avoit Gaspar | Le nom de Du Bellay montre asses mon lignage | Le pas, il vous convient doubler | Le pauvre Jean ayant l'âme èperduë | Le pauvre Lisis, dont la teste | Le Peintre a si bien sçeu graver sur ce visage | Le Perroquet est frit, la Mort qui tout chicane | Le plus avare homme de Rennes |
| Titre de la pièce                                           | Madrigaux sur diverses couleurs. Envoy. Epitre à Marthon. (1) | Rest onscåtalettre de change:<br>Illustre Amarillis. | Besponse de Polidor Conrart<br>à la ballade de Sarasin. Bal-<br>lade. | Au Père Hilarion. Sonnet.                 | L'Hyver, à Mr le Surinten-<br>dant, St.        | Fable du Gril, Sonnet.                     | Sur le mariage de Silvio. St.          | Rondeau.                      | Sur un prédicateur. Epig. | de Pierre Masson (1605).     | Epigramme.                       | Satyre.                        | Demande à desjeuner.                 | Sur un galand                | de Jean Du Bellay.                           | A un amy paresseux.              | Epigramme.                         | ld.                            | Sur un portrait. Quatrain.                     | Sonnet.                                         | 1660 Epitaphe.                |
| Date dn                                                     | <u> </u>                                                      | 至                                                    | 553                                                                   | 1658                                      | 1633                                           | 1641                                       | 1638                                   | 1639                          | 1643                      | 1648                         | 1643                             | 1652                           | 1639                                 | 1650                         | 1648                                         | 1650                             | 1660                               | 1653                           | 1658                                           | 1656                                            | 1660                          |
| Titre du recneil dans lequel la pièce est anonyme           | Rec. Chamb. T. 11.                                            | Nouv. Cab. Muses 'B.                                 | Rec Sercy. If p.                                                      | ld. IV p.                                 | 1d 11 p.                                       | Métamorph, franç.                          | Rec. Sercy. IV p.                      | Rec. Rondeaux.                | Jardin des Muses.         | Jard. d'Epitaphes.           | Jardin des Muses.                | Rec. Chamh. T. 11.             | Rec. Rondeaux.                       | Nouv. rec. Rond.             | Jard, d'Epitaphes.                           | Nouv. rec. rond.                 | Rec. Sercy, V p.                   | ld. 11 p.                      | Nouv. Cab. Muses (B),                          | Rec. Sercy, III p.                              | Id. V. p.                     |

| oche,  | , la Chauvreau, La Ro                     | au, La Roque, Dubois                 | (1) Noms cite's dans cette pièce : Lescrase, Roquille, la Herbelain, la Mannoy, Louis Seguin, la Chabot, Saint-Pertuis, Druyneau, La Roque, Dubois, la Chauvreau, La Roche. | ce : Lescrase, Roquille, la Herbelair                                                          | tte piè   | (1) Noms cites dans ce               |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|        |                                           | B. C. D.                             | Les mains, enfin, donne Célic                                                                                                                                               | Nouv. rec. Rond.   1630   Contre une dame                                                      | 1650      | Nouv. rec. Rond.                     |
|        |                                           | D. F. (abbé) ;<br>Francheville (de). | Les liens de l'amitie dont nous somnes unis                                                                                                                                 | Lettre d'Alcandre à Licidas<br>sur le portrait de Mme Paget<br>et de son fils (prose et vers). | 1659      | Rec.Portraits (2°), T.III,   1639    |
| 6791   | Poésies.                                  | Malleville.                          | Le silence règnoit (ou Le calme estoit ègal) sur la terre<br>et sur l'onde                                                                                                  | Sonnet.                                                                                        | 1646      | Nouv. rec, bons vers.                |
|        |                                           |                                      | Les grands faits des Héros d'une antique maison                                                                                                                             | de Montmorency (1632).                                                                         | 1648      | Jard. d'Epitaphes.                   |
|        |                                           | В. С. D.                             | Les gands brodez, juppes de ras                                                                                                                                             | Contre une dame                                                                                | 1650      | Nouv. rec. Rond.                     |
|        |                                           |                                      | Les galands de la ville                                                                                                                                                     | Sur des grisettes (54 vers) (1).                                                               | 1661      | Fine Galanterie.                     |
| 1674   | Nouv. Œuvres.                             | Sarasin.                             | Ode: L'inconstance de Sylvie. Les sleurs que l'ardeur de l'Esté                                                                                                             |                                                                                                | 1658      | Rec. Sercy. IV p.                    |
|        |                                           |                                      | Le sel que l'on voit mesté                                                                                                                                                  | Sur un bourguignon. Epig.                                                                      | 1643      | Jardin des Muses.                    |
| 1656   | Poésies.                                  | Du Perret.                           | Les éclairs de vos yeux menassent de la foudre                                                                                                                              | Iris en colère. Sonnet.                                                                        | (A). 1658 | Id. (A).                             |
|        |                                           |                                      | Les Dieux soumettent-ils au sort                                                                                                                                            | La divine malade. Sonnet.                                                                      | 1658      | Nouv. Cab. Muses (B). 1658 La divine |
|        | Sig. table.                               | Francheville (de).                   | Les Dieux me sont témoins par quelle violence                                                                                                                               | A Philis.                                                                                      | 1636      | Rec. Sercy. III p.                   |
|        |                                           | B. C. D.                             | Les dents, les yeux, la bouche, et le parler                                                                                                                                | Contre un poltron.                                                                             | 1620      | Nouv. rec. Rond.                     |
|        |                                           |                                      | Les cheveux renverses avec négligence                                                                                                                                       | La belle mendiante. Sonnet.                                                                    | 1654      | Nouv. rec. Loyson.                   |
| ****** |                                           |                                      | Les Bergers de nostre village                                                                                                                                               | Chanson.                                                                                       | 1660      | Rec. Sercy. V p.                     |
|        |                                           |                                      | Les astrologues plus vantes                                                                                                                                                 | Epigramme.                                                                                     | 1643      | Jardin des Muses,                    |
|        |                                           |                                      | Les Amans sont flattes par des plaisirs divers                                                                                                                              | Dernière résolution St.                                                                        | 1653      | Rec. Sercy. 1 p. 110 ėd.             |
|        |                                           | Moyne (le Père).                     | Le salut vous est prèsentè                                                                                                                                                  | Excuses d'un absent.                                                                           | 1689      | Rec. Rondeaux.                       |
|        |                                           | L. P. Le M. : Le                     | Le roy des oiseaux verds s'est soumis sans chicane                                                                                                                          | Sonnet.                                                                                        | 1656      | Rec. Sercy. III p.                   |
|        |                                           |                                      | Le viche Fabie autrefois                                                                                                                                                    | Epig. trad. de Martial.                                                                        | 1643      | lardin des Muses.                    |
|        | Bibl. N. Ms. 12680.                       | B.: Benserade.                       | Le respect, et l'amour, pleins de gloire (ou de glace)<br>et de stamme                                                                                                      | Air (de Bouillon).                                                                             | 1653      | Rec. Sercy. II p.                    |
| 1653   | Œuvres.                                   | Dalibray.                            | Lequel vaut mieux chèrir parfaitement                                                                                                                                       | A une dame                                                                                     | 1650      | Nouv. rec. Rond.                     |
|        |                                           |                                      | Le Printemps revient en ces lieu $x$                                                                                                                                        | Ode.                                                                                           | 1656      | Rec. Sercy. III p.                   |
|        |                                           |                                      | Le Printemps est de retour                                                                                                                                                  | Gavotte de Chancy.                                                                             | 1661      | Rec. plus beaux vers.                |
|        |                                           |                                      | Le Prince qui forma ce grand foudre de guerre                                                                                                                               | Sur la mort de Mgr le Prince,<br>Sonnet.                                                       | 1660      | Rec. Sommaville.                     |
| C001   | Conetet (Fr.).   Muse Coquette. 1.11 1000 | Conetet (Fr.).                       | Le pius grand lanjaron qu'au prouun ia nuiure                                                                                                                               | Lamant Jaioux, Sonnet.                                                                         | 2002      | Muse coquette (A), 1999 Lamant       |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | tion set of | Titre de la pièce                                                                                          | Pranjer vers                                  | Nom de l'auteur<br>5                                  | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>fieuser |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630        | Avis à un amy.                                                                                             | Les mans nettes que n'ayt pus Blaisc          | B. C. D.                                              |                                                             |                    |
| Rec. Serey, II p.                                       | 33          | Virelay                                                                                                    | Les malheurs du Mariage                       | Maynard le fils.                                      | Rec. Conrart.                                               |                    |
| Eslite Bouts-timez.                                     | 6791        | Sur la petite vérolo du Roy.<br>Sonnet.                                                                    | Les Wederins ont fait teur devoir Ric à ric   |                                                       | 1 VIII, 1n-4.                                               |                    |
| Jard, ll'Epitaphes.                                     | 25.2        | de Malherbe,                                                                                               | Les Muses dont tu fus la gloire               |                                                       |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 16.5        | En faveur d'un nommé La<br>Forest, foit docte. Epig.                                                       | Les Muses a'aiment point la Cour              | C. S. de S. M. :<br>Sainte-Marthe<br>(Ch Scévole de). |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                       | [683]       | Le printemps à M. de M". St.                                                                               | Le Soleil a rendu toules choses plus belles   | Gilbert.                                              | Poésies diverses.                                           | 1991               |
| Rec. div poèsies.                                       | 1991        | L'obscurité.                                                                                               | Le Soleil est caché sous l'onde               |                                                       |                                                             |                    |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639        | 1639 Perfect, d'une dame.                                                                                  | Le Soleil ne voit icy has                     | Voiture.                                              | Nouv. rec. Rond.                                            | 1650               |
| Fine Galanterie.                                        | 1991        | Paroles amoureuses.                                                                                        | Le Solvil qui bruste en crs lieux             |                                                       |                                                             |                    |
| ercy(prose) III p.                                      | 1660        | Nec. Sercy(prose) III p. 1650 Promenade du Roy ou la fable de la calèche et de Sa Majesté (prose et vers). | Le Soleil répandoit icy has ses rayons        |                                                       |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 8291        | Elėgia.                                                                                                    | Le Soleil reposoit dans l'humtde Elément      |                                                       |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                             | 1653        | Songe Sonnet.                                                                                              | Le Soleil se cachant dedans le sein de l'onde | Des Ursins.<br>(Carlincas?)                           | Rec. Chamh. T. II.                                          | 1652               |
| Rec. Sercy, III p.                                      | 1656        | L'inconstance. Elègie.                                                                                     | Les ombres de la Nuit parmy l'air épanduës    | Montplaisir.                                          | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in 4.                             |                    |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 16/8        | D'un sortant de prison.                                                                                    | Le sort m'a bien juré la guerre               |                                                       |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 9291        | A Mile de Vuilselettre (prose et vers).                                                                    | L'espèrance que vous m'aves donn'e            | Marigny.                                              | Rec. Sercy. III p.                                          | 1658               |
| Rec. Sommaville.                                        | 0991        | Chanson sur Phyver.                                                                                        | Les plaisirs des saisons premières            | Beys (Ch.).                                           | Œuv. poét.                                                  | 1652               |
| Rec. Chamb. T. II.                                      | 1652        | is blen. Madrigal.                                                                                         | Les plus grands Princes de la terre           |                                                       |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                        | 1661        | Paroles amoureuses.                                                                                        | Les pres el la verdure                        |                                                       |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. I p. 2. éd. 1653                            | 1653        | Regrets sur une absence.                                                                                   | Les pres n'ont point lant de brins d'herbes   |                                                       |                                                             |                    |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658        | Rondeau.                                                                                                   | Les quatre sœurs m'ont pris dans leur lien    |                                                       |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1654        | Madrigal.                                                                                                  | Les regards de Philis avoient tant de douceur | Bouté (abbé de).                                      | Nv. rec. p. b. vers.                                        | 1680               |
| Id.                                                     |             | Sonnet.                                                                                                    | L'Estoile de Vénus si brillante et si belle   |                                                       |                                                             |                    |
|                                                         | 0101        |                                                                                                            |                                               | Mallavilla                                            | Poésies.                                                    | 1649               |

|   | oient.       | s gens du Roy assiégee<br>èces sont du même au | rà La Rochelle que les<br>re picard. Ces trois pi | (1) Voici le titre de ce sonnet: Vers qui furent faits l'an 4627 sur le soldat La Pierre, qui passa à la nage depuis l'isle de Réjusqu'à La Rochelle que les gens du Roy assiégeoient. (2) A la snite de ce billet on lit une poèsie : Souffrez qu'an bas de cette page. (3) Ce petit poème est précèdé d'une épitre : A son ami». Grand suppot de la mèdecine et suivi d'un burlesque en langage picard. Ces trois pièces sont du même auteur. | :: Vers qui furent faits l'an 1627 sur<br>1 lit une poésie : Souffrez qu'au ba<br>24é d'une épitre : A son ami». Gra | sonnet<br>illet on<br>t précé |                          | 43 |
|---|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|
|   |              |                                                |                                                   | Liqueur comme la caque-sangue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Les Menstrues. Eu vers tragi-<br>comiques (3).                                                                       | 1661                          | Rec. diverses poésies.   |    |
|   |              |                                                |                                                   | L'infidèle Amarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Air de Dassoucy.                                                                                                     | 1991                          | Rec. plus beaux vers.    |    |
|   |              |                                                | F. D. C.                                          | L'indissence que vous saites paroistre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Billeta Mile*** (prosectivers) (2).                                                                                  | 1662                          | Rec. Sercy(prose). Hp.   |    |
|   | 1650         | Nouv. rec. Rond.                               | Cha                                               | Lindifference à vous entendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contre l'indiffèrence.                                                                                               | 1639                          | Rec. Rondeaux.           |    |
|   |              |                                                |                                                   | L'Impériale Majesté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Préambule des Institutes de<br>Justinien burlesquementtra-<br>duit.                                                  | 1652                          | Rec. Chamh. T. II.       |    |
|   |              | Voir note, p. 245.                             | Colletet (Fr.)?                                   | Lidie est un soleil parfail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le parfait mariage. Sonnet.                                                                                          | 8291                          | Muses illustres.         |    |
|   | 1638         | Les Amours.                                    | Tristan L'Hermite.                                | L'hyver sera sans froidure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promesse d'amitié.                                                                                                   | 1643                          | Jardin des Muses.        |    |
|   |              |                                                | Brebeuf.                                          | L'hoste donne une table ronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Les ragousts. St.                                                                                                    | 1653                          | Rec. Sercy. I p. 1re éd. |    |
|   | 1630         | Roc. p. beaux vers.                            | T.: Du May.                                       | L'homme n'est rien qu'un mort, qui traisne sa eareasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonnet.                                                                                                              | 1658                          | Nouv. Cab. Muses (A).    |    |
|   |              |                                                |                                                   | L'homme de bien est enfin revenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rondeau redoublé.                                                                                                    | 1654                          | Nouv. rec. Loyson.       |    |
|   |              |                                                | Des Barreaux.                                     | L'homme a dit dans son cœur, sot, et andacieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonnet.                                                                                                              | 1658                          | Nouv. Cab. Muses (B).    |    |
|   |              |                                                |                                                   | L'histoire fcra voir à la postèrité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonnet (1).                                                                                                          | 1643                          | Jardin des Muses.        |    |
|   |              |                                                |                                                   | L'habile homme et de grand sçavoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rondeau.                                                                                                             | 1639                          | Rec. Rondeaux.           |    |
|   |              |                                                |                                                   | Le Zèphir en moins d'un moment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Air.                                                                                                                 |                               | ld.                      |    |
|   |              |                                                | D. A. D. S. A.                                    | Le voylà tout armé, tu le voy ce grand Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur la statue de Henri IV.                                                                                           | 1643                          | Jardin des Muses.        |    |
|   | 1653         | Rec. Sercy. T. 11.                             | Boisrobert.                                       | Le voicy de retour    Ce miracle d'amour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Air de Lambert.                                                                                                      | 1661                          | Rec. plus beaux vers.    |    |
|   |              |                                                |                                                   | Le verger    Du berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chanson,                                                                                                             | 1658                          | Nouv. Cab. Muses (B).    |    |
|   |              |                                                |                                                   | Le valet d'un maistre cordier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epigramme.                                                                                                           | 1643                          | Jardin des Muses.        |    |
|   | 1611         | Œuvres.                                        | Desportes.                                        | Lettres, le seul repos de mon àme agitée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonnet.                                                                                                              | 1658                          | Rec. Sercy. IV p.        |    |
|   |              |                                                |                                                   | Le Trou-Madame est en tout temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur le jeu de Trou-Madame.                                                                                           |                               | ld.                      |    |
|   |              |                                                | B. C. D.                                          | Le temps, qui tous nos maux esface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contre un galand.                                                                                                    |                               | Id.                      |    |
|   |              |                                                |                                                   | Le temps passè ne sçauroit revenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pour rajeunir.                                                                                                       | 1650                          | Nouv. rec. Rond.         |    |
|   | 1650<br>1672 | Nouv. rec. Rond.<br>Poésies meslées.           | M.: Pinchesne.                                    | Le teint d'Iris plus frais et plus vermeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A Iris, sur sa guérison de la<br>petite vérole.                                                                      | 1639                          | Rec. Rondeaux.           |    |
|   |              |                                                |                                                   | Les vers que ta plume a dressez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A un jeune poète. Epig.                                                                                              | 1643                          | Jardin des Muses.        |    |
| 1 | aco.         | Courtos                                        | mayiaia (fr.).                                    | Les vers de Maistre Adam ont des beames exquises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1660   Epigramme.                                                                                                    | 1660                          | Rec. Sommaville.         |    |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nb etstl <sub>et</sub><br>lienser | Titre de la pièce                                         | Premier vers                                                             | Nom de Pauteur     | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | nb etse<br>Lieuver |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| -                                                       |                                   | -                                                         |                                                                          |                    |                                                             |                    |
| Muse Coquette (B).                                      | 0::9<br>0::9                      | L'epoux malbeureux, Epig.                                 | Lisandre avant que d'apouser                                             | Du Vau-Foussard.   | Muse Coquette.                                              | 1665               |
| Rec. Chamb T. II.                                       | 1652                              | Epigramme.                                                | Lisandre disait à Dovis                                                  | Cotin.             | Rec. Sercy. Ip. 2°éd. 1653                                  | 1653               |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1654                              | Sounet.                                                   | Lisandre dont les faits ont charm's nos oreilles                         |                    |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1653                              |                                                           | Alalouange des grauds contre Lisandre mon plus cher Amour un petit. Ode. | Vieux Gaulois.     |                                                             |                    |
| Rec, Chamb.                                             | 1652                              | Epigramme.                                                | Lise a Maleine si mauvaisc                                               | Chevreau.          | Belle Gueuse.                                               | 1650               |
| Rec. Chamb. T. II.                                      | 1652                              | ld                                                        | Lise a qui j'ay rompu la foy                                             |                    |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 8091                              | Madrigal.                                                 | Lise, de qui l'esprit est délicat et fin                                 |                    |                                                             |                    |
| ld. V p.                                                | 1660                              | Epigramme.                                                | Lise est petite, vicille, et louche                                      | D. M.: Maucroix.   | Ed. Walckenaer.                                             |                    |
| ld. 1 p. 1 · éd.                                        | 1653                              | Id.                                                       | Lise (ou Lisis) pour porter un poulet                                    |                    |                                                             |                    |
| Rec. Chamh. T. II.                                      | 1652                              | ld.                                                       | Lise, ta sottise est extrême                                             |                    |                                                             |                    |
| Muse Coquette (A).                                      | 1659                              | ld.                                                       | Lisette dit quand je la flatte                                           | Colletet (Fr.).    | Muse Coquette.                                              | 1665               |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1636                              | Stances.                                                  | Lises-les devant mon rival                                               | Benserade.         | Rec. Sercy, III p.                                          | 1638               |
| Nouv rec. Chamh (3°) 1653                               | 1653                              | A Mad, du Tillet, sur la mort<br>de son père. St.         | Lisimène, je sçay comment                                                |                    | 74° 60.                                                     |                    |
| Id. (4°)                                                | (40) 1654                         | Sur la belle Sourde.                                      | Lisis a fort bien reussi                                                 | H. D. L.: Laffémas | H. D. L.: Laffemas Rec. Chamh. T. 11. 1632                  | 1652               |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660                              | Sur un avocat ignorant. Epig.                             | Lisis, chacun te fait ta nique                                           | (abbe de).         |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1643                              | Songe en l'an 1630.                                       | Lisis, mardy je fis un songe                                             | Gentilh bourdelois |                                                             |                    |
|                                                         |                                   |                                                           | Lisis, your porter Voir Lise                                             |                    |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              | 1991                              | Sarabande.                                                | Loin des mépris de l'ingrate Climène                                     |                    |                                                             |                    |
| Id                                                      |                                   | ld. de Le Camus.                                          | Loin de vos yeux, je languis, je soûpire                                 | B. (de).           |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed. 1653                           | 1653                              | Sounet.                                                   | Loin de vouloir pour moy qu'on soustre également                         |                    |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650                              | Absence.                                                  | Loin de vous, privé de bonheur                                           |                    |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658                              | Epigramme.                                                | Loire a si bien fait le portrait                                         |                    |                                                             |                    |
| Métamorph. franç.                                       | 1641                              | L'Ombre. Sonnet.                                          | L'Ombre ful autrefois et si blanche et si belle                          |                    |                                                             |                    |
| Rec. Sercy (prose). II p. 1662                          | 1662                              | Almanach d'amour (vers prose).                            | ot L'on croivoit en voyant l'Amour peint en enfant                       | Bussy-Rabutin.     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy IV n.                                        | 1638                              | Sur le départ de Paris (de 17.00 dit que cette avande Rei | I'm dil ane celle avande Reine                                           | I a ratit de Dann  | Muce Remohas                                                | 1687               |

| et au | à Mad, de Nouveau     | paraissent s'appliquer           | (1) Sig. a la table B. mais ne Pest pas dans la seconde édition. Ces stances et la rép. : Puisqu'un peu de sang vous étonne, paraissent s'appliquer à Mad. de Nonveau et au | l'est pas dans la seconde édition.                                             | nais ne      | (4) Sig. a la table B. r                             |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|       |                       | La Sablière.                     | Lors que sur son visage où tant de grûce abonde                                                                                                                             | Madrigal.                                                                      |              | .ld.                                                 |
|       |                       |                                  | Lors que sur la bouche d'Iris                                                                                                                                               | Sur un haiser. Madrigal.                                                       |              | ld.                                                  |
|       |                       |                                  | Lors que suivant l'erreur vulgaire                                                                                                                                          | Rép. au Madrigal : Iris vous<br>m'aimiez tendrement                            | 1660         | Rec. Sercy. V p.                                     |
|       |                       | D. L. : Linières.                | Lors que sans me vouloir guèrir                                                                                                                                             | A Philis St.                                                                   | 1658<br>1659 | Rec. Sercy. IV p. 1638<br>MuseCoquette(B)(n.s.) 1659 |
|       |                       | B. D. B.: Bacilly.               | Lors que pour me contenter                                                                                                                                                  | Gavotte. B. D. B.                                                              | 1991         | Rec. plus beaux vers.                                |
|       |                       |                                  | Lors que le Soleil lassé par la longueur de sa course                                                                                                                       | Rec.Sercy(prose).111p. 1660 L'amour en confidence (prose et vers) (2).         | 1660         | Rec.Sercy(prose).111p.                               |
|       |                       | D P.: du Pelletier.              | Lors que je voy Damon qui vous parte à l'oreille                                                                                                                            | Madrigal.                                                                      | 1652         | Rec. Chamb. T. II.                                   |
|       |                       | F. D.                            | Lors que je vous trouve, Philis                                                                                                                                             | Stances.                                                                       | 1656         | Rec. Sercy. III p.                                   |
|       |                       |                                  | Lors que je vois Philis cet agréable Objet                                                                                                                                  | 1649 D'un amant Sounet.                                                        | 1649         | Eslite Bouts-rimez.                                  |
| 1646  | Nouv. rec. b. vers.   | Colletet (G.).                   | Lors que je lis ces épigrammes                                                                                                                                              | Sur Richelieu (1642).                                                          | 1648         | Jard. d'Epitaphes.                                   |
|       | Sig. éd. post.        | C. : Montreuil.                  | Lors que je commençay d'adorer vos appas                                                                                                                                    | A M. M. Plainte.                                                               | 1653         | Rec. Sercy. 1 p. 17º éd.                             |
|       |                       |                                  | Lors que je brûle pour Iris                                                                                                                                                 | Slances.                                                                       | 1660         | ld. V p.                                             |
|       |                       | C. (Baron de).                   | Lors yue j'ay demandé vostre main à baiser                                                                                                                                  | Madrigal.                                                                      | 1658         | Rec. Sercy. IV p.                                    |
| 1665  | Œuv. galantes.        | Cotin.                           | Lors que de mon amour vos beaux yeux s'aperceurent                                                                                                                          | Epigramme.                                                                     | 1652         | Rec. Chamh. T. 11.                                   |
|       |                       |                                  | Lors que de ma Philis, Juste fit la peinture                                                                                                                                | Sonnet.                                                                        | 1656         | ld. 111 p.                                           |
|       | Sig. L. V. table.     | L. V. : Le Vayer<br>de Boutigny. | Lors que Daphnis fut prest à partir de ces lieu $x$                                                                                                                         | Sur l'embarq, de Daphnis.<br>Elégie.                                           | 1653         | Rec. Sercy. 1 p. 2° ėd. 1653                         |
|       |                       |                                  | Lors que Boesset chante à la Cour                                                                                                                                           | A Boesset.                                                                     | 1643         | Jardin des Muses.                                    |
| 1649  | Poésies.              | B.: Malleville.                  | Lors qu'après les travaux d'une guerre mortelle                                                                                                                             | Paraph, du Ps. 136. St.                                                        | 1658         | Rec. Sercy. IV p.                                    |
| 1652  | Rec. Chamh. T.II.     | Sarasin.                         | Lors qu'Adam vid cette jeune beauté                                                                                                                                         | Contre les femmes. Sonnet.                                                     | 1653         | Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                          |
|       |                       |                                  | L'on voit Voir On voit                                                                                                                                                      |                                                                                |              |                                                      |
|       | Bibl. N1•.Ms.12680.   | Testu (Jacq.).                   | L'on m'a dit, divine Princesse                                                                                                                                              | A Mad. de '** sur le jugement<br>qu'on a fait d'elle et de Mad.<br>de '''. St. | 1658         | Id. IV p.                                            |
|       |                       | ġ                                | L'on m'a contè, belle Idalie                                                                                                                                                | Stances énigmatiques à Idalie (1).                                             | 1656         | Rec. Sercy. III p.                                   |
| near  | Nouv. Rec. rond. 1050 | Scudery.                         | Longtemps y a, ma gente colombelle                                                                                                                                          | 1639   Plainte d'un berger.                                                    | 1639         | Rec. Rondeaux.                                       |

Courte de Lude (Voir La fin de Tristoriette de Mr de Villarceaux, etc.) (Hist. de Taillemant des Réaux, T. VI. p. 3i, ed. Panlin Pairs).

(2) Les vers sont denx lettres; une de Gleandre à Olimpe: Bien que vous soyez adorable; et une d'Alcimédon à Mélite: Si vostre amour, belle Mélite

| Tatre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | ih ets<br>hense | Titre de la pièce                       | Premier vers                                                        | Nom de l'anteur                        | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est sionée | h 548(<br>50097 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         | 7.1             | 3                                       |                                                                     | 10                                     | 9                                                      |                 |
| Fine Galanterie.                                        | - 59            | Paroles amourenses.                     | Lors que vos attraits vainqueurs                                    |                                        |                                                        |                 |
| Nouv. rec. Chamb. 39                                    | 200             | Ouatrain fait sur le champ.             | Lors ane vous m'ordonnez de chasser mon amour                       |                                        |                                                        |                 |
|                                                         |                 |                                         |                                                                     |                                        |                                                        |                 |
| Rec. Serey, il p.                                       | 1653            | A Mad. ***. Madrigal.                   | Lors que vous regardes mes yeux et mon visage                       | L. D. L.: Laffémas<br>(abbé de).       | Sig. table.                                            |                 |
| Id. 1 p. 2• éd.                                         | 1633            | Sur un adieu. Sonnet.                   | Lors qu'Iris m'annonga que le sort envieux                          |                                        |                                                        |                 |
| ld IV.p.                                                | E               | Sonnet.                                 | Lors qu'un Hyver chagrin m'aura blanchi la teste                    | Dalibray (cité par).                   | Œuv. poét.                                             | 1633            |
| Jardin des Muses.                                       | 1673            | Epig. de Platon.                        | Lowez-moi (dit un jour Venus aux neuf Pucelles)                     |                                        |                                                        |                 |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1679            | Sur la petite vérole du Roy.<br>Sonnet. | Louis doit vivre au monde autant que nous vécûmes                   | Boisrobert.                            | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4.                        |                 |
| Rec. Sercy. II. p.                                      | 1653            | Une fille de 4 ans. Epig (p.336).       | Lowyson d'une humeur rassisc                                        | L. D. L.: Laffémas                     | Rec. Sercy. II p.                                      | 1662            |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 163.            | Les faux yeux. Epig.                    | L'un des yeux de Lise est de verre                                  | Dalibray.                              | Œuv. poét.                                             | 1653            |
| Rec. Seray, 1 p. 1 acid. 1653                           | 1653            | Epigramme.                              | Eun se pieque pour Job, l'autre pour Uranie                         | Brégy (Mad. de).<br>La Suze (Mad. de). | Lettres et poésies.<br>Rec. d. Epig.franç              | 9991            |
| Neuv. rec. Rond.                                        | 1630            | Contre (Montmaur). (p. 89)              | Luy vient-il pas bien, ce beau nom                                  | Pinchesne.                             | Poésies meslées.                                       | 1672            |
| Muse Coquette (B).                                      | 1659            | Le songe importun.                      | Lyce m'a pan u cette nuit                                           | Métivier.                              | Ms. de Bordeaux.                                       |                 |
|                                                         |                 |                                         | Lysandre Voir Lisandre — Lysis Voir Lisis                           |                                        |                                                        |                 |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              | 1661            | Air de Le Camus.                        | Madonte avec Damon assis sur la fougère                             | C. (M. de).                            |                                                        |                 |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639            | Rond. ingénieux.                        | Ma foy, c'est fait de moy, car Isabeau                              | Voiture.                               | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1650            |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650            | A une dame                              | Ma foy c'est fait en pcu fine femelle                               |                                        |                                                        |                 |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639            | Rondeau.                                | Ma foy, c'est fait je ne suis plus moy-mesmc                        |                                        |                                                        |                 |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ed. 1653                             | 1653            | Madrigal.                               | Ma foy, c'est une sotte chose                                       |                                        |                                                        |                 |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639            | Pcur un mauvais repas.                  | Ma foy, j'ai faim, je ne m'en puis plus taire                       | D'H. (Mad.).                           | Nouv. rec. Rond.                                       | 1650            |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653            | Epitaphe d'un nez.                      | Ma foy, je ne me mocque pas                                         | B. (de).                               | Sig. ed. post.                                         |                 |
| Rec. Chamh. (5°).                                       | 1634            | Chanson coutre les frondeurs.           | Ma foy, nous en avons dans l'aile                                   | Scarron.                               | Œuvres.                                                | 1663            |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639            | Menace à sa maîtresse.                  | Ma foy, que d'un fin diamant                                        | Voiture.                               | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1630            |
| Rec. Sercy. 1 p. Ire éd. 1653                           | 1653            | Le pauvre malade. St.                   | Magdelon, jc suis bien malade                                       | Cyrano deBergerac                      | Cyrano deBergerac D'après P. Lacroix.                  |                 |
| Id. 411 p.                                              | 1656            | Madrigal.                               | Magdelon pour montrer qu'elle a de belles dents                     |                                        |                                                        |                 |
| Id. V p.                                                | 1660            | A la Pucelle d'Orléans. Son-            | A la Pucelle d'Orleans. Son- Magnanine Pucelle aux hèros préférable | D'Estelan (Comte). Rec. Conrart.       | Rec. Conrart.                                          |                 |

|                           | 1592                          |                                                                           |                                              |                                | 1759                                        |                                                                                           |                                      |                                            |                                        | 1666                            |                              |                               | 1665                         |                                                                         | 1651                             |                                                                                                  | 1759                                         |                                                                                                 |                                            |                                          |                                                                             |                         |                                | _                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Œuv. franç.                   | Sig. table. Rec. Conrart. (145 B. L.)                                     |                                              |                                | Ed. Saint-Marc.<br>Ed. Walckenaer.          |                                                                                           |                                      |                                            |                                        | Œuvres.                         | ld.                          |                               | MuseCoquette.T.11 1665       |                                                                         | Œuv. burl. II p.                 |                                                                                                  | Ed. Saint-Marc.                              |                                                                                                 | Rec. Conrart.                              |                                          |                                                                             | Sig. table.             |                                |                                                                               |
|                           | Du Bellay (J.)                | Linières.                                                                 | TO.                                          |                                | D.M.: Montplaisir.                          |                                                                                           |                                      |                                            | B. C. D.                               | D. M.: Montreuil.               | de M.: Id.                   |                               | Courdes.                     | D. M.: Montreuil.                                                       | Scarron.                         |                                                                                                  | Charleval.                                   |                                                                                                 | Patris.                                    | D.P.: Du Pelletier.                      |                                                                             | Corneille (P.).         |                                |                                                                               |
| Waimez-vous bien, Philis? | Naintenant le vivre me fasche | Galanterie burlesque (A Mad. Maintenant qu'approche la feste de la Suze). | Maintenant que les œillades Voir Aujourd'huy | Maintenant que les vins lasses | Maintenant que l'Hyver désole les eampagnes | Prière à Dieu pour (Seguier). Maintenant que l'on voit et les flots et le vent<br>Sonnet. | Mais qui l'eust crû? que pour la foy | Mais si le beau Daphnis t'aime fidellement | Maistre passe fut en l'Art d'escriture | Ma lettre partes tout à l'heure | Ma lettre voltes vers Philis | Malgre l'injustice et l'envie | Malheur, à qui sa Chambrière | Mal monté dans la neige, et sans guide, et sans frein D. M.: Montreuil. | Maltoutier, maquereau, faussaire | 1639 Lc Réveille-matin de la Co- Manon dont les beaux yeux sont tout nostre destin quette. Epig. | Manon se porte mieux, ah quel sujet de joye! | Dialogue de Socratine et de Ma passion dominante a toujours esté<br>Démètriade (prose et vers). | Margot, je suis jaloux, j'en mèrite te nom | Marolles fait sonner avec nouvelle grâce | Marquise en qui le Ciel a mis                                               | Marquise, si mon visage | Marquons cel esprit non pareil | 1648   Montmorcney (1632) ou Biron.   Mars est mort, il n'est plus que poudre |
| 1660   Petit dialogue.    | D'un chat.                    |                                                                           |                                              | Sur les vendangeurs. Epig.     | Ode.                                        | Prière à Dieu pour (Seguier).<br>Sonnet.                                                  | Contre une hérétique.                | Dialogue.                                  | Epitaplie de (Malleville) (1).         | Le dessus de la lettre.         | Suscription.                 | A Lise. Elégie bouffonne.     | D'une servante. Epig.        | Madrigal.                                                               | Epigramıne,                      | Lc Réveille-matin de la Co-<br>quette. Epig.                                                     | Pour M. L. M. Sonnet.                        |                                                                                                 | Jalousie. Elėgie.                          | Pour Mr de M. (Marolles)                 | 1659 de Mad. la M <sup>**</sup> de Richelieu. Marquise en qui le Ciel a mis | Stances.                | Epigramme.                     | Montmorency (1632) ou Biron.                                                  |
| 1660                      | 1648                          | 1658                                                                      |                                              | 9591                           | 0991                                        | 1660                                                                                      | 1650                                 | 1653                                       | 1630                                   | 1656                            | 1653                         | 6291                          |                              | 1656                                                                    | 1655                             | 1659                                                                                             | 1653                                         | 1662                                                                                            | 1660                                       | 1654                                     | 1659                                                                        | 1660                    | 1643                           | 1648                                                                          |
| Rec. Sercy. V p.          | Jard. d'Epitaphes.            | Muses illustres.                                                          |                                              | Nouv. rec. bons vers. 1646     | Rec. Serey. V p.                            | Rec. Sommaville.                                                                          | Nouv. rec. Rond.                     | Rec. Sercy. Il p.                          | Nouv. rec. Rond.                       | Rec. Sercy. III p.              | ld 1 p. 1rº éd.              | Muse Coquette (A).            | ld.                          | Rec. Sercy. III p.                                                      | Rec. Chamh. (70).111p. 1655      | Muse Coquette (A).                                                                               | Rec. Sercy. II p.                            | Rec.Sercy(prose).11 p. 1662                                                                     | Rec. Sercy, V p.                           | Nouv. rec. Loyson.                       | Rec. Portraits (20).                                                        | Rec. Sercy. V p.        | Jardin des Muses.              | Jard. d'Epitaphes.                                                            |

(1) Ce rondeau figure dans les poésies de Malleville 1649.

| litre du recheil dans lequel la piece est anonyme | क्षि सम्बद्धाः<br>विभाग्नाः | Titre de la pièce<br>3                                                     | Premier vers                                                  | Nom de l'autenr<br>5 | dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date d |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|
| Nouv. rec. bons vers.                             | 1656                        | A Mr de                                                                    | Saint-Preuil. St. (1). Mars longtemps sous l'habit d'un homme |                      |                                         |        |
| Jard. d'Epitaphes.                                | 1648                        | Surun prédicateur (Bordeaux, Martial devant nos yeux 1913). Chant funèbre. | Martial devant nos yeux                                       |                      |                                         |        |
| Rec. Serey, II p.                                 | 153                         | Epigramme,                                                                 | Martin, ce fameux esfronté                                    |                      |                                         |        |
| Rec. Rondeaux                                     | 1639                        | Pour avoir å desjeuner.                                                    | Martin plus cher que ma prunelle                              | Cha                  | Nouv. rec. Rond.                        | 1650   |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660                        | Epigramme.                                                                 | Martin pressoit Junneton d'amourette                          | Dalibray.            | Œuv, poét.                              | 1653   |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1655                        | 1654 Rondeau.                                                              | Martin, vous vous trompes, c'est estre irraisonnahle          |                      |                                         |        |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                        | 1643 Epigramme.                                                            | Mary mawais, femme mawaise                                    |                      |                                         |        |
| Rec. Portraits (29).                              | 1659                        | 1659 Portrait de Mie de Filers.                                            | Ma taille est belle, je suis blonde                           |                      |                                         |        |
| Nouv. rec. Chamh (3.), 1653                       | 1653                        | Stances.                                                                   | Me faudra-t-il tousjours combattre mes désirs                 |                      |                                         |        |
| Jardin des Muses.                                 | 1673                        | Sur un pocte. Epig.                                                        | Nétancolique esprit, frénétique animal                        | Un bourdelois.       |                                         |        |
| Rec. Sercy. II p.                                 | 1633                        | Stances amoureuses.                                                        | Wenseigner comme il faut aimer                                | G.: Gombauld ou      |                                         |        |
| ld. V p.                                          | 0991                        | L'Amour et sa Mère à la porte.<br>Stances.                                 | Mère d'un Pils dont la puissance                              |                      |                                         |        |
| Fine Galanterie.                                  | 1991                        | Epig. pour un faiseur de faux Mérèville dont l'ûme est gaie titres.        | Mérèville dont l'ûme est gaie                                 |                      |                                         |        |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                        | Contre un bossu Epig. (2).                                                 | Mèris est donc votre préfet                                   |                      |                                         |        |
| Muse Coquette (A).                                | 629                         | 1639 La beauté parfaite. Sonnet.                                           | Merveille de nos jours, charmante créature                    | Colletet (Fr).       | Muse Coquette.                          | 1665   |
| Rec. Sercy. II p.                                 | 1653                        | 1653 Les lys.                                                              | Merveille de nos jours, dont les charmes vainqueurs           | D'Andilly.           | Guirl, de Julie.                        |        |
| Muse Coquette (A).                                | 1659                        | 1659 Le triomphe d'Uranie.                                                 | Merveille de nos jours, trop aimable Uranie                   |                      |                                         |        |
| Rec. d'Octavie.                                   | 1658                        | Sonnet à la jeune Cléopâtre<br>sur la petite vérole d'Octavie.             | Merveille dont le nom remplit tout l'Univers                  |                      |                                         |        |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1654                        | 1654 Sonnet.                                                               | Merveille en qui le Ciel admire sa puissance                  |                      |                                         |        |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660                        | 1660 Madrigal.                                                             | Mes deux mains à l'envy disputent de leur gloire              | Corneille (P.).      | Sig. table.                             |        |

curieuse façon, la trabison de Montmorency:

Sa vertu un curielloit des palmes

Sa vertu un curielloit des palmes

Care que tous les autres climats

Dessus les monts for plus galace;

Neptune et ses flois courrouce;

Neptune d'assez rudes combats.

| 001                                              | ides (anno ao):                   | Mon cœur a par trop résisté                                         | 1639   Captivité agréable.              | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| Rec. Sercy. Il p. 1662                           | L. D. L.: Laffé-                  | de Luxembourg   Mon brave et valeureux Marquis                      | 1653 Lettre å M. de Luxembourg          | 1653 | Rec. Sercy. II p.          |
|                                                  |                                   | Monarque le plus grund qui respire la vie                           | Au Roy, Sonnet.                         | 1652 | Rec. Chamb. T. II.         |
|                                                  |                                   | Monarque le plus grand de tout cet Univers                          | Vers de ballet.                         |      | ld                         |
|                                                  | Tristan L'Hermite.                | Monarque jeune et sans pareil                                       | St. récitées par M <sup>10</sup> Faret. | 1657 | Nouv. rec. Loyson.         |
| Rec. Sercy. II p. 1662                           | H. L. D.: Laffémas                | Mon amour n'est point satisfait                                     | 1653 Remerciement St.                   | 1653 | Rec. Sercy. II p.          |
|                                                  |                                   | Mon ami je t'envoie ces mots                                        | 1661 Bonjour.                           | 1661 | Rec. div. poésies.         |
| Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4.                  | Chartres (de):<br>Saint-Chartres. | Mon âme, fuisons un effort                                          | Air de Lambert.                         | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661 |
| Euvres. 1658                                     | Sarasin.                          | Mon âme est preste à s'envoler                                      | Sonnet.                                 | 1658 | Rec. Sercy. IV p.          |
| Nouv. rec. Rond, 1650                            | Voiture, N                        | Mon âme a Dieu quoique le cœur m'en fende                           | Pour un adieu.                          | 1639 | Rec. Rondeaux.             |
|                                                  |                                   | Moise se servait de sa verge sans crainte                           | Contre un amy. Epig.                    | 1643 | Jardin des Muses.          |
| Œuv. galantes. 1665                              | Cotin                             | Moins rouge du pèché que de son mauvais furd                        | Epigramme.                              | 1652 | Rec. Chamh. T. 11.         |
|                                                  |                                   | Modèrez vos appas, c'est trop tout à la fois                        | Madrigal.                               | 1656 | Rec. Sercy. Ill p.         |
|                                                  |                                   | Minerve assura les Troyens                                          | A Mile des Alesmes. Epig.               | 1643 | Jardin des Muses.          |
|                                                  |                                   | Mille sermens jures n'ont de rien avancè                            | A Angèlie. Sonnet.                      | 1646 | Nouv. rec. bons vers. 1646 |
| Muse Coquette. 1665                              | Loret.                            | Michelette, cette semaine                                           | Les amours de dame Miche-<br>lette.     | 1659 | Muse Coquette (A).         |
| Rec. Sercy. V p. 1660                            | Cérisy (de),                      | Me veux-tu voir mourir, trop aimable inhumaine                      | Air de Boessot.                         | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661 |
| Ed. Saint-Marc. 1759<br>Rec. p. beaux vers. 1661 | Charleval. R                      | Mes yeux, vous regardes (ou vous ares veu) Cloris                   | Madrigal.                               | 1653 | ld. I p. 2° ėd.            |
| Poésies. 1656                                    | Chevroau.                         | Mes yeux vous out parlè de mes peines eruelles                      | Stances.                                | 9291 | fd. III p.                 |
|                                                  | M.: Montplaisir.                  | P. Sur sa modestie. Mes yeux, vous offenses ees Astres sans pareils | 1660   Pr Mad. de P. Sur sa modestie.   | 1660 | Rec. Sercy. V p.           |
|                                                  |                                   | Mes yeux vous aves veu Silvie                                       | td. do Boesset le père.                 |      | Id.                        |
|                                                  |                                   | Mes yeux d'un langage distrait                                      | Air de Lambert.                         | 1661 | Rec. plus beaux vers.      |
|                                                  |                                   | Mes vrais et chers amis une chose me Point                          | D'un homme à la mode. Sonnet.           | 1649 | Eslite Bouts-rimez. 1649   |
|                                                  | B. C. D.                          | Mestier certes a Dame Claire                                        | Pour une dame line.                     | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
|                                                  |                                   | Mes regards vous l'ont dit                                          | Menuet.                                 | 1661 | Rec. plus beaux vers.      |
|                                                  | B. C. D.                          | Mesté de vert est le galand                                         | Pour une dame                           | 1650 | Nouv. rec. Rond.           |
|                                                  |                                   | Mes jours s'en vont finir par les maux de l'absence                 | Air de Lambert.                         | 1661 | Rec. plus beaux vers.      |
|                                                  | Avocat ue rennes.                 | Mesais tout ton saout de ce tivre,                                  | 1643 Sur un poetastre. Epig.            | 1643 | Jardin des Muses.          |

| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme | trecuerdi | Titre de la pièce<br>3                                   | Premier vers                                                                                  | Nom de l'auteur              | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>lieuser |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. Sommaville.                                  | 1660      | Stances (rour Mae de Hatam-<br>bure).                    | Mon cœur es-tu si foible et si peu généreux                                                   | Chandeville.                 | Rec. Chamh. T. II.                                          | 1652               |
| Fine Galanterie.                                  | 1661      | Paroles amoureuses.                                      | Mon cour fut tout à Célimène                                                                  | Préville.                    | Rec.p.b.vers. III.p.                                        | s. d.              |
| Petit rec. poésies.                               | 1660      | Sonnet pour Mas de La Cal-                               | Mon crew pour vous servir fut tousjours plein de zêle                                         |                              |                                                             |                    |
| Muse Coquette (B).                                | 1659      | Les beaux yeux. St.                                      | Mon ceur prétends-lu l'alarmer                                                                | Mélivier.                    | Pièces diverses                                             | 1668               |
| 14.                                               |           | Lassitude d'amour. Epig.                                 | Mon ewur qui méritoit un sentiment plus tendre                                                | fd.                          | ld.                                                         |                    |
| Rec. plus beaux vers.                             | 1991      | Sarab, de Mº- Des Vaux.                                  | Mon eœur soûpire    Pour des yeux si doux                                                     |                              |                                                             |                    |
| Rec. Serey, IV p. 1                               | 1658      | Sounet.                                                  | Mon cour, va-1-en trouver cette Nymphe cruelle                                                | Dalibray.                    | Œuv. poét.                                                  | 1653               |
| Id. 111 p.                                        | 1656      | Sur une espée. Enigme.                                   | Mon corps est tout brillant, honorable, et futal                                              |                              |                                                             |                    |
| Id. 11 p. 1                                       | 1653      | Arthémore. Sonnel.                                       | Mon enfance et mon beau visage                                                                |                              |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers.                             | 1991      | Air.                                                     | Mon espril arreste ][ Ne l'a jamais este                                                      |                              |                                                             |                    |
| Petit rec. poèsies.                               | 0991      | Rép. au sonnet : Je veux que le pécheur                  | Rép. au sonnet : Je veux que Mon fils, je vous reçois à fuire pénitence<br>le pécheur         |                              |                                                             |                    |
|                                                   |           |                                                          | Mongrand Ami, je suis malade Voir Magdelon, je suis<br>[bien malade                           |                              |                                                             |                    |
| Rec. Serey. V p. 1                                | 1660      | Madrigal.                                                | Mon Iris chaque jour croist et devient plus belle                                             | D. M. : Maucroix.            | Ed. Walckenaer.                                             |                    |
| ld.                                               |           | Id.                                                      | Mon Iris me promit Lundy                                                                      | La Sablière.                 | Madrigaux, Ed.                                              |                    |
| ld. III p.                                        | 1656      | Rép. au sonnet en bouts-<br>rimez: Coquettes et galands. | Mon jeune Fanfaron, remelles l'arme au croc                                                   |                              |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661      | Air de Boesset.                                          | Mon mal est doux    Adorable Amarante                                                         |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p. 1                              | 1656      | Rép. à l'épig. : Vrayment je<br>vous trouve fort belle   | Mon mary dit que vous et moy                                                                  |                              |                                                             |                    |
| Jard, d'Epitaphes.                                | 1648      | Contre les médecins.                                     | Mon peintre vous avez grand tort                                                              |                              |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Loyson. 1                              | 1654      | Au Roy.                                                  | Mon Prince, revenes apaiser la tempeste                                                       |                              |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                | 1656      |                                                          | A tous galands et braves de Mon sang est bien connu, je suis Abenserrage<br>l'Europe. Cartel. | G. (M. de): Gra-<br>mont (?) |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                  | 1661      | Raillerie.                                               | Monsieur fera paroistre                                                                       |                              |                                                             |                    |
| Lord d'Enitophos                                  | 4679      | A618 Contra Chémon                                       | Mondian la modelarin Obbarn                                                                   |                              |                                                             | Ī                  |

|                      |                                             |                                 | do Domos                                                                      | sulves do notit Doontont of de Mad do De        | 400  | sue projesom ta (1 (1)       |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------|
|                      |                                             |                                 | Muses aux Bouls-rimes, premes le premier Rang                                 | Pour Id.                                        |      | Id.                          |
|                      |                                             |                                 | Muses aux Bouts-rimes, n'espères plus de Rang                                 | Contre les Bouts-rimez. Son-<br>net.            | 1649 | Eslite Bouts-rimez.          |
|                      |                                             |                                 | Muse por en pu l'ehendir                                                      | Burlesque en lang, picard. (2)                  | 1991 | Rec. div. poésies            |
| ine. 1671            | Rec. La Fontaine.<br>T. 11.                 | Pellisson.                      | tombeau de M. de Muse, n'es-tu point lassée ). Ode.                           | 1660 Pour le tombeau de M. de<br>(Pisani). Ode. | 1660 | Rec. Sercy. V p.             |
| ts. 1631             | Divertissements.                            | Colletet (G.).                  | Muse eseampe d'icy, ce Muscat me sait croire                                  | Le pédant parasite. Sonnet.                     | 1654 | Nouv. rec. Loyson.           |
| 4. 1655<br>1868 1665 | Ed. orig!e in-4.<br>Nouv.Parn.Muses<br>gal. | Scarron.                        | Muse, avec qui je me console                                                  | 1660 Léandre et Héro. Ode bur-<br>lesque.       | 1660 | Rec. Sommaville.             |
|                      |                                             | Tirsis.                         | Moy Tirsis, grand Hilas de France                                             | 1658 Promesse de mariage.                       | 1658 | Rec. d'Octavic.              |
|                      |                                             |                                 | de 1º02e. Madrigal. Moy qui puis me vanter que sans moy la beaulé             | Incarnat                                        | 1652 | Rec. Chamb: T. II.           |
|                      | -                                           | ALD: Aldimary.                  | Moy qui ne faisois rien que rire                                              | Trad. de l'espagnol. Madrigal.                  | 1653 | ld. 1 p. 2° êd.              |
|                      |                                             | L. V.: Le Vayer de<br>Bontigav. | Moy que j'ayme Philis! je la hay, je l'abhorre                                | Sonnet.                                         | 1653 | Rec. Sercy. II p.            |
|                      |                                             |                                 | Mourons, Tirsis ][ Vivons, Sylvie                                             | Dialogue de Lambert.                            | 1991 | Rec. plus beaux vers. 1661   |
|                      |                                             |                                 | Mourir en triomphant, vainere au bord du tombeau                              | du Maréchal de Guèbriant.                       | 1648 | Jard, d'Epitaphes.           |
| rc. 1759             | Ed. Saint-Marc.                             | D. M.: Montplaisir.             | Mourir dans les combats au sein de la victoire                                | Sonnet.                                         | 1653 | Rec. Serey. II p.            |
|                      |                                             | B. C. D.                        | Mouehe portez, dame Christine                                                 | Contre une dame.                                | 1650 | Nouv. rec. Rond.             |
| -                    |                                             | Un de ses enfants.              | do Jacquelino Bouteville(1639) Mortels ne cherchez plus Jacqueline en ce lieu |                                                 | 1648 | Jard, d'Epitaphes.           |
|                      |                                             |                                 | Mortels ennuis, que rien ne peut guérir                                       | Sarabande de Le Camus.                          | 1661 | Rec. plus beaux vcrs. 1661   |
|                      |                                             |                                 | Surune montre (Bouls-rimez). Montre, montre-moy l'heure où par l'éjection     |                                                 | 1653 | Nouv. rec. Chamh.(3°) 1653   |
|                      |                                             |                                 | Montosier Voir Montausier                                                     |                                                 |      |                              |
|                      |                                             |                                 | Mon tourment jamais ne s'achève                                               | 1654 Le Goinfre irrésoln (1).                   |      | Nouv. rec. Loyson.           |
| .4.                  | I. AMIV, ID                                 |                                 | Montfort gist dessous cette pierre                                            | 1648 Simon de Montfort (1218).                  | 1648 | Jard, d'Epitaphes.           |
| atle.                | Ms. 189<br>Rec.                             | Chapelain. D'Estelan (Comte).   | Montausier dans ce lieu vil ses courses bornées                               | Epitaphe. Sonnet.                               | 1653 | Rec. Sercy. I p. 2° ed. 1653 |
| nes. 1651            | Euv. burlesques.                            | Scarron.                        | Monstre fascheux, monstre mulin                                               | A une campagnarde.                              | 1654 | Nouv. rec. Chamh. (40) 1654  |
|                      |                                             | B. D. B.: Bacilly.              | Mon sort est digne de pitié                                                   | Sarabande de B. D. B.                           | 1661 | Rec. plus beaux vers. 1661   |
|                      |                                             |                                 | Mon Soleil a tary mes pleurs                                                  | Contentemens.                                   | 1653 | Rec. Sercy. 1 p. 1 éd. 1653  |
|                      |                                             |                                 | Monsieur nostre Coadjuteur                                                    | 1661 Paroles do raillerie.                      | 1661 | Fine Galanterie.             |

(1) Il est question dans cette pièce du petit Beaufort et de Mad. de Pons. (2) Cette pièce est précédée d'une épitre « A son ami : Grand suppôt de la Médecine» et d'un petit poème : Les Menstrues « Liqueur comme la caque-sangue ». Ces trois pièces sont du même euteur.

| Titre in recueil<br>dans tequel la pièce<br>est anonyme       | tib ebill 25<br>Itemoer | Titre de la prèce                                                                                                                     | Premier vers                                                           | Nom de l'auteur             | Titre du recheil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>fienser |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nouv rec. Loyson.                                             | 13                      | Ап раре                                                                                                                               | Trbain VIII. Ode (1), Muses, futes des feux de joye                    | Maynard (Fr.).              | Ed. Garrisson : Ms.                                         |                    |
| Rec. Sercy, I p. 2c ed                                        | 133                     | Le converty. Sonnet.                                                                                                                  | N'agitez plus mon cœur, désirs impétueux                               | Montplaisir.                | Ed. Saint-Marc.                                             | 1759               |
| Mases illustres.                                              | 1838                    | Found.                                                                                                                                | Namer que la personne et mespriser le bien                             | F. O.: Ogier (Fr).          | Sig. table.                                                 |                    |
| Rec. Serey, V p.                                              | 1660                    | Jalousie.                                                                                                                             | Naimes plus tant, Philis, à vous voir adorée                           | Corneille (P.).             | Id.                                                         |                    |
| Muse Coquette (A).                                            | 6::91                   | Et. galantes.                                                                                                                         | N'alles jamais aux Tuilleries                                          |                             |                                                             |                    |
| Nouv. rec.Chamh (3°). 1633                                    | <u> </u>                | Bouts-rimez prescrits à la<br>louange d'une dame.                                                                                     | N'appréhende-tu point qu'un jour à ta beauté                           |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. III p.                                            | 1656                    | Sonnet à boire (Bouts-rimez).                                                                                                         | Nirrgue de Cupidon, tirons jambons du croe                             |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sommaville.                                              | 1660                    | Sur la vanité du monde.                                                                                                               | N'aspire plus mon cœur, aux choses d'icy-bos                           |                             |                                                             | -                  |
| Jard. d'Epitaphes.                                            | 1678                    | D'un débauché.                                                                                                                        | Nau gist icy le ventre plein                                           | _                           |                                                             | =                  |
| Jardin des Muses.                                             | 1643                    | La Chasse. Sonnet.                                                                                                                    | N'avoir rien desjeuné que d'un os de carcasse                          |                             |                                                             | -                  |
| Rec. Sercy. IV p.                                             | 1658                    | A la Marq, de Castelane sur<br>ce que la Reine de Suède<br>s'arresta à considérer sa<br>beauté en passant par la<br>Provence. Sonnet. | Ne considéres point le Sceptre et la Couronne                          | L. N.                       |                                                             |                    |
| Rec. plus beaux vers. 1661                                    | 1991                    | Air de Lambert                                                                                                                        | Ne craignes pas, Philis, que je vous die                               |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. II p.                                             | 1653                    | Les Hirondelles, à M. P.                                                                                                              | Ne craignes plus pour ce grand homme                                   |                             |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Chamh. (3º) 1653                                   | 1653                    | Sur une absence. Madrigal.                                                                                                            | Ne craignes point, belle Caliste                                       |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. 1 p. 1** éd., 1653<br>Nouv. rec. Chamb (3*). 1653 | 1653                    | Sonnet.                                                                                                                               | Ne crains plus désormais, Tircis, que je soupire                       | Montreuil.<br>Des Yveteaux. | Sig, Tab, R. Sercy.<br>Nouv. rec. Loyson.                   | 1653<br>1654       |
| Nouv. rec. Rond.                                              | 1650                    | Il proteste                                                                                                                           | Ne croyez pas, belle Sylvie                                            |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. 1 p. 2° ed.                                       | 1653                    | Stances.                                                                                                                              | Ne croyes pas, belle Uranie                                            | M. (de).                    | Sig. table.                                                 |                    |
| Eslite Bouts-rimez.                                           | 1649                    | A une dame. Sonnet.                                                                                                                   | Ne croyez pas, Philis, qu'en mon espril il entre                       |                             |                                                             | <del>-</del>       |
| Rec. Chamb. T. 11.                                            | 1652                    | Madrigaux sur diverses coul-<br>leurs: Aurore,                                                                                        | Ne croyez pas que je sois celle Aurorc                                 |                             |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                              | 1660                    | Epigramme.                                                                                                                            | Ne croyez pas que la vengeance                                         | Benserade.<br>Des Réaux.    | Œuvres.<br>Bibl.N <sup>1</sup> • Ms. 12680.                 | 1691               |
| Rec. Sercy. 1 p. 2 ed. 1653 Madrigal.                         | 1653                    |                                                                                                                                       | Ne croyes point la mèdisance                                           | Montreuif.                  | Rec. Sercy Ip.4°éd. 1657                                    | 1657               |
| (1) Le Manuscrit Barberini (veir note                         | erini (v                | eir note 8 p. 373) repferme une strephe de plus :<br>Mais, c'est contre teute apparence                                               | ropho de plus:  Il est né de la conférence  Il est né de la conférence |                             |                                                             |                    |

| _                                                 |                                 |                                     |                                               | <u>r</u>                     | -                                         | -                                                  |                                             | çç                            | 9                                                 |                                               | 90                          | <del></del>                 |                                                |                                  |                                                   |                                |                             |                                                 |                                             |                            |                                |                                       | - 6-                            | Ç1                          |                                                   | :                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ,                                                 |                                 |                                     |                                               | 1697                         |                                           | 1691                                               |                                             | 1. 1653                       | 1666                                              |                                               | 1668                        |                             |                                                |                                  |                                                   |                                |                             |                                                 |                                             |                            |                                |                                       | 1649                            | 1652                        | • ·                                               | 1755                                    |
| +                                                 |                                 |                                     |                                               | Guvres.                      |                                           | Œuvres.                                            | D'après P. Lacroix                          | Guvres.<br>Rec.Sercy.lp.2·éd. | Œuvres.                                           |                                               | Pièces diverses.            |                             |                                                |                                  |                                                   |                                |                             |                                                 |                                             |                            |                                |                                       | Poėsies.                        | Rec. Chamh. T. II.          | Lettres de Mad. de<br>Sévigné.Ed.Walc-<br>kenaer. | Ed.: Saint-Marc.<br>Bibl.Nte, Ms. 12680 |
|                                                   |                                 |                                     |                                               | Benserade.                   |                                           | B.: Benserade.                                     | Molière.                                    | D. M.: Montreuil.             | Id.                                               |                                               | Métivier.                   |                             |                                                |                                  |                                                   | M.: Montplaisir.               |                             |                                                 |                                             |                            |                                |                                       | Malleville.                     | 11.D.L.:Laffemas            | Marigny.                                          | Chapelle.<br>Lager                      |
| Ne dis plus, cher Tirsis, que mon bonheur extrême | Ne dis plus, 6 froid animal     | Ne dites mot, Florice, je vous prie | Ne dites point Philis    Que je suis infidèle | Ne jugeant pas fort à propos | Ne m'accusez, Philis, estant trop obstiné | NemecommandespointPhilis (ouIris) que jem'explique | Ne me console point, amy, c'est fait de moy | Ne me demandes plus, Sylvie   | Ne me dis plus, Tirsis, que j'ay peu de courage   | Ne me venes plus voir, ou venes toute entière | Ne nous amusons jamais plus | N'entre point en impatience | Ne perdons point de temps il est trop prècieux | Ne pleure plus dessus ce tombeau | Ne pleurės plus mes yeux, taisės-vous mes soupirs | Ne prodigues pas tant vos feux | Ne revoyons plus Amarante   | Ne sousfre plus mon cœur, le mépris de tes vœux | Ne soyes en aucun soucy                     | N'espères pas de mon Gènie | N'est-ce pas une étrange chose | N'est-il pas vray qu'il est plus gras | N'estimer rien que vostre peine | Ne t'efforce plus de guérir | Ne trouver rien de beau que vous                  | Ne verray-je jamais Ninon               |
| Sonnet.                                           | A un sotqui ce plaignoit. Epig. | Rondeau redoublé.                   | Résolution,                                   | Epistre à Mad*** (de Brégy). | Stances.                                  | D'un amoureux jaloux. St.                          | Sonnet.                                     | Madrigal.                     | Sonnet.                                           | ld.                                           | Jalousie exilée.            | Epigramme.                  | Imit. de Catulle. Sonnet.                      | D'un bon biberon.                | Sonnet.                                           | Stances.                       | Air de Lambert.             | Sounet.                                         | Rép. á l'épig.: Je suis en<br>extrème soucy | Epigramme.                 | Sur un bourgeois. Epig.        | Pour un malade.                       | Air.                            | La belle sourde. St.        | Pour Mad. de S*** (Sévigné).<br>Estrennes.        | A Damon. Epistre.                       |
| 1633                                              | 1659                            | 1650                                | 1652                                          | 1653                         |                                           | 1652                                               | 1653                                        | 1656                          | 1653<br>1653                                      | 1658                                          | 1659                        | 16/3                        | 1658                                           | 1648                             | 1661                                              | 1660                           | 1661                        | 1658                                            | 1653                                        | 1653                       | 1661                           | 1650                                  | 1654                            | 16574                       | 1653                                              | 1653                                    |
| Rec. Sercy. 1 p. 1re éd.   1653   Sonnet.         | Muse Coquette (A).              | Nouv. rec. Rond.                    | Rec. Chamb. T. II.                            | Rec. Sercy. Ip. 1" ed. 1653  | Nouv. rec. Chamb. (3°) 1653               | Rec. Chamh. T. II. 1652                            | Rcc. Sercy. 1rep. 1re ed. 1653              | ld. III p.                    | Id. II p.   1653<br>Nouv. rec. Chamh. (3°)   1653 | Rec. Sercy. IV p.                             | Muse Coquette (B).          | Jardin des Muses.           | Nouv. Cab. Muses (A). 1658                     | Jard. d'Epitaphes.               | Rec. div. poésies.                                | Rec. Sercy. V p.               | Rec. plus beaux vers. [166] | Rec. Sercy. IV p.                               | Id. II p.                                   | ld. l p. 1 e ed.   1653    | Fine Galanterie.               | Nouv. rec. Rond.                      | Nouv. rec. Loyson.              | Nouv.rec. Chamh. (4°) 1654  | Rec. Sercy. 11 p.                                 | ld. 1 p. 1 e ed. 1653 A Damon.          |

| Titre du recueul<br>dans lequel la piece | tib etr<br>liene | Titre de la pière                                      | l'remier vers                                                                                        | Nom de Panteur      | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | nb ets<br>liense |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|
| anonyme                                  | 2.5              | co                                                     |                                                                                                      | 30                  | 63t signed<br>6                          | Di Li            |
| Bec. Sercy. III p.                       | 155              | Madrigal.                                              | Ne vous estonnez pas, adorable Sylvie                                                                | D. M.: Montreuil.   |                                          |                  |
| Rec. d'Ortavie,                          | 1658             | Elégie à<br>ration.                                    | Lysis sur une sépa-                                                                                  |                     |                                          |                  |
| Rec. Servy. II p.                        | 6553             | Epigramme.                                             | Ne vous estonnes pas si je sers à la messe                                                           | D. M.: Montreuil.   |                                          |                  |
| 1d. 1p. 2º éd.                           | 1633             | ld.                                                    | Ne vous levez plus si matin                                                                          |                     |                                          |                  |
| ld. V. P.                                | 1660             | Stances.                                               | Ne vous opposes $plus$ à des désirs si justes                                                        |                     |                                          |                  |
| Nouv. Gab. Muses (B), 1658               | 1658             | Métamorphose de Tyrsis.                                | Nº vous souvient-il pas, adorable Climène                                                            |                     |                                          |                  |
| Muse Coquette (A).                       | 1639             | Pour une dame. Epig.                                   | Nice, nostre maison nous occupe souvent                                                              | Courdes.            | MuseCoquette.T.II                        | 1665             |
| Rec. Sercy. II p.                        | 1653             | Sur une maistresse. Sonnet.                            | Ninon, ma compagne très chère                                                                        | C.: Chapelle.       | Ed. Saint-Mare.                          | 1755             |
| Nouv. ree. Rond.                         | 1650             | Pour un sien amy                                       | Ni Pile, ce grand sainct on qui tout j'espèrois                                                      | B. C. D.            |                                          |                  |
| Rec. Chamh.                              | 1652             | La belle Gueuse. St.                                   | Noble et fameux objet d'une triste adventure                                                         | Chevreau.           | Poésies.                                 | 1656             |
| Jard. d'Epitaphes.                       | 1648             | de Laval Boisdauphin (Dun-<br>kerque, 1646). Sonnet.   | Boisdauphin (Dun-Noble et juste désir de servir la patrie<br>1646). Sonnet.                          |                     |                                          |                  |
| Rec. Sercy. IV p.                        | 1658             | Sur le port, de M <sup>11</sup> , de Rians,<br>Sonnet, | Sur le port. de M <sup>11</sup> , de Rians. Nocret, tu perds ton temps à peindre cette Belle Sonnel. | ľ.                  |                                          |                  |
| 1d. 1 p. 1 · · éd. 1653                  | 1653             | La belle en deüil. St.                                 | Noire Divinité qu'on ne peut asses craindre                                                          | Chevreau.           | Poésies.                                 | 1656             |
| Rec. plus bosux vers.                    | 1661             | Air de Boesset le père.                                | Noires Forcsts, demeures sombres                                                                     |                     |                                          |                  |
| Rec. Sercy, Il p.                        | 1653             | Madrigal.                                              | Non, cc n'est point Philis qui cause mon martyre                                                     | La Suze (Mad. de).  | Poésies.                                 | 1666             |
| Rec. Chamh. T. II.                       | 1652             | Epigramme.                                             | Non, Jeanne ne se farde pas                                                                          |                     |                                          |                  |
| Rec. Sercy. 11 p.                        | 1633             | Indifference.                                          | Non, je ne bruste point, j'ay la paix dedans l'âme                                                   | ŵ                   | Sig. éd. post.                           |                  |
| ld.                                      |                  | (L'amant indifférent) Elégie.                          | Non je ne monte point à ce point d'insolence                                                         | B.: Benserade.      | Œuvres.                                  | 1697             |
| Rec. Sercy.1 p. 2° ėd.                   | 1653             | Sonnet.                                                | Non, je n'en doute plus, ma fortune est changée                                                      |                     |                                          |                  |
| Rec. plus beaux vers.                    | 1991             | Air de Lambert.                                        | Non, je ne prėtens pas, dėdaigneuse Silvie                                                           | Benserade.          | Œuvres.                                  | 1697             |
| Fine Galanterie.                         | 1661             | Paroles amoureuses.                                    | Non, je ne sçaurois plus feindre                                                                     |                     |                                          |                  |
| Rec. d'Octavie.                          | 1658             | A Madonte. Sonnet.                                     | Non, je ne sçaurois plus, 6 charmante merveille ?                                                    | Acanthe.            |                                          |                  |
| Rec. Sercy. II p.                        | 1653             | Sl. amoureuses.                                        | Non, je ne suis qu'à vous, belle et chère Clèonne                                                    | Sc: Scudéry.        |                                          |                  |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654             | A Mile P. St. S. Sonnet.                               | Non, je n'y songe plus, ma colère est passée                                                         | D.P.: Du Pelletier. |                                          |                  |

| s.   166                      | Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Lambert.                        | Non, n'appréhendes point que je vous fasse entendre                                                     |                              |                       | -     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|
| 1658 E                        | Elégie,                                                           | Non, non, n'y pensons plus, employons mieux nospleurs                                                   | Sarasin.                     |                       |       |
| I p. 1 · ed.   1653   E       | Epigramme.                                                        | Nonobstant les Vers Sarrasins                                                                           |                              |                       |       |
| 1656   F                      | cep. en bouts-rimez au sonnet.<br>Coquettes et galands            | Rép. en bouts-rimez au sonnet: Non, tu ne peux passer que pour un homme à croc<br>Coquettes et galands  |                              |                       |       |
| Rec. plus beaux vers. 1661    | Gavotte de Baptiste.                                              | Nos fâcheux Marys jaloux                                                                                |                              |                       |       |
|                               |                                                                   | Nostre galanterie Voir Vostre galanterie                                                                |                              |                       |       |
| 1991                          | Pont-breton (5 vers).                                             | Nostre pigeonnière                                                                                      |                              |                       |       |
| 1653                          | b'un poète                                                        | Nostre poète s'est vantè                                                                                |                              |                       |       |
| 1654                          | Le favory, Sonnel.                                                | Nostre siècle est heureux, quoy qu'on en veüille dire                                                   | D. P.: Du Pelletier.         |                       |       |
| 1658                          | Sur un petit sac pour mettre<br>des vers. Epig.                   | Nos ners n'ont que trop d'avantage                                                                      | Pellisson.                   | Guv. diverses.        | 1735  |
| 1658                          | Sur l'arrivée de Christine à<br>Paris, Sonnet.                    | Nos væux sont exauces, nous voyons cette Reine                                                          | le petit de<br>Beauchasteau. | Muse<br>Beauchasteau. | 1657  |
| 1656                          | La Prime.                                                         | Nous avons beau crier quand nostre point l'emporte                                                      |                              |                       |       |
| 1658                          | Tombeau pour Mgrle Premier<br>Président, Sonnel,                  | Nous mumurons sans fruict contre les destinées                                                          | M. Pinch.: Pin-<br>chesne.   |                       |       |
| 1643                          | Quatrain. (1)                                                     | Nous recevons vostre Grandeur                                                                           |                              |                       |       |
| 1656                          | Sur une parente. Madrigal.                                        | Nous sommes eschauffer de semblables désirs                                                             | G. B.: Boileau (Gilles).     |                       |       |
| Nouv.rcc.Chamh. (4º) 1654     | L'aveugle amoureux, St.                                           | Nouvel!e image du Printemps                                                                             | Tristan L'Hermite.           | Vers héroïques.       | 16.48 |
| Rec. Sercy. 1 p. 1. 6d. 1653  | A Mile de Beuvron. St.                                            | Nuit et jour finvoque Apollon                                                                           | Segrais.                     | Diverses poésies.     | 1658  |
| 9                             | 1660 Descente de Vénus en terre.                                  | Nymphes et vous Pasteurs dont les væux légitimes                                                        |                              |                       |       |
| Rec. plus beaux vers. 1661    | Air de Le Camus (p. 171).                                         | Nymphes, vous pouvez bien vous taire cette fois                                                         |                              |                       |       |
| 1653                          | Lettre escrite de Chantilly à Mad. de Montausier (vers et prose). | Ny tout ce qu'on a dit de l'heureuse contrée                                                            | Sarasin.                     | (Euvres.              | 1658  |
| 1658                          | Lettre burlesque à Octavie.                                       | O belle et charmante Octavic                                                                            | Lucidor.                     |                       |       |
|                               | Epistre à Madonte.                                                | O belle et divine Amadonte!                                                                             | Clorimant.                   |                       | -     |
| Rec. Sercy. I p. I . éd. 1633 | Pour le Roy. A Mad. de<br>Hautefort, 1643. St.                    | Objet aimable et vertueux                                                                               | Benserade.                   | Envres.               | 1697  |
| 66                            | Allus.au Jugtde Pâris.Sonnet.                                     | Muse Coquette (A).   1659   Allus.auJugtde Pâris.Sonnet.   Objet digne des væux des Prinees et des Rois | Regnault.                    | Muse Coquette.   1665 | 1665  |
|                               |                                                                   |                                                                                                         |                              |                       | -     |

(4) Voici le tutre de cette petite pièce : Quadrin contenant l'anagramme d'Amiens en amis, mis sur la porte de la ville, le 7 juin 1625, à l'entrée de Madame Marie-Henriette. În file de France allant en Angleterre.

|                                                             |                          |                                | -                             | 10                                               |                                                 |                                | G1                                                                                                  |                                   |                                              |                                                          |                              | <del>, , , ,</del>                              |                                                       |                                                   |                                         | <b>o</b> c               | 9                                                       |                                            | ∞                                            | 74                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| nb eted<br>lienser                                          |                          |                                |                               | 1665                                             |                                                 |                                |                                                                                                     |                                   |                                              |                                                          |                              |                                                 |                                                       |                                                   |                                         | 1668                     | 1666                                                    |                                            | 1638                                         | 165                                      |                                            |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 |                          | Rec. Conrart.                  |                               | Muse Coquette.                                   |                                                 |                                | Rec. Chamb, T II. 1652                                                                              |                                   |                                              | *************                                            |                              |                                                 |                                                       |                                                   |                                         | Pièces diverses.         | Œuvres.                                                 |                                            | Rec. Sercy.III p. 2° ed.                     | Rec.Sercy.lp.3eed. 1654                  | D'après P.Lacroix.                         |
| Nom de l'autenr                                             |                          | L'Estoille.                    | D. L.: Linières.              | Du Van-Poussard.                                 |                                                 |                                | Chandeville.                                                                                        | Gervaise(la jeune).               |                                              | L'Inconnu: Cham-<br>brot (Marq. de)                      | Fr.: Francheville            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |                                                       |                                                   | _                                       | Metivier.                | D. M.: Montreuil.                                       |                                            | F. R.: Francheville<br>(abbé de).            | Petit.                                   | Molière.                                   |
| Promiser vars                                               | Otyct divin de ma pensée | Objet dont les charmes si doux | Objet dont mon âme est êprise | Objet le plus charmant qu'ait jamais veu la Cour | Objet le plus charmant qui se présente aux yeux | Objet le plus doux de mes sens | Elègie (pr Mad de Couigny). Objet le plus puissant (ou le plus charmant) qui règne<br>[en l'Univers | Objet sans dėfnut, et sans blasme | O cher esprit, de qui je chéris les loïanges | O Dieu la plaisante avanture!                            | O Dieux! Uranie est-ce vous? | Eil qui découvrois tout par de si vifs ressorts | O le Maistre à mon Camarade!                          | Olimpe a plus d'attraits que n'eust jamais Latone | Olimpe, cet objet de ma nouvelle stamme | Olimpe, Climène el Doris | Olimpe est en repos je vis dans le martyre              | Olimpe, je suis las de témoigner ma flamme | Olimpe, je vay disparestre                   | Olimpe, la nature a fort                 | Olimpe, ne m'en parles plus                |
| T.tre de la pièce                                           | Air de Boesset le père.  | ld.                            | A une cruelle. Madrigal.      | A Philis, Sonnet.                                | Soumission. Elègie.                             | Dialogue.                      |                                                                                                     | A la fameuse Octavie.             | de Jacq, de St Ursulc (1594).                | LeMaltotier malade consultant<br>l'Agneau médecin. Epig. | Pour M. L. R. Madrigal.      | Sur un œil perdu. Epig.                         | Burlesque à Florinde, envi-<br>ron la Feste des Roys. | Sur une dame. Sonnet.                             | Sonnet.                                 | Le jugement favorable.   | A une femme Sounet.                                     | Air de Vincent.                            | Adieu à M. la P. D. T. (présidente de Toré). | A Mad. de Gr**. Sur sa<br>migraine. Ode. | La Confidente devenue Mais-<br>tresse. St. |
| nb etad<br>lienser                                          | 1661                     |                                | 1658                          | 1639                                             |                                                 | 1661                           | 1631                                                                                                | 1658                              | 8191                                         | 1638                                                     | 1656                         | 1655                                            | 1658                                                  | 1649                                              | 1660                                    | 1659                     | 1653                                                    | 1661                                       | 1656                                         | 1653                                     | 1638                                       |
| litre da recneil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme     | Rec. plus beaux vers.    | 14.                            | Rec. Sercy. 1V p.             | Muse Coquette (B).                               | Id.                                             | Rec. plus beaux vers.          | Nouv. rec. Loyson.                                                                                  | Rec. d'Octavie.                   | Jard. d'Epitaphes.                           | Muses illustres.                                         | Rec. Sercy. III p.           | Id. 1 p. 4° ėd.                                 | Rec. d'Octavie.                                       | Eslite Bouts-rimez.                               | Rec. Sercy. V p.                        | Muse Coquette (B).       | Nouv. rec. Chamb.(3°). (1653<br>Rec. Sercy. II p. (1653 | Rec. plus beaux vers. 1661                 | Rec. Sercy. III p.                           | Id. I p. 2° éd.                          | Id. IV p.                                  |

|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | ant les Vers Sarrasins                                                      | onobsta          | (1) Voir la réponse : Nonobstant les Vers                       |
|---|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |      |                    | Acante: Pellisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | On ne sçait plus aimer comme on secut autrefois | Sonnet à Délie.                                                             | 1660             | Petit rec. poésies.                                             |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On ne peut trouver à redire                     | Le véritable. Epig.                                                         | 1658             | Muses illustres.                                                |
|   |      |                    | D.P.: Du Pelletier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On ne peut arrester la course des années        | 1654 Imit. d'une ode d'Iforace.                                             | 1654             | Nouv. rec. Loyson.                                              |
|   |      | Sig. table.        | L. B.: Lc Bret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On ne fronde pus seulement                      | Rep. de Damon à: Damon,<br>donnez Epig.                                     | 1653             | Rec. Sercy. II p.                                               |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On m'a dit qu'hier au matin                     | Pour un Maistre d'Académie.                                                 | 1661             | Fine Galanterie.                                                |
|   | 1649 | Poésies.           | Malleville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | On luy fait faire plus de traits                | Pour une dame                                                               |                  | Id.                                                             |
|   |      |                    | B. C. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | On gaigue gros à vostre amour                   | Protestation.                                                               | 1630             | Nouv. rec. Rond.                                                |
|   |      | D'après Ch. Livet, | Linières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | On est charmè de vostre chatte                  | Stanees.                                                                    | 1658             | Muses illustres.                                                |
|   |      | ,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On entend jurer à Bastien                       | Epigramme.                                                                  | 1643             | Jardin des Muses.                                               |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On enferme à tort cette blonde                  | Sur une fille mise en religion.<br>Epig.                                    | 1653             | ld. Il p.                                                       |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On doute dans un sens divers                    | Sur les sonnets de Job et<br>d'Uranie, Epig. (1)                            | 1653             | Rec. Serey. 1 p. 1 .e ed.                                       |
|   | 1665 | Muse Coquette.     | Colletet. (Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | On doit l'aimer, je l'accorde, Mélitc           | 1659 La parente. Sonnet.                                                    | 1659             | Muse Coquette (A).                                              |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On dit que par les ans toute chose déchoit      | Epigramme.                                                                  | 1653             | Rec. Sercy. II p.                                               |
|   |      |                    | Métivier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | On dit que je suis infidelle                    | Le constant. Epig.                                                          | 1659             | Muse Coquette (B).                                              |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On dit partout que vous trouves estrange        | Stances.                                                                    | 1652             | Rec. Chamh. T. 1f.                                              |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On dit de vostre Sermon                         | Epigramme.                                                                  | 1658             | Rec. Sercy. IV p.                                               |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On dit à Jean que par trop boire                | Sur un Yvrongne. Epig.                                                      | 1643             | Jardin des Muses.                                               |
|   | 1666 | Œuvres.            | Montreuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | On diroit à vous voir, que ce jour ennuyeux     | A (Mad. la Sénèchale de<br>Rennes), lo jour des Morts.                      | ) 1652<br>  1653 | Rec. Chamh. T.II(n.s.).) 1652<br>Rec. Sercy. I p. 1 .º ed. 1653 |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On conte de l'asne de mer                       | Contre François. Epig.                                                      | 1643             | Jardin des Muses.                                               |
|   | 1671 | Œuv. cavalières.   | Rézé (de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | On connoist que j'aime Silvie                   | Air.                                                                        | 1656             | Rec. Serey. 111 p.                                              |
|   |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On commence, nous dites-vous                    | Nouv. Cab. Muses (B). 1658 Rép. au Sonnet: De deux fois quatre vers Sonnet. | 1658             | Nouv. Cab. Muses (B).                                           |
|   | 1666 | Œuvres.            | D. M.: Montreuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | On a grand tort de vous choisir                 | Madrigal.                                                                   | 1656             | Rec. Sercy. III p.                                              |
|   |      |                    | La Calprenède<br>(Mad. de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | On adjugea les devoirs à Sylvie                 | Estat et inventaire du cœur<br>volage (vers et prose).                      | 1658             | Rec. d'Octavie.                                                 |
| _ |      | 1                  | And the second s | O miracle inoüy, merveille sans seconde         | Epigramme.                                                                  | 1652             | Rec. Chamh. T. M.   1652   Epigramme.                           |

| quitte ma part |
|----------------|
| j'en q         |
| donc,          |
| bien           |
| Hé             |
| commence:      |
| précédente     |
| réponse        |
| Fa             |
| $\Xi$          |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | pp ets | Titre de la pièce                                                | Premier vers                                    | Nom de l'auteur    | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | nh etstl<br>lienser |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                         |        |                                                                  | -                                               | °C                 | 9                                                      | 7                   |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991   | Air de Le Camus.                                                 | On ne sçauroil, Iris, vous voir sans vous aimer |                    |                                                        |                     |
| Muse Coquette (A).                                      | 1639   | L'absence insupportable. Son-<br>net.                            | On ne void rien icy qui ne fatte les yeux       | Colletet (Fr.).    | Muse Coquette.                                         | 1665                |
| Nouv. rec. Chamh (4°)                                   | 1681   | Pour Mad" (dellautefort).St                                      | On ne vous verra plus en posture de pie         | Scarron            | Œuv. burl. 11 p.                                       | 1651                |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630   | Pour des Dames                                                   | On nous prend your gardes fidelles              |                    |                                                        |                     |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660   | Madrigal.                                                        | On peut aisément s'exempter                     | M.: Montplaisir.   |                                                        |                     |
| Fine Galanterie.                                        | 1991   | Epig. (sur Vassé).                                               | On s'apperçoit bien que vous estes              |                    |                                                        |                     |
| Rec. Chamh. T. II.                                      | 1632   | lsabelle. Madrigal                                               | On sçait bien qu'elle est vostre humeur         |                    |                                                        |                     |
| Jardin des Muses.                                       | 1673   | Contre La Ronce. Epig.                                           | On t'appelle Ronce à bon droit                  |                    |                                                        |                     |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                              | 1658   | Epistre D. M. D. A. M. D. S.                                     | On voit dans la ville où nous sommes            | D.M.D. (dc M D.).  |                                                        |                     |
| Nouv. rec. Loyson                                       | 1654   | Brave et Belle.                                                  | On voit en ces Amans tant de charmes divers     | R.deN.: Regnault.  |                                                        |                     |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660   | Sonnet.                                                          | O perfide élément, mer trompeuse et changeante  |                    |                                                        |                     |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658   | Rèvique à la répartie de Lucidor, sur la réponse précédente. (1) | O Perles plus fincs que l'or!                   |                    |                                                        |                     |
| Jardin des Muses.                                       | 16/3   | Paraph. du Ps. Ecce quam                                         | O que belle est l'assemblée                     | D. A. D. S. A.     |                                                        |                     |
| Nouv.rec.Chamb (4°) 1654                                | 1654   | Sur la belle gueuse.                                             | O que d'appas en ce visage                      | Tristan L'Hermite. | Vers heroïques.                                        | 1678                |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1654   | Plainte St.                                                      | O que le changement divers                      |                    |                                                        |                     |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658   | Déclaration d'amour. St.                                         | Orante, qu'en ces lieux rien ne peut égaler     | Sarasin.           | Nouv. Œuv.                                             | 1674                |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991   | Air de Lambert (chanson pour Mis de Tourville).                  | 0 rare merveille d'Amour                        | Boisrobert,        | Epistres.                                              | 1647                |
| Rec. Sercy. 1 p. 2° ėd.                                 | 1653   | Air.                                                             | O Respect, Tyran trop sévère                    |                    |                                                        |                     |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658   | Sur le lieu où s'était fait le<br>combat. Sonnet.                | Oronte! à quel dessein m'amenes-vous icy?       |                    |                                                        |                     |
| Métamorph. franç.                                       | 1641   | Le Luth. Pour Mi. O. Sonnet.                                     | Orphée, à qui tu dois le bel art de charmer     |                    |                                                        |                     |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1649   | A M. Ie Marq. de **, Sonnet.                                     | Or, vous voilà, Marquis, dedans sans chaussepié |                    |                                                        |                     |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660   | 1660 Sur un beau sein.                                           | O Tèton le pius beau du monde                   |                    |                                                        |                     |
|                                                         |        |                                                                  |                                                 |                    |                                                        |                     |

| 16                              | 643  | Jardin des Muses.   1643   Adieu à sa femme.                     | O toy scul objet de ma flamme                                    | and the second s |                   | 4    |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Rec. Sercy. 1 p. 2° ėd. 1653 L. | Ä    | Les religieuses réfugiées à<br>Paris. St.                        | O très charmantes prisonnières                                   | C.: Charleval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ed. Saint-Marc.   | 1759 |
| 1649 D                          | Ω    | el'Ambass. deSuèdo.Sonnet.                                       | Del'Ambass, deSuèdo.Sonnet.   Où penses-lu courir en Tirelarigol |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| $1653$ $\frac{1}{8}$            | (1)  | Sonnet.                                                          | Où sont tant de sermens de constance élernelle?                  | D. M.: Maucroix,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ed. Walckenaer.   |      |
| 1654                            | -4   | Ala belle de L. Sonnet.                                          | Où volay-je sans cœur avec tant de courage                       | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |
| 1639                            | _    | incert. d'un amant.                                              | Ou vous sçavez tromper bien finement                             | Voiture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nouv. rec. Rond.  | 1650 |
| 1654                            |      | Rondeau.                                                         | Ouvres, ouvres, la belle, ouvres la porte                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661      |      | Air de La Sablière.                                              | Ouy, c'est pour vous, eruelle, que j'expire                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Sercy. I p. 1re ed. 1653   |      | Le pet à la mort. St. (1)                                        | Ouy, c'est pour vous, Dame Atropos                               | D. E.: Du Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rec. de Du Teil.  | 1633 |
| 1660                            |      | Madrigal.                                                        | Ouy, Comtesse sçavante et belle                                  | Petit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653     |      | Sonnet.                                                          | Ouy, j'aime, je l'uvoüe, il n'est plus lemps de seindre          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661      |      | Air (Bacilly).                                                   | Ouy, j'aime ma prison, el n'en veux poinl sortir                 | B.D.B.: Bacilly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ed. 1653     |      | Sonnet.                                                          | Ouy, je fuy vos beaux yeux tout aimables qu'ils sont             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 6291                            |      | Rondeau.                                                         | Ouy je l'advoue, et la chose est réelle                          | Gontard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Muse Coquette.    | 1665 |
| Rec. Sercy. Ip. 1re ed.   1653  |      | A M <sup>11</sup> ° de Guerchy, contre<br>Marianne, St.          | Owy, je vous dis el vous rèpèle                                  | Benserade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Œuvres.           | 1697 |
| 1653                            |      | Sonnet.                                                          | Ouy, les baisers communs, amy, je le confesse                    | D. M.; Maucroix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |
| 1660                            |      | Le retour nécessaire. Sonnet.                                    | Ouy, mes yeux, j'y consens, nous reverrons Sylvie                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 1660                            |      | A Philis. Sonnet.                                                | Ouy, Philis, de nos jours vous ourdisses lu trame                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 20                              | 1653 | Resverie à M. de D". Elégie.                                     | Ouy, vous m'y surprenez, je ne puis m'en dédire                  | ø;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| 1643                            |      | Sur J. C. en croix. St.                                          | 0 yeux dont les rais non pareils                                 | D. P. de S. Ber<br>Saint-Bernard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |
| 1654                            |      | La belle danse.                                                  | Paix-là, paix-là, noble assistanec!                              | Scarron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Œuvres.           | 1663 |
| 1659                            |      | Controun chicaneur (Grillon).<br>Epig.                           | Palais, il faut que je t'avoüe                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 1641                            |      | L'Olivier, à Mad. de V. Sonnet.                                  | Pallas en l'Olivier remarqua tant d'attrails                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 1653                            |      | Epigramme.                                                       | Par ces quatre mots de prose                                     | S.: Sarasin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rec. Sercy. II p. | 1662 |
| 1643                            |      | Quadrin                                                          | Par ey passa devant hier                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|                                 |      | 1639   Pour Galien restauré.                                     | Par dessus tout le siècle ancien prise                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| re                              | 0    | (1) Cette pièce n'a pas été reproduite dans les édit, suivantes. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |

|                                                         |                                                      |                                               |                                    |                             |                                                                                  |                           |                             |                                            |                                    |                                                |                                                   |                                               |                                        |                            |                                       |                                   |                              | ·                                             |                                               |                                |                                        |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ub statt<br>lisussy b                                   |                                                      |                                               | 1691                               |                             |                                                                                  |                           | 1650                        | 2                                          |                                    |                                                |                                                   |                                               |                                        |                            | 1691                                  | 1759                              |                              |                                               |                                               |                                |                                        |                                                                        |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée  |                                                      | Ed. Walckenaer.                               | Œavres.                            |                             |                                                                                  |                           | Nouv. rec. Rond.            |                                            |                                    |                                                |                                                   |                                               |                                        |                            | Œuvres.                               | Ed. Saint-Marc.                   |                              |                                               |                                               |                                |                                        |                                                                        |
| Nom de l'auteur<br>5                                    |                                                      | D.M.; La Sablière, Ed.                        | B.: Benserade.                     |                             | L. B. (G. de).                                                                   |                           | M.: Pinchesne.              |                                            |                                    | B. C. D.                                       | D. L. (M)                                         |                                               |                                        |                            | Benserade.                            | Montplaisir,                      | M. L. C.                     |                                               |                                               |                                |                                        |                                                                        |
| Premier vers                                            | Par devantnous, fils de Cithère                      | Pardonnes, ma Philis, à cette huneur chagrine | Pardon, si j'ose vous distruire    | Paris à Pallas s'abandonne  | Páris meprisa les promesses                                                      | Par la Majesté de la Muse | Par la Majesté qui surpasse | Par la porte des Cieux l'Aurore eschevelèc | Par la raison que vous aves à dire | Pur le bec ne faul point, ainsi que je presume | Parlement, grand Conseit, et tous gens de chicane | Parteray-je a la fin, ou me tairay-je encore? | Parles mes yeux, découvres mon martire | Par Vignorance de sa teste | Par mes regards, juges de mon martire | Parmy les bois et la gaye verdure | Parmy tant de vives douleurs | Par quel charme nouveau trouvais-je du Repos? | Par sa doetrine et non par ses habits de Soye | Partez, courez, votez nos Vers | Par trop d'amour, j'ay perdu la raison | Sur la disgrâce d'un officier.   Par trop parler fut tousjours incivil |
| Titre de la pièce<br>3                                  | Coutrat d'inclination.                               | Madrigal.                                     | A Mm* D** (d'Espernon).<br>Epitre. | Sur trois villes de France. | A M <sup>11s</sup> R. de S. en luy envoyant une orange del <sup>2</sup> ortugal. | Baiser.                   | 10.                         | Sonnet (1).                                | Pour une dame                      | Contre une dame.                               | Sonnet.                                           | ld.                                           | Air.                                   | Epigramme.                 | Air de Lambert.                       | Balade au Comte de Saint-Aignan   | Air de Boesset.              | D'un malade Sonnet.                           | A M. l'Ab. Fouquet. Sonnet.                   | Lettre à Mad. D. L.            | II prie sa dame                        | Sur la disgrâce d'un officier.                                         |
| tip election 2)                                         | 1638<br>1638                                         | 1613                                          | 1633                               | 1673                        | 1658                                                                             | 1639                      |                             | 1654                                       | 1650                               |                                                | 9291                                              | 1652                                          | 1660                                   | 91/91                      | 1991                                  | 1658                              | 1991                         | 1649                                          |                                               | 1656                           | 1650                                   |                                                                        |
| Fitte du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | Nouv. Cab. Muses. B), 1658<br>Rec. d'Octavie.   1658 | Rec. Serey, V p.                              | ld. 11 p.                          | Jardin des Muses.           | Rec. Sercy. IV p.                                                                | Rec. Rondeaux.            | -                           | Nouv. rec. Loyson,                         | Nouv. rec. Rond                    | ld.                                            | Rec. Sercy. III p.                                | Rec. Chamb. T. II.                            | Rec. Sercy. V p.                       | Nouv. rec. bons vers. 1646 | Rec. plus beaux vers.                 | Rec. Sercy. IV p.                 | Rec. plus beaux vers. 1661   | Eslite Bouts-rimez.                           | ld.                                           | Rec. Sercy. III p.             | Nouv. rec. Rond.                       | ld.                                                                    |

| Nouv. rec. Loyson.   1654   Quatrain                 | 1654    |                                                         | Par une extravagance à nulle autre commune                                                                                                       | B.ET. Dura Carones.                  | Q. I             | -    |  |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|--|
| Rec. Sercy. IV p.                                    | 1658    | Christine de Suède venant en<br>France. Au Roy. Sonnet. | Par un présent famcux digne de ma naissance                                                                                                      | Le Clerc.                            | D'après Goujet.  |      |  |
| Rec. plus beaux vers. 1661                           | 1661    | Air de Lambert.                                         | Par vos yeux tout brillans de charmes                                                                                                            | Sarasin.                             | Nouv. Œuv.       | 1674 |  |
| Jard. d'Epitaphes.                                   | 1648    | d'un vieux rieur.                                       | Passant ce faux vieillard qui toujours se gaussait                                                                                               |                                      |                  |      |  |
| ld.                                                  |         | de Chamicr. (1)                                         | Passant, Chamier avoit si fort                                                                                                                   |                                      |                  |      |  |
| Id.                                                  |         | de Jean d'Auneau.                                       | Passant, cy gist sous cette tombe obscure                                                                                                        |                                      |                  |      |  |
| ld.                                                  |         | d'Archilochus.                                          | Passant de peur que cette mouche                                                                                                                 |                                      |                  |      |  |
| Rec. Sercy. V p.                                     | 1660    | Epitaphe d'une dame.                                    | Passant, déplore cette morte                                                                                                                     |                                      |                  |      |  |
| Jard. d'Epitaphes.                                   | 1648    | Epitaphe.                                               | Passant honore avec franchise                                                                                                                    |                                      |                  |      |  |
| 1d.                                                  |         | de Ch. de Bourbon (1527).                               | Passant, il ne fuut pas que ton æit s'emerveille                                                                                                 | Vieux Gaulois.                       |                  |      |  |
| ld.                                                  |         | d'Asseline, doct. en Sorbonne.                          | d'Asseline, doct. en Sorbonne.   Passant je m'en vais soustenir                                                                                  |                                      |                  |      |  |
| Nouv. ree. Chamb. (49) 1654<br>Rec. Chamb. (50) 1654 | 1654    | Sonnet sur Cadeau.                                      | Passant qui peut estre t'estonne                                                                                                                 | B.: Benserade,                       |                  |      |  |
| Jard. d'Epitaphes.                                   | 1648    | de Fr. de Jussac (1641).                                | Passant qui veul seavoir comment ce grand courage                                                                                                |                                      |                  |      |  |
| 14.                                                  |         | Epitaphe. (2)                                           | Passant, sçais-tu pourquoy dans son âge plus beau                                                                                                |                                      |                  |      |  |
| Id.                                                  |         | de Prudent.                                             | Passant, si je dis que sans peine                                                                                                                |                                      |                  |      |  |
| Nouv. rec. bons vers.                                | 1646    | Epitaphe.                                               | Passant, si la pitié réside dans ton ame                                                                                                         |                                      |                  |      |  |
| Rec. Sercy. II p.                                    | 1653    |                                                         | Sur le reelns du Mont-Valè- Passant si ton esprit est asses curieux rien. Sonnet.                                                                | Clapisson(Mad.de). Rec. Sercy. II p. | Rec. Sercy. II p | 1662 |  |
| Jard, d'Epitaphes                                    | 1678    | de Berty, prélat (1621).                                | Possant veux-tu sçavoir qui dort sous cette pierre                                                                                               |                                      |                  |      |  |
| Rec. Sercy. V p.                                     | 1660    | Epitaphe du roi d'Ethiopie.<br>Sonnet.                  | Passant, voy des grandeurs l'injuste décadence                                                                                                   |                                      |                  |      |  |
| Jard. d'Épitaphes.                                   | 8,91    | Vers qui sont au cloistre des<br>Récolets de Tulle.     | Passe, cher Passant, et repasse                                                                                                                  |                                      |                  |      |  |
| Nouv. rec. Rond.                                     | 1650    | Pour un Mendian (p. 203).                               | Passe par tout plas seur que la besaee                                                                                                           | B. C. D.                             |                  |      |  |
| Rec. div. poèsies.                                   | 1661    | Le siège de Pâté, chant (3)                             | Pâté chaut, place la plus digne                                                                                                                  |                                      |                  |      |  |
| Rec. Sercy. III p.                                   | 1656    | Epigramme.                                              | Paul dont vous sçavez l'indigence                                                                                                                | Fr.: Francheville (abbé de).         |                  |      |  |
| Nouv. rec. Loyson,   1654   Balade irrégulière.      | 1654    | Balade irrégulière.                                     | Pauvrettes filles de mémoire                                                                                                                     |                                      |                  |      |  |
| (1) « Vers sur la mort                               | le Char | nier Ministre de Montélimae, tue                        | (1). Vers sur la mort de Chamier. Vinistre de Montélinar, tué d'un coun de canon sur les remparts de Montauban, assiègé par le Roy, l'an 1621 ». | par le Roy, l'an 1621                |                  |      |  |

(1) « Vers sur la mort de Chamier. Ministre de Montélinar, tué d'un coup de canon sur les remparts de Montauban, assiègé par le Roy, l'an 1621 ». (2) « D'un jeune religieux, sage et sçavant, il estoit petit neveu du Comte de Cheverny, Chancelier de France, et mourut l'an 1621 ». (3) Voici le titre de cette pièce : Le siège, prise, sac et démolition de Pâté chaut par Verre à boire, général de l'armée du dieu Bacchus, en l'an 1580.

| <u> </u> | Titre in recueil lans lequel la prece est anonyme | nb olad<br>liomar | Titre de la juèce                                             | Premier vers                                                                   | Nom de l'auteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signèe<br>6 | nb eted<br>lieuser |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | Вес. Волдевих.                                    | 1639              | A une dame.                                                   | Payer complant n'est pas vostre ordinaire                                      | Habert:Cèrisy(de).   | Habert:Cêrisy(de).                                          | 1650               |
| _        | Rec. Sercy, IV p.                                 | 19                | Sur le portrait de M <sup>13</sup> , de<br>Riaus, par Nocret. | de Peindre la de Rians! Dieux, qu'est-ce que vous faites?                      | r. Z                 |                                                             |                    |
|          | Id.                                               |                   | Pour Mad". Sonnet.                                            | Peintre des Corps et des Esprits                                               | =                    |                                                             |                    |
| -        | Eslite Bouts-rimez.                               | 1649              | Sur un parasito. Sonnet.                                      | Peintres, escornifleurs venes à mon Secours                                    |                      |                                                             |                    |
|          | Rec. d'Octavie.                                   | 1658              | 1658 Le portrait promis (sur Octa-<br>tavie). Sonnet.         | Peintures d'un Tabteau que je n'ay pus encore                                  |                      |                                                             |                    |
|          | Rec. Sommaville.                                  | 1660              | A Mad. des Hameaux, sur<br>une voie de bois.                  | des Hameaux, sur Pendant er froid euisant, vous me combles de joye ie de bois. | Benscrade.           | Rec. Sercy, 1 p.                                            | 1653               |
|          | Rec. Sercy. V p.                                  | 1660              | 1650 L'amour charlatan                                        | Pendant que Godenot, fin et ruse matois                                        | Perrault (Ch.).      | Rec.div. ouvrages                                           | 1675               |
|          | Nouv. Cab. Muses (B), 1658 Madrigal.              | 1658              | Madrigal.                                                     | Pendant que le respect règle tous mes dèsirs                                   | Boileau (Gilles).    | Œuv. posth.                                                 | 1670               |
|          | Rec. Sercy. V p.                                  | 1660              | ld.                                                           | Pendant que mon Iris étoit loin de ces lieux                                   |                      |                                                             |                    |
|          | Id. IV p.                                         | 1658              | 1638   Imit. d'Horace; ode 9 (Helivre).                       | Pendant que vous m'aimies, Aminte                                              |                      |                                                             |                    |
|          | Rec. Rondeaux.                                    | 1639              | A un rival.                                                   | Penser que pour ne vous déplaire                                               | Voiture.             | Nouv. rec. Rond.                                            | 1630               |
|          | Nouv. Cab. Muses (B). 1458                        | 1658              | Elėgie.                                                       | Pensers où l'on se plaist, espèrances flatteuscs                               | La Suze (Mad. de).   | La Suze (Mad. de). Rec. Sercy. Il p.                        | 1653               |
| ****     | Rec. Rondeaux.                                    | 1639              | Langueur.                                                     | Penses à moy, je cède à ma douleur                                             | Habert: Cérisy (de). | Habert: Cérisy(de). Nouv. rec. Rond.                        | 1650               |
|          | Nouv. Cab. Muses(A).   1658                       | 1658              | Elégie.                                                       | Penses un peu Philis que nous passons les jours                                |                      |                                                             |                    |
|          | Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661              | Gavotte.                                                      | Pensez-vous, belle Cloris                                                      | Bouillon.            | (Euvres.                                                    | 1663               |
|          | Rec. Sercy. IV p.                                 | 1658              | Sur des vers bien peints par<br>une religieuse St.            | Penses-vous m'avoir fuit plaisir                                               |                      |                                                             |                    |
|          | ld. (prose). V p.                                 | 1663              | Billet (prose et vers).                                       | Penses-vous tirer grand avantage                                               |                      |                                                             |                    |
| -        | Nouv. rec. Rond.                                  | 1650              | Contre un brave.                                              | Percè de coups par les Combas                                                  | B. C. D.             |                                                             |                    |
|          | Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661              | Sarabande.                                                    | Perdant le jour ][ Injuste Climène                                             |                      |                                                             |                    |
|          | ld.                                               |                   | Air.                                                          | Perdant les beaux yeux de ma Dame                                              |                      |                                                             |                    |
|          | Muse Coquette (A).                                | 1659              | Response (au Père le Moyne).                                  | Père sans Enfans, et sans Femme                                                | Leuville (Mad.de).   | D'après Paulin-<br>Paris.                                   |                    |
|          | Nouv. rec. Loyson.                                | 1654              | Les héros ressuscitez. Sonnet.                                | Les hèros ressuscitez. Sonnet. Pères de tant de morts au cereueil enfermes     |                      |                                                             |                    |
|          | Rec. Chamb. T. II.                                | 1652              | Epigramme.                                                    | Perrelle, tu dis en tous lieux                                                 |                      |                                                             |                    |

|                                                                                                | Malleville.                            | Poésies.                        | 1649                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                |                                        |                                 |                            |
| Petit autheur qui me provoques                                                                 | Boisrobert. Nour                       | Nouv. rec. Rond.                | 1650                       |
| Petite Brunette aux yeux doux                                                                  | Maucroix.                              | Sig. table.                     |                            |
| Petites stews qui ne faites qu'éelore                                                          | Testu-Mauroy.   Rec.                   | Rec. Sercy. III p.              | 1656                       |
|                                                                                                | Colletet (Fr.).   Mus                  | Muse Coquette.                  | 1665                       |
|                                                                                                |                                        |                                 |                            |
| >                                                                                              | Vauvert (de).   Rec                    | Rec. Sercy. 1 p.                | 1653                       |
| Peu de rapport à son frère Protais                                                             | B. C. D.                               |                                 |                            |
| Peul-estre avec beaucoup et d'argent et de soin                                                | , abud                                 | Sig. table.                     |                            |
| Peux-lu bien voir ma peine                                                                     |                                        |                                 |                            |
| Peux-lu croire que celle année                                                                 |                                        |                                 |                            |
| Philandre, mon amy, je vous treuve Fantasque                                                   |                                        |                                 |                            |
| Philandre, prend congé des Muses                                                               | Boissière. Re                          | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4. |                            |
| Philidor loüant les merveilles                                                                 |                                        |                                 |                            |
| Philis alors que lu le ranges                                                                  |                                        |                                 |                            |
| Philis appaises le tourment                                                                    | Colletet (Fr.), Mun D. (de): Monte Fed | Muse Coquette.                  | 1665                       |
| Philis, appaises vos douleurs                                                                  |                                        | Cousin: L. Pascal.              |                            |
|                                                                                                | ville.                                 | Poésies.                        | 1649                       |
| Philis a lant de grâces et d'appas                                                             |                                        |                                 |                            |
|                                                                                                |                                        |                                 |                            |
| Philis aussi belle qu'aimable                                                                  |                                        |                                 |                            |
| Philis, ce jeune objet qui me fait soüpirer                                                    | P. (M. de):<br>Pellisson.              |                                 |                            |
| Philis, ce n'est pas un défaut                                                                 |                                        |                                 |                            |
| Philis, e'est avec d'autres armes                                                              | M.: Montplaisir. Ed.                   | Ed. Saint-Marc.                 | 1759                       |
| Sonnet sur le Perroquet de Philis c'est justement que ma Muse chicane Mae du Plessis-Bellière. | . (Le M. de):<br>Montausier.           |                                 |                            |
| arnes<br>ma Muse chien                                                                         |                                        | M. (Le M. de): Montausier.      | M. (Le M. de): Montausier. |

| Date du                                                     | 1697<br>1654                                    |                                                 | 1666                                                                     |                            |                                                    |                                                        | 1662                                             |                                                    |                             | 1631                                           |                                      | 1759                                          |                                              |                                      |                               |                              |                                                                                      | 1654                        |                               | 1654                                   |                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Guvres.<br>Nouv.rec. Loyson.                    | Rec. Conrart.                                   | Guvres.                                                                  |                            |                                                    |                                                        | Rec. Sercy. II p.                                |                                                    |                             | Œuv. burl. III p.                              |                                      | Historiettes.<br>Ed. Saint-Marc.              |                                              |                                      |                               |                              | 1                                                                                    | Nouv. rec. Loyson.          |                               | Rec.Sercy.Ilp.2°éd 1654                |                                       |                                                       |
| Nom de l'auteur                                             | Beaserade.<br>D. R.                             | Mareuil.                                        | D. M.: Montreuil.                                                        |                            |                                                    |                                                        | H. L. D.: Laffemas                               | (anne ae).                                         | D. M.: Montreuil.           | Scarron.                                       |                                      | Des Réaux.<br>C. : Charleval.                 |                                              |                                      |                               |                              |                                                                                      | Juguenay.                   |                               | P.: Petit.                             | ż                                     | Ch                                                    |
| Premier vers                                                | Philis, cette beaute dont chacun sent les coups | Philis, cette beaute qui paroit plus qu'humaine | Philis, cette beauté si charmante et si fère] Eut pour moy l'autre jour] | Philis, cette jeune beauté | Philis, chantons tous deux nostre amoureux martire | Philis dans les transports où m'out réduit vos charmes | Philis depuis le jour que mes yeux vous ont veüe | Philis, de ses beuux yeux laissa tomber des larmes | Philis de ton fidelle amant | Philis, de vos regards j'ai le cœur tout percè | Philis, d'où vous vient cette humeur | Philis d'un petit mal voulant borner le cours | Philis, effaces la rougeur                   | Philis, encor que vostre Epoux       | Philis, enfin ton inconstance | Philis, envoyes-moy vos fers | Philis eut moins d'appas que vous                                                    | Philis j'ai blûmê le destin | Philis j'ay l'amour discrette | Philis j'ay travaillé toute la matinée | Philis, je change ][ $Bt$ ne vis plus | rime. Philis je ne suis plus des Rimeurs de ce siècle |
| Take de la pièce                                            | A.M. M. L. Sonnet.                              | Sounet                                          | Madrigal.                                                                |                            | Dialogue.                                          | Lounct.                                                | Id.                                              | ld.                                                | Madrigal ,                  | Courante.                                      | Air de Le Camus.                     | Sonnet(à Mad, de Harambure).                  | Sur un pet lasché en bonne<br>compagnie. St. | A la femme d'un impuissant.<br>Epig. | Air de Lambert.               | Madrigal.                    | A M. M. F. en luy envoyant<br>la Métamorphose des yeux<br>de Philis en astres. Epig. | Sur une chaudelle Epig.     | Paroles amoureuses.           | Soanet.                                | A la B. A. Virelay.                   | 1653 Sur des mots sans rime.                          |
| nb न्यस्त<br>१०० न्यस्त                                     | <u> </u>                                        |                                                 | 9001                                                                     |                            | 1991                                               | 1632                                                   | 1653                                             | 1658                                               | 1653                        | 1651                                           | 1991                                 | E533                                          | 9631                                         | 1660                                 | 1661                          | 1653                         | 1656                                                                                 | 1991                        | 1661                          | 1633                                   |                                       | 1653                                                  |
| Fitre du recueil<br>dans lequel la prece<br>est anouyme     | Rec. Sercy. I p. 1% éd.                         | T                                               | Rec. Servy, III p.                                                       | . pg                       | Rec. plus boanx vers.                              | Rec. Chamh. T. II.                                     | Rec. Sercy. II p.                                | ld. III p. 3º éd.                                  | ld. If p.                   | Rec. Chamh. (5°)                               | Rec. plus beaux vers.                | Rec. Sercy. 1 p. 1reed.                       | ld. III p.                                   | Id. Vp.                              | Rec. plus beaux vers.         | Rec. Sercy. II p.            | Id. III p.                                                                           | Rec. div. poésies.          | Fine Galanterie.              | Rec. Sercy. II p.                      | ij                                    | ld. l p. 1" éd.                                       |

(1) La signature Ch., laisserait supposer comme auteur: Charleval on Chevrean, cependant les éd. suivantes de la II p. du Recueil de Sercy ne portent plus Ch., mais à la table Sc.

| Rec. plus beaux vers. 1661  | 1661 | Gavotte de Batiste (p. 355).                                | Philis, je veux vous apprendre                       | The second secon |                   |      |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Nouv. rec. Rond.            | 1650 | Sur une dame                                                | Philis le fail si finemenl                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. plus beaux vers.       | 1991 | Air de Lambert.                                             | Philis m'importune de vœux                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Muse Coquette (B).          | 1659 | Courante musicale.                                          | Philis mon cœur el mon espoir                        | Colletet (Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muse Coquette.    | 1665 |
| Rec. Serey. IV p.           | 1638 | Stances.                                                    | Philis, ne me commandes pas                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Nouv. rec. Loyson.          | 1654 | Sonnet.                                                     | Philis, n'employes plus la force de vos charmes      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Serey. 1 p. 2° éd.     | 1653 | Rec. Serey. 1 p. 2° éd. 1653 Pour le M. de*', à la V. de*'' | Philis, nous sommes bien constants                   | Jussy (de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rec. Serey, II p. | 1654 |
| ld. IV p.                   | 1658 | Madrigal.                                                   | Philis, on dit asseurėmen!                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · no . v          |      |
| Muse Coquette (B).          | 1639 | L'Amour Coquet. Epig.                                       | Philis pour qui cent fois le jour                    | Colletet. (Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muse Coquette.    | 1665 |
| Rec. Sercy. V p.            | 1660 | Air.                                                        | Philis pour qui je britle nuil et jour               | Benserade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Œuvres.           | 1697 |
| Rec. Chamh. T. II.          | 1652 | Pour mettre sur des lloures.                                | Philis quand vous cherches des chapelles scerettes   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Sercy. 11 p.           | 1653 | Madrigal.                                                   | Philis, quand vous manques de divertissement         | D.M.: Montreuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Œuvres.           | 1666 |
| Muses illustres.            | 1658 | La Beauté religieuse, Ode.                                  | Philis qu'aux yeux de mon amour                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Sercy. Ill p.          | 1656 | Sonnet.                                                     | Philis que des oyseaux charme le doux ramage         | C. : Charleval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ed. Saint-Marc.   | 1759 |
| Nouv. Cab. Muses (B).       | 1658 | Jalousie. St.                                               | Philis, que faut-il que je fasse                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Nouv. rec. Loyson.          | 1654 | Le bruit connu. Sonnet.                                     | Philis, que vos beaux yeux m'ont puny rudement       | D.P.: Du Pelletier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |
| Rec. Serey. III p.          | 9691 | Epigranme.                                                  | Philis quoy que la grâce insigne                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Nouv. rec. bons vers. 1646  | 16%  | Louanges d'une béauté. St.                                  | Philis qu'un commun sentiment                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658  | 1658 | Stances.                                                    | Philis, st les beaux yeux dont le beau feu m'éclaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661  | 1991 | Air de Lambert.                                             | Philis, si vous avez reconnu la première             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Sercy. II p.           | 1653 | A une belle malade Ode.                                     | Philis, si vous êtes malade                          | L.D. L.: Laffémas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sig. table.       |      |
| Eslite Bouts-rimez.         | 6591 | A une dame. Sonnet.                                         | Philis, si vous voulies, vous series un Objet        | (400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
| ld.                         |      | Pour une dame. Sonnet.                                      | Philis, ta belle humeur, ton esprit et tes Yeux      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Chamh. T. II.          | 1652 | Stances.                                                    | Philis, tes beaux jours sont passės                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -    |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653 | 1653 | Chanson.                                                    | Philis, tous les mortels                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661  | 1661 | Sarabande.                                                  | Philis, toutes les roses                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| Rec. Serey. III p.          | 1656 | Madrigal.                                                   | Philis, tu souhaites de moy                          | L.: Linières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |
| Rec. plus beaux vers. 1661  | 1661 | Air.                                                        | Philis, vostre absence me tuë                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| _                           |      | _                                                           |                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | pb sd<br>listra | Titre de la pièce                                  | Premier vers                                         | Nom de l'auteur                  | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | tib et |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| est anonyme                              |                 | (5)                                                | -                                                    | 10                               | est signée<br>6                          | Dai L  |
| Rec. Servy. II p.                        | 1653            | Madrigal sur le Marq de<br>Lenoncourt).            | Philis, vostre Atcidon ful il pus malheureux         | Mancroix.                        | Ed. Walckenaer.                          |        |
| Eslite Bouts-rimez.                      | 1649            | Sur une dame, Sonnet                               | Philis vostre beau teint se rehausse dans U Ombre    |                                  |                                          |        |
| Rec. Sercy(prose). Hp.                   | 至               | A Mad. Des Houlières (vers et<br>prose.            | Philis rostre bout rime                              |                                  |                                          |        |
| Rec. Serey, II p.                        | 1833            | A Mass qui se vouloit rendre<br>religieuse Sonnet. | Philis vostre huneur est chagrine                    | L. D. L.: Laffémas<br>(abbé de). | Sig. table.                              |        |
| bl. 1 p. 2* éd. 1653                     | 1653            | Pour le D. M. Min. de"                             | Philis, vostre pitiè n'a rien qui me soulage         | B. deJ.: Jussy (de),             |                                          |        |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654            | Air.                                               | Philis, vos yeux et vostre voix                      |                                  |                                          |        |
| Rec. Sercy. III p.                       | 9291            | Madrigal.                                          | Philis voulant se corriger                           | D. M.: Montreuil.                | Œuvres.                                  | 1666   |
| pI                                       |                 | ld.                                                | Philis vous ne croiries janais l'esfronterie         | D. M.: Id.                       |                                          |        |
| Id. 1 p. 2• éd.                          | - E553          | Air.                                               | Philis rous vous plaignes que je n'ay point d'esprit | Sc. ou B.: Scarron.              | Œuvres.                                  | 1663   |
| Nouv. rec. Rond.                         | 1650            | Sur un festin                                      | Pieque d'honneur estoit Clément                      | B. C. D.                         |                                          |        |
| Muse Coquette (A).                       | 1639            | A une vieillejalouse.Rondeau.                      | Pièce superbe et dangereuse                          | Gentard.                         | MuseCoquette, T.11 1665                  | 1665   |
| Nouv. rec. Rond.                         | 1650            | Contre une dame                                    | Pièce sur pièce en Janneton                          | B. C. D.                         |                                          |        |
| Rec. Sommaville.                         | 1660            | Epigramme.                                         | Pierre (ou Charles) est dans une infortune           | Maynard (Fr.).                   | Recueil de 1627                          |        |
| Jardin des Muses.                        | 16/3            | ld.                                                | Pierre il te pleut hier au soir                      |                                  |                                          |        |
| Rec. plus beaux vers.                    | 1661            | Air de Lambert.                                    | Plaintes, langueurs, tristesse, larmes               |                                  |                                          |        |
| Rec. Rondeaux.                           | 1639            | Sur les amans.                                     | Pleurer et gémir aisément                            | Malleville,                      | Nouv. rec. Rond. 1650                    | 1650   |
| Rec. plus beaux vers.                    | 1991            | Air de Boesset.                                    | Pleures mes yeux le départ d'Amarante                |                                  |                                          |        |
| Rec. Rondeaux.                           | 1639            | Sur le Cid.                                        | Pleures mes yeux une fille sans père                 |                                  |                                          |        |
| Jard. d'Epitaphes.                       | 16/8            | d'un vieux rieur.                                  | Pleures, pleurez, doete jeunesse                     |                                  |                                          |        |
| Nouv. rec. Rond.                         | 1650            | Sur ladisgrâce d'un courtisan.                     | Plus bas Buslet s'estoit toujours tenu               |                                  |                                          |        |
| Nouv. rec. bons vers.                    | 1646            | Le Poète désolé. Sonnet.                           | Plus fascheux qu'un cordon qu'on ne peut dénoiier    |                                  |                                          |        |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654            | Sur Lisandre. Sonnet.                              | Plus je suis loin des yeux qui m'ont l'âme embrasée  |                                  |                                          |        |
| Nouv. rec. Rond.                         | 1650            | 1650 Rondeau.                                      | Plus je voudrois m'obstiner à vous plaire            |                                  |                                          |        |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Le     | 1661            | Air de Le Camus.                                   | Plus je vous voy, plus je vous aime                  | Segrais.                         | Diverses poésies.   1658                 | 1658   |

| Rond.   1650                     |                                         |                                          | La 1671                                                                                                                      |                                |                             |                                                            |                                      | _                        |                                  |                                              |                                          |                                                |                                              | Rond. 1650                                 | enaer.                                           |                                      |                                   | naer.                                      |                                       | Rond. 1650                             | lees. 1672                      |                                         |                                        |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Nouv. rec. Rond.                 |                                         |                                          | Rec. de La<br>Fontaine. T. II.                                                                                               |                                |                             |                                                            |                                      |                          |                                  |                                              |                                          |                                                |                                              | Nouv. rec. Rond.                           | Ed. Walckenaer.                                  |                                      |                                   | Ed. Walckenaer,                            |                                       | Nouv. rec. Rond.                       | Poésies meslées.                |                                         |                                        |  |
| Cha                              |                                         | M. L. P. G.                              | D'Andilly.                                                                                                                   |                                |                             |                                                            |                                      |                          |                                  |                                              |                                          |                                                |                                              | Н. Г. І.                                   | Maucroix.                                        |                                      |                                   | D. M.: Maucroix.                           |                                       | Miron.                                 | Pinchesne,                      | Voiture.                                |                                        |  |
| Plus longtemps tarder je ne veux | Plus noire que ne fut le Roy d'Ethiopie | Plustost le Procureur maudira la chicane | de Gustave-Adolphe. Sonnet. Plus viste que l'éclair, plus craint que le tonnerre [ Portant avecque moy la terreur et la mort | Pluton voyant le mêdecin Torey | Point de vers ne composerez | Point encore, je ne sçay, ni comment, ni par Où            | Pol a la goutte aux picds, et plaide | Pour abbayer un huguenot | Pour avoir suspendu mes plaintes | Pour avoir transgresse les loix du Décalogue | Pour Caridon, ce n'est qu'un pauvre hère | Pour composer un rondeau redoublé              | Pour des Chevaux qu'on ne perd point de veüe | Pour des rondeaux, mon voisin, mon compère | Pour divertir Vennuy qui tous-jours m'accompagne | Pour estre bientost en estime        | Pour l'indifférence ][ A beau jeu | Pour m'en prier, si tu crois que je l'aime | Pour me piquer avecque plus d'adresse | Pour mon Cheval, j'espérois un Rondeau | Pour moy, je le dis devunt tous | Pour nous souler, il faut des perdreaux | Pour peindre une beauté commune        |  |
| 1639 Impatience amoureuse.       | 1641 L'Hirondelle. Sonnet.              | Sonnet.                                  |                                                                                                                              | d'un excellent médecin.        | 1650 Rondeau.               | Bouts-rimez prescrits par les<br>deux bouts, sur une rose. | Epig, de Martial,                    | Contre les Huguenots     | La Muse en deüil. A Uranie.      | En matière prescrite. Sonnet.                | 1650 Pour un amoureux.                   | Règles du rondeau redoublé.<br>Rond, redoublé. | Rondeau.                                     | Id.                                        | 1660 Madrigal.                                   | Lettre à un amy (vers et prose). (1) | Sarabande.                        | 1660 Madrigal.                             | Rondeau.                              | Sur la mort d'un cheval.               | 1650 II déclare son amour.      | Pour un festin.                         | 1653 Pour M <sup>11</sup> • M**, Epig. |  |
| 1639                             | 1641                                    | 1656                                     | 1648                                                                                                                         | 1643                           | 1650                        | 1653                                                       | 1643                                 |                          | 1658                             | 1649                                         | 1650                                     | 1660                                           | 1660                                         | 1639                                       | 1660                                             | 1660                                 | 1653                              | 1660                                       |                                       | 1639                                   | 1650                            |                                         | 1633                                   |  |
| Rec. Rondeaux.                   | Métamorph. franç.                       | Rec. Sercy, III p.                       | Jard. d'Epitaphes.                                                                                                           | Jardin des Muses.              | Nouv. rec. Rond.            | Nouv. rec. Chamh (3°) 1653                                 | Jardin des Muses.                    | Id.                      | Rec. d'Octavie.                  | Eslite Bouts-rimez.                          | Nouv. rec. Rond.                         | Rec. Sommaville.                               | Rec. Sercy. V p.                             | Rec. Rondeaux.                             | Rec. Sercy, V p.                                 | ld. (prose)IIIp. 1660 Lettre         | Rec. Sercy. 11 p.                 | ld. V p.                                   | ld.                                   | Rec. Rondeaux.                         | Nouv. rec. Rond.                | Id.                                     | Rec. Sercy. 11 p.                      |  |

(1) Dans la préface de la III p. du Rec. en prose de Sercy, il est dit que cette pièce est de l'auteur du Voyage d'Alcippe.

|                                                   | 1                    |                                              |                                                                                 |                                      |                                                        |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme | nb etstl.<br>Jienser | Fitte de la pièce<br>3                       | Premier vers                                                                    | Nom de l'auteur                      | Titre du recneil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | Date du<br>lienser    |
|                                                   |                      |                                              |                                                                                 |                                      |                                                        | -                     |
| Jard, d'Epitaphes.                                | <u>2</u>             | d'une prieure (1594).                        | Pourquoy comblée de soucy                                                       |                                      |                                                        |                       |
| Muses illustres.                                  | 893                  | A la Reine de Suède, Epig.                   | Pourquoy dit-on que vostre ereur                                                |                                      |                                                        |                       |
| 17.                                               |                      | Contre une insensible. Air.                  | Pourquoy faut-it, bette inhunaine                                               | Bouchardeau.                         | Rec. p. beaux vers.   1661                             | 1991                  |
| Jard, d'Epitaphes.                                | 8591                 | de D. L. D. S. M. (1603).                    | Pourquoy le eœur plein de tristesse                                             |                                      |                                                        |                       |
| 14.                                               |                      | Rep. a. Vous ne faites que soupirer. Sonnet. | Pourquoy me blûmes-vous lors que mon cœur soûpire                               | Colletet (Fr.).                      | MuseCoquette.T.11 1665                                 | 1665                  |
| Rec. Sercy. 1"p. 1" ed.                           | 1633                 | Madrigal.                                    | Pourquoy me demandes-vous tant                                                  | S. L. P.: Saint-<br>Laurens Parisot. | Sig. table et<br>Ms. 12680.                            |                       |
| 1d N P.                                           | 8291                 | Pour une personneSonnet.                     | Pourquoy pâlisses-vous, adorable Arténice ?                                     | M.: Montreuil.                       | Kec.Sercy.lp.z-ed.                                     | 1653                  |
| Jard. d'Epitaphes.                                | 1648                 | Consolation.                                 | Pourquoy pluignes-vous vostre mère                                              |                                      |                                                        |                       |
| ld.                                               |                      | d'une jeune femme.                           | Pourquoy regrettes-vous sans cesse                                              |                                      |                                                        |                       |
| Muse Coquette (A).                                | 1659                 | 1659 Rondeau.                                | Powquoy vous faire encore ce rondeuu?                                           | Gontard.                             | Muse Coquette.                                         | 1603                  |
| Rec. plus beaux vers.                             | 1991                 | Nir de Lambert.                              | Pourquoy vous offenser Beauté pour qui je meurs                                 | B. D. B.: Bacilly.                   |                                                        | and sensors recovered |
| Rec. Sercy. IV p.                                 | 1658                 | Sonnet.                                      | Pourquoy vous plaignes-vous que je ne vous voy pas ?                            |                                      |                                                        | ,                     |
| ld. (prose).IVp.   1661                           | 1991                 | 14.                                          | Pourquoy vous taire, Iris, quand ma rigueur extrême                             |                                      |                                                        |                       |
| Muse Coquette (A).                                | 1639                 | Il est difficile de fairo un rondeau.        | Pour rèussir, it faut que l'on y pense                                          |                                      |                                                        |                       |
| Rec. Serey. IV p.                                 | 1658                 | Air.                                         | Pourrois-je fuire mieux    Que de faire                                         |                                      |                                                        |                       |
| 1d. Ip. I** éd. 1653                              | 1653                 | Sonnet.                                      | Pourrois-je surpasser, alors que je vous voy                                    | Chevreau.                            | Poėsies.                                               | 1656                  |
| ld. III p.                                        | 1656                 | Madrigal.                                    | Pourrois-tu douter de ma foy                                                    |                                      |                                                        |                       |
| Eslite Bouts-rimez.                               | 1649                 | Rép. au<br>amoure                            | sonnet: Serez-vous Pour sauver mon honneur sçaches qu'en habit Gris sux Sonnet. |                                      |                                                        |                       |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                 | Epigramme.                                   | Pour t'avoir appelle voleur                                                     |                                      |                                                        |                       |
| Rec. Rondeaux.                                    | 1639                 | RaiHerie.                                    | Pour te loüer, ma petite Calin                                                  | Cotin.                               | Nouv. rec. Rond. 1650                                  | 1650                  |
| Jard. d'Epitaphes.                                | 1648                 | A Daphnis. Sonnet.                           | Pour tesmoigner combien tu chèris ta maistresse                                 |                                      |                                                        |                       |
| Rec. Sercy. II p.                                 | 1653                 | Epistre.                                     | Pour tromper l'ennuy du navire                                                  | Dn Moulin (le fils                   | Du Moulin (le fils Jardio des Muses. 1643              | 1643                  |
| Rec. Rondeaux.                                    | 1639                 | Four un amant.                               | Pour une autre l'œil de Mélite                                                  | du Ministre). P. (la petite): Pascal |                                                        |                       |
| Jardin des Muses.   1643   Quatrain               | 1643                 |                                              | (20 Déc. 1600)   Pour une Princesse si helle                                    | (Jacqueline).                        |                                                        |                       |

| Trong Trong                               |                              |                                                 | . 1650                                 |                                                   | 1650                                         |                                           |                                             |                                           |                                 | 1672                                 |                                               |                                                    |                                 |                                           | 1650                                |                                       |                                          | . 1653                                   |                                                   | 1855                                 | 1991                                              |                         |                            | 1652                     |                            |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| INOUV. FOG. INOUG                         |                              |                                                 | Nouv. rec. Rond. 1650                  |                                                   | Nouv. rec. Rond. 1650                        | Id.                                       | .bi                                         | .bl                                       |                                 | Poésies meslées.                     |                                               |                                                    |                                 |                                           | Nouv. rec. Rond.                    |                                       |                                          | Rec. Sercy. 1 p. 2° p.   1653            |                                                   | Ed. Ubicini.                         | Œuvres.                                           |                         |                            | Œuv. poétiques.          |                            |
| н. г. г.                                  |                              |                                                 | G. H.: Germain<br>Habert de Cérisy (?) |                                                   | Voiture.                                     | Id.                                       | Montreuil.                                  | Voiture.                                  | В. С. D.                        | Pinchesno.                           |                                               | S.:Sève.                                           | P.(la petite):Pascal            |                                           | H. L. I.                            |                                       |                                          | Montreuil.                               |                                                   | Voiture.                             | Perrin.                                           |                         |                            | Beys. (Ch.)              |                            |
| Pour un pêcheur que le plaisir transporte | Pour un Rondeau, petit badin | Pourveu qu'encor un coup je vous rende amoureux | Pourveu que Philis ne me gronde        | Pourveu que vous m'aimies autant que je vous aime | Pour vos beaux yeux, autheurs de mon trespas | Pour vos beaux yeux et vostre beau visage | Pour vos beaux yeux que j'aymay constamment | Pour vos beaux yeux qui me vont consumant | Pour vostre livre un compliment | Pour vostre nez friant de bons repas | Pour vous chasser la crainte où je vous prend | Pour vous faire un bouquet au jour de vostre feste | Pour vous j'abandonnay mon cœur | Pour vous jouer, Philis, je fais des vers | Pour vous louer, adorable Princesse | Pour vous mander qu'en cette solitude | Pour vous montrer que je suis bon auteur | Pour vous parter aujourd'huy franchement | Pour vous prouver ma foy, s'il fulloit expirer    | Pour vous servir, j'ay pû me dégager | Pouvois-je m'opposer à des yeux pleins de charmes | Prècieuses, vos maximes | Précieux don de la Fortune | Pren courage, Silvie     | Prendre, c'est une passion |
| 1639   A un desbauché.                    | Rondeau.                     | 1650 Déclar. d'une dame.                        | Sur la beauté de sa Maistresse.        | Rondeau,                                          | Sur les yeux d'une dame.                     | 1d.                                       | Menace de changement.                       | Sur les yeux d'une dame.                  | Remerciement.                   | Contre (Montmaur).                   | Rondeau.                                      | Le bouquet de fleurs à Mr T.<br>Epig.              | 1639 Pour un amant.             | A une dame                                | Louange d'une Princesse.            | A Mad. dos Houlières (vers et prosc). | Rondeau.                                 | .1d.                                     | L'Amantfidelle. Sonnet (n'est<br>pas à la table). | Confession.                          | 1656 Rép. d'Uranie. St.                           | Paroles amoureuses (1). | L'ambre-gris.              | Chanson à Silvie malade. | 1643 A une dame Epig.      |
| 1639                                      | 1633                         | 1650                                            | 1639                                   | 1656                                              | 1639                                         |                                           |                                             |                                           | 1650                            |                                      | 1660                                          | 1658                                               | 1639                            | 1650                                      | 1639                                | 1662                                  | 1639                                     | 1630                                     | 1658                                              | 1639                                 | 1656                                              | 1661                    | 0991                       |                          | 1643                       |
| Rec, Rondeaux.                            | Rec. Sercy. 11 p.            | Nouv. rec. Rond.                                | Rec. Rondeaux.                         | Rec. Sercy. III p.                                | Rec. Rondeaux.                               | Id.                                       | Id.                                         | ſd.                                       | Nouv. rec. Rond.                | Id.                                  | Rec. Sercy. V p.                              | Muses illustres.                                   | Rec. Rondeaux.                  | Nouv. rec. Rond.                          | Rec. Rondeaux.                      | Rec. Sercy(prose).11 p. 1662          | Rec. Rondeaux.                           | Nouv. rec. Rond.                         | Musos illustres.                                  | Rec. Rondeaux.                       | Rec. Sercy. III p.                                | Fine Galanterie.        | Rec. Sommaville.           | 1d.                      | Jardin des Muses.          |

(1) Il est question dans cette chanxon de Mile d'Aumale et de Mile de Rambouillet; elle a paru pour la première fois dans la Déroute des Précieuses. Paris. Alex. Lesselin, 1659, in-4. Cette mascarage a été réimprimée dans l'ouvrage de V. Fournel: Les Contemporains de Moilère, recueil de petites comédies, 3 vol. in-8.

| Tare du recueil<br>dans lequel la préce<br>est anonyme | nh ətsil<br>İmmər 🛂 | Titre de la pièce                                   | Premier vers                                      | Nom de l'auteur | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée                       | Date du<br>lienser                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nouv. rec. Rond.                                       | 1650                | A un officier de finance.                           | Prenes le cas m'avoit mis en soucy                |                 |                                                                              |                                        |
| Muses illustres.                                       | 3                   | Air.                                                | Prenes le soin de me churmer                      |                 |                                                                              |                                        |
| Nouv. rec. rond.                                       | 1650                | Contro un yvropne.                                  | Prescher de boire de l'eau claire                 | Pinchesne.      | Pecsics moslees.                                                             | 1672                                   |
| Jardin des Muses.                                      | 1643                | Paraph, du Stabat mater, St.                        | Pris de l'arbre où le Rêdempteur                  |                 |                                                                              |                                        |
| Rec. Sommaville.                                       | 1669                | La nymphe Salmacis (Idylle)                         | Près In fleuve orqueilleux, qui d'un pas mesure   | Rampalle.       | ldylles.                                                                     | 16/8                                   |
| Nouv. rec. Rond.                                       | 1630                | 1630 Pour une dame.                                 | Prime, cette ullustre Donzelle                    | B. C. D.        |                                                                              |                                        |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 e ed.                               | 653                 | Sonnet.                                             | Prime, homme, reversi, trictrae, eschets et hoc   | Sarasin,        | Œuvres.                                                                      | 1658                                   |
| ld. Vp.                                                | 1050                | Pour une Princesse religieuse.<br>St.               | Princesse, aux premiers jours de vostre belle vie |                 |                                                                              |                                        |
| Fine Galanterie.                                       | 1661                | Paroles amoureuses.                                 | Printemps aimable et délicieux                    | Segrais.        | Diverses poésies.                                                            | 1658                                   |
| Nouv. rec. Chamh. (3º) 1653                            | 33                  | A.M. F., pour demander des<br>faveurs à son départ. | dos Privè de l'objet qui m'enslamme               |                 |                                                                              |                                        |
| Nouv. rec. Rend.                                       | 1630                | Centre un malpropre.                                | Privé de sens et de cervelle                      |                 |                                                                              |                                        |
| Muse Coquette (A).                                     | 633                 | La belle More. Sounct.                              | Prodige de l'Amour, Monstre de la Nature          |                 |                                                                              |                                        |
| Rec. Sercy. V p.                                       | 1660                | Rendeau.                                            | Publiquement je vous conte seurettes              |                 |                                                                              |                                        |
| ld. (prose). 11 p.                                     | 1662                | Lettre de Tircis à Deralice<br>(vers et prose).     | Puisqu'aujourd'huy vostre Germain                 |                 |                                                                              |                                        |
| ld. III p.                                             | 1656                | Stances.                                            | Puisque cette ingralle Beaulé                     |                 |                                                                              |                                        |
| Id.                                                    |                     | Epigramme.                                          | Puisque Cloris est infidèle                       |                 |                                                                              |                                        |
| Jardin des Muses.                                      | 1643                | Louange de (Saint-Amant), à Lysis.                  | Puisque j'ay joïy du plaisir                      |                 |                                                                              |                                        |
| Rec. plus beaux vers. 1661                             | 1991                | Air de Lambert.                                     | Puisque je suis pressė par mes vives douleurs     |                 |                                                                              | ······································ |
| Nouv. rec. bons vers.                                  | 16/6                | Epigramme.                                          | Puisque je vous déplais. Carlis, impiloyable      |                 |                                                                              | -                                      |
| Rec. Sercy. V p.                                       | 1660                | Air.                                                | Puisque l'absence a trop peu de pouvoir           | Bouchardeau.    | Rec. p. beaux vers.                                                          | 1661                                   |
| Nouv. rec. Loyson.                                     | 1654                | Au Comte d'Harcourt et à<br>Mad., sur leur mariage. | Puisque le destin, dit Guichar                    | Neufgermain.    |                                                                              |                                        |
| Rec. Sommaville.                                       | 1660                | , s                                                 | Puisque le frais de eet ombrage                   | Rampalle.       | Neuv. rec. Loyson.<br>  Rec. Conrart.<br>  T. XXIV.<br>  Bibl. N. Ms. 12680. | 1654                                   |

| CEUV. diverses. 1735 Poésies diverses. 1655 Sig. table. Muse Coquette. 1665 Sig éd. port. CEUVres. 1658 |                      | Puisqu'il m'est défendu d'espèrer                                    | Paroles amoureuses.                    | 1661   | rine Galanierie.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Guv. diverses.  Poésies diverses.  Sig. table.  Muse Coquette.  Sig éd. port.  Œuvres.                  |                      |                                                                      |                                        |        |                                             |
| Œuv diverses.  Poésies diverses.  Sig. table.  Muse Coquette.  Sig éd. po-t.  Œuvres.                   |                      | Puisqu'il saut que je parte, il est de la Justice                    | d'un amant. Sonnet.                    | 1679   | Eslite Bouts-rimez.                         |
| Guv. diverses.  Poésies diverses.  Sig. table.  Muse Coquette.  Sig éd. port.  Œuvres.                  |                      | Puisqu'il est vray que rien n'ègale                                  | Fantaisie eoquette. St.                | 1659   | Muse Coquette (A).                          |
| Œuv. diverses.  Poésies diverses.  Sig. table.  Muse Coquette.  Sig éd. port.  Œuvres.                  |                      | d'Amarillis (Mad. de Fiesque).   Puisque vous souhaitez belle Aminte |                                        | . 1659 | Rec.Portraits (2°), T.11. 1659              |
| Euv. diverses.  Poésies diverses.  Sig. table.  Muse Coquette.  Sig éd. port.  Euvres.                  |                      | Puisque vous m'ordonnes de ne parler jamais                          | Air de Lambert.                        | 1661   | Rec. plus beaux vors. 1661                  |
|                                                                                                         | D. P : Du Pelletier. | Puisque vous me presses par trop                                     | Sur le sonnet de Job.                  | 1654   | Nouv. rec. Loyson.                          |
|                                                                                                         | Torche (abbė de).    | Daphnis Puisque vous me failes part                                  | galante á<br>e et vers). (2)           | 1661   | Rec.Screy(prosc) IVp.   1661   Lettre (pros |
|                                                                                                         | Sarasin.             | Puisque vous m'avez demandè                                          | La Souris.                             | 1652   | Rec Chamb. T. H. 1652 La Souris.            |
|                                                                                                         | Testu (Jacq.).       | Puisque vous le voulez, il faut rompre mes fers                      | Le Pulmonique. St.                     | 1653   | Rec. Screy, I p. 1r ed. 1653                |
|                                                                                                         | Colletet (Fr.).      | Sonnet bur- Puisque vous désires que je trace un Sonnet              | La debte payée. Sonnet bur-<br>lesque. | 1659   | Muse Coquette (A). 1659 La debte payée.     |
|                                                                                                         |                      | Puisque vostre voix a des charmes                                    | Air de Mollier.                        | 1661   | Rec. plus beaux vers. 1661                  |
|                                                                                                         | Benserade.           | Puisque vostre superbe cœur                                          | Rupture. St.                           | 1653   | ld. 1 p. 1 . ed. 1633                       |
|                                                                                                         | l⁴uretière,          | Puisque tu veux que nous rompions                                    | Madrigal.                              | 8291   | Rec. Serey. IV p.                           |
|                                                                                                         | 'on chicar' and      | Puisque tu te dis malicieux                                          | Sur un rieur malin.                    | 1643   | Jardin des Muses.                           |
|                                                                                                         | L'Inconnu: Cham-     | Puisque tant de rares esprits                                        | Epigramme.                             | 1657   | Muse Beauchasteau.                          |
|                                                                                                         | Pellisson.           | Puisque Sapho n'est point icy                                        | La Fauvette. Dialogue.                 | 1660   | Petit rec. poésies.                         |
|                                                                                                         |                      | Puisque pour avoir le plaisir                                        | Pour une dame                          | 1661   | Fine Galanterie.                            |
| . Les Amours. 1638                                                                                      | Tristan L'Hermite.   | Puisque par mes devoirs, inhumaine Silvie ou $Uranie$ [var.]         | 1646 Pour une beauté. Sonnet.          |        | Nouv. rec. bons vers.                       |
| Œuv. poét. 1653                                                                                         | Dalibray.            | Puisque par le déeret d'un plus heureux destin                       | 1641 Fable de l'arbre triste. (1)      | 1641   | Métamorph. franç.                           |
|                                                                                                         |                      | Puisqu'en pleurant Lysis avec tant de transport                      | Le Camarade affligé. Sonnet.           | 1658   | Rec. d'Octavie.                             |
|                                                                                                         |                      | Puisqu'enfin le destin de mon bonheur jaloux                         | Sur un départ. Sonnet.                 | 1654   | Nouv. rec. Loyson.                          |
|                                                                                                         |                      | Puisque mon mal vous touche peu                                      | 1661 Paroles amoureuses.               | 1661   | Fine Galanterie.                            |
| Vintal Tole Men States                                                                                  |                      |                                                                      |                                        |        | Rec. plus beaux vers. 1661   Air.           |

(1) Dans le Cat. du Rec. Conrart. P. Lacroix a attribué cette pièce, par erreur, à Gilbert. (2) Cette lettre est suivie d'une poésie: La saixnée de la helle malade: Arreste que fais-tu, main cruelle et barbare qui se lit dans la Cassette des Bijoux (1668). (3) Cette pièce est de l'auteur de l'élègre; Damon, cher confident de mes inquiétudes

| Titre du recueii<br>dans lequel la piece<br>est anonyme | ाक्ष न्यस्य<br>विभागन्य                                            | Titre de la piece                                                         | Premier vers                                           | Nom de l'auteur<br>5 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>lienoer |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                                                               | Air de Boesset le père.                                                   | Puisqu'il vous faul quitter, ma mort est asscurée      |                      |                                                             |                    |
| 14.                                                     |                                                                    | Air.                                                                      | Puisqu'il vous plaist, Philis, il faut que je l'eudure |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. II p.<br>Rec. Chamb. (5%).                  | 1653                                                               | La Comédie des Fleurs.                                                    | Puisqu'il vous plaist que je vous die                  | Tristan L'Hermite.   | Vers héroïques.                                             | 16/8               |
| Rec. Sercy, III p.                                      | 155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155 | Rép. aux st. à Idalie : L'on<br>m'a conté, belle Idalie (1)               | Pwisqu'un peu de sang vous étonne                      |                      |                                                             |                    |
| ld. 11 p.                                               | 1653                                                               | Pour Mad, de Bois-Dauphin,<br>Sonnet,                                     | Puissans attraits divers d'une beauté charmante        |                      |                                                             |                    |
| ld. IV p.                                               | 1658                                                               | Sixain                                                                    | Puisse l'Amour vous donner pour Estreines              |                      |                                                             |                    |
| ld. III p.                                              | 1656                                                               | Imprécation contre ceux qui<br>parlent mal de la Pucelle<br>de Chapelain. | Puisse l'esprit malicieux                              |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sercy III.p. 1reéd.   1656                         | 1636                                                               | A M <sup>11</sup> F. Estrenne (n'est pas<br>à la table).                  | Puissies-vons vivre sans soucy                         |                      |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 033                                                                | Contre (Montmaur).                                                        | Qu'à cheval soit un mot mettable                       | Pinchesne.           | Poésies meslées.                                            | 1672               |
| Rec. Sommaville.                                        | 0991                                                               | Sur la mort d'Alcide, St.                                                 | Qu'Alcide ne soit plus, que le malheur des armcs       | Chandeville.         | Rec. Chamh. T.II. 1652                                      | 1652               |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630                                                               | Il déclare à une dame qu'il<br>n'est pas jaloux.                          | Qu'à l'endroit d'un faiseur de vers                    |                      |                                                             | <del></del>        |
| Rec. Sercy. I p.1™ ėd.                                  | 1653                                                               | Sonnet.                                                                   | Qu'à mon repos, Philis, est un objet fatal!            |                      |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1643                                                               | Au Sieur Boesset.                                                         | Quand Boesset chante vos loüanges                      |                      |                                                             |                    |
| 1d.                                                     |                                                                    | Epigramme.                                                                | Quand ce Thrason cst au village                        |                      |                                                             |                    |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 1678                                                               | d'un jeune marié.                                                         | Quand cher epoux, je jette mon double æit              |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sercy.1 p. 2º éd.                                  | 1653                                                               | Sonnet sur Christine de Suède,<br>envoyé à Bourdelot.                     | Quand des yeux de l'espril la Reine je contemple       |                      |                                                             |                    |
| ld. 1r* éd.                                             | 1653                                                               | A.M. M. L. M. Sonnet.                                                     | Quand devant vos beautes, rempty d'étonnement          |                      |                                                             |                    |
|                                                         |                                                                    |                                                                           | Quand j'ai Voir Quand j'ay                             |                      |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 éd. 1653                             | 1653                                                               | Id.                                                                       | Quand J'apperceus Philis si brillante et si belle      | Charleval.           | Ed. Saint-Marc.                                             | 1759               |
| Muses illustres.                                        | 1658                                                               | Sonnet satyrique en bouts-<br>rimez.                                      | Quand j'apperçois cette souillon                       | C.: Colletet (G.).   |                                                             |                    |
|                                                         |                                                                    |                                                                           |                                                        |                      |                                                             |                    |

| Fine Galanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1661     | Paroles amoureuses. (4 vers).                   | 1661   Paroles amoureuses. (4 vers).   Quand j'aurais eneore plus de tort |                                   |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1658     | Chanson à manger.                               | Quand j'ay bien faim ou que je mange                                      | Sc.: Scarron.                     | Œuvres.                         | 1663 |
| Rec. Sercy. V p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1660     | Stances.                                        | Quand j'ay veu la mesme eouleur                                           | La Sablière.                      |                                 |      |
| Nouv. rec. Chamh. (3") 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1653     | Epigranme.                                      | Quand Jean si remply d'amitié                                             | Malleville.                       | Poésies.                        | 1649 |
| Rec. Sercy, V p. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1660     | Sonnet.                                         | Quand je brûle d'amour, inconstante Silvie                                |                                   |                                 |      |
| Id. IV p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1658     | A M**, sur sos Epistres.                        | Quand je contemple les merveilles                                         | H.: D'Hesnault (?)                |                                 |      |
| ld. V p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1660     | Madrigal.                                       | Quand je dis que vos yeux ont des attraits si doux                        |                                   |                                 |      |
| ld. III p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1656     | ll se moque de la coquetterie<br>de Philis, St. | Quand je jure Philis que vous estes un ange                               | Sarasin.                          | Nouv. Œuv.                      | 1674 |
| Nouv. rec. Rond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1650     | Contro les modernes.                            | Quaud je les voy ees Poèles nouveaux                                      |                                   |                                 |      |
| Rec. plus beaux vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1661     | Air de Lambert.                                 | Quand je pense au départ de la beauté que j'aime                          |                                   |                                 |      |
| Eslite Bouts-rimez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1649     | Sur les yeux d'une dame.<br>Sonnct.             | Quand je serois armė dessous mon Casaquin                                 |                                   |                                 |      |
| Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1653     | Sonnet.                                         | Quand je viens à songer que mon heureux rival                             | Montreuil.                        | Œuvres.                         | 1666 |
| Rec. plus beaux vers. 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1661     | Air de Lambert.                                 | Quand je vons aurois dit que je suis misèrable                            |                                   |                                 |      |
| Rec. d'Octavie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1658     | Les Amours d'Acanthe (prose<br>et vers). (1)    | Quand je vous ay déclarė, Octavie                                         |                                   |                                 |      |
| Rec. Rondeaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1639     | Rondeau.                                        | Quand je vous voy caresser vostre èpoux                                   |                                   |                                 |      |
| Rec. Serey II p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1653     | Le Narcisse.                                    | Quand je voy vos beaux yeux si brillans et si doux                        | H. (abbé): Cérisy<br>(Habert de). | Guirl, de Julie.                |      |
| Nouv. rec. Chamh. (3°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1653     | Contre un camus punais.<br>Quatrain.            | Quand Jupin fit le nes d'Argante                                          |                                   |                                 |      |
| Rec. Serey. V p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1660     | Epigramme.                                      | Quand l'Abbé de" vous jure                                                |                                   |                                 |      |
| Rec. div. poésies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1661     | La belle Indienne.                              | Quand la mer eul jetté pour décharger son onde                            | Martel.                           | Rec. Conrart. T.<br>XXIV, in-4. |      |
| Rec. Sercy. V p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1660     | Madrigal.                                       | Quand la nuit en resvant je vous tiens en idée                            | D. M.: Maucroix.                  | Ed. Walekenaer.                 |      |
| Muse Coquette (A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1639     | Sylvie opposée à l'Aurore.<br>Sonnet.           | Quand l'Aurore vous voil, beau trosne de l'Amour                          | Regnault.                         | Muse Coquette.                  | 1665 |
| Jard. d'Epitaphes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1648     | Centurie. (2)                                   | Quand le neuvième enfant d'un père qui en eut douse                       |                                   |                                 |      |
| Fine Galanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1661     | Epitaphe remarquée par Scarron.                 | Quand maistre Pierre d'Alesso                                             | Marot. (Cl.)                      |                                 |      |
| Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Paroles amoureuses.                             | Quand on est mal traité en amour                                          |                                   |                                 |      |
| A CALL TO A SECOND SECO | a office | v no et à 1 a a a la mannament                  | las n da 1 à 19 on v lit 20 connets 1 élévie, des stances, etc.           |                                   |                                 |      |

(t) Les Amours d'Acanthe comprennent les p. de 1 à 42, on y lit 20 sonnets, 1 élégie, des stances, etc.
(2) « Le cardinal de Richelieu mournt le 4 Décembre de l'an 1643 après que Monsieur le Grand eut esté décapité en Septembre, comme monstre cette Centurie qu'on a feint estre de Nostradamus ».

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est abonyme | nb etst. | Titre de la pièce                                 | Premier vers                                                        | Nom de Panteur<br>3 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signèe<br>6 | Date du<br>lieuser |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fine Galanterie.                                        | 1991     | Paroles amoureuses.                               | Quand on pense à ce matheur                                         |                     |                                                             |                    |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658     | Ode circulaire pour le tom-<br>beau de Lysis.     | Quand par cette noble entreprise                                    |                     |                                                             |                    |
| Nouv. rec Loyson.                                       | 12       | Sur la maladie de M. le Prince.<br>Sonnel.        | Quand par le double accès d'une fièvre cruelle                      | Dassoucy.           | Poésies et Lettres.                                         | 1653               |
| Nouv. Cab. Muses B).                                    | 8291     | Sonnet.                                           | Quand par l'esprit divin le nostre fut formé                        |                     |                                                             |                    |
| Rec. Serey, I p. 2 ed. 1                                | 1633     | Sur l'alliance de Roche et de<br>Caidou.          | Quund par Vordre du Ciel le temps se trouva proche                  | Sarasin.            | Sig. table.                                                 |                    |
| Metamorph, franç.                                       | 1641     | La Bouteille. Sonnet.                             | Quand par un double esfort d'adresse et de courage                  | Carneau.            | La pièce de Cab. 1648                                       | 1648               |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 0991     | Epigramme.                                        | Quand Paul est thez vous Sigismonde                                 | D. M.; Maucroix.    | M.; Maucroix. Ed. Walckenaer.                               |                    |
| Id. IV p.                                               | 1658     | Madrigal (å la reine Christine).                  | Quand pour Dieu ton Sceptre tu quittes                              |                     |                                                             |                    |
| Muses illustres.                                        | 1558     | A Philis, madrigal.                               | Quand quelque Bpigramme ou Chanson                                  |                     |                                                             |                    |
| Jardin des Muses.                                       | 1643     | Pour un homme éloquent.                           | Quand tu discoures à la table                                       |                     |                                                             |                    |
| Fine Galanterie.                                        | 1991     | Epigramme.                                        | Quand un galand pour Mont-mèdy                                      |                     |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1657     | Sonnet.                                           | Quand un morne silence avec estonnement                             |                     |                                                             |                    |
| Muses illustres.                                        | 1658     | Pour l'entrée de la Reine de<br>Suède. Sonnet.    | Quand vostre Majesté dépose une Couronne                            |                     |                                                             |                    |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1649     | Pour Mad, de R. Sonnet.                           | Quand voudres-vous sçavoir ce que c'est que de                      |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. I p. 1 . éd.                                | 1683     | Sonnet.                                           | Quand vous fuyez ce corps qui vous suit pas à pas                   | Colletet (G.).      | Poésies diverses.                                           | 1656               |
| Rec. Chamb. T. II.                                      | 1652     | Epigramme.                                        | Quand vous tiendres ce luth qui sçail charmer l'oreille             |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1660     | Pour Mad. L. sur son luth.                        | (de Lenclos) Quand vous touches le luth, j'y treuve tant de charmes | M.: Montplaisir.    | Ed. Saint-Marc.                                             | 1759               |
| ld. 1 p. 1r ėd.                                         | 1633     | Sonnet.                                           | Qu'Angélique a d'appas! O Dieux! comme elle range                   | Malleville.         | Poésies.                                                    | 1649               |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 165.1    | Stances.                                          | Qu'à servir une fille aussi folle que vous                          |                     |                                                             |                    |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650     | Rondeau redoublé.                                 | Qu'au premier jour de cet an je vous donne                          |                     |                                                             |                    |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                              | 1658     | Sur la mort de Mad. la<br>duchesse de Roquelaure. | Qu'aves-vous fait, injustes Dieux                                   |                     |                                                             |                    |
| Rec. Sercy(prose), Ilp. 1662                            |          | Pour de beaux yeux. Madri-gal. (1)                | beaux yeux. Madri-   Qu'ay-je à faire pour ma fortune               | Cotin.              | Œuv. galantes.                                              | 1665               |

|             |                                | 020  |                                                     | and the second s | D . Demound          | Samuel Samuel                   | 0200 |
|-------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------|
|             | nec. Sercy. IV p.              | 1008 | 1008 Sounet.                                        | in ay-je fan, bene myraie? en yaog sais-je companie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Cuvres.                         | 1001 |
|             | Nouv. rec. Loyson.             | 1654 | ld.                                                 | Que ce bal est superbe l' à peine y suis-je entrè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |      |
|             | Muses illustres.               | 1638 | Lettre burlesque, à M. T.                           | Que ce seroit un grand abus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.: Sève.            |                                 |      |
|             | Rec. plus beaux vers. 1661     | 1661 | Gavotte de Le Camus.                                | Que c'est un plaisir charmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B. D. B.: Bacilly.   |                                 |      |
|             | Rec. Sercy. 1 p. 1 . edd. 1653 | 1653 | Rép. à Jacq. Pascal. St.                            | Que ce trait d'un esprit adroit comme le vostre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benserade.           | Œuvres.                         | 1697 |
|             | Id. V p.                       | 1660 | V p. 1660 Epigramme.                                | Que cette avare humeur ne se mesle jamais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Combauld.            | Poėsies.                        | 1646 |
|             | Muse Coquette (B).             | 1659 | 1659 La belle gueuse.                               | Que cetto belle gueuse a de riches appas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Courdes.             | Muse Coquette.                  | 1665 |
|             | ld. (A).                       | 1659 | (A). 1639 Sur une bonne. Epig.                      | Que cette bonne a d'agrémens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ld.                  | ld. T. II.                      | 1665 |
|             | Rec. Rondeaux.                 | 1639 | Requeste amoureuse.                                 | Que cette nuict je puisse librement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |      |
|             | Muses illustres.               | 1658 | 1658 Les vignes gelées. Ode.                        | Que ec vent fut-il endormy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G.C.: Colletet (G.). |                                 |      |
|             | Jardin des Muses.              | 1643 | Epigramme.                                          | Que chacun sous vosire puissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malherbe.            | Parnasse. T. Il.                | 1607 |
| -           | Rec. Sercy. V p.               | 1660 | Epitaphe de Cromwel. Sonnet.                        | Que contre mon pouvoir toute la Terre gronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montplaisir.         | Ed. Saint-Marc.                 | 1739 |
|             | Nouv. Cab. Muses(A)            |      | 1658 L'amour raisonnable. 1d                        | Que craigniez-vous, Doris, et que pouviez-vous craindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Du Perret.           | Poésies.                        | 1656 |
|             | Rec. Sercy. IV p.              | 1658 | Consolation à***. Id.                               | Que crains-tu desormais, Damon, si ta Maistresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ľ. N.                |                                 |      |
|             | ld. 1 p. 11º ėd.               | 1653 | Sonnet.                                             | Que d'appas! que d'éclat brille sur ton visage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |      |
| and Viscour | Nouv. rec. Rond.               | 1630 | Il plaint une dame                                  | Que de besongne avez tout le tong de la nuict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B. C. D.             |                                 |      |
|             | ld.                            |      | Sur l'exil d'un officier.                           | Que de bon cœur chacun l'a veu partir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 |      |
|             | Jard. d'Epitaphes.             | 1648 | du Duc de Joyeuse.                                  | Que de lauriers naissans sont frappes de la foudre!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |      |
|             | Nouv. rec. Loyson.             | 1654 | Sortilège amoureux.                                 | Que depuis quelques jours j'ay l'humeur inconstante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carlincas.           | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4. |      |
|             | Rec. plus beaux vers. 1661     | 1991 | Air de Lambert.                                     | Que de transports, que de désirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 |      |
|             | Nouv. rec. Rond.               | 1650 | Contre une dame.                                    | Que devant toy je m'humilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                 |      |
|             | Rec. Sercy. 1 p. 1re ed., 1653 | 1653 | Sonnet.                                             | Que Diane me plait! qu'elle est officieuse!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                 |      |
|             | Id. II p.                      | 1653 | 1653 Dialogue.                                      | Que diries-vous, si d'Amour l'âme éprisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.: Petit.           | Rec. Serey. II p. 2° éd.        | 1684 |
|             | Rec. Serry. V p.               | 1660 | 1660 A M <sup>10</sup> , sous le nom de.<br>Philis. | Que d'une peinture vivante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bouillon.            | Envres.                         | 6991 |
|             | Rec. Chamh. T. 11.             | 1652 | 1652 Pour Iris. St.                                 | Que faites-vous, beaux yeux de, jetter tant de stamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 |      |
|             | Rec Sercy. II p.               | 1653 | Le Lys.                                             | Que j'ai de gloire cette fois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M: Pinchesne.        | Guirl, de Julic.                |      |
| 47          | Rec. Rondeaux.                 | 1639 | Sur la campagne.                                    | Que j'aime à m'en aller aux champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Α.                   | Nouv. rec. Rond.                | 1630 |
|             | Rec. Sercy. V p.               | 1660 | Pour la devise du cachet de<br>Mad ** Sonnet.       | 1660 Pour la devise du cachet de Que j'aime ce eachel, adorable Climène Mad ** Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                 |      |

| Date du                                                     |                                                  |                                               | 1663                  |                              | 1679                                                   |                               |                            |                                                |                            | 1666                           | 1658                                              |                                 |                            |                               |                                   |                            |                                              | 1654                                                                  |                   |                                 | 1665                                |                                              |                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 |                                                  |                                               | Œuvres.               |                              | Poésies.                                               |                               |                            |                                                |                            | Œuvres.                        | Diverses poésies.                                 |                                 |                            |                               | Bibl. N. Ms. 12680.               |                            |                                              | Nouv.rec. Loyson, 1654                                                |                   |                                 | Muse Coquette.                      | Sig. table.                                  | Sig. éd. post.                                |                                                                             |
| Nom de l'auteur                                             |                                                  |                                               | Scarron.              |                              | Malleville.                                            |                               |                            |                                                |                            | Montreuil.                     | Segrais.                                          |                                 |                            |                               | Benserade,                        | D. M.: Montreuil.          |                                              | Charpy,                                                               | ż                 |                                 | Gontard.                            | ÿ                                            | Id.                                           | D.P.; Du Pelletier.                                                         |
| Premier vers                                                | Que j'uime ces déserts qui flattent ma Tristesse | Que j'aime ces forests dont l'épuisse verdure | Que j'aime le cabaret | Que j'aime tes noirs cheveux | Que jamuis le Soleil n'illumine (ou ne ramène) le jour | Que Jaurois répandu de larmes | Que j'ayme Voir Que j'aime | Que j'ay veu dans mon lict ouvrir de monumens! | Que je chèris ce promenoir | Que je crains, aimable Charitè | Que je crains vostre veile, et que je la souhaite | Que je dois chérir en ces lieux | Que je mène une triste vie | Que je me plais au mensonge ! | Que je plains vostre aveuglement! | Que Jérémie se plaint bien | Que je ris du muguel croyanl avoir l'Honneur | Que je vois de rapport de vostre Frère (ou de vostre<br>Père) à vous] | Que je vous aime  | Que je voy quand je vous admire | Que la bonté vous nuit, dame Louise | Que la jeune Philis a de merveilleux charmes | Que l'amour, cher Lisis, est un cruel martyre | Que l'Astre fut heureux sous qui l'on vous vit naistre! D.P.; Du Pelletier. |
| Titre de la prèce                                           | D'un amant. Sonnet.                              | Le Mespris de Cloris, Sounet.                 | Chanson à hoire.      | Paroles amoureuses.          | Pour un Seigneur, St.                                  | Stances.                      |                            | 1660 Visions nocturnes.                        | La promenade du Mail. St.  | Madrigal.                      | Sonnet.                                           | .Nir.                           | Paroles amoureuses.        | Pr le roman des Amadis. St.   | Stances.                          | Madrigal.                  | A une dame. Sonnet.                          | Sonnot à Mad. de Chastillon.                                          | Virelay, à M. (1) | Air de Le Camus.                | La fille libre. Rondeau.            | A M. M. R. Sonoet.                           | A sa F. B. Rondeau redoublé.                  | A Mile Ribaudon.                                                            |
| प्रति च्यावरी<br>विभावत्य                                   | 1649                                             | 1689                                          | 1657                  | 1661                         | 1684                                                   | 1660                          |                            | 1660                                           | 1658                       | 1653                           | 1660                                              | 1991                            | 1661                       | 1658                          | 1633                              | 1656                       | 16/9                                         | 1653                                                                  | 1653              | 1661                            | 1639                                | 1653                                         | 1633                                          | 1654                                                                        |
| Titre du recheil dans lequel la pièce est anonyme           | Eslite Bouts-rimez.                              | Muse Coquette (A.                             | Rec. Chamh. (5°).     | Fine Galanterie.             | Nouv. rec. Loyson.                                     | Rec. Sercy. V p.              |                            | Rec. Sommaville.                               | Rec. Sercy. IV p.          | Id. II p.                      | Rec. Sommaville.                                  | Rec. plus beaux vers.           | Fine Galenterie.           | Rec. Sercy. IV p.             | Id. 1 p. 1 . éd.                  | Id. III p.                 | Eslite Bouts-rimez.                          | Rec. Sercy. I p. 2• ėd.                                               | ld. II p.         | Rec. plus beaux vers.           | Muse Coquette (B).                  | Rec. Sercy. 1 p. 1re éd. 1653                | ld. 11 p.                                     | Nouv. rec. Loyson.   1654   A M <sup>11</sup> Ribaudon.                     |

(1) Ce virelay a une strophe de plus dans le Rec. des plus beaux vers de 1661.

| 854                                          | ,, ·                                         |                                     |                                           |                                 |                                    | 1650                             | 1665                                           |                           |                        | <del></del>                                      | 1652                                              |                                           | ,                                                  | -                                          |                                           |                                         |                                   | <del></del>                                  | 1759                                    |                               |                                      | 1665                         |                                                   | 1755                         | 1735                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ed. Louis Paris.   1854                      |                                              |                                     | Rec. Conrart.<br>T. XX.                   |                                 |                                    | Nouv. rec. Rond. 1               | MuseCoquette.T.Il 1665                         | <del></del>               |                        |                                                  | Rec. Chamh.                                       |                                           |                                                    |                                            | 711                                       |                                         |                                   |                                              | Ed. Saint-Marc. 1                       |                               |                                      | Œuv. galantes.               |                                                   | Ed. Saint-Marc 1             | Guv. diverses.   1              |
| D. M. : Hontplaisir.                         |                                              |                                     | Cotin.                                    |                                 |                                    | Сћа                              | Courdes.                                       |                           |                        |                                                  | Chevreau.                                         |                                           |                                                    |                                            |                                           |                                         | L. G.                             |                                              | D.M.: Montplaisir.                      |                               |                                      | Cotin.                       |                                                   | Chapelle.                    | Pellisson.                      |
| Quel bonheur est égal à mon bonheur extrême! | Quel chien d'auteur et quel chien de rondeau | Quel compagnon, admirable Angéline! | Quel eours précipité de victoires rapides | Que le Ciel béniroit mes peines | Que le Ciel quand tu vins au monde | Que le diable aura de quoi frire | Que l'Edit des Gatans va rendre d'hommes dupes | Que le feu qui m'enflanme | Que le Hem est commode | Que le sein de Philis montre une aimable espace! | Que le sort en naissant se pleust à m'affliger    | Que le sort est cruel qui gouverne ma vie | Que tes Parques pour vous filent des jours de Soye | Quel fut Cottin, je n'en sçais rien        | . Quel horrible démon vous a l'âme tentée | Quel illustre tableau pour unc Cheminèe | Qu'elle a d'appas dans sa fierté! | Quelle façon d'agir! O Dieux, quelle mèthode | Quelle ful d'Alcidon la triste destinée | Quelle niètamorphose estrange | Quelle réforme aux ouvrages d'autruy | Quelle secrette intelligence | Quel mal ont les mortels qui soit pareit au mien? | Quel moyen de s'en dispenser | . Que l'on vivroit heureusement |
| Sonnet.                                      | Rép. au rond.: Quels chiens<br>de vers       | Rondeau.                            | Sur la prise de Dunkerque.<br>Sonnet.     | Estroinnes.                     | Pour un cul. St.                   | Contre un jaloux.                | Sur l'Édit contre les Galans.<br>Epig.         | Air de Richard.           | Autre Hem galant.      | Sur le sein de Mme B, Madri-gal.                 | Nouv. rec. Chamb. (40) 1654 La belle aveugle. St. | Air.                                      | A M. l'ab. Fouquet. Sonnet.                        | Sur la mort d'un petit chien.<br>Quatrain. | A un jaloux. St.                          | Pr la bat, de Lens, Sonnet.             | Pour une beauté                   | Madrigal.                                    | Sonnet.                                 | A une belle veuve. Epig.      | Contre un censour.                   | Sur une rencontre d'yeux.St. | L'amant outragé. Sonnet.                          | Sur l'Eclypse. St.           | Air,                            |
| 1660                                         | 1639                                         | 1634                                | 1653                                      | 1653                            | 1660                               | 1639                             | 6291                                           | 1661                      | 1659                   | 1653                                             | 1657                                              | 1661                                      | 1649                                               | 1638                                       | 1653                                      | 1649                                    | 1653                              | 1658                                         | 1653                                    | 1646                          | 1650                                 | 1662                         | 8691                                              | 1656                         | 1660                            |
| Rec. Sercy. V p.                             | Rec. Rondeaux.                               | Nouv. rec. Loyson.                  | Nouv. rec. Chamh. (3°) 1653               | Rec. Sercy. 1 p. 11° éd.        | Rec. Sommaville.                   | Rec. Rondeaux:                   | Muse Coquette (A).                             | Rec. plus beaux vers.     | Muse Coquette (A).     | Rec. Sercy. II p.                                | Nouv. rec. Chamh. (40)                            | Rec. plus beaux vers.                     | Eslite Bouts-rimez.                                | Rec. Sercy. IV p.                          | Id. 1 p. 2e ėd.                           | Eslite Bouts-rimez.                     | Rec. Sercy. II p.                 | ld. IV p.                                    | ld. 11 p.                               | Nouv. rec. bons vers.         | Nouv. rec Rond.                      | Rec. Sercy (prose).Ilp. 1662 | Nouv. Cab. Muses (B). 1658                        | Rec. Sercy. III p.           | Id. V p.                        |

|     | Titre du recueil dans lequei la prece est anonyme | phothet<br>lionoer | Titre de la pièce                                     | Arv Tetmer!                                                        | Nom de l'auteur     | Titre du recueul<br>dans lequel la pièce<br>est signée | ph etst.<br>liensor |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Rec. Sercy 1 p. 1re ed.                           | 83                 | Sonnet.                                               | Quelque adoucissennent que je cherche à mon mal                    | :<br>-              | Sig. éd. post.                                         |                     |
|     | Nouv. rec. bons vers. 1646   A M.de               | 1646               | A M. de la Moussaye. (Placet).                        | la Mou-saye. (Placet). Quelqu'effort que ma Muse rssaye            | -                   |                                                        |                     |
|     | Rec Sercy, I p. 2c ed                             | <u> </u>           | 1653 Pour Mad. de Chastillon et<br>son frère, Sonnet. | Quelque soin que j'apporte en mon pénible tour                     | Charpy.             |                                                        |                     |
|     | Rec. Rondeaux.                                    | 623                | Contre un poete,                                      | Quels chiens de vers le Sicele nous présente                       | Cotin.              | Nouv. frec. Rond. 1650                                 | 1650                |
|     | Rec. Sercy. I p. 1" ed                            | 1683               | A M <sup>11s</sup> de Brienne. Et.                    | Quel sentiment juloux d'un état si parfait                         | Benserade.          | Sig. table.                                            |                     |
|     | Id. III p.                                        | 9091               | Sonnet.                                               | Quels vers espéres-vous d'un homme de chicane                      | D.                  |                                                        |                     |
|     | Rec. Chamb. T. II.                                | 1655               | Rondeau                                               | Que ma Margot plaiet à mes yeux                                    |                     |                                                        |                     |
| *** | Rec. Sercy. I p. In éd.                           | 1653               | Stances.                                              | Que ma visite fut ernelle!                                         | Montreuil.          | Œuvres.                                                | 1666                |
|     | 1d.                                               |                    | Sonnet.                                               | Que mes contentemens sont bientst écoules!                         |                     |                                                        |                     |
|     | Muse Coquette (B).                                | 6291               | 1659 La guerre d'Amour. Epig.                         | Que me sert de voir sur la terre                                   | Courdes.            | Muse Coquette.                                         | 1665                |
|     | Rec Sercy, III p. 2 <sup>e</sup> ed.              | 1658               | Sonnet.                                               | Que me serl qu'on m'écoute avec lans de transports                 | C.: Corneille (P.). | d'après P. Lacroix.                                    |                     |
|     | ld. IV p.                                         | 1658               | A M." Demy-rondeau.                                   | Que mon âme estoit insensée                                        | Segrais.            | Diverses poésies.                                      | 1638                |
|     | Rec Sercy.IV p. I . éd.                           | 1658               | Madrigal.                                             | Que mon Iris me plaist lors qu'elle est couchée                    |                     |                                                        |                     |
|     | Id. III p.                                        | 1656               | ld                                                    | Que mon Iris me plaist, lors qu'elle est nègligée                  | La Sablière.        | Ed. Walckenaer.                                        |                     |
|     | Id.                                               |                    | Sonnet.                                               | Que mon sort est en butte à d'estranges malheurs                   |                     |                                                        |                     |
|     | Rec. plus beaux vers.                             | 1991               | Air de Boesset.                                       | Que mon sort est estrange!                                         |                     |                                                        |                     |
|     | Rec. Sercy. V p.                                  | 1660               | A iris, en la regardant. Madri-<br>gal.               | A Iris, en la regardant. Madri- Que mon sort feroit d'envieux gal. |                     |                                                        | ·                   |
|     | Id. IV p.                                         | 1638               | Entretien d'Alidor et de<br>Cloris, St.               | Qu'en ce lieu, je sois seul avec cette Beauté                      | D. C.: Sérisay.     |                                                        |                     |
|     | Nouv. rec. Loyson.                                | 1654               | Sonnet.                                               | Que peu sur vostre esprit l'Amour a de puissance                   |                     |                                                        |                     |
|     | Rec. Chamh. T. II.                                | 1652               | Quatrain fait sur le champ, pour M. A. N              | Que Philis est aimable et qu'elle a de douceur                     |                     |                                                        |                     |
|     | Fine Galanterie.                                  | 1991               | Raillerie sur le bonhomme<br>Refuge.                  | Que Refuge est aimable                                             |                     | •                                                      |                     |
|     | Nouv. rec. Rond.                                  | 1630               | Sur un plumet ignorant.                               | Que sçavez-vous? Monsieur le morfondu                              |                     |                                                        |                     |
|     | Rec. plus beaux vers. 1661                        | 1661               | Air de Boesset père.                                  | Que servent les Conseils. Amour. il saut variir                    |                     |                                                        |                     |

| <u> </u> |                                   |                                  |                                                                               |                                                                                         |      |                                                                       |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7-1      |                                   |                                  | Surlamort de Ripaille. Sonnet.   Que vous estes à plaindre, aimables Cabarels | Sur lamort de Ripaille. Sonnet.                                                         |      | Id.                                                                   |
|          |                                   |                                  | Que vous ay-je donc fuit, Duchesse incomparable                               | Remere, d'une dame réfugiée<br>chez la Duc. de Chaune, Son-<br>net,                     | 1659 | Muse Coquette (A).                                                    |
| 1650     | Nouv. rec. Rond.                  | Malleville.                      | Que vous avez l'esprit perclus                                                | Rép. à un bonhomme                                                                      |      | ld.                                                                   |
|          |                                   |                                  | Que vos yeux, Philis, sont puissans                                           | Sur sa maistresse.                                                                      | 1639 | Rec. Rondeaux.                                                        |
| 1991     | Rec.p. beaux vers.                | Beys (Ch.).                      | Que vostre voix, Philis, arreste un peu ses charmes                           | Chanson.                                                                                | 1660 | Rec. Sommaville.                                                      |
|          | Chantilly. Ms 539.                | Gombauld.                        | Que vostre sort, Philis, à mon sort est contraire                             | 1d.                                                                                     | 1653 | ld. I p. I™ éd. 1653                                                  |
|          |                                   |                                  | Que vostre humeur, Cloris, est une humeur fuscheuse!                          | Sonnet.                                                                                 | 1653 | Rec. Sercy. II p.                                                     |
|          |                                   |                                  | Que vostre gloire eust esté peu connuë                                        | Rondeau.                                                                                | 1639 | Rec. Rondcaux.                                                        |
|          | -                                 | B. D. B.: Bacilly.               | Que vostre absence, adorable Dèlic                                            | Sarabande. B. D. B.                                                                     | 1661 | Rec. plus beaux vers.                                                 |
|          |                                   |                                  | Que vois-je icy paroistre au sein de Madelaine                                | A M. D. D. Sonnet.                                                                      | 1646 | Nouv. rec. bons vers.                                                 |
|          | Bibl N <sup>1</sup> 6. Ms.12680.  | Benserade.                       | Que venez-vous faire à confesse?                                              | Madrigal.                                                                               | 8291 | ld. IV p.                                                             |
|          |                                   |                                  | Que tu sçais mal nonmer ce que ton cœur adore                                 | A l'amant d'une demoiselle<br>suivante.                                                 | 1656 | Rec. Sercy. III p.                                                    |
|          |                                   |                                  | Que tu peux voir en ce peu de lecture                                         | Epitaphe du Rondeau.                                                                    | 1650 | Nouv. rec. Rond.                                                      |
|          | Bibl N <sup>1</sup> e. Ms. 12680. | Des Réaux.                       | Que tu n'eus guère de corvelle                                                | Sur un aveugle. Madrigal.                                                               | 1654 | Nouv. rec. Loyson.                                                    |
| 1650     | Nouv. rec. Rond.                  | А.                               | Que son cheval me trouble le cerveau                                          | Rèp. au rond.; Pour mon<br>cheval                                                       | 1639 | Rec. Rondeaux.                                                        |
|          |                                   |                                  | Que les yeux sont puissans à travers de les larmes                            | Sonnet.                                                                                 | 1653 | Rec. Sercy, I p. 11 ed. 1653                                          |
|          |                                   |                                  | Que tes yeux ont d'attraits et de charmes                                     | Paroles amoureuses,                                                                     | 1661 | Fine Galanterie.                                                      |
|          |                                   |                                  | Que les vers ont de feu, de foree et de justesse                              | Ballet à M. ** sur son Combat<br>ou Triomphe d'amour: Je<br>ne chante point les combats | 1663 | Rec Sercy(prose). Vp. 1663                                            |
|          |                                   | Neufgermain.                     | Que le semble, seigneur Luca                                                  | Cazal délivrée des Espagnols<br>par le Comte d'Harcourt.                                | 1654 | Nouv. rec. Loyson.                                                    |
|          |                                   |                                  | Que tes attraits sont puissans                                                | Gavotte de Le Camus.                                                                    | 1661 | Rec. plus beaux vers.                                                 |
| 1662     | Rec. Sercy. II p.                 | H. L. D.: Laffémas<br>(abbé de). | Que ta prison m'eust fàit pleurer de rage                                     | Sur un amant Rondeau.                                                                   | 1653 | ld. 11 p.                                                             |
| 1697     | Ed. Walckenaer.<br>Œuvres.        | Maucroix.<br>Benserade.          | Que ta mère prend de souey                                                    | Madrigal.                                                                               | 1653 | Nouv. rec. Chamh. (3°)/1653<br>Rec. Sercy. II p. (sg.)/1653<br>D. M.) |
|          |                                   |                                  | Qu'est-ee que l'on embrasse ou qu'on va poursuivant                           | Discours contre l'Amour.                                                                | 1643 | Jardin des Muses.                                                     |
|          |                                   |                                  | Que sont devenus ces propos                                                   | 1653   Embarq. à aimer. St.                                                             | 1653 | Rec. Sercy. II p.                                                     |

| litre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | nh etall<br>lienser | Titre de ja pièce<br>3                                               | Premier vers                                          | Nom de l'anteur                 | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | the statt file file file file file file file file |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rec. Sercy. V p.                                        | 0991                | Chanson.                                                             | Que vous failes la cruelle                            |                                 |                                                             |                                                   |
| ld.                                                     |                     | Stances                                                              | Que vous seri-il de me charmer?                       | Corneille (P.).                 | Sig. table,                                                 |                                                   |
| ld. IV p.                                               | 228                 | Sonnet trad, de Balducei.                                            | Quiconque me voyant mortellement blessé               | Dalibray (citépar).             | Guv. poét.                                                  | 1653                                              |
| Muse Coquette (A).                                      | <u> </u>            | Sur le portrait de Claudine.<br>(par Sève), Quatrain.                | Quiconque voit cette beauté divine                    |                                 |                                                             |                                                   |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                | Sarabande B. D. B.                                                   | Qui conte les faveurs, mèrite qu'on l'en prive        | B. D. B.: Bacilly.              |                                                             |                                                   |
| Rec. Sercy. III p.                                      | 1656                | Epitaphe de S.                                                       | Qui gist icy n'estoit pas Allemand                    |                                 |                                                             |                                                   |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630                | Contre un galand.                                                    | Qu'il est chaud amant de Philis                       | Pinchesne.                      | Poésies meslées.                                            | 1672                                              |
| .p1                                                     |                     | ы                                                                    | Qu'il est noir, qu'il est condamnable                 | ld.                             | .bd.                                                        |                                                   |
| .p1                                                     |                     | ld.                                                                  | Qu'il estoit bon, vostre jeune Emissaire              | B. C. D.                        |                                                             |                                                   |
| Muse Coquette (B).                                      | 1639                | 1639 Regrets amoureux.                                               | Qui l'eul jamais pensè qu'après tant de caresses      | Carré.                          | Muse Coquette.                                              | 1665                                              |
| Rec. Sercy. 1p. 1re éd. 1633                            | E53                 | Sur la complaisance. St.                                             | Qu'il faut estre subtil dans le siècle où nous sommes | Sc. (de): Scudery.              | Rec. Sercy. I's p.                                          | 1654                                              |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650                | Sur un linancier.                                                    | Qu'il fust party de sa belle Intendance               |                                 |                                                             |                                                   |
| 1d.                                                     |                     | Pour une dame                                                        | Qu'il ne soil rond, et franc amy, ma Chaire           | В. с. D.                        |                                                             |                                                   |
| . p1                                                    |                     | Contre (Montmaur), Rond, red.                                        | Qu'il presche bien, s'il presche comme il mange       | Pinchesne.                      | Poésies meslées.                                            | <b>2</b> 491                                      |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1664                | Air de Martin.                                                       | Qu'il seroit doux d'aimer, si l'on aimoit loujours    | M <sup>11</sup> •deSc.:Scudery. |                                                             |                                                   |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650                | Advis à une dame.                                                    | Qu'il vous en veul, belle Princesse                   |                                 |                                                             |                                                   |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed.                                | 1653                | Sonnet (p. 276).                                                     | Qui pourroit s'exposer à des attraits si doux         |                                 |                                                             |                                                   |
| ld. II p.                                               | 1653                | Rèp. d'Acanthe au noble trio<br>(prose et vers).                     | Qui que je sois, ou l'ombre d'Acanthe                 | La Calprenède(de)               | Sig. éd. post.                                              |                                                   |
| ld. V p.                                                | 1660                | Pour Mad Epistre.                                                    | Qui que soyez, Poète, Autheur anonyme                 | Montplaisir,                    | Rec. Conrart.                                               |                                                   |
| Id. III p.                                              | 1636                | Pour une belle veufve. St.                                           | Quittes (ou Ostes) ce noir, belle Philis              | Id.                             | Bibl. Arsenal.                                              |                                                   |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              | 1661                | Air de Lambert.                                                      | Qui vit jamais d'un regard si sèvère                  |                                 |                                                             |                                                   |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 1648                | de Prudent, gouv. d'Alex. de<br>Bourbon (grand prieur de<br>France). | Qui vil jamais pareil ëvënement ?                     |                                 |                                                             |                                                   |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1649                | Sur une maison, Sonnet.                                              | Qui voudroit de sa bourse allirer loul le Suc         |                                 |                                                             |                                                   |
| Bar Seree IV n                                          | 4659                | Ages Bondesn                                                         |                                                       |                                 |                                                             | =5                                                |

|                                                                        |                                  |                                                    | 1735                                                 |                                                     |                                                  |                                  |                                              |                                 |                                                          |                                                         |                                                      |                                                                                                       |                                                       | 1665                                            | 1661                           |                                | 1665                                                | 1613<br>1620                                      |                                                 |                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|                                                                        |                                  |                                                    | Œuv. diverses.                                       |                                                     |                                                  |                                  |                                              | Sig. table,                     |                                                          |                                                         |                                                      |                                                                                                       |                                                       | Muse Coquette.                                  | Poésies diverses.              |                                | Muse Coquette.<br>T. II.                            | Poésics.<br>Délices (dernier<br>recueill.         |                                                 |                                                    |   |
| F. O.: Ogier (Fr.).                                                    |                                  | Acanthe.                                           | Pellisson.                                           | R. de N.: Regnault                                  |                                                  |                                  |                                              | Corneille (P.).                 |                                                          |                                                         |                                                      |                                                                                                       |                                                       | Colletet (Fr.).                                 | Gilbert.                       |                                | Cabotin.                                            | Regnier (Math.).                                  | E-MARKET                                        |                                                    |   |
| Estienne, sieur des Qu'Ogier et Colletet n'ayent pas entrepris Sonnet. | Quoiqu'Isis soit une Soüillon    | Qu'on chante vos vertus, ce n'est pas de merveille | Qu'on en parte, et qu'on en gronde                   | Qu'on laisse, grand Hèros, vos exploits tant vantes | Qu'on ne m'en parle plus, ce conte est une fable | Qu'on ne m'en parle plus d'amour | Qu'on ne s'étonne point du triste changement | Qu'on te flatte, qu'on te baise | Quoy! ce Prince dont la valeur                           | Quoy ? ee Rotrou, belle Dèlie!                          | Quoy demander tout haut, user d'une requeste         | Quoy done, belle Marquisc, it ne vous suffit pas                                                      | Quoy done, chère Philis, ce n'estoit rien qu'un songe | Quoy, faut-il que Cloris, cette Beaut's suprême | Quoy faut-il qu'Olimpe soûpire | Quoy? je languis et je soûpire | Quoy, ma flamme, Philis, vous est done inconnuë!    | Quoy! ne l'avois-je pas assez en mes væux dèsirèe | Quoy? parler de tombeau, de vers, de pourriture | Quoy Philis, dont l'esprit me paroist si Fantasque |   |
| 1658 AM. H. Estienne, sieur des<br>Fossez. Sonnet.                     | Sonnet satyrique en bouts-rimez. | A Madonte. Sonnet.                                 | L'Oranger à Sapho (M <sup>11</sup> º de<br>Scudéry). | Sonnet.                                             | Pour Minerve.                                    | Paroles amoureuses.              | Sonnet.                                      | Epigramme.                      | A M. le Cardinal sur la maladie de M. le Prince. Sounet. | Epistre (bouts-rimez) à Délie<br>sur la mort de Rotrou. | A Mad. L. N. sur ce qu'elle<br>questoit souvent. (1) | Portrait d'une personne de<br>considération (Mu <sub>0</sub> D.S.C.D.<br>pour la M. du Chastelet. (2) | Sonnet.                                               | La belle maigre.                                | Sur la maladie de Mad St.      | Air de Lambert.                | A M <sup>11</sup> ,, le cœur en cendres.<br>Sonnet. | Impuissance.                                      | Projet d'Epitaphe. (3)                          | A une dame qui fait des vers. Sonnet.              |   |
| 1658                                                                   |                                  | 1658                                               | 1658                                                 | 1654                                                |                                                  | 1661                             | 1660                                         |                                 | 1654                                                     | 1658                                                    | 1652                                                 | 1639                                                                                                  | 1653                                                  | 1659                                            | 1653                           | 1661                           | 1659                                                | 1654                                              | 1648                                            | 16/9                                               |   |
| Muses illustres.                                                       | 1d.                              | Rec. d'Octavie.                                    | Nouv. Cab. Muses (B). 1658                           | Nouv. rec. Loyson,                                  | Jd.                                              | Fine Galanterie.                 | Rec. Sercy. V p.                             | 1d.                             | Nouv. rec. Loyson.                                       | Rec. d'Octavie.                                         | Rec. Chamb. T. II.                                   | Rec. Portraits (2º).                                                                                  | Rec. Sercy. 1p. 1 . ed. 1653                          | Muse Coquette (B).                              | Rec. Sercy. 1 p. 1re ed. 1653  | Rcc. plus beaux vers. 1661     | Muse Coquette (A).                                  | Nouv. rec. Loyson.                                | Jard. d'Epitaphes.                              | Eslite Bouts-rimez.                                | : |

(4) Cette pièce est sur le même sujet que celle de Charleval (sig. Ch.); De quel charme nouveau (2) Le Recueil des Portraits de 1659 porte par erreur : fait par Mademoiselle D. S. C. D. (3) ◀ Vers à mettre sur le mounment d'un grand homme d'Estat, qu'il s'est desjà basty par avance ».

|                                                             |                                                    |                                                            |                                  |                                |                                     | -,                                |                                                 |                              |                                                    |                                      |                                                |                                         |                                                  |                                                           |                                             |                                       |                                               |                                                   |                                   |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Date du                                                     |                                                    | 1666                                                       | 1662                             |                                |                                     |                                   |                                                 |                              |                                                    |                                      |                                                |                                         |                                                  |                                                           |                                             |                                       |                                               | 1652                                              | 1666                              | 1662                                  | 1759                                               |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Ann.poét.T.XXV.                                    | (Euvres.                                                   | Rec. Sercy. II p.                | Guirl. de Julie.               |                                     |                                   |                                                 | Sig. edit. post.             |                                                    | Sig. table.                          |                                                |                                         |                                                  | Rec. Conrart.<br>T. X, in-4.                              |                                             |                                       |                                               | Œuv. poét.                                        | Œuvres.                           | Rec. Sercy. II p.                     | Ed. Saint-Marc.                                    |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Colletet (Fr.).                                    | D. M : Montreuil.                                          | L. D. f.: Laffémas               | Colletet (G.).                 |                                     |                                   |                                                 | J.                           | Acanthe.                                           | Corneille (P.),                      |                                                | D. L.: Linières.                        |                                                  | Benserade.                                                |                                             |                                       |                                               | Beys. (Ch.)                                       | M.: Montreuil.                    | L. D. L.: Lassemas Rec. Sercy. II     | Montplaisir.                                       |
| Premier vers                                                | Quoy, Philis, un amour si tendre                   | Quoy pour le peu detemps que mes yeux rous ont veur D. M : | Quoy, your me donner vostre main | Quoy que la fable nous raconte | Quoy que Pallus soit docte et belle | Quoy qu'il en soit de ce troupeau | Quoy qu'on en disc enfin, y sonyçonne Phistoire | Quoy qu'un favorable présage | (Juoy, sans chirurgien, vous vous estes saignée    | Quoy, si-tost que j'en veux rabattre | Quoy! Tirsis, je t'oblige à faire pénitence    | Quoy, tu nous veux vendre des vers      | Quoy, vous vous consoles après le coup de foudre | (luoy, vous vous marics, jeune et tendre mignonne         | Qu'une feinte me donne un coup si véritable | Qu'une partie ainsi promptement fuite | Qu'un gros Docteur fourré suivi de son Bedeau | Qu'un jaloux se punil, el qu'entre lous les vices | Qu'un miroir de poche est commode | Rare Beaulé, pour qui les belles âmes | Rare merveille de nos jours    Charmante Reyne des |
| Etre de la piece                                            | Dialogne d'un amant et d'une<br>amante. Sarabande. | Stances.                                                   | A Mad***, Odo.                   | La Rose.                       | Madrigal (sur Christine).           | Sur un mauvais poète.             | Rép. au sonnet: Bien qu'on<br>vante partout     | Madrigal.                    | Sounet sur les rimes: C'est<br>trop fairo de bruit | Bagatelle.                           | 1660 Rép. au sonnet: Dans un<br>affreux désert | Contre un Frippier de vers<br>Madrigal. | A M. L. C. D. G. Sonnet.                         | Raillerie sur (M <sup>116</sup> de Saint-<br>Michely, St. | Sur un portrait. Sonnet.                    | Sur un petit voyage.                  | Contre un pedant. Sonnet.                     | Elégie contre la jalousie.                        | Madrigal.                         | A M <sup>11</sup> de Guise.           | Le Printemps.                                      |
| ub oted ,,<br>lienser                                       | 89                                                 | 991                                                        | 223                              |                                | 1658                                | 55                                | .89                                             | 1633                         | 1658                                               | 1660                                 | 1660                                           | 1658                                    | 0991                                             | 1652                                                      | 653                                         | 1630                                  | 16/9                                          | 0991                                              | 1653                              |                                       | 1653                                               |
| Titre du recheil dans lequel la piece est anonyme           | Muses illustres.                                   | Rec. Sercy. III p.                                         | ld. 11 p.                        | ld.                            | ld. IV p.                           | Nouv. rec. Rond.                  | Rec. Sercy IV p.                                |                              | Rec. d'Octavie.                                    | Rec. Sercy. V p.                     | Petit rec. poésies.                            | Rec. Sercy. IV p.                       | ld. V p.                                         | Rec. Chamli, T. II.                                       | Rec. Sercy. Ip. 11º éd.                     | Nouv. rec. Rond.                      | Eslite Bouts-rimez. 1649                      | Rec. Sommaville.                                  | Rec. Sercy. II p.                 | Id.                                   | ld. Ip. Ir éd. 1653                                |

|                            |                                              | 1656                                              |                                                             | 1697                                                |                                            | -                                                         |                                |                                                | 1652                      |                                |                         |                                              |                                          |                                         | 1666                                                                                    |                                             |                                        |                                   |                                           | E E Face                                 | *************************************** |                                         |                                             |                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guirl. de Julie.           |                                              | Poésies.                                          | Bibl.N. Ms. 12680                                           | Euvres. 1                                           |                                            |                                                           |                                |                                                | Œuv. poét                 |                                |                         |                                              |                                          |                                         | Lettres et Poésies.<br>Bibl.N <sup>1</sup> c.Ms. 12680.                                 |                                             |                                        |                                   | Rec. Conrart. T. XXIIV, in-4.             |                                          |                                         |                                         | Sig. table.                                 |                                                                                             |
| Montausier (de).           | D.P.:Du Pelletier.                           | Du Perret.                                        | Chapelain.                                                  | B.: Benserade,                                      |                                            |                                                           |                                |                                                | Beys (Ch.).               |                                |                         |                                              |                                          |                                         | (N.:Bregy (Mad de)<br>Versoris,                                                         |                                             |                                        |                                   | D'Andilly.                                |                                          |                                         | F.O.: Ogier. (Fr.).                     | F.O.: 1d.                                   |                                                                                             |
| Receves, & Ninphe adorable | de Regnaut, que dit-on du Parnasse           | Regrets, larmes, soupirs, transports, rage, manie | Reine de ces peuples adroits                                | Reine du plus doux des climats                      | Reine (Christine) favorable aux beaux vers | Reine que l'heur environne                                | Remainnecour, Saujon, Surville | Romy le paresseux prest sur l'èchelle à pendre | Rendez vos yeux plus doux | Rens-toy, rens-toy, ma libertė | Repos des âmes désolèes | Réserve tes conseits pour de foibles esprits | Respect tyran trop sévère Voir O respect | Responds Echo et bien que tu sois femme | Sur la montre de M <sup>11</sup> . L. Ressort ingénicux, et subtil mouvement<br>Sonnet. | Retiens ton bras, Amour, modère ton pouvoir | Retires-vous, fascheux oisean de nuict | Revenes, innocens plaisirs        | Revenez, ma raison, mon âme vous rappelle | Revencs, revenes, doux charme de mon ôme | Reyne Voir Reine                        | Richelet, lisant ton escrit             | Rien ne leur a servi d'estre si bien frisez | 14. On absume most size other its taking do in twelcitims della In. da Rec. de Nercy. 1654. |
| Zéphir à Julie.            | A M. Regnaut, chanoine de la Saussaye. Epig. | Le songe funeste. Sonnet.                         | A la Princ. Epicharis. St. (1) Reine de ces peuples adroits | L'ambass. de Suède à la<br>Reine de Natolie. Salut. | Madrigat.                                  | Air de Richard. Pour la Reine. Reine que l'heur environne | Paroles de raillerie.          | Epigramme.                                     | Chausen.                  | Courante.                      | Air.                    | Sonnet.                                      | 9                                        | Echo centre la feunme.                  |                                                                                         | Air de Boesset.                             | Sarabande.                             | Air de Le Camus. Pour la<br>Paix. | Sonnet.                                   | .ld.                                     |                                         | A M. Bichelet, advecat au<br>Parlement. | Sonnet.                                     | military was to be a transfer or the state of the second                                    |
| 1653                       | 1654                                         | 1658                                              | 1653                                                        | 1653                                                | 1658                                       | 1661                                                      | 1661                           | 1643                                           | 1660                      | 1661                           |                         | 1653                                         |                                          | 1643                                    | 1653                                                                                    | 1991                                        | 1658                                   | 1991                              | 1653                                      | 1658                                     |                                         | 1658                                    |                                             | - Gho                                                                                       |
| Rec. Sercy. II p.          | Nouv. rec. Loysen.                           | Nouv. Cab. Muses(A). 1658                         | Rec. Sercy. I p. 1 .e éd. 1653                              | Rec. Sercy. II p.                                   | Id. IV p.                                  | Rec. plus beaux vers. 1661                                | Fine Galanterie.               | Jardin des Muses.                              | Rec. Sommaville.          | Rec. plus beaux vers.          | Jd.                     | Rec. Sercy. 1 p.1" éd.                       |                                          | Jardin des Muses.                       | Rec. Sercy. II p.                                                                       | Rec. plus beaux vers.                       | Nouv. Cab. Muses (B), 1638             | Rec. plus heaux vers.             | Rec. Sercy. lp. 2º ed.                    | ld. IV p.                                |                                         | Muses illustres.                        | . pq.                                       | 141 Parabaganan                                                                             |

(4) Ces stances sont sig. Chap, à la table de la troisième édition de la 1 p. du Rec. de Sercy, 1654.

|                                       |                  |                                                                    |                                                                             |                         |                                                        | Ì             |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Titre on recaeil nans lequel la prece | ponosi<br>np spe | Titre to be price                                                  | Pemier vers                                                                 | Nom de l'auteur         | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée | nh ets        |
|                                       | ~ )              |                                                                    |                                                                             | γ÷                      | 9                                                      | ı,            |
| Rec. Sercy. III p.                    | 1636             | Bouts-rim z aprés un festin.                                       | Rien ne manquoit wy, pain. vin, viande n bûche                              |                         |                                                        |               |
| ld. IV p                              | 1658             | Contredit.                                                         | Rien n'est si doux, ny si plaisant                                          |                         |                                                        |               |
| l'ine tialnuterie.                    | 1661             | Pour un faux tombeau, Epig                                         | Rignouard eut un père fermter                                               |                         |                                                        | <del>,`</del> |
| Muse Coquette (B).                    | 1659             | Description du rocher d'une Rocher dont les claires caux galerie   | Rocher dont les chaires caux                                                | Colletet (Fr.).         | Muse Coquette.                                         | 1665          |
| Rec. Chamb. T. 11.                    | 202              | Plainte de Tircis.                                                 | Bochers, deserts, précipices affreux                                        |                         |                                                        |               |
| Jardin des Muses.                     | 1673             | Epigramme.                                                         | Rossms ayant dit à Martelle                                                 |                         |                                                        |               |
| Rec. plus beaux vers.                 | 1991             | Air (Chanson).                                                     | Rossignols, vos tons échatans                                               | Boisrobert.             | Epistres.                                              | 1647          |
| Nouv. rec. bons vers.                 | 1676             | A Mile Roze Sonnet.                                                | Rose ne croyes pas que mon âme insensée                                     |                         |                                                        |               |
| Rec. Serey, III. p.                   | 929              | d'un chien. Epig.                                                  | Rude an voleur, doux ii l'amant                                             | Malleville.             | Poésies.                                               | 16/9          |
| ld. Vp.                               | 0991             | Sounet (contre la mort).                                           | ltuine des humains, 6 mort abominable (ou impitoyable)                      | Petit.<br>Des Barreaux. | Ann.poet. T.XXIII.                                     |               |
| Rec. plus beaux vers.                 | 1661             | Air de Lambert.                                                    | Ruisseau, plains mes matheurs                                               |                         |                                                        |               |
| Rec. Serey. IV p.                     | 1638             | Apollon ditadieu au Parnasse.<br>St.                               | Sacres Monts toûjours peints de steurs et de verdure                        | Sarasin.                | Nouv. Œuv.                                             | 1674          |
| Nouv. rec. Rond.                      | 1650             | Contre un tuteur.                                                  | Szigner du nes à tout moment                                                | B. C. D.                |                                                        |               |
| Fine Galanterie.                      | 1661             | Raillerie sur une bourgeoise                                       | Sainet Nicolas n'ayant rien                                                 |                         |                                                        |               |
| Roc. Sommaville.                      | 1660             | Epigramme.                                                         | Sainct-Preüil a vècu dans les armes                                         |                         |                                                        |               |
| Jard. d'Epitaphes.                    | 1648             | Fr. de Jussac (Amiens, 1641).                                      | Sainet-Preüil cet Hèros généreux                                            |                         |                                                        |               |
| Rec. Sercy. II p.                     | 1653             | Le lit d'Hostellerie. St.                                          | Saisy d'un déplaisir extrême                                                | Sarasin.                | (Euvres.                                               | 1658          |
| Nouv. rec. Rond.                      | 1650             | Pour une marchande.                                                | Sa marchandise il ne convient parer                                         | B. C. D.                |                                                        |               |
| Rec. Chamh. (5°)                      | 1654             | La Foire de St-Germain, à Algr le D. d'Anjou, frère unique du Roy. | Sangle au dos, baston à la main                                             | Scarron.                | Œuv. burl.                                             | 1648          |
| Rec. Sercy. II p.                     | 1653             | Stances.                                                           | Sans amour, et sans désespoir                                               |                         |                                                        |               |
| ld.                                   |                  | La tleur de Thym.                                                  | Sans beaulé, sans grandeur, sans éclot, et sans grâce D.:D'Andilly le fils. | D.:D'Andilly le fils.   | Guirl. de Julie.                                       |               |
| Rec. Chamh. T. 11.                    | 1632             | A M. Cadot, sur son traité de<br>Physionomie. Quatrain.            | Sans chercher sur ton visage                                                | D.P.: Du Pelletier.     |                                                        |               |
| Eslile Bouls-rimez.                   | 1649             |                                                                    | Sur un homme qui se tua. Sans doute le bonhomme en Dieu n'a inmais . em     |                         |                                                        |               |

| Boo Rondean's                | 1630 1 | 1 1630 1 Pour une dame                                                     | Cane fulling noting mounteen                                            | Wroniolo            | None red Bond                      | TARKIN " |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|
|                              | 2001   | •                                                                          | String fatter a coart promotes                                          | rientele.           | Nouv. 1ec. noud. 1650              | 1001     |
| Muse Coquette (A).           | 1639   | En amour toute fomme est<br>facile, Rondeau,                               | Sans faire bruit disons la vérité                                       | Gentard.            | MuseCoquette.T.11                  | 1665     |
| Rec. Sercy. II p.            | 1658   | Rondeau.                                                                   | Sans fiction, Monsieur, je vous le dis                                  |                     |                                    |          |
| Rec.Portraits(3°), T.H. 1659 | 1659   | de Mad. d'Esche (Diane) (prose<br>et vers).                                | Sans mentir, Madame, je suis                                            | Perrin.             | Rec. Portraits (2°) 1659<br>T. II. | 1659     |
| Muse Coquette (A).           | 1659   | 1659 Promesse d'un rondeau.                                                | Sans mentir venant au Palais                                            | Gontard.            | MuseCoquette.T.11                  | 1663     |
| Rec. Sercy. IV p.            | 1658   | Sounet.                                                                    | Sans mourir de plaisir, j'ay veu la nuil dernière                       |                     |                                    |          |
| Rec. Rondeaux.               | 1639   | Demande d'un baiser.                                                       | Sans plus mon attente abuser                                            | Malleville,         | Nouv. rec. Rond. 1650              | 1650     |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654   | Rondeau.                                                                   | Sans rien nommer, un aimable visage                                     |                     |                                    |          |
| Rec. Rondeaux.               | 1639   | Sur le rondeau.                                                            | Sans un rondeau n'est point un pâtissier                                | Faret.              | Nouv. rec. Rond.                   | 1650     |
| Nouv. rec. Rond.             | 1650   | Il envoye un livre.                                                        | Sans vous retarder d'un moment                                          |                     |                                    |          |
| Rec, Sercy.1 p, 2° éd.       | 1653   | Pour un amoureux. A Mad.<br>D. C. Sonnet.                                  | Saturne l'autre jour ècrasa ses lunettes                                |                     |                                    |          |
| ld. II p.                    | 1653   | Pour M. D. M. Dixain.                                                      | Sautez, riez, petits amours                                             | P.: Petit.          | Rec. Sercy. Hp. 2°ed 1654          | 1654     |
| ld. V p.                     | 0991   | Sonnet.                                                                    | Sauvages Confidens de ma dernière plainte                               |                     |                                    |          |
| Eslite Bouts-rimez.          | 1679   | Contre une vieille. Sonnet.                                                | Sa voix a du rapport au chant d'un Annuel                               |                     |                                    |          |
| Jardin des Muses.            | 1643   | Sur la Vénus de Fréminet.                                                  | Sçuis-1u pourquoy dans ce Pulais                                        |                     |                                    |          |
| Muse Coquette (B).           | 1639   | L'amour mercenaire. Epig.                                                  | Sçais-tu qu'avec succès Damon a cajollé                                 | Du Vau-Foussard.    | Muse Coquette.                     | 1665     |
| Rec. Sommaville.             | 1660   | Elegie sur la mort d'un petit<br>cheval de Mademoiselle<br>nommé Pintelet. | Sçavantes filles de mémoire <sub>ll</sub> A qui je dois toute ma gloire |                     |                                    |          |
| Rec. Sercy. III p.           | 1656   | Sur la mort de". Epig.                                                     | Sçavantes filles de mémoire  Cesses de célèbrer la gloire               |                     |                                    |          |
| Id. IV p.                    | 1658   | Sonnet.                                                                    | Sçavanı maistre des maux qui troublent la Nature                        | Montreuil.          | Rec. Sercy. Il p.                  | 1653     |
| Nouv. rec. Loyson.           | 1654   | Pour mon portrait. Quatrain.                                               | Sçavants et beaux esprits, que j'aime et que je prise                   | D.P.: Du Pelletier. |                                    |          |
| Rec. Sercy. V p.             | 1660   | Epigramme.                                                                 | Sçavez-vous pour qui Jean compose                                       | D. M.: Montreuil    |                                    |          |
| Jard. d'Epitaphes.           | 1648   | Sur un jeune homme. Epig.                                                  | Sçavez-vous pourquoy Philison                                           |                     |                                    |          |
| Muse Coquette (A).           | 1659   | Sonnet.                                                                    | Scrupulcuse Catin, qui faites conscience                                |                     |                                    |          |
| Eslite Bouts-rimez.          | 1679   | d'un gentilhomme. Sonnet.                                                  | Seigneur, à mon voyage oste toute Anieroche                             |                     |                                    |          |
| Rec. Sercy. III p.           | 1656   | 1656 Le Songe.                                                             | Seigneur, depuis le noir et triste jour                                 | Rivière (Chev.de).  | d'après Paulin-<br>Paris.          |          |
| Jardin des Muses.            | 1673   | 1643 Prière à Dieu contre des<br>chautres médisans.                        | Seigneur, entends ces chansonneurs                                      |                     |                                    |          |

| Ette in rechell<br>ans tequel la mec-<br>est about me | nh obil<br>lionoot | Titre de la piece                                         | Promier vors                                       | Nom de l'auteur                   | Titre du recueil<br>dans lequel la piéce<br>est signec<br>6 | nb etaU |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Nouv. Cab Muses B), 1638                              | 822                | Sur l'accord de deux familles<br>ennemiès. Sonnet.        | Seine qui sur tes bords admire à ton passage       |                                   |                                                             |         |
| Eslite Bouts-rimez,   1649                            | 1643               | A.M. de Candale, Sonnet.                                  | Seres-vous amoureux quand vous seres tout Gris     |                                   |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                 | 1661               | Rec. plus beaux vers. [464] Air B. D. E. (Bacilly) (p. 20 | Ses rigueurs m'osteroient l'enrie                  |                                   |                                                             |         |
| Muse Coquette Ba                                      | 6.91               | 1679   Le sale amour. Sonnet.                             | S'estonner si le Ciel montre un front sèvère       | Colletet (Fr.).                   | Muse Coquette.                                              | 1665    |
| her, Sercy, V p.                                      | 991                | Solitude, St                                              | Seul allegement de mes peines                      | D. S.: Scudéry (?)                |                                                             |         |
| Rec. d'Octavie,                                       | 1658               | Cléopátrea Syra-use Sonnet.                               | Seul objet de mes veur l'Otéopitre! est-ce vous ?  |                                   |                                                             |         |
| Nouv. rec. Loyson.                                    | 155                | A une dame. Sonnet.                                       | Seul olyet de mes væux, divine Amarillis           | Cotin.                            | (Euv. galantes.                                             | 1663    |
| Muses illustres.                                      | - SSE              | Madrigal,                                                 | Sève, si tan esprit que je trauve si beau          | C.: Colletet                      |                                                             |         |
| Nouv. rec. Loy-on.                                    | 103                | Sonnet.                                                   | Seve ingrat et leger, défaut de la nature          | (Claudine).<br>Tristan L'Hermite. | Les Amours.                                                 | 1638    |
| Nouv. rec. Rond.                                      | 0031               | Contre une dame.                                          | Si bien que vous feres toujours la grande          | B. C. D.                          |                                                             |         |
| Rec. Sercy, I p. 2* ed. 1653                          | 1653               | A Mad. de la Suze, Madrigal,                              | Si ce n'est point d'un ton moqueur                 |                                   |                                                             |         |
| Nouv. rec. Loyson                                     | 1654               | Sonnet.                                                   | Si Charite a du mal, j'en endure de mesme          |                                   |                                                             |         |
| Fine Galanterie.                                      | 1991               | Paroles amourcuses.                                       | Si dans mes maux je soupire sans fin               |                                   |                                                             |         |
| Rec. Rondeaux,                                        | 689                | 1639 Baiser.                                              | Si doux est l'objet de Sylvie                      | M.: Pinchesne.                    | Nouv. rec. Rond.<br>Poésies meslées.                        | 1650    |
| Nouv. rec. Rond.                                      | 1650               | Louanges de Sylvie.                                       | Si haut je veux loüer Sylvie                       | Voiture,                          | Ed. Ubicini.                                                | 1805    |
| Rec. Sercy. IV p.                                     | 1658               | 1658 Rép. au sixain de Mad. D**;<br>Puisse l'amour.       | Si j'avois des trésors, si j'avois un Empire       | B.: Benserade.                    | Œuvres.                                                     | 1697    |
| Nouv. rec. Loyson.                                    | 1654               | Sonnet.                                                   | Si j'avois trop d'audace à fuir la présence        |                                   |                                                             |         |
| Rec. Serey. II p.                                     | 1653               | Madrigal.                                                 | Si je cherche plus d'ornement                      | M.                                |                                                             |         |
| Rec. plus beaux vers.                                 | 1991               | Air de Lambert.                                           | Si je jette de toutes parts                        | Dalibray.                         | Rec. Conrart. T.                                            |         |
| Rec. Sercy. III p.                                    | 9291               | 1656 Madrigal.                                            | Si je la voy tousjours, je l'aime encore plus fort | D. M.: Montreuil.                 | AAIV, 10-4.                                                 |         |
| Rec. plus beaux vers.                                 | 1991               | Sarabande.                                                | Si je me plains, belle Amarante                    | Segrais.                          | Diverses poésies. 1658                                      | 1658    |
| Rec. Sercy. III p.                                    | 1656               | 1656 Rep. à M <sup>16</sup> D. L. (prose et vers).        | Si je ne connoissois vostre écriture               | B. (de): Breüilly.                |                                                             |         |
| ld. 1 p. 1 .ed. 1653                                  | 1653               | Sonnet.                                                   | Si j'en dois croire les discours                   | Testu (Jacq.).                    | Sig. table.                                                 |         |
| Rec. Rondeaux.                                        | 1639               | 1639 Rondeau.                                             | Si is no moune advants In Turnia                   |                                   |                                                             |         |

| Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed., 1653   Sonnet. | 1633 |                                                                           | Si je ne te chéris de l'ardeur la plus pure   |                                    |                            |      |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|
| III p.                                   | 1656 | nme.                                                                      | Si je ne vous voy pas, merveille sans seconde |                                    |                            |      |
| Id. (prose). V p.                        | 1663 | A M <sup>11</sup> de (vers et prose).                                     | Si je peins icy les plus beaux yeux du monde  |                                    |                            |      |
| Rec. Sercy. III p. 1                     | 1636 | Madrigal.                                                                 | Si je vay si souvent chercher vostre voisine  | D. M.: Montreuil.                  | Guvres.                    | 1666 |
| Id. 1 p. 2° ed. 1653                     | 1653 | A une jeune beauté. Air.                                                  | Si je vous dis, belle Uranic                  |                                    |                            |      |
| Rec. plus beaux vers.                    | 1661 | Air.                                                                      | Si je vous dis que je vous aime               | B.D.B.: Bacilly.                   |                            |      |
| Rec.Portraits (2º), T.H.   1659          |      | A M. la Maréchale de la Ferté<br>Senneterre (Climène) (prose<br>et vers). | Si la belle Climène doil rendre grâces        | Bouillon.                          | Œuvres,                    | 1663 |
| Jard, d'Epitaphes.                       | 1648 | de Pierre Guillebaud (1630).                                              | Si la dévotion sans feinte                    |                                    |                            |      |
| Rec. Sercy. V p.                         | 1660 | Pour une dame (Comédie d'Endymion).                                       | Si la Lune et la Nuit sont bien représentées  | Corneille (P.).                    | Sig. table.                |      |
| Fine Galanterie.                         | 1991 | Paroles amoureuses.                                                       | Si l'amour de Marcillac                       |                                    |                            |      |
| Jardin des Muses.                        | 1673 | Sur quelques sergens.                                                     | Si La Planche dit vray, les sergens impitcux  |                                    |                            |      |
| Jard. d'Epitaphes.                       | 1648 | de J. J. de Loupe (1584).                                                 | Si la vertu pouvait mourir en quelque sorte   |                                    |                            |      |
| ld.                                      |      | de Gissé, lieutgénéral.                                                   | Si l'éloquence la plus accorte                |                                    |                            |      |
| Jardin des Muses.                        | 1643 | Quadrin remarquable.                                                      | Si le médisant fait la guerre                 |                                    |                            |      |
| Rec. Serey. III p.                       | 1656 | Sur le portrait de Rantzau.                                               | Si le pinceau pouvoit aussi                   | L. D. F.: Franche-ville (abbé de). | Rec. Sercy .Ill p. 2° ed.  | 1658 |
| Jardin des Muses.                        | 16/3 | Epigramme.                                                                | Si le sage aime mieux un Livre                |                                    |                            |      |
| Fine Galanterie.                         | 1661 | Paroles de raillerie.                                                     | Si les cocus ressemblent à Monbrun            |                                    |                            |      |
| Nouv. rec. Chamh. (3")                   | 1653 | A M. Adam. Sonnet.                                                        | Si le sort n'avoit point dévoré tout mon bien | Du Pelletier.                      | Rec. Chamb. T. II. 1652    | 1652 |
| Rec. Serey, III p.                       | 1636 | A Mr (de Breuilly) (prose ct vers).                                       | Si les seconds hommages que ma Muse           | D. L. (M <sup>11</sup> c).         |                            |      |
| Nouv. rec. Loyson.                       | 1654 | Sur le portrait de **. Epig.                                              | S'il est vray que Vénus, cette beauté profane | D.P : Du'Pelleticr.                |                            | 1-7  |
| Rec. Sercy. II p.                        | 1653 | Stances amoureuses.                                                       | Si l'exemple de ces Amans                     |                                    |                            |      |
| Fine Galanterie.                         | 1661 | Paroles amoureuses.                                                       | S'il faut aimer, s'il est inèvitable          |                                    | Bibl.Nte Ms.12680.         |      |
| Rec. Sercy. I p. I'e ed.                 | 1653 | Stances.                                                                  | Sit faut que chacun ait le sien               | Saint-Chartres.                    | T. XXIV, in-4.<br>(Envres. | 1697 |
| Muses illustres.                         | 1658 | La laide avaricieuse. Epig.                                               | Si Lise s'emporte à crier                     | 6.                                 |                            |      |
| Jardin des Muses.                        | 1643 | Sur un prédicateur. Epig.                                                 | S'il ouvre sa bouche dorée                    |                                    |                            |      |
| Rec. Sercy. V p.                         | 1660 | Sonnet.                                                                   | Silvie, enfin la mort ouvre une sépulture     |                                    |                            |      |
| Rec. plus beaux vers.                    | 1991 | Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Boesset le père.                        | Si mu langue n'estoit captine                 |                                    |                            |      |

| e 17  |
|-------|
| n d   |
| n lie |
| versa |
| 10    |
| nquée |
| tro   |
| nais  |
| 360.  |
| V. 1  |
| erc   |
| de    |
| sec.  |
| dn 1  |
| rlie  |
| V pa  |
| la    |
| dans  |
| iite  |
| rodi  |
| rep   |
| été   |
| ce a  |
| e pie |
| etit  |
| tte   |
| () Ce |
| 9     |

| Titre on recneil dans iequel la pièce est anoixme | pb stad<br>or<br>henous | Titre de la prièce                  | Premier vers                                        | Nom de Pauteur   | Titre du recneil<br>dans legnel la pièce<br>est siknée | Date du |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Rec. Serey. III p.                                | 9991                    | Madrigal.                           | Si malgrė mes soucis, malgrė vostre rigueur         | M.: Molière.     | d'après P. Lacroix.                                    |         |
| Id. IV p.                                         | 1658                    | Stances                             | Si mes désirs ont lieu, chère âme de mon âme        | Sarasin.         |                                                        |         |
| ld. IIIp. Fred.                                   | 1929                    | Madrigal,                           | Si mon amour west réciproque                        |                  |                                                        |         |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1684                    | Pr. Ganltier-Garguille Epig.        | Simonnette vit de mes pas                           |                  |                                                        |         |
| Nouv. rec. Rond.                                  | 1650                    | Contro un joueur.                   | Si net d'ordinaire Lucas                            | B. C. D.         |                                                        | -       |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                    | Contre les Espagnols.               | Si par les Espagnols les hommes sont dits ombres    | I'n Mantoüan.    |                                                        |         |
| Nouv. Cab. Muses (B).                             | 1658                    | Caprice (1).                        | Si par une estrange avanture                        |                  |                                                        |         |
| Jard. d'Epitaphes.                                | 1648                    | de P. Guillebaud (1630).            | Si Pierre que tient ce tombenu                      |                  | -                                                      |         |
| Rec. Serey. V p.                                  | 1660                    | Madrigal.                           | Si pour récompenser des Vers                        | C. (baron de).   |                                                        |         |
| Nouv. rec. Loyson.                                | 1634                    | Sonnet.                             | Si quelque assistion éme <b>u</b> t vostre courroux |                  |                                                        |         |
| Rec. Sercy. I p. 1" éd. 1653                      | 1653                    | A Mr de B. (Bellière).              | Si selon le mèrite on donnoit récompense            | Montreuil.       | Sig. table.                                            |         |
| Nouv. rcc. Loyson.                                | 1654                    | L'amour Sonnet.                     | Si tes yeux eussent veu ceux de ma belle dame       |                  |                                                        |         |
| Rec. Servy. V p.                                  | 1660                    | Madrigal.                           | Si ton insensibilité                                | M.: Montplaisir. |                                                        |         |
| Rec. Chamh. T. II.                                | 1652                    | Le jaune. Madrigal.                 | Si tost que du Soleil on voil la tresse blonde      |                  |                                                        |         |
| Rec. Sercy. V p.                                  | 1660                    | A Mad. L. L. G. St.                 | Si tost que je voy Climène                          | M.: Montplaisir. | on the second                                          |         |
| Jardin des Muses.                                 | 643                     | Coulre une noire. Epig.             | Si tu crois ressembler un ange                      | Chifflet.        | Délices(dern. rcc.), 1620                              | 1620    |
| Muse Coquette (A).                                | 1639                    | A Philis, le jour de sa fête. Epig. | Si tu portes sur le visage                          | Colletet (Fr.).  | Muse Coquette.                                         | 1665    |
| Rcc. Sercy. II p.                                 | 1653                    | A Polidor (Conrart).                | Si tu te ptais à ces Vers-cy                        | Sarasin.         | Cuvres,                                                | 1658    |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                    | Rondeau.                            | Si tu veux, tu m'aimeras                            | Vieux Gaulois.   |                                                        |         |
| Rec. Chamb. (70). III p.                          | 1655                    | Dizain.                             | Si (ou Sur) une Masette à quintaine                 | Saint-Amant.     | Œuvres.                                                | 1629    |
| Jardin des Muses.                                 | 1643                    | Epigramnie.                         | Si vos discours estoient parfaits                   |                  |                                                        |         |
| Rec. Sercy(prose), Illp. 1660                     | 1660                    | Lettre d'Alcimèdon à Mélite.        | Si vostre amour, belle Mélite                       |                  |                                                        |         |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                        | 1658                    | Chanson.                            | Si vostre cœur vous pressoit en secret              |                  |                                                        |         |
| 1d.                                               |                         | .11                                 | Si vostre cœur vous pressoit tout de bon            |                  |                                                        |         |
|                                                   |                         |                                     |                                                     |                  | <u></u>                                                |         |

| Ree. Surey, 11 p.         1653         Statin.         Ni vous actual four from an anour catchine         L. D.L., 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rec. plus beaux vers.   1661   Air de Le | 661   Air de Le Camus. | Si vostre rigueur est extréme                       | Bar (do).           |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| Si vous doutez de mon anouar extrêne  Sounel.  Si vous doutez de mon anouar extrêne  Sounel.  Si vous doutez de mon anouar extrêne  Si vous nostes l'espoir de revoir ma Silvie  A un reblgieux. Epig.  Si vous nostes l'espoir de revoir ma Silvie  A un reblgieux. Epig.  Si vous ne voulez me guérir  Air.  Air.  Air. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flanme  Pour un Roger-Bontemps.  Si vous voulez que je cache ma flanme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flanme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flanme  Sonnet trad. de Grotto ccco  Seur et femne du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Jalousie. Si.  Soit, earessez, Clorinde, un rival qui vous bidme  Soit vostre Amant qui l'osera  Soinees.  Soinees.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Contre a Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse  vers).  Remonntrance à Philis. Ron-  Sodpirs, en fans de ma langueur  Jal.  Sodpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Ilour soupir.  Sodpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Ilour soupir.  Sodpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Ilour m soupir.  Sodpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Ilour soupir.  Sodpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Ilour soupir.  Songpirs aubtil esprit de flanme      | Nouv. rec. Chamh. (3º)                   |                        | Si vous aimanl j'ay trop osé                        |                     |                                 |      |
| Sonnet.  Si vous doutes de mon amour extrêne  Si vous m'ostes l'espeir de revoir ma Silvie  A un religieux. Epig.  Si vous notes de don  Couranto de Chaney.  Si vous ne veevez de don  Couranto de Chaney.  Si vous ne voules me guèrir  Air.  Si vous ne voules que jourère ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voules que jouspeurs je vous aime  Pour un Roger-Boutemps.  Six roys prièrent l'autre jour  Soniet l'envie de Crotto ecco Seur et femune du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Soniet rad.  Soit, caresses, Clorinde, un rival qui vous biâme  Soit vostre Amant qui l'osera  Air.  Son esprit incenstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Coutre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Son temps en vain anaqueur  Id.  Son temps en vain set joursellement  doau.  Son temps subtil, caprit de flamme  Son temps subtil, caprit de flamme  Son pires, songes-vous bien où mon ecur vous adresse  Iou.  Son pires, songes-vous bien où mon ecur vous adresse  Iou.  Son pires, songes-vous bien où mon ecur vous adresse  Iou.  Son pires, songes-vous bien où mon ecur vous adresse  Iou.  Son pires, songes-vous bien où mon ecur vous adresse  Iou.  Son pires subtil, caprit de flamme |                                          |                        | Si vous croyes que mes soupirs                      | L. D. L.: Laffémas  | Sig. table.                     |      |
| Sonnel.  Air de Lambert.  Air de Lambert.  Air de Lambert.  Si vous m'ostez l'espoir de revoir ma Silvie  A un religieux. Epig.  Si vous ne voelez de don  Courante de Chaney.  Si vous voulez que je cacle ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cacle ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cacle ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Six roys prièrent l'autre jour  Sonnet trad. de Grotto ceco  Seuv et femme du Dieu qui vous blâme  Jalousie. St.  Soit, earessez, Clorinde, un rivat qui vous blâme  Soit vostre Amant qui l'oseru  Air.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Coutre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage  Coutre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Son temps en vain perd ton rival  Son flyrez, Monsieur, que je jouisse  vers).  Remontrance i Philis. Ron-  Sonfpirs, ont courez-vous, et qui vous fait paroistre  deau.  Sonfpirs, on courez-vous bien où mon ecur vous adresse  l'our un soupir.  Sonfpirs, vous estes indiserets  ld.  Sonfpirs, vous estes indiserets  ld.  Sonfpirs, vous estes indiserets  ld.  Sonfpirs, vous estes indiserets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V p.                                     |                        | Si vous doutes de mon amour extrême                 | D.M.: Montplaisir.  | Ed. Saint-Marc.                 | 1759 |
| Air de Lambert.  A un religieux. Epig.  Si vous ne recevez de don  Courante de Chancy.  Si vous ne voulez me guérir  Air.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Six voys prièrent l'autre jours je vous aime  Pour un Roger-Bontemps.  Six roys prièrent l'autre jours je vous aime  Bonto ceco Serur et femme du Dieu qui soustient la Nature  dadria.  Soit, caressez, Clorinde, un rival qui vous blâme  Sont exprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot  Son extrême laideur la force d'estre sage  Coutre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arresté  Lottre à Mr de B. (prose el Souffrie qu'un sot journellement  deau.  Soufpris, où courez-vous, et qui vous fait paroistre  Id.  Soúpirs, enfans de ma langueur  ld.  Soúpirs, songez-vous bien où mon ecur vous adresse  Pour un soupir.  Soúpirs, vous estes indiserets  ld.  Soúpirs, vous estes indiserets  ld.  Soúpirs subtil, esprit de flamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III p.                                   |                        | Si vous failes des Vers et si vous les aimes        |                     |                                 |      |
| A un religioux. Epig.  Si vous ne voulez due don  Courante de Chancy.  Si vous ne voulez me guérir  Air.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Six roys prièrent l'autre jour  Sour et femme du Dieu qui soustient la Nature  dadria.  Soit, caressez, Clorinde, un rival qui vous blâme  Soit caressez, Clorinde, un rival qui vous blâme  Son caprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son caprit inconstant tourne comme un Sabot  Bennontrance à Philis. Ron-  Souffrez, Monsieur, que je jouisse  vers).  Rennontrance à Philis. Ron-  Souffrez, on courez-vous, et qui vous fait paroistre  doau.  Sofipirs, on courez-vous bien où mon cœur vous adresse  l'our un soupir.  Sofipirs, vous estes indiserets  Air.  Sofipirs, vous estes indiserets  Air.  Sofipirs, vous estes indiserets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 66t Air de Lambert.    | Si vous m'ostez l'espoir de revoir ma Silvie        |                     |                                 | -    |
| Air.  Si vous voules que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voules que je cache ma flamme  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voules que je cache ma flamme  Pour un Roger-Bontemps.  Six roys prièrent l'autre jour  Sonnot trad. de Grotto occo  Sour et femme du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Jalousio. St.  Soit, earesses, Clorinde, un rival qui vous blâme  Soit vostre Amant qui l'osera  Son caprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprière laideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son emprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son femys en vain perd ton rival  Son temps en vain perd ton rival  Son temps en vain perd ton rival  Son femys en vain soi journellement doau.  Son firs, an icoures-vous, et qui vous fait paroistre  Id.  Sonpirs, on coures-vous, et qui vous gait paroistre  Id.  Sonpirs, vous estes indiserets  Nir.  Sonpirs, vous estes indiserets  Mir.  Souperce des plus aimables charnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | A un rel               | Si vous ne receves de don                           |                     |                                 |      |
| Air.  A M. M. L. M. Madrigal.  Si vous voulez que tousjours pe vous aime  Pour en Roger-Bontemps.  Siz roys prièrent l'autre jour  Sounet trad. de Grotto ecco  Seur et femme du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Jalousie. St.  Soit, earessez, Clorinde, un rival qui vous blâme  Stances.  Soit vostre Amant qui l'osera  Sont vostre Amant qui l'osera  Air.  Son esprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot  Son extrème taideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son extrème taideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sont pris et Souffrez, Monsieur, que je jouisse  vers).  Remontrance à Philis. Ron-  Sodpirs, oit courez-vous, et qui vous fait paroistre  doau.  Sodpirs, songez-vous bien où mon eœur vous adresse  l'our un soupir.  Sodpirs, vous estes indiserets  Air.  Sodpirs, vous estes indiserets  Air.  Source des phus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | Courante               | Si vous ne voules me guèrir                         |                     |                                 | -    |
| A M. M. L. M. Madrigal.  Six roys prièrent l'autre jour  Sonnet trad. de Grotto occo  Seaur et femme du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Jalousic. St.  Soit, earesses, Clorinde, un rival qui vous blâme Stances.  Soit vostre Amant qui l'oseru  Sombre forest dont le doux silence  Le goinfre eocu. Sonnet.  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son exprit ineonstant tourne comme un Sabot  Son emps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où jestois arreste  Lottre à Mr de B. (prose et Souffres, Monsieur, que je jouisse  vers).  Remontrance à Philis. Ron-  Souffrirs, enfans de ma langueur  doau.  Soufpirs, enfans de ma langueur  Songpirs, songes-vous bien où mon eccur vous adresse  l'd.  Songpirs, songes-vous bien où mon eccur vous adresse  Pour un soupir.  Songpirs, vous estes indiserets  Air.  Songpirs, vous estes indiserets  Air.  Soughirs, vous estes indiserets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rec. Sercy. I p. 2* ed. 1                |                        | Si vous voules que je cache ma flamme               | Testu (Jacq.).      | Rec. p. beaux vers.             | 1661 |
| Four an Roger-Bontemps.  Somet trad. de Grotto ceco  Secur et femme du Dieu qui soustient la Nature dadria.  Jalousie. St.  Soit, earessez, Clorinde, un rival qui vous blâme Stances.  Soit vostre Amant qui l'osera  Air.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot Epigramme.  Son extrême laideur la force d'estre sage Coutre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sorty du labyrinthe où j'estois arresté Lettre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron- Souffrir qu'un sot journellement doau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur  Soûpirs, où courez-vous bien où mon eœur vous adresse ld.  Soûpirs, vous estes indiscrets  Mir.  Soûpirs, vous estes indiscrets  Jan.  Soûpirs, vous estes indiscrets  Jan.  Soûpirs, vous estes indiscrets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П р.                                     | A M. M.                |                                                     | C.: Charleval.      | Ed. Saint-Marc.                 | 1759 |
| Sonnet trad, de Grotto ecco dadria.  Jalousie. St.  Soit, ear-esses, Clorinde, un rival qui vous blâme Stances.  Soit vostre Amant qui l'osera  Air.  Son extrême laideur la force d'estre sage Contre un rival.  Son extrême laideur la force d'estre sage Contre un rival.  Son enps en vain perd ton rival  Sontemps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arreste  Lettre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse  vers).  Remontrance à Philis. Ron-  Souffrir qu'un sot journellement deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur  Soûpirs, enfans de ma langueur  Soûpirs, songez-vous bien où mon eœur vous adresse  Pour un soupir.  Soûpirs, vous estes indiserets  Mir.  Soûpirs, vous estes indiserets  Jal.  Source des plus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Pour un                |                                                     | Voiture.            | Nouv. rec. Rond.                | 1650 |
| Soit vostre Amant qui l'osera  Stances.  Soit vostre Amant qui l'osera  Air.  Sombre forest dont le doux silence Le goinfre eocu. Sonnet.  Som extrême taideur la force d'estre sage Contre un rival.  Son extrême taideur la force d'estre sage Contre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arresté Lettre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron-  Souffrir qu'un sot journellement doau.  Air.  Soûpirs, où courez-vous, et qui vous fait paroistre ld.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse l'our un soupir.  Soûpirs, vous estes indiserets ld.  Soûpirs, vous estes indiserets ld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                        |                                                     | Dalibray(cité par). | Œuv. poėt.                      | 1653 |
| Stances.  Stances.  Son esprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son extrême laideur la force d'estre sage Coutre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arreste  Lottre à Mr do B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron-  Souffrir, qu'un sot journellement deau.  Air.  Sofipirs, enfans de ma langueur  Sofipirs, où coures-vous, et qui vous fait paroistre  Id.  Sofipirs, songes-vous bien où mon eccur vous adresse  Pour un soupir.  Sofipirs, vous estes indiserets  Id.  Sofipirs, vous estes indiserets  Id.  Sofipirs, vous estes indiserets  Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Id.                                      |                        | Soit, caresses, Clorinde, un rival qui vous blâme   | Sarasin.            |                                 |      |
| Air.  Le goinfre cocu. Sonnet.  Son exprit inconstant tourne comme un Sabot  Epigramme.  Son extrême taideur la force d'estre sage  Contre un rival.  Son temps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arreste  Vers).  Remontrance à Philis. Ron- deau.  Air.  Sodpirs, enfans de ma langueur  Sodpirs, enfans de ma langueur  Sodpirs, songez-vous tien où mon eœur vous adresse  Id.  Sodpirs, vous estes indiserets  Air.  Sodpirs, vous estes indiserets  Id.  Sodpirs, vous estes indiserets  Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III p.                                   |                        | Soit vostre Amant qui l'osera                       | Montreuil.          | Œuvres.                         | 1666 |
| Epigramme.  Son extrême taideur la force d'estre sage Contre un rival.  Son temps en vain perd ton rival Sonty du labyrinthe où j'estois arreste Lettre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron- Souffrir qu'un sot journellement deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur Id.  Soûpirs, songez-vous bien où mon eœur vous adresse l'our un soupir.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                        | Sombre forest dont le doux silence                  |                     |                                 |      |
| Epigramme.  Son temps en vain perd ton rival  Sonty du labyrinthe où j'estois arresté Lottre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron- deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur  Soûpirs, où courez-vous, et qui vous fait paroistre 1d.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse 1d.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse Nour un soupir.  Soûpirs, vous estes indiscrets 1d.  Soûpirs, vous estes indiscrets 1d.  Soûpirs, vous estes indiscrets 1d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Le goinfre cocu.       |                                                     |                     |                                 |      |
| Sourte un rival.  Sorty du labyrinthe où j'estois arresté Lottre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron- deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur  Soûpirs, en courez-vous, et qui vous fait paroistre  Id.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Pour un soupir.  Soûpirs, vous estes indiserets  Id.  Soûpirs, vous estes indiserets  Id.  Soûpirs, sous estes indiserets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                        | Son extrême laideur la force d'estre sage           | Gombauld.           | Poėsies.                        | 1646 |
| Sounct.  Souty du labyrinthe où j'estois arrestê vers).  Remontrance à Philis. Ron- deau.  Air.  Souffris, enfans de ma langueur Id.  Soûpirs, enfans de ma langueur Id.  Soûpirs, songez-vous, et qui vous fait paroistre Id.  Soûpirs, songez-vous bien où mon eæur vous adresse Pour un soupir.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.  Soûpirs, vous estes indiscrets Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                        | Son temps en vain perd ton rival                    | B. C. D.            |                                 |      |
| Lottre à Mr de B. (prose et Souffrez, Monsieur, que je jouisse vers).  Remontrance à Philis. Ron- Souffrir qu'un sot journellement deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur.  Soûpirs, où courez-vous, et qui vous fait paroistre ld.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse lour un soupir.  Soûpir subtil, esprit de flamme  Air.  Soûpirs, vous estes indiscrets  Id.  Source des plus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                        | Sorty du labyrinthe où j'estois arresté             |                     |                                 |      |
| Remontrance à Philis. Ron- deau.  Air.  Soûpirs, enfans de ma langueur  Id.  Soûpirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse  Id.  Soûpir subtil, esprit de flamme  Air.  Soûpir subtil, esprit de flamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ld (prose). Vp.                          | Lettre å<br>vers).     |                                                     |                     |                                 |      |
| Air. Soûpirs, enfans de ma langueur  Id. Soûpirs, où courez-vous, et qui vous fait paroistre  Id. Soûpirs, songez-vous bien où mon eæur vous adresse  Pour un soupir. Soûpir subtil, esprit de flamme  Air. Soûpirs, vous estes indiserets  Id. Source des plus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | Remontrance<br>deau.   |                                                     |                     |                                 |      |
| Id. Sodpirs, où coures-vous, et qui vous fait paroistre Id. Sodpirs, songes-vous bien où mon cœur vous adresse Pour un soupir. Sodpir subtil, esprit de flamme Air. Sodpirs, vous estes indiserets Id. Source des plus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                        | Soupirs, enfans de ma langueur                      |                     |                                 |      |
| Id. Soupirs, songez-vous bien où mon cœur vous adresse.  Soapir subtil, esprit de flamme  Air. Soapirs, vous estes indiserets  Id. Source des plus aimables charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                        | Soupirs, où coures-vous, et qui vous fait paroistre |                     |                                 |      |
| Pour un soupir.  Sodpirs, vous estes indiscrets  Air.  Source des plus aimables charnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                        | Soupirs, songes-vous bien où mon eœur vous adresse  |                     |                                 |      |
| Air.<br>Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Pour un                | Soûpir subtil, esprit de flamme                     | Tristan L'Hermite.  | Rec. Courart.<br>T. XXIV, in-4. |      |
| . Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rec. plus beaux vers.                    |                        | Soupirs, vous estes indiserets                      |                     |                                 | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                 | . Id.                  | Source des plus aimables charmes                    |                     |                                 |      |

| oans tequel la piece de particular anonyme de la monyme d | Titre de la pièce<br>s                                             | Premae vers                                                                         | Nom de l'anteur            | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | ib etsd<br>ienoer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jard, d'Epitaphes,   1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Gaigne-bien, médecin,                                           | Sous ce poudreux tombean repose Gaigne-bien                                         |                            |                                                             |                   |
| Rec. Chamb. 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le Femple de la Nort. Elègie.                                      | Sous ces climats glaces on le fambeau du monde                                      | Habert (Ph.).              |                                                             |                   |
| Rec. d'octavie. 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mad, de Monthazon, Sonnet.                                         | Sous ces nurbres glaces repose une Princesse                                        |                            |                                                             |                   |
| Muse Coquette (A). [1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A la linotte de Mad. de Mont-<br>maur.                             | Sous ee Tombenu sene de Reurs                                                       |                            |                                                             |                   |
| Bec. Chamb. T. II. 1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Suitte du Temple de la Mort. Sous les arbres sacres de ce fameur vallon<br>Eglogue. | Lalane.                    | Ed Saint-Marc.                                              | 1759              |
| Bec. Sercy, V p. 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madrigal.                                                          | Sous ombre qu'autrefois Lise cut quelque beauté                                     | D. M.: Maucroix            |                                                             |                   |
| ld IV p. 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A (Tirsis). Epistre.                                               | Sous quel Rocher, bisarre Anachorette                                               | D. S.: Scudéry.            | Poésies diverses.                                           | 1649              |
| Nouv. rec. Rond. 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contre un ignorant.                                                | Soustenir Thèse, ainsi qu'un Logieien                                               | B. C. D.                   |                                                             |                   |
| Rec. Sercy. 11 p. 1633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Le Perce-Neige.                                                    | Sous un voile d'argent la terre ensevelie                                           | B.: Benserade. Briote (de) | Œuvres.<br>Guirl, de Julie.                                 | 1697              |
| l p. 2- ed. 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonnet.                                                            | Souvenir importun de mes vicilles disgrâces                                         |                            |                                                             |                   |
| Jard. d'Epitaphes. 1678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spinola (25 sept. 1630).                                           | Spinola gist iey, passant c'est assès dit                                           |                            |                                                             |                   |
| Rec. Sercy. I p. 1 · ed. 1633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur des soupirs. St. (1)                                           | Subtils complices de ma famme                                                       |                            |                                                             |                   |
| Jard. d'Epitaphes.   1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | du Mar, de Cossé-Brissac.                                          | Suis-je mort? non, je vis, 6 rare chose                                             | · · ·                      |                                                             |                   |
| Rec. Sercy. IV p. 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonnet.                                                            | Superbes Aquilons, dont le cruel esfort                                             |                            |                                                             |                   |
| ld. I p. 2° ėd.   1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur un Paysage (de Fou-quière).                                    | Superbes bastimens, dont la riche structure                                         |                            |                                                             |                   |
| ld. III p. 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requeste d'un chat (prose et vers).                                | Supplie et requiert hunblement                                                      | Marigny.                   | Rec. Sorcy. III p. 2. ed.                                   | 1658              |
| 1 p. 2• éd. 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requeste de Mad. B"                                                | Supplic très humble malade                                                          |                            |                                                             |                   |
| IV p. 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Songe d'Alidor.                                                    | Sur la fin de la nuil, je vous ay veuë en songe                                     | D. C.: Sérisay.            | Rec. Serey. V p.                                            | 1660              |
| Rec. plus beaux vers. 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menuet de Le Camus.                                                | Sur le bord de la Seine                                                             | B.D.B.: Bacilly.           |                                                             |                   |
| Rec. Sercy. III p. 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La constance ou la métamor-<br>phose d'Argis en Ardent.<br>Elégie. | Sur le faiste èlevé d'une coste sauvage                                             |                            |                                                             |                   |
| Nouv. rec. bons vers. 1646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonnet.                                                            | Sur le point de sousfrir une fascheuse absence                                      |                            |                                                             |                   |

(1) Cette pièce n'a pas été reproduite dans les édit, postres.

| _                                                                                                                                 |                                              |                                   |                                                |                       |                                |                                        |                                            | 20                                       | ~                                                   |                                                   |                         | -                                                 | -                               | :                                           |                                                |                                                                                 |                                      |                                      | -                                | -                              |                              |                                              |                                        | _                           | _                                          |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11/08                                                                                                                             |                                              |                                   |                                                | 1991                  | 1630                           |                                        |                                            | 1665                                     | 1663                                                |                                                   |                         | 1667                                              |                                 |                                             |                                                |                                                                                 |                                      |                                      |                                  |                                |                              |                                              | 1650                                   |                             |                                            |                                                                              |
| Ed. Saint-Marc.                                                                                                                   |                                              |                                   |                                                | Rec. p. beaux vers.   | Nouv. rec. Rond. 1650          |                                        |                                            | Muse Coquette, T.II 1665                 | Œuvres.                                             |                                                   |                         | Div.petites poésies 1667                          |                                 |                                             |                                                |                                                                                 |                                      |                                      |                                  |                                |                              |                                              | Nouv. rec. Rond.                       |                             |                                            |                                                                              |
| M. D. M. P*.:<br>Montplaisir.                                                                                                     |                                              | B. C. D.                          | D. M.: Montreuil.                              | Benserade.            | Cha                            |                                        |                                            | Gontard.                                 | Bouillon.                                           |                                                   |                         | Cailly (de).                                      |                                 |                                             |                                                |                                                                                 |                                      |                                      |                                  |                                | В. С. D.                     |                                              | Malleville.                            |                             |                                            |                                                                              |
| Rec. Chamb. T. II.   1632   Le Temple de la Gloire, dédié   Sur le point que la Nuit destend ses sombres voiles nu Duc d'Anguien. | Sur les rives du Tybre, où de famcux jardins | Sur son honneur Angelique me jure | Sur tout ce que je suis, vous estes souveraine | Sur un Rocher affreux | Sur vostre bouche à demy close | Sur vostrc honneur fondant une fadaise | Sus, sus, apprétons-nous pour le Charivary | Tu femme est belle, et tout le monde dit | Taises-vous, mes souspirs, têmoins audacieux (var.) | Tulbot je sçay d'où vient que la mort larronnesse | Ta misère m'est incomuë | Tandis (ou Dans le moment) qu'Amarante vous baise | Tandis que j'estois tes détices | Tandis que ta conduite aussi noble que sage | Tandis que vous sucs sous le faix de vos armes | Tandis qu'un Cardinal par son conseil dannable                                  | Tunt de Rondeaux! fy de cette poèsie | Tant pour vos væux que servive rendu | Tant que j'ay vescu sur la Terre | Tant que vous seres sans amour | Taster le poux à dame Ctuire | Telle que tu me vois sur les pignons haussèc | Tel qu'un vocher dans l'humide èlèment | Tempères un peu vostre bilc | Temple riche et pompeux, superbe Bastiment | Sur la disgrâce d'un Courti-   Tenez-vous bien loin de ma Cour-san (Buslet.) |
| Le Temple de la Gloire, dédié<br>au Duc d'Anguien.                                                                                | Cléopâtre à Romo. Sonnet.                    | Projet d'aymer.                   | Madrigal.                                      | Air.                  | Sur un baiser.                 | A une niaise.                          | Contre un homme Sonnet.                    | A un sot. Rondeau.                       | Air.                                                | du jeune Talbot (1642).                           | Rép. au sonnet de Job.  | Aux oiscaux. Madrigal.                            | Trad. d'une ode d'Horace.       | A Richelieu. Sonnet.                        | Sounet.                                        | Sur la mort de M™ de Lorme.<br>durant le ministère du Card.<br>Mazarin. Sonnet. | Blasme.                              | Parties d'amour                      | d'un maistre de camp.            | Pour Minerve. Sixain.          | Conseil à un galand          | La Girouette. Sonnet.                        | Sur une maistresse.                    | 1653   Madrigal.            | Sur Richelion, Sonnet.                     | Sur la disgrâce d'un Courti-<br>san (Buslet.)                                |
| 1652                                                                                                                              | 1658                                         | 1650                              | 9291                                           | 1654                  | 1639                           | 1650                                   | 1649                                       | 6291                                     | 1654                                                | 1678                                              | 1652                    | 1660                                              | 1658                            | 1634                                        | 1653                                           | 1652                                                                            | 1650                                 | 1656                                 | 1648                             | 1654                           | 1650                         | 1641                                         | 1639                                   | 1633                        | 1654                                       | 1650                                                                         |
| Rec. Chamb. T. II.                                                                                                                | Rec. d'Octavie.                              | Nouv. rec. Rond.                  | Rec. Sercy. III p.                             | Nouv. rec. Loyson.    | Rec. Rondeaux.                 | Nouv. rec. Rond.                       | Eslite Bouts-rimez.                        | Muse Coquette (A).                       | Nouv. rec. Loyson.                                  | Jard. d'Epitaphes.                                | Rec. Chamh. T. II.      | Rec. Sercy. V p.                                  | Id. IV p.                       | Nouv. rec. Loyson.                          | Rec. Sorcy. 1 p. 1re éd. 1653                  | Rec. Chamh. T. 11.                                                              | Nouv. rec. Rond.                     | Rec. Sorcy. III p.                   | Jard. d'Epitaphes.               | Nouv. rec. Loyson.             | Nouv. rec. Rond.             | Métamorph, franç.                            | Rec. Rondeaux.                         | Rec. Sercy. II p.           | Nouv. rec. Loyson.                         | Nouv. rec. Rond.                                                             |

| Titre du recueil<br>dans iequei la piece<br>est anonyme | nb oted<br>lieneer | Titre de la pièce            | Premier vers                                          | Nom de l'autenr          | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | nh ets€<br>lieneer <sup>r</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 193                | Les adicux de TircisOde.     | Terre où jadis de mes malheurs                        | D. M.                    |                                                             |                                 |
| Muse Coquette (B).                                      | 6691               | L'insatiable, Rondeau,       | Teste d'un poisson, ma commère                        | Gontard.                 | Muse Coquette.                                              | 1665                            |
| Nouv. rec. Chamb (3°) 1633                              |                    | Cartel.                      | Thalangine, poste rival                               | L. D.                    |                                                             |                                 |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1634               | Pour Montmartre. Sonnet.     | Theatre signale par nos Scènes Tragiques              |                          |                                                             |                                 |
| Muse Coquette (A).                                      | 1639               | Contre un médisant. Epig.    | Thibaut de qui l'esprit suit la mauvaise route        |                          |                                                             |                                 |
| Jardin des Muses.                                       | 1673               | Contre un laquais. Epig      | Thainet, tu masches un peu trop vite                  |                          |                                                             |                                 |
|                                                         |                    |                              | Thyrsis Voir Tirsis                                   |                          |                                                             |                                 |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 8291               | Sur un amant avare Sonnet.   | Timandre, on est d'accord que vous estes aimable      | Z. Z.                    |                                                             |                                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991               | Sarabande de M. F.           | Tirsis accusoit sa bergère                            | P. (abbé de):            |                                                             |                                 |
| Rec. Sercy. I p. 1™ éd                                  | 1633               | Sonnet.                      | Tirsis, as-lu ruison de me donner le blâme            | Pure (de).<br>Montreuil. | Sig. édit. post.                                            |                                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991               | Villanelle de Mue des Vaux.  | Tirsis au bord d'un ruisseau                          |                          |                                                             |                                 |
| Rec. Sercy. 1 p. 1 ed.                                  | 1653               | Sonnet.                      | Tirsis, au désespoir c'est trop l'abandonner          |                          |                                                             |                                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1661               | Gavotte.                     | Tirsis disoit en luy-mesme                            |                          |                                                             |                                 |
| Nouv. Cab. Muses (B).                                   | 1658               | Chanson.                     | Tirsis dormoil au bord d'une fontaine                 |                          | -                                                           |                                 |
| Fine Galanterie.                                        | 1991               | Paroles amoureuses.          | Tirsis est devenu lèger                               |                          |                                                             |                                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991               | Gavotte de Chancy.           | Tirsis et Cloris s'absentent                          |                          |                                                             |                                 |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1637               | Stances.                     | Tirsis, il est vray, je l'advoüe                      |                          |                                                             |                                 |
| Rec. Sercy. Ill p.                                      | 9291               | Sonnet.                      | Tirsis, J'ay sur le cœur trois mots seuls à vous dire |                          |                                                             |                                 |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1653               | Sur la Goutte. Sonnet.       | Tirsis, je n'en puis plus, il faul que je l'avouë     | I. B.: Baudoin (J.).     | Muses illustres.                                            | 1658                            |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 1648               | d'un musicien d'Angoulème.   | Tirsis, je sçay pourquoy les Anges                    |                          |                                                             |                                 |
| Muses illustres.                                        | 1658               | Discrétion burlesque.        | Tirsis, je suis done attrapée                         | Colletet (Fr.).          | Sig. table.                                                 |                                 |
| Rec. Serey. IV p.                                       | 1658               | Factum. Epitre.              | Tirsis, je suis ravy que par vostre moyen             | L.: Linières.            | Ménagiana. T. IV,                                           |                                 |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              |                    | Dialogue de Boesset le père. | Tirsis, que j'uime ce séjour !                        |                          | p. 125.                                                     |                                 |
| ld.                                                     |                    | Gavotte.                     | Tirsis regrettant    Une absence ennuyeuse            |                          |                                                             |                                 |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653               | Stances.                     | Tirsis s'en alloit mourir d'uise                      | La Peyrère,              | Bibl. N <sup>1</sup> Rec. Conrart. T. XVIII. p. 639.        |                                 |

|                                         |      |                                                                                    |                                                 | ~                    | Tr. XVIII. P. 650.              | -                |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| Nouv. Cab. Muses (B).   1658   Madrigal | 1658 | Madrigal.                                                                          | Tirsis sur le bord d'un ruisseau                | Villarceaux.         | Rec. Conrart.                   |                  |
| Petit rec. poésies.                     | 1660 | Sur les bouts-rimez. Sonnet.                                                       | Tirsis va faire pénitence                       |                      |                                 |                  |
| Jardin des Muses.                       | 1643 | A un jeune poète. Epig.                                                            | Tirsis, voyant si bien couler                   |                      |                                 |                  |
| Rec. Rondeaux.                          | 1639 | Pour une sçavante.                                                                 | Ton grand sgavoir parcourt la terre et l'onde   | Esprit (Jacq ).      | Nouv. rec. Rond. 1650           | 1650             |
| Rec. Sercy. I p. 2e ed.                 | 1653 | Stances amoureuses.                                                                | Tourmens délicieux si longtemps endures         | La Mesnardière.      | Poésies.                        | 1656             |
|                                         |      |                                                                                    | Tourment sans passion Voir Amour sans passion   |                      |                                 |                  |
| Jardin des Muses.                       | 1643 | Contre ceux sans barbe.                                                            | Tous ceux que l'on voit sans barbc              |                      |                                 | and the state of |
| Rec. Sercy. III p.                      | 1656 | (pour Mme d'Eragny).                                                               | Tous mes soins estans superflus                 | Verderonne (de).     | Rec. Conrart,                   |                  |
| Nouv. rec. Loyson.                      | 1654 | Madrigal.                                                                          | Tous mes soipirs parlent de mon amour           |                      | 1. A. 101-4.                    |                  |
| Rec. Sercy, II p.                       | 1653 | A M <sup>ms</sup> de P** (Pommereuil),<br>mordue par un chien enra-<br>gé. Epître. | Tous vos amis sonl en eervelle                  | M.: Montplaisir.     | Rec. Conrart,<br>T. XXIV, in-4. |                  |
| Muse Coquette (A).                      | 1659 | Au protecteur de Lise. Rondeau redoublé.                                           | Tout à fait vous resvez, Philandre              |                      |                                 |                  |
| Rec. Rondeaux.                          | 1639 | Louange de Philis.                                                                 | Tout beau corps, toute bette image              | Voiture.             | Nouv. rec. Rond.                | 0291             |
| Rec. Sercy. II p.                       | 1653 | La petito verole, sur la maladie du Roy. St.                                       | Tout beau, fascheuse maladie                    | Benserade.           | Rec. Sercy. II p.               | 1662             |
| Nouv. rec. Loyson.                      | 1654 | Pour Mad                                                                           | Tout cède à sa belle prèsence                   | D. L.: Cotin.        | Œuv. galantes.                  | 1665             |
| Jard. d'Epitaphes.                      | 1648 | defa mère de Mazarin. Sonnet.                                                      | Tout ce que la Sigesse inspire aux bons esprits |                      |                                 |                  |
| Muscs illustres.                        | 1658 | Sonnet.                                                                            | Tout ce que la vertu peut permettre à l'Amour   | F. O. : Ogier (Fr.). | Sig. table.                     |                  |
| Nouv. rec. Rond.                        | 1650 | Rondeau.                                                                           | Tout contre un port faire naufrage              |                      |                                 |                  |
| ld.                                     |      | Sur un débiteur.                                                                   | Tout du long du jour assigné                    | B. C. D.             |                                 |                  |
| Rec. Sercy. I p. 1re ed.                | 1653 | Sur la guerre de Paris. St.                                                        | Toute la France a beuu se plaindre et désirer   | Montreuil.           | Sig. table,                     |                  |
| Rec. pfus beaux vers. [166]             | 1991 | Air de Cambefort.                                                                  | Tout en est beau de celle qui m'engage          |                      |                                 |                  |
| Rec. Rondeaux.                          | 1639 | Pour un amant.                                                                     | Tout en riant, vous me traittes d'amant         | Habert : Cérisy      | Nouv. rec. Rond.                | 1650             |
| Muses illustres.                        | 1658 | Sonnet satyrique rimez.                                                            | en bouts- Toutes les nuits notre Souillon       |                      |                                 |                  |
| Jard. d'Epitaphes.                      | 1648 | de Henri 1V.                                                                       | Toules les vertus font le deuil                 | Dorléans (L).        | Goujet, T. XV.                  |                  |
| Nouv. rec. Rond.                        | 1650 | Favorable obscurité.                                                               | Tout est obseur auprès de vos beaux yeux        |                      |                                 |                  |
| Jardin des Muses.                       | 1643 | Epigramme.                                                                         | Tout homme travaille et se mine                 |                      |                                 |                  |
| Rec. Serey. III p.                      | 1656 | Air.                                                                               | Tout le monde vous dit tant                     | Montreuil.           | Œuvres.                         | 1666             |
| -<br>-                                  | _    | _                                                                                  | -                                               | -                    |                                 | •                |

| Titre du recueil<br>dans lequel la puece<br>est auonyme | nb etsd <sub>21</sub><br>fierres | Fitre de la pièce                                               | Premier vers                                                                                                                                                    | Nom de l'auteur    | Titre du recueul<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | nb ətad<br>liənəər 🗠 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rec. Sercy. I p. 11 ed 1633                             | 1653                             | A. M. Bondean.                                                  | Tout le village est enchanté                                                                                                                                    |                    |                                                             |                      |
| Id. III p.                                              | 1635                             | dur un songe, M                                                 | Tout l'Univers estoit dedans l'obseurité                                                                                                                        | Б. D.              |                                                             |                      |
| Nouv. Cab. Muses B). 1558                               | 1558                             | Zonnet.                                                         | Tout n'est plein icy bas que de vaine apparence                                                                                                                 |                    |                                                             |                      |
| Nouv, rec. Loyson.                                      | 1654                             | A.M. B. Sur un adieu. Madri-<br>gal.                            | Tout prest d'ubandonner ces lieux                                                                                                                               | D. M.              |                                                             |                      |
| Rec. Sercy, 1p. 1v. ed., 1633                           |                                  | A M. la M. de Pizy Epistre.                                     | M. de Pizy Epistre. Tout se buitoit dedans le monde                                                                                                             |                    |                                                             |                      |
| Jard d'Epitaphes.                                       | 1678                             | Malleville, sur Mad". Sonnet.                                   | Toy de qui la vertu sans nul secours hunain                                                                                                                     |                    |                                                             |                      |
| Rec. Sercy, IV p.                                       | 33                               | Epigramme,                                                      | Toy que si souvent je contemple                                                                                                                                 |                    |                                                             |                      |
| Fine Galanterie.                                        | 1661                             | Paroles sérieuses.                                              | Toy qui aime en tant de treux                                                                                                                                   |                    |                                                             |                      |
| Rec. Chamb. T. II                                       | 1689                             | Amarante au cours A Made-<br>moiselle, St.                      | Toy qui fais a la nuit une éternelle guerre                                                                                                                     |                    |                                                             |                      |
| Rec. plus beaux vers. 1661                              |                                  | Air de Moubinié.                                                | Toy qui fais naistre toutes choses                                                                                                                              |                    |                                                             |                      |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                              | 55.88                            | Sur la mort de Mad, de Ro-<br>quelaure. Sonnet à son<br>enfant. | Toy qui fus criminet mesme avant que de naistre                                                                                                                 |                    |                                                             |                      |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660                             | Sonnet.                                                         | Toy qui lis dans les eœvrs des hommes et des Dieux                                                                                                              | Lingendes (de).    | Nouv. Rec. (voir                                            | 1609                 |
| Rec. Sercy, III p.                                      | 1656                             | Epitaphe.                                                       | Toy qui me demandes des Vers                                                                                                                                    |                    | 1.1.)                                                       |                      |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658                              |                                  | Sur une demoiselle qui a défait son enfant.Sonnet (1).          | Toy qui meurs avant que de naistre                                                                                                                              | D'flesnault.       | Œuv. diverses.                                              | 1670                 |
| Jard. d'Epitaphes.                                      | 8591                             | d'un évêque d'Avranches (1644).                                 | Toy qui portes icy tes pas                                                                                                                                      |                    |                                                             |                      |
| Rec. d'Octavie.                                         | 1658                             | Sur la petite vérole, pour<br>Octavie. Sonnet.                  | Toy, qui sur un beau teint, fais autant de ravage                                                                                                               |                    |                                                             |                      |
| Rec. Sommaville.                                        | 1660                             | L'Huître.                                                       | Toy qui te ris de la tempeste                                                                                                                                   | Vauvert (de).      |                                                             |                      |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 0991                             | Elėgie.                                                         | Toy qui tiens mon esprit sous ton obeissance                                                                                                                    |                    |                                                             |                      |
| Fine Galanterie.                                        | 1661                             | Paroles amoureuses.                                             | Toy qui vas garder les vaches                                                                                                                                   |                    |                                                             |                      |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1657                             | Ballade irrég. (à Forellis).                                    | Toy qui vis naistre ma douleur                                                                                                                                  |                    |                                                             |                      |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630                             | 1630 Contre un brutal.                                          | Traicter d'asfaire avec Granval                                                                                                                                 | B. C. D.           |                                                             |                      |
| (1) Il n'est pas certain                                | oo enb                           | sonuet, dit « de l'Avorton » s'appl                             | (1) Il n'est pas certain que ce sonuet, dit « de l'Avorton » s'applique à Mademoiselle de Guerchy comme on l'a affirmé jusqu'ici (voir la note de la nave 255). | el el a nota da la |                                                             |                      |

| Rec. Sercy. IV p.        | 1658 | Sur une jalousie, Elegie.                                                                              | Traitresse, est-il done wray que ton ame perfuie D.D. Desantican. | D.D. DESDAN GOLA. | Links Wash.             |             |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Nouv. rec. Rond.         | 1650 | A un qui vouloit écrire contre<br>Richelieu.                                                           | Très èminent est le danger                                        | Malleville.       | Poésies.                | 1649        |
| Jardin des Muses.        | 1643 | Epigramme.                                                                                             | Triboulet l'on me vient de dire                                   |                   |                         |             |
| ld.                      |      | ld.                                                                                                    | Triboulet tu ne fais que médire de moy                            |                   |                         |             |
| Rec. Sercy. V p. 1       | 1660 | L'Aigle de l'Empire à la Prin-<br>cesse Julie. St.                                                     | Triomphante amazone, invincible Julie                             | Chapelain.        | Bibl. Nat. Ms. 1890,    |             |
| Nouv. rec. Loyson.       | 1654 | A M. D. B. Sonnet.                                                                                     | Triste et cruelle fin d'un beau commencement                      | D. M.             |                         |             |
| Rec, plus beaux vers. 1  | 1661 | Air de Le Camus.                                                                                       | Triste et dernier espoir des malheureux Amans                     |                   |                         |             |
| Nouv. rec. Chamb. (3°)   | 1653 | A Mr F. Sur son départ.                                                                                | Triste et fascheu $x$ dèpart, funeste éloignement                 |                   |                         |             |
| Rec. Chamh. T. II.       | 1652 | Sonnet.                                                                                                | Triste et hideux fantosme, estroyable figure                      |                   |                         |             |
| Nouv. rec. bons vers.    | 1646 | (Sur Montmorency). Epig.                                                                               | Triste passant qui vois icy                                       |                   |                         |             |
| Rec. Sommaville.         | 1660 | Solitude.                                                                                              | Tristes déserts, Empire du silence                                |                   |                         |             |
| Rec. plus beaux vers.    | 1661 | Air.                                                                                                   | Tristes images du silence                                         |                   |                         |             |
| 14.                      |      | Air de Lambert.                                                                                        | Tristes pensers, mes confidens                                    |                   |                         |             |
| Rec. Sommaville.         | 1660 | Regrets de Silvie (Mad. d'Ha-<br>rambure) sur la mort d'An-<br>gélique sa scour (Mad. Tal-<br>lemant). | Tristes pensers, noires fureurs                                   | Chandeville,      | Rec. Chamh. T. II. 1652 | 1652        |
| Jard. d'Epitaphes.       | 1678 | des Barons : de Sennecey, de<br>Corberon et de Sarry(15'10).                                           | Trois Adonis dès leur jeunesse verte                              |                   |                         |             |
| Muses illustres.         | 1658 | Sur un petit sac brodé par<br>Mad.Du Plessis Guénégaud                                                 | Trois Déesses dont la beauté                                      | Pellisson,        | Œuv, diverses.          | 1735        |
| Rec. Rondeaux.           | 1639 | Absence.                                                                                               | Trois jours entiers et trois entières nuiets                      | Voiture.          | Neuv. rec Rend.         | 1650        |
| Muse Coquette (A).       | 1639 | Contre les ennemis du R.P.C.<br>Epig.                                                                  | Trois Mèdeeins de balle, experts à la tuerie                      |                   |                         |             |
| Rec. Sercy. I p. 110 ed. | 1653 | Sonnet sur des bracelets de cheveux.                                                                   | Trompeur anusement de mes feux mesprisez                          |                   |                         | <del></del> |
| ld. 11 p.                | 1653 | Sounet.                                                                                                | Trompeurs miroirs des eœurs, infidelles lumières                  | Des Barreaux.     | Rec. Courart.           |             |
| Id. 111 p.               | 1656 | Pour Mile D. L. Sur sa queste<br>Sonnet. (1)                                                           | Trop aimable Philis, vous nous faites parestre                    |                   |                         |             |
| Nouv. rec. Rond.         | 1650 | 1650 Pour une dame                                                                                     | Troubler ainsi nostre cadeau                                      | B. C. D.          |                         |             |
| ld.                      |      | ld.                                                                                                    | Trouvé vostre homme aves certainement                             | Id.               |                         |             |
|                          |      |                                                                                                        |                                                                   |                   |                         |             |

(1) Cotte pièce est sur le même sujet que celle de Charleval (sig. Ch.) : De quel charme nouvean mon âme es-tu blessée.

| Litre du recueil dans lequel la piece to test anonyme | liettoea<br>31 | Titre de la piève                                      | Primier vers                                      | Nom de l'anteur            | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | ub etad.<br>lienser |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fine Galanterie.                                      | 1991           | Vers pour de Meules                                    | Trouves-moy un expédient                          |                            |                                                             |                     |
| Rec. plus beaux vers. 10                              | 1661           | Air de la Sablière.                                    | Tu demandes, Tirsis, si je pluins ton martire     |                            |                                                             |                     |
| Rec. Serey, V.p. 16                                   | 1660           | Epigramme.                                             | Tu dis que ve n'est vien, tout ce que tu demandes | M.: Montplaisir.           |                                                             |                     |
|                                                       |                | Sonnet.                                                | Tu dis que l'inconstance est permise en amour     |                            |                                                             |                     |
| Eslite Bouts-rimez. 10                                | 959            | 1649 Coutre une feinme. Sonnet.                        | Tu dois croire Philis, comme article de Foy       |                            |                                                             |                     |
| Jardin des Muses.                                     | 1673           | Epigramme.                                             | Tulle oyant parray des plaisans                   |                            |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. V p. 16                                   | 9991           | ld.                                                    | Tu me contestes vainement                         | P.: Perrault (Ch.).        |                                                             |                     |
|                                                       |                | ld.                                                    | Tu me dis, mais d'un œil si doux                  | D. M.: Maueroix.           | Ed. Walckenaer.                                             |                     |
|                                                       |                | Imitation de la 7º Ode du<br>11º livre d'Horace. (1)   | Tu me jures en vain que ton cour ne veut vivre    |                            |                                                             |                     |
| Nouv. Cab. Muses (A). 1658                            |                | Les Chagrins At.                                       | $Tunullueuses\ r\'eeries$                         | Du Perret.                 | Poésies.                                                    | 999                 |
| Nouv. rec Roud. 16                                    | 1650           | Pour un amant.                                         | Tu ne tiens vien de si beau qu'Isabelle           |                            |                                                             |                     |
|                                                       |                | A un mary luxurieux.                                   | Tu n'offences point Dieu, ce dis-tu, vieux grison |                            |                                                             | _                   |
| Nouv. rec. Loyson. 16                                 | 1654           | A Stratonice. Epig.                                    | Tu possèdois jadis des attraits si charmans       | D.P.: Du Pelletier.        |                                                             |                     |
|                                                       |                | Turin pris par le Comte<br>d'Harcourt.                 | Comte   Turlutulu, turlutulu                      | Neufgermain.               |                                                             |                     |
| Jardin des Muses.   16                                | 1643           | Sur ses envieux St.                                    | Tu sçais que je suis outragé                      | Gentilli, breton.          |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. V p.   16                                 | 1660           | A Daphnis. Sonnet.                                     | Tu sers, Daplmis, tu sers, mais dėjā tu te vois   | Gilbert.                   | Rec. Conrart.T.XI.                                          |                     |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                            |                | Quatrain.                                              | Tu sousfres, dis-tu, ma Sylvie                    |                            |                                                             |                     |
| Jardin des Muses.                                     | 1673           | Contre un qui blasmoit ce<br>qu'il devoit louer. Epig. | Tu te railles pour me voir prompt                 | Un Maistre des<br>Comptes. |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. I p. 1 ** ed. 1653                        | 653            | Sonnet (pour Mm. de Crussol).                          | Tu vas doncques revoir des Rochers et des Bois    | Maynard (Fr.).             | Œuvres.                                                     | 1646                |
| Fine Galanterie.   16                                 | 1991           | Paroles amoureuses.                                    | Tu veux donc savoir quelque chose                 |                            |                                                             |                     |
| Rec. Sercy. III p. 16                                 | 1656           | La constance éprouvée. Son-<br>net.                    | Tyran de nos esprits, remors de conscience        |                            |                                                             |                     |
| V p. 16                                               | 1660           | Sonnet.                                                | Tyrannique respect, me dois-je encore laire?      |                            |                                                             |                     |
|                                                       |                |                                                        |                                                   |                            |                                                             |                     |

| Nouv. roc. bons vers.         1646         A M* Servien. Sonnot.         Ulisse de nos           Nouv. roc. Chamh. (3°) 1653         Epigramme.         Un auare dep           Jardin des Muses.         1643         Epigramme.         Un baiser eh           Nouv. rec. Rond.         1650         Il demande un baiser.         Un baiser eh           Rec. Rondeaux.         1633         A une Coquette.         Un beuveur of           Nouv. rec. Rond.         1650         Pour les beuveurs d'eau.         Un beuveur of           Jardin des Muses.         1633         Advis de saison.         Un bon vieus           Jardin des Muses.         1633         Sur un yvrongne. Epig.         Un bon vieus           Id.         Contre un boucher Epig.         Un certain en           Nouv. Cab. Muses (A).         1653         Pour une dame         Un certain en           Nouv. Cab. Muses (A).         1653         Pour reu poète         Un eatrain en           Nouv. Cab. Muses (A).         1653         Rondeau         Une autrefoi           Nouv. Cab. Muses (A).         1659         A une dame Rondeau         Une autrefoi           Nouv. Cab. Muses (A).         1659         A une dame Rondeau         Une autrefoi           Muse Coquette (A).         1659 | 1 1/1000 Out 1/1000 1011 11/1000                                       |                                |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| Epigramme.  A Daphnis. Sonnet.  Epigramme. II demande un baiser.  A une Coquette.  Pour les beuveurs d'eau.  Advis de saison.  Sur maximilien II. Epig.  Contre un sot Epig.  Contre un sot Epig.  Contre un boucher Epig.  Contre un boète  Epigramme.  Id.  Contre un poète  Rondeau.  A une dame Rondeau.  Paroles amoureuses.  La belle mendiante. Sonnet.  Sonnet.  D'un niais. Rondeau.  Contre un espagnol.  Sonnet.  Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                |                                  |      |
| net. rs d'eau. rs d'eau. re d'eau. Lepig. Epig. II. Epig Six roys dondeau. uses. nte. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                |                                  |      |
| e. Epig. Epig. II. Epig. Six roys Sondeau. uses. Inte. Sonnet. gnol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O A Daphnis. Sonnot. Un autre dépeindra dans de plus nobles vers       | Pellisson.                     | Rec. La Fontaino 1671            | 1671 |
| rs d'eau. rs d'eau. rs d'eau. Epig. II. Epig Six roys six roys deau. gnol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                |                                  |      |
| rs d'eau. e. Epig. Epig. H. Epig Six roys Six roys dodeau. deau. gnol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Pinchesne.                     | Poésies meslées.                 | 1673 |
| e. Epig. Epig. II. Epig Six roys Sondeau. uses deau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Saint-Chartres.                | Nouv. rec. Rond.                 | 1650 |
| e. Erig. Berig. II. Epig Six roys Six roys deau. gnol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pour les beuveurs d'eau. Un beuveur d'eau, pour aux dames complaire    | Voiture.                       | Ed. Ubicini.                     | 1855 |
| Sur un yvrongne. Epig. Contre un boucher Epig. Contre un sot Epig. Sur Maximilien II. Epig. Pour une dame Id. Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Advis de saison. Un bon Coq n'a point de eaequet                       | C. ou Sc.: Scudery.            |                                  |      |
| Contre un boucher Epig. Contre un sot Epig. Sur Maximilien II. Epig. Pour une dame Id. Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                |                                  |      |
| Contre un sot Epig.  Sur Maximilien II. Epig. Pour une dame  Epigramme. Id.  Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau.  A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Vieux gaulois.                 |                                  |      |
| Sur Maximilien II. Epig. Pour une dame Epigramme. Id. Contre un poète Repig. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Air,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contre un sot Epig. Un certain ayant dit à Neille                      |                                |                                  |      |
| Pour une dame  Epigramme.  Id. Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnct. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sur Maximilien II. Epig. Un certain empereur se plaignant fort un jour |                                |                                  |      |
| Epigramme.  Id.  Contre un poète  Rèp. au rond : Six roys  Rondeau.  A une dame Rondeau.  Paroles amoureuses.  La belle mendiante. Sonnet.  Sonnet.  D'un niais. Rondeau.  Contre un espagnol.  Sonnet.  Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 Pour uns dame Un elou rend bien morne et pensive                    | B. G. D.                       |                                  | -    |
| Id. Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Champigny.                     | Nouv.rec. Loyson.                | 1654 |
| Contre un poète Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                |                                  |      |
| Rèp. au rond : Six roys Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                |                                  |      |
| Rondeau. A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 Rép. au rond : Six roys Une autre fois, s'il vous plaist, apprenes  | Desmarets.                     | Nouv. rec. Rond. 1650            | 1650 |
| A une dame Rondeau. Paroles amoureuses. La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                |                                  |      |
| Paroles amoureuses.  La belle mendiante. Sonnet.  Sonnet.  D'un niais. Rondeau.  Contre un espagnol.  Sonnet.  Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Gontard.                       | Muse Coquette.                   | 1665 |
| La belle mendiante. Sonnet. Sonnet. D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                |                                  |      |
| Sonnet.  D'un niais. Rondeau.  Contre un espagnol.  Sonnet.  Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La belle mendiante.                                                    | Courdes.                       | Muse Coquette. T.11 1665         | 1665 |
| D'un niais. Rondeau. Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |                                  |      |
| Contre un espagnol. Sonnet. Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Gontard.                       | Muse Coquette.                   | 1665 |
| Sonnet.<br>Epigramme.<br>Air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 Contre un espagnol. Un espagnol portant les armes                   |                                |                                  | _    |
| 1661         Epigramme.           1658         Air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | Ch.: Charleval. Ch.: Chevreau. | Ed. Saint-Marc.<br>Uaprès Marty- | 1759 |
| 1658 Air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                | Laveaux.                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 Air. Un feu seeret s'allume dans mon âme                            |                                |                                  |      |
| Rec. Rondeaux.   1639   Plainte d'un amant,   Un galant h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39   Plainte d'un amant,   Un galant homme et frane areher             | Cha                            | Nouv. rec. Rond. 1650            | 1650 |

| Insterdat for the state of the |                                                 | -,                            | 1662                                               | 1649                        |                                   |                                 |                              |                              | <del></del>                   |                                                   | 1630                                   | 1654                                |                                       |                              | 1653                           |                        | 1665                           | <del></del>                     |                                | 1665                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                               | Rec. Sercy. II p. 1662                             | Poésies.                    |                                   |                                 |                              |                              |                               |                                                   | Poés. et Benc. de 1630<br>Neufgermain. | Nouv. rec. Loyson.<br>Rec. Conrart. | I. AMIV, 10-4.                        |                              | Rec. de Du Teil.               |                        | Muse Coquette.                 |                                 |                                | MuseCoquette.T.II 1665      |                             |
| Nom de l'anteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                               | Bardou.                                            | Malleville                  |                                   |                                 |                              |                              |                               | Cantenac.                                         | Desmarcts.                             | Testu-Mauroy.<br>Carlineas (de).    |                                       |                              | Du Teil.                       | M.B.:Benserade(?)      | Du Vau-Foussard.               |                                 |                                | Courdes.                    |                             |
| Permier vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I'n gentil Esparrier, un Page, un Duc d'Escosse | Un Homme sans argent est mort | Unique objet de mes désirs                         | Unique objet de mon service | Un jour d'hyver comme je me trois | Un jour iry seru rongé des vers | Un jour 11 te faut un office | Un jour la Justice des Cieux | Un jour le dable ayant treuvé | Un jour le malheureux Lisandre                    | Un jour les Muses débauchées           | Un jour le Soleil dépité            | Un jour Tirsis au bord d'une fontaine | Un jour un cadet fort humain | Un jour un homme quoique tâche | Un jour un trait fatal | Un jour Tenus raillant Mereure | Un mal venineux vous est doux   | Un mary pleuroit pour sa femme | Un Médecin fort en crédit   | Un mot d'humble remereiment |
| Fitte de la pièce<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D'un Esparvier.                                 | Epigramme.                    | Le pet fatal, St. (1)                              | Pour une mascarade          | Rondeau.                          | D'un pelit elere.               | Sur un inconstant. Bpig.     | Plainto.                     | Contre Satan Epig. (2)        | L'impuissance (L'oceasion perdue recouverte) (3). | Epig. (sur Neufgermain).               | Madrigal.                           | Sarabande de Chancy.                  | Sur une glorieuse. Epig.     | Sur un cocu. Epig.             | Fable du Cerf.         | 1639 Le despart. Epig.         | Sur la petile vèrole d'Octavie. | Epigramme 'p. 165).            | Sur une petite femme. Epig. | 1650 A son Amy.             |
| nb etstl<br>herber 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                              | 1658                          | <u> </u>                                           | 1634                        | 1639                              | 15.5                            | 22.23                        | 1653                         | 1673                          | 1991                                              | 1654                                   | 1658                                | 1691                                  | 1633                         | 1655                           | 1641                   | 1639                           | 1658                            | 1653                           | 1659                        | 1650                        |
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anouyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jard, d'Epitaphes,                              | Rec. Sercy, IV p.             | Nouv. rec. (hamh (3°).<br>Rec. Sercy, Il p. 2º éd. | Nouv. rec. Loyson.          | Rec. Rondeaux.                    | Jard, d'Epitaphes.              | Jardin des Muses.            | Rec. Serey, 11 p.            | Jardin des Muses.             | Rec. div. poèsies.                                | Nouv. rec. Loyson.                     | Nouv. Cab. Muses (B). 1658          | Rec. plus beaux vers.                 | Jardin des Muses.            | Rec. Serey. I p. 4e ed.        | Métamorph. franç.      | Muse Coquette (B).             | Rec. d'Octavie.                 | Rec. Sercy. 1 p. 1 . ed.       | Muse Coquette (A).          | Nouv. rec. Rond.            |

(1) Cette pièce n'a que 9 strophes dans les Rec. Chamboudry, dans le Rec. de Sommaville 1660 et dans la Défense du Pet par le sieur de S. And. (Sandricourt) (voir note 135) tandis qu'elle en a 10 dans la seconde ed. de la II p. du Rec. de Sercy.
(2) Cette épigramme figure dans les poésies de La Monaye, mais on voit qu'elle est bien antérieure à ce poète.
(3) Cette pièce agrait paru pour la première fois vers 1660 dans un sunniément de 50 n. sionté en Nouveau. Cabinat des vers 1660 dans un sunniément de 50 n. sionté en Nouveau. ċ

| 1                                                |                                                     |                                        |                           |                                    |                              |                                   |                                        |                                        |                                  |                                               |                                              |                                        |                                  |                                                |                               |                                      |                                                    |                                      |                                  |                                                |                                             |                                          |                             |                                       |                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The same of the same of                          | 1660                                                |                                        |                           |                                    | 1650                         |                                   |                                        | 1649                                   |                                  |                                               |                                              | 1650<br>1672                           |                                  |                                                | 1650                          |                                      |                                                    | 1661                                 |                                  |                                                |                                             |                                          |                             |                                       |                                     |                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The same and same and same and                   | Rec. Conrart.<br>T. XXIV, in-4.<br>Rec. Sercy. V p. |                                        |                           |                                    | Nouv. rec. Bond.             | 1d.                               |                                        | Poésies diverses.                      |                                  |                                               |                                              | Nouv. rec. Rond.<br>Poésies meslées.   |                                  |                                                | Nouv. rec. Rond. 1650         |                                      |                                                    | Rec. p. beaux vers.                  | Sig. table.                      |                                                |                                             |                                          | Sig. éd. post.              |                                       |                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Change (200) Courte in Co.                       | Martel.                                             |                                        | L. D. B.                  | B. G. D.                           | Voiture.                     | Benserade.                        |                                        | Scudéry.                               | B. C. D.                         | -                                             |                                              | M.: Pinchesne.                         |                                  |                                                | Malleville.                   |                                      |                                                    | Benserade.                           | L. D. L.: Laffémas<br>(abbé de). | ·                                              |                                             |                                          | ာတ္တ                        |                                       | Vieux Gaulois.                      |                                    | Molière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| On parere amani piaini son mainicin deline della | Un peintre à qui sans doute Apelle eut fuit hommage | Un père Jacobin, Bachelier de Sorbonne | Un petit advis charitable | Un petil mol que l'on m'a rapportè | Un petit mot qu'on m'a porté | Un petil rondeau pour vous plaire | Un peu plus bas que je n'ose prélendre | Un peu plus bas que le mont de Suresne | Un pied de nes à la bonne mesure | Un plaideur qui se voit au bout de sa chicane | Un plumel glorieux d'avoir veu prendre Fiume | Un plus beau don je n'ay pas entrepris | Un quidam d'une humeur gaillarde | Un qui se croil habile en vous voyant si Bellc | Un rondeau donc est une chose | Un roy fuyant d'honorer d'une charge | Un Sarrasin, d'un style audacieux                  | Un seul soupir m'est échappé du sein | Un soir chez vous après la soif  | Un soir que je passois dessous vostre fenestre | Un soir que le Soleil en aehevant son cours | Un tourbillon affreux ayant esmeu la mer | Un vaillant, un fier à bras | Un vert galand j'ay receu d'une Belle | Un vieux seigneur du climal angevin | Un vieux soldat en piteux désarroy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1661   Canevas.                                  | Le peintre amoureux de son<br>ouvrage, Elégie,      | Madrigal.                              | Rupture. (1)              | Contre une dame                    | A Bassompierre.              | Il demande un rondeau.            | Demande d'un baiser.                   | Galanterie d'un berger.                | Rondeau redoublé.                | Sonnet.                                       | A un plumet. Sonnet.                         | En donnant un portrait.                | Epigramme.                       | Pour un amant. Sonnet.                         | Rond, contre les Rond,        | Sur Alphonse d'Aragon.               | d'une demoiselle, à M. Sarrasin, médecin lyonnais. | Air.                                 | AM" de Morengis Madrigal.        | La coquetto music. Sonnet.                     | Eglogue.                                    | Epigramme.                               | Id.                         | Surun galand vert. Rondeau.           | Epigramme.                          | Pour Henry IV. Epig.               | The Day April 1 ment 1 |
| 1 1661                                           | 1664                                                | 1656                                   | 1660                      | 1650                               | 1639                         |                                   | 1650                                   | 1639                                   | 1650                             | 1656                                          | 1649                                         | 6230                                   | 1653                             | 1649                                           | 1639                          | 1643                                 | 1639                                               | 1637                                 | 1653                             | 1639                                           | 1652                                        | 1643                                     | 1633                        | 1660                                  | 1643                                | _                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fine Galanterie.                                 | Rec. div. poésies.                                  | Rec. Sercy. Ill p.                     | Id. V p.                  | Nouv. rec. Rond.                   | Rec. Rondeaux.               | Id.                               | Nouv. rec. Rond.                       | Rec. Rondeaux.                         | Nouv. rec. Rond.                 | Rec. Sercy. III p.                            | Eslite Bouts-rimez.                          | Rec. Rondeaux.                         | Rec. Sercy. 11 p.                | Eslite Bouts-rimez.                            | Rec. Rondeaux.                | Jardin des Muses.                    | Rec. Rondeaux.                                     | Nouv. rec. Loyson.                   | Rec. Sercy. II p.                | Muse Coquette (A).                             | Rec. Chamh. T. II.                          | Jardin des Muses.                        | Rec. Sercy. Il p.           | ld. V p.                              | Jardin des Muses.                   | 1d.                                | Chr. D. T. compared to (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(1) P. Lacroix qui n'a pas connu le Rec. dans lequel cette pièce a paru pour la 1re fois, avec la signat. L. D. B. l'a attribuée à Molière.

| Titre<br>dans l | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anony me | rb etstl | Titre de la pièce                              | Premier vers                                    | Nom de l'auteur | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | ub eate<br>Liencer |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rec.            | Rec. Serry, V p.                                         | 1660     | Rondeau                                        | Un violon charme Silvie                         | Linières.       |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. div poésies.                                        | 1991     | Sonnet.                                        | Un visage riant, un sein blane comme yvoire     |                 |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. Sercy, V p.                                         | 1660     | ·                                              | l'ses moins avec moy du droit de tout charmer   | Corneille (P).  | Sig. table,                                                 |                    |
| Muse            | Muse Coquette (A).                                       | 6291     | Aunc nouvelle mariée. Rondeau redoublé.        | Vaillant soldat et galant personnage            | Gontard.        | Rondeaux.                                                   | 1660               |
|                 | Fd.                                                      |          | Plaintes d'Aristèe. Elegie.                    | Va, le plus inconstant qui vit jamais le jour   | Colletet (Fr.). | MuseCoquette, T.II 1665                                     | 1665               |
| Rec. pl         | Rec. plus beaux vers.                                    | 1991     | Air de Lambert.                                | Va, mon cœur, vers cette Beauté                 | Dalibray.       | Rec. Conrart.                                               |                    |
| Rec.            | Rec. Sercy. III p.                                       | 1636     | Madrigal.                                      | Va, ne te gesne point, cours, aimable infidelle |                 | T. XXIV, in-4.                                              |                    |
| Nouv.           | Nouv. rec. Loyson.                                       | 1654     | Pour le ballet des Bouteilles.                 | Vante Amour qui voudra, je vante une Bouteille  |                 |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. Sercy. II p.                                        | 1533     | Elėgie.                                        | Vante-toy désormais d'aimer fidetlement         | Š.              | Sig. ed. post.                                              |                    |
| Rec,            | Rec. Portraits (2°).                                     | 1659     | do M <sup>III</sup> d'Orléans (prose et vers). | Venes à mon secours, merveilleux Génies         | Bouillon.       | Œuvrcs.                                                     | 1663               |
| Nouv.           | Nouv. Cab. Muses (B)                                     | 1658     | Madrigal.                                      | Venus ayant perdu l'amour tant chèry d'elle     | D'Andilly.      | Rec. Conrart.                                               |                    |
| Muse            | Muse Coquette (A).                                       | 1659     | L'adieu des campagnes de<br>Rungis, Elégie.    | Verdoyantes Forests qu'un doux petit Zephire    |                 | T. XXIV, in-4.                                              |                    |
| Tomb.           | Tomb. de N. Bourbon                                      | 1649     | Sounet.                                        | Véritables témoins de ce sercin visage          |                 |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. Rondeaux.                                           | 989      | Dépit amoureux.                                | Vertu bicu! c'est trop contesté                 | ೮               | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1650               |
| Eslite          | Eslite Bouts-rimez.                                      | 1649     | Matière prescrite. Sonnet.                     | Vestus plus bourument qu'un Caliph ou Sophy     |                 |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. Sercy. IV p.                                        | 1638     | Réplique (au Contredit).                       | Veü cy-devant le conte examinė                  |                 |                                                             |                    |
| Jardi           | Jardin des Muses.                                        | 1643     | Epigramme.                                     | Veux-tu que ton bienfait j'embrasse             |                 |                                                             |                    |
|                 | ld.                                                      |          | Sur un ignorant. Epig.                         | Veux-lu sçavoir ce qu'aujourd'huy               |                 |                                                             |                    |
|                 | Id.                                                      |          | Contre Pol. Epig.                              | Veux-tu sçavoir, chère Raymonde                 |                 |                                                             |                    |
|                 | Id.                                                      |          | Vers sur un fanfaron.                          | Veux-lu sçavoir l'autheur de ce poème grolesque | Un gendarme.    |                                                             |                    |
| Jard.           | Jard. d'Epitaphes.                                       | 1648     | Sur une jeune fille.                           | Vierges, sur cette tombe où Remonde repose      |                 |                                                             |                    |
| Rec.            | Rec. Sercy. Il p.                                        | 1653     | A Mus de Villeneuve. Epig.                     | Villeneuve je te plains                         | P.: Petit.      | Rec. Sercy. II p.                                           | 1654               |
| Id.             | I p. 2° éd.                                              | 1653     | A une fardée. Madrigal.                        | Visage à coloris bastard                        |                 | 2° ėd.                                                      |                    |
| Eslite          | Eslite Bouts-rimez                                       | 1640     | 1640 Sun dour onum Sange                       | V21 i                                           |                 |                                                             |                    |

| Rec. plus beaux vers. 1661 Gavotte de Ba   | 1661 | Gavotte de Batiste.                                                   | r ve t'amour de la fougère                      |                      |                         |             |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                 | 1658 | Virelay.                                                              | Vive la simple fillette                         | Perria.              | Œuvres.                 | 1661        |
| Eslite Bouts-rimez,                        | 1649 | Vers faits au cabaret. Sonnet.                                        | Vive le Cabaret, et nargue du Ballustre         |                      |                         |             |
| Muse Coquette (A).                         | 1659 | Air amoureux.                                                         | Vive le Mary de Janète                          |                      |                         |             |
| Rec. Sercy. I p. 1red. 1653                | 1653 | Rép. au sonnet de Des Yve-<br>teaux: Avoir peu de pa-<br>rens Sonnet. | Vivre en Sardanapale, el croire en Epicure      | Ogier (Fr.).         | Sig. table.             |             |
| Rec. Sommaville. 1                         | 1660 | Adieu.                                                                | Vivre et ne te voir pas, le quiller, mon soucy! |                      |                         |             |
| Rec. Sercy. II p. 1                        | 1653 | Sur un moucheron. Sonnet.                                             | Voicy la noble sépulture                        | Dalibray (cité par). | Œuv. poét.              | 1653        |
| Nouv. rec. Loyson.                         | 1654 | Daphnis sur la mort d'Ama-rante. St.                                  | Voicy la solitude où sur l'herbe couchez        | Lalane.              | Nouv. rec. Chamh. (4°). | 1654        |
| Muse Coquette (A).                         | 1659 | A Philis, le jour de l'an. Epig.                                      | Voiey le saerè jour où l'an se renouvelle       | Colletet (Fr.).      | Muse Coquette.          | 1665        |
| Rec. Sercy. II p. 1                        | 1653 | Sonnet.                                                               | Voile importun, mouchoir de cou                 | ပ                    |                         |             |
| Id. IV p.                                  | 1658 | Sur une fille Sonnet (bouts-rimez).                                   | Voiture, au prix de toy, mérite eroquignolle    | B. L. F.             |                         |             |
| Rec. plus beaux vers.                      | 1661 | Air de Boesset père.                                                  | Vos beaux yeux eaplivent mon eœur               |                      |                         | •           |
| ld.                                        |      | Air de Mollier.                                                       | Vos beaux yeux me privent du jour               |                      |                         |             |
| Rec. Sercy. V p. 1                         | 1660 | Chanson.                                                              | Vos beaux yeux sur ma franchise                 | Corneille (P.).      | Sig. table.             |             |
| Nouv. Cab. Muses (B), 1658                 | 1658 | Madrigal,                                                             | Vos Galans sont-ils pas des fous                | Boileau (Gilles).    | Œuv. posth.             | 1670        |
| Rec. Sercy. III p.                         | 1636 | Sur les infantes du royaume<br>de Tendrc. Epig.                       | Vos infantes ont l'esprit pur                   | ld.                  |                         |             |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                 | 1658 | A la Reyne de Suède. St.                                              | Vos moins ambiticux guerriers                   |                      |                         |             |
| Nouv. rec. Rond.                           | 1650 | Rondeau.                                                              | Vos Parties de ce Printemps                     |                      |                         |             |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658                 | 1658 | Sonnet.                                                               | Vos rigueurs ont fini mon humeur complaisante   |                      |                         |             |
| Nouv. rec Loyson.                          | 1654 | A Tirsis. Sonnet.                                                     | Vostre bonheur est grand, et bien digne d'envie |                      |                         |             |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639 | Sur un départ.                                                        | Vostre départ m'afflige extrêmement             | H. L. I.             | Nouv. rec. Rond         | 1650        |
| Nouv. rec. Chamh. (3º) 1633                | 1653 | A M. de F. Rép, à son pre-<br>mier sonnet. Sonnet.                    | Vostre stamme à l'exeès ne séauvoit estre pire  |                      |                         | <del></del> |
| Rec.Sercy(prose).IVp. 1661                 | 1661 | Rep. du Levron à la Levrette.                                         | Vostre galanterie fut hier si mal conduite      | Bachaumont.          | Nouv. rec. s. l.        | 1665        |
| Rec. plus beaux vers. 1661 Air de Lambert. | 1661 | Air de Lambert.                                                       | Vostre injuste rigueur me contraint de cèler    |                      |                         |             |
|                                            | -    | _                                                                     |                                                 | -                    | _                       | =           |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | tiens: | Titre de la pièce                                              | Premier vers                                    | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce | nb eta<br>fience |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| est abonyme                              | 711    | er.                                                            |                                                 | 10               | 234 044 000                              | u -              |
| Rec. Sercy, II p.                        | 33     | Epigramme.                                                     | Vostre mari, Philis, est bien le plus sot homme | D. M.: Maccroix. | Ed. Walckenaer.                          |                  |
| Id. Vp.                                  | 1660   | Rép, à la pièce : Divin couple<br>de seurs.                    | Vostre plainte, Tircis, nous choque avec raison |                  |                                          |                  |
| Rec. Rondeaux.                           | 255    | Sur un portrait.                                               | Vostre portrail qu'un maistre très sçavant      | M: Pinchesne.    | Nouv. rec. Rond.   Poésies meslées.      | 1650<br>1672     |
| Rec. Sercy. IV p.                        | 800    | Sur un sein. Madrigal.                                         | Vostre sein qui s'enfle d'orgueil               | ž.<br>N          |                                          |                  |
| Fine Galanterie.                         | 1991   | Canevas.                                                       | Fos yeur sont dour, Iris, vous estes belle      |                  |                                          |                  |
| Nouv Cab. Muses. (B). 1658               | 1538   | Sonnet.                                                        | Voules-vous que je vous le plante               |                  |                                          |                  |
| Rec. plus beaux vers                     | 1661   | Air de Lambert.                                                | Voules-vous scavoir qui j'aime?                 |                  |                                          |                  |
| Eslite Bouts-rimez.                      | 6491   | Matière preserite. Sonnet.                                     | Voulust le Ciel qu'il fust cheu dans un Lac     |                  |                                          |                  |
| Rec. Sercy. V p.                         | 1660   | Sonnet.                                                        | Vous aimes que je me range                      | Corneille (P.).  | Sig. table.                              |                  |
| Rec. Sercy (prose).II p.                 | 1662   | Billet doux et galant (prose et vers).                         | Vous aures peut-être de la poine                | E. D. G.         |                                          |                  |
| Nouv. rec. Rond.                         | 1650   | A une belle femme.                                             | Vous avez beau contrefaire la sage              |                  |                                          |                  |
| Rec. Sercy. III p.                       | 1636   | Madrigal.                                                      | Vous aves beaucoup de richessc                  | Montreuil.       | Sig. table: D. M.                        |                  |
| ld. V p.                                 | 1660   | Sur une laide Rondeau.                                         | Vous aves beau sur le visage                    |                  |                                          |                  |
| Rec, plus beaux vers.                    | 1661   | Air de Lambert.                                                | Vous avez de puissans appas                     | Dalibray.        | Rec. Conrart.                            |                  |
| Nouv. Cab. Muses (B). 1658               | 1658   | Sonnet.                                                        | Vous aves des brillans, adorable merveille      |                  | 1. AAIV, 10-4.                           |                  |
| Rec. Sercy, V p.                         | 1660   | Epigramme (1).                                                 | Vous aves dit, belle indiscrette                | Gombauld.        | Rec. p. beaux vers.                      | 1991             |
| Id.                                      |        | Madrigal.                                                      | Vous aves l'âme fine, et fière                  |                  |                                          |                  |
| ld.                                      |        | A Mad. F. de L. Madrigal.                                      | Vous avez moins de seu que vous n'avez de glace | M.: Montplaisir. |                                          |                  |
| Muses illustres.                         | 1658   | Epigramme.                                                     | Vous aves sur moi trop d'empire                 | Colletet (Fr.).  | Ann. poét. T. XXV                        |                  |
| Rec. Sercy. V p.                         | 1660   | Sur une demoiselle Epig. (p. 130) Vous avez tort, belle Silvie | Vous aves tort, belle Silvie                    |                  |                                          |                  |
| Id.                                      |        | Madrigal.                                                      | Vous aves un fascheux Epoux                     |                  |                                          |                  |
| Rec. Sercy. III p.                       | 1656   | Madrigal (à Mad. de La Suze). Vous aves un rare gênie          | Vous aves un rare génie                         |                  |                                          |                  |
| Jardin des Muses.                        | 1643   | Contre un moqueur. Epig.                                       | Vous ay-je pas fait voir, Mamus                 | Un advocat de    |                                          |                  |
| Nouv. Cab. Muses(B).   1658   Madrigal   | 1658   |                                                                | Vous blasines à tort vostre espoux              |                  |                                          |                  |

| _          |                       |                                     | Vous en sèrez bannis, mes Pères                     | Contre les Jésuites.                                                              |        | ld.                             |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|            |                       |                                     | Vous en seres asses tost las                        | Conseil à un plaideur.                                                            | 1650   | Nouv. rec. Rond.                |
| and. 1650  | Nouv. rec. Rond. 1650 | Cha                                 | Vous en viez et riez hautement                      | Dêfense d'un rondeau.                                                             | 1639   | Rec. Rondeaux.                  |
| ,          |                       |                                     | Vous enlevez, belle Arténice                        | Rondeau sur Fenlèvement de<br>M <sup>10</sup> e de V., par M <sup>10</sup> e d'A. | 1658   | Nouv. Cab. Muses(B).            |
|            |                       |                                     | Vous en donnez, mais ce n'est qu'en promesse        | Pour une dame                                                                     | 1650   | Nouv. rec. Rond.                |
|            |                       | M.: Montplaisir.                    | Vous donnes de l'amour par vostre grâce extrême     | Air.                                                                              | 0991   | Id. V p.                        |
|            |                       | D. L.: Linières.                    | Vous dites que pour mon malheur                     | Id.                                                                               | 1658   | Rec. Sercy. IV p.               |
|            |                       |                                     | Vous dites que l'amour est un fils de putain        | Epigramme.                                                                        | 1658   | Nouv. Cab. Muses(B), 1658       |
|            |                       |                                     | Vous dites que j'ose entreprendre                   | Madrigal.                                                                         | 1658   | Rec. Sercy. IV p.               |
|            |                       |                                     | Vous dites que je suis un fou                       | Sonnet.                                                                           | 1658   | Nouv. Cab. Muses(B), 1658       |
|            |                       | L.: Linières.                       | Vous dites, Belle, en vous moquant                  | Madrigal.                                                                         | 1656   | Rec. Sercy. III p.              |
|            |                       | D. M.: Montreuil.                   | Vous devez excuser, Madame                          | Le portrait volé. Sonnet.                                                         | 1652   | Rec. Chamh. T. II.              |
|            |                       |                                     | Vous de qui les efforts firent trembler la France   | A Mr Chappelain, sur sa<br>Pucelle. Sonnet.                                       | 1658   | Rec. Sercy. IV p.               |
|            | -                     | G.(Ch.de):Gramont<br>(le Chev. de). | Vous de qui la vertu, l'esprit et la beaulè         | de M. Des Houlières sous le<br>nom d'Amaryllis (vers et<br>prose).                | 1639   | Rec. Portraits (20), T.II. 1639 |
|            | R.Sercy.IVp.Ireed.    | Cotin.                              | Vous demandes pourquoy je vous voy rarement         | (Rèp. à M <sup>11</sup> , de G.) Lettre.                                          | 1658   | Rec. Sercy. IV p.               |
| 4658       | Dodoing               | Préhenf                             | Vous demandez pour qui mon cœur soupire             | Sarabande de La Barre.                                                            | 1661   | Rec. plus beaux vers. 1661      |
|            | . Ed.                 | 1d.                                 | Vous demandez, c'est chose mercenaire               | Rép. au roud. de Habert:<br>Payer comptant                                        | 1639   | Rec. Rondeaux.                  |
| ntes. 1665 | Guvres galantes. 1665 | Cotin.                              | Vous connoisses une dame qui est                    | A l'illustre Aspasie en luy<br>envoyant les énigmes (prose<br>et vers).           | 1662   | Rec.Sercy(prose).II p. 1662     |
|            |                       |                                     | Vous connoisses les feux que dans mon eœur je serre | Sur un verre pour discrétion.<br>Quatrain,                                        | 1652   | Rec. Chamh. T. 11.              |
|            |                       |                                     | Vous combattes ma passion                           | Stances.                                                                          | 1660   | Rec. Sercy. V p.                |
|            |                       |                                     | Vous chantes mieux qu'une Linotte                   | Pour une dame. Sonnet.                                                            | 1649   | Eslite Bouts-rimez.             |
| •          |                       |                                     | Vous chantes avec tant de charmes                   | Sur une voix, St.                                                                 | 1656   | Rec. Sercy. III p.              |
|            |                       |                                     | Vous cèdes tous à la beauté                         | Bouts-rimez à la louange<br>d'une dame.                                           | 1653   | Nouv. rec, Chamh. (30) 1653     |
|            |                       |                                     | Vous blasmez ce sollicileur                         | 1643   Epigramme.                                                                 | 1 1643 | Jardin des Muses.               |

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | the etal | Titre de la pièce                             | Premier vers                                   | Nom de l'auteur   | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | ub etati<br>lieuser |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1649     | Pr un frère questeur. Sonnet.                 | Vous entendes bien la Rubrique                 |                   |                                                             |                     |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630     | A une dame                                    | Vous en tenes l'affaire mal-aisée              |                   |                                                             |                     |
| [-]                                                     |          | Contre une dame                               | Vous en uses lousjours à vostre mode           |                   |                                                             |                     |
| 14.                                                     |          | ld,                                           | Vous en venes de bailler une bonne             |                   |                                                             |                     |
| ld.                                                     |          | Conseil à une dame                            | Vous estes bien facile de créance              |                   |                                                             |                     |
| Jardin des Muses.                                       | 16/3     | Sur un Satyrique. Epig.                       | Vous estes donc de ces fallots                 | Dect.de Sorbonne. |                                                             |                     |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1679     | Contre les jansénistes. Sonnet.               | Vous estes reprouves Indubitablement           |                   |                                                             |                     |
| Rec. Sercy(prose).11p.   1662                           |          | A uno prélicuso (prose el vers).              | Vous estes si délicate que l'on ne scail       | Cotin.            | Euvres galantes. 1665                                       | 1665                |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650     | Pour une danic.                               | Vous faites bien des façons et des mines       |                   |                                                             |                     |
| Rec. Serey. III p.                                      | 1656     | Madrigal.                                     | Vous failes des faveurs à de certaines gens    | D. M.: Montreuil. | Œuvres.                                                     | 1666                |
| 14.                                                     |          | Sonnet.                                       | Vous failes voir des os quand vous ries Bélène | Scarron.          | ld.                                                         | 1663                |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991     | Air de Lambert.                               | Fous ignores encor mon amoureux martire        |                   |                                                             |                     |
| Muse Coquette (A).                                      | 1639     | Confre un jaloux. St.                         | Vous l'aimes donc celle mignonne               | Colletet (Fr.).   | MuseCoquette.T.II 1665                                      | 1665                |
| Rec. Sercy. 1 p. 2. ed.                                 | 1653     | Sur le jeu des signes. Epig.                  | Vous laisses dans le désespoir                 |                   |                                                             |                     |
|                                                         |          |                                               | Vous l'aves dit Voir: Vous aves dil            |                   |                                                             | -                   |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650     | A une dame                                    | Vous l'avez dit, vous le devez lenir           |                   |                                                             |                     |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639     | Sur un rond, d'une dame,                      | Vous l'avez fait, je m'imagine                 | Malleville.       | Nouv. rec. Road. 1650                                       | 1650                |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1650     | Pour une dame                                 | Vous l'aves fail languir plus de neuf mois     |                   |                                                             |                     |
| Id.                                                     |          | Contre une vefve.                             | Vous l'avez pris du sens qu'il le faut prendre |                   |                                                             |                     |
| Muse Coquette (A).                                      | 1659     | A un rival. Rondeau.                          | Vous la voyes en secret la Donselle            | Gontard.          | MuseCoquette, T.II 1665                                     | 1665                |
| Rec. Rondeaux.                                          | 1639     | A une dame avare.                             | Vous l'entendes mieux que je ne pensois        | Voiture.          | Nouv. rec. Rond. 1650                                       | 1650                |
| Rec. Sercy. II p.                                       | 1653     | Rondeau redoublé.                             | Vous le sçaures, belle Sevin                   | L.V.: Le Vayer de |                                                             |                     |
| ld.                                                     |          | A M. M. L. M. en joüant au<br>vert. Madrigal. | Vous le seaves en conscience                   | P. R. C.          |                                                             |                     |
| id. IV p.                                               | 1658     | Stances.                                      | Vous m'accuses d'estre inconstant              | D. L.: Linières.  |                                                             |                     |

| Jardin des Muses.   1643   Contre un       | 16/3        | médisant. Epig.                                               | Vous m'appeles poète, en faisant le moqueur           |                             | The second secon |             |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rec.Portraits (2°). T.II. 1659 Portrait de | 1659        | M. Néophille.                                                 | Vous m'aves commandé de peindre Néophille             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rec. Sercy(prose).1Vp. 1661                | 1661        | Dialogue de la Prude et de la<br>Coquette (prose et vers).(1) | Vous m'avez commandè Olympe                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Nouv. Cab. Muses(B). 1658                  | 1658        | A Philis. St.                                                 | Vous m'avez demandé des Vers                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rec. Sercy. IV p.                          | 1658        | 1658 Madrigal.                                                | Vous m'aves donné ve Ruban                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1991        | Air de Le Camus.                                              | Vous m'avies permis d'espèrer                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rec. Sercy. II p.                          | 1653        | Madrigal.                                                     | Vous me demandes bonnement                            | M. (de).                    | Sig. éd. post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del></del> |
| Divers Portraits.                          | 1659        | de Mad. de la Calprenède<br>(prose et vers).                  | Vous me demandes des nouvelles du Parnasse            | La Calprenède<br>(Mad. de). | D'aprè J. de<br>La Forge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Rec. plus beaux vers. 1661                 | 1991        | Air de Le Camus.                                              | Vous me dites d'un ton sèvère                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           |
| Nouv. rec. bons vers. 1646                 | 1646        | A une fille Epig.                                             | Vous me donnes souvent congé                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rec. Sercy (prose). 11p. 1662              | 1662        | A l'illustre Aspasie (prose et vers).                         | Vous me fites l'honneur de me dire hyer               | Cotin.                      | Œuvres galantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1665        |
| Rec. Sercy. IV. p.                         | 1658        | Stances.                                                      | Vous me fuiries, ce diles-vous                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Rec. Rondeaux.                             | 1639        | 1639 A nne fine Coquette.                                     | Vous m'en donnes une preuve certaine                  | Miron.                      | Nouv. rec. Rond. 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1650        |
| Nouv. rec. Loyson.                         | 1654        | Le Prévoyant. Sonnet.                                         | Vous me persécules avec vos traillemens               | Colletet (G.).              | Divertissements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1631        |
| Muse Coquette (A).                         | 1659        | A une fille de cabaret. Rondoan.                              | Vous me portes affection                              | Gontard.                    | Rondeaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1660        |
| Rec. Sercy. III p.                         | 1656        | Madrigal.                                                     | Vous me reproches de tout temps                       | D.M.: Montreuil.            | Œuvres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1666        |
| Eslite Bouts-rimez.                        | 1649        | 1649 Rép. aux Bouts-rimez: Vous<br>n'osez me parler Sonnet.   | Vous mesprises en vain les flammes, les Soüpirs       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| l'ine Galanterie.                          | 1664        | Paroles de raillerie (sur<br>Mad. de Saujon).                 | Vous me traites ainsi qu'une tigresse                 | Blot.                       | AirsetVaudevilles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1665        |
| Id.                                        |             | Paroles amoureuses.                                           | Vous me voyez tout en pieurs                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Muse Coquette (B).                         | 1659        | L'amour constant. Sonnet.                                     | Vous m'exhortes en vain d'abandonner Climène          | Colletet (Fr.).             | Muse Coquette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1665        |
| Jard. d'Epitaphes.                         | 1648        | Cons. à Darinde. Sonnet.                                      | Vous murmures en vain contre la destinée              | Colletet (G.).              | Poèsies diverses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1656        |
| Nouv. Cab. Muses(B). 1658                  | 1658        | Rép. à la<br>Illustre                                         | lettre de change: Vous ne donnez que quatre jours     |                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Rec. Sercy. III p.                         | 1656        | Sonnet.                                                       | Vous ne m'y trompez pas, la feinte est trop grossière |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| (1) Ce dialogue renfer                     | ·<br>rme un | ;                                                             | en vers et prose.                                     | _                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

(1) Ce dialogue renferme un sonnet, quelques vers et une lettre en vers et prose.

| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est anonyme | ub etst.<br>lienser | Тите ф ја рисе                                                                            | Premier vers                                                                               | Nom de l'auteur<br>5                              | Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée<br>6 | Date du<br>lienser - |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rec. Serey (prose). Hp.                                 | 1662                | Les Vestales assemblées au<br>Temple de Vénus, à l'illustre<br>Solitaire (prose et vers). | Vous ne scauriez croire quelle résolution                                                  | Cotin.                                            | Œuvres galantes,                                            | 1665                 |
| Muse Coquette (A).                                      | 555                 | Le laquais incivil. Epig.                                                                 | Vous ne synves ee que vous fuites                                                          |                                                   |                                                             |                      |
| 1d. (B).                                                | 1639                | Epigramme.                                                                                | Vous ne sçaves pas, dites-vous                                                             | Métivier.                                         | Pièces diverses.                                            | 1668                 |
| Nouv Cab. Muses(B). 1658                                | 1658                | L'imparfait any. St.                                                                      | Vous n'estes pas fort bon amy                                                              |                                                   |                                                             |                      |
| Eslite Bouts-rimez.                                     | 1649                | d'une dame, au Ringrave.<br>Sonuet.                                                       | Vous oser me parler de lurmes, de soûpirs                                                  |                                                   |                                                             |                      |
| Rec. Rondeaux.                                          | 639                 | Rodomontade.                                                                              | Vous parles comme un Scipion                                                               | Voiture.                                          | Nouv. rec. Rond.                                            | 1630                 |
| Nouv. rec. bons vers.                                   | 1646                | A Mr Servien, Sonnet.                                                                     | Vous par qui de Nestor la gloire est effacée                                               |                                                   |                                                             |                      |
| Rec. Sercy. V p.                                        | 1668                | Sur une femme Rondeau.                                                                    | Vous passes le temps en discours                                                           |                                                   |                                                             |                      |
| ld,                                                     |                     | Contreune vieille amoureuse.<br>Rondeau.                                                  | Vous passes soixante et dix ans                                                            |                                                   |                                                             |                      |
| Nouv. Cab. Muses(A).                                    | 1658                | La vaine recherche. Sonnet.                                                               | Vous pensez désirant un Amant magnanime                                                    | Du Perret.                                        | Poésies.                                                    | 1656                 |
| Nouv. rec. Rond.                                        | 1630                | Rondeau.                                                                                  | Vous pensez que faire un Rondeau                                                           |                                                   |                                                             |                      |
| Fine Galanterie.                                        | 1661                | Paroles annourenses.                                                                      | Vous presches dans la caballe                                                              | Charleval.                                        | Rec. Barbin.                                                | 1692                 |
| Rec. Sercy. IV p.                                       | 1658                | Consolation Sonnet.                                                                       | Vous que j'aime devant que de vous avoir veuë                                              | D. L.: Linières.                                  |                                                             |                      |
| ld. III p.                                              | 1656                | A une religieuse. St.                                                                     | Vous que le Ciel a mis au rang des plus parfaites                                          | Montreuit.                                        | Œuvres.                                                     | 1666                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                | Air de Lambert.                                                                           | Vous que les beaux yeux de Silvie                                                          | Charpy.                                           | Rec. Conrart.                                               |                      |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1654                | Sur les antiquités de Rome.<br>Sonnet.                                                    | antiquités de Rome. Vous que l'on vit jadis de splendeur éclalans et.                      | <ul><li>D. R.: Brégy</li><li>(Mad. de).</li></ul> | Lettres et poésies.                                         | 1666                 |
| Rec. plus beaux vers.                                   | 1991                | Air de Le Camus et Perdi-<br>gal (p. 11).                                                 | Le Camus et Perdi- Vous qui brusliez tout le monde p. 11).                                 |                                                   |                                                             |                      |
| Ree. Sommaville.                                        | 1660                | Stances,                                                                                  | Vous qui de tant de eœurs emportes la victoire                                             | Benserade.                                        |                                                             |                      |
| Rec. Chamh. (5°)                                        | 1634                | A Mgrle Comted'Harcourt.St.                                                               | Vous qui estes (ou qui restes) encore François                                             |                                                   |                                                             |                      |
| Nouv. rec. Loyson.                                      | 1634                | Aux Illustres, dont M. Colletet tet écrit les vies.                                       | Vous qui fûtes jadis les aimables déliccs                                                  | D.P.: Du Pelletier.                               |                                                             |                      |
| Muses illustres.                                        | 1658                | Imitation du pr. sonnet de<br>Pétrarque,                                                  | Imitation du pr. sonnet de Vous qui lises ces vers qu'Amour m'a fait escrire<br>Pétrarque. | F. 0.: Ogier (Fr.).                               | Sig. table.                                                 |                      |

|                                                                    |                                   | 1663                                       | 1648                                            |                                                        | 1656                                               |                                                 |                                    |                                      |                                      |                                         |                                |                                                     |                                |                                                | 1660                                  |                                                         | 1697                                             |                                                         |                                                  | 1660                                      | -                                     |                                               |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                   | Œuvres.                                    | La Pièce de cabinet 1648                        |                                                        | Poésies.                                           | Guirl. de Julie.                                |                                    |                                      | Sig. 2. éd.                          |                                         |                                |                                                     |                                |                                                | Sig. Q. table. Rec. Sercy. 1 p.       | Barbier: Dict. des<br>anonymes.                         | Œuvres.                                          |                                                         |                                                  | Rec. Sercy. II p.                         |                                       |                                               |                                                                                                                         |
| Somaize.                                                           | D. L.: Linières.                  | Bouillon.                                  | Carneau.                                        |                                                        | Du Perret.                                         | C.: Colletet (G.).                              |                                    | D. F.: Francheville (abbé de).       | ပ်                                   |                                         |                                | Acanthe.                                            |                                |                                                | Q.: Quillet (Cl.)?                    | Searron.                                                | B.: Benserade.                                   |                                                         |                                                  | 30                                        |                                       | Métivier.                                     |                                                                                                                         |
| Calliope ou à la poésie. Vous qui marchez d'un pas noble et mesuré | Vous qui m'avez fait plus de maux | Vous qui m'ordonnes d'appaiser mon martyre | Vous qui par le nectar de vos doctes merveilles | Vous qui pouvez tout vaincre, et n'estes que foiblesse | Vous qui seule avez sçeu le malheur que je pleure  | Vous qui suives l'Amour, dont le feu vous ègare | Vous qui tenant le musc et l'ambre | Vous qui traites eette Beauté        | Vous qui voudriez voir éclore        | Vous qui voyez Philis dedans sa maladie | Vous qu'on ne peut-assez louir | Vous qu'on veut nommer Amadonte                     | Vous rompez vostre foy, Silvie | Vous rongissez quand quelqu'un vous vient dire | Vous serez des meilleurs gens d'armes | Vous serez peul-étre surprise                           | Vous verrez dans eing mois finir vostre langueur | Fous vivez, grand Esprit, et la Parque invisible        | Vous voir et vous aimer, je ne treuve rien Entre | Vous voulez l'attacher au jong du mariage | Vous voulez Philis que je vous envoye | Vous voulez que je me retire                  | (1) Cette ode par les détails qu'elle renferme donne une image très vivante d'une consultation médicale au XVII siècle. |
|                                                                    | A une Coquette Madrigal.          | Paroles amoureuses.                        | Poème coqnet de la bouteille.                   | Sonnet.                                                | Nouv. Cab. Muses(A), 1658 Le Mélancolique. A M. F. | La ponsée.                                      | Ode (contre les médecins) (1).     | A M. R., médeein de Mad.<br>do la C. | A M. C. B. pr. sa feste.Son-<br>net. | Sur la maladiede Philis. Epig.          | Stances.                       | Epitre sur les rimes: O belle<br>et divine Amadonte | Air de Boesset père.           | A une dame.                                    | Epigramme.                            | La faiseuse de Monches,<br>lettre A N. (prose et vers). | Pour une femme grosse. Madrigal.                 | Saillies de joye sur la Sants<br>du Card. de Richelieu. | A nne dame, Sonnet.                              | Epigramme.                                | De l'heure du berger (prose et vers). | Muse Coquette (B).   1659   Obéyssance. Epig. | s (n'elle renferme donne une image                                                                                      |
| 1662                                                               | 1658                              | 1661                                       | 1639                                            | 1638                                                   | 1658                                               | 1653                                            | 8291                               | 1636                                 | . 1653                               | 1659                                    | 1656                           | 1658                                                | . 1661                         | 1639                                           | . 1653                                | . 1661                                                  | 1653                                             | 1654                                                    | 1649                                             | 1653                                      | 1661                                  | 1659                                          | details                                                                                                                 |
| Rec. Sercy(prose).llp.   1662   A                                  | Rec. Serey. IV p.                 | Fine Galanterie.                           | Muse Coquette (A).                              | Rec. Sercy. IV p.                                      | Nouv. Cab. Muses(A).                               | Rec. Sercy. II p.                               | ld. IV p.                          | Id. III p.                           | ld. 1p. 1re éd. 1653                 | Muse Coquette (A). 1659                 | Rec. Serey. III p.             | Rec. d'Octavie.                                     | Rec. plus beaux vers.          | Rec. Rondeaux.                                 | Rec. Sercy. I p. 1re éd. 1653         | ld. (prose).IVp. 1661                                   | Id. II p.                                        | Rec. Chamh. (5°)                                        | Eslite Bouts-rimez.                              | Rec. Sercy. 11 p.                         | ld. (prose). IV p.                    | Muse Coquette (B).                            | (1) Cette ode nar les                                                                                                   |

| sh etsd<br>lienser                                      |                                     |                                                 | 1759                                        | . 1665                                          | 9/91                             |                                  |                                                                                    |                                     | d. 1653                                                                                                       |                                                                        |                                    |                             |                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel la pièce<br>est signée  |                                     |                                                 | Ed. Saint-Marc                              | Muse Coquette.                                  | Poésies.                         |                                  |                                                                                    |                                     | Rec.Sercy.lp.2•éd. 1653                                                                                       |                                                                        |                                    |                             |                                   |                                                                                |
| Nom de l'auteur                                         |                                     | La Sablière.                                    | M.: Montplaisir.                            | Du Vau-Foussard.                                | Gombauld.                        | P.: Petit.                       |                                                                                    |                                     | Sarasin,                                                                                                      |                                                                        |                                    |                             | Conseillerde Lycn.                |                                                                                |
| Penner vers                                             | Vous vous moquez de ma persèvèrance | Yous vous moquez, Tircis, d'avoir de la douleur | Vous vous plaignes que je romps mon serment | Vous vous vantez Philis qu'ulors que je compose | Voyant la splendeur non commune  | Voyant qu'une longue abstinence  | Voyer ce que vous hasarder                                                         | Voylà. Messieurs, le bel avancement | Rec. Sercy, 1 p. 1re ed., 1633 La Seine parle à la Fontaine Fraiment je vous treuve bien vaine de Forges. St. | Vrayment je puis dire sans tort                                        | Vrayment je vous trouve fort belle | Vrayment Monsieur de Lépiné | Vrayment vous estes mon vainqueur | D. C. Sur un chien Vrayment vous m'obligez d'une très belle pièce pié. Sonnet. |
| Titre je la prece                                       | Paroles amoureuses.                 | 1660 Madrigal.                                  | Air.                                        | 1639 Les pensessemblables, Epig.                | Epigramme.                       | l p. 2. éd. 1653 Le Caresme, St. | I p. 1 ed. 1653 Ala belle A., sur son mariage Foyer cc que vous hasardes (p. 177). | 1643 Contre deux huguenots.         | La Seine parle à la Fontaine<br>de Forges. St.                                                                | Allus, à la mort de Montmo-<br>rency et à celle d'Achille<br>(8 vers). | Sur une dame Epig.                 | Chanson.                    | 1643 Contre un médisant.          | 1652 A M. D. C. Sur un chien estropié. Sonnet.                                 |
| nh shad 33<br>lisness                                   | 1991                                | 1660                                            |                                             | F539                                            | 1660                             | 1653                             | 1653                                                                               | 1643                                | <u> </u>                                                                                                      | 1676                                                                   | 1656                               | 1658                        | 1643                              | 1652                                                                           |
| Extre du recueul<br>dans requei la piece<br>est anonyme | Fine Galanterie.                    | Rec. Servy. V p.                                | 1d.                                         | Muse Coquetto (B).                              | Rec. Sercy. V p. 1669 Epigramme. | Id. Ip. 2. éd.                   | . Id. Ip. I™ éd.                                                                   | Jardin des Muses.                   | Rec. Sercy. 1 p. 1re éd.                                                                                      | Nouv. rec. bons vers. 1676                                             | Rec. Serey. III p.                 | Rec. d'Octavie.             | Jardin des Muses.                 | Rec. Chamh. T. 11.                                                             |

# SUPPLÉMENT

# PREMIÈRE PARTIE

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES

ET

MÉLANGÉS DE PROSE & DE VERS GÉNÉRAUX & PARTICULIERS publiés de 1636 à 1661.

Nous avons jugé inutile de rectifier le nombre des pièces signées ou attribuées du dépouillement de chaque recueil collectif, ce nombre étant appelé à augmenter au fur et à mesure de la découverte des auteurs des poésies restées anonymes.

#### Recueils généraux

Nous devons à l'obligeance de M. Henri Leclerc, le successeur de Téchener, la communication d'un exemplaire, dans sa reliure originale, du:

Recueil de diverses poésies choisies des sieurs La Ménardière, Brébeuf, Segrets, Du-Ryer, Rotrou, Bensserade, Scaron, Cottin, Chevreau, Rampale. A Paris, chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le second Perron allant à la Sainte-Chappelle, à l'Escu de France. M. DC. LX (1660). Avec Privilège du Roy. In-12. (Voir p. 16) dont voici la description exacte:

Titre ci-dessus, au verso l'Extrait du privilège du Roy donné le 21 Décembre 1659 à Antoine de Sommaville d'imprimer, vendre ou débiter pendant sept ans un Recueil de diverses Poésies choisies des sieurs S. Amant, la Mesnardière, Brébeuf, Du-Rier, Bensseradde (sic), Chevreau, Segrais. Rampule, Scarron et Rottrou, registré sur le livre de la Communauté des Libraires le 16 juin 1660 et achevé d'imprimer le 20 juil-let 1660.-P. 5 à 11 (2 sonnets en français à Mazarin et au Roy, traduits ou paraphrasés en espagnol).—P. 1 à 312 (au bas de la page 312, la réclame: Sur).— Ode à son Eminence par Mr Gilbert, secrétaire, etc... Paris. Chez Antoine de Sommaville, etc... M. DC. LIX (1659), titre, p. 3 à 24.— Titre courant: Poésies diverses (fraction d'un recueil imprimé en caractères italiques composé de poésies de Benserade et de Sarasin), p. 1 à 24 (au

bas de la p. 24, la réclame: Rondeau). — P. 1 à 24 (au bas de la p. 24, la réclame: Autre), ces pages contiennent des sonnets qui paraissent appartenir à un seul auteur. (1)

Cette description correspond exactement (sauf les ff. 25 à 38 qui manquent) au T. II du Recueil de Michel Bobin et Nicolas Le Gras, 1666 (voir p. 17) et elle prouve, comme nous l'avions supposé, que ce T. II n'est autre que le Recueil Sommaville de 1660 cité dans le Cat. Rochebillière N° 1423, et remis en circulation avec un nouveau titre.

Le Catalogue Desq. 1866, mentionne ( $N^{\circ s}$  501 et 502) une édition du Recueil de Chamboudry en trois parties :

Recueil de dicerses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps, contenant la Belle Gueuse, la Belle Aveugle, etc... le Temple de la Mort, le Temple de la Gloire..., le Temple de l'Amour, etc... Paris. Chamoudry, 1655. Trois parties en 1 vol. in-12 de 303 p.

Il est possible que les II° et III° parties de cette édition ne soient autres que celles décrites par nous sous le format in-8: 6° (p. 41) et 7° (p. 43). On sait que les dites II° et III° parties, in-8, ont tont l'air d'une contrefaçon, car elles accompagnaient la I° partie du Rec. de Sercy. 4° éd., 1655, également in-8.

L'exemplaire de la Bibliothèque du Musée Condé (Château de Chantilly) du Recueil des plus beaux vers qui out esté mis en chant avec les noms des autheurs tant des airs que des paroles. Paris Sercy 1661, 2 parties en 1 volume (voir p. 84), renferme la dédicace au Surintendant Fonquet qui fut supprimée et remplacée par celle adressée à Pellisson.

Voici cette dédicace à N. Fouquet :

A Monseigneur, Monseigneur le Procureur général, ministre d'Estat et Sur-Intendant des Finances.

#### Monseigneur,

- « La gloire de vostre nom est si éclatante dans la bouche de tout le Monde, et vostre rare mérite est si généralement approuvé, que mon inclination se trouvant fortitiée de cette puissante raison, je ne puis chercher à ce petit Recneil une autre protection que la vostre, puisque les Muses vous sont redevables du favorable accneil que vous leur faites tous les jours, et que vous paroissez si touché de l'amour des belles choses.
- o Je sçay, Monseigneur, le respect que je dois avoir pour ces grandes obligations, et ces nobles soins que vous donnez au bien de l'Estat: mais je n'ignore pas aussi les belles inclinations de vostre Ame, et cette donceur obligeante qui vous fait regarder favorablement les productions des beaux Esprits. Il est certain qu'il n'y a rien dans la Prose et dans les Vers, dont vous ne fassiez un discernement fort juste; et les plus beaux Ouvrages qui vous sont dédiez par les plus habiles dans les Sciences, et dans les

<sup>1)</sup> L'auteur d'un poème introuvable; Le Soleil vaincu, dédié à Mademoiselle (de Montpensier).

Beaux-Arts, font bien voir que vostre approbation leur est aussi nécessaire que leur propre mérite. Ainsi, Monseigneur, j'ay pris la hardiesse de vous présenter mon Livre remply de toutes les chansons les plus rares et les plus délicates que l'on ait chanté de nostre temps. Elles ne sont pourtant pas toutes si parfaites, qu'il n'en falust retrancher plusieurs pour le rendre plus digne de Vous: mais j'ay été forcé de considérer dans cette rencontre, plutost le cours qu'ont en les Airs, que leur propre valeur; et comme le nombre de ceux qui chantent est infiny, il n'y a personne qui n'ait sa Chanson favorite; et tel n'auroit pas approuvé ce Recueil, s'il ne l'y avoit trouvée en son rang. S'il y en a de médiocres, il s'y en trouve aussi qui ont toute la tendresse, toute l'élégance et tous les termes doux à prononcer; sans compter la force et la beauté des pensées que l'on peut remarquer en plusieurs endroits. Cependant, Monseigneur, j'espère qu'un second volume qui suivra bientost, vous paroistra plus agréable et plus accomply que celuy-cy. Vous aurez la bonté de le considérer comme un tribut qui vous est deu, et comme un Parterre composé de toutes sortes de fleurs, où les petites font valoir les grandes. J'en dirois davantage, Monseigneur, si je ne craignois de vous faire perdre quelqu'un de ces momens que vous employez si dignement aux plus grandes affaires du Royaume, et dont vous estes si ménager dans l'abondance de toutes choses. Si je puis réüssir dans mon dessein, mon bonheur me sera commun avec tous les beaux Esprits, dont vous êtes le Protecteur, et qui font toute leur gloire de celle de vostre approbation. Pour moy qui n'ay rien de comparable à la force de ces grands Génies, je me flate de l'espérance que vous ne me la refuserez pas, et que vostre Générosité vous fera agréer la protestation que je vous fais, d'estre toute ma vie avec un profond respect, Monseigneur,

Vostre très-humble et très obéissant serviteur,

DE BACILLY ».

Une édition de 1660 du *Nouveau Cabinet des Muses* (voir p. 98) renfermerait un supplément de 50 p. placé à la suite du privilège pour *l'Occasion perdue recouverte* de Cantenac attribuée souvent à P. Corneille (voir dans un article de M. G. Monravit, Moniteur du Bibliophile, 1881, la note de la p. 360).

M. E. Picot, dans la Bibliographie Cornélienne (p. 230), pense que l'Occasion perdue recouverte aurait paru d'abord dans les Poésies gaillardes, galantes et amoureuses de ce temps, s. l. n. d. (Rouen, vers 1655 !) in-12 de 82 p., et ensuite dans le Nouveau Cabinet des Muses, 1658. Nous croyons que le premier de ces deux recueils est postérieur de huit à dix années à 1655 et que les deux éditions de 1658 du second ne se rencontrent jamais dans leur reliure de l'epoque avec cette pièce qui a du être annexée pour la première fois au tirage de 1660 en même temps qu'elle était insérée dans le Recueil de diverses poésies choisies de 1661 (voir p. 413).

# Recueils particuliers

#### SARA (Robert)

Paris, 1649.

Nicolai Borbonii in Academia Parisiensi eloquentiæ græcæ professoris regij Tumulus ad perpetuam viri doctissimi, humanissimique memoriam et suæ erga eum superstitis observantiæ monimentum ab umicis extructus. Parisiis. Apud. Rob. Sara (1), vid Citharea sub signo Brachij Herculei. M. DC. XLIX (1649). In-12. (Bibl. Nation, Yc. 8117).

Titre. P. 5 à 83 pour l'épitre dédic. en latin adressée à Claude de Mesme, comte d'Avaux, sig. Robertus Sara, typographus, et de nombreuses pièces en latin et en français.

Les pièces en français sont au nombre de 13 dont dix signées et trois anonymes. Sur ces trois dernières, une est de Guillaume Colletet.

Les 11 pièces signées ou attribuées se décomposent ainsi:

Chapelain, 1 sonnet.

('olletet (Guillaume), 3 pièces : deux quatrains et des stances n. s. du Jardin d'Epitaphes, 1648.

Colletet (François), 1 sonnet du Jardin d'Epitaphes, 1648.

Du Pelletier, 1 sonnet du Nouv. rec. des bons vers, 1646.

La Luzerne (Ant. Garaby de), 2 pièces.

Vicolai (F. Jean), des stances (60 vers).

Ogier (François), 1 sonnet reproduit dans les Muses illustres, 1658.

Tiraqueau (François), 1 épitaphe.

<sup>(1)</sup> Robert Sara, lib. et imp. le 26 avril 1629, adjoint au Syndicat le 2 octobre 1646 (Cat. Lottin).

# DEUXIÈME PARTIE

# POÉSIES DES RECUEILS COLLECTIFS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS publiés de 1636 à 1661.

# BEAUCHASTEAU (le petit de)

François Mathieu Chastellet, dit le petit de Beauchasteau, baptisé le 5 mai 1645, était le troisième fils de François Chastellet, dit de Beauchasteau, comédien ordinaire du Roi, et de Marguerite Du Pouget, dite Mademoiselle de Beauchasteau. Dès l'âge de huit ans, il fut mis au rang des poètes. La Reine-Mère et les principaux personnages de la Cour se faisaient un plaisir de converser avec cet enfant. Il publia, le 8 avril 1657, n'ayant pas encore douze ans, un recueil de vers: La Lyre du Jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchasteau, in-4 (voir p. 121).

Loret, dans sa *Gazette* du 2 janvier 1658, parle de la présentation de ce prodige à la Reine de Suède pendant le séjour de cette dernière à Fontainebleau :

... cet aimable Autheur nouveau,
Nommé le petit Beau-Château,
Etant atté voir l'Héroïne
Qui porte le nom de Christine,
Et tuy présenter son Recueit,
Elle l'a vû de fort bon œit,
A, fort, approuvé ses Ouvrages,
El cette Merveille des Sages,
Dont Rome admira la Vertu,
Lui faizant écrire, in promptu,
Des vers, de politesse exquize,

Sur sa belle et noble devize,
Il réüssit, en un moment,
Si dignement, si galamment,
Que cette Princesse excélente
En parût, tout à fait, contente;
Et, parlant d'un ton de ferveur,
Elle luy promit, en faveur
De sa Muze jeune et jolie,
De le mener en Italie;
El luy donna, de plus, encor,
Une chaîne et médaille d'or.

Dans sa lettre du 16 février suivant, Loret raconte comment ce très jeune poète offrit son livre à l'Académie française :

Ce jeune et solide cerveau Fils de Monsieur de Beau-Château, Dont le nom dès sa tendre Enfance, Est connu de toute la France, Par ses jotis Vers Imprimez, De ça, de là, déjà semez, Et qui, toujours, le feront vivre; L'autre-jour, présentant son Livre. (Dont on ne peut payer le prix)
A ces Messieurs les beaux Esprits
De l'Académie Françoise,
D'une façon toute courtoize,
Et d'un acücil, tout amoureux,
Ce livre fut reçeu, par eux,
Avec marques de grande estime;
Lors cet Enfant, d'Esprit sublime,
Ce cher Miracle de nos jours,
Leur fit un si charmant discours,
C'est à dire, en sa propre Langue,
Une si dizerte harangue,
Et mesme, d'un ton si hardy.

Que certes, il fut aptaudy
Par ces Esprits pleins de lumière,
De la bonne et belle manière.
Or, comme cét aimable Autheur,
Ce Poèle, cét Oraleur,
Possède dans l'onzième année,
Une Ame savante et bien née,
C'est l'opinion de pluzieurs,
Que ces judicieux Messieurs
Le recevront comme Confrère:
Et moy je dis, d'un cœur sincère,
Que pour la rareté du Fait.
Cela, déjà, dût être fait.

En mars on avril 1658, le petit de Beauchasteau fit un premier voyage en Angleterre mentionné également par Loret (lettre du 25 mai t658):

Le petit Beau-Château belte-erre, Etant allé dans l'Angleterre (Où l'on l'a pris pour un Phébus) En raporte cent Jacobus, Don un a, chose bien plaizante, Régalé sa Muze naissante.

Il n'est plus question du petit de Beauchasteau dans la Gazette que pour relater le sonnet ci-après (imprimé sur feuilte volante) composé sur la maladie et la guérison du Roi par l'antimoine (juillet 1658). Il retourna en 1659 en Angleterre, en compagnie d'un ecclésiastique apostat; Cromwell l'accueillit avec distinction et chercha par ses bienfaits à le retenir à Londres, mais ce fut inutilement. Le petit de Beauchasteau quitta cette ville en 1661 pour se rendre en Perse avec son premier compagnon de soyage qui y était envoyé comme missionnaire. On ignore ce qu'il est devenn depuis cette époque.

# Sur la maladie et la convalescence du Roy.

SONNET.

L'invincible Louis qui des mains de la Gloire Est courert de Lauriers cueillis au Champ de Mars, Luy qui passe en valeur les plus Grands des Césars, Et qui fit son Berceau du char de la Victoire.

Ce jeune Conquérant, l'Ornement de l'Histoire, Dont les Faits eclatans brittent de toutes parts, Estoit presque réduit, après tant de hazards, A ne luisser de luy qu'une illustre Mémoire. Ce Héros succomboit aux rigueurs de son mal; Quand Dieu voyant un coup à l'Estat si fatal, Prononça cet Arrest, qui fait nostre espérance:

Vis Prince glorieux, suis tes nobles projets. Si je l'ay pû donner aux væux de tes Sujets. Je le veux conserver pour le bien de la France.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment trois pièces du petit de Beauchasteau; elles avaient paru dans la Lyre du jeune Apollon ou la Muse naissante...:

REC. SERCY, IV P., 1658. Sur la mémoire du grand Gus-Bien que je ne sois qu'un  $Enfant(n, s_i)$  tave-Adolphe. Dixain.

- Id. Sur le départ de Paris de Chris- L'on dit que cette grande Reine (n. s.) tine de Suède. Epig.
- Id. Sur l'arrivée de Christine de Nos vœux sont exaucez, nous voyons cette Reine Suède à Paris. Sonnet. (n. s.)

A consulter: Claude Sainte-Marthe: Lettres sur divers sujets. Paris 1709 (2 vol.).—Biog. univ. de Didot.—Jal: Dict. crit. de biog. et d'hist. 2° éd., 1872.

# BEAUREGARD (abbé de)

Un manuscrit aux armes de Denis f'eydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, contenant nombre de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle, nous a permis d'attribuer à l'abbé de Beauregard la pièce suivante:

REC. SERCY, IV P., 1658. La promenade du Mail. Stances. Que je chéris ce promenoir (n. s.)

#### BENSERADE

Voir p. 141.

Dans la note 4, p. 145, nous avons dit que le fameux sonnet: Job de mille lourmens atteint avait parn d'abord dans les Paraphrases sur les neuf leçons de Job (de Benserade), Paris, 1638, in-12. Cette assertion est inexacte. Ce sonnet, dit Victor Fournel, aurait été envoyé en 1647 à une dame avec un exemplaire des dites « Paraphrases » (probablement de la seconde édition, 1647). Quant au sonnet rival: Il faut finir mes jours en l'amour d'Uranie, il daterait de 1620 (?). En tout cas, les deux sonnets en question paraissent avoir été imprimés pour la première fois : celui de Benserade dans le Rec. de Chamhoudry, T. II, 1652 et celui de Voiture dans ses Œuvres, 1650, in-4; il est vrai qu'ils circulaient depuis quelques années dans les ruelles.

Les Portraits des quarante académiciens (voir p. 142 et note) ont été publiés dans l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux (T. I, p. 108) d'après une copie faite sur un

manuscrit de la Bibl. du Roi. L'abbé Trublet, dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de M<sup>r</sup> de Fontenelle, Amsterdam, 1759 (p. 232), avait déjà donné un extrait de cette pièce.

```
REC. SERCY, N. P., 1633. Epitaphe. (1)

BEC. SERCY, V. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)

REC. SERCY, N. P., 1660. A.S. E. (Mazarin) sur la Paix. St. (2) La Discordeaux abois n'en scaurout relever (n.s.)
```

#### BOESSET

Voir p. 157.

D'après Jal (Dict. critique de biog. et d'hist., 2° éd., 1872), le fils de Jean ou Jean-Baptiste Boesset, Claude Jean-Baptiste, serait né le 3 août 1665. Surintendant de la musique de la Chambre du Roy, en survivance de son père (1685), il garda cette charge neuf ans et s'en démit le 12 janvier 1695, en faveur de Michel Richard de La Lande, à qui le Roi donna le brevet le même jour, lui assurant 8000 livres de sa charge.

# BOILEAU (Gilles)

Voir p. 159.

Nons avons attribué par erreur à Gilles Boileau une satire du Rec. Conrart qui est signée Despréaux :

T. IX, in-folio, A ceux qui ont fait des vers contre le Roy : Il n'est pas malaisé de faire une satyre

Cette pièce a été reproduite par M. Ed. Tricotel dans ses Variétés bibliographiques où elle est accompagnée de cette brève appréciation : « Cette satyre est malheureusement peu digne du grand poète du XVII° siècle et pour la forme et pour le fond. »

L'élègie du Rec. Conrart, T. XI in-folio: La Nuit paste et mourante dans ses espaces sombres, est imprimée sans signature dans les Délices de la poésie galante, 1<sup>re</sup> partie, 1666, in-12 (voir T. III de cette Bibliographie).

<sup>(1)</sup> Le seul nom ené dans cette pièce est celui de Navailles.

<sup>(2)</sup> Saint-Marc a donné cette ode à Montplaisir en faisant observer que le Rec. de la Fontaine, 1671, l'attribuait à Benserade (elle ne figure pas cependant dans les Œuvres de ce poète, 1697), mais cel érudit n'avait ni connu ni dépouillé le Rec. des Eloges de Mazarin (Elogia Julii Mazarini Cardinalis, 1666, in-folio), voir T. III de cette Bibliographie où elle est bien signée Benserade.

<sup>(3)</sup> Ce madrigal ligare dans les Œuvres de Beuserade 1697 et dans l'éd. des Poésies de Maucroix donnée par Walckenaer.

<sup>(4,</sup> Co sonnet est signé Benserade dans un manuscril, aux armes de Denis Feydeau de Brou, contenant nombre de poésies du XVII\* siècle (Catalogue Gougy, n° 160)

#### BOISROBERT \*

Voir p. 160.

Le Recueil de Conrart (T. XIII, in-folio, p. 1267) renferme un placet de Boisrobert à Colbert: *Plaise à Colbert d'un grand Roy le commis* et le Manuscrit 12680 de la Bib. Natie, des stances: *Beauté dont nous éprouvons tous* 

A consulter (suite): Trois lettres et un sonnet (sur la mort de Buckingham) inédits de Boisrobert publiés par Tamizey de Larroque (Bulletin du Bouquiniste, 1872, nº 338).

#### BORDIER \*

Voir p. 163.

Nous avons donné à Bordier (T. 1, p. 126) le prénom de René, mais les Epigrammes de G. Colletet (Paris, 1653, in-12) contiennent p. 149 une épigramme « Sur la fortune de Robert Bordier, poète du Roy » :

Ne méritez-vous pas, Muses, que l'on vous blâme? Si devant que Bordier eut senty vostre flâme, Et qu'il eut fait des Vers qui nous ravirent tous, Ses coffres estoient pleins d'effets, non de paroles; Mais depuis que vostre Art l'eut mis au rang des foux, Qu'il laissa la Fortune, et s'approcha de vous; S'il comptoit des eseus, s'il comptoit des pistoles, Il ne compte plus rien que des Vers, et des poux.

A consutter: Historiettes de Tallemant des Réaux, éd. Paulin Paris. T. I et III.

# BOYER (escuyer, sieur du Petit-Puy)

Voir p. 169.

Ce Boyer, voyageur et poète, a publié:

Relation de ce qui s'est fait et passé au voyage de M. de Brétigny à l'Amérique Occidentale, avec un Dictionnaire de la Langue, par Paul Boyer. Paris, Rocolet. 1654. ln-8 (Cat. La Vallière-Nyon, 21261).

Les Muses françoises présentées à la Reyne le jour qu'elle arriva près du chasteau de Vincenne, par Paul Boyer, sieur du Petit-Puy. Paris. François Noël. 1660. In-4.

#### BUSSY-RABUTIN

Voir p. 174.

Le manuscrit 565 de la Bibl. de Chantilly (Musée Condé) est composé de chansons autographes de Bussy.

FINE GALANTERIE, 1661. Paroles amour.

Accordez, belle d'Outrelaize (n. s.)

Id.

Belle Philis (Sourdis), vous êtes blanche [et blonde (n. s.)

REC. SERCY (PROSE), 11 P., 1662. L'Almanach d'Amour (vers et prose). L'on croiroit en voyant l'Amour peint en [enfant (n. s.)

FINE GALANTERIE, 1661.

Paroles de raillerie.

ld.

Monsieur nostre Coadjuteur (n. s.)

# CAILLY (de)

Voir p. 177.

Le madrigal n. s. du:

REC. SERCY, V P. 1660.

Mon Iris me promit lundy

est de La Sablière, de Cailly en a fait un qui d'ailleurs a peut-être inspiré ce dernier : En cet heureux jour de lundy

# CARLINCAS (de)

Voir p. 180.

Nous avons indiqué la date de la naissance de Félix Juvenel de Carlincas d'après la Nouvelle biographie universelle de Didot (T. XVII, p. 346), mais cette date paraît inexacte. Le Dictionnaire de la Noblesse de La Chenaye-Desbois et Bordier reproduit la généalogie de la famille de Juvenel ou Jouvenel, branche de la maison des Ursins établie en Languedoc (T. XI, p. 123). Cette généalogie permet non seulement de donner à Félix Juvenel, né en 1617, la paternité des pièces insérées dans les recueils collectifs et dans le Recueil Conrart, mais encore de le désigner comme l'auteur du *Portrait de la Coquette ou la lettre d'Aristandre à Timagène* (Paris. Ch. de Sercy, 4659, in-12). En effet, ce Félix Juvenel a pu seul être appelé Carlincas, par suite de son mariage (22 décembre 1616) avec Jeanne Vaissière, fille d'Antoine, seigneur de Carlencas, et d'Isabeau de Guilleminet. De cette union, il eut deux fils et plusieurs filles. L'ainé des fils: Henry Juvenel, seigneur de Carlencas, né en 1654, mourut le 29 Avril 1681 à 27 ans; le second: François, capitaine de dragons au Régiment de Ganges, fut tué en 1692 au siège de Namur, sans avoir été marié.

Félix Juvenel perdit son père en 1622 et passa les premières années de sa jeunesse au service en qualité de capitaine au régiment de Saint-Aunès; la date de son décès n'est pas connue.

Voici maintenant l'intéressante notice consacrée par P. Lacroix à l'exemplaire d'une réimpression de l'ouvrage de Carlincas qui était accompagné de la réponse de Ninon de Lenclos:

Portrail ou le véritable caractère de la Coquette. Paris, Claude Prudhomme, 1701

(petit in-12 de 264 p. non compris le titre). — La Coquette vangée (par Ninon de Lenclos). S. n. et s. d. (48 p.).

« C'est une galerie de portraits esquissés d'après nature dans les assemblées des Coquettes du Marais en 1659, et surtout dans la ruelle de Ninon de Lenclos. L'auteur de cet agréable livre où la satire et l'épigramme prennent les formes les plus polies et même les plus galantes, est un descendant du Chancelier de France, Juvénal des Ursins, qui joua un si grand rôle dans l'histoire du règne de Charles VI. Félix de Juvenel, né à Pézenas, où son père alla s'établir en 1596, était un de ces savants infatigables qui, familiarisés de bonne heure avec les livres, consacrent leur vie entière à lire et à écrire, sans même se soucier de se faire imprimer; il compila une vingtaine de gros volumes in-tolio, qui sont restes manuscrits, et il ne publia qu'un petit roman intitule: Dom Pélage ou l'entrée des Maures en Espagne (Paris, 1645, 2 vol. in-8). Il avoit tiré ee roman de son Histoire générale des Maures d'Espagne, qui ne remplissoit pas moins de 917 pages in-folio, et qui est encore inédite. Il demeuroit alors à Paris, où il étoit venu pour montrer son savoir et briller parmi les beaux esprits. Sa naissance et sa fortune lui avoient ouvert les portes des salons à la mode, et les précieuses avoient fait accueil à son érudition, malgré ses airs de pédanterie insupportables. Il se mit en tête de devenir le maître d'école de ces belles dames qu'il admiroit du haut de son piédestal de Trissolin : il leur offrit donc des lecons de philosophie, d'histoire et de grammaire, en s'engageant à leur communiquer promptement, au moyen d'une méthode qu'il avoit inventée, toute la science qu'il avoit acquise lui-même par quarante ans d'étude. Quelques précieuses mordirent au docte hamecon que leur tendoit cet apprenti pêcheur, qui avoit choisi ce rôle de professeur intime, pour se glisser plus aisément dans les ruelles et pour s'y ménager de tendres entretiens. « Il faisoit le galant, dit l'auteur de la Coquette vangée. Il vouloit persuader l'amour dont il parloit. Il soupiroit quelquefois. Il chantoit mesme des airs dont il se disoit l'autheur aussi bien que des paroles. Il estoit jaloux généralement de tous les hommes. Il censuroit tout ce qu'ils disoient. Il n'en trouvoit pas un qui raisonna (sic) à son gré. Ils estoient tous ou des ignorants ou des estourdis... Il s'érigeoit mesme en censeur de toutes les beautez, Il se mesloit de juger du caractère et du tour d'esprit que chacune avoit, avec une présomption si grande, qu'il sembloit, à l'entendre, que nous n'eussions de grâces que ce qu'il lui plaisoit de nous distribuer. » Il y eut contre ce despote imperlinent une conjuration de tous les hommes et de toutes les femmes, qui avoient à se plaindre de lui. On l'invita, un jour, à venir dans une assemblée où chacun le poussa, par des louanges immodérées et de feintes caresses, à combler la mesure de ses insolences: à un signal convenu, les femmes se jetèrent sur lui, le houspillèrent, le nasardèrent, et le mirent à la porte, au milieu des éclats de rire et des quolibets des spectateurs. Ninon de Lenclos avoit été l'instigatrice de ce complot. Félix de Juvenel ne lui pardonna pas cette trahison. Il quitta brusquement la capitale et se relira dans son sanctuaire de Pézenas, où il composa un factum contre les coquettes, qui l'avoient si maltraité. Ce factum, daté du 30 avril 1659, fut imprimé peutêtre hors de France (car le papier et les caractères semblent accuser l'imprimerie elzévirienue d'Utrecht, et l'on remarque la tête de Méduse dans le fleuron de la 1re page), et ne parut à Paris qu'après sa mort, sous ce titre : Portrait de la coquette, ou la lettre d'Aristandre à Timagène (Paris, de Serey, 1659, in-12). Ninon de Lenclos s'étoit reconnue dans un des portraits les moins flattés de cette cour de coquelles; elle se fit justice elle-même,

en racontant l'origine du ressentiment et de la vengeance du pédant de Pèzenas, dans une lettre qui est un chef-d'œuvre d'esprit, de malice et de style, et qui fut imprimée sans nom d'auteur par les soins de ses amis. C'est l'opuscule intitulé: La Coquette vangée, dans les exemplaires duquel on supprima la préface qui remplissoit quatre pages et qui donnoit des détails trop explicites sur cette aventure. Nous croyons que le scandale causé par l'attaque et par la défense fit suspendre la vente du livre de Félix de Juvenel; car ce livre, toujours anenyme, fut remis au jour, 25 ans après, avec un changement de titre peu important, qui suffisoit toutefois pour dépister la police de la librairie. Mais la conspiration des coquettes de 1659 étoit oubliée en 1685, quoique Ninon de Lenclos vécût encore, et le Portrait ou le véritable caractère de la coquette ne se vendit pas. Le titre du livre fut encore renouvelé en 1701, sans attirer davantage l'attention du public qui fait le succès. Voilà comment cet ouvrage piquant et remarquable à différents titres, est aussi peu connu que la Coquette rangée de Ninon de Lenclos, qui eût mérité de figurer parmi les Petits classiques françois de Charles Nodier ». (Bulletin du Bibliophile, 1869)

Après avoir déterminé le Carlincas des recueils collectifs, occupons-nous, afin de dissiper toute confusion, de celui des Historietles de Tallemant des Réaux. Il aurait fait « de jolies épigrammes » et serait « mort capitaine en Hollande ». Nous ne reproduisons pas le texte un peu trop grivois de Tallemant, mais il précise que ce Carlincas avait un aîné qu'il vint retrouver à Paris.

Appliquant ces indications très précises, M. Paulin Paris, dans ses notes des Historiettes (T. VII, p. 514) en a fait: François Juvenel, second fils de Félix Juvenel-Carlencas, mais ce François Juvenel, né postérieurement à 1655 (son aîné était né en 1654), ne peut être l'auteur de pièces antérieures à 4653.

Il y a donc en deux poètes qui ont porlé le nom de Carlineas: Félix, dont nous avons une partie des poésies dans les recueils collectifs et dans le Recueil de Conrart, et son second tils: François. Les épigrammes — si jolies — de ce dernier paraissent perdues.

Nous ajouterons qu'il est possible que le sonnet sig. Des Ursins, voir p. 253, soit également de Félix Juvenel de Carlineas.

#### CARNEAU

Voir p. 181.

Le Cat. Cayrol (1861) mentionne sous le Nº 3264:

Manuscrits du Père Etienne Carneau, célestin, recueillis par le Père Daire, ancien bibliothécaire des Célestins, 1 vol. in-4 de 193 ft., demi-rel. veau.

Ces manuscrits se composent de lettres autographes adressées au P. Carneau et de pièces de vers du P. Carneau, en partie autographes.

# CARRÉ (N.)

Voir p. 182.

Le Ravissement de Proserpine de Monsieur Dassoucy, poème burlesque, 1653, in-4, renferme dans ses pièces liminaires, des triolets: Rare et merveilleux d'Assoucy, signés N. C.

# CÉRISY (de)

Voir p. 183.

Un manuscrit (aux armes de Denis Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris) de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle a recueilli plusieurs pièces de Cèrisy qui paraissent inédites:

Elėgie: Ingrate, il est donc vray que vostre cruaulė

Stances: Qui ne l'aymeroit l'ange qui dans mes veines

Stances à un amy qui lui conseilloit de quitter l'amour: Tes soins, cruel amy, viennent mat à propos

# CHAPELAIN \*

Voir p. 189.

Le sonnet de Chapelain: Quel astre flamboyant sur notre Parnasse erre, a été parodié par Fr. Ogier (voir ce nom): Quel poëte allitonnant sur notre Parnasse erre (Rec. Conrart)

TOMB. DE N. BOURBON, 1649. Sur la mort de N. Bourbon. Au trépas de Bourbon, les muses désolées

## CHARLEVAL

Voir p. 192.

Voici le premier vers des épigrammes (1) de Charleval dignes de figurer dans le Cabinet satirique :

Epig. Ce brutat a de la santé

Id. Eustache n'ayez pas peur

Id. Lise n'a pas le sens rassis

Id. Paul est une trop grande duppe

(Rec. de Conrart, T. IX, in-folio)

Ce même T. IX renferme des stances qui ne se trouvent pas dans l'édition Saint-Marc : Sur la retraite des religieuses à Paris pendant la guerre. *Quelle terre en beautez fertile* 

<sup>(1)</sup> Le Rec. de Conrart renferme 5 épigrammes, mais il y en a une : Bien que Timon soit sans finance, qui a été donnée par Saint-Marc avec la variante suivante : Bien que Paul soit dans l'indigence

Le 5131 B. L. (Rec. Conrart) p. 293: Epigramme à Sarrasin: A Rome, il va ce gentil Sarasin

#### CHEVREAU

Voir p. 197.

Il faul ajouter à la liste des pièces de ce poète insérées dans les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661, le sonnet suivant que Saint-Marc a attribué à Charleval (voir ce nom), mais que Marty-Laveaux donne à Chevreau :

REC. SERCY, 1 P., 1re ED., 1653.

Sonnet.

Une trouppe servile, inconstante, folâtre (n. s.)

# COLLETET (G.) \*

Voir p. 200.

TOMB. DE N. BOURBON, 1649. Sur les poésies de Nic. Bourbon.

Bourbon dans ses beaux vers qui forcent le destin

Icy repose Florimonde (n. s.)

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. Epitaplie.

Id. de Malherbe.

Les Muses dont tu fus la gloire (n. s.)

TOMB, DE N. BOURBON, 1649. Sur les poésics de Nic. Bourbon.

Qui gouste de Bourbon la doctrine et le style

JARDIN D'EPITAPHES, 1648. Consolation à Dorinde. Sonnet. (1) Vous murmurez en vain contre la destinée

[(n, s.)]

# COLLETET (le fils)

Voir p. 211.

Il faut retirer de la liste des pièces de Fr. Colletet:

La coquette sans esprit.

Belle, je sçais fort bien que le Ciel favorable (53 vers)

celte poésie étant une partie de l'élégie de Voiture qui commence par ce même vers. Cette dernière avait paru pour la première fois dans le Nouveau recueil des bons vers 1646 et ensuite dans l'édition in-4 des (Euvres de Voiture, 1650, où elle a 116 vers.

# COTIN

Voir p. 223.

Le Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps, composées par divers autheurs. Seconde partie. Paris, Sercy 1662, in-12 (voir p. 79), renferme des lettres et

<sup>(1)</sup> Ce sonnet a été reproduit dans les Poésies de (G.) Colletet, 1656.

billets galants précédés d'un avis, dont onze en prose, et onze mèlangés de prose et de vers ou accompagnés de vers. Ces lettres et billets sont de Cotin, on les retrouve dans ses Œuvres galantes (éd. de 1663 et 1665).

| rec. sercy (prose), 11 p., 1662. | Sur la cheute des fleurs du<br>Palais d'Orléaus. A Ma-<br>demoiselfe.             |                                                                         |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Id.                              | Lettre galante (prose et vers).                                                   | Il est de la fortune des lettres que l'on escrit (n. s.)                |  |
| Id.                              | A la jeune et sçavante Iris (prose et vers).                                      | $Il\ me\ semble,\ \textit{M} udame,\ que\ je\ suis\ suffisamment(n.s.)$ |  |
| Id.                              | A sa dédaigneuse amie (prose et vers).                                            | J'ay si peu d'amour pour ce que (n. s.)                                 |  |
| Id.                              | A Iris (prose et vers).                                                           | J'ay tousjours mille choses à vous dire (n. s.)                         |  |
| ld.                              | Pour de beaux yeux. Madrigal.                                                     | Qu'ay-je $\hat{a}$ faire pour ma fortune $(n, s,)$                      |  |
| ld.                              | Sur une rencontre d'yeux.<br>Stances.                                             | Quelle secrette intelligence (n. s.)                                    |  |
| Id.                              | A l'illustre et belle Aspa-<br>sie, avec les énigmes du<br>temps (prose et vers). | Vous connoissez une dame qui est $(n, s.)$                              |  |
| ld.                              | A one prétieuse (prose et vers).                                                  | Vous estes si delicate que l'on ne sçait comment(n.s.)                  |  |
| Id.                              | A l'illustre et belle Aspa-<br>sie (prose et vers).                               | Vous me fistes l'honneur de me dire hyer (n. s.)                        |  |
| ld.                              | Les Vestales assemblées au<br>Temple de Vénus (prose<br>et vers).                 | Vous ne sçauriez croire, quelle résolution (sig. Hi-<br>[polyte)        |  |

## D'ANDILLY

Voir p. 234.

Le Recueil de Conrart, T. XXIV, in 4, renferme un sonnet de d'Andilly qui paraît inédit: C'est à vous dont les soins constants

## DES BARREAUX

Voir p. 242.

Nous croyons qu'il faut également donner à Des Barreaux les deux sonnets suivants: ils se trouvent avec d'autres pièces qui sont incontestablement de ce poète dans le T. Il du Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes. Cologne 1667, in-12 (voir T. III de cette Bibliographie):

NOUV. CAB. MUSES (B), 1658. Sonnet.

REC. SERCY, V.P., 1660. Sonnet sur la mort. (1)

Ruine des humains, & mort abominable (n. s.)

A consulter (suite): F. T. Perrens: Les Libertins en France au XVII<sup>\*</sup> siècle.— F. Lachèvre: Une petite découverle bibliographique, les Poésies de Des Barreaux (Vers à Marion de l'Orme: Poésies philosophiques) (Bulletin du Bibliophile, 1903).

## **DESPORTES\***

Voir p. 249.

JARDIND'ÉPITAPHES, 1648. de Des Jardins (Jean), mé- Après avoir sauvé par mon art secourable (n. s.) decin du Hov.

1d. de Sébastien de Luxen- Ceiuy que la mort mesme en vivant redoutoit (n. s.) bourg, duc de Martigues.

REC. SERCY, IV P., 1638. Sonnet.

Lettres, le seul repos de mon âme agitée (n. s.)

### DES REAUX

Voir p. 250.

Un manuscrit aux armes de Denis Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, contenant nombre de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle, attribue à Des Réaux le sonnet suivant qui figure également dans les Œuvres de Benserade 1697, mais qui porte les initiales D. R. dans le Nouveau recueil de la Vve Loyson 1654:

REG. SERCY, 1 P., 47° ED., 1633. A.M. M. L. Sonnet. Philis, cette beauté dont chacun sent les coups (n. s.)

De plus, le même manuscrit renferme les deux sonnets ci-après avec la signature de Des Réaux:

#### SONNET

Je fus un fameux Parasite Qui me fis paroître en tous lieux, Sans avoir ni biens ni marmite L'eus tous les mets délicieux.

Ma fuim n'estant point assouvie, J'ay suivy tous les bons repas, Chés autruy je trourois la vie, Chés moy je trouvois le trépas.

I de sonnet a été donné à Petit (de Rouen) par les Annales poétiques, mais les attributions de ce recueil sont souvent plus que contestables.

Si maintenant la médisance Tourne contre mon innocence Ses traits les plus empoisonnez

Que personne ne s'en estonne Les coups de dens que j'ay donnez Valent bien ceux qu'on me donne.

#### SONNET

SUR UN PORTRAIT D'ARTHÉMISE BEUVANT LES CENDRES DE MAUSOLE.

Toy que l'on a vantée aussi sage que belle, Qui fis loujours fleurir les vertus dans ta Cour Tu perdis tous plaisirs quand la Parque cruelle. Eut fait passer Mausole au funeste Séjour.

Ton époux par sa mort l'a rendue immortelle, Ta constance, et la foy lui redonnent le jour, Tu vis par son trépas, il vit par ton amour, Et tu gloire est le prix de ta flâme fidelle.

Tu receus dans ton sein les restes précieux De cetuy qui toûjours fut si cher à les yeux Et cet extrême amour fait estonner nos âmes.

Cette rare action montre la loyauté, La cendre d'ordinaire oste au feu sa clarté, Mais cette que tu bois fait esclater tes flâmes.

Enfin le Recueil de Conrart, 5134 B. L. renferme un sonnet à Conrart: Toy qui sans aucune aide et sans secours humain

# D'ESTELAN (Comte)

Voir p. 251.

Le T. XVIII in-4 (p. 131) du Rec, de Conrart nous a conservé de d'Estelan une centurie sur le second mariage du Maréchal de Saint-Luc son père: Vienne le cancre au divin secrétaire et le Manuscrit de la Bibl. Natle N° 12680, p. 161, une épitaphe: Icy dessous Saint-Luc repose

#### DU BELLAY\*

Voir p. 260.

JARDIN D'EDITAPHES, 1648. Epitaphe d'un chat. (1) Maintenant le vivre me fasche (n.s.)

# DU LORENS

Voir p. 262.

Le Calalogue de la Bibl. de M. E. M. B. (Bancel) 1882, renfermait, Nº 686:

Les Espices, par le sieur Du Lorens, S. l. n. d. 8 p.

### DU PIN

Voir p. 174.

Voici le titre exact du petit poème de Du Pin:

L'Adieu de Forges à M<sup>n</sup>e de L'Orme (titre de départ). S. l. n. d. (avant 1646). Petit in-4 de 24 p.

Le Cat. Rochebillière (2º partie, Nº 1409) cite un exemplaire de cetle pièce, celui de Boisrobert, avec des corrections autographes de ce dernier.

Du Pin a adressé à Scarron une pièce de 28 vers imprimée dans les poésies liminaires du Virgile travesti.

#### DU VIVIER

Du Vivier, bel esprit de Blois, mort en 1639.

Il est question de lui dans la correspondance de Balzac avec Chapelain (éd. des Œuvres de Balzac, T, 1. 1665, p. 805);

« Si vous aviez aussi communication avec M. de la Pigeonnière (lieutenant général de Blois), vous m'obligerez infiniment de luy demander les Œuvres manuscrites de feu Du Vivier qu'il a entre les mains. Je ne pense pas qu'il vous les refuse ; et si vous me les faisiez voir, je vous les renvoyerois en diligence, et avant qu'il sçeust qu'elles fussent venües jusques icy. Ce Du Vivier avoit je ne sçay quoy d'assez bon pour le ridicule ; et parce qu'il me semble que j'ay eu quelque part à sa mort, je croy estre obligé de rendre quelque devoir à sa mémoire. Il m'escrivit par le messager de Blois à Paris, qu'il avoit perdu son Père, et qu'il mourroit infailliblement, si je ne le consolois de cette perte. Je tus paresseux, à mon ordinaire et ne luy rendis pas à poinct-nommé l'office qu'il exigeoit de moy. Pour luy, il me tint parole, et le messager suivant à qui je voulus donner ma responce, me dit que celui à qui je l'adressois n'estoit plus au monde. Voilà une paresse

<sup>(1)</sup> Dans le Jardin d'Epitaphes, il n'y a qu'un extrait de cette pièce qui est beaucoup plus importante dans les (Euvres françoises de Joachim du Belfay, 1392, in-12.

bien fatale, et qui devroit faire peur aux gens qui m'escrivent de la sorte; car enfin je connois que je seroy incorrigible. » A Balzac, 15 dècembre 1639.

Les Historiettes de Tallemant des Réaux (T. III, p. 240, note) le mentionnent également:

« En ce temps là un garçon de Blois, nommé Du Vivier, avoit fait une comédie en vers où il y avoit tous les idiomes de France; le gascon, qui estoit comme vous pouvez penser, un capitan, disoit qu'il estoit aimé de toules les belles; et, parlant des déesses, il dit de la Lune:

Mais elle loge un peu bien haut Et puis, je la laisse à Gombaut »

Cette dernière allusion vise le roman de Gombauld : l'Endymion dans lequel on disait que la Lune était la Reyne-Mère.

La pièce suivante est signée «Vivier, bel esprit, de Blois» dans un manuscrit aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, contenant un grand nombre de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle :

REC. SERCY, 11 P., 1653. Stances, L'Aurore, (1)

L'Aurore à la bouche d'ambre (sig. C.)

# FARET $(N.)^*$

Voir p. 281.

Nicolas Faret, né à Bourg en Bresse, le 12 Avril 1600, mort à Paris en septembre 1646.

Barbier (Dict. des ouvrages anonymes, éd. de 1882) cite de Faret:

Le Parallèle du Soleil en faveur de Mgr le Prince à sa bienvenue dans la ville de Bourges. Maurice Lovez. 1620. In-8.

La Bibliothèque Nationale (Fonds français, 12179) possède un manuscrit de Faret: Histoire de René, second roi de Sicile...

A consulter (suite): N. M. Bernardin: Hommes et mœurs du XVIIº siècle, 1900.

#### FLOTTE

Voir p. 284.

Parmi les épig, que G. Colletet a consacrées à Flotte, il en est une qui résume la vie de son ami :

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce dans le Ms. de Feydeau de Brou : Lever d'un malin à Paris pour se moquer du lever de l'Aurore de Théophile.

Epitaphe de Flotte qui n'est pas mort, 1649.

J'estois tout l'entretien des bonnes compagnies, Et l'assaisonnement d'un superbe festin; Les Graces et l'Amour m'y suivoient dans le vin, Et m'inspiroient pour luy des chansons infinies. Les plus riches Enfans de la joye et du ris, M'avoient nommé le Roy des Goinffres de Paris, Quand ta mort en riant me vint surprendre à table. Toy qui connus ma vie, et qui sçais mon trespas, Loin de plaindre mon sort d'un accent lamentable, Ris, et boy sur ma tombe, ou n'en approche pas.

(Epig. 1653, p. 74)

# FRÉNICLE (Nicolas) \*

Voir p. 288.

Le Banquet d'Apolon et des Muses. A Paris, de l'Imprimerie de Claude Morlol, au mont Saint-Hilaire a la Diligence. M. D. C. XXVI (1626). In-8 de 16 p.

Cette plaquette renferme: une élégie: Aux beaux Esprits du temps, sig. N. F. (Nicolas Frénicle), qui a été reproduite dans les Œuvres de N. Frénicle, conseiller du Roy et général en sa Cour des Monnoyes. Paris, Jean de Bordeaux. 1629; une ode dialogale, sig. L. M. P. (Louis Mauduit, parisien, voir p. 369); une ode: Euterpe, sig. V. (probablement I. de Villeneuve, ami de Frénicle); une ode: Aux Muses, sig. N. F. (Nicolas Frénicle); une chanson à boire, sig. N. F. (Nicolas Frénicle); un sixain à M. Fr. (Frénicle) sur son Banquet des Muses, sig. P. H. II. (?); et un dizain: Pour inviter les Muses, sig. G. II. (?)

#### GILBERT

Voir p. 293.

Un manuscrit aux armes de Denis Feydeau de Bron, conseiller au Parlement de Paris, contenant nombre de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle, donne la pièce suivante avec la signature de Gilbert. Cette épig, n'appartient donc pas à Montreuil, comme nous l'avons mis par erreur à ce nom et à la table des pièces anonymes, alors qu'au contraire le *sounct* qui commence par ce même vers est bien de ce dernier:

NOUV. REC. CHAMH. (3°), 1633. A une dame, avec l'imitation — C'est l'exemple d'un Dieu qu'icy l'on noux (ou de Jésus-Christ. Epig. — [vovs] propuse (n. x.)

#### I. D. S.

Voir p. 305.

Ces initiales qui pourraient s'appliquer à Jean de Schelandre ne sont pas celles de ce

poète pour le madrigal cité sur la Pucelle de Chapelain, Jean de Schelandre étant mort en 1635 (18 octobre), c'est-à-dire bien avant la publication de ce poème.

### LA FONTAINE

Jean de la Fontaine, né à Château-Thierry, baptisé le 8 juillet 1621, mort à Paris le 13 Avril 1695.

Nous renvoyons pour l'histoire de sa vie et la bibliographie de ses œuvres à l'édition de ces dernières donnée par M. Henri Regnier dans la Collection des grands écrivains de la France.

La pièce suivante est indiquée par M. Regnier comme ayant paru pour la première fois dans les «Fables nouvelles et autres poésies de M. de La Fontaine. Paris, Denys Thierry, 1671 » in-12:

REC. SERCY, V P., 1660.

Ballade, (1)

Dame Bellonne ayant plié bagage (n. s.)

# LALANE (de)

Voir p. 319.

Le Recueil de Conrart, T. XXI, in-4, p. 1042, nous a conservé un sonnet qui serait de Lalane: Quand je voy ces cheveux dont l'Amour m'entortille, et le Manuscrit 12680 de la Bibl. Nat<sup>le</sup>, une lettre (prose et vers): En perdant de veüe les rochers de l'isle d'or...

# LA LUZERNE (Garaby de)

« Antoine Garaby naquit le 18 octobre 1617 au château de La Luzerne, dans la paroisse de Monchaton, près Contances. Il était fils de Bernard Garaby de la Luzerne et de Françoise de Pierrepont. Les Garaby, comme les Pierrepont, occupaient une situation élevée dans le pays... L'enfance du poète fut maladive et s'écoula, sans incident notable, à Troismonts, habitation élégante, située aux environs d'Harcourt, dont le nom, interprété comme un heureux présage, revient perpétuellement sous la plume des versificateurs et des écrivains de son entourage. Il eut d'abord pour précepteur un homme aussi modeste qu'instruit, l'abbé Dyénis auquel il garda toujours un souvenir reconnaissant. Un peu plus tard, il vint se fixer à Caen et y termina ses études sous la direction d'Antoine Halley, professeur royal d'éloquence à l'Université et principal du collège du Mont.

« Les impressions que laissa dans son esprit cet enseignement distingué furent aussi vives que durables. Condisciple de Brébeuf, il devint bientôt le correspondant de

<sup>(</sup>I) Cette ballade a été composée au lendemain du traité de paix conclu entre la France et l'Espagne (7 Novembre 1639).

l'abbé Ménage, du poète Bourbon, du savant bibliothécaire Du Puy et de l'anteur de la Pucelle, Chapelain. Il se lia aussi d'une manière plus ou moins étroite avec la plupart des personnages distingués de la ville: Samuel Bochart, Moisant de Brieux, Des Yveteaux, l'avocat Du Torp, Caillières, les abbés Bardou et Hullon, le Père Rabigeois de l'Oratoire, les P. P. Pelletier et de La Rue de la Compagnie de Jésus, le peintre de La Haye, et le plus célèbre de tous, Daniel Huet.

«A elles senles, ces amitiés illustres auraient pu déterminer une vocation littéraire: mais, dans la circonstance malgré ses attaches de famille, tout concourait à détourner Garaby des carrières actives et à imprimer à ses idées la direction qu'elles suivirent.

- « S'il possédait, en effet, au jugement de ses contemporains, dans une large mesure, les dons de l'esprit, il était, en revanche, laid, ditforme et d'une extrème faiblesse de complexion. « La nature, nous dit Huet, pour relever la beanté de son esprit, l'avait « logé dans un corps ditforme, et avait étrangement défiguré sa taille et son visage ».
- « Au moral, malgré son attachement aux principes d'autorité et aux idées reçues en matière de religion, il se taisait remarquer par la liberté de ses allures et par une complète indépendance d'opinions. Son tempérament l'éloignait de la profession des armes; son humeur peu disciplinée, son goût pour les belles sociétés et un penchant inné à la gauloiserie, qu'il ne se donna jamais la peine de réprimer, ne lui permettaient guère de songer aux fonctions ecclésiastiques. N'est-il pas dès lors naturel que, condamné par la force des choses à une vie désœuvrée, il cherchât dans la culture des arts et des belles-lettres une noble distraction à ses ennuis? Cette voie, dans laquelle il entra résolument des sa première jeunesse, était si bien la sienne qu'il y persista jusqu'à la fin sans hésitation comme sans défaillance.
- « En dehors de procès nombreux qu'il suivit avec un soin scrupuleux, non sans quelque habileté, sa vie toute simple et unie, ne nous offre que deux événements notables. Au mois d'Août 1662, son oncle Hervé de Pierrepont, gouverneur pour le Roi de la ville et place de Granville, mourut sans enfant et lui laissa la moitié de sa fortune et notamment la grande terre d'Estienville en Cotentin. Il exprimait dans son testament le désir que son légataire ajoutât le nom de Pierrepont à son nom patronymique. Garaby n'eut garde de manquer à cette recommandation, et c'est pour cela que sur le titre du volume des Miscellanées il porte les noms de Antoine Garaby Pierrepont de La Luzerne.
- « Ce fut pent-ètre aussi pour se conformer aux intentions de ce généreux parent que deux ans après, en 166 t, il épousa par l'entremise de Mad. de Matignon, dont il était l'un des assidus, M<sup>ne</sup> de Vassé. Cette union, célébrée par Halley dans une épithalame et que Garaby annonça à l'un de ses parents par un billet d'une égrillardise qui choquerait aujourd'hui les moins scrupuleux, ne fut pas féconde ; mais, à défaut de cette satisfaction, elle lui donna un bonheur raisonnable dont il sut se contenter. Sa femme, par une favorable rencontre, avait tous ses goûts et un heureux destin les avait associes en corps, en esprit, en fortune et en affections.
  - « Garaby mourut à l'Isle-Marie, le 4 juillet 1679. Il était âgé de 62 ans. Sa suc-

cession fut déférée pour moitié à son frère consanguin, Léonor de Garaby, conseiller du Roy en sa Cour des Aydes à Rouen; mais celui-ci ne l'accepta que sous bénéfice d'inventaire. » (Eug. de Beaurepaire)

Nous avons donné la liste de ses ouvrages dans la note 4 de la p. 320.

Le Manuscrit de la Bibl. Nationale (nº 330 du fonds français des nouvelles acquisitions) comprend 393 p. en quatre parties :

La première renferme des poésies latines échangées entre l'auteur et l'abbé Gilles Dancel.

La seconde offre un choix de maximes latines (347) dédiées à Ch. de Matignon.

La troisième se compose d'odes, de sonnets, d'épitaphes et de poésies diverses.

La quatrième est consacrée aux satires éditées par M. Eug. de Beaurepaire.

Un recueil de lettres de Garaby de la Luzerne appartient à M. le Marquis de Caligny, elles sont datées de 1643 à 1677.

Appréciation littéraire: « Garaby (à propos de ses Satires inédites) est toujours, suivant l'observation judicieuse de l'évêque d'Avranches, plus facile qu'achevé, plus copieux qu'élégant; mais il est, par certains autres côtés, de beaucoup supérieur à celui que les productions signalées jusqu'ici permettraient d'apprécier.

- « Au lieu d'un palinodiste, écho affaibli de Rouxel et d'Halley, d'un faiseur d'inpromptus de société, à la manière d'Augustin Le Haguais et d'un successeur médiocre de Matthieu et de Pibrac, nous avons un satirique véritable, doué de sens moral, de causticité, d'observation et digne de prendre place à côté de Vauquelin de La Fresnaye et de Sonnet de Courval.
- « Inférieur au premier par les qualités du style, il vaut mieux que le second, sinon par la curiosité des détails, au moins par la correction, l'élévation des idées et le sérieux des aperçus. » (Eug. de Beaurepaire)

TOMB. DE N. BOURBON, 4649. Rép. au Muzarum cura Ant. Nous avons déjà veu l'un et l'autre solstice Luzerneo, N. F. S. (quatrain en latin).

ld. Quatrain.

Pardonne-moy si j'ose avec si peu d'art

A consulter: Huet: Origines de Caen.— Victor Evremont-Pillet: Ant. de La Luzerne-Garaby, étude et appréciation de ses œuvres (extrait de l'Annuaire de la Manche, 1856).— Taphanel: Un académicien de province au XVII° siècle, Antoine de La Luzerne, d'après sa correspondance inédite. Versailles. 1887.— Eug. de Beaurepaire: Introduction aux Satires inédites (Rouen, 1888).

## LA MESNARDIÈRE

Voir p. 321.

Le Recueil de Conrart, T. X, in-4, nous a conservé plusieurs pièces de La Mesnardière; celle-ci paraît inédite: A Madame de Montausier: Bien que dans vos grottes humides

## LA MOTHE le VAYER fils

Voir p. 323.

Le Recueil de Conrart (5132 B. L.) renferme un sonnet de l'abbé de La Mothe Le Vayer: Que ne sçais-je faire des vers

On lit également de lui une pièce de 14 vers, adressée à Scarron, dans les poésies liminaires du Virgile travesti.

L'abbé de Marolles dans le «Dénombrement où se trouvent les Noms de ceux qui m'ont donné leurs livres ou qui m'ont honoré extraordinairement de leur civilité » attribue formellement à l'abbé de La Mothe Le Vayer : Le Parasite mormon, histoire comique, 1650, in-8, pamphlet dirigé contre Montmaur. Ce pamphlet a été réimprimé dans l'Histoire de Pierre de Montmaur... par Sallengre. La Haye 1715. 2 vol. in-12.

# LA SABLIÈRE

Voir p. 326.

Les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 renferment, en outre des 7 pièces que nous avons relevées, les poésies suivantes de la Sablière :

| REC. SERCY, V P., 166 | 0. Madrigal. | Adjouster aux maux de l'absence (n. s.)                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| ld.                   | ld. (1)      | Enfin vous estes revenue (n. s.)                        |
| 1d.                   | 1d.          | J'accusois aujourd'huy ma Belle (n. s.)                 |
| ld.                   | 1d.          | Lors que sur son visage où tant de grâce abonde (n. s.) |
| ld.                   | ld. (2)      | Mon Iris me promit lundy (n. s.)                        |
| ld.                   | Stances.     | Quand j'ay veu la mesme couleur (n. s.)                 |
| ld.                   | Madrigal.    | Vous vous moquez, Tirsis, d'avoir de la douleur (n. s.) |

# LA SUZE (Comtesse de)

Voir p. 327.

Voici une pièce que le Recueil de Conrart donne à la Comtesse de la Suze, elle ne paraît pas avoir été reproduite dans les recueils collectifs :

T. 1. in-folio, p. 593. Le Sommeil dans un char tiré par les Zéphyrs. Idylle: Depuis que le Soleil dormant au sein de l'onde

#### LEBRET

Voir p. 330.

L'étude de M. P. Ant. Brun sur Savinien Cyrano de Bergerac nous permet de rectilier la notice consacrée à Henri Lebret :

Henri Lebret d'une famille originaire du Vexin, né à Paris en 1618, était le qua-

<sup>1,</sup> Ce madrigal est la première version de celui qui commence : Après deux mois d'absence...

<sup>2)</sup> Ce madrigal a de l'analogie avec celui de Cailly : En cet heureux jour de lundy

trième enfant de Marie Mallaquin et de Nicolas, écuyer de la duchesse de Guise. Il fut élevé avec Cyrano chez un curé de campagne et prit en même temps du service dans le même régiment. Ils quittèrent l'armée également en même temps, et Lebret se mit à étudier le droit. Reçu avocat au Parlement, il exerça pendant une dizaine d'années, puis fut ordonné prêtre par Antoine François de Bertier, évêque de Rieux, et devint secrétaire de l'évêque de Montauban; en cette qualité, il assista à l'Assemblée du Clergé (1656-57). Chanoine du chapitre cathédral en 1659, il en fut nommé prévôt le 24 Mars 1663.

Jusqu'en 1705, Lebret se livra à des travaux historiques et littéraires ainsi qu'aux soins de son ministère. Le 16 Août de cette année, il résigna son archidiaconat, le canonicat et les prébendes y annexées, sous réserve d'une pension. Il mourut le 9 Août 1710, âgé de 93 ans.

A consulter (suite): Em. Forestié neveu: Biographie de Henry Lebret et notes sur Cyrano de Bergerac. Montauban, Forestié, 1890.

# LE MOYNE (le Père) \*

Voir p. 335.

L'ouvrage du Père Chérot: La Vie et les Œuvres du Père Le Moyne (Paris, 1887, in-8) nous permet de compléter et de rectifier ce que nous avons dit de ce poète.

Le Père Le Moyne est né le 5 mars 1602 à Chaumont en Bassigny, et est mort le 22 Août 1671.

Nous avons donné à Montplaisir, sur l'autorité de M. de Wisme : Notice sur Montplaisir, la pièce suivante :

REC. CHAMH., T. 11., 1652. Lettre héroïque à Mgr le Prince. D'une main que la gloire éclaire et qu'elle inspire (n. s.)

cette lettre est du Père Le Moyne et la première édition qui porte son nom avait paru en 1648, chez la veuve Camusat et Pierre Le Petit, in-4 de 10 p. titre compris.

De plus, deux odes n. s. (1) du Parnasse royal (voir T. I, p. 89) sont également du Père Le Moyne :

PARNASSE ROYAL, 1635. La France guérie. Au Roy. A ce coup, la France respire (n. s.)
Ode seconde. (2)

Id. Ode première. (2) Est-ce de droit ou d'aventure (n. s.)

(1) Voici ce que le Père Le Moyne écrivait en 1641 au sujet de ces deux odes que Boisrebert avait insérées sans signature dans le Parnasse royal :

<sup>«</sup> Je déclare que je ne suis pas poète, je n'ay ni assez de loisir pour en faire prefession ni assez de fonds pour en soutenir la dignité, le Compilateur du Parnasse royal me le fit bien entendre il y a quelques aunées : il effaça mon nom de quelques edes de ma façon qui s'y trouvaient parmy les autres : et par là il m'osta du rang des Poètes..... Je ne me plains pas qu'il m'ait osté la couronne de dessus la teste ; j'ay fait vœu de n'en porter jamais qu'en l'autre mende, mais il ne devoit pas retenir mon offrande, et me chasser du Temple : il ne devoit pas oster au Roy la conneissance de mon zèle, ni cacher au Public le culte que je lui rendois au nom de toute nostre Compagnie (Hymnes de la Sagesse divine et de l'Amour divin, avec un discours de la poésie, 1641. In-4, p. 36).

<sup>(2)</sup> L'éd. originale de ces deux odes avait paru en 1631; La France guérie. Odes adressées au Roy. Sur sa maladie, sa guérisen miraculeuse, ses dernières conquestes et ses vertus héroïques... Par un religieux de la Compagnie de Jésus. Paris, Sébastien Cramoisy, 1631, in-folie de 36 p. y comp. un ff. n. chif. pour le titre; autre édition in 4.

A consuller (suite): Henri Chèrot: A propos du troisième centenaire du Père Pierre Le Moyne (Bulletin du Bibliophile Nos 8-9, 1902).

# LINIÈRES

Voir p. 340.

Il faut retirer, croyons-nous, à Payot de Linières la petite plaquette que lui avait attribuée le Cat. Filheul :

992. — Poésies diverses, ou Dialogues très curieux en forme de satyre, du docteur Métaphraste et du Seigneur Albert, sur le fait du Mariage, par François Payot de Linière, mort en 1704, âgé de 70 ans. — Sans date, petit volume in-12 de 46 pages, contenant deux Satyres: la première, Dialogue entre le Seigneur Albert et le Docteur; et la seconde adressée à Madame N. avec quelques autres pièces fugitives. Exemplaire très rare, et que l'on croit même unique (1).

Cette plaquette n'est en ellet qu'une fraction : « les Poisies (sic) diverses », du volume suivant de Jaulnay (2) :

Les Horreurs sans horreur, poème comique, tiré des Visions de Dom F. de Quevedo, avec plusieurs Satyres et Pièces galantes, par Mr Jaulnay, Paris, Jean-Baptiste Loyson, 1671, (Bibl. de l'Arsenal 12201, B. L.), in-12 de 3 fl. lim. pour le titre et la préface; p. 1 à 65 pour le poème des Horreurs sans horreur: 1 fl. pour le titre: Poisies (sic) diverses, p. 1 à 46.

Ces Poésies diverses comprennent les deux satires ei-dessus et 19 pièces : élégies, stances, sonnels, quatrains, etc.

On remarquera que le nombre de pages (46) est bien celui indiqué au Cat. Filhenl et que le détail des pièces est identique.

Nons ajouterons que la Satyre I ou dialogue du Docteur Métaphraste et du Seigneur Albert sur le fait du Mariage, est adressée à Monsieur de L\*\*\* (probablement de Linières qui avait une maison de campagne à Senlis).

Voici donc retrouvé un livre que M<sup>r</sup> Gustave Brunet considérait comme perdu.

<sup>(1)</sup> L'exemplaire du Catalogue Filheul 1779 de la Bibl. Nath à 9782, porte les prix de l'adjudication relevés sur le catalogue même de l'huissier qui a fait la vente. Les « Poésies diverses » ont été adjugées 6 livres et en marge on lit « J'en ai un exemplaire que j'ai fait laver ».

<sup>(2)</sup> Les Horreurs sans horreur ne sont pas autre chose que la seconde édition de l'Enfer burlesque tiré des visions de dom F, de Quevedo par M, C, L, (C, Jaulnay) (s. n. de heu ni de libraire) 1668, in-12 de 82 p., y compris le titre. M, P, Lucroix a réimprimé ce poème sur la troisième édition : L'Enfer burlesque, le mariage de Belphégor et les épitaphes de M de Molière, Cologne, chez Joan Leblanc, 1677, in-12 de 112 p., en donnant à Jaulnay le prénom de Charles, et les qualites de duyen et chancine (et non pas chantre) de l'eglise de S.Rieule à Seulis qui figurent sur le titre de : La Vie de St. Rieule, second évêque d'Arles, depuis premier évêque de Senlis, Paris, Paslé, 1642, in-8, et dont la seconde édition porte. Le Parfait Prélat, ou la vie et les miracles de St. Rieule, apôtre et patron du diocèse de Senlis... Paris, Paslé, 1648, in-8.

Ce derpier Charles Jaulnay, doyen et chanome, est-il, comme l'affirme P. Lacroix, le C. Jaulnay, auteur de l'Enferburlesque? C'est au moins douteux et cela parce que les « Poésies diverses » de 1671 plus encore que l'Enfer burlesque ne paraissent pas avoir été écrites par un ecclésiastique assez acrupuleux pour signer en 1648 « doyen indigne » l'epitre dedicatoire du « Parfait prélat » adressée à Madame la Princesse douairière de Condé. Pour nous, le C. Jaulnay, auteur de l'Enter burlesque et d'un autre petit volume : Questions d'amour, ou Conversations galantes dédices aux Belles, Paris, J.-B. Loyson, 1671, était bien également de Senlis et de la famille du doyen (depuis 1648) de l'eglise de S. Rieule (la liste des doyens de cette église est à la page 660 du Parfait prélat), mais c'est tout co que nous savons sur son compte.

Linières doit être l'auteur des deux pièces suivantes qui porteraient à 54 le nombre de ses poésies insérées dans les recueils collectifs publiés de 1636 à 1661 :

REC. SERCY, V P., 1660. Pour Mad. de La Suze. Son- Le Ciel joint rarement l'Esprit à la Beauté (n. s.) nel.

Id. Rondeau. Un violon charme Silvie (n. s.)

A consulter (suite): Œuvres diverses ou Discours meslez qui sont: 1º Le Nouveau Parnasse, etc... par M. D. S. (Ch. Sorel, sieur de Souvigny), Paris, 1663. In-12. Ces Œuvres diverses renferment des lettres où il est parlé de Linières (p. 346, 388), son portrait sous le nom d'Eraste: 421, 451, etc. (Voir la Vie et les Œuvres de Ch. Sorel, sieur de Souvigny par Emile Roy, Paris, 1891).

# LYSIS (L'HERMITE) voir COTIN

# MAREUIL (de)

Voir p. 358.

Le Recueil de Conrart, T. IX, in-folio, renferme des stances de Mareuil qui paraissent inédites : *Je dors la grasse matinée* 

Un manuscrit de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris. contient plusieurs, pièces de Mareuil qui semblent également n'avoir pas été imprimées dans les recueils collectifs:

Récit de balet des Contr'enfarinez. St. : Beautez dont les appas sont sans comparaison

L'injuste dévote. St.: Depuis que la dévotion

Paroles pour un air: L'Amour quand je voy vos appas

Inutile repentir. Stances: Quoy, vos seules rigueurs m'arrachent la clarté

De plus, ce manuscrit donne à Mareuil deux pièces attribuées à tort, la première à Montplaisir (Saint-Marc), la seconde à Benserade (Rec. Sercy, I p., 1<sup>re</sup> éd.):

REC. SERCY, 11 P., 1653. Stances. Aimable et divine personne (sig. M.)

REC. SERCY, 1P., 2º ÉD., 1653. L'innocent malheureux. St. De Philis et du Ciel je suis abandonné (sig. M.)

#### MARIGNY

Voir p. 359.

Les « Lettres de Monsieur de Marigny. A La Haye, chez Antoine de La Faille, dans la Grande Salle de la Cour, 1655 » (petit in-12 de 54 p.) renferment une lettre (prose et vers) à Monseigneur le Duc d'Orléans (p. 3 à 29) qui n'a pas été reproduite dans l'édilion des Œuvres en vers et en prose de 1674.

La deuxième édition de ces Lettres de 1658 (celle que nous avons citée) a 84 p., elle contient en plus que la première (p. 55-84): Les Estreines à Monseigneur le Duc d'Anguien, l'an 1658 (suivies d'une lettre au même, datée de Francfort, le 25 May 1658) et une Lettre à Mad. la Princesse Sophie à Francfort, le 2 Juillet 1658 (Willems, les Elzeviers). Ces trois pièces ne se trouvent pas non plus dans l'édition de 1674 qui reproduit, par contre, en dehors des poésies publiées dans le Recueil de Sercy, la Relation des divertissemens que le Roy a donnés aux Reines dans le Parc de Versailles écrite par un gentilhomme qui est présentement hors de France; cette Relation avait paru en 1664.

Les deux pièces suivantes qui paraissent inédites figuraient dans un recueil manuscrit de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris: Impromptu: Dans une chambre des enquestes; Sonnel: J'écoulois dans un temple assez dévotement

# MAULEVRIER (de)

Voir p. 370.

Un manuscrit de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement, contient le sonnet suivant signé Maulévrier en réponse à celui de Benserade adressé à M. de Candale (Serez-vous amoureux quand vous serez tout gris).

ESLITE BOUTS-RIMEZ, 1649. Sonnet (pour M. de Candale Pour sauver mon honneur, sçachez qu'en habiten rep. à celui de Benserade). Gris (n. s.)

# MAYNARD (François) \*

Voir p. 370.

Le sonnet à Montauron que nous avons annoncé comme inédit, et qui se lit dans le Rec. de Conrart, avait paru dans l'édition des Poésies de Maynard de 1646, mais au lieu de Montauron, il porte Puget (de La Serre).

L'ode à de Flotte, du même recueil Conrart, se divise en deux parlies : l'une de 5 strophes de huit vers est inédite, l'autre de 8 strophes de dix vers semble être la première version de l'ode publiée en têle des « Pièces nouvelles de Monsieur de Maynard Toulouse, 1638) » où elle ne comprend pas moins de 23 strophes. On sait que ces « Pièces nouvelles » avaient été imprimées à l'insu de Maynard, aussi le poète a-t-il remanié cette ode une troisième fois dans l'édition de 1646 en la réduisant à 22 strophes.

L'Ægidii Menagii Miscellanea. Parisiis. Aug. Courbé, 1652, in-4, renferme un sonnet de Maynard adressé à Ménage que M<sup>r</sup> Prosper Blanchemain croyait inédit et qu'il a inséré dans son édition des « Poésies diverses de François de Maynard non recueillies dans le volume de ses Œuvres publiées en 1646 » :

Quels honneurs éclatants (1) n'as-tu point mérités?

Tu n'es qu'aux premiers jours (2) où l'homme est vruiment homme,

Et déjà ton espril a toutes les clartés

Des fameux (3) écrivains d'Athènes et de Rome.

Apollon me l'a dit, tu seras sans pareil En l'art qui nous apprend lant d'illustres mensonges, Il n'est point de savant dont le profond sommeil Sur la double Montagne ait fait de si beaux songes (4).

Ménage (5), si tu vis autant que j'ai vécu, Tu verras à tes pieds le critique vaincu Applaudir à ta muse éloquente et fertile;

Et le siècle présent, et tous ceux qui naîtront Ne se pourront lasser (6) d'admirer sur ton front La couronne d'Homère et celle de Virgile.

et la Relation de l'Histoire de l'Académie, 1653, (de Pellisson) a donné le célèbre quatrain : Las d'espérer et de me plaindre reproduit sans signature dans la III° p. du Rec. de Sercy, 1656.

# MAYNARD (le fils)

Voir p. 374.

Un recueil manuscrit aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, contenant de nombreuses poésies du XVII° siècle, nous a conservé une épig. signée Maynard le fils: *Je ne doy pas encore attendre* 

# MOLIÈRE

Voir p. 380.

P. Lacroix a donné à Molière dans les « Poésies diverses attribuées à Molière ou pouvant lui être attribuées » (Paris 1869, in-12) où se trouvent tant de pièces dont il a été facile de découvrir les véritables auteurs, la poésie suivante:

REC PLUS BEAUX VERS, 1661. Gavotte de Batiste. Iris, ne présumez pas (n. s.)

| (1) Var. | de l'édition Blanchem | nain : Quels honneurs, cher Ami                    |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| (2)      | Id.                   | Tu n'as pas atteint l'âge                          |
| (3)      | Id.                   | Des premiers                                       |
| (4)      | Id.                   | Sur la fameuse roche ait fait de plus beaux songes |
| (5)      | Id.                   | Timanthe                                           |
| (6)      | Id                    | Ne seront jamais las                               |

# MONTAUSIER (de)

Voir p. 384.

Aux pièces inédites de M. de Montausier (1) que renferme le Recueil de Conrart, et dont nous avons publié la liste, il convient d'ajouter celle du T. XVIII, in-4, p. 865: A M<sup>ne</sup> de Clermont: De ma femme éloigné sans cesse je soupire

# MONTPLAISIR (de)

Voir p. 387.

La Lettre héroïque à Mgr. le Prince: D'une main que la gloire éclaire et qu'elle inspire du Rec. Chamh. T. II, 1652, attribuée par nous, d'après M. de Wisme, à Montplaisir n'est pas de ce poète; elle avait paru séparément en 1648, in-4, avec le nom de son auteur: le Père Le Moyne.

Aux trois pièces de Montplaisir du Recueil de Conrart dont nous avons reproduit le titre et le premier vers, il faut ajouter, T. XI, in folio: Le Temple de la Sagesse: Aux portes d'Orient, où le flambeau du monde

# MONTREUIL (Math. de)

Voir p. 391.

Voici les titres et les premiers vers des cinq pièces de Mathieu de Montreuil insérées dans le Recneil de Conrart ; quatre sont, croyons-nous, inédites :

| T. XXIV, in -4. | Elégie : Celle dont les beautez devancent les années          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Id.             | Chanson (2) : Maistre de l'Univers de qui nous tenons l'estre |
| Id.             | Sonnet : Ouy sans considérer ny le jour ny l'offense          |
| fd.             | Stances : Syrène de la mer d'Amour                            |
| 10.             | Sonnet: Toy qui ris de mes pleurs, Thyrcis toy qui me blûmes  |

Ce même Recueil de Conrart, T. XXII in-4, renferme une lettre en vers de Montreuil à M. Le Pailleul: *Que la présente soit rendue* || *Mais j'entends n'estre pas perdue* 

Un manuscrit de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, nous a permis d'attribuer la pièce suivante qui est signée Montreuil le cadet :

REC. SERCY. II P., 1633. Madrigal. Si je cherche plus d'ornement (sig. M.)

De plus, le dit manuscrit renferme deux poésies également signées Montrenil le cadet qui ne paraissent pas avoir été recueillies dans les recueils collectifs:

Sonnet: Non, non, Alcidamant ne me fait point d'outrage Stances: Qu'on ne me dise plus que ce Dieu de nos âmes

<sup>1</sup> Voir le T. 41 pour les pièces de M. de Montausier insérées dans les recueils collectifs publiés de 1662 à 1700.

(2) Cette chanson ou plutôt ces stances ont éte imprimées dans l'éd. Octave Uzanne des Poésies de M. de Montreud (Paris, 1878).

Enfin voici deux pièces de Montreuil à ajouter à celles déjà relevées:

NOUV. REC. CHAMH. (3°), 1653. Sonnet. (1) C'est l'exemple d'un Dieu qu'iey l'on me propose (n. s.) REC. SERCY, V p., 1660. Epitaphe. Le plus avare homme de Rennes (n. s.)

L'épitaphe précédente figure avec d'aulres pièces de Montreuil et elle est bien de ce poète qui a passé à Rennes la plus grande partie de sa vie.

# NICOLAÏ (F. Jean)

Jean Nicolaï, théologien, né en 1594 à Mouza, près de Stenay (diocèse de Verdun), mort le 7 Mai 1673 à Paris. Entré à 12 ans chez les Dominicains, il fit profession en 1612, compléta ses études à Paris et reçut en 1632 le diplôme de docteur en théologie. Nicolaï enseigna, pendant vingt ans, cette science dans une maison de son ordre dont il fut élu prieur en 1661. La liste de ses ouvrages se trouve dans Nicéron.

TOMB. DE N. BOURBON, 1649. Hommage à N. Bourbon. St.

Je tasche en vain par mes foibles éloges

A consulter : Echard et Quétif : Bibl. fr praedic. - Niceron : Mémoires, T. XIV. - Nouv. biog. universelle de Didot.

# OGIER (Fr.)

Voir p. 400.

Le sonnet des Muses illustres, 1658: A la Mémoire de N. Bourbon: *Jamais tant de doctrine et de simplicité*, avait paru pour la première fois dans : Nicolaï Borbonii in Academia Parisiensi eloquentiæ græcæ Professoris regij Tumulus... 1649, in-12 (voir p. 654).

## PETIT (Louis)

Voir p. 413.

Nous rectifions une erreur d'impression qui s'est glissée dans la liste des poésies de Petit (p. 415) pour les trois pièces suivantes :

au lieu de : rec. sercy, 111 p., 1656.

hre:

REC. SERCY, II P., 1653. Pour Mile de Sainte-Croix. Belle et divine Sainte-Croix (sig. P.) Sonnet.

Id. Pour Mad. de G., malade Carite, on doit vous redouter (sig. P.)

aimée de... St. (2)

Id. Epigramme. Catin me doit les arrérages (sig. P.)

<sup>(</sup>t) Ce sonnet est signé Montreuil le cadet dans le manuscrit 12680 de la Bibl. Nat.
(2) Cette pièce sig. P. dans la 1<sup>ro</sup> éd. de la 11 p. du Rec. de Sercy, est sig. Petit dans la 2<sup>o</sup> éd., mais ne l'est plus dans les suivantes.

Les pièces suivantes doivent également appartenir à Louis Petit :

BEC. SERCY, V.P., 1660. Epigramme Jamais il n'a senti de ces tendres désirs (n. s.)

Id. Madrigal. (1) Ouy, Comtesse savante et belle (n. s.)

Le sonnet « Sur la Mort » de la V<sup>o</sup> partie du Rec. de Sercy: Ruine des humains, ô mort abominable, attribué à Petit par les Annales poétiques, nous paraît devoir être restitué à Des Barreaux, parce qu'il se trouve avec d'autres pièces qui sont incontestablement de ce dernier poète dans le Rec. de quelques pièces nouvelles et galantes. Cologne. T. II. 1668, in-12. (Voir T. 111 de cette Bibliographie).

### **PINCHESNE**

Voir p. 417.

Nous avons attribué à Pinchesne, d'après le Cat. La Vallière-Nyon (N° 14020) l'ouvrage suivant:

Poème sur la naissance de Jésus-Christ, trad. du latin de Morus, ministre. Paris, 1655. In-4.

t'e poème n'est pas de Pinchesne, mais de Pérachon (Voir Raymond Toinet: Quelques recherches autour des poèmes héroïques épiques français du XVII<sup>o</sup> siècle, p. 213).

# PORCHÈRES (Laugier de) \*

Voir p. 123.

Laugier de Porchères, né le 8 Juin 1572, mort en Octobre 1653, n'avait aucun lien de parenté avec François d'Arbaud de Porchères (voir p. 422). M. de Berluc-Pérussis, descendant de Laugier de Porchères, a exposé les origines de ce dernier dans une intéressante notice publiée dans le compte-rendu du Congrès scientifique de France tenu à Nice en 1878, T. II, p. 395 (Nice, 1880). Nous lui devons également les renseignements ciaprès sur les poésies de Laugier de Porchères:

On lit des pièces de ce poète dans les ouvrages suivants:

Erreur de la Papesse Jeanne par F. de Rœmond. Bordeaux, Millanges, 1594:

Sonnet: Les François n'ont voulu suivant la toi salique

Responce du feu sieur de Sponde au traité des Marques de l'Eglise par Th. de Bèze:

Stances: Confessez ardemment que vous fustes trop prompt

Sonnet: Père d'un si beau fils, auteur d'un si beau tivre

Un manuscrit conservé à Porchères, écrit en 1668 par un fanatique admirateur de Laugier nommé Vivien, chirurgien prévôt juré et garde, contient un poème intitulé: Vénus affligée sur la mort d'Adonis, avec une dédicace à Richelieu; il renferme, en outre,

<sup>(1)</sup> Ce madrigal qui fait allusion à l'envoi d'une élégie est suivi de cette élégie sig. Petit, il est donc bien de co dernier

deux sonnets sur un sable (sablier) d'ébène, un sur la fontaine où Philis se miroit autrefois, un sur Carinthe malade au mois de Mai (1), un sur l'Absence et la Présence, un en
réponse à la chanson de Des Yveteaux : Alors que d'un discours hardi, et enfin le sonnet
sur le Saint-Sacrement qui avait été attribué à Théophile mais que, grâce à ce manuscrit,
nous pouvons rendre à Laugier de Porchères.

# QUILLET

Voir p. 427.

Le Recueil de Conrart, T. X, in-4, p. 1266, nous a conservé des stances de Cl. Quillet : Fanfaronne de chasteté

# RAMBOUILLET (Marquis de)

Voir p. 432.

Un manuscrit de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, contient un madrigal du Marquis de Rambouillet qui paraît inédit: Depuis le jour que vos beaux yeux

## REGNAULT

Voir p. 434.

Nous avons attribué à Regnault ou Regnaut, normand, avocat au l'arlement, deux tragédies: Marie Stuart, Reyne d'Ecosse (trag. 5 actes vers) 2º éd. 1640. et Blanche de Bourbon, Reyne d'Espagne (tragi-comédie, 5 actes vers) 1642; mais un doute s'est glissé dans notre esprit en lisant trois épigrammes de G. Colletet dont deux adressées à ce Regnault l'Advocat: nous en avons reproduit une et donné le titre de la deuxième. Quant à la troisième, elle a pour objet la tragédie de Marie Stuart « faite par Charles Regnaut ».

Il ne faudrait donc pas confondre ce Charles Regnaut avec Regnault l'Avocat, ami de Colletet, qui a publié: Les Métamorphoses françoises et les pièces des recueils collectifs sig.: Regnault ou Regnaut de Normandie.

# REVEL (Mad. de)

Voir p. 436.

Le Recueil de Conrart, T. IX, in-4, renferme une autre rép. de Mad. de Revel à la lettre d'Arnaud le Carabin : Ce n'est point dans un lieu si sombre

Voici maintenant le premier vers des lettres auxquelles Mad. de Revel a répondu :

Celle de Conrart : Bien qu'en lous lieux on vous désire

Id. d'Arnaud le Carabin : Divine Revel donl j'admire

<sup>(1)</sup> Ce sonnet doit être celui intitulé « Les Fleurs immortelles » : A ce mois que les fleurs ont desjà pris naissance, du Nouv. Rec. de la Ve Loyson, 1654 (p. 108).

# REZÉ (de)

Les deux pièces suivantes figurent dans les «Œuvres cavalières ou pièces galantes et curieuses de M. B. D. R.—A Cologne, chez Pierre du Marteau, 1671, in-12 de 2 ff. et 68 p.

Les initiales B. D. R. cacheraient, suivant Barbier, Blaise de Rezé.

REC. SERGY, 1 P., 4<sup>re</sup> ÉD., 1653. L'infortuné R. C. Madvigal (1) Hier je rencontray ma charmante Philis (n. s.)

Id. III p., 1656 Air. On connoist que j'aime Silvie (n. s.)

## ROTROU

Voir p. 440.

Le Recueil de Conrart, T. XIX, in-4, renferme des vers de Rotrou sous le nom de M<sup>lle</sup> de Mézières pour M<sup>lle</sup> de Rambouillet : *Julie, admirez mon pouvoir* 

#### SAINTOT

M. de Saintot était trésorier de France à Tours, il est connu surtout par sa femme, Marguerite Vion, fille de Nic. Vion, seigneur d'Onville ou Huonville, correcteur des comptes, qui était l'amie de Voiture. Le rondeau suivant (avec var.) est intitulé « Semonce de Saintot » dans le Tableau de la Vie et du Gouvernement de Messieurs les Cardinaux Richelieu et Mazarin, etc. Cologne, Pierre Marteau, 1693, in-8:

NOUV. REC. BONDEAUX, 1630. Sur la mort d'un Favory. Du nouveau Sainct la feste sera grande (n. s.)

## SARASIN

Voir p. 465.

Le Recueil de Conrart contient de nombreuses pièces de Sarasin, plusieurs sont anonymes et il est assez difficile de lui attribuer ces dernières sans quelques restrictions.

M. Octave Uzanne (Poésies de Sarasin, París, 1877) en a reproduit dix du volume coté 5135. B. L. dont deux avaient déjà été publiées par Victor Cousin dans le T. H. de son étude sur la Société française au XVII° siècle.

La satire en prose de Sarasin contre Montmaur :Altici secundi G. Orbilius musca, sive Bellum parasiticum, a été traduite en français sous le titre: La Guerre des Parasites de Sarazin par M. M\*\*\* (Masson). Paris, chez d'Houry, 1757. ln-8 de 6 ff. lim. et 6t p.

Voici les pièces de la IV<sup>o</sup> partie du Rec. de Sercy que nous n'avions pas relevées, elles sont également, croyons-nous, de ce poète :

<sup>(1)</sup> Ce madrigal se trouve également dans les Œuvres de Montreuil, 1666, in-12.

| REC. SERCY, 1V P., 1658. | Sonnet.                                                           | A d'estranges malheurs mes jours sont condam-                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                   | $nez_{-}(n, s_*)$                                               |
| ld.                      | Id.                                                               | Amis auxquels moncourtout à fait se confie $(n, s,)$            |
| fd.                      | ld.                                                               | Beaur yeux qui sous un front si plein de ma-<br>jesté (n. s.)   |
| Id.                      | A Mlie**. St.                                                     | Beaux yeux tousjours cruels et tousjours ado-<br>rables (n. s.) |
| Id.                      | Sur une absence. St.                                              | Eloigné de vos yeux dont mon âme blessée (n. s.)                |
| ld.                      | Id. A MHe St. Je languis dans les fers, et je n'ose vous dire     |                                                                 |
| Id.                      | Id. Elégie. Non, non, n'y peusons plus, employous mieux pleurs (n |                                                                 |
| Id.                      | Stances.                                                          | Si mes désirs ont lieu, chère àme de mon àme $(n < .)$          |
| Id.                      | Jalousie, St.                                                     | Soit, earessez, Clorinde, un rival qui vous blâme (n.s.)        |

# SCHELANDRE (Jean de)

Voir p. 471.

L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux (T. IX et X) a publié quelques détails intéressants sur ce poète, ils permettent de rectifier et de compléter la notice de M. Ch. Asselineau:

Jean de Schelandre, seigneur de Tailly et de Vindebourse, capitaine au régiment de Turenne, était le fils de Jean de Schelandre, frère de Robert qui avait soutenu le siège de Jametz, et son lieutenant au gouvernement du dit Jametz. Il épousa, le 13 novembre 161t, Marie Le Goullon (1) (fille de Jérémie Le Goullon, seigneur de Coin-lès-Cuvry, secrétaire greffier de la ville de Metz et d'Elizabeth Lespingal sa seconde femme), dont ii eut deux filles: Madeleine, mariee le 19 Avril 1643 à Richard de Chavenet, seigneur de Xourdaille, Rozérieulles et Chény, son cousin germain, alors cavalier dans la compagnie de Vaubecourt; et Judith, morte à 45 ans le 19 juillet 1669, première femme de Jean-Lambert de Stroff de Lawenstein, Seigneur de Tailly par son mariage et seigneur de Bacourt, Dudeldorf, La Grange-Mercier près Metz, maréchal des camps et armées du Roi.

Jean de Schelandre mourut le 18 Octobre 1635 au château de Sousmazannes (Meuse).

Voici un sonnet de Jean de Schelandre que M. Asselineau avait copié dans les manuscrits de G. et Fr. Colletet brûlés dans l'incendie de la Bibl. du Louvre :

> J'estime Ronsard et Du Barlas : Toute censure m'est suspecte, Quelque raison que l'on m'objecte, De cetui qui fait bande à part.

C'est fort bien d'enrichir son arl, Pourvu que trop on ne l'affecte;

<sup>(1)</sup> Marie Le Goullon mourut à 77 ans le 31 Mars 1668.

Mais d'en dresser nouvelle secte, Notre Siècle est venu trop tard.

O censeurs des mots et des rimes, Souvent vos pouces et ros limes Otent le beau pour le poly.

En soldat j'en parle et j'en use, Le bon ressort, non le poly Fait le bon rouet d'arquebuse.

# SÉRIZAY (de) \*

Voir p. 478.

Nous pensons que le sonnet: Pour un gueux qui épousa une gueuse: Altdor pour Cloris tout brûlant de chaleur, de l'Eslile des Bouts-rimez, 1649, est peut être de Sérizay, mais, chose curieuse, ce sonnet porte le titre suivant dans un recueil manuscrit de poésies du XVII° siècle, aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris: Bouts-rimez sur le mariage de la sœur de Marion de L'Orme.

# TESTU (Jacques)

Voir p. 485.

Un manuscrit de poésies du XVII° siècle aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris, attribue à l'abbé Testu les Stances à Madame de Longueville (sur les sonnets de Job et d'Uranie): Que vostre jugement est net, qui sont signées Desmarets dans la 1<sup>re</sup> éd. de la 1<sup>re</sup> p. du Rec. de Sercy, 1653. De plus il contient un dialogue de l'abbé Testu qui paraît inédit: Tyrsis, ton humeur légère

# TIRAQUEAU (François)

François Tiraqueau doit être un des descendants de Michel Tiraqueau qui avait réuni les ouvrages de son père, le célèbre André Tiraqueau (1480-1558).

TOMB. DE N. BOURBON, 1649.

Epitaphe.

Cy gist ce grand Bourbon, le pilier du Parmisse

## TORCHE (abbé de)

L'abbé de Torche, fils d'un lieutenant au Sénéchal de Béziers, né dans cette ville en 1635, mort en 1675 à Montpellier. Il entra jeune dans l'ordre des Jésuites mais le quitla bientôt pour se rendre à Paris et se mêler à la vie mondaine. Sans grandes ressources, il se mit aux gages des libraires Barbin, Quinet et Loyson et publia successivement:

Le Berger fidèle, pastorale, trad. de l'italien de Guarini, 1665, in-12, qui eut de nombreuses éditions.

L'Aminte du Tasse. Paris, 1666. In-12.

Le Démêlé de l'Esprit et du Cœur. Paris, 1667. 1n-12.

Le Chien de Boulogne ou l'amant fidèle. Paris. Barbin, 1668. In-12. Réimprimé à Cologne en 1669.

La Cassette des Bijoux. Paris. Gabriel Quinet. 1668. In-12.

La Toilette galante de l'Amour. Paris. Est. Loyson, 1670. ln-12 (Deuxième partie de la Cassette des Bijoux).

A la suite de la publication du Chien de Boulogne, il arriva à l'abbé de Torche une plaisante aventure qui l'obligea à quitter Paris où il ne se sentait plus en sûreté, pour se retirer à Montpellier.

Guéret l'accuse dans la *Promenade de Saint-Cloud* d'avoir inséré dans la Cassette des Bijoux des poésies appartenant à M<sup>ile</sup> de Nantouillet.

REC. SERCY (PROSE), IV P., 1661. Lettre galante à Daphnis (prose et vers). (1) Puisque vous me faites part...

A consulter: Goujet: Bibl. franç. T. XVII, p. 185.—Recherches nouvelles et curieuses d'histoire et de littérature: Anecdotes littéraires, Juin 1731, p. 245 et suivantes.—Guéret: Promenade de Saint-Cloud, éd. de Monval, 1878.

#### TRILLEPORT

De Trilleport ou Trilport était un des fils du Président Robert Aubry, sieur de Brévannes. nommé à la Chambre des Comptes en 1620. Son nom figure dans le dialogue de Sarasin: S'il faut qu'un jeune homme soit amoureux, il en est un des interlocuteurs.

Les Historiettes de Tallemant des Réaux, T. V., p. 234, disent quelques mots de Trilleport.

La pièce suivante est signée Trilleport dans un manuscrit de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle, aux armes de Feydeau de Brou, conseiller au Parlement de Paris :

REC, SERCY, Ip., 1re éd., 1653. A M. B. H. Sonnet.

A la fin ma raison l'emporte sur mes sens (n. s.)

#### **VERSORIS**

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage. La pièce suivante qui figure dans les Lettres et Poésies de Mad. de Brégy, 1666, in-12, est signée Versoris dans les Ms. 12680 de la Bibl. Natie et de Feydeau de Bron:

REC. SERCY, II p., 1653. Sur la montre de Mile I. L. Sonnet. Ressort ingémeux et subtil mouvement (sig. N.)

<sup>(1)</sup> Cette lettre est suivie d'une poésie: La Saignée de la belle malade: Arreste que fais-tu main cruelle et barbare, reproduite dans la Cassette des Bijoux.

## **VILLIERS**

Voir p. 500.

t'après Jal: Dictre critique de biographie et d'histoire (2° éd. 1872), le comédien Villiers, qui a signé les trois épigrammes de la Muse naissante du petit de Beauchasteau, s'appelait Claude (et non Jean) Deschamps. Il prit au théâtre, où il entra jeune, le surnom de Villiers (avant 1624) et épousa d'abord Françoise Ollivier dont il eut deux enfants (22 Janvier 1624 et 30 Octobre 1634), ensuite Marguerite Chaufourriel qui lui donna en 1648 un fils, Jean Deschamps, connu au théâtre sous le nom de Villiers fils ou Jean de Villiers. — Claude mourut avant 1678 et Jean le 14 Juillet 1701.

Jal s'est trompé quant à la date de la mort de Villiers, le Registre de La Grange porte textuellement « Le Vendredy 23 May 1681, M. de Villiers, pensionnaire, est mort à Chartres p<sup>sse</sup> de Chadeliers. La pension est éteinte. »

MM. Eug. Despois et Paul Mesnard, contrairement à l'opinion de P. Lacroix et de V. Fournel, retirent à de Villiers pour les donner à Donneau de Vizé:

Zélinde, comédie ou la véritable critique de l'Ecole des femmes, 1663, in-12. Response à l'Impromptu de Versailles ou la Vengeance des Marquis, 1664. in-12. et la Lettre sur les aflaires de théâtre.

Il ne resterait donc à de Villiers que les deux pièces suivantes qui portent son nom : le festin de Pierre, Paris, Sercy, 1660, in-12 et l'Apothicaire dévalisé. Paris, Sercy, 1660, in-12; à la suite de cette dernière se trouve : le Portrait d'une Inconnue (en vers), p. 37 à 45.

A consulter 'suite) · Victor Fournel: Les Contemporains de Molière, recueil de petites comédies.... 3 vol. in-8. – Eug. Despois et Paul Mesnard : édit. des Œuvres de Molière de la Collection des Grands écrivains de la France.

## TROISIÈME PARTIE

PIÈCES ANONYMES OU SIGNÉES D'INITIALES (1636-1661)

Toutes les pièces anonymes ou signées d'initiales dont nous avons pu découvrir les auteurs pendant le cours de l'impression de ce volume figureront dans le Supplément de la Table générale des pièces anonymes des Tomes I à III; table qui sera placée dans le Tome III ou publiée séparément suivant l'importance de ce dernier.

# **APPENDICE**

# RECUEILS COLLECTIFS PUBLIÉS DE 1636 A 1661

# **PIÈCES**

DE

Chapelle, Charleval, Desportes. Gombauld,
Lalane, François Maynard, Montplaisir, Saint-Amant, Saint-Pavin,
Sarasin, Théophile, Tristan,

qui ne paraissent pas avoir été recueillies par LES EDITEURS DE LEURS ŒUVRES POÉTIQUES

|  |   | y.     |
|--|---|--------|
|  |   |        |
|  | • | . E    |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   | y.     |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   | b.).   |
|  |   |        |
|  |   | 3<br>5 |
|  |   | F      |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   | i i    |
|  |   |        |

#### CHAPELLE

Nouveau Cabinet des Muses, ou l'eslite des plus belles poésies de ce temps. Thierry le Chasseur, 1658.

LA BELLE SANS ESPRIT. STANCES.

Idole, palais enchanté,
Honte de la nature et son plus bel ouvrage,
Où la sottise et la beauté
Sont avec esgal avantage:
A vous voir je me sens charmer,
Vous oyant je cesse d'aymer,
Parmy tant de défauls, parmy tant de merveilles
Je vous plains et me plains des Dieux;
Que ne m'ont-ils fait sans oreilles,
Ou plustost que n'ay-je cent yeux.

Thimante d'un coup de pinceau
Faisoit des traits qu'on ne pouvoit comprendre,
Et peignoit moins dans son Tableau,
Que son art ne faisoit entendre.
Ses ouvrages ingénieux
Parloient plus à l'esprit qu'aux yeux:
Mais la nature en vous moins adroite et moins sage,
A fait un coup contraire au sien,
Et par malheur dans son ouvrage
L'on voit tout, et l'on n'entend rien.

Je dis contre elle en mesme instant,
Alors que je vous vis et si simple et si belle,
Qu'elle parut, en vous faisant,
Trop négligente ou trop cruelle:
Je jettay mesme des soûpirs,
Vous les pristes pour des désirs,
Et crustes que j'estois desja sous vostre empire:
Mon estonnement vous surprit,
Mais croyez-moy, si je soupire,
C'est de vous voir si peu d'esprit.

Qui pourroit vous faire la cour?
Si quelqu'Amant nouveau par hasard s'avanture
A dire un petit mot d'umour.
Vous croirez qu'il vous fasse injure:

Mulgré vos trompeuses beautez, Vos complaisances, vos bontez, Mon cœur est tout à moy, j'en suis loûjours le maistre : Et l'on ne me sçauroit blasmer Si je diffère à vous aimer Lors que vous le sçaurez connoistre.

Jamuis tant de charmes divers

Ne furent assemblez sur un mesme visage,

Et jamais un pareit ouvrage

Ne parut dedans l'Univers.

Que la nature acheva mal

Cet esbauchement sans esgal,

Au lieu de nous donner un chef-d'œuvre admirable,

Etle usa mut de ses trésors,

Et mit un esprit détestable

Dans le plus aimable des corps.

Parmy les travaux les plus grans,
Souvent elle s'égaye et sans qu'elle s'oublie
Meste quelque trait de folie
Aux ouvrages les plus prudens:
Elle fit de semblables coups,
Lors qu'elle travailla pour vous:
Et relâchant devant que finir son ouvrage
L'on la vit rire à vos dépens,
Son truvail fut vostre visage,
Et vostre esprit son passe-temps.

Ou bien comme cet ouvrier

Uni surpris de son art au milieu d'un ouvrage,
N'osa jamais le faire enlier,
Et n'acher a pas son visage;
Après avoir fait ses efforts
A vous donner un si beau corps,

Elle ecssa d'agir en vous voyant si belle, Et pur un repos ennemy, Faisant comme avoit fail Apelle, Ne vous acheva qu'à demy.

Ne faites donc plus tant la fière,
Et ne prétendez rien dessus ma liberté;
Je mesprise vostre beauté,
Jusques à ce qu'elle soit entière;
A présent je suis lout à moy,
Et je renonce à vostre loy
Malgré tous vos uttraits et loute leur puissance;
Pour vous je ne sçaurois bruster,
Et j'aime mon indifférence,
Si vous n'aprenez à parler.

#### CHARLEVAL

Recueil des plus beaux vers qui ontété mis en chant. Ch. de Sercy, 1661.

#### SARABANDE

Belle Iris, malgré vostre courroux, Si jamais vous revenez à vous, Vous rirez, et j'engage ma foy Qu'aussi-tost vous reviendrez à moy.

Qu'il se perd d'agréables momens Quand la guerre est entre deux Amans! Mais enfin le dépit doit céder Au plaisir de se raccommoder. Flatez-moy d'un soûris gratieux, Que l'amour radoucisse vos yeux : O beaux yeux si longlemps mulinez, Diles-moy si vous me pardonnez?

Belle Iris, que vous diray-je plus? Vous sçavez que Mandane et Cyrus Bien souvent se sont entre-grondez, Et toûjours se sont raccommodez.

Pour Astrée autrefois Celadon De dépit se jeta dans Lignon; Le Berger revint et fit sa paix, Et se vid aime plus que jamais.

## VILLANELLE

L'Amour qui me presse Cause ma langueur, Je souffre sans cesse De vostre rigueur: Ma belle Maistresse, Rendez-moy mon cœur, Dieux! Quelle foiblesse! L'Amour vous fait peur; Puis que ma lendresse Choque vostre humeur, Ma belle Maistresse, Rendez-moy mon cœur.

#### GAVOTTE

L'Amour trouble mon repos; Mais pour flater ma peine, Je vous nomme à tout propos, Et fais dire aux Echos, Climène.

#### SARABANDE

N'affectons point un amour malade, Cette Beauté ne veut point de Martyr, Toute tangueur luy semble fade, Il vaut bien micux rire et la divertir; Qui divertit, bien souvent persuade.

## **DESPORTES**

Poésies choisies de MM. Corneille, etc. Ch. de Sercy, II p., 1653.

#### ELÉG1E.

Adieu Philis, adieu, le jour commence à naistre, l'n moment me rendra trop facile à connoistre, Pour peu que nous perdions de temps à contester, Les yeux les moins certains ne pourront plus douter, Nous nous arrestons trop au soupçou qui l'afflige De finir nos buisers, c'est le jour qui m'oblige; Si je quille les bras dont je suis enlassé, Ce n'est pas que je sois trop las, ou trop pressé. A veluy dont l'effort augmente le courage Ne donne point les noms, de froid ou de volage, Cette action n'esteint, ny change mon désir, Je l'achère à regret, aulant qu'avec plaisir ; Mais tu sçais que le jour aux Amans est barbare. La muit unit les corps, la clarté les sépare, Peut-estre que la reux prolonger ce destin. Je le roudrois aussi, s'il estoit plus mutin. Quoy, lu n'entrourois pas une obscure lumière? Juge par les parots qui voilent la paupière, Que l'astre au teint mesté de pourpre et de blancheur, Couvre les environs d'une humide fraischeur. Ah! que d'un triste éclat it chasse les ténébres! Les nompes de son char sont nos pompes funébres Il nous donne à la fois le jour et le trespas : Belle Aurore où vas-tu? retourne sur tes pas,

Au moins pour ton vieillard rend ta course plus lente. Il te croit amoureuse, et non pas diligente, Ne donne point d'ombrage à ce jaloux mary : Ainsi ne puisses-tu manquer de favory, Ainsi de sang d'oiseaux tous les ans arrousée De ton cher fils Memnon soit la cendre appaisée Ainsi nulle vapeur ne ternisse ton teint, Ainsi quelque Céphate en soit un jour atteint; Pour tant de vœux conceus à l'honneur de tes charmes, Je ne demande point de perles à tes larmes, C'est assez que je gouste à longs traits un plaisir, Que tu rends inquiet par le peu de loisir, Collé dessus ce corps dont la neige animée Redouble, au lieu d'éteindre, une amour enflammée, Appuyé motlement sur le sein de Philis, Et serre par des bras si doux et si polis : Si tu veux qu'à partir mon âme soit contrainte, De ces bras amoureux ne dissous point l'estreinte, Sans te rendre coupable en séparant nos corps, Tu me verras mourir au milieu des transports Une douce langueur achèvera ma vie, Et les pasles démons dont la mort est suivie Cessans pour cette fois d'accompagner mes pas, Souffriront qu'Amour sent assiste à mon trespas : Puis que donc tost ou tard il faudra que je meure, De grâce, belle Aurore, attens encore une heure, Ne me viens point ravir d'un pas précipité Ce temps qui semble à tous si plein de volupté, Quand d'un effort douteux la clarlé combat l'ombre, Qu'it n'est rien d'éclatant, comme il n'est rien de sombre, Et qu'un jour incertain pousse de foibles traits, Le sommeil est plus doux, l'air est beaucoup plus frais, Les oiseaux au signal d'une lumière obscure Viennent tous à l'envy salüer la Nature, On les entend voler d'un soin tout empressé, Leur chant plus délicut, plus net et mieux poussé, Jure que dans les bois sa douce violence Ne laissera jamais de retraile au silence ; Ne racourcy donc point en courant par les Cieux Ces momens de ta nuit tes plus délicieux; Mais je m'efforce en vain d'arrester ta lumière. Quand on mettroit un prix au bout de la carrière, Le désir de monstrer combien peut ton effort N'en seroit pour cela ny plus grand, ny plus fort, On diroit qu'aujoud'huy tu crois estre de feste,

Mille rayons dorez environnent ta teste, Nut repos en ton cours ne te vient soulager, Un trait est moins soudain, le vent est moins léger. Que de peine tu prends à mériter ma haine! A l'un et l'autre sexe odieuse, inhumaine, Pourquoy ne retiens-tu la bride à les chevaux? Avecque les clarlez commencent nos travaux. A peine tu parois dessus nostre hémisphère, Que l'un craint sans sujet, et l'autre en vain espère, Car que sert icy bas de craindre et d'espérer? Tu fais naistre du trouble en pensant esclairer, Par toy eessent les feux qui conduisent nos voiles, Le Pilote ne peut observer les estoiles, Cherchant un autre monde, et des peuples nouveaux Incertain de sa route, il erre sur les eaux, A tous également tu donnes des alarmes, Au seul bruit de lon char, le soldat prend ses armes, Et le premier éctat qui sort de la rougeur Fait lever, quoy que las, le triste voyageur; Quand l'Olimpe est doré de cet éclat qui brille, L'avare laboureur esveille sa famille, Il s'en alloit dormir, lu l'en viens empescher: C'est toy qui mets au joug le bœuf tent à marcher, Qui fais que l'Advocat à plaider se dispose, Plus soigneux de son gain, que du gain de sa cause, Que le client luy porle en tremblant son proces Moins du froid, que de peur d'un sinistre succez, Sans jamais obliger, quelque effet qui resulte. Ny l'Advocat plaidant, ny celuy qui consulte; Tu fraudes les enfans d'un sommeil ussez doux, Afin d'abandonner leurs tendres mains aux coups. A peine dans les Cieux la beauté vient de naistre Qu'elle se fait hair du disciple et du maistre, Tout cela se pardonne assez facilement; Mais d'un couple amoureux borner l'embrassement Lors que dans les plaisirs l'un et l'autre se noye, Par d'inutiles soins interrompre leur joye, La mester de soucis, soüiller sa pureté, Introduire auprès d'eux ta profane clarté, Et leur ravir le goust de plus d'une caresse, Pour le pouroir souffrir, faut estre sans maistresse. Combien ay-je en voyant ton cours précipité. Désiré qu'une pluye esteignit la clarté, Que la nuit reployat ton manteau dans ses voites, Que lon char fust choqué par les moindres étoiles,

Que son essieu rompist, estant baltu du vent, Ou qu'un de tes chevaux glissât en s'élevant: C'est là le seul espoir dont je nourris ma flamme, Car que peut après tout la pitié sur ton ûme, Plus noire que ton fils, plus dure qu'un rocher? Mes pleurs ne ta sçauroient amolir ny toucher: Cependant, s'il faut croire ou l'histoire, ou la fable, Ce rocher autresfois s'est rendu plus traitable; Encore que ton mary soit tremblant et chenu, Le plaisir de l'amour ne t'est point inconnu, Tes regards assez doux, mais remplis de licence, Des plus jeunes chasseurs débauchent l'innocence, Que ne m'est-il permis de conter à Tilon Le nombre des baisers que ton désir gloulon Exigeoit de Céphale, alors qu'une rosée Rendoit ses membres frais, et sa soit appaisée? Ne rougy point de voir ensemble deux Amans, Je scay tes rendez-vous, et tes embrassemens; Si ton vieitlard jaloux pouvoit te satisfaire, Tu paroistrois plus tard dessus nostre hémisphère; Si tu tenois souvent un Céphale embrassé, Tu te dispenserois de ce soin si pressé, En vain tu contrefais la sage et la modeste, Rien ne m'est inconnu d'une ardeur si funeste; Je pourrois bien cotter te tieu, l'heure el le nom. Et te donner au ciel un fort mauvais renom, Il n'est que trop aisé de prouver l'adultère; Car pourquoy te lever quand tout est solitaire, Si ce n'est pour complaire à quelque favory Dont la rigueur te fait mespriser ton mary? Te voit-on pas pleurer en sortant de sa couche, Non du chaste regret de quitter celte souche, Mais du dépit de voir que tes plus jeunes ans Ne seauroient animer des membres si pesans? Et bien, de cc devoir Titon n'est point capable, Je l'avouë, il est vray, mais en suis-je coupable? Tai-je autrefois nié que son corps fut usé? Est-ce par mon conseit que lu l'as épousé? Ne t'en venge donc point sur ma bonne fortune, Cesse de te monstrer envieuse, importune, D'attirer le courroux des hommes et des Dieux, Et te mettre au hazard de déloger des Cieux: Si jamais sur ce poincl on y fait assemblée, De reproches cuisans je le vois accablée, Tu t'es fait en ce lieu de puissans ennemis,

Les yeux d'Endimion pour tousjours endormis, Monstrent que tes clartés incommodent la Lune, Aux grands, comme aux petits, cette plainte est commune, Jupin mesme en ce poinct n'est point sans intérest, Il rendra contre toy quelque notable Arrest: Te souvient-il encore de la nuit mémorable Dont le temps prolongé luy fut si favorable? A peine tu parus, qu'il te fit relirer, Et t'osta le pouvoir de nuire et d'éclairer. On te vit un moment, et ta robe enflamée Commenca d'estater sa pompe accoustumée, Tu n'oublias ce jour ny perles, ny rubis, Tu te voulus parer de tes plus beaux habits; Quand Jupin l'apperceut, propre, leste, éclatante, D'un contremandement il frustra ton attente, Le triste souvenir d'un si fameux affront Te met asseurément la honte sur le front, Ou bien, si tu rougis, c'est d'un juste reproche; Regarde-ia, Philis, qui pleure et qui s'approche, Bien que par mes raisons j'aye pu la toucher. Son char pour tout cela ne luisse de marcher; Ourre l'un des rideaux, lu la verras paraistre, Adieu, Philis, adieu, le jour commence à naistre.

#### SATYRE CONTRE UN JUIF

#### 1568

Voici la note de M. Ed. Tricotel qui précède la réimpression de cette satire dans le Bulletin du Bibliophile. 1837, p. 471 :

- « La pièce suivante de Desportes manque dans toutes les éditions du poëte, même dans celle de Rouen, Raphaël du Petit Val, 1611, in-12, qui passe pour être la plus complète, et dans celle qu'a publice dans ces derniers temps M. Alfred Michiels, Paris, Delahays, 1858, in-16. Elle se trouve dans le Recueil de Sercy. tom. II, pag. 196-202, où elle est intitulée: Salyre de Desportes contre un Juif, que le public n'a point encore veue, et se lit également dans deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, n° 1662 et 1663 français.
- « Mais, avant de transcrire cette satire, il nous paraît utile de donner un extrait de la longue note qu'écrivit au sujet de cette pièce M. le Marquis de Fortia d'Urban sur un des derniers feuillets du manuscrit nº 1662. Il nons apprend, dans cette note, que le Juif attaqué dans les vers du poète n'était autre que François de Fortia, secrétaire de la Chambre du roi Charles IX et trésorier des parties casuelles. Desportes, ajoule-t-il, mécontent d'éprouver un retard dans le payement d'une somme que lui avait accordée la munificence royale, prit la plume, et, dans un violent mouvement de colère, lança à la face de Fortia cette satire pleme d'injures et de calomnies. Fortia, en effet, n'était nullement Juif:

c'est ce que démontre avec la dernière évidence le descendant de sa famille dans le passage que nous allons citer:

- « Pour bien comprendre cette satire, dit M. le marquis de Fortia d'Urban, il faut savoir
- « qu'en 1568 régnait Charles IX, alors àgé de dix-huit ans ; il aimait la poésie et a fait luj-« même d'assez beaux vers. Philippe Desportes, alors âgé de vingt-deux ans, en faisait de
- « meilleurs, que Charles crut devoir récompenser par une assignation sur le tresor royal.
- « François de Fortia, seigneur de la Grange, successivement trésorier des mers du Levant.
- « secrétaire de la Chambre du Roi et trésorier des parties casuelles, était chargé de le
- « payer, Il trouva peut-être que cette dépense devait être acquittée après d'autres plus
- « importantes, et fit attendre l'impatient Desportes, qui se vengea par ces vers. L'accusation
- « de juiverie n'était qu'une assez mauvaise plaisanterie. En eflet, de quatre frères qu'avait
- « François de Fortia, l'aîné, Jean de Fortia, avait renonce à son droit d'aînesse pour
- « entrer dans l'état ecclésiastique : il était archiprètre de la métropole de Tours et cha-
- « noine de Saint-Martin de la même ville. Le plus jeune, Pierre de Fortia, était abbé de
- « Saint-Acheul et de Novers et archidiacre de Tours ; il fut nommé à l'évêché d'Amiens,
- « et harangua les états de Blois, où il avait été député. On voit que le seul fondement de la
- « calomnie du jeune poëte était l'avarice dont il accusait le trésorier qui différait son
- « payement.
- « Trouvant sans doute cette satire trop longue, il l'accompagna de l'épigramme qui
- « suit dans ce manuscrit (1). Cette épigramme, relative aux armoiries qu'il supposait à « François de Fortia, n'avait aucun fondement. D'abord Desportes y repondait lui-même à
- « sa calomnie : un Juif n'aurait point eu le droit de porter des armoiries ; ensuite il n'a
- « pas connu celles que portait la maison de Fortia dans toutes ses branches : d'azur à une
- « tour ronde bâtie sur sept petits rochers, le tout d'or crénelé et maçonné de sable,
- « soutenu par deux lions grimpants, avec cette belle devise: Turris fortissima virtus:
- « La tour la plus forte, c'est la vertu..... »

M. le marquis de Forlia termine ainsi sa note rectificative:

- « Puisque ce manuscrit a acquis une sorte d'authenticité par sa reliure aux armes du
- « Roi et par son insertion dans un dépôt public, tel que la Bibliothèque royale, je me suis « cru autorisé, malgré l'usage qui défend de rien ajouter aux manuscrits, à détruire ici
- « une calomnie qui se trouvait avoir ainsi acquis une véritable publicité. C'était mon devoir
- « de le faire, comme dernier rejeton mâle de la maison de Fortia, et j'ose dire que c'était
- « un devoir à messieurs les conservateurs de me le permettre.
  - « Paris, 4 juillet 1826.
    - « Le marquis de Fortia d'Urban. »
- « Quant au texte de la satire que nous réimprimons, il est tiré du Recueil de Sercy. Nous avons revu et corrigé ce texte d'après les deux manuscrits de la Bibliothèque impériate cités plus haut, et nous avons donné en note les principales variantes ».

Blason des armoiries dudit Fortia, portant un aigle d'or et trois clous d'or en champ d'azur:

Rends l'or à ceux dont tu l'as arraché, L'aigle à l'empire et l'azur à la France, Et des trois clous retiens la jouissance, Dont Jesus fut par les tiens attache.

<sup>(1)</sup> Voici cette épigramme:

Je t'eusse mis en mes vers bien avant, Juif misérable, et ton nom s'eslevant Par mes escrits eust esté mémorable; Je t'eusse faict de la race honorable De Benjamin, de Jude ou de Lévy, Ou de celuy qui jadis fut ravy Tout vif an ciel dedans une charrette (1), Aimé de Dieu, véritable prophète. Mes vers rengeurs du temps et du trespas T'eussent rendu ce que tu n'estois pas. J'eusse assenré que ceux de la lignée, Lorsque la mort de Jésus fut signée, S'estoient cachés, courroucés aigrement De la riqueur d'un si faux jugement, Et que la nuit pleurans ils dépendirent Le corps de Christ, au tieu qu'ils le vendirent, Lasches, meschans, pleins d'infidélité, A l'âme traistre, au cœur ensanglanté; Puis ton poil gris et ton visage blesme T'eust faict juger issu de Nicodème Ou de Joseph ou de ces pères saincts Qu'on voit grisons en nos églises peints. Voilà comment j'eusse masqué (2) ta honte. Mais de mes vers l'on n'eust point fait de conte, Et te louant j'encourois le danger D'estre appelé flatteur ou mensonger. On te connoist (3), ton usure excessive Tes faussetés, ton nom, la race juifve, Ton âme double et ta façon d'avoir (4) Tont fait cognoistre avant que de te voir Marran, trompeur, masquant ton feint visage (5) De beau semblant et de fardé langage, Qui plein de ruse as seulement changé De tes parens le bonnet orangé. Mais l'avurice et la soif attérée De desrober l'est toujours demeurée : Le sort fasché de la meschanceté M'a contre toy par toy mesme trrité A celle sin que ma muse enstammée Murque ta race à jamais diffamée,

<sup>(1)</sup> Le prophète Elie.

<sup>(2)</sup> L'imprimé porte marqué. Nous donnous masqué d'après les deux manuscrits de la Bibliotheque impériale, n° 4662 et 1663 fr.

<sup>(3)</sup> Ms. On cognoist bien

<sup>(4)</sup> Id. Et ta faim d'en avoir

<sup>(5)</sup> Id. Un faux courage

Et ta mémoire et les faits decriés Qui par les uns ne seront oubliés. Pour m'empescher, tu gronde une menace: Brave (1) guerrier, d'où te vient ceste audace? Quelle fureur l'esmeut (2) si vivement? Tu veux meurtrir, pense au vieit Testament: Dieu le deffend, ne croy pas lon courage. Ha! vieil marran, tous ceux de ton lignage, Les plus vaillans et les plus renommés Once qu'une fois ne se veirent armés : Ce fut alors que les troupes mutines Ensevelies dedans leurs brigantines, Suivant Judas chef de leur truhison, Prirent Jésus faisant son oraison: Eneor Saint Pierre entre tous tes gens d'armes N'ayant sans plus qu'un cousteau pour ses armes, Aiguillonne du danger apparent, Coupa l'oreille à Malchus ton parent Armé, couvert, courageux à merveille : Mais aussi tost qu'il eust perdu l'oreille, Lasche de cœur, la guerre il maudissoit, El de ses cris le mont retentissoil. Vous autres Juifs, vermine de la terre, Ne naissez pas d'àme chaude à la guerre ; Vos plus beaux faicts et vos actes guerriers Est de bailler (courageux usuriers) A cent pour cent, porter faux témoignage, Par trahison nous pourchasser dommage Ou (3) nous meurtrir, comme feirent ces Juifs Qui par (4) poison corrompirent les puits; Ce sont vos tours, ce sont là vos vengeances (5), Vos pistolets, vos poignards et vos tances (6). Perds donc l'espoir de plus m'espouvanter. Ton cœur vaitlant ne me faict point doubter: Je ne crains point tu bouillante (7) colère ; Le plus grand mul que tu me pouvois (8) faire Tu me l'as faicl, car je t'ay courtisé Neuf ou dix jours (9), puis tu m'as abusé. Tes pères grands pteins de rage et d'envie

<sup>(1)</sup> Ms. Nouveau

<sup>(2)</sup> Id. Te meut

<sup>(3)</sup> Id. Et

<sup>(4)</sup> Id. De

<sup>(5)</sup> Id. Cc sont les traits de vos plus grands vaillances

<sup>(6)</sup> Ms. Les pistolets, les poignards et les lances

<sup>(7)</sup> Id. Meschante

<sup>(8)</sup> Id. Puisses

<sup>(9)</sup> Id. Huit ou dix jours

A Jésus Christ feirent perdre la vie Sur une croix qu'ils luy feirent porter. Mais tu me veux tout autrement traitter Et me punir d'une contraire sorte Ne voulant pas souffrir que je la porte (1) En retenant (2) d'un courage obstiné Le peu d'argent que mon Roy m'a donné Pour mon confort et pour venger la perte De mes deniers que par toy j'ay soufferte. Toutes les fois que m'en ressouviendray (3) En la faveur le papier je prendray (4), Prendray la plume et d'une encre bien noire J'obseurciray la race et la mémoire. Quant à ces vers, ce n'est que te flutter, Je veux un jour jusqu'au sang te gratter (5). Premièrement je te feray descendre De Barrabas, celuy qu'on menoit pendre Pour ses tarcins, mais il fut garanty Par tes parens qui tenoient son party: Tu descendras de ces Juifs deteslables Qui dans le Temple avoient dressé leurs tables. Marchands trompeurs que Jésus Christ chassa Et par despit leurs banques renversa. L'aigle (6) léger qui vole outre la nue De ses petits fuict essay par lu reue (7), Car si quelqu'un d'un regard arresté Ne peut porter du soleil la clarlé, S'enflant le cœur de colère subile, Comme bastard du nid le précipite. Mais tes ayeux d'autres marques avoient: Quand en naissant leurs fils ils esprouvoient, Ceux qui monstroient avoir la main subtille Ouverte à prendre, à tascher difficille, Les ongles grands (8), ravissans et cavés, Estoient de tous légitimes trouvés : Voilà pourquoy la marrane assistance Sans contredit approuva ta naissance, Voyant tu main qui ferme (9) retenoit, Miracle grand! tout ce qui tuy venoit (10),

<sup>(1)</sup> Ms. Car tu ne veux qu'aucune eroix je porte

<sup>(2)</sup> ld. Et me retiens

<sup>(</sup>B) Id Que je m'en souviendray

<sup>(4)</sup> Ce vers ne se trouve que dans les manuscrits; il est omis dans l'imprimé.

<sup>(5)</sup> Ms. Je te veux bien d'autre sorte traitter

<sup>(6)</sup> Ms. L'oiseau

<sup>(7)</sup> Id. Tous ses petits recognoist à la veue

<sup>(8)</sup> ld. Longs

<sup>(9) 1</sup>d. Jeune

<sup>(10)</sup> Id. Tout ce qu'elle prenoit

Et que ton œil au regard effroyable Rioit à l'or qu'on avoit mis sur table. On dit aussy d'un Rabby qui te vit Que la fureur tout soudain le ravit (1); D'un pas vieillard s'avança sur la place (2), En marmonnant (3), il feit mainte grimace, Hocha trois fois son vieil chef tout peté, Revint à toy comme tout consolé, Te print tes mains, regarda ton visage, Puis s'escriant, annonça ce présage : Crois, jeune enfant, le doux (4) soucy des tiens, L'heur des Hébreux, le matheur des Chrestiens, Qui par ta griffe à toute usure apprise Seront souvent despouillés en chemise, Comblant de biens finement aequestés Le ventre ouvert de tes coffres voustés, Et sans cesser, trouvant nouvelle adresse (5) Pour de ce peuple emporter (6) la richesse : Mais e'est trop peu, le populaire bas Ny ses moyens ne le suffiront (7) pas. Croissant tes ans, l'ardeur qui te transporte, Altéré d'or, croistra toujours plus forte, Tant qu'à la fin mainte ruse inventant, Faisant présents, les faveurs achetant, Tu parviendras aux estats de finance, Dorant les doigts des beaux escus de France : Ce sera lors que ta soif paroistra, Plus tu boiras, et plus elle croistra (8) Et trouveras sans fin quelque pratique Pour abreuver ton esprit hydropicque Qui s'enflera sans se désaltérer, Dont tu voudras nuiel et jour demeurer, Adorant l'or, le seul dieu de la terre, L'heur de la paix et le nerf de la guerre. Nous autres Juifs désastrés, malheureux, Sommes pressés d'un sort bien rigoureux: La liberté nous est partout ravie (9), Rompus (10) d'ennuis, nous traisnons notre vie, Siffles, moeques et battus comme chiens

<sup>(1)</sup> Ms. Que promplement la fureur le ravit

<sup>(2)</sup> Id. D'un pied léger il trotta par la place

<sup>(3</sup> Id. Rouant les yeux

<sup>(4)</sup> Id. Cher

<sup>(5)</sup> ld. Et trouveras toujours quelque finesse

<sup>(6)</sup> Ms. Attraper

<sup>(7)</sup> L'imprimé porte à tort souffriront

<sup>(8)</sup> Ms. Plus forte elle croistra

<sup>(9)</sup> Id. Partout nous est ravie

<sup>(10)</sup> Id, Chargés

Des Turcs cruels et des maudits Chrestiens; Puis tout le gain (1) que nous pouvons attendre Est de porter quelque chemise rendre, Quelques habits (2), quelques draps bien usés Subtilement par nos mains déguisés. Tromper, mentir et guigner à grand'peine Pour vivotter de semaine en semaine, Où (3) toy, mon fils, heureusement conceu, Au doux giron de Fortune receu, Sans travailler, sans porter nos détresses, Auras (4) chez toy des monceaux de richesses, Esquyant l'ail (5) d'un bel esclat doré; Les recevant, tu seras adoré (6) Des acheteurs, qui, payant les offices, Les genoux bas, t'offriront leurs services. Mais e'est alors qu'il te faut souvenir De sçavoir hien cest argent retenir, Tromper (7) les grands, le peuple et la noblesse; El si le Roy d'une honneste largesse (8) Veut quelquefois les siens récompenser, Quand par tes mains it leur fawlru pusser, Les estonnant de ton paste visage Et d'un faux œil, use de ce langage : Que tes deniers sont ailleurs destinés (9). Que les plus grands sur toy sont assignés Longtemps devant, auxquels tu dois complaire, Que toutefois tu n'y peux satisfaire; L'argent est court et fort mul despensé, Le Roy le doit d'avoir trop arancé, El par ainsi (10) que c'est peine perdue De pourchasser la somme prétendue. Ces pauvres gens, qui joyeux espéroient Toucher deniers (11) si tost qu'ils te verroient, Te laisseront, blasmant (mélancholiques) Les Juifs trompeurs et leur fines (12) pratiques; Mais c'est tout un : leurs propos irrités Seront des vents sans effet emportés,

<sup>(</sup>I) Ms. Bien

<sup>(2)</sup> Id. Lineeuls

<sup>(3)</sup> ld. Mais

<sup>(4)</sup> Id. Verras

<sup>(5)</sup> ld. Flambants au jour

<sup>(6)</sup> Id. Révèré

<sup>(7)</sup> Ms. Trompe

<sup>(8)</sup> ld. De benigne largesse

<sup>(9)</sup> ld. Ordonnés

<sup>(10)</sup> Id. Et pour autant

<sup>(</sup>II) Id. Argent

<sup>(12)</sup> Id. Fausses

Six jours après, n'ayant plus d'espérance D'estre payés, qu'un tiers pour toy s'arance, Leur remontrant que l'argent n'est pas prest, Mais que tu peux en prendre à intérest Pour teur (1) aider, pourvu qu'on te contente De cent escus, ils en auront cinquante (2). De deux cents, cent ; ainsi plein d'amitié Tu guigneras justement la moitié. Mais ô que fais-je? Et qu'est-ce que je pense (3) De l'enseigner, toi qui a pris nuissanec Pour n'en laisser aucun esgat à toy, Digne tarron des finances du Roy, Prompt inventeur de subtiles cautelles, De faux aequits et d'usures nouvelles? Puis à ta fin ayant bien amassé, Le sort fatal qui toujours t'a haussé Te haussera pour dernière journée A Montfaucon, but de la destinée. A tant se teut (4) le vieillard radotté, Perdant l'ardeur qui l'avoit agité, Devint rassis, n'eut plus t'âme troublée, Et sur ce point se rompit l'assemblée.

# **GOMBAULD**

Poésies choisies de MM. Corneille, etc. (Rec. Sercy), 1<sup>re</sup> p., 4<sup>re</sup> éd., 1653.

### SONNET

Que vostre sort, Philis, à mon sort est eontraire!
Pour moy l'Aquilon souffle, et pour vous les Zéphirs;
Pour moy l'on fit la nuit, pour vous le jour éctaire,
Pour moy nâquit la peine, et pour vous les plaisirs.
Tout s'efforce à me nuire, et tout tâche à vous plaire,
Vous ne soûpirez point, et causez des soûpirs.
La gloire est vostre prix, la honte est mon salaire,
Vous vivez satisfaite, et moy dans tes désirs.

<sup>(1)</sup> Ms. les

<sup>(2)</sup> Nous suivons la leçon des manuscrits, la seule qui ait un sens raisonnable. L'imprimé porte : Tu en auras cinquante

<sup>(3)</sup> Ms. Ou les deux tiers, mais qu'est-ec que je pense (4) [d. Finit

J'excite la pitié, vous excitez l'envie, Chacun me fait la guerre, et vous estes servie. Vous avez des Amans, et moy j'ay des Rivaux. Vous ne désirez rien, vous estes désirable; Pour moy j'ay de l'amour, et ne suis point aimable, Vous avez tous les biens, et moy j'ay tous les maux.

# LALANE

Recueil des plus beaux vers qui ont esté mis en chant. Ch. de Sercy, 1661.

## AIR DE LAMBERT

Cette ingrate cst-elle insensible,
Que ton trait invincible
Ne la puisse toucher?
Amour, il y va de la gloire
De me donner victoire
Sur ce cour de rocher.

Une fitte avoir cette audace
De défendre une place
Si long-lemps contre toy?
Si tu ne punis la rebelle,
Chacun voudra comme elle
S'affranchir de ta loy.

Sauve ton honneur et ma vie

Des rigueurs dont Sylvie

Nous outrage si fort;

Amour, fais-luy rendre les armes,

J'implore avec larmes

Ton secours, ou ma mort.

# MAYNARD (Fr.)

Jardin des Muses où se voyent les fleurs de plusieurs aggréables poësies, etc... Ant. de Sommaville et Aug. Courbé, 1643.

EPIGRAMME (p. 189)

Si ta Muse en changeant de ton Ne mesnage autrement ses veilles, Garde que maistre Jean Baston Ne l'incommode les oreilles. Hortus Epitaphiorum selectorum ou Jardin d'Epitaphes choisis .. Gaspar Meturas, 1648.

# SONNET (1)

A tort, on m'a blâmé de redouter la mort:
Je trouve cette crainte et juste et naturelle,
Contre cette effroyable, il n'est rien d'assez fort,
Et le Sauveur du Monde a sué devant elle.
Il semble à mon esprit plein de feux et de fers,
Qu'il est desjà tombé sous l'horreur des supplices;
Et que pour me loger au plus bas des Enfers,
Il se descouvrira de nouveaux précipices.
En ce dernier moment qui doit borner mes jours,
Que feray-je, ô Seigneur, si tu ne me secours,
Dissipant les frayeurs qui naissent de mes crimes?
Promets de me conduire à la gloire des Cieux,
Et la mort qui m'appelle au rang de ses victimes,
Tout horrible qu'elle est, sera belle à mes yeux.

SONNET DU PRÉSIDENT MAYNARD, EN L'ÉLECTION D'AURILLAC DANS LA HAUTE AUVERGNE, FAIT AU LIT DE LA MORT, QUATRE HEURES AVANT QUE MOURIR

Je suis dans le panchant de mon âge de glace,
Mon âme se destache, et va laisser mon corps;
En cette extrémité que faut-il que je fave,
Pour entrer sans frayeur dans la terre des morts?
I'ay flatté les puissans, j'ay plastré leurs malices,
J'ay fait de mes péchez mes uniques plaisirs,
Je me suis tout entier plongé dans les délices,
Et les biens passagers ont esté mes désirs.
Tout espoir de salut me semble illégitime,
Je suis persécuté de l'horreur de mon crime,
Et son affreuse image est tousjours devant moy.
Mais! ô doux Sauveur, que mon âme est confuse!
Que je suis foiblement assisté de ma Foy!
Rends-tu pas innocent le Pécheur qui s'aceuse?

<sup>(1)</sup> Ce sonnet a été donné mutilé (il y manque quatre vers) et avec des variantes importantes dans le Recueil de poésies chrestiennes et diverses, de M. de La Fontaine. Paris, Pierre le Petit. 1671. T. 1, p. 372, on peut donc le considérer comme inédit puisqu'il ne se trouve ni dans l'édition des Œuvres poétiques de Maynard donnée par M. Gaston Garrisson (1885-1888) ni parmi les 76 pièces publiées par MM. Durand-Lapie et F. Lachèvre à la suite de leur étude sur François Maynard et François Ménard (1899).

Nouveau recueil de divers rondeaux. Aug. Courbé, 1650.

# SUR LA MORT D'UN FAVORY (1)

Il est passé, il a plié bagage,
Ce favori, dont c'est bien grand dontmage (2)
Pour sa maison; c'est comme je l'entends.
Car pour autrui maints hommes sont contents,
En bonne foy de n'en voir que l'image.
Sous sa faveur s'enrichit son lignage
Par les grands dons et par le mariage; (3)
Mais aujourd'huy ce n'en est plus le temps,
Il est passé.

Or partons-en sans crainte d'être en eage, Il est en plomb, l'éminent personnage Qui de nos maux a ri plus de vingt ans. Le Roy de Bronze en eut le passe temps, Quant sur le pont à tout son attelage Il est passé.

Poésies choisies de MM. Corneille, etc. (Rec. de Sercy), He p., 1653.

# A MONSIEUR DE B. \*\* (BASSOMPIERRE). STANCES

Grand Héros! dont la force étonne
Le cœur des plus fameux Guerriers,
Je veux assembler tes Lauriers,
El t'en former une Couronne.
Le plus haut désir qui me touche,
Est qu'entre tes charmans concerts
Des neuf Pucelles que je sers,
Tes beaux faits sortent de ma houche.
Il est rare qu'un uom parvienne
Au poinct où le lien est monté;
Un siècle n'a jamais porté
Plus d'une ame comme la tienne.

Tes merveilles font une histoire,
Où ceux qui naistront après nous,
Viendront révérer à genoux
La vraye image de la gloire.
Le cours réglé de la Nature
Nous a ramené vingt Hivers
Depuis que je presse mes Vers
De travailler à la peinture.
Mais ils n'en ont pas eu l'audace,
Jusqu'à ce que lu m'as appris
Qu'entre les Escrivains de prix
La France m'accorde une place.

<sup>(1)</sup> Ce rondeau dirigé contre Richelieu a été attribué à Miron, par Tallemant des Réaux, mais M. de Labouisse-Rochefort, dans ses Lettres biographiques sur Maynard (1846) l'a donné comme inédit.

<sup>(2)</sup> Variante: Le Cardinal dont s'est moult grand dommage

<sup>(3)</sup> Id. It fut soigneux d'enrichir son lignage Par dons, par vots, par fraude et mariage.

Ces deux variantes se lisent dans le Tableau de la Vie et du Gouvernement de Messieurs les Cardinaux Richelieu et Mazarm et de Monsieur Colbert, etc. Cologno, P. Marteau. 1693 (voir T. 111 de cette Bibliographie).

Çà, qu'on m'apporte du Lierre, Je veux en estre couronné, L'esprit qu'Apollon m'a donné Est tout remply de Bassompierre.

Sous le plus grand Roy que la terre Ait justement idolâtré, Vingt et huit sièges t'ont monstré Le sanglant mestier de la guerre.

Ton expérience est si grande, Qu'etle est maistresse du hazard, Et tu ne cèdes en cet art Qu'an seul Prince qui te commande.

Savoye en demeure confuse, Et le Démon de la Valeur N'eûl pas avec tant de chaleur Forcé les murailles de Suze.

Que tes exploits sont héroïques ! Et qu'ils t'ont fuit d'admirateurs A la honte des Protecleurs De nos défuntes Républiques !

La gloire qui l'immortalise Crût que Mars s'estoit fait Triton, Lors que dans l'eau jusqu'au menton, Tu passas uu camp de Soubise.

La Rochelle durant la rage De ses plus sensibles douleurs, A mis, au rang de ses malheurs Ta vigilance, et lon courage.

Quand tu parles, tu persuades Les esprits les plus obstinez, Témoins les succès fortunez De cinq illustres Ambassades.

Ta langue a versé des merveilles Dans le Cabinel de nos Roys, Et le lon charmanl de la voix Est la volupté des oreilles. La Cour est si pleine d'orages,
Et nous cache lant de rochers,
Que les plus célèbres Nochers
Y font lous les jours des naufrages.
Mais quelque mal qu'elle l'apreste,
Tu sais l'éviter sagement,
Et ton sublime jugement
Est au-dessus de la Tempeste.

Sous quelle estoile, a-t-on veu nuistre Un Courtisan égal à loy, Ny qui sçache mieux comme quoy Il faut plaire au goust de son maistre ?

Ton humew est toujours si belle Qu'on ne la peul assez toüer, Et qui veut le désavoüer Choque la raison naturelle.

Je connois mesme que l'envie, Quelque serpent qu'ette ait au sein, Cède à ta gloire, et fait dessein De ne plus traverser ta vic.

L'Infâme a perdu t'espérance De nuire à les prospéritez, Tant d'admirables qualitez Sont les délices de la France.

Ta dépense qui nous estonne Use comme il faut des trésors, Son lustre et dedans, et dehors, Fait l'honneur de cette Couronne (1).

Quet courage est si magnifique, Qu'on puisse l'égaler au tien ? Tu donnes sans fin, et ton bien Est une richesse publique.

Ta bonté n'a point de limite, Tout le monde en est caressé, El ton soin n'est jamais lassé D'appuyer les gens de mérile.

La douleur la plus importune Dont ton repos soil combalu Vient de quoy toujours la Vertu N'est pas bien avec la Forlune.

<sup>(1)</sup> Cette strophe n'est pas dans le texte de cette ode du Rec. Conrart. T. XXI, in-4.

Poésies choisies de MM. Bensserade, etc. (Rec. de Sercy), IIIº p., 1656.

POUR UNE SOLITUDE. MADRIGAL

Las d'espèrer et de me plaindre Des Muses, des Grands, et du sort, C'est iey que j'attends la mort, Sans la désirer ny la craindre.

Recueil de diverses poésies choisies des sieurs La Ménardière, etc... Sommaville, 1660.

EPISTRE (p. 179) (1)

L'an reprend sa course première, J'apperçoy tever le Soleit, Voità qu'il récrée mon œit Des nouveaux traits de sa tumière.

O mon Génie à ce beau jour Volc où loge le grand Silvandre, Et faits-luy doucement entendre Ces paroles de mon amour.

Dy-luy que depuis qu'en sa lettre J'ay remarqué de la rigueur, Mon esprit flestrit de langueur, Sans que rien ne le puisse remettre.

Je no puis que trop m'exeuser : Mais afin de charmer son ire, Accorde selon qu'il déstre, Qu'il a sujet de m'accuser.

J'ay rescrit d'une main courtoise A sa grandeur plus de cinq fois; N'en compte seulement que trois, Pour couper broche à toute noise.

Il ne m'a rivn escrit qu'un coup, Sois content de tuy laisser feindre, Que je n'ay pas droit de m'en plaindre, Encor que j'en aye beaucoup.

Permets-moy du moins, mon Silvaudre! De te dire pour m'alléger, Que ton droit est bien plus léger Que lu ne le fais pas entendre.

<sup>(1)</sup> Nous donnois cette pièce à Maynard parce qu'elle renferme des vers qui sont incontestablement de lui et qui se retrouvent dans d'autres de ses poésies.

L'autre jour j'eus bien le penser De me plaindre de lon silence, Mais le Ciel son foudre m'élance, Si je l'ay fait pour l'offenser. C'est une chose toute claire, Que je chéris trop mon repos, Pour me porter mal à propos Dans le danger de le déplaire. Je me suis plaint pour réveiller Tant seulement ta bienveillance, Qu'il me sembloit que le silence Faisoit trop longtemps sommeiller. Mais puisque chez toy c'est un vice, Devenu sage à mes despens, A cette heure je m'en repens Et te voüe encor mon service. Mon Silvandre, je te promets, Quoy que tu me fasse ou me die, Que sans aucune perfidie Je le serviray pour jamais. La terre changera de place, La mer n'aura plus de reflus Et le Printemps ne sera plus Avant que celte humeur me passe. Tu m'as pris et ton beau discours Est le doux mège qui m'engage, Le Printemps cède à ton languge, En fleurs qui sont le plus en cours. Mon ame est tout à fait ravie De t'entendre parter si bien, Un seut jour de ton entretien Vaut plus que deux siècles de vie.

# Recueil de Conrart (T. XXI, in-4)

La pièce ci-après forme en réalité deux odes distinctes: la première de 5 strophes de huit vers paraît inédite, la seconde de 8 strophes de dix vers se retrouve en partie dans l'ode (strophes de dix vers) à de Flotte qui est en tête des Pièces nouvelles de Maynard (Toulouse, 1638 et Paris, 1639) et dans l'édition des Poésies de 1646 (22 strophes de dix vers, sans compter l'envoi). Nous avons mis en caractères ordinaires les vers reproduits dans l'édition de 1646.

#### ODE

Flotte, le Roy des débauchez Le plus grand goinfre de la lerre Qui n'a jamais fait de péchez Que ceux que l'on fait dans le verre, Que dis-tu de la Cieutat? Quand viendra ce jus délectable Tout autre rin me semble plat Si je n'en bois, je sors de table, T'imagines-lu qu'un Rymeur Sans ce vin muisse faire rage? Veux-tu te mettre en bonne humeur? Présente-luy de ce brenvage; Fût-it plus sombre qu'un lutin, Eût-it l'ûme dénaturée, Présente-luy de ce bon vin. Il est dans le Ciel empyrée.

Or sus je le voys arriver, Buvons à cetuy qui l'envoye: It nous faut baigner cet hyver Dedans ce beau fleuve de joye; Si les Dieux en avoyent goûté Ils quitterouent leur ambroisie; Mais est-il d'autre Déité Que la divine Mulvoisie? Ce Capitaine non pareil, Atexandre ce grand Monarque, Ne pouvoit goûter le sommeil Qu'il n'eût appris quelque remarque, Pour moy, je ne suis pas si fin, Je te proteste, père Flotte, Qu'une bouleille de ton viu M'endort mieur que mon Aristote.

Que t'on m'apporte mon bonnet, Est-il pas temps que je me couche, C'est assez faire verre net, Je ferme les yeux et la bouche; Bonsoir Flotte, mon cher Amy, Dieu conserve la cornemuse, Tu vois un Poète endormy, Qui va coucher avec sa muse.



En ma dernière saison,
Minerve m'est ennemie,
Et ma Rime et ma Raison
Redoutent l'Académie.
Je say le peu que je vaux,
Et fay place à mes Rivaux
Apollon me le conseille;
Les vers qui partent de moy
Ne sont bons que pour l'oreille
Des Courtisans du feu Roy,

Bien qu'on m'ait veu caressé
De cet Illustre Monarque,
Et que Du Bray (1) m'ait placé
Entre les Autheurs de marque,
Je prévoy que les censeurs,
Qui s'approchent des nenf sœurs
Et jugent de leur mérite,
Donneront à ce Dieu cornard
Qui fait boüillir la Marmite,
Les Ouvrages de Maynard.

<sup>4)</sup> l'ou-sainct Du Bray, libraire, qui avait inséré les premiers vers de Maynard dans ses recueils collectifs (voir T. I, p. 46).

Le fer ne plaist nullement
A ceux qu'Apollon inspire,
Ils sont armez seulement
Des pointes d'une satyre;
Confesse la vérité
Serois-tu pas agité
D'une forte inquiétude,
Si nostre grand Potentat
N'avoit que des Gens d'Estude
Pour deffendre son Estat.

Quels honneurs ne dois-lu pas
Aux braves, dont l'assurance
S'expose à mille trépas
Pour le salut de la France!
Fay dire à la belle voix
Que c'est par les beaux exploils
De ces grands Hommes de Guerre,
Qu'à table jusqu'au menton,
Tu ris et vuides le verre
A la santé de Gaston.

Sans le sang qu'ils ont versé
A la teste de nos Troupes,
Jean de Vert eust fracassé
Tes Bouteilles et tes Coupes.
Galas seroit l'héritier
Des bourgeois de ton cartier,
Dont la richesse est si grande,
Et sur le nez des Maris
Auroit troussé la holande (I)
Des Coquettes de Paris.

Le Roy doit combler de biens
Les hommes de cette sorte,
Ils sont les fermes soutiens
De la Couronne qu'il porle;
Et l'humeur des trésoriers
Qui mal-traittent nos guerriers
Ne mérile pas d'excuse;
C'est à ces cœurs de Lyon
Qu'il ne faut pas qu'on refuse
La porte chez Bullion (2).

Espagne, qu'un juste deuïl Change tes yeux en fontaines! Nous allons mettre au cercueïl Tes plus braves Capitaines. L'astre de Mars nous conduit, Et la victoire nous suit Où notre valeur éclatte; Qu'on demande à Cerbelon (3) S'il n'a pas devant Leucate Bientôt joüé du talon.

Tes généraux sont lassés
Du mal qui les accompagne,
Et craignent d'estre chassés
D'Italie et d'Allemagne.
Ta cause deplaît aux Cieux,
Et la France en trop de lieux
Te taille de la besongne;
Heureux si c'éloit demain
Que les Courriers de Colongne
Vinssent l'olive à la main.

Le sonnet: Montauron dont les grands recherchent l'amitie est adresse, dans l'édition des Poésies de Maynard de 1646, à La Serre (Puget de) et il offre de nombreuses variantes.

### ÉPIGRAMMES

| 1er vers dans Rec. Conrart.            |
|----------------------------------------|
| Ce frisé que tu chéris                 |
| L'écarlate de ton visage               |
| Ne pensez pas, Philis, que je me lasse |
| Muses, que les flambeaux célestes      |
| Tes yeux quim'ont tant fait la guerre  |

| 1er vers                           | dans:      |
|------------------------------------|------------|
| Le galant que lu chéris            | Priapées.  |
| Paul, la rougeur de ton visage     | 1638.      |
| Ne croyez pas, Cloris, que je me t | asse 1646. |
| Bizarres filles de Mémoire         | Id.        |
| C'est trop consulter les devins    | Id.        |

<sup>(1)</sup> Il s'agit de la toile de Hollande.

<sup>(2)</sup> Cette strophe est reproduite dans la lettre 142 de Maynard.

<sup>(3)</sup> Cerbelon (1508-1580), général au service de Charles-Quint.

5

#### ÉPIGRAMME

Ces tivrets que lu débites
Auroyent besoin d'un flambeau,
Je croy que lu les médites
Sous la voûte d'un tombeau;
Il faut qu'un teeteur se pique
De jargon énigmatique
Pour leur faire un bon accueil;
Jean, les fittes de Mémoire
Semblent avoir pris le detiil
Dans une ryme si noire.

#### **EPIGRAMME**

Chère Olympe, ton front se gâte,
Ta gorge n'a plus rien de beau,
Et le Cimetière se hâte
De le préparer un tombeau;
Au moins sur la fin de la vie
Paye un amant qui l'u servie
Durant le cours de seize hyvers,
Traillons d'amour à porte close;
Veux-tu m'épargner une chose
Que la mort vu donner aux vers.

### EPIGRAMME

Jumais la Terre n'a ru naître Un homme qui fût plus ardent A pitter Vargent de son Maître, Que notre Super-intendant; Que luy servira Vopulence, Lors que dans l'éternet sitence La mort le fera sommeiller? Eut-il l'or de plusieurs Pactoles, On ne sauroit le réveiller Au varillon de ses pistoles.

## ÉPIGRAMME

Ces pigeons ravissent mes yeur Ils sont nichez dans lu salade D'un Héros, dont le Siècle vieux Fait une fameuse parade; Une si rare nouveauté Qui ne doit pus estre ignorée Montre quelle est la privauté De Mars et de Cythèrée.

# MONTPLAISIR

Poésies choisies de MM. Corneille, etc... (Rec. Sercy), II p., 1653.

### STANCES

C'est un Amant, ouvrez la porte, Il est plein d'amour et de foy; Que failes-vous? estes-vous morte? Non, vous ne l'estes que pour moy.

Si vous n'estes pas éveillée, Je ne veux point quitter ce lieu; Si vous n'estes pas habillée, Que je vous voye, el puis adieu. Voulez-vous qu'icy je demeure Demy mort, tremblant, et jaloux? S'il rous plaist que pour vous je meure, Que ce soit au moins devant vous.

Quelqu'autre Amant remply de gloire Me fait-il perdre icy mes pas? Je ne sçaurois vivre, et le croire, Et ne puis ne le croire pas.

Ah! vous ouvrez, belle farouche, J'enlens la clef, c'est vostre voix; O belle main! ô belle bouche! Que je vous baise mille fois.

D. M.

# A MADAME DE P\*\*\* QUI AVOIT ESTÉ MORDUE D'UN CHIEN ENRAGÉ. ÉPISTRE

Tous vos amis sont en cervelle, Belle Olimpe, sur la nouvelle Qu'estes sur le poinct d'enrager, Le souey d'un grand danger Leur cause d'estranges alarmes, Les plus tendres versent des larmes, Autres devenus furieux Disent rage contre les Cieux, Aecusent le sort d'injustiee, Et la Nature de malice, De permettre que vos appas Soient soûmis aux loix du trépas, El de rendre dans cet outrage La douceur sujette à la rage : Les uns s'arrachent les cheveux, Autres font pour vous mille vœux, Autres qui vostre humeur censurent, De vous malcontens nous assurent Qu'estes indigne de pilié,

Comme incapable d'amitié, Que bien mérilez celle peine, Faisant gloire d'estre inhumaine, El qu'il est bien juste qu'un jour Vous enragiez à vostre tour, Ayanl fait enrager les autres : Autres qui sont de bons Apostres, Disent en flattant leurs désirs El se formant mille plaisirs, Qu'its voudroient bien vous avoir veuë, Quand sans chemise, et loute nuë, Ces gros monstres de Matelots Vous plongèrent dedans les flots, Et là-dessus leur fantaisie D'une ardeur folâtre saisie, Pensent que tous les Dieux de l'eau, Virent tout ce qu'avez de beau; Et que dans ces Palais humides Guignant par leurs vitres liquides

La beauté de vos membres nuds, Ils crurent que Dame Vénus Venoit au lieu de sa naissance Pour faire adorer sa puissance, El qu'ils vous eussent fait la cour Sans qu'ils vous virent sans Amour. Ainsi de diverses pensées, Qui sont la plus parl insensées, Un chaeun s'est entretenn Sur ce qui vous est arenu. Sur le mal, et sur le remède : Olympe, pour moy qui ne cède A pas un de lous vos Amans, J'ay senty tous les mouvemens Qu'ils peuvent tous avoir ensemble, Et pour dire plus, il me semble Que je puis sur eux enchérir. Car je croy que tout doil périr, Et que les Dieux et la Nature

Prennent part à vostre avanture, Phébus en enrage là-haut, Et nous fait enrager de chaud, Et mesme l'aspre Canicule Contre le Firmament s'accule, Et hurlant effroyablement, Se plaint moult pitoyablement, Qu'un animal de son espèce Vous ait mise dans sa détresse. Et nous cause un si grand hazard. Monsieur Saint-Hubert nous en gard: Mais si sous cet astre estes née, Que ce soit vostre destinée Que deviez enrager un jour, Puissiez-vous enrager d'amour, Vous feriez un plaisant désordre, Vous baiseriez au lieu de mordre. Et je croy qu'il seroit bien doux D'enrager lors avecque vous,

Μ.

Poésies choisies de Messieurs Bensserade, etc..., (Rec. Sercy), III p., 1656.

# L'INCONSTANCE. ÉLÉGIE

Les ombres de la Nuit parmy l'air épanduës,
Courroient d'obscurité l'humide front des nuës;
Les Astres paroissoient rarement dans les Cieux,
On voyoit seulement briller en quelques lieux,
Où la nuit ce sembloit avoit rompu son voile.
Les funestes rayons de quetque triste Estoile:
Tous les corps des vivans de ténèbres couverts,
Comme en un grand tombeau gisoient dans l'Univers,
Quand un fidel Amant mélancolique et sombre,
Errant au bord de Loire à pas lens comme une ombre,
D'une morme fareur ayant l'esprit troublé,
El pressé des malheurs dont il estoit comblé,
Arracha ces regrets du profond de son ûme,
Dans le dernier éctat de sa mourante flame:
Si les mortels ont droit de souhaiter la mort.

Si les mortels ont droit de souhailer la mort, Dans l'extrême rigueror des injures du sort, De quelle triste horreur pourroit-on la dépeindre A mes sens désolez pour me la faire craindre? Après lant de tourmens et d'outrages soufferts, Je dois l'aller chercher jusqu'au fond des Enfers: Oüy, si ta terre n'a d'assez noirs précipices Qui puissent estre au moins à ma rage propiecs, Puis que rien dans le Ciel ne l'est à mon amour, J'iroy cacher ma flame en cet affreux séjour, Je passeroy vivant dans la fatale Barque, Je pourroy l'obtenir peut-estre de la Parque. Ses funcstes faveurs sont communes à tons, Comme sont celles-là que l'on reçoit de vous, Infidèle Beauté que ma raison blessée Tasche en vain d'effacer de ma triste pensée. Mais mon dépit se sert d'inutiles efforts, Vostre image par tout me suivroit chez les morts, Et vos beaux yeux eneor sur leurs rivages sombres A mon fidet esmit luiroient parmy les ombres. Vous avez des appas qui flatent mon tourment, Et vos beautez font honte à mon ressentiment : Si bien que dans l'excès de ma juste colère, Je ne puis seulement penser à vous déplaire ; Réduit en un estat qu'on ne peut exprimer, Je ne vous puis hair, ny ne vous puis aimer : Mon âme toutefois souffre la mesme peine Que fail naistre l'amour, et que donne la haine, Et de divers pensers mes esprits agitez Sentent le mal que font ces deux extrémitez

Qu'ay-je fait pour languir dans ce tourment bigeare, Où mon amour se perd, et ma raison s'égare ? M'a-t-on jamais connu pour Amant indiscret? Ay-je par vanité trahy nostre secret? Avez-vous point trouvé ma passion trop lente, Ou parmy vos faveurs estoit-elle insolente? Un autre a-t-elle pû m'asservir sous sa loy? Ay-je manqué d'amour pour vous manquer de foy? Non, vous connoisses bien que j'estois incapable De me rendre à jamais de ces crimes coupable, Vostre seule inconstance a produit mes matheurs, El pour vos seuts défauts je souffre ces douleurs : Belle Otympe, Philis, Arténice, Uranie, Beautez qui méritez une amour infinie, Mais à qui toutesfois en ma fidelle ardeur Je n'ay pu temoigner qu'une ingratte froideur, Si jadis mes niépris vous avoient outragées, En me voyant puny vous estes bien vangées, Puis que jamais mortel en l'Empire amoureux N'a souffert sans mourir un sort plus rigoureux. Beaux rivages, sablons, paisible solitude,

Taciturnes témoins de mon inquiétude,
Malheureux habitans de ces antres secrets,
A qui dois-je adresser mes funestes regrets?
Je rencontre par tout des objets insensibles,
Les uns sont endormis, les autres impassibles
Je ne suis escouté des hommes ny des Dieux,
Tout est sourd à mes cris en ces sauvages lieux,
Et mesme dans l'horreur de ce hois solitaire
Le silence contraint les échos de se laire:
Mais puisque rien iey ne me peut secourir,
Mon remède dernier est de savoir mourir.
Quel heur peut m'obliger d'aimer encor la vie,
Puis que je suis contraint de n'aimer plus Silvie?

A ce mot il se leut, et devint furieux,
La colère et l'amour paroissoient dans ses yeux,
Et ces deux passions confuses dans son Ame
Mesloient dans ses regards leur différente flame.
L'on voyoit sur son front qu'il couvoit dans le sein
Sous un silence affreux un tragique dessein,
Et son leint faisoit voir en sa paste teinture
Les horreurs dont lu mort estonne la Nature.
Desjà d'un haut rocher hors du bord avancé
Pour se précipiter il s'estoit élancé,
Quand la Nymphe de Loire à ce spectable émeuë
Sortit du fond de l'onde en haste, et demy nuë;
Et lâchant par ces cris d'empêcher ce malheur,
De ces suges discours consola sa douleur:

Malheureux Clidumant, à quelle estrange rage Laisses-lu gouverner ton débile courage? Quelle fureur l'incite à le priver du jour, Et te conseille un cri à la honte d'Amour? Car ce n'est point Amour qui te le fait commettre, Ce Dieu te le défend, et ne sçauroit permettre Qu'un si fidet Amant reçoive dans cette eau Sous des flots inconstans un indigne tombeau: Ses loix n'ordonnent point dans une ardeur extrême. Pour trop aimer autruy, de se haïr soy-mesme : Je connois le sujet des peines que tu sens, Il est vray que Silvie a des charmes paissans, Son esprit et son corps n'ont rien de comparable, La majesté des Dieux n'est pas plus adorable : Dans ses regards brillans la grâce et la beauté Confondent la douceur et la sévérité El dans un mesme temps fant que l'âme est atteinte D'amour et de respect, de désir et de crainte :

Elle est aimable en toul, et je ne puis blâmer Le sage mouvement qui te porte à l'aimer. Mais elle est inconstante, aime envor son caprice, Prends pour une vertu ce que tu crois un vice, Imite son humeur, sois comme elle inconstant, Et tâche aimant partout à vivre plus content.

De nos Dieux immortels la sagesse profonde Te donne ce précepte, ils aiment tout le monde : La Nature l'enseigne en ses secrètes loix, Elle épand ses faveurs sans réserve et sans choix, Et changeant en tout temps son amour libérate, A cent peuples divers ses richesses estale. L'Aurore aime les prez, les arbres et les fleurs, Et pour leur témoigner, les mouille de ses pleurs. Le Soleil imilant sa belle avant-courière, A de l'amour parlout où s'épand sa lumière : Ces beaux yeux de la nuit d'amour estincetans, Des flambeaux éternels incessamment brûlans, Pour lout ce que le Ciel sous ses voûles enserre, Percent les noirs cachots du centre de la terre, Visitent les climals de mille Nations Pour chereher des objets à leurs affections, Et la Lune en amours comme nous inconstante, Jusques dans les Enfers ses passions contente : Les fleuves orgueilleux, les rapides torrens, Qui par mille détours dans les plaines errans, Vont se rendre à la Mer leur maistresse commune, Et sont tous bien receus sans que nul l'importune; Et moy-mesme qui tient l'empire de ses caux Je reçoy dans mon lit cent amoureux ruisseaux, Et ne m'importe pas que leurs eaux soient impures, Qu'ils troublent mon repos par leurs tristes murmures, Qu'ils soient mornes, bourbeux, fiers ou peu retenus, En qualité d'Amans ils sont tous bien venus : Un estre est plus purfait plus il se communique; Cette triste vertu dont lon humeur se pique, Est propre à ces poissons que le Ciel a formez Sans figures, sans voix, et presque inanimez, Qui collez au rocher en leur escaille dure. N'aiment que cet objet dont ils ont la nature. Les autres animaux qui naissent plus parfaits, D'une seule amitié ne sont pas satisfaits : El toy qui dois brûler d'un feu plus raisonnable, Pourquoy ne croy-tu pas qu'il te soit pardonnable, D'aimer en divers lieux, et changeant de désirs,

Ne chercher de l'amour que les plus doux plaisirs.

Ainsi le consola cette Nymphe zélée,
Et l'arrosant d'une eau par Iris distilée,
Dont le goust sembloit doux, et quelquefois amer,
Qu'elle avoit eu jadis du vieux Roy de la Mer,
Luy couvrit tout le corps de cent perles liquides,
Et puis se retira sous ses voûtes humides:
A l'instant il sentit alantir sa fureur.
Il eust honte et rougit, connoissant son horreur.
Il passa cent beautez devant sa fantaisie,
D'une plus douve ardour son âme fut saisie,
Et de noureaux désirs se sentant enflamé,
Il résolut d'aimer comme il estoit aimé.

#### POUR UNE BELLE VEUFVE, STANCES

Quittez co noir, belle Philis, Qui cache une blancheur de lys, Ostez ces marques de tristesse, Cette movne sévérité Ne sied pas à vostre jeunesse, Et fait tort à vostre beaute.

Luissez pour quelque monument Ce sombre et funeste ornement Qui pare vostre chambre obscure, Fuyez cette ombre qui nous nuit, C'est un prodige de la Nature De roir un soleil dans la nuit. Que vous ont fait ces beaux cheveux. Les riches tiens dont je veux Qu'Amour de mitte nœuds m'attache? Permettez qu'ils soient veus du jour. Ostez ce bandeau qui les cache, Et prenez celuy de l'Amour.

Jeune merveille, à quel dessein Voulez-vous tenir vostre sein Dedans une prison si noire, Dans la fleur de ses plus beaux ans? Voulez-vous oster à sa gloire La conqueste de mitte Amans?

Poèsies choisies de Messieurs Corneille, etc. (Rec. de Sercy), V p., 1660.

# QUATRAIN

Bien que je sois sans principe de vie, Mon cœur m'abandonnant pour suivre vos appas, Je ne mourroy pourtant, trop aimable Silvie, Que quand il vous plaira m'ordonner le trépas.

#### MADRIGAL

D'où vient que vostre Chal s'en relourne à toute heure
Dans le premier logis que vous avez quilté,
Et que tout triste, et dépité,
Dans le second logis jamais il ne demeure?
On n'en sçait point d'autre raison,
Si ce n'est qu'oubliant tout le soin du ménage,
Dans vostre première maison
Vous le laissiez aller quelquefois au fromage.

M.

### SUR UNE LAIDE. SATYRE

L'amour que j'ay pour une Fille, Dont je ne diray pas le nom, Brûle ma fressure, et la grille, Et de mon cœur fait un charbon.

C'est un objet remply de grâce, C'est un miracle tout nouveau; Et cette merveille surpasse Tout ce qu'on peut voir de plus beau.

Les traits de sa beauté parfaite Me coustent beaucoup de soûpirs : Son teint de couleur de noisette Allume en moy mille désirs.

Ses yeux ronds cachez dans sa teste, Noirs, el brillans comme un pruneau, Du feu Grégeois de leur tempeste M'ont brûlé jusqu'au gras boyau.

L'embonpoint d'une grosse Rosse, Sa jouë où l'on voit un gros os, Son nez camus, son front par bosse, Jour et nuit m'ostent le repos. Sa lèvre grosse et contrefaite, Sa bouche large comme un seau, Ses dents en louche d'Épinetle, Font de mon cœur plus d'un morceau.

Sa voix d'un faux-bourdon d'Église, Ou d'un Asne enrhumé de peur, Enchante ma pauvre franchise, Me blessant l'oreille, et le cœur.

Son sein boursoufflé en vessie, Sans consistance et sans soûtien, Et son large estomach d'harpie Jette un feu secret dans le mien.

Son bras quarré couleur de Truile, Uny comme une peau d'Oyson, Ses doigts, et ses mains de chair cuite, M'ont enchaisné dans su prison.

Sa taille hommasse, el fort haulaine, Assise sur deux gros piliers, Son cul plat, sa grosse bedaine, Font naistre en moy mille braziers.

Enfin je suis hors de moy-mesme, Me sentant piqué jusqu'au vif, Et je ne puis rien voir que j'aime Comme l'objet qui m'asservit.

M.

#### MADRIGAL

L'Amour vous interdit, à ce qu'on peut connestre,
Et vous dérobe entièrement
La liberté du jugement,
Pour discerner ce qui doit estre
Appliqué raisonnablement.
Vous appettez une Suivante
La première Aurore naissante,
Et vous ne songez pas
Que l'Aurore a le pas
Devant l'Astre de la lumière,
Et que vostre objet plein d'appas
Marche toûjours derrière.

M.

POUR MAD. DE P. SUR SA MODESTIE. MADRIGAL

Mes yeux vous offensez ces Astres sans pareits,

Et vostre rencontre impréveuë

Fait éclipser à vostre veuë,

Au lieu d'animer ces Soleils.

Détournez-vous plustost pour les laisser parestre,

Et cachez pour un temps vos regards curieux;

Leur force augmenteru tout à coup, et peut-estre

Quand vous ne verrez plus, qu'ils feront voir leurs feux.

M.

# STANCES

Ne prodiguez pas tant vos feux, El ménagez mieux vostre flamme, Si l'excès règne dans vostre âme, Hélas que vous estes heureux! Je connois un cent de Gatans Du plus jeune, et du plus bel age, Qu'on estimeroit davantage, S'ils avaient des feux si brûtans. Aussi ce n'est pas pour un peu Que Cupidon aime la braise. Et l'on ne voit rien qui lui plaise Comme se chauffer à grand feu. Jamais il ne brûle le cœur, Quelque chaleur qu'il nons inspire, Et pour vafraischir son empire Il n'a pas besoin de froideur,

Il a des moyens plus plaisans, Et plus doux que boire à la glace; Et sans craindre quelque disgrâce, On peut s'en servir en tout temps. En prenant un breuvage frais, Vous noyez le fils de Cythère, Ou par son cruet adversaire Vous le chassez de son Palais. Faites plustost tout ce qu'il faut, Et ce qu'un vray Galand doit faire Dedans une boüillante affaire, Et dans peu vous aurez moins chaut. Après ce que je dis icy, Prenez bien garde que la glace Par sa froide boisson ne fasse De vous un Amoureux transy.

Aussi bien, et pour conclusion, La glace vous est superfluë, Si celle d'Iris continuë C'est en avoir sa provision.

M.

#### MADRIGAL

On peut aisément s'exempler

De l'homicide chant de ces belles Syreines:

Ne se pas laisser emporter

A ces mortels plaisirs, à ces charmantes peines.

Je ne voy rien d'étrange, et de rare en ce poinct.

Mais qu'on puisse éviter les appas d'Uranie,

Qu'on ne se rende pas devant sa modestie,

Sans miracle on ne le peut point.

M.

# Pour Mad.....

## ÉPISTRE

Qui que soyez, Poëte, Autheur anonime, Qui m'écrivez tant de douceurs en rime, Si que mes sens ont esté tous ravis De vos propos et gracieux devis. De bien bon cœur je vous en remercie. Pas toutefois beaucoup ne me soucie De Cupido, ny de son chaud brandon; Car je ne mels mon cœur à l'abandon, Ny ne me plais à souffrir son martire, Ains à chanter, danser, gaudir et rire Avec boufons qui sont de mes umis, Et qui se sont à mon humeur soumis. Or si voulez entrer dedans ce nombre, Si n'est ju ne bigeare, ny sombre, Très-volontiers vous y seres receu; Car si mon sens en ce poinct n'est déceu, Peu fréquentes Dame Mélancolie. Et me semblez très-idoine à folie. Nous nous verrons, viendrons vous recevoir, Et vous aurez l'heur d'admirer et voir Nostre divine et charmante Duchesse, Que de louer en cet endroit je cesse; Car cet écrit est d'un stile trop bas

Pour y parler de ses moindres appas, Pas n'appartient à Muse tant antique Qui parte encor langage Marotique, D'oser rampant s'élever dans les Cieux, El discourir des merreilles des Dieux; Partons plustost des Nobles de campagne Qu'Anjou produit, le Poitou, la Bretagne, lts sont un peu moins vailtans qu'Amadis; Je tiens pourtant vos discours très-hardis, Et me semblez n'avoir esté peu sage Après un tant audacieux langage, D'avoir obmis à mettre vostre nom, Car n'eussiez eu ne flèche ny canon Qui vous eust pû de male-mort défendre, Fussiez-vous preux cent fois plus qu'Alexandre, Cur aussi-tost qu'auriez esté connu, Maint procédé vous seroit survenu. Maints hobereaux fussent venus en troupe, Les uns en selle et les autres en croupe, Tous équipez en gens d'arrièreban. Tous bien parez de maint Turquin ruban, Tous bien chaussez de botles éculées, Et bien montez dessus Jumens pelées, Sur maint Roussin encore essorillé, Qui diablement vous eussent étrillé; Mais je finis, car ma Muse est recreue, Vous réservant à la première veue Un compliment de la Place Maubert. Or prions Dien, et Monsieur Saint-Hubert, une leur bonté à jamais nous délivre De la fureur d'un Provincial yvre, D'un faux Galand qui fait le radouey, D'ennuy, d'amour, de peine el de soucy.

## MADRIGAL

Si ton insensibilité
T'empesche de le rendre aux beaux yeux de Climène,
Tu peux bien estre en seureté:
Muis si la raison fole et vaine,
Te fail armer contre leurs traits si doux,
N'es-lu pas des plus misérables,
Puis que lu ne sçais pas qu'ils sont plus redoutables,
Plus on reut éviter leurs coups.
M.

## A MAD. L. L. G. STANCES

Si-tost que je voy Célimène,
Je sens que mon cœur s'attendrit:
Hélas! Tirsis, vous me l'aviez bien dil,
Que j'aimerois cette inhumaine.
En vain je consulte en moy-même
S'il faut me ranger sous ses loix:
Hélas! Tirsis, mon cœur n'a plus de choix,
Et ma raison veut que je l'aime.
Il est mal-aisé de l'entendre
Sans voir les feux de son esprit:
Hélas! Tirsis, vous me l'aviez bien dit,
Que ses brillans me pourroient prendre.

Ses yeux, ces petits Dieux visibles,
M'ont fait ressentir leur pouvoir:
Hélas! Tirsis, on ne les sçauroit roir,
Sans les tourmens les plus sensibles.
Son air, et sa taille et sa mine,
D'abord ont surpris tous mes sens:
Tous ces appas si forts, et si puissans.
Me font bien voir qu'elle est divine.
L'éclat de son teint par ses charmes
A pris loule ma liberté:
Hélas! Tirsis, devant tant de beaulé
Ne doit-on pas rendre les armes?

М.

## **ÉPIGRAMME**

Tu dis que ce n'est rien, lout ce que tu demandes; Pour moy je le veux croire, et je te jure bien Que toutes mes fareurs pour tels gens sont si grandes, Qu'ils n'en manquent jamais, s'ils ne demandent rien.

M.

## A MAD. F. DE L. MADRIGAL

Vous avez moins de feu que vous n'avez de glace,
Plus de fierté, plus de douceur
Que l'un, ou l'autre, en vostre vœur
N'a-t-il ou plus, ou moins de place?
Iris, pour conserver mes soins
Et pour garder ma flamme,
Faites changer vostre âme
Que ce moins soit le plus, et ce plus soit le moins.

M.

## AIR

Vous donnez de l'amour par vostre grâce extréme, Mais par vostre mépris vous l'ostez par après : Philis, ne soyez pas si contraire à vous-même ; Ou donnez pour tousjours, ou ne donnez jamais.

## SAINT-AMANT

La Lune Parlante || poème nocturne || de || Saint-Amant || au Roy || A Paris || Chez Charles de Sercy, au Palais, dans ta || Salle Dauphine, à la Bonne Foy Couronnée || M. DC. LXI, || Avec privilège du Roy. In-4 de 12 ff., y compris le titre (1).

#### AU ROV

Seul Astre de nos Jours, Grand et Noble Monarque, Qui portes sur le front la plus auguste Marque Qu'ait eu le Tout-Puissant pour advertir les yeux Que parmy les Mortels it a créé des Dieux: Adorable Louis, dont la Gloire suprême S'élève en quelque sorte au dessus d'Elle-mesme,

Voici l'épître dédicatoire au Roy et le privilège :

Au Roy,

Sire, c'est véritablement aujourd'hui que je reconnois que la longue vie est à l'Homme une bénédiction toute particulière de Dieu : car si je n'avois atteint l'âge que j'ay, je n'aurois pas eu l'honneur indicible de voir Vostre Majesté au glorieux estat ou je la voy maintenant, après qu'Elle a triomphé de tout le Monde, et mis la France au plus haut lustre qu'elle ait encore esté depuis plusieurs Siècles Certes, Sire, j'ai fait des vœux ardens et continuels pour la voir arriver à ce poinct; j'ay sans cesse prié le Ciel pour la prosperité de ses Armes, et sur tout pour le salut de Vostre Royale Personne, et sans blesser ce qu'il y a de plus saint et de plus vénérable en tent ce qui est écrit, je puis dire que révérant Vostre Sacrée Majeste, comme je fals, j'ay érigé un Antel dans mon âme, non Au Dieu inconnu, mais Au Dieu qui ne me connoist pas. Pour parvenir donc, Sire, à la sublime félicité de m'eu faire connoistre, j'ose pren le la hardiesse de luy présenter ce dernier effort de ma vieille Muse, qui s'emble s'estre rajeunie sous la belle espérance d'un si grand bonheur : et qui s'est ranimée d'un feu tout nouveau, pour tâcher de produire quelque chose qui put agreer à Vo-tre Majeste. Elle a esté long-temps presque ensevelle dans la Solitude ; et en cela. Sire, sa Veine qui coule quelquefois comme uno petite Rivière, a fait en quelquo façon ainsi que la Guadiania, laquelle se cache, je ne sçay combien de lieues sons la Terre, pour se faire revoir au Soleil, après s'estre enrichie en cette course invisible et secrette, de tout ce qu'elle y a trouve de plus rare et de plus précieux. Je ne sçay pas, Sire. s'il y a de la vanité en cette comparaison; je ne sçay pas mesme si quelqu'autre que moy peut avoir eu cette pensée, mais je sçay bien que personne ne la peut avoir plus justement que moy, qui, pour ainsi dire, sors comme de la Terre de mon in lignite, pour me présenter aux yeux de l'Objet le plus admirable, le plus éclatant, et le plus illustre qui soit en tout l'Univers. Enfin, Sire, j'offre une Lune à un Soleil. Je ne doute point que le meindre de ses regards n'en offusque toute la lumière ; mais je ne doute pas aussi, que comme ce Flambeau de la Nuit tire toute la sienne de ce l'Iambeau du Jour, la moindre étincelle d'un des rayons favorables de Vostro Majesté ne luy donne un éclat qui la fera briller éternellement. Elle parle, et peut-estre un peu trop : Mais, Sire, vestre bonté le pardonnera, s'il luy plaist, au Sexe; et si d'abord elle y paroist un peu en colère, ce n'est que contre ceux qui ne servent pas Vostre Majesté comme ils doivent, dans les secours que la Raison morale et politique, et le Droit légitime et souverain, veulent qu'Elle tire nécessairement de ses Peuples. Pour le reste de ce qu'elle dit, Sire, ce n'est qu'une invention que j'ay tronvée pour faire une plus agréable et plus digne Peinture des graves Emplois et des nobles Divertissemens que Vostre Majesté s'est donnés à Fontamebleau, dans laquelle j'ay bien osé entreprendre l'ébauche d'un Portrait que tous les plus habiles Pinceaux du Monde ne sçauroient jamais achever. C'est celuy de Vostre Majesté, pour qui je prie Dieu incessamment avec tout le zele et toute la ferveur que doit avoir un véritable François; et qui souhaite sur toutes choses, qu'Elle voye bien-tost l'heureuse fin de sen désir, par l'heureuse possession du Grand et Noble Fruit espéré. En l'attendant, Elle me fera, s'il luy plaist, la grâce de me permettre que je me die, dans le centre du devoir, de la sounnission, et du respect, Sire, de Vostre Majesté, le très-humble, très-obéissant, et très-fidèle Serviteur, et Sujet. Saint-Amant.

Extrait du privilège du Roy.

Par Grâce et Privilege du Roy, donné à Paris, le huitième jour d'Octobre 1657. Signé, Par le Roy en son Conseil, Pélisson-Fontanier, et scellé du grand Sceau de cire jaune sur simple quené : Il est permis à Marc-Antoine de Gérard,

<sup>4)</sup> Nous réimprimons intégralement pour la première fois, d'après le seul exemplaire connu (le nôtre), ce poème qui est une véritable curiosité bibliographique puisque son existence a été niée par tous les historiens de Saint-Amant, particulierement par MM. Ch. Livet, Victor Fournel et Durand-Lapie.

Quand Elle se tempère, et daigne s'abaisser Vers les Adorateurs qui viennent l'encenser: Permets que d'une bouche, en respect sans parcille, A ton grave loisir je demande l'oreille, Qu'une heure j'en dérobe arec facilité, Et je m'en puniray st je l'ay mérité. Je t'offre dans ces Vers, s'il faut que je le die, Tout ce qu'on peut tirer d'une Veine hardie; Elle blame, elle louë, enfin, ô mon Grand Roy, Si le Chant en est rare, il n'est fait que pour Toy. Au don que je t'en fay, si mon audace est grande, Peut-estre diras-tu que telle en est l'offrande : Mais c'est aller trop haut; Muse, allons au récit, Déjà la Lune éclaire, et le Temps s'obscurvit. Les funestes Oyscaux de teurs aîles timides Avoyent déjà coupé les ténèbres humides; Sur les Airs assoupis tous les Astres veilloyent : Les Bois dormoyent déjà, les Fleures sommeilloyent ; La nature en repos branloit moins qu'une souche; L'Homme eust paru sans vie étendu dans sa couche. S'il n'eust fait remarquer, en respirant trop fort, Que son trépas n'estoit qu'une vivante Mort: Enfin, s'il se peut dire, une horreur agréable, Un bruit sourd et muet, un silence effroyable, Régnoit avec la Nuit sur le bas Elément, El j'en observois tout, avec moy seulement : Quand en un Lieu désert, paisible et taciturne, D'où je voyois à plein Juniter et Saturne. Et tous les autres Feux qui d'un pas mesuré Enrichissent plus haut le grand Cercle azuré : Quand, dis-je, il me sembla, m'aydant de la Lunette, Que la Lune me dil, en langue de Planetle, Ces mots, que pour mes doigts mon œil sceut retenir.

Escuyer, Sieur de Saint-Amant, Gentilhomme de la Chambre de la Sérénissime Reyne de Pologne et de Suède, de faire imprimer, vendre et débiter, par tel Libraire eu Imprimeur que bon luy semblera, un Poème de sa composition, intitulé **La Lune Parlante**, ensemble plusieurs autres Poësies qui n'ont point encore veu le jour, et ce durant le temps et espace de vingt années, à compter du jour que lesdites Pièces seront achevées d'imprimer: Et défenses sont faites à tous autres Libraires et Imprimeurs, d'imprimer, ou de faire imprimer, vendre et débiter ledit Poème, ny ses autres Poésies, sans son consentement, ou de ceux qui auront droict de luy, à peine aux contrevenans de trois mille livres d'amende, confiscation des Exemplaires contrefaits, et de tous despens, dommages et intérests, ainsi que plus au long est perté par ledit Privilège.

Registré sur le Livre de la Communauté le 10 Octobre 1657. Signé Béchet, Syndic.

Ledit Sieur de Saint-Amant a cédé et transporté son droict de Privilège, pour ce poème de **La Lune parlante** seulement, à Charles de Sercy Marchand-Libraire à Paris, pour en joüir le temps porté par iceluy, ainsi qu'il est accordé entr'eux.

Achevé d'imprimer le 19 Nevembre 1661. Les Exemplaires ent esté fournis.

Afin de les transmettre aux Lustres à venir. Quoi ? le noble pouvoir de l'immense Nature, Qui sous le Créateur régit la Créature. Aura donc travaillé des dix Siècles entiers Avecques plus de soin qu'aux plus aspres Mestiers, A former un Métal au centre de la Terre, A le produire en Paix, à le produire en Guerre, Pour le voir envahir par tant de viles mains, A l'aspect du Flambeau qui le donne aux Humains? L'insolente Mattôte (1), aux ongles de Harpie S'élevant jusqu'au Ciel en son orqueil impie, Pourra donc s'ingérer, ayant ravy tout l'Or, De ravir qui la fait, et moy, peut-estre, encor? Toutesfois, dans le Luxe où l'Infâme se baigne, Déjà de mon argent l'éctat elle dédaigne; Je n'en dois plus rien eraindre; il luy faut pour ses yeux Tout ce qui suffiroit à la Pompe des Dieux ; Il luy faut des Trésors qu'au hazard de cent Voiles, Voquant sur d'autres Mers et sous d'autres Estoites, Le Gain aille chercher aux bouts de ces Climats Où l'Orient superbe en fait le bel amas. Eucor a son retour les Pertes les plus vives, Les plus fins Diamans dont se paroyent ces Rives, Les miracles de l'Art en meubles apportez, Les Estoffes sans prix, les vaines Raretez, Où respire le Faste, où sourit l'Opulence, Enfin, du Monde enlier la gloire et l'excettence, Ne contentent qu'à peine, avecques leur splendeur, D'un Objet si hay l'excessive grandeur. Mais ce n'est pas assez à l'orgueit incroyable De cet aveugle Monstre, au rentre insatiable, De se trahir soy-mesme en ses nobles Acquests; D'élever, tout à coup, des Suivans, des Laquis; De se faire admirer, d'un haussement d'épandes, A lous les Curieur qui visitent les Gaules ; S'il ne se pronettoit une condition Qui passe la Forlune et la Présomption Hu! que dans le Séjour de mon aymable Empire Où mon fidelle Peuple à son aise respire, Où la seute Ruison fait les mœurs et les loir, Où j'ay des Champs, des Prez, où j'ay des Monts, des Bois, Mes soins garderont bien qu'une si noire Beste

<sup>(1)</sup> Maltôte désigne le corps des financiers (La Curne de Sainte-Palaye).

Du fond de queique Abysme osant lever la teste. Et trouvant l'Art eherché de voler jusqu'yey, Comme je sçay plusieurs en faire leur soucy. Ne vienne subvertir, d'une audace prophane, Peut-estre avec sa Sœur la bruyante Chicane, Le saint et long repos où d'un tranquile cours En régnant sur les Nuits je voy passer mes jours. Il est vray que, souvent, l'amitié naturelle Que la Terre a pour moy, comme je l'ay pour elle, Me porte à déplorer, à sentir les douleurs Que ce Monstre luy cause entre tous ses malheurs. Il est vray qu'en seeret, l'en voyant affligée, Aux larmes, aux soûpirs, je me trouve obligée, Et que souvent le feu d'un courroux vif et pront S'allumant en mon sein, m'en fait rougir le front. Quelquesfois de dépit j'en éleins ma lumière, J'en voudrois retourner à la Masse première, Quelquesfois j'en suis blême, et quelquesfois mon æit S'enfait, comme estant mort, d'une Eclipse un Cercueil. Que si de ma Vertu l'Influence féconde, Qui me vient du Soleil, qui la sienne seconde, A depuis quelques Ans suspendu les effets Dont se forment là-bas tant d'insignes bienfaits : Si, dis-je, en mon ehagrin, si dans mon amertume Je ne travaille plus ainsi que de coustume A montrer aux Sillons, après le Roy du Jour, Ma grâce, mon pouvoir, ma force, mon amour: Si je permets aux Flots d'engloutir leurs rivages, D'en faire craindre aux Monts les étranges ravages; Si j'osle en une Nuit l'honneur aux Espaliers; Si j'en fais pur les Vents d'inutiles Haliers; Si par de noirs frimats, par de froides brüines; Des grands Arbres d'ailleurs je eause les rüines; Si je nuis à Baechus, si du dernier des Maux Je frappe tes Humains, et perds les Animaux, Ce n'est que pour tâcher, par un coup de vengeance, D'envelopper entr'eux cette maudite Engeance, D'en faire un Sacrifice, et de voir les Mortels Au Dieu de la Nature en dresser mille Autels. Mais je prévoy qu'un Prince, adorable en sa gloire, Un Roy dont les exploits ont lassé la Vieloire, Voyant ce Monstre énorme, et ses erimes divers, M'épargnera le soin d'en purger l'Univers. Déjà je le contemple à l'ombre de ses Palmes, Après avoir rendu toutes les choses calmes,

Et fait par la splendeur de ses Faits inoüys Céder tous les grants Noms au grand Nom de Louis, Prendre luy-mesme enfin, d'une main haute et sage, Qui scait faire un Chef-d'œuvre en son Apprentissage, Le Timon de l'Empire, et pour sa seureté Establir son repos en son activité. Qui ne seroit ravy de le voir à toule heure, En ce noble Désert, dont il fail sa Demeure, Venir dans les Conseils, plus pour les éclairer, Que pour aucun secours qu'il en puisse tirer? Qui ne seroit comble de merveille et de joye D'apprendre à quels travaux sa belle Ame s'employe? D'apprendre ses Vertus, ses Desseins généreux? D'apprendre ses Bontez envers les Malheureux? De sçavoir qu'en sa Force à régner sur Luy-mesme, Pour s'enrichir le front d'un nouveau Diadème, Et par de rrays Lauriers obtenus contre soy, Mettre ses sens an joug, et teur faire la loy, Il se mend, it se tutle, it s'abbat, il se donte, Mesle en quelque manière et la gloire et la honte, S'honore en sa dérante, et vaincu sans regret, En décerne à son cœur le triomphe secret ? Pour moy, je te regarde, et l'ayme en telle sorte, Lors qu'en courant un Cert jusqu'au soir it s'emporte, Que comme estant Diane, et Princesse des Bois, Où d'yey, pour chasser, je descens quelquesfois, Je suis à son aspect sensiblement émeuë, J'en admire l'éclat, ne le perds point de veue, El malgré les Buissons, le suivant du désir, Je fais de ses plaisirs mon unique plaisir. Tantost, quand je te roy, haut dans un Char superbe, Dont les rares Coursiers à peine louchent l'herbe, Se promener en pompe ainsi qu'un Demy-Divu, Et de sa Majesté remplir lout le beau Lieu : Quand je voy cent Flambeaux luy faire une Couronne Aux yeur des grands Objets dont sa Cour l'environne, Je me dis, en moy-mesme, à quoy hon ces clarlez, Lors que tant de Solvits brittent à ses costez ? Tantost, quand pour jonyr de la fraicheur liquide, Vers son ample Canal sa rolonté le guide, Et qu'élalant à nu tes charmes de son Corps, It fait voir à mon œil lant de masles trésors ; Je n'ourre toute entière à l'amour du spectacle, Pour le contempter mieux je force tout obstacle, Et crie en le voyant tout prest à fendre l'eau,

Jamais Endymion ne me sembla si bcau! Mais en ce cher moment, à peine il coupe l'Onde, Que mon œil est saisy d'une crainte profonde, Il craint quetque désastre ; et d'un front en sueur J'en fay frémir mon sein, et trembler ma lueur. Cependant, de ma crainte il semble qu'il se mocque : Il bat l'Eau qui le baise, il bat l'Eau qui le chocque ; Il s'y fait un sentier de ses bras vigoureux; Le sentier en écume, en boüillonne sur eux : Ses mains, ses belles mains l'agitent et le percent, Tandis que ses beaux pieds le poussent, le renversent, Et qu'en l'émotion qui s'approche et s'enfuit Un murmure ondoyant le devance et le suit. D'autres autour de Luy s'efforcent et s'étendent, Leurs membres alongez écartent ce qu'ils fendent; Il en souffre l'abord, tout Monarque qu'il est, Et dans ce noble Jeu la dispute luy plaist. Mais autant qu'il les passe, en mérite, en noblesse, Autant leur montre-t'il qu'il les passe en adresse, Il s'élève, il se plonge, et d'un air déployé, Il sauve, et fait revoir ce qu'il avoit noyé. On revoit à l'instant sa précieuse teste, Le crystal en dégoutte, il respire, il s'arreste, Il se fait adorer en cet humide Enclos, Et sembte un beau Neptune au milieu de ses Flots. La petite Nayade, à qui je porte envic. En est toute éperduë, en est toute ravie, Et dans sa Grotte fraische, ou plutôt sa prison, Elle en loue et bénit l'ardeur de la Saison. Ha! que je roudrois bien quand ce beau Prince nage, Au fond de cette Eau vive imprimer mon visage! J'aurois l'hour sans pareil de le veoir doublement; Mais, ô trop vain désir! it trouble l'Elément. Enfin dans mon amour et chastc, et noble, et juste, J'ay tant de passion pour ce Miracle Auguste, Qu'aussy-tost que du Bain il détourne ses pas, Qu'it va dans son Palais se trouver au repas, J'en recherche l'endroit, j'en pénètre le verrc, J'y vois luire à ses flancs tout l'honneur de la Terre, Un Objet vénérable, une Mère de Dieux, Une Divine Espouse, au beau teint, aux beaux yeux, Un Prinee, une Princesse, en toute chose, illustres, Si jamais on en vit depuis les premiers Lustres, Et les voyant souper, je soupe et me repais De teur tendre Concorde et de leur chère Paix.

It n'est point de Nectar, it n'est point d'Ambroisie Qui me touche le goust, le cœur, la fantaisie, Comme me touche alors un si doux atiment, Composé de merveille, et de ravissement. C'est aussy pour ce Bien que j'éclaire le Monde ; C'est pour le Grand Louis que j'y refais la ronde; Et souvent Apollon, qui scuit son haut Destin, Jure, et m'en dit autant le soir, ou le matin. O de quelles frayeurs mon âme ful troublée, Lors que ce jeune Mars, dans l'Europe assemblée, Dans l'Univers émeû pour décider un Sort, Vit presque le sien mesme uchevé par sa mort! J'en redoutay le coup, mais de telle manière, Qu'estimant ses beaux Jours à leur heure dernière. J'eusse voulu périr; et dans mes longs travaux, Mes mains n'en seeurent plus conduire mes Chevaux. Assise sur mon Char, en funeste posture, Je tes taissay cent fois errer à l'avanture ; La douleur me gagna, j'y pensay succomber, Et si je ne tombay, je fus preste à tomber. Au lieu d'un scut chemin, je prenois mille routes, Tous les yeux de la Terre en flotaient dans les doutes; Et comme on vit jadis faire un saut au Soleil, On jugeoil que la Lune en feroil un pareil, La Nature en suspens voyoit Là-Bas retordre Ce grand Fil qu'un grand Mal avoit mis en désordre, Et si le noir Ciscau n'eust changé de dessein, Elle eust pris un poignard pour se percer le sein. Ceux qui de ce Héros faisoyent luire les Armes, Au sang de l'Ennemy mestant leurs propres larmes, Crûrent que pour jamais ses beaux et nobles Lys Dans un terroir fatal seroyent ensevelis. Que n'oûyt-on point dire à sa Royale Mère? Que ne diroil-on point de sa tristesse amère, Quand voyant son Espoir proche d'estre abbatu Elle cût presques besoin de toute sa Vertu? Toutesfois à soy-mesme elle fit résistance : Elle fil des efforts dignes de sa constance ; Elle fit tant de væux et publics, et secrets, Qu'enfin la Parque émeuë en changea ses Décrets ; Et que le Roy des Roys, que tout l'Olympe adore, Voulant qu'un Siècle enlier Louis régnast encore, Fit qu'en ce poinct douteux de perte, ou de salut, Le Remêde rainquit, et le Ciel prévalut. Si-lost que la Santé parfaite, heureuse, et grande,

Eût orné ce beau Front d'une vive Guirlande, Un doux et gay murmure aymablement épars S'échappant de Calais, vola de toutes pars. Il vint jusqu'icy haut, j'en fus si réjoüye, Que je crûs tout mon bien consister en l'oüye ; Mais je le fais aussy, pour l'amour d'un tel Roy, Consister en la veuë alors que je le voy. Puissay-je avoir l'honneur, quand le Soleil se couche, Ou devant que l'Aurore ait fail rire sa bouche, De le voir quelquesfois, et puisse à son aspect Quelqu'un luy dire un jour ma flame et mon respect. Toy donc à qui je parle, et que mon Frère advouë, Toy dis-je qu'il chérit, qu'il estime, et qu'il louë, Comme un des plus ardents, el des plus curieux A chercher des sentiers nouveaux et glorieux ; Qui peux, sans vanité, prétendre en l'Arl des Muses Au Laurier qui se donne aux Sciences infuses; Va trouver ce Grand Prince, et d'un rare entretien Dy luy par de beaux vers le haut sujet du mien. Dy luy, mais fortement, qu'à tel poincl je le mise, Que de son front divin je suis si bien éprise, Que je ne puis souffrir, le voyant luire en l'or Qu'une sordide main l'abisme en son Trésor. Celte Image sacrée, à mon œil est si chère, Quoy qu'à ma clarté sombre elle ne s'offre quère. Que si je hay l'Avare, au cœur mangé de soins, Je blâme le Prodigue, et ne le hay pas moins. Dy luy que je déteste une nombreuse Race Qui par de faux moyens le beau tustre en efface, L'employant à corrompre, afin d'en agir mieux, Les Grands, et les Pelits, les Jeunes, et les Vieux. Et sous un Nom de Ferme, et trompeur, et plausible, Abusant du Droit mesme, et du Devoir visible, Vole Roy, perd Estat, et des meilleurs Sujels Fait d'humbles Mendians, et de tristes Objets. Dy luy qu'autant je hay ceux dont l'énorme crime Semble faire un Bastard d'un Prince légilime, Couvrant de sa figure un airain déguisé, Qui bien que traistre el vil, pour nobte est exposé. (1)

<sup>(</sup>I) Ces quatre vers ne visent en aucune façon le Masque de fer, mais parmi les mots qui le composent, il en est qui, pris isolément, eussent pu s'appliquer au cas du frère du Roy, si l'assertion de Voltaire, confirmée par les Mémoires du Duc de Richelieu, est exacte. L'opposition de bastard à prince légitime, le masque d'airain pouvaient retentir douloureusement dans l'âme de Louis XIV et l'indisposer contre Saint-Amant. Quoi qu'il en soit du bien fondé de cette hypothèse, il paraît certain que la Lune parlante a été retirée discrètement de la circulation puisqu'on n'en connaît qu'un exemplaire et encore depuis 1895! Ce petit poème n'est mentionné dans aucun des catalogues de ventes de livres qui ont paru depuis deux siècles, il figure pour la première fois au Cat. Lignerolles (1895).

Je mets en mesme rang les autres qui le blessent, Qui coupent ses cheveux, qui sans titres le laissent, Non tant pour l'or, enfin, que le fer en soustrait, Que pour ce qu'il ravit d'un si digne Portrait. Ce n'est pas en l'or seul qu'il excite ma plainte, Sur mon propre métal il en ressent l'attainte, Et sur le cuivre mesme, où l'on le fait graver, A peine jusqu'yey s'en est-il pû sauver. Dy luy que je le prie au Nom de son Image, Que quand tout l'Univers luy viendra rendre hommage, Il songe à moy d'abord, et tire mon Croissant De ce barbare joug qu'il souffre en gémissant. (1) Ainsi puisse-l'il voir les longues Destinées Parer de belles fleurs ses dernières années : Ainsi dans son grand Louvre, admirable à mes Nuits, Puisse-t'il virre en paix, et régner sans ennuis. Mais sur tout je souhaite à su Divine Espouse, Qui de mon amitie ne sera point jalouse, Le plus heureux Moment qu'on puisse désirer Pour le Bien-Souverain qu'Elle fait espèrer, Je promets en dépit des Ames déloyales D'assister en Lucinc à ses Couches Royales : D'en prendre tout le soin, et de son Noble Fruit, Semer par tout le Monde et la gloire et le bruit. Aussy-tost que la Lune, et pleine, et haut montée, Eût dit ees derniers Mots à ma veuë enchantée, Tous les Astres dorez qui brilloyent à l'entour, Parurent, d'allégresse en former un beau Jour. Ils couroyent l'un à l'autre afin de se les dire, L'Air en estoit émeû, le Ciet en sembloit rire, Et tous les autres Feux qu'on voit au Firmument Furent des Feux-de-Joye, en ce contentement.

<sup>(1)</sup> Saint-Amant avait des griefs particuliers contre les Turcs dont ses deux frères furent les victimes: le premier, Guillaume, né le 7 novembre 1593, périt (entre 1620 et 1624) dans un « combat qui se donna à l'embouchure de la mer Rouge entre un vaisseau malabare qui revenoit de la Mecque et un vaisseau françois qui s'en alloit aux Indes Orientales » sur lequel il s'était embarqué avec son cadet Salomon (né le 16 Mars 1599). Ce dernier mourut étant au service de la République de Veni-e, en Octobre 1647, au siège de Candie, colonel d'un régiment d'infanterie.

## SAINT-PAVIN

Nouveau Cabinet des Muses, ou l'eslite des plus belles poésies de ce temps (B).

Thierry le Chasseur, 1658.

Recueil des plus beaux vers qui ont été mis en chant. Charles de Sercy, 1661.

### CHANSON (1)

Appelez à vostre secours,
Philis, pensez à vous défendre,
Je voy mille petits amours
Qui ne tdehent qu'à vous surprendre;
Gardez bien que ces petits fous
Ne se rendent maistres chez vous.

Ces ennemis du Genre humain, Seuls autheurs de nostre misère, Viennent à vous la torche en main Avec dessein de vous mal faire, Gardez bien etc...

Connoissez-vous ces enragez Que la belle Iris vous envoye? Si chez vous ils estoient logez, Vous n'auriez ny repos ny joye; Gardez bien etc...

On dit qu'ils sont issus des Dieux, Mais je croy que ce sont des fables; Iris les forme dans ses yeux, Et n'en sont pas moins redoutables; Gardez bien etc... Des prudens ils sont redoutez, Ne voyez-vous pas cette Belle Les envoyer de tous costez, Et n'en retenir point chez elle ? Gardez bien etc...

En joüant, ces malicieux Qui ne sont jamais raisonnables, Frappent comme des furieux, Et les blessez sont incurables; Gardez bicn etc...

Pour vous tromper, ils vous feront Cenl agrémens, et cent caresses, Et les petits fourbes seront Toûjours menteurs en leurs promesses; Gardez bien etc...

Mais las! loin d'en avoir peur, Pour un vous soûpirez sans cesse, Vous voulez surprendre son cœur Et c'est en vain que je vous presse De fermer la porte à ces fous Je croy qu'ils sont déjà chez vous.

#### SARASIN

Poésies choisies de Messieurs Corneille, etc. (Rec. de Sercy, Ire p., 1re éd.) 1653.

#### AVIS. STANCES

Je ne le puis nier, vostre vertu sévère

Nous ne donnons que le premier vers de cette pièce parce qu'elle a été reproduite dans l'édition des Poésies de Maucroix due à M. Louis Paris. Nous rappelons qu'elle

<sup>(1)</sup> Cette pièce (p. 181) qui n'est pas à la table du Nouveau Cabinel des Muses ne se trouve ni dans l'édition Saint-Marc 1739, ni dans l'édition Paulin Paris 1861. Elle n'a que trois strophes (les deux premières et la dernière) dans le Nouv. Cab. des Muses (B) (1658) où elle est anonyme, tandis qu'elle en a huit dans le Rec. des plus beaux vers mis en chant de 1661 où elle est signée.

est signée *Montreuil* dans la 1<sup>re</sup> partie, 2<sup>e</sup> éd., du Rec. de Sercy et *Sarasin* dans le manuscrit 12680 de la Bibl. Nationale.

Poésies choisies de Messieurs Corneille, etc. (Rec. de Sercy, IIº p.) 1653.

#### STANCES

Belle Philis, dont le mérite Peut rendre tous les cœurs soûmis, Vous deviez faire une visite, Vous me l'aviez mesme promis: Et pensez-vous en estre quitte, Pour tromper ainsi vos amis?

A la porte, et sur la fenestre, J'ay passé la moitié du jour, Espérant de vous voir parestre Avec les grâces et l'amour; Et dans ce moment-là peul-estre Vous me joüiez un mauvais tour.

Peut-estre qu'à cette heure mesme Que je soûpirois de courroux, Un rival (ô mal-heur extrême) Se trouvoit seul à vos genoux; Peut-estre il disoit je vous aime, Et peut-estre l'escontiez-vous.

Peut-estre aussi qu'estant chagrine, Et plaignant mon éloignement, Vous luy faisiez mauvaise mine, Et me souhaitiez ardemment; A dire vray, beauté divine, Ce peut-estre est le plus charmant.

Mais de sçaroir te véritable, Je le crains, et le voudrois fort; Si le premier n'est qu'une fable, Les Dieux sont jaloux de mon sort; Si non croyez, belle adorable, Sans peut-estre, que je suis mort.

#### ÉPIGRAMME

Par ces qualre mots de Prose Je vous mets mon cœur en main, S'il est bien receu, demain J'y mellrai quelque aulre chose.

AIR

Philis, to légèreté
Ne m'a jamais tourmente
S'il est des Tirsis,
Il est des Cloris;
Les choses sont bien égales;
Et si mes rivaux sont tes faroris
J'aimeray tes rivales.

Si ton cœur est inconstant
Le mien l'est du moins autant,
Si lu sçais changer,
Je suis fort léger;
Nous ne nous en devons guère,
Et tu n'auras pas plus tost ton Berger,
Que j'auray ma Bergère.

Nouveau recueil des plus belles poésies contenant: Le Triomphe d'Aminte, etc... Veuve G. Loyson, 1654.

#### AIR

Je goûtois cent mille douceurs

Parmy ces prez, ces bois, ces ruisseaux et ces fleurs,

Quand vos yeux en tourmens ont changé tant de charmes;

Aminte, Reyne de ces lieux,

Je viens les yeux en tarmes

Me plaindre à vous du mat que m'ont fait vos beaux yeux.

Recueil des plus beaux vers qui ont été mis en chant. Ch. de Sercy, 1661.

VILANELLE (p. 453)

O Beauté sans seconde, Seule semblable à toy, Soleil pour tout le monde, Mais Comette pour moy.

De ces lèvres écloses On découvre en riant Sous des feüilles de Roses Des Perles d'Orient.

Ces beaux sourcils d'ébène Semblent porter le deüil De ceux que l'inhumaine A mis dans le cercueil.

Pour soulager ma flame, Amour feroit bien mieux, S'il estoit dans ton âme Comme il est dans les yeux. Dieux! que la Terre est belle, Depuis que le Soleil A pris pour l'amour d'elle Son risage vermeil!

Là-haut dans ce boccage On entend chaque jour Le Rossignol saurage Se plaindre de l'Amour.

Quittez la fleur d'Orange, Agréables Zéphirs, Et portez à mon Ange Quelqu'un de mes soûpirs.

Quand je chante à ma Dame Quelque Air de ma Jaçon, Elle oublie ma flame, El retient ma chanson.

#### AIR DE BACILLY

Philis, quand on vous voit, on commence d'aimer;
Mais vous aimer si proche d'une absence,
C'est un mal dont la violence
Ne se peut jamais exprimer:
Pourquoy vous ay-je veus, ô beaux yeux que j'adore,
Pour me perdre, et vous perdre encore?

Je commence à sentir la dernière langueur;
Et sur le poinct d'abandonner vos charmes,
Mes yeux par des torrens de larmes
Annoncent la mort à mon eæur:
Pourquoy vous ay-je veus, ô beaux yeur que j'adore,
Pour me perdre, et rous perdre encore?

VILANELLE (p. 452)

Près de l'ange visible Dont les yeux m'ont-blessé, Si j'estois insensible, Je serois insensé.

## THÉOPHILE DE VIAUD

Jardin des Muses, où se voyent les Fleurs de plusieurs agréables poësies. Ant. de Sommaville et Aug. Courbé, 1643.

QUADRIN FAIT PAR THEOPHILE N'AYANT EU D'UN PRINCE QU'UN TABLEAU POUR RÉCOMPENSE DE CERTAINS VERS (p. 199)

Ce Prince est d'estrange nature, Je ne sçuy qui diable l'a fait : Car il ne paye qu'en peinture Ceur qui le servent en effet,

QUADRIN (p. 149)

Je nasquis au monde lout nud, Je ne scuy combien je rirvay, Si je n'ay rien quand je mourray, Je n'auray gaigné, ny perdu.

EPIGRAMME CONTRE UN PAUVRE POÈTE (p. 179)

Je ne puis souffrir cet abus Qu'on prenne Robert (Bordier) pour Phæbus, Je n'y voy ressemblance aucune: Car laissant les autres raisons, Ce bel Astre a douze maisons, Et ce coquin n'en a pas une.

## SONNET SUR LE SAINT-SACREMENT (p. 7) (1)

Loger en lant de lieux une mesme substance Qui ne montre accident qui ne soit emprunté, Faire qu'un corps n'ait point d'espace timité Et sans rien aitérer convertir une essence : Comme ce sont effets de la Toute-puissance, Je luy rends cettui-cy de mon infirmité, C'est que je le prends mieux avec la volonté, Que je ne le comprends avec la connoissance. J'abaisse ma raison pour élever ma foy, Dieu qui sçait comme it donne, et comme je reçoy, Au mérite tardif rend ma grâce soudaine. O mystère profond issu de ce propos! Il emprunta mon corps pour endurer ma peine, Et me donne le sien pour causer mon repos.

#### ÉPIGRAMME A DE BONS MUSICIENS QUI AVOIENT CHANTÉ DEVANT DE SOTTES GENS (p. 63)

Orphée avoit ainsi la voix, Caplivant la troupe brutale, Et ce qu'il fit dedans un bois, Vous l'avez fait dans une sale.

#### ÉPIGRAMME A UN JEUNE SEIGNEUR FORT LIBÉRAL (p. 52)

Personne n'est fasché du bien
Dont vostre sort heureux abonde,
D'aulant qu'il ne vous sert de rien
Qu'à faire du plaisir au monde.
Ainsi le céleste flambeau
Qui fut l'ornement le plus beau
Qu'enfanta la masse première,
N'a jamais eu des envienx:
Car il n'use de sa lumière
Que pour en escluirer nos yeux.

Hortus Epitaphiorum selectorum ou Jardin d'Epitaphes choisis. Gaspar Meturas, 1648.

A G. COLLETET SUR LA MORT DE SA SŒUR (p. 410)

Que l'image de ce tombeau Met en désordre mes pensées, Et que je plains de ce flambeau Les flâmes qui sont Eclipsées:

<sup>(</sup>I) Ce sonnet attribué aussi à Porchères-Laugier doit être de ce dernier ; il figure dans le Ms. Berlue (voir p. 682).

Mais puis que Colletet est venu réparer, Par des vers esclatans, et qui doivent duver, Cette mort et ce feu qui n'ont rien de profane; Reynes qui m'eslevez sur le sacré Valon, Me conseilleriez-vous de souspirer Diune, Après avoir ouy les souspirs d'Apollon?

Les Muses illustres de MM. Malherbe, Théophile, etc. Louys Chamhoudry, 1658.

#### AU ROY. EPIGRAMME

Saincte Image du Roy des Cieux, Jenne et vietorieux Monarque, Qui donnez de l'envie aux Dieux, El de la terreur à la Parque; Sans injustice et sans effort, Vous ressusciterez un mort, Esteignez le feu qu'on m'allume; El modérant l'ardeur des toix, Ne laissez point bruster la plume, Qui n'escrivit que vos exploits.

#### TRISTAN

Poésies choisies de Messieurs Corneille, etc. (Rec. de Sercy), Ira p., 2º éd., 1653

#### SONNET

Aux rayons du Soleil, le Paon audacleux,

Cet Avril animé, ce firmament volage,
Estale avec orgueil dans son riche plumage
Et les fleurs du Printemps, et les Astres des Cieux.
Mais comme il fait le vuin sous ses ares gracieux
Qui nous forment d'Iris une nouvelle image,
Il rabat tout d'un coup sa plume et son courage,
Si-tost que sur ses pieds il a porté ses yeux.
Homme à qui tes désirs font sans cesse la guerre,
Qui voudrois possèder tout le rond de la Terre
Voy le peu qu'il en faut pour faire un monument.
Tu n'es rien qu'une idote agréable et fragile,
Qu'un Roy de Babylone avait veue en dormant,
Tu teste est toute d'or, mais tes pieds sont d'argile.

# LISTE

DES

## RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES PUBLIÉS DE 1656 A 1661

## classés dans l'ordre alphabétique (1)

Les titres imprimés en italique sont ceux des recueils qui tout en paraissant appartenir à la série des recueils collectifs renferment les poésies d'un seul auteur.

| Chevilles (Les) de M <sup>e</sup> Adam, menuisier de Nevers (Approbation du Parnasse). Paris, Toussaint Quinet, 1644                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (119 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Divers Portraits. Imprimé en l'année M.DC.LIX (1659)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106  |
| Eslite (L') des bons vers choisis dans les ouvrages des plus excellens poètes de ce<br>temps. Paris, Cardin Besongne, 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24   |
| Eslite (L') des Bouts-rimez de ce temps. Première partie contenant ceux de Monsieur de Boisrobert. De Monsieur de Benserade. De Monsieur de la Calprenède. De Monsieur Tristan. De Monsieur Saraziu. De Monsieur l'Abbé de Laflémas. De Monsieur de Montreüil. De feu Monsieur Gillet. De Monsieur Desmarets. De Monsieur de Sainct-Julien. Et de plusieurs autres. Imprimé à Paris, Et se Vend au Palais, 1649 | 30   |
| Fine (La) Galanterie du Temps, composée par le sieur Faure (ou Favre). Paris, Jean Ribou, 166t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115  |
| Galerie (La) des Peintures ou Recueil des Portraits et Eloges en vers et en prose contenant les portraits etc. Paris, Ch. de Sercy, 1663                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112  |
| Hortus épitaphiorum selectorum ou Jardin d'épitaphes choisis. Où se voyent les Fleurs de plusieurs Vers funèbres, tant anciens que nouveaux, tirez des plus fleurissantes villes de l'Europe. Le tout divisé en deux parties. Paris, Gaspard Meturas, 1648                                                                                                                                                      | 25   |
| Jardin des Muses où se voyent les Fleurs deplusieurs aggréables poésies. Recueil-<br>lies de divers Autheurs tant anciens que modernes. Paris. Antoine de Som-<br>maville et Auguslin Courbé, 1642 (ou 1643)                                                                                                                                                                                                    | 13   |
| Lyre (La) du jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchasteau (Approbation des Muses). Paris, Ch. de Sercy, 1657.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121  |
| Métamorphoses (Les) françoises recueillies par M. Regnault. Paris, Antoine de Sommaville, 1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

<sup>(1)</sup> Dans le cours de l'ouvrage, les recueils collectifs se présentent par éditeurs et dans l'ordre chronologique de leur publication.

| Musicienne. La Belle More. L'Amant de la Coquette. La Coquette Malade. Le Réveille-Matin de la Coquette. Stances Galantes. Stances Coquettes. La Beauté Parfaite. Elégie Bouffonne. Plaintes Amoureuses. Et le Poème Coquet de la                                                                                         | 400           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bouteille. Paris, Jean-Baptiste Loyson, 1659                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103           |
| Muse (La) Coquette ou recueil de diverses poésies d'amours et de galanteries, etc. (autre édition) 1659                                                                                                                                                                                                                   | 105           |
| Muses (Les) illustres de Messieurs Malherbe. Théophile, L'Estoile, Tristan, Baudoin, Colletet le père, Ogier, Marcassus. La Ménardière, Carneau (Célestin), L'Aflémas, Boisleau, Linières. Maynard le fils. Colletet le fils. Et plusieurs autres autheurs de ce temps. Paris, Louys Chamhoudry, 1658                     | 46            |
| Nicolaï Borbonii in Academia parisiensi eloquentiæ Græcæ Professoris regy Tumu-<br>lus ad perpetuam viri doctissimi, humanissimique memoriam et suæ erga eum<br>superstitis observantiæ monimentum ab amicis extructus. Parisiis, Rob. Sara, 1649                                                                         | 654           |
| Nouveau (Le) Cabinet des Muses. Paris, vefve Edme Pepingué, 1658 95 et e                                                                                                                                                                                                                                                  | 553 S         |
| Nouveau Cabinet des Muses, ou l'eslite des plus belles poésies de ce temps. Paris, Thierry te Chasseur, 1658                                                                                                                                                                                                              | 6 <b>53</b> S |
| Nouveau recueil de diverses poésies, composées par plusieurs autheurs. Paris, Ch. de Sercy, 1056                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Nouveau recueil de divers rondeaux. Première partie. Paris, Augustin Courbé, 1650.  Id. Deuxieme partie, 1650                                                                                                                                                                                                             | 8<br>9        |
| Nouveau recueil de poésies des plus célèbres autheurs du temps. Paris, Louis Chamhoudry, 1653                                                                                                                                                                                                                             | 37<br>38      |
| Reveue, corrigée et augmentée. Paris, Louis Chamoudry (sic), 1655                                                                                                                                                                                                                                                         | 43            |
| Nouveau recueil des hous vers de ce temps. Paris, Cardin Besongne, 1646                                                                                                                                                                                                                                                   | 22            |
| Nouveau recueil des plus belles poésies contenant : Le triomphe d'Aminte, La belle Invincible. La belle Mandiante. L'occasion perdue. Le Temple d'Amour. L'Andromède. L'amant discret. Sarabandes. Airs de Cour. Le Temple de la Débauche ou Alexandre beuveur. Le goinfre irrésolu. Le ballet des bouteilles. Le banquet |               |
| des Poetes, Chansons à boire. Le pédant Parasite. Le Portrait de Voiture. Et autres pièces curieuses. Paris, Vefve G. Loyson, 1654.                                                                                                                                                                                       | 90            |
| Œuvres (Les) diverses tant en vers qu'en prose ; dédiées à Madame de Mattignon.<br>Par Octavie. Paris, Jacques Le Gras, 1658                                                                                                                                                                                              | 100           |
| Parnasse (Le) burlesque ou divertissement des Mélancholiques Rouen, Jean Osmont, s. d. (voir T. 111).                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Parnasse (Le) royal et la rejouyssance des Muses sur les grandes magnificences qui<br>se sont faites à l'entrée de la Reyne. Paris, Jean-Baptiste Loyson, 1660. ff. prét.                                                                                                                                                 |               |
| Petit recueil de poésies choisies. Non encore imprimées. Amsterdam, 1660                                                                                                                                                                                                                                                  | 113           |
| Plaisirs (Les) de la poésie galante, gaillarde et amoureuse. S. n. de lib. et s. d. (voir T. III).                                                                                                                                                                                                                        |               |

## Recueil de Sercy (vers):

| Poésies choisies de Messieurs Corneille, Bensserade. de Scudéry, Boisrobert, Sar-  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rasin, Desmarets, Berlaud, S. Laurent, Colletet, La Mesnardière, de Monte-         |       |
| reuil, Vignier, Chevreau, Malleville, Tristan, Testu-Mauroy, de Prade, Girard,     |       |
| de L'Agé. Et plusieurs autres. Paris, Charles de Sercy, 1653                       | 53    |
| Id. Première partie. Deuxième édition, 1653.                                       | 58    |
| Id. Id. Quatrième édition, 1655                                                    | 61    |
| Id. Seconde partie                                                                 | 61    |
| Id. Id. Deuxième édition, 1654                                                     | 66    |
| Id. Troisième partie                                                               | 66    |
| Id. Id. Deuxième édition, 1658                                                     | 69    |
| Id. Quatrième partie                                                               | 70    |
| Id. Id. éditions postèrieures                                                      | 74    |
| Id. Cinquième partie                                                               | 74    |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps ; contenant La  |       |
| Belle Gueuse. La Belle Aveugle. La Muette Ingratte. La Belle Sourde. La Belle      |       |
| Voilée. La Vieille Amoureuse. Métamorphose des yeux de Philis changez en           |       |
| Astres. Métamorph. de Ceyx et d'Atcyoné. Le Temple de la Mort. Et autres           |       |
| pièces curieuses. Paris, Louis Chamhoudry, 1652                                    | 33    |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps ; contenant, La |       |
| suite du Temple de la Mort. Le Temple de la Gloire. Lettre Héroïque. La Souris.    |       |
| Madrigaux sur diverses couleurs. L'Indiscret. Amarante au Cours. Poésies de        |       |
| Monsieur de Chandeville. La Dame Fardée. Requeste du Pont-Neuf. Préambule          |       |
| des Institutes de Justinian. La Belle Sourde. La Belle Enlevée. La Riche           |       |
| Laide. L'Amant Victorieux. Et autres pièces curieuses. Tome It. Paris, Louis       |       |
| Chamboudry, 1652                                                                   | 35    |
| Recueil de diverses poësies des plus célèbres autheurs de ce temps. Reveu, corrigé |       |
| et augmenté. Paris, Louys Chamhoudry, 1654                                         | 40    |
| Id. Paris. Marin Léché, 1653                                                       | 40    |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps. Seconde        |       |
| parlie. Reveu, corrigé et augmenté. Paris, Louis Chamourdry (stc), 1655            | 4 1   |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps, contenant La   |       |
| Belle Gueuse. La Belle Aveugle etc Le Temple de la Mort. Le Temple de la           |       |
| Gloire Le Temple de l'Amour. etc Paris, Chamoudry, 1655. Trois parties             |       |
| en 1 vol                                                                           | 652 S |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps, contenant La   |       |
| suite du Temple de la Mort. Le Temple de la Gloire. Lettre Héroïque. La Souris.    |       |
| Madrigaux sur diverses couleurs. L'Indiscret. Amarante au cours. Poésies de        |       |
| Monsieur de Chandeville. La Dame Fardée. Requeste du Pont-Neuf. Préambule          |       |
| des Instituts de Justinian. La Belle Sourde. La Belle Enlevée. La Riche Laide.     |       |
| L'Amant Victorieux. Et autres pièces curieuses. Paris, Louis Chamhoudry, 1657.     | 44    |
|                                                                                    |       |
| Recueil de diverses poésies des plus célèbres autheurs de ce temps, contenant La   |       |
| Belle Gueuse, La Belle Aveugle. La Muette Ingratte. La Belle Sourde. La Belle      |       |

| 744 LISTE ALPHABÉTIQUE DES REC. COLLECTIFS DE POÉSIES PUB. DE 1636 A 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Voilée. La Vieille Amoureuse. Métamorphose des yeux de Philis changez en Astres. Métamorphose de Ceyx et d'Alcyoné. Le Temple de la Mort. Et autres pièces curieuses. Paris, Louis Chamhoudry, 1657                                                                                                                                                                                                            | 46        |
| Recueil de diverses poésies choisies des sieurs : La Ménardière, Brébeuf, Segrets (sic), du Ryer, Rotrou, Bensserade, Scaron (sic), Cottin (sic), Chevreau, Rampale. Paris, A. de Sommaville, 4660, 2 parties                                                                                                                                                                                                  | 651 S     |
| Recueil de diverses poésies choisies des sienrs : La Ménardière, Rotrou, Bensserade, Scarron, Chevreau, Rampalle, etc. Paris, 1660                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16        |
| Recueil de diverses poésies choisies des sieurs La Ménardière, Brébeuf, Segrais, Du Ryer, Rotrou, Bensserade, Scaron, Cottin, Chevreau, Rampale et autres. Paris, Michel Bohin et Nicolas Le Gras, 1666, 2 vol                                                                                                                                                                                                 | 17        |
| Recueil de diverses poésies choisies non encore imprimées. Amsterdam, 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113       |
| Recueil de divers rondeaux. Paris, Augustin Courbé, 1639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         |
| Recueil de Sercy (prose):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Composées par divers autheurs. Paris, Charles de Sercy, 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78        |
| Id. Première partie, 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79        |
| Id. Antre édition (Orléans)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79        |
| Id. Seconde partie, 1662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79        |
| Id. Troisième partie, 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81        |
| ld. Quatrième partie, 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82        |
| 1d. Cinquième partie, 1663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83        |
| Recueil de poésies de divers autheurs contenant : La Métamorphose des yeux de Philis changez en astres, la Métamorphose de Ceyx et d'Alcioné, le Temple de la Mort et la suite, le Temple de la Gloire, la Belle Gueuse, la Belle Aveugle, la Belle Sourde, la Belle Voilée, la Belle Enlevée, la Dame Fardée, la Riche Laide, La Vieille Amoureuse, la Muette Ingrate, la Souris, et autres pièces nouvelles. |           |
| Paris, Estienne Loyson, 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93<br>110 |
| 1d. 2 tomes (912 p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110       |
| Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe, Racan, Maynard, Boisroberl, Monturon, Lingendes, Touvant, Motin, de Lestoille et autres divers Autheurs des plus fameux Esprits de la Cour, Reveuz, corrigez et augmentez. Paris, Pierre Mettayer, 1639 (voir T. I, p. 69).                                                                                                                                       |           |
| 1d. Nicolas de La Vigne, 1642 (voir T. I, p. 69).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Recueil des plus beaux vers qui ont eslé mis en chant. Avec le nom des Aufheurs tant des Airs que des Paroles. Paris, Charles de Sercy, 1661 84 et et d                                                                                                                                                                                                                                                        | 552 S     |
| Songe (Le) du resceur Paris, Guillaume de Lume, 4660 — ff. mél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES ET MÉLANGÉS DE PROSE ET DE VERS publiés de 1636 à 1661.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

### DONNANT

- 1º Les noms des Éditeurs,
- 2º Les noms des Auteurs,
- 3° Les noms qui se trouvent dans le titre ou le premier vers des poésies et pièces mélangées de prose et de vers.

Les noms en caractères italiques sont cenx des éditeurs et les chiffres en mêmes caractères indiquent la page où figure leur premier recueil;

Les noms en caractères gras sont ceux des anteurs et les chiffres imprimés en mêmes caractères donnent la page de la notice bio-bibliographique, etc., du Supplément (S), et de l'Appendice (A).

Les noms accompagnés d'un astérisque indiquent les autenrs qui se trouvent déjà dans le T.1; les chiffres marquès de ce même signe se rapportent aux nums cités dans le titre ou le premier vers des pièces des recueils collectifs.

Les noms commençant par D', Du et Le sont classés aux dites lettres. La lettre (S) signifie Supplément. — (A) — Appendice.

|  |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    | in the state of th |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    | • Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |    | £)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |    | #**<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    | b-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | nb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A                                                                 | Amadonte, voir : Madonte.                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Amalthéo, voir : Almathéo.                                                       |
| <b>A.</b> 6-125                                                   | Amarante ou Amaranthe 109-111-143*-                                              |
| A. (M <sup>ile</sup> )                                            | 144*-177'-226"-227*-296"-301*-320"""-                                            |
| <b>A.</b> A 80-125                                                | 339*-343*-354**-356*-513*-527*-636*.                                             |
| A. B., voir: Boisrobert, Montausier.                              | Amarille                                                                         |
| Académie de l'abbé d'Aubignac 240                                 | Amarinis. 220 - 280 - 329 - 370 - 439 - 513 - 549*-552*-559*-574*-576*-582*-647* |
| Académie française 207*–376*                                      | Amarillis, voir : Chastillon (duchesse                                           |
| <b>Acanthe</b> ou Acante . 82-100-101-125'''- 409'-508'-538'-615' | de) ; Fiesque (comtesse de) ; Gué-                                               |
| Aceilly (D'), voir : Cailly (de).                                 | briant (maréchale de).                                                           |
| Acher (Etienne), imprimeur à Dieppe. 114                          | Aminte 90-270*-382*-389*-433*-512*-                                              |
| Achille                                                           | 511''-521*-546*-573*-604*                                                        |
| Adam (M°), voir : Billaut (Adam).                                 | Aminte, voir: D. M. G. (comlesse); Frans                                         |
| Adonis                                                            | (M <sup>lle</sup> de).                                                           |
| Adrien (Empereur) 439*                                            | An (comte D'), voir: D'An (comte).                                               |
| A. D. S., voir : Somaize (de).                                    | Anaxarète 79                                                                     |
| Agnès Sorel 526*                                                  | Andilly (D'), voir: D'Andilly.                                                   |
| Agrippine 424*                                                    | Andromède                                                                        |
| Aire (siège d') 281°                                              | Andry                                                                            |
| Alcandre. 271*-287*-430*-435*-512*-549*-552*                      | Angelie                                                                          |
| Alcide 189*                                                       | Angélique 189°-227°-269°-271°-272°-<br>356°-415°-471°-515°-633°                  |
| Alcidon 90-151**-368-389*-390* 512                                | Anghien (duc D'), voir: D'Enghien.                                               |
| - , voir: Lenoncourt (Marquis de).                                | Angleterre (princesse d'). 107-108-166*-167*                                     |
| Alcimadure                                                        | Angleterre (roi d') 107                                                          |
| Alcimedon 630°                                                    | Anjou (les cinq fleuves d') 133°                                                 |
| Alcipe                                                            | Anne d'Autriche 109-110-132'-163'-                                               |
| Alcippe (le Voyage d') 82-512                                     | 297'-405'-528'                                                                   |
| Alcyoné                                                           | Annette 576*                                                                     |
| A. L. D., voir: Aldimary.                                         | Annibal                                                                          |
| Aldimary 59-126                                                   | Auselme (dom), religieux franciscain. 268°                                       |
| Alesmes. voir : Des Alesmes.                                      | Antragues (D'), voir : D'Antragues.                                              |
| Alets (D'), voir: D'Alais.                                        | Anvers 403*                                                                      |
| Alexis 549*                                                       | Arambure (D'), voir : Harambure (de).                                            |
| Alexis (la femme d') 355°-549°                                    | Arbinet, medecin                                                                 |
| <b>Alexis</b> (le moine) 14-126                                   | Archilochus 603                                                                  |
| Alidor                                                            | Argis 632*                                                                       |
| Alidor, voir : Monfuron.                                          | Argis (D'), voir : D'Argis.                                                      |
| Alix 14-127                                                       | Arimant (D'), voir : d'Arimant.                                                  |
| Almathėe (Cavalier Ascanio) . 177*-389*                           | Arisbazar 107                                                                    |
| Almeras                                                           | Aristée                                                                          |
| Almise 5t3*                                                       | Armorique (infante) 80                                                           |
| Alphonse d'Aragon 641°                                            | Arnaud (Simon), marquis de Pom-                                                  |
| <b>A</b> . <b>M</b> 20-36-38-44-45-60- <b>127</b>                 | ponne, voir : Pomponne (marquis                                                  |
| Amadis (roman des) 618*                                           | de).                                                                             |

|  |  |     | 4 |
|--|--|-----|---|
|  |  |     | ; |
|  |  |     | * |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  | Vo. |   |
|  |  | **  |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |
|  |  |     |   |

# A

|                                              | Amalthéo, voir : Almathéo.                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A.</b> 6-125                              | Amarante ou Amaranthe 109-111-143'-          |
| A. (M <sup>11e</sup> )                       | 144*-177'-226''-227'-296'-301'-320''''-      |
| <b>A.</b> A                                  | 339'-343'-351''-356'-513'-527'-636'.         |
| A. B., voir: Boisrobert, Montausier.         | Amarille                                     |
| Académie de l'abbé d'Aubignac 240            | Amarillis. 226'-286'-329'-376'-439'-5t3''-   |
| Académie française 207'–376'                 | 549'-552'-559'-574'-576'-582'-647'           |
| Acanthe ou Acante . 82-100-101-125"-         | Amarillis, voir : Chastillon (duchesse       |
| 409'-508'-538'-615'                          | de); Fiesque (comtesse de): Gué-             |
| Aceilly (D'), voir: Cailly (de).             | briant (maréchale de).                       |
| Acher (Etienne), imprimeur à Dieppe. 114     | Aminte 90-270*-382*-389*-433*-512*-          |
| Achille                                      | 514**-52t*-546*-573*-604*                    |
| Adam (Me), voir: Billaut (Adam).             | Aminte, voir: D. M. G. (comtesse); Frans     |
| Adonis                                       | $(M^{\text{lle}} de).$                       |
| Adrien (Empereur)                            | An (comte D'), voir: D'An (comte).           |
| A. D. S., voir: Somaize (de).                | Anaxarète 79                                 |
| Agnès Sorel 526°                             | Andilly (D'), voir : D'Andilly.              |
| Agrippine 424'                               | Andromède 457°                               |
| Aire (siège d')                              | Andry 121-127                                |
| Alcandre. 271'-287'-430'-435'-512'-549'-552' | Angėlie 591°                                 |
| Alcide 189                                   | Angélique 189'-227'-269'-271'-272'-          |
| Alcidon 90-151"-368-389"-390" 512            | 356*-415*-471*-515*-633*                     |
| - , voir: Lenoncourt (Marquis de).           | Anghien (duc D'), voir : D'Enghien.          |
| Alcimadure                                   | Angleterre (princesse d'), 107-108-166'-167' |
| Alcimedon 630°                               | Angleterre (roi d') 107                      |
| Alcipe                                       | Anjou (les cinq fleuves d') 133°             |
| Alcippe (le Voyage d') 82-512'               | Anne d'Autriche 109-110-132'-163'-           |
| Aleyoné                                      | 297'-405'-528' Annette                       |
| A. L. D., voir: Aldimary.                    | Annibal                                      |
| Aldimary 59-126                              | Anselme (dom), religieux franciscain. 268*   |
| Alesmes, voir : Des Alesmes.                 | Antragues (D'), voir: D'Antragues.           |
| Alets (D'), voir: D'Alais.                   | Anvers 403*                                  |
| Alexis 549*                                  | Arambure (D'), voir : Harambure (de).        |
| Alexis (la femme d') 355'-549'               | Arbinet, médecin                             |
| Alexis (le moine) 14-126                     | Archilochus 603°                             |
| Alidor                                       | Argis 632*                                   |
| Alidor, voir : Monfuron.                     | Argis (D'), voir : D'Argis.                  |
| Alix 14-127*                                 | Arimant (D'), voir : d'Arimant.              |
| Almathèe (Cavalier Ascanio) . 177'-389'      | Arisbazar                                    |
| Almeras                                      | Aristée 218°                                 |
| Almise 513*                                  | Armorique (infante) 80                       |
| Alphonse d'Aragon 641'                       | Arnaud (Simon), marquis de Pom-              |
| <b>A.</b> M 20-36-38-41-45-60-127            | ponne, voir : Pomponne (marquis              |
| Amadis (roman des) 618*                      | de).                                         |

Amadonte, voir : Madonte.

| Arpajon (D'), voir : D'Arpajon.                  | Bardou (Jean). 19-37-42-45-62-66-68-70-               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Arras (siège $d_1$                               | . ,                                                   |
| Artaban                                          | 73-74-77- <b>134</b> 337* <b>Baro</b> * 6- <b>136</b> |
| Artémise ou Arthémise 475°-592°-667              | Barraut 67-136                                        |
| Arténice 189'-475'-476'-509'-645'                | Barthole                                              |
| A. S. (Mad.)                                     | Basty 'Jean Le Mière, sieur de). 128-134              |
| Aspasie 81-645'-647'-665'                        | Bassompierre (maréchal de). 91-128-136-               |
| Asseline, docteur en Sorbonne 603*               | 255* 272* 502* 502*                                   |
| Assoucy (D'), voir: D'Assoucy.                   | Bastien                                               |
| Aubignac (D'), voir : D'Anbignac.                | Bastille (La)                                         |
| Aubry ou Aubery (R. P.) 206*-216*                | B. A. T. (marquise de), voir : Du Parc                |
| Augustins déchaussés (les pères) 207°            | $(M^{lle}).$                                          |
| Aumale (D'), voir : D'Aumale.                    | Baliste, musicien 144°, etc.                          |
| Aurore (f)                                       | Baudoin (Jean)* 46-48-49 91-137-206*-217*             |
| Aurore (la belle) 225°                           | Baudoin (le fils de Jean) 137"-138"                   |
| Avranches (évêque d') 636°                       | Baussonnet ou Beau-Sonnet (G.). 119-138               |
| Ayrald                                           | Bavin ou Burin (?) (Mad) 359*                         |
|                                                  | Bayard 518*                                           |
| $\mathbf{B}$                                     | B. B. (M <sup>1le</sup> ) 161°                        |
|                                                  | B. C. D 9-139-508'-509"-511"-                         |
| B 62-67-128                                      | 513'-517'-518'-519'-524'                              |
| <b>B</b> (de) 62-67-68-86- <b>128</b> -143*-631* | B. de J. voir : Jussy (Bigres de).                    |
| B. (Mad. de) 81                                  | Beauchasteau                                          |
| B. (Mad.) 619*-632*                              | Beauchasteau (le petit de). 181'-215'-275'-           |
| B. $(M^{fle} de)$ 428°                           | 333'-347'- <b>6</b> 55 S                              |
| Bacchanales (ballet des) 488°                    | Beaucour (Mad. de) 424°                               |
| Baechus 83-317*-524*                             | Beaufort (le petit) 593*                              |
| Bachaumont (Le Coigneux de). 82-83-128           | Beaulieu 90-91-139-557°                               |
| <b>Eacilly</b> (Bénigne de, 85-86- <b>129</b>    | Beaulieu (Alais, sieur de) 139-140                    |
| Baïf                                             | Beaulieu Deroziers) 140                               |
| Bailleul (Henry, Canu de) 130                    | Beaulieu ( $M^{Ho}$ de) 111                           |
| Bailleul (Jean, Canu de) 22-24-121-              | Beaulieu (Picart) 139                                 |
| 130 <b>131</b>                                   | Beaupré ( $M^{He}$ de)                                |
| Bailleul, surintendant 335                       | Beauregard (abbé de) 657 S                            |
| Balagny (de)                                     | Beau-sonnet, voir: Baussonnet.                        |
| Balducei 233*                                    | Beauvais (M <sup>tle</sup> de). 81-112-145'-552'-561' |
| Balzac (de]                                      | Beauvilliers (Mad. de), abbesse de                    |
| Bar (M. de)                                      | Montmartre 218°                                       |
| Baraillon (M <sup>ile</sup> 319                  | Beauvoir 520°                                         |
| Baralis (abbé de)                                | Béguin 110                                            |
| Barbet                                           | Béjard (la)                                           |
| Barbin (Claude), libraire. 106-110-112           | Belesdat (And. Hurault de Lhospital,                  |
| Barclay                                          | seigneur de)                                          |
| Bardin 271                                       | Belette (sur la) de Th. de Bèze 152*                  |

| 70 (1) 1                                                                                          |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bélinde                                                                                           | B. L. F 72-156                                       |
| Bélize 107-J10-151*-381*-502*-567*                                                                | Blot (César de Chauvigny, baron de). 115-            |
| Belleau (Remy) 439*                                                                               | 156                                                  |
| Bellièvre (Pomponne de), premier                                                                  | Bobin (Michel), libraire 17                          |
| président. 205'-396'-402'-421'-486'-546'                                                          | Boesset, musicien 87-143-157-524*-                   |
| Belryant (de)                                                                                     | 587*-614*- <b>658 S</b>                              |
| Belzais 151*                                                                                      | Boetel                                               |
| Benserade (Isaac de). 6-16-17-18-19-20-                                                           | Bohème (reine de) 361                                |
| 21-30-32-35-36-37-40-41-42-44-45-                                                                 | Boileau-Despréaux 134-265-266                        |
| 51-53-55-58-62-64-66-67-68-70-73-                                                                 | Boileau (Gilles) 46-49-66-67-87-98-121-              |
| 74-75-77-87-90-91-113-115-119-128-                                                                | 158-658 S                                            |
| <b>141-</b> 271*-309*-467*- <b>657</b> S                                                          | Bois-Dauphin (Mad. de) 614*                          |
| Bérénice                                                                                          | Boisrobert (abbé Le Métel de)* . 6-45-30-            |
| Bermond (Jean de) 28-148                                                                          | 32-53-56-58-60-61-64-66-68-74-77-87-                 |
| Berny (Description de) 566                                                                        | 119-121- <b>160</b> -355'- <b>659 S</b>              |
| Bertaut (abbé François) 53-56-58-66-                                                              | Boissière 70-72-91-162                               |
| 68-87-148                                                                                         | Boissy (Mad. de) 403*                                |
| Bertaut (Jean)* 28-149                                                                            | Bonneuil (M <sup>llo</sup> de) 579°                  |
| Berthelin                                                                                         | Bonivet (Guill. de Goussier, seigneur de). 260°      |
| Berthelot (Nic.)* 22-24-101-149                                                                   | Bordeaux 510°                                        |
| Berlhier, prieur de Saincaise 371                                                                 | Bordier' 15-28-163-268'-659 S                        |
| Berthod, de la musique du Roi. 121-149                                                            | Bordier sieurdu Raincy et de Bondy. 313*             |
| Berthod, cordelier                                                                                | Bornio (bains de) 190°                               |
| Berty, prélat 603                                                                                 | Bosquelon 524*                                       |
| Besongne (Cardin), libraire 22                                                                    | Bosroger (de)                                        |
| Bessé (Mad. de) 508                                                                               | Bouchard                                             |
| Béthune (Chevalier de)                                                                            | Bouchardeau 49-76-87-163                             |
| Béthune (Marie de), voir : D'Estrées.                                                             | Boucher                                              |
|                                                                                                   | Bouillon (de) . 49-76-87-91-97 98-111-               |
| Beuvron (de)                                                                                      | 115-165-258-370*-493                                 |
| Beuvron (M <sup>lle</sup> de) 161*-470*-478*<br>Beys (Ch.)*. 19-49-61-87-119-121- <b>150</b> -555 |                                                      |
| Bèze (Th. de) 15-152-523*                                                                         | Bouquiuquan, voir: Buckingham. Bourbon (Ch. de) 603* |
| Bignon le jeune                                                                                   | Bourbon (de Blois, hermite du Mont-                  |
|                                                                                                   | Valerien) 199*–206*                                  |
| Bignon (Mad.) jeune 111-153 Bigres de Jussy, voir : Jussy.                                        | Bourbon (Nicolas) . 206*-216*-271*-402*-             |
|                                                                                                   | 513*-664**-681*-686*                                 |
| Billaut (Adam). 6-28-74-76-113-119-138'-                                                          |                                                      |
| 143-153'-161'-197'-198'-233'-245-''-                                                              | Bourdelot 485'-614'                                  |
| 268' -271' -272' -275' - 295' -296' - 299*                                                        | Bourdin (Gilles)                                     |
| 306** -311* -323* -332* -357* -364* -369* -                                                       | Bourgueville (de)                                    |
| 373'-383-431'-437-442'-459'-164''-498'                                                            | Bouté (abbé de) 87-91- <b>169</b>                    |
| Biron                                                                                             | Bouteille (la)                                       |
| Bizard                                                                                            | Bouteilles (ballet des) 642'                         |
| Blaise                                                                                            | Boutet, gentilhonmme poitevin . 121-169              |
| Blanc (le)                                                                                        | Bouteville                                           |
| Bléreau 271°                                                                                      | Bouteville (Jacqueline) 593*                         |

| Bouteville (M <sup>116</sup> de)               | C. (M <sup>tle</sup> de) 488*                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Boyer (sieur du Petit-Puy) 121-169-            | C. (M <sup>fle</sup> C. de la) 517°          |
| 659 S                                          | C. (marquis de) 81                           |
| Boyer (Claude) 111-169                         | C. A. B. (marquise de) 221                   |
| Br. (Mad. de), voir: Brégy (Mad. de).          | Cabotin 49-104-121-176                       |
| Brahier                                        | Cadeau 146                                   |
| Brais (de), écuyer de M <sup>ne</sup> de Mont- | Cadot (P.) avocal au Parlement . '. 121-     |
| pensier 109                                    | <b>176</b> -206'-272'                        |
| Brébeuf (Georges de) 16-17-18-19-20-           | Caen (abbessede), voir: Rohan (Eléo-         |
| 39-41-42-45-56-61-64-                          | nore de).                                    |
| 72-73-91-98-121- <b>170</b>                    | Caen (dame de condition de la ville de). 110 |
| Brégy ou Brégis (comtesse de) . 49-56-         | Caen (ville de) 108                          |
| 64-75-77-91-107-108-110 111-130*-145*-         | Cailly (de) 76-177-660 S                     |
| 168 <b>*-172</b> -520 <b>*-</b> 522 <b>*</b>   | Cairol C.) 49-177                            |
| Breüilly (de) 67-128-173                       | Calinice 143°                                |
| Brézé (de) 192**-256*-544*                     | Caliste 82-411-194'-200'-221'-355'-359'-     |
| Brie (ta)                                      | 381°-477°-483°'-521°, etc.                   |
| Brienne (comte de) 109                         | Caliste, voir : Richelieu (marquise de)      |
| Brienne (comtesse de) la mère . 107-109        | Callencas, voir: Carlincas (de)              |
| Brienne (comtesse de) la fille 107-108-        | Callier 91                                   |
| 146*                                           | Calliope                                     |
| Briote, voir : Pomponne (marquis de).          | Calvin                                       |
| Brun (Ant., de Dôle                            | Calvinisme (le) 439"                         |
| Brunelle (Marie), voir : Prunelle,             | Cambefort, musicien 145° elc.                |
| Bruslart                                       | Caméléon (le) 572                            |
| Brusquet 457                                   | Сапарів                                      |
| Buchanan 188                                   | Candale (de) 628'-658'-678'                  |
| Buckingham 297'-401'-524'                      | Cangé                                        |
| Budė (Gnillaume) 459°                          | Canicule (la)                                |
| Bullion (de) 437°                              | Cantenac (de)                                |
| Bure (abbé de)                                 | Canu (Guillaume)                             |
| Bury (de)                                      | Canu (M <sup>llo</sup> ) 76-179              |
| Buslet, voir : Sublet (François) de            | Cardin Besongne, voir: Besongne.             |
| Noyers.                                        | Caridon 609                                  |
| Bussy ( $M^{n_{\bullet}}$ de) 107              | Carimant 82                                  |
| Bussy-Rabutin (comte de) 80-81-174-            | Carite ou Charite . 215"-296"-378'-395'-     |
| 305 <b>-660 S</b>                              | 415'-525                                     |
| C                                              | Carlineas (Félix Juvenol de) . 63-92-98-     |
| 9                                              | 180-660 S                                    |
| C                                              | Carlineas (François Juvenel) 662             |
| C. (de) 87-175                                 | Carlis 612°                                  |
| C. (Mad. de) 315'-520'-549'-566'               | Carmes (Quartier des) 509*                   |
| G. (baron de)                                  | Carneau (Etienne). 12-46-49-104-121-181-     |
| C. (baronne de)                                | 662 S                                        |
| C. (M <sup>tre</sup> )                         | Carré (N) 49-105-182-663 S                   |

| Cassandre                                  | Charles II, roi d'Angleterre364'-398'    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Castelane (marquis de) 344*                | Charles-Quint 545°                       |
| Castelane (marquise de) 594                | Charleval 15-56-60-64-68-72-73-          |
| Cataut de Brie $(M^{N_0})$                 | 75-77-87-92-99-115-192-                  |
| Catherine de Médicis                       | 466°-544°- <b>663 S-693 A</b>            |
| Catin . 226'-227'-298'-415'-509'-548' etc. | Charleville                              |
| Caton 424°                                 | Charmante exilée, voir : Choisy          |
| Catulle 408'-534'-595'                     | (Mad. de).                               |
| Cazal 400°                                 | Charny (chevalier de) 109                |
| Céaux, voir. Sceaux.                       | Charpentier (de l'Ac. f.e)               |
| Cebret 67-183                              | Charpy (N) 60-72-74-87-92-119-196        |
| Celiane 165                                | Chartres (S.), voir: Saint-Chartres.     |
| Célimène 216'-390'-425'-541'-564'          | Chastillon (M. de)                       |
| Céphise                                    | Chastiflon (duchesse de) 107-108-109-    |
| Cerilas, voir: Colletet (G.).              | 196'-197'-329'''                         |
| Cérisay, voir : Sérisay (de).              | Id. (le frère de la duch. de). 196*-197* |
| Cerisiers ou Cerisier (le Père) . 15-183   | Chau                                     |
| Cérisy (Germain, Habert de) 7-19-20-       | Chaulne (duchesse de) 621                |
| 35-36-40-41-42-45-64-73-71-75-             | Chauveau                                 |
| 76·77-87 <b>-183-663</b> S                 | Chauvel (Simon)                          |
| César 424                                  | Chauvreau (la)                           |
| Ceyx 532°                                  | Chavigny (Mad. de) 111-225°              |
| Ch 56-185                                  | Chéron, médecin 592*                     |
| Ch., voir: Chapelain.                      | Chevaliers de la table carrée 192°       |
| Cha 7-185                                  | Chevreau 16-17-18-20-35-36-38-40-        |
| Chabot (M <sup>tle</sup> de) 322'-583'     | 41-42-45-53-56-58-64-69-                 |
| Challine, avocat                           | 87-92-119- <b>197-664 S</b>              |
| Chambret (marquis de) 49-121-186           | Chevreuse ( $M^r$ de) 546°               |
| Chamhoudry (Louis), libraire 33-34-        | Chevry (le Président) 313°               |
| 35-37-38-39-40-41-43-                      | Chiabeau ou Sado (Laure) 288*            |
| 44-46-49-61-94- <i>652 S</i>               | Chifflet 15-199                          |
| Chamier, ministre protestant 603°          | Choisy (Mad. de) 78-108-109              |
| Champigny (de) 90-92-111-186               | Choisy ( $M^{H_0}$ de) 107               |
| Chancelière (Mad. la) 151°                 | Chrestien (Florent) 28-199               |
| Chandeville (Eléazar de Sarcilly,          | Christine                                |
| marquis de) 19-20-35-36-37 38-42-43-44-    | Christine, reine de Suède. 107-108-133*- |
| 45-92- <b>187</b> -267*-268*-271*          | 151'-155'-168'-205'-214'-278'-323'-      |
| Chapelain' 7-56-60-73-77-90-92-189-        | 328'-332'-333'-334''-344'-402'-108-      |
| 302-305*-337*-342*-402*-462*-487*-         | 433'-485'-524'-528'-594'-610'-614'-      |
| 502'-579'-614'-645'-654- <b>663 S</b>      | 616'-624'-625'-643'-657**.               |
| Chapelle . 56-64-68-99-128-156-190-691 A   | Cid (le)                                 |
| Chappuis on Chappuys 90-92-191             | Cinq-Mars 615                            |
| Chaptuys, sieur de la Goutte 28 192        | Clapisson (Mad. de) 63-199               |
| Charite, voir: Carite.                     | Clarice 477*-533**                       |
| Charitée 80                                | Clarinde 84                              |

| Clausel                                       | Comminges (de), ambassadeur en Por-        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Claveret                                      | tugal                                      |
| Cléandre 524°                                 | Comminges (Mad. de) 111-133*               |
| Cléante                                       | Conart (Jean), maistre d'hôtel du Roy. 34- |
| Clémence, religieuse 144°                     | 35-94                                      |
| Cléon 84-392                                  | Condé (Henri II de Bourbon, prince de).    |
| Cléonice 80-180°                              | 583*                                       |
| Cléonime 508°                                 | Condé (Louis de Bourbon, prince de). 50-   |
| Cléonne 475°                                  | 69-109-132*-155* - <b>218</b> -239**-335*- |
| Cléonte                                       | 389* 518*-519*-578*-623*-675*              |
| Cléopâtre 83-590'-628*-633*                   | Condé (Princesse de), douairière 467*      |
| Climène. 84-133*-167*-214*-218*-259*-286*-    | Congo 575*                                 |
| 293*-379**-382*-412*-478*-564**-              | Conrart . 8-63-159*-219-220*-342*-468*     |
| 567*-570*-574*-586*.                          | Conti (prince de)                          |
| Id. voir: La Rochefoucauld (mar-              | Converti (nn) 605*                         |
| quise de).                                    | Corberon (baron de) 637*                   |
| Clinchamps                                    | Cordemoy (Géraud de) 87-221                |
| Clorimant 101-126-200                         | Cormier, voir : Bordier.                   |
| Clorinde                                      | Corneille (Pierre) 43-53-56-58-61 64-      |
| Cloris 109-151 160-166-194-195-               | 70-74-77-87-113-221.                       |
| 214*-215**-256*-291*-307*-326*-               | Corneille (Thomas) 50-76-223               |
| 372*-392*-470*-478*-479*, etc.                | Cornu                                      |
| Clorise                                       | Cornuel (Mad.)                             |
| Cluni (de), avocat au Parlement. 122-200      | Cossé-Brissac (maréchal de) 632            |
| Clyanthe 79                                   | Costar                                     |
| Codoni                                        | Cot                                        |
| Coiffer (la)                                  | Cotin (abhé). 6-7-8-16-17-20-36-37-42-44-  |
| Coislin (marquis de) 206'-578'                | 45.46-56-61-61-70-72-73-77-81-82-          |
| Colin                                         | 87-91-92-101-111- <b>223-664</b> S         |
| Colletet (Guillaume) 7-22-24-28-46-48-        | Couigny (Mad. de)                          |
| 49-53-56-59-62-64-9 )-92-119-122-127-         | Couperin, musicien 164' etc.               |
| 129*-200-202-203-214*-215*-216***-            | Courbe (Augustin), libraire 5              |
| 227*-270*-272** - 284-337**-403*-434*-        |                                            |
| 435°-473°-485°-654- <b>664 S</b> .            | Courchans (G. de)                          |
| Colletet (la sœur de G ). 289'-301'-304'-     | Courcival (de)                             |
| 354*-473*-489*                                | Courdes                                    |
| Colletet (Claudine, femme de G.). 49-122-     | Coustières (Mad. de) 311*                  |
| 201-205*- <b>208</b> -216*-227*-234*-272**-   | Cramail (comte de) 80                      |
| 480***-532*-533***-579*-622*                  | Créquy (Ch de), duc de Lesdiguières. 424*  |
| Colletet (François), fils de G. Colletet. 28- | Créquy (duc de) 536*                       |
| 46-47-48-49-50-92-104-105-122-150-            | Créquy (marquise de) 109                   |
| 182*-209- <b>211</b> -271*-272*-286* - 402* - | Croiset 23                                 |
| 438-654- <b>664 S</b>                         | Croix-Val 439*-440*                        |
| Collines (Simon de), imprimenr 114            | Cromwell 364*-390*-398*                    |
| Combalet (Mad. de) 503***                     | Crussol (Mad. de)                          |
|                                               |                                            |

| C S do S M voin Goinle Marth                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C. S. de S. M., voir : Sainte-Marthe (Ch. Scévole de).      | Daphnide 151                                   |
| Cujas (Jacques) , 199*                                      | Daphnis. 83-107-111-191'-294'-320**-338*-      |
| Curse (F.)                                                  | 342*-355*-356*-363*-389*-409*-545*-            |
| Cyrano de Bergerac                                          | 589*-610*                                      |
| - 50-114-228                                                | D'Arambure, voir : Harambure (de).             |
| · D                                                         | D'Arc (Jeanne) 206*-216*-252*                  |
| D                                                           | Daret 8                                        |
| <b>D</b> 67-229                                             | D'Argis                                        |
| D. (de)                                                     | D'Arimant (marquis) 119-236                    |
| D. (due)                                                    | D'Arpajon (vicomte)                            |
| D. (duchesse)                                               | Dassoucy (Ch. Coypeau). 90-92-236              |
| D. (M.) 80                                                  | D'Aubignac (François Hédelin, abhé) 63-<br>240 |
| D. (Mad.)                                                   | D'Aumale ( $M^{11e}$ )                         |
| D. (M <sup>lle</sup> ) 84-165*-269*-487*-572*               | D'Auneau (Jean) 603*                           |
| D. $(M^{ll_{\theta}})$ , voir : Duret $(M^{ll_{\theta}})$ . | D'Avaux (comte)                                |
| D* (Tombeau de Mad.) 144*                                   | David (P.), libraire                           |
| <b>D'A</b> (comte) 105-229                                  | D. B., voir : Des Barreaux.                    |
| D'A. (M <sup>11e</sup> )                                    | D. C 650*                                      |
| D'Aceilly, voir : Cailly (de).                              | D. C., voir : Sérisay (de).                    |
| D. A. D. S. A                                               | D. C. (Mad.) 627*                              |
| <b>Daguerre</b>                                             | D. C. (Mad. la **) 162*                        |
| D'Aiguillon (duchesse) 511*                                 | D. E., voir: Du Teil.                          |
| D'Alais (comte)                                             | D*** E*** (la marquise) 487*                   |
| D'Albret (due)                                              | Délie                                          |
| D'Alesso (Pierre) 362*-538*                                 | Delisle, voir : L'Isle Chandieu (de).          |
| <b>Dalibray</b> (Ch. Vion). 6-7-9-12-24-60-64-              | Démétriade 80-589*                             |
| 71-73-77-87-92-119- <b>231</b> -269*-271*                   | Demoiselle de qualité 107-110                  |
| D'Ambruye, musicien 133* etc.                               | Démophoon                                      |
| Dame de condition, voir : Philis.                           | D'Enguien (duc). 132*-219*-244'-391'-466*-     |
| Dame de condition de la ville de Caen,                      | 559*                                           |
| voir : Caen.                                                | D'Enguien (princesse) 459*                     |
| Damon. 175*-191**-270*-279*-331*-344*-                      | D'Epernon, voir : D'Espernon.                  |
| 372*-378*-538*-558*                                         | D'Eragny (Mad.) 496*                           |
| <b>D'An</b> (le baron) 211*-234                             | D'Ervaut ou d'Erfaut (marquise). 107-110       |
| D'An (le comle) 50                                          | Desaccords, voir: Tabourot.                    |
| D'Andilly (Robert, Arnauld). 28-36-37-                      | Des Alesmes (M <sup>lle</sup> ) 535*-591*      |
| 44-45-60-63-64-99- <b>234-665</b> S                         | Des Barreaux. 56-59-64-73-92- <b>242</b> -257* |
| D'Andilly le fils 63-235                                    | 357*- <b>665 S</b>                             |
| D'Anguien (due), voir : D'Enguien.                          | Descars (marquis) 346**                        |
| D'Anjou (due) 471"                                          | Descars (Mad.)                                 |
| Dannoux, sieur de S. Jean 433*                              | Descars (M <sup>11</sup> 0) 346****-347*       |
| D'Antragues (M <sup>lle</sup> ) 107                         | Descartes                                      |
| D'Antragues (marquis) 109                                   | Des Chapiseaux (Mad.) 133*                     |
| Daphnė 328*                                                 | D'Esche (comtesse) 109-110-111-412°            |

| Des Chesneaux                                    | D'Ingilmon, voir: Montigny.                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Des Cordes 542°                                  | D. L 68-256                                                 |
| Desfontaines 24-120-244                          | D. L. voir : Linières.                                      |
| D'Esguillon (duchesse), voir: d'Aiguillon.       | D L. (Mad.) 602                                             |
| Des Hameaux (Mad.) 146*                          | <b>D. L.</b> (M <sup>11e</sup> ) 67-173*-256-344*-487*-637* |
| Des Houlières (Mad.). 80-107-111-244-            | D. L. B. (Mad.) 81-457*                                     |
| 300*-342**-343**-608*-611*                       | D. L. D. M. S 610°                                          |
| Desjardins (M <sup>Re</sup> ) 76-107-110-111-245 | D. M 9-35-36-38-44-45-77-92- <b>256</b>                     |
| Desjardins, médecin du Roi 516'-666*             | D M. (Mad.) 416°                                            |
| Des Loges (Mad.) 92-205**-247                    | D. M. D. A. M. D. S 97-99-257                               |
| Des Marais ( $M^{He}$ ) 111                      | D. M. G. (comtesse)                                         |
| Desmarets (Jean) : de Saint-Sorlin. 7-28-        | D. M. P. C., voir: P. C.                                    |
| 30-53-56-58-61-65-74-77-87- <b>248</b>           | D'Olonne (comtesse) 109-111                                 |
| Desmarets de R. (Rouen) 63-249*                  | Dominicains 192"                                            |
| D'Espernon (duc)                                 | D'Oradoux (comtesse)!                                       |
| D'Espernon (duchesse) 109-146*                   | Doralice 81-612*                                            |
| <b>Desportes</b> . 28-63- <b>249-666 S-694 A</b> | D'Orgemont (M <sup>1le</sup> ) 120-257                      |
| Despriés (les) 494°                              | Dorilas 516                                                 |
| Des Réaux (Tallemant) . 56-75-76-92-210-         | Dorimène                                                    |
| <b>250</b> -528*- <b>666</b> S                   | Dorinde 545'-664"                                           |
| Des Roches (abhé) 485°                           | Dorinice                                                    |
| D'Estelan ou D'Ellan (comte) . 65-72-74-         | Doris                                                       |
| 77-251-667 S                                     | Dorise 545°                                                 |
| D'Estrées (Marie de Béthune, maré-               | D'Orléans (Henri) 131°                                      |
| chale)                                           | Dorléans (Louis) 28-257                                     |
| Des Ursins 35-36-38-42-45- <b>253</b>            | D'Orléans (princesse) . 111-167"-168"-239"                  |
| Des Yveteaux (Vauquelin) 56-90-92-               | D'Outrelaize (M <sup>1le</sup> ) 63-258-508*                |
| <b>253</b> -403*                                 | D'Ozier                                                     |
| D'Etlan, voir : D'Estelan.                       | D. P., voir : Du Pelletier.                                 |
| D. F., voir: Francheville.                       | D. P. (Mad.) 390°                                           |
| D. II. (M.)                                      | D. P (M <sup>11e</sup> ) 487*                               |
| D' H. (Mad.)                                     | D. P. de B. (marquis) 120-259                               |
| D'Harambure, voir: Harambure (de)                | D. P. de S. Ber., voir: Saint-Bernard                       |
| D'Harcourt (Agnès)                               | (Père de).                                                  |
| D'Harcourt (comte) 10-400'-648'                  | D. R                                                        |
| D'Hardivillier (M <sup>He</sup> )                | Drexellius (le Père) 216'-217'-218'-270'                    |
| D'Hesnault 75-76-97-99-101-254                   | 272*-424**-425*                                             |
| D'Hostel 544*                                    | Drionice 82                                                 |
| D'Ilumières (marquise) 107                       | Drnyneau                                                    |
| Diane                                            | D. S 76-260                                                 |
| D. I. B. D. S. D                                 | D. S. C. D                                                  |
| D. I. D. S. F                                    | Du Bartas' (Saluste) 15-260-581'                            |
| Diègue (Don)                                     | Du Bellay (Guillaume) 537*                                  |
| Dieppe                                           | Du Bellay (Jean)                                            |
| D'Imersel (M <sup>He</sup> )                     | Du Bellay (Joachim). 15-28-260-506-668 S                    |

| FIGURANT DANS LES RECUEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S COLLECTIFS (1636-1661) 755                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Du Bois 268°-583°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du Tillet (Mad.)                                             |
| Du Bois (Jacques), médecin 205°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du Val                                                       |
| Du Bray (J.) 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daval, docteur en Sorbonne 282°                              |
| Du Buisson 87-260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Du Val (le jeune)                                            |
| Du Chastelet (marquis) 87-261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duval (Vincent)                                              |
| Du Chastelet (marquise) 111-623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duval-Grigneuse 278                                          |
| Du Chastelet (Paul, Hay) 56-261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du Vallon 547                                                |
| Du Chemiu 402°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du Vau-Foussard                                              |
| Du Cros 87-262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du Vivier 668 S                                              |
| Du Fossé, avocat 424°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D'Uzès (Duchesse) 107-109                                    |
| Du Fresnoy (marquise) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. V. (Mad.), voir: Villaine (Mad. de).                      |
| Du Laurens ou Du Laurent, voir : Du<br>Lorens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D. V. (M <sup>llo</sup> ) (de Villaine?) 408°                |
| Du Laureus, médecin 572°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                            |
| <b>Du Lorens</b> 28-90-92- <b>262</b> -268'-668 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                            |
| Du Lude (M <sup>11</sup> ) 470°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E. D 279                                                     |
| Du May', seigneur de Saint-Aubin . 97-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E. D. G 80-280                                               |
| 99-264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edit contre les galans 227°                                  |
| Dumoley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Edit du 21 Mai 1653 530°                                     |
| Du Moulin (le fils du Ministre) 15-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eléazar 424                                                  |
| 63 <b>-264</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elisabeth d'Angleterre 373°                                  |
| Dunkerque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emeric (siège d') 207'                                       |
| Dunois (comte de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enghien ou Enguien (D'), voir : D'En-                        |
| Du Parc (M <sup>1le</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gnien.                                                       |
| Du Pelletier . 22-23-24-25-28-35-36-38-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Epicharis, reine des Egyptiens 190°                          |
| 44-45-51-90-92-101-120-122-149*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epinay                                                       |
| 182'-187-205'-214'-217'-231'- <b>265</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erophile 79                                                  |
| 272'-495'-654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ervaut (D'), voir : D'Ervaut.                                |
| Du Périer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esche (D'), voir : D'Esche.                                  |
| Du Perret.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | Espernon (D'). voir : D'Espernon.<br>Espinay, voir : Epinay. |
| Du Pin, trésorier de S. M. 122-274-668 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esprit (Jacques) 7-39-41-42-45-60-90-                        |
| Du Pin-Pager 270'-272'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92- <b>280</b> -467*                                         |
| Du Plessis-Bellière (Mad.) . 67-97-183'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estelan (comte D'), voir : D'Estelan.                        |
| 194° - 229**° -256° -291 335° -346° -380° -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estienne (H.), sieur des Fossez 403°                         |
| 385*-389*-390*-415*-440*-484*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ethiopie (roi d'), voir : Zaga-Christ.                       |
| Du Plessis-Mornay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ethiopic (for a), fon . Zaga-onrie.                          |
| Du Puy, médecin du Roi. 120-190'-207"-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                            |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Γ                                                            |
| Dupuy (Mad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F' (comtesse de) 145°                                        |
| Duret (François), voir: Sandricourt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F. (M <sup>r</sup> ) 612'-637'                               |
| Duret (M <sup>ije</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F. (M <sup>1le</sup> )                                       |
| Durval (Jean, Gilbert) 122-275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F. (M. de) 643*                                              |
| Du Ryer (Isaac) 15-16-17-18-276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fabert (marquis de) 217°                                     |
| <b>Du T</b> eil 56-59-61-73- <b>276</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fabie                                                        |
| l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |

| Faidy $(M^{116} M.)$                        | Freminet, peintre                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Faret* (Nic.)                               | Frénicle 7-28-288-670 S                               |
| Faret (M <sup>lle</sup> ) 346'-494'-511'    | Freite 562°                                           |
| Fauslus                                     | Fritus (M <sup>o</sup> Jean) 292                      |
|                                             | Frondeurs (les) 470°                                  |
| Favereau ou Favreau (Jacques). 15-281 - 401 |                                                       |
|                                             | Furetière (abbé de) . 56-72-92-169-289                |
| Fay (de) 67-282                             | _                                                     |
| F. B 175                                    | G                                                     |
| F. C. D. L' I                               |                                                       |
| F. D 67-282                                 | G 63-69 <b>-291</b>                                   |
| F. D. C 80-282                              | G. (M. de) 194                                        |
| F. de L. (Mad.)                             | G. (de) (Gramont?) 68-84-105-291                      |
| F. G 122-282                                | G. (Mad. de), voir: Gromeny (Mad.                     |
| F G. D. S. F 15-28-282                      | de).                                                  |
| Fiesque (comte de) 63-87-99-282             | G. $(M^{10} de)$                                      |
| Fiesque (comtesse de)                       | G. (prince de)                                        |
| 527°-613°                                   | Gaboury (M <sup>110</sup> )                           |
| Fieubet                                     | Gaigne-bien, médecin 632°                             |
|                                             |                                                       |
| Figurer                                     | Galien 601                                            |
| Filers (M <sup>lle</sup> de)                | Galien, jésuite                                       |
| Filiste                                     | Galilée 206°                                          |
| Florence 207                                | Galland 514°                                          |
| Florice 595                                 | Ganaches (marquise de) 109                            |
| Floridor                                    | Gandilland (M $^{	ext{He}}$ de) 211 $^{	ext{	iny Y}}$ |
| Florimonde                                  | Garasse (François) 291                                |
| Florinde 598*                               | Gassion (maréchal de). 215'-402'-494'-547'            |
| Flotte 50-207*-284-669 S                    | Gasfeau                                               |
| Flotte (Gabrielle) 215                      | Gaston d'Orléans . , 109-137"-215'-457'-              |
| Forellis 636*                               | 494****-495*-555*                                     |
| Forges [eaux de]                            | Gaultier Garguille 630°                               |
| Forget, sieur de La Picardière, voir :      | G. D. T                                               |
|                                             |                                                       |
| La Picardière-Forget.                       | Gellerain (de)                                        |
| Forthi                                      | Genève                                                |
| Fortia (François de)                        | Genevotte                                             |
| Fouilloux ( $M^{He}$ de) 579°               | Gérard (de) 120-292                                   |
| Fouquet (abbé) 30-508*-573*-602*-619*       | Gerlier (M $^{ m He}$ ) 572 $^{f *}$                  |
| Fouquière, peintre 632°                     | Géron                                                 |
| Fourcroy (Bonaventure) . 50-60-65-215'-     | Gersan (de)                                           |
| 217'-285                                    | Gervaise (la jeune) 101-292                           |
| Foussard (Joseph)                           | Gerzan, voir : Gersan.                                |
| Francheville (abbé de) . 66-67-111-287      | G. H. (Germain Habert?) 7-293                         |
| François 599°                               | Gilbert (G) 17-56-60-65-77-87-121-122-                |
| François I <sup>er</sup> 28-288-362**       | 293-670 S                                             |
| Franqueville (de)                           | Gillet                                                |
|                                             |                                                       |
| Frans ( $M^{tle}$ de) 107                   | Gillet de la Tessonnerie 294                          |

| Girard 53-57-67-69-295                               | H                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gissé (de), lieutenant-général 629°                  | 1.1                                         |
| Godenot 411                                          | <b>H.</b> (d'Hesnault?) 72–76-77–301        |
| Godoni, voir: Codoni.                                | H. (abbė), voir : Cerisy (Germain           |
| Gombauld' 37-42-45-57-65-73-74-75-                   | Habert de).                                 |
| 77-92-115-120-158-2 <b>95</b> -342*- <b>705</b> A    | H. (Mad. de) 525°                           |
| Gomberville' (de) 29-57-90-92-297                    | H. (M <sup>1le</sup> ) 84-575°              |
| Gontard 9-50-92-104-105-297                          | <b>Habert</b> (B.) 19-29- <b>301</b>        |
| Gontaut, voir: Gontard.                              | Habert (les frères) 280'-305"-519           |
| Gonzague (Marie de) 146                              | Habert (Germain), voir: Cérisy (de).        |
| Goulas                                               | <b>Habert</b> (Philippe) 20-35-36-40-41-42- |
| Goulu (Père)                                         | 45-63-77-207*-301 Hannibal, voir: Annibal.  |
| Gourdes, voir: Courdes.                              | Harambure (Mad. de) 188*-189**-195*-        |
| Gourdon (M <sup>He</sup> ) 579°                      | 206°-250°                                   |
| Gournay (M <sup>11e</sup> de) . 15-120-207 -271 -299 | Harcourt (D'), voir: D'Harcourt.            |
| Goutte (sur la)                                      | Hautefort (Mad. de) 22-144*-146*            |
| Gouville (marquise de) 107-109°                      | H. C. (M <sup>110</sup> ) 29- <b>303</b>    |
| Gramont ou Grammont (le Chevalier                    | H. D. L., voir aussi: Laffémas (abbé        |
| de) 57-111-299                                       | de)                                         |
| Gramont (le maréchal de) 570°                        | H. D. M. (Habert de Montmor?) . 7-303       |
| Granval 636                                          | Helène 471                                  |
| Grenaille 120-300                                    | Hem (le) 619*                               |
| Grenoble 437*                                        | Henri IV 127*-257**-269*-288*-611*          |
| Grillon 601*                                         | Hérault (le R. P. Lucien) 272               |
| Gris de lin (le) 572°                                | Herbelain (la)                              |
| Gromeny (Mad. de) 415**-681*                         | Héro 470°                                   |
| Grotto ceco Dadria                                   | Hesnault, voir: D'llesnault.                |
| Guébriant (maréchal de) 111-190*-593*                | Hiérome                                     |
| Guébriant (Mad. de) 386*                             | Hilaire                                     |
| Gueuegaud (Mad. de) 409*                             | Hilarion (le Père)                          |
| Guerchy (M <sup>He</sup> de) 143*-146*-255*-522*     | H L. I                                      |
| Guéret                                               | Hodey'                                      |
| Guillandre 403                                       | Hollande (voyage en) 264                    |
| Guillebaud (Pierre) 14-629'-630'                     | Horace 270"-271"-331"-633"-638"             |
| Guilloyre, secrétaire des comman-                    | Hoteman, capitaine 304-342                  |
| demens de Mademoiselle 109                           | Hotman                                      |
| Guise (duc de)                                       | Hotman (Antoine)                            |
| Guise (M <sup>tle</sup> de)                          | Hotman (sieur de la Tour) 304               |
| Guilonneau                                           | Hotman (Vincent)                            |
| Gustave-Adolphe, roi de Suède. 235'-548'-            |                                             |
| 657*                                                 | Hubert (M <sup>ne</sup> )                   |
|                                                      | Huguenots                                   |
|                                                      | Humières (d'), voir : D'Humières.           |
|                                                      | Hyver (sur l')                              |
|                                                      | 11,101 (501 1)                              |

| 1                                   | Joyeuse (Louis de Lorraine, duc de)                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                   | Juguenay                                                                            |
| 462'-466'-475'-477'-508' etc., etc. | Kergen (marquis de)                                                                 |
| Isabeau                             | Kerver                                                                              |
| J                                   | L                                                                                   |
| ð                                   | L., voir : Linières.                                                                |
| Jacob (le Père) 269°                | <b>L.</b> (de) 20-36-40-41-45-67-68-84- <b>308</b>                                  |
| 45Q*                                |                                                                                     |
| Jacquelot 458*                      | I. (M <sup>1le</sup> )                                                              |
| Jalousie (contre la)                | L. $(M^{\text{ile}} \text{ de})$ 601°                                               |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>ite</sup> de) 601° L. (Mad. de) (Leuville ?) 73-309                      |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>te</sup> de) 601°  L. (Mad. de) (Leuville ?) 73-309  L. (la marquise de) |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>te</sup> de) 601°  L. (Mad. de) (Leuville?) 73-309  L. (la marquise de)  |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (confre la).               | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (contre la).               | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>1te</sup> de)                                                            |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la)                | L. (Mile de)                                                                        |
| Jalousie (contre la)                | L. (M <sup>te</sup> de)                                                             |
| Jalousie (contre la)                | L. (Mile de)                                                                        |

| Laclote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Laclote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Chèze ( $M^{\Pi_{\theta}}$ de)      | La Motte Le Vayer fils 29-269-323-          |
| La Cour (M** de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laclote                                |                                             |
| La Croix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La Cour ( $\mathbf{M}^{10}$ de) 415    | La Moussaye (Mad. de). 6-7-324-620          |
| La Croix de fer (cabaret de). 205 La Fayette (Mad. de) . 109 La Ferté-Senneterre (maréchale de). 142- 468 Laffémas (abbé de). 30-36-40-41-42-45- 46-61-63-66-69-70-73-97-90-102- 312 Laffémas (Isaac de) . 50-313 La Fodrière (Mad. de) 394 La Fodrière (Mad. de) 55-313 La Fodrière (Mad. de) 55-314 La Fodrière (Mad. de) 55-315 La Fontaine (Jean de) . 208-671 S La Forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                    | Landres (de)                                |
| La Fayette (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | L'Ange, gentilh du Roy 405°                 |
| La Ferté-Senneterre (maréchale de). 412- Laffémas (abhé de). 30-36-40-41-42-45- 46-61-63-66-69-70-73-97-99-102- 312 Laffémas (Isaac de). 50-313 La Fodrière (Mad. de). 30-34 La Fodrière (Mad. de). 50-313 La Folaine (de). 57-316 Lafon. 552' La Fontaine (Jean de). 208-671 S La Forest. 461' La Fourcade (de). 29-316 La Fr. (abhé de), voir: L. F. (abhé). La Garenne. 83-316 Lager on L'Agé. 53-317 La Giraudière. 15-20-318 L'Agneau, médecin. 486' La Goutte (de). 29-35-36-38-44-45- 31-319 La Grenouillère (Marquise de). 110 La H (Mad. de). 51-319 La Grenouillère (Marquise de). 110 La H (Mad. de). 441 Lalane (de) on La Lane. 36-40-41- 42-15-57-73-74-77-88-92-319-320'- 706 A Lalane (Mad. de). 319-320'-405' La Luzerne (marquise de). 50-205'-320 La M. (M' de). 219'-511' La Maison (de). 192' La Mark (comtesse de). 111 Lamathe (Bertrand de), avocat. 95-96 Lambert, 122-217'-322 Lambert, musicien. 114'etc. La Mesnardière. 9-16-17-18-46-50-53- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 673 S La Miche (B., dit:). 120-323 La Noue (dle). 111 La Noue (dle). 15-325 La Porte (description dn). 552' La Papile. 5-52* La Porte (le soldat). 5-85' La Pierre (le soldat). 5-85' La Pierre (le soldat). 5-85' La Porte (le soldat).    | ` ,                                    | Langer Enge                                 |
| La Noue (M <sup>16</sup> de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | La Nava (da)                                |
| Lasfémas (abbé de). 30-36-40-44-2-45-46-61-63-66-69-70-73-97-99-102-312 Laffémas (Isaac de) 50-313 La Fodrière (Mad. de). 394' La Fodrière (Mad. de). 394' La Folaine (de). 55-2' La Folaine (Jean de). 55-2' La Forest. 461' La Forrest. 461' La Fourcade (de). 29-316 La Fr (abbé de), voir : L. F. (abbé). La Garenne. 83-316 Lager on L'Agé. 53-317 La Giraudière. 15-29-318 L'Agneau, médecin. 186' La Grenouillère (Marquise de). 110 La H (Mad. de). 29-35-36-38-44-45-42-45-57-73-74-77-88-92-319-320'-706 A Lalane (Mad. de). 319-320'-405' La Luzerne (Garaby de). 469-654-671 S La Luzerne (Garaby de). 469-654-671 S La Luzerne (Garaby de). 492' La Marik (comtesse de). 111 Lamathe (Bertrand de), avocat. 95-96 Lambert, musicien. 144'-tc. La Mesnardière. 9-16-17-48-46-50-53-57-55-60-67-69-88-93-122-321-57-55-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-560-67-69-88-93-122-321-567-58-560-67-69-88-93-122-321-567-58-20-67-69-88-93-122-321-567-58-321-52-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-321-58-50-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-69-88-93-122-321-567-58-60-67-59-88-93-122-321-567-58-60-67-59-88-93-122-321 |                                        | La Noue (de)                                |
| Laffémas (Isaac de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Languagnet (description du) 552°            |
| Laffémas (Isaac de) 50-313 La Fodrière (Mad. de). 394 La Folaine (de). 57-316 Lafon . 552' La Forest . 461' La Forest . 461' La Fourcade (de) . 29-316 La Fr. (abbé de), voir : L. F. (abbé). La Garenne . 83-316 Lager on L'Agé . 53-317 La Giraudière . 15-29-318 L'Agneau, médecin . 186' La Gutte (de) . 29-35-36-38-44-45- La Gutte (de) . 29-35-36-38-44-45- La H (Mad. de) . 441 Lalane (de) on La Lane . 36-40-41- 42-45-57-37-4-77-88-92-319-320'- La Maison (de) . 319-320'-405' La Maison (de) . 319-320'-405' La Mark (comtesse de) . 111 La Mark (comtesse de) . 112 La Mark (comtesse de) . 112 La Mark (comtesse de) . 111 La mathe (Bertrand de), avocat . 122-217'-322 Lambert . 122-217-322 La Mesnardière . 9-16-17-18-46-50-53- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88-93-122-321- 57-58-60-67-69-88 | ,                                      |                                             |
| La Fédrière (Mad. de). 304′ La Folaine (de). 57-316 Lafon. 552′ La Fontaine (Jean de). 208′-671 S La Forest. 461′ La Fourcade (de). 29-316 La Forest. 461′ La Fourcade (de). 29-316 La Fr. (abbé de), voir: L. F. (abbé). La Garenne. 83-316 Lager on L'Agé. 53-317 La Giraudière. 15-29-318 L'Agneau, médecin. 186′ La Goutte (de). 29-35-36-38-44-45-51-319 La Grenouillère (Marquise de). 110 La H (Mad. de). 441 Lalane (de) on La Lane. 36-40-41-42-45-57-37-4-77-88-92-319-320′-405′ La Luzerne (Marquise de). 50-205′-320′ La Mark (comtesse de). 111 La Maison (de). 192′ La Mark (comtesse de). 111 Lamathe (Bertrand de), avocat 95-96 Lambert. 122-217'-322 Lambert, musicien. 144′etc. La Meilleraye (maréchal de). 161′ La Mesnardière. 9-16-17-18-46-50-53-57-53-60-67-69-88-93-122-321-40 Miche (B., dit:). 120-323 La Mark (2030 L |                                        |                                             |
| La Fodrière (Mad. de). 394' La Folaine (de). 57-316 Lafon . 552' La Fontaine (Jean de) 208'-671 S La Forest . 461' La Fourcade (de) . 29-316 La Fr. (abbé de), voir : L. F. (abbé). La Garenne . 83-316 Lager on L'Agé . 53-317 La Giraudière . 15-29-318 L'Agneau, médecin . 186' L'Agneau, médecin . 186' La Goutte (de) . 29-35-36-38-44-45-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                             |
| La Folaine (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                             |
| Lafon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                             |
| La Fontaine (Jean de)       208'-671 S         La Forest       461'         La Fourcade (de)       29-316         La Fourcade (de)       29-316         La Fr. (abbé de), voir : L. F. (abbé).       La Poirée       120-326         La Garenne       83-316       La Porte, fille de la reine       145'-579'         La Garenne       53-317       La Porte-Mercier (de)       133'         La Grenouilère       15-29-318       La Rivière (abbé de)       514'         L'Agneau, médecin       186'       La Rivière (abbé de)       514'         La Goutte (de)       29-35-36-38-44-45-51-51-319       La Roche       583'         La Grenouillère (Marquise de)       110       La Rochefoucauld       106-110         La Roche (Marquise de)       141       La Rochefoucauld (marquise de)       111         La Rochejoucauld (marquise de)       111       La Rocheposé (marquis de)       106-110         La Rocheposé (marquis de)       108       La Rocheposé (marquis de)       108         La Luzerne (marquise de)       50-205'-320       La Sablière       69-72-73-76-77-88-326-674 S         La Maison (de)       192'       La Salle (de)       68-88-327         La Meilleraye (maréchal de)       161'       La Saus (Horlando de)       551'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                             |
| La Forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                             |
| La Fourcade (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                             |
| La Fr. (abbé de), voir: L. F. (abhé).  La Garenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La Fourcade (de) 29-316                |                                             |
| La Garenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La Fr. (abbė de), voir : L. F. (abbė). |                                             |
| Lager on L'Agé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La Garenne 83-316                      |                                             |
| La Giraudière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Lager</b> on L'Agé 53-317           |                                             |
| L'Agneau, médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La Giraudière                          |                                             |
| La Grenouillère (Marquise de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                             |
| La Grenouillère (Marquise de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                             |
| La Grenouillère (Marquise de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                             |
| La H (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La Grenouillère (Marquise de) 110      |                                             |
| Lalane (de) on La Lane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                             |
| 42-45-57-73-74-77-88-92-319-320*-       La Rocheposé (marquis de).       108         Lalane (Mad. de)       319-320*-405*       La Roque       583*         La Luzerne (Garaby de).       469-654-671 S       La Sablière       69-72-73-76-77-88-         La M. (Mr de)       219*-541*       La Sablonnière (cap ae de)       81         La Maison (de)       192*       La Salle (de).       68-88-327         La Mark (comtesse de)       111       La Saussaye       535*         Lambert       122-217*-322       L'Asne ou Lasne (Michel), graveur       182*-         La Meilleraye (maréchal de)       161*       Lasson (de)       88-327         La Mesnardière       9-16-17-18-46-50-53-       Lassus (Horlando de)       551*         La Suze (Mad. de)       50-63-69-81-88-90-       97-99-107-109-113-161*-173*-211*-         La Miche (B., dit:)       120-323       226*-274*-327-329*-579*-628*-644*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                             |
| Lalane (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                             |
| Lalane (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | _ , _ ,                                     |
| La Luzerne (Garaby de). 469-654-671 S La Luzerne (marquise de). 50-205'-320 La M. (Mr de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                             |
| La Luzerne (marquise de).       50-205'-320       326-674 S         La M. (Mr de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | _                                           |
| La M. (Mr de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                             |
| La Maison (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - /                                    |                                             |
| La Mark (comtesse de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                             |
| Lamathe (Bertrand de), avocat 95-96 Lambert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                             |
| Lambert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1                                           |
| Lambert, musicien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                             |
| La Meilleraye (maréchal de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                             |
| La Mesnardière . 9-16-17-18-46-50-53-<br>57-58-60-67-69-88-93-122-321-<br>673 S<br>La Suze (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                             |
| 57-58-60-67-69-88-93-122- <b>321</b> 673 S  La Miche (B., dit:) 120- <b>323</b> La Suze (Mad. de) 50-63-69-81-88-90- 97-99-107-109-113-161*-173*-211*- 226*-274*- <b>327</b> -329*-579*-628*-644*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                             |
| 673 S 97-99-107-109-113-161*-173*-211*- La Miche (B., dit:) 120-323 226*-274*-327-329*-579*-628*-644*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Mesnardière . 9-16-17-18-46-50-53-  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| <b>La Miche</b> (B., dit:) 120-323 226*-274*-327-329*-579*-628*-644*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57-58-60-67-69-88-93-122- <b>321-</b>  | , ,                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 673 S                                  | 97-99-107-109-113-161*-173*-211*-           |
| La Monnove (de) 640' 674 S-677'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 226*-274*- <b>327</b> -329*-579*-628*-644*- |
| 330 110 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Monnoye (de) 640'                   | <b>674 S</b> -677°                          |

| Latone                                     | Le Hain (Claudine), voir : Colletet       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| La Touvre, rivière 326°                    | (Cl ).                                    |
| La Trémouille ou La Trimouille             | Le Laboureur (Louis) 76-334               |
| (duchesse de) 107-108                      | Le Masle                                  |
| La Trémouille (M <sup>he</sup> de) 107-108 | Le Moyne (le Père) 63-69-104-335-         |
| La Trousse (M <sup>fle</sup> de) 83-521*   | 337 <b>'-675 S</b>                        |
| Laubespine (de)                            | Le Nain (Claudine), voir: Colletet        |
| Launay (Guillemette de) 176°               | (Cl.).                                    |
| Laurens-Parizot (S.), voir : Saint-        | Lenclos (Ninon de), voir: Ninon.          |
| Laurens-Parizot.                           | Le Noir                                   |
| Lavacaresse                                | Lenoncourt (marquis de) 367               |
| Laval Bois-Dauphin (de) 596*               | Lens (balaille de) 534'-619'              |
| La Valette (général de) 374°               | Léoncelle (l'infante) 81                  |
| La Vaure (de) 192°                         | Lepinė (de) 650°                          |
| La Verrière (de), maistre d'hôtel de       | Le Royer 88-336                           |
| Mademoiselle 110                           | Lescrase 583                              |
| La Vrillière (M <sup>lie</sup> de)         | L'Espine (de) 272°                        |
| L. B. (G. de)                              | L'Esprit (A.) 50-336                      |
| L. B. T., voir: T. (Fabbé).                | Lestang                                   |
| L. C., voir : M. L. C.                     | L'Estoille* (de) 15-46-50-70-72-88-       |
| L. C. D. G. (Mad.)                         | 90-93 <b>-120-336</b>                     |
| L. C. D. L. S., voir: La Suze (com-        | Le Tasse                                  |
| tesse de).                                 | Le Tellier                                |
| L. C. D. T., voir: D'Estelan (comte).      | Leuville (Mad. de) 104-337                |
| L. D                                       | Le Vavasseur 70-72-337                    |
| L D. B 76-330                              | Le Vayer de Boutigny 29-60-65-338         |
| L. D. L., voir : Laffémas (abbé de).       | <b>L. F.</b> (abbé) 57-338                |
| Léandre 82-101-102-330-470°                | L G 63-339                                |
| Lebret ou Le Bret 58-60-61-65-66-69-       | L'Héritier (N.) 111°-339                  |
| 330-674 S                                  | L'Héritier (M <sup>He</sup> )             |
| Le Broussin                                | L'Hospital (maréchale de) 132°            |
| Le Brun, censeur royal 32                  | Liancourt (Description de la Maison       |
| Le Brun'                                   | de) 84-522*                               |
| Le Bys, seigneur de La Chapelle etc. 13    | Licidas 287                               |
| Le Cadet 120-332                           | Liège 217°                                |
| Le Camus (abbé)                            | Lignières (de), voir : Linières.          |
| Le Camus, musicien 128' etc.               | L'Inconnu, voir : Chambret (marquis       |
| Le Camus (Louis), procureur . 122-332      | de).                                      |
| Léché (Marin), imprimeur 40                | Lindamor 109                              |
| Le Clerc                                   | Lingendes* (de)                           |
| Le Coq 324°-565°                           | Linières (de) 46-50-68-70-73-74-75-       |
| Ledignan (de) 122-334                      | 76-77-105-111-122-245*- <b>340</b> -342*- |
| Le Doyen                                   | 386'-499 <b>''-676 S</b>                  |
| Le Fèvre, percepteur de Louis XIII. 553*   | Lipse (Juste) 441°                        |
| Legras Jacques), libraire . 63-100-101     | L. L. G                                   |

| FIGURANT DANS LES RECUEII                                                         | LS COLLECTIFS (1636-1661) 76 <b>1</b>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lirfée, reine d'Argène                                                            | Lude (MI° de)                                              |
| L'Isle-Chandieu (de) 120-122-343                                                  | L. V., voir: Le Vayer de Boutigny.                         |
| Lisot                                                                             | Lyce                                                       |
| Lize                                                                              | Lyrian                                                     |
| L. M. (MM.) 425*                                                                  | Lysandre 82                                                |
| L. M. (Mad.)                                                                      | Lysis 510*-527*-561*-596*-612*                             |
| <b>L. M.</b> (M <sup>tle</sup> de) 67–68–256 <b>344</b>                           | Lysis ou Lisis (le dévot hermite),                         |
| L. M. D. (Mad.) 107                                                               | voir: Cotin.                                               |
| L. M. de V., voir: V. (marquis de)                                                | M                                                          |
| L. N 72-344                                                                       |                                                            |
| Loire (la), fleuve 133'-206'                                                      | <b>M</b> 57-63-88 <b>-347</b> -636*                        |
| Loire, peintre                                                                    | M., voir: Patris.                                          |
| Longueville (Mad. de). 147*-190*-248*-323**-<br>385*-475*-476*-512*               | <b>M</b> . (abbė de) 81-348<br>M. (M <sup>1le</sup> ) 609* |
| Loredano                                                                          | <b>M.</b> (de) 60-63-65- <b>348</b>                        |
| Loret 29-66-68 90-93-103-104-105-                                                 | M. (M. de)                                                 |
| 122-149-150-156-258-275-312-314-                                                  | M. (Mad. M. de) 497**                                      |
| <b>345</b> -347'-349'-427'                                                        | M*** (Marie) 270*                                          |
| Lorme (Marion de) 357*-633*                                                       | M. (marquis de), voir: Montausier (de).                    |
| Lorme (la sœur de Marion de) 685*                                                 | Macé Longis 362*                                           |
| Louchault 341                                                                     | Macon (vin de) 161                                         |
| Louis XIII. 163*-336*-425*-457*-508*-675*-                                        | Madeleine 621*                                             |
| Louis XIV. 17-107-108-109-111-132*-147*<br>155*-161**-207**-286*-336*-382**-405*- | Mademoiselle, voir: Montpensier (duchesse de).             |
| 464*-470**-494**-550*-555*-584**-                                                 | Madonte. 101-125'-126'-175'-200'-330'-555'                 |
| 591*-592*                                                                         | Magdeleine de S <sup>t</sup> -Jean 282°                    |
| Loupe (J. J. de) 629*                                                             | Magdelon                                                   |
| Loyson (Estienne), libraire 90-93-94                                              | Magnieu (de) 192°                                          |
| Loyson (Jean-Baptiste), libraire . 90-103-                                        | Magnon 122-348                                             |
| 104                                                                               | Mail (la promenade du) 510°-618°-657°                      |
| Loyson (Vve G.) Id 90                                                             | Maillet (Marc de)                                          |
| L. P. D. F                                                                        | Maintenon (Mad. de)                                        |
| L. P. G. (Mad.)                                                                   | Mairet                                                     |
| Lucain                                                                            | Malherbe 15-29-46-50-75-88-296*-353-                       |
| Lucelle                                                                           | 422°-533°-584°-664°                                        |
| Lucidor 101-102-125*-347-538*-                                                    | Malleville*. 7-9-12-24-29-37-42-45-51-53-55                |
| 556*-600*                                                                         | 57-58-60-61-69-70-71-73-74-77-88-                          |
| Lude (comte de)                                                                   | 93-99-128-336*- <b>354-</b> 545*-589*-636 <b>*</b>         |

| Malo 88-357                            | Maulévrier (de) 78-88-99-370-678 S         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Maloisel 120-357                       | Id. (Mile de) 291°                         |
| Malfôtier (le) 186*                    | Maunoy                                     |
| M. A. N 620°                           | Maunoy (la)                                |
| Manciny (Melle de) 205'-206'           | Mauny (marquise de) 107-108                |
| Manon 195'-513'-589'                   | Maure (comtesse de) 107-109-125-200°       |
| Mantes (le voyage de) 342°             | Maury (Laurens), imprimeur à Rouen. 52     |
| Mantoue (ambassadeur de) 530°          | Mausole 667                                |
| Marcassus (de)                         | Maximilien II 639°                         |
| Marcillac 629°                         | Maynard (fr.)* 9-15-20-29-57-59-65-67-69-  |
| Mardik (prise de) 204                  | 70-71-73-75-78-93-205'-216'-217'-          |
| Mareschal (Mad.) 88-358                | 284- <b>370</b> -533'- <b>678 S-706 A</b>  |
| Mareuil (de) 57-65-88-122-358-677 S    | Maynard le fils 46-50-63-121-122-374-      |
| Marguerite                             | 679 S                                      |
| Mariane 146*-338*                      | Mazarin (cardinal). 17-107-121-128-132"-   |
| Marigny (Carpentier de) . 61-63-66-67- | 176'-205'-271'-294'-373'-374'-389'-        |
| 69-70-73-74-77-120- <b>359-677 S</b>   | 623'-658'                                  |
| Marmouzet (le) de la lanterne de la    | Mazarin (mère de) 635°                     |
| Grand'Chambre                          | M B. (Benserade?) 12-16-257'-374           |
| Marolles (Michel de), abbé de Ville-   | M B. H 511'-687'                           |
| loin                                   | M. C                                       |
| Marot (Clément) 15-307*-362-581*       | M. C. B                                    |
| Marseille d'Altonits                   | M. C. C                                    |
| Martel                                 | M. D. B                                    |
| Martel (Mad. de)                       | M. D. D 621                                |
| Martelle 626*                          | M. D. H                                    |
| Marthon                                | M. D. L., voir: D. L.                      |
| Martial                                | M D. L. C., voir: La Calprenède            |
| Martial, poète fatin                   | (Mad. de).                                 |
| Martial, prédicateur 590°              | M. D. M, voir: Montausier (duc de).        |
| Martin 186-233'-318'-590''             | M. D.M                                     |
| Martin (Mathurin) 326                  | M. D'. M. P'., voir: (Montplaisir de).     |
| Martin (Sébastien)                     | M. D. O                                    |
| Martinet                               | M. D. P                                    |
| Martinière (M <sup>n</sup> e de,       | M. D. R., voir : Regnier-Desmarais.        |
| Marule 440°                            | M. D. R                                    |
| Marut (de)                             | M. D. S. M                                 |
| Massy                                  | Médecine (le portrait de la) 494'-572'     |
| Mathurin (F.)                          | Médecine (le trio de) 241°                 |
| Matignon (Mad. de) 63-83-100           | Médecins (contre les) 629°                 |
| Maucroix . 20-36-37-42-44-45-57-58-    | Mélambre 440°                              |
| 59-60-62-65-72-74-75-76-77-104-        | Mélite                                     |
| 364-368*                               | Melson (M <sup>11e</sup> ) 88-110-162'-375 |
| Mauduit Louis)                         | Ménage . 36-37-40-41-42-45-68-88-216'-     |
| Maugiron (chevalier de) 120-369        | 342 <b>°-37</b> 5                          |

| Menstrues (les) 585°                    | Molac (marquis de) 393                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Méret, voir : Mairet.                   | Molé (le chancelier) 336°                          |
| Méréville 590°                          | Molière. 57-69-73-88-380-495'-555"-679 S           |
| Méris 590°                              | Mollier 88-104-148° etc. 381                       |
| Merlin                                  | Mompipeau (marquis de) 88-382                      |
| Mesme (Claude de) 654                   | Monbel, voir: Montbel.                             |
| Mesmyn (P.)                             | Monbrun 629*                                       |
| Métamorphoses des Nymphes en ro-        | Monfuron                                           |
| ses (l'auteur des) 162°                 | Monglas                                            |
| Métivier (président) 105-376            | Monk 161°                                          |
| Meturas (Gaspar). libraire 25           | Monsieur, voir : Gaston d'Orléans.                 |
| Meules (de) 638*                        | Montaigne 82                                       |
| Méziriac (de)*                          | Montataire (Mad. de) 109°                          |
| M. F 274°                               | Montauban (de) 122-383                             |
| M. F. (M <sup>11e</sup> ) (Faidy?) 269* | Montausier (de) 190                                |
| M. F. M 292*                            | Montausier (marquis de) . 7-36-37-57-              |
| M G. B 185*                             | 65-69-88-189*-252*- <b>384-680 S</b>               |
| M. I., voir : La Mesnardière.           | Montausier (Julie d'Angennes, mar-                 |
| Michaut 511*                            | quise de) 190°-385′-467′-637°                      |
| Michelette 346°                         | Monthazon (Mad. de) . 524*-565*-577*-632*          |
| M. I. L                                 | Montbel (Mad. de) 111-342'-385                     |
| Milac (M <sup>lle</sup> de)             | Montfort (Simon de) 593*                           |
| Minerve                                 | Montfuron (de), voir: Chapelain.                   |
| Miossans                                | Moniglat (Mad.de) 109                              |
| Mirame                                  | Montibaut (de)                                     |
| Miron                                   | Montigny (J. de) 68–386                            |
| M. L                                    | Monlmartre                                         |
| M. L., voir: S. (M <sup>lle</sup> de).  | Montmaur 420-421***-542-666                        |
| M. L. C 88-380                          | Montmaur (Mad. de) 632                             |
| M. L. C. D. G 624                       | Montmedy (siège de) 81–104–205°-322°-              |
| M. L. C. D. R 88-380                    | 552°                                               |
| M. L. D. M                              | Montmorency (duc de) 136-270*-583*-                |
| M. L. M                                 | 589°-637°-650°                                     |
| M. L. M. D. C                           | Montpensier (M <sup>116</sup> de) 107-108-109-110- |
| M. L. P. G 68-380                       | 112-168'-271'-329'-477'-511'-636'-                 |
| M. L. P. L. D. N                        | 665*                                               |
| M. L. R                                 | Montpipeau, voir: Mompipeau.                       |
| M. L. T                                 | Montplaisir (de) . 20-36-38-42-44-45-57-           |
| M. M                                    | 60-65-69-74-75-78-93- <b>387-680 S</b> -           |
|                                         | 715 A                                              |
|                                         | Montreuil (Math. de). 7-9-19-20-30-36-             |
| M. M. D. M. R                           | 37-41-43-44-45-53-57-58-59-60-61-                  |
| M. M. F                                 | 62-65-66-67-69-70-72-74-78-88-<br><b>391-680 S</b> |
| M. M. L                                 | Montreuil ( $M^{110}$ de) 57–396                   |
| M. M. L. M 194'-195"-434'-614'          | Mont-Valérien (reclus du)                          |
| M. M. M                                 | Mont-valerien (rectus du) 199-200                  |

| Moquet (le Père), jésuite       . 16-397         Morangue ou Morangle       . 90-93-397         Moreau (M <sup>le)</sup> . 541°         Morel (Camille)       . 207°         Morel (Jean)       . 207°         Morengis (Mad. de)       . 316°-404         Morette       . 563°         Motin*       . 16-29-397         Motteville (Mad. de)       . 109 | Neuf-Germain (de)       50-93-183-248'-398-437'         Neuillan (Mne de)       145'-579'         Nicaise       355'         Nicolaï (F. Jean)       654-681 S         Ninon de Lenclos       82-191"-390'         Noailles (comte de)       514'         Noailles (comtesse de)       109         Nocret, peintre du Roi       344'-579' |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mouches (Les)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nordlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moulinié, musicien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Notre-Dame de Paris (église de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. P. N 546*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nouveau (Mad. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M R. (Ranchin?), médecin 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nouvelon (N. L. de), voir : Lhéritier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M. R. D. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M. S 581°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M. S., voir : Scarron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. T., voir: Du May, seigneur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O 60-93- <b>400</b><br>O (M <sup>1)n</sup> ) 600°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saint-Aubin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octavie 63-83-100-102-125-126*-292*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Munster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347 <b>*-400</b> -508 <b>**-</b> 509 <b>*-</b> 541 <b>*-</b> 54 <b>7*-</b> 556 <b>*-</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Murat (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590*-604*-615*-636*-640*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Muses (la pauvreté des)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogier (Ch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogier (François) . 46-48-50-57-93-214'-<br>216'-217'- <b>400</b> -403'-654- <b>681 S</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| myron (la vaene de) . 280 3400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogier le danois 523°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Olier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Olimpe, voir : Olympe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Olonne (D'), voir : D'Olonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N 63-88-194*- <b>398</b> -471*-477*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Olympe 161*-268*-272*-294*-368*-379*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N., voir: Brégy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 381*-397*-415*-488*-524*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N. (Mad.) 623'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545° etc., etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Namtoh, voir: Holman. Nançay (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Olympe, voir: Hubert ( $M^{\text{Ho}}$ ) Olympie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Olympie, voir: Gouville (marquise                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nanteuit 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natolie (reine de) 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Olympie, voir: Hubert (M <sup>110</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naudé (Gabriel) 25-269*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oradoux (D'), voir : D'Oradoux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Navailles 658'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orante 82-467'-469'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orgamont (D'), voir : D'Orgamont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nemours ( $M^{1le}$ de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orléans (D'), voir : D'Orléans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Néophille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orléans (pont d') 206°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Néron 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oronte ou Oronthe, 101-102-404-428*-508*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nervèze (Suzanue de) 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orphée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Perrette. . . . . . . . . . . . 604\*

Perrin . . . . . 68-88-97-99-111-411

| Pontac (Mgr de) 95                             | R. (Mad. de), voir: Rohan (Margue-     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pont-Neuf (le) 515'                            | rite de).                              |
| Porcher                                        | R. (Mad. de) 616                       |
| Porcherel                                      | Rabelais 440°                          |
| Porchères d'Arbaud* 16-422                     | Racan' 16-29-110                       |
| Porchères (Laugier de)* 93-114- <b>423-</b>    | Ragueneau                              |
| 682 S                                          | Rambouillet (Ant.), voir : La Sa-      |
| Porcie 475                                     | blière.                                |
| Prade (de) 29-53-57-58-59-88- <b>423</b>       | Rambouillet (Ch. d'Angennes, mar-      |
| P. R. C 64-425                                 | quis de)64-88- <b>432-683 S</b>        |
| Précieuses (portrait des)                      | Rambouillet (marquise de) 415'-475'    |
| Préville (de)                                  | Rambouillet ( $M^{110}$ ) 611'-625'    |
| Priézac (Salomon de) 50-425                    | Rampalle 16-17-18-20-70-72-88-90-93-   |
| Prime (la)                                     | Ranchin (médecin), voir : M. R.        |
| Princesse (Mad. la) 567                        | Rantzau (maréchal de) 287              |
| Provins                                        | Raphaël                                |
| Prudent                                        | Rapin (N.)                             |
| Prudhon (Martin) 536'                          |                                        |
| Prunelle (M <sup>Re</sup> ), première femme de | R. C                                   |
| G. Colletet 127'-201-207'-217'-311'            | R. de S. (M <sup>II</sup> ) 329'-330'  |
| Psaume 136-356*                                | Réault (de)                            |
| Id. Ecce quam bonum 230°                       | Refuge 620*                            |
| Id. Exaudiat 230°                              | Regnault ou Regnaut de Normandie. 10-  |
| Id Super flumina Babylonis 230°                | 50-93-105- <b>434-683 S</b>            |
| P. S. S. R. C                                  | Regnaut, chanoine de La Saussaye. 271' |
| P. St. S                                       | Regnier (Mathurin)* 16-29-93-435-435*  |
| Pure abbé de) 88-426                           | Regnier-Desmarais 72-111-435           |
| Pyraémon, voir : Des Barreaux.                 | Reine (les filles de la)               |
| Pyrrhus                                        | Remainnecour 625                       |
|                                                | Rémond                                 |
| Q                                              | Remoud (M <sup>11e</sup> ) 398'        |
| Q 57 427                                       | Rennes                                 |
| Querelle (M <sup>llo</sup> )                   | Renouard                               |
| Quersimon (de) 424*                            | Revel (Mad. de) 68-436-683 S           |
| Quillet (Claude) 72-88-427-683 S               | Rezé (de) 684 S                        |
| Quinault (Ph.)                                 | Rhodon (Mad. de)                       |
| Quincy (de) 74-75-76-97-99-105-429             | Rians (Mile de)                        |
| Quinet(Toussainet), libraire et poète          | Ribandon (M <sup>110</sup> )           |
| 119-720-430                                    | Ribon (Jean), libraire                 |
|                                                |                                        |
| Quinot                                         |                                        |
| Quinot                                         | Richelet, avocat 403                   |
| Quinot                                         | Richelet, avocat                       |
| R                                              | Richelet, avocat                       |
|                                                | Richelet, avocat                       |

| Richelieu (duc de) général des ga-        | Saint-Aignan (de) 20-33-38-40-42-            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| lères                                     | 46-93-214*-215*-216*-217*-390*-              |
| Richelieu (marquise de. 111-112-497'-589' | <b>441</b> -494*                             |
| Richer (P.)                               | Saint-Alexis 90-93-442                       |
| Rignouard 626*                            | Saint-Amant 12-16-18-29-43-120-139-          |
| Rigolet (Mad.) 68-437                     | 230-350- <b>443-</b> 463-612* <b>-726 A</b>  |
| Ripaille 621*                             | Saint-Auge (marquis de), voir : Ser-         |
| Rivière (chevalier de) 68-113-437-476     | vien (Ennemonde).                            |
| Robin 415                                 | Saint-Bernard (le Père de) 15-28-259         |
| Robinet                                   | Sainte-Beuve (M <sup>no</sup> de)            |
| Rocroy (bataille de)                      | Saint-Chartres (de) 7-57-88-458              |
| Rohan (Eléonore de), abbesse de Caen      | Saint-Chaumont (marquise de) 110             |
| et de Malnoue 107-108                     | Sainte-Croix (M <sup>110</sup> de) 415*-681* |
| Rohan (M <sup>11e</sup> de) 180           | Saint-Denis 403*                             |
| Rohan (Marguerite de) 225*-226*           | Saint-Evremond 82-111                        |
| Rome                                      | Saint-Fiacre                                 |
| Rome (antiquités de) 173°                 | Saint-Gelais (Mellin de)* . 16-29-43-458     |
| Ronsard* 16-406*-439-440*                 | Saint-Géran (M <sup>lle</sup> de) 64-459     |
| Roquelaure (Mad. de).211*-531*-578*-616*- | Saint-Germain                                |
| 636*                                      | Saint-Germain-Beaupré 54-58                  |
| Roquelaure ( $M^{ile}$ de) 556*           | Saint-Germain (la foire) 471*                |
| Roquemont (de) 68-440                     | Saint-Gitles (de)                            |
| Roquille 583*                             | Saint-Jean-d'Angely 539*                     |
| Rossans 626*                              | Saint-Julien                                 |
| Rostaing (Fr. de) 70                      | Saint-Laurens-Parisot . 37-53-58-460         |
| Rotrou 16-17-18-120-440-623*-684 S        | Saint-Laurent                                |
| Rouillard (Sébastien)* 29-441             | Saint-Léger                                  |
| Roussillon 148                            | Saint Loup (M <sup>lle</sup> de)             |
| Royer, voir: Le Royer.                    | Saint-Luc (Maréchal de) 88-460               |
| Roze (M <sup>11e</sup> ) 626*             | Saint-Malo                                   |
| R. P. C 637*                              | Sainte-Marthe (Scévole de) 16-460            |
| Rubans (défense des) $529^*$ - $549^*$    | Sainte-Marthe (Ch. Scevole de)*. 16-461      |
| Ruel : 239*                               | Saint-Mégrin (Mile de) 143*                  |
| Rungis (campagnes de) 642°                | Saint-Michel (M <sup>II</sup> de) 147*       |
|                                           | Saintot 684 S                                |
| S                                         | Saintot (Mad. de)                            |
| 5                                         | Saintot (la petite) 7-110-462                |
|                                           | Saint-Pavin. 36-38-44-45-58-74-88-99-        |
| <b>S</b>                                  | 461-735 A                                    |
| S. (la comtesse de) $544^*$               | Saint-Pertuis                                |
| S. (la petile), voir : Saintol.           | Saint-Preuïl, voir : Jussac.                 |
| S. (M.) 80                                | Saint-Romuald (Père Pierre de),              |
| S. $(M^{110} de)$                         | voir: Guillebaud (Pierre).                   |
| Sacalprenet, voir: La Calprenède.         | Saint-Sacrement (le) 422*-489*               |
| Sado (Laure) 288*                         | Saint-Simon (comtesse de) 109                |

| Sainte-Ursule (Jacq. de) 598*               | Schomberg (duchesse de) 346                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Saint-Victor (de)                           | Scudéry (G. de). 6-7-8-16-29-39-41-43-45-        |
| Saint-Yon, secrétaire du duc de             | 53-58-65-74-90-93-120-188'-474                   |
| Guise 107-110                               | Scudéry (Mile de) 58-88-113-125-408*-            |
| Saladin                                     | 409**-438*-475                                   |
|                                             |                                                  |
| Salbray (de), valet de chambre du           | Sedan                                            |
| Roy                                         | Segrais (de). 16-17-18-19-20-58-60-65-66-        |
| Sale (D.) 545*                              | 69-74-88-108-109-115-353- <b>47</b> 6            |
| Sales (de) 487*                             | Segrets, voir : Segrais.                         |
| Sallart                                     | Seguier (chancelier). 137*-162*-177*-207*-       |
| Sallebray (de)                              | 268*-494*-589*                                   |
| Salmaeis 433*                               | Seguier (Charlotte), voir : Sully (du-           |
| Salmou 49                                   | chesse de).                                      |
| Salvaing (Denis de) 424*                    | Seguier (Mad.), mère du chancelier. 205          |
| Sambix (Jean) 37                            | Seguin (Louis)                                   |
| Sandricourt (de), pseud. de Duret           | Seguin (Mad.)                                    |
| (François)                                  | Seine (la) fleuve 468                            |
| Sannon, voir : Sannon.                      | Sélénisse                                        |
| Sapho, voir : Scudéry (M <sup>ho</sup> de). | Selim 1 <sup>er</sup> 572                        |
| Sara (Robert', lib. et imp 654              | Selles (château de) ou Berry 353                 |
| Sarasin . 17-19-20-21-30 35-36-38-40-41-    | Sénéchale de Rennes (Mad. la). 393*-394*-        |
| 43-44-45-53-58-59-60-61-63-65-66-           | 395*-396*                                        |
| 67-69-74-88-90-93-101-114-194*-220*-        | Sennecey (baron de) 637                          |
| 465-509°-664-684 S-735 A.                   | Sercy (Charles de) 52-53-54-58-61-66-            |
| Sarrasin, médecin lyonnais 641'             | 70-71-74-75-78-81-82-84-106-110-                 |
| Sarry (baron de) 637                        | 112-121-652 S                                    |
| Saujon (de                                  | Sérisay (de)* 72-76-78-79- <b>478-686</b> S      |
| Saujon (Mad. de) 157°-495°-625°             | Serment ( $M^{he}$ )                             |
| Saumaise (M <sup>H*</sup> de) 107-108*      | Servien (Abel), surintendant des fi-             |
| Saunon 15-468                               | nances 88-122-182*-207*-215*-                    |
| Sauvanelle                                  | <b>479</b> -639*-648*                            |
| Sauvé (Mad.) 88-468                         | Servien (Ennemonde), marquise de                 |
| Savoyard (le <sup>1</sup>                   | Saint-Ange 162'                                  |
| S. Ber (le Père), voir : Saint-Ber-         | Servin                                           |
| nard.                                       | Servot                                           |
|                                             | Séry (comte de) 103-214*-218*                    |
| Sc                                          | Sève (Gilbert) 50-211*-480-622*                  |
|                                             | Sévigné ou Sevigny (marquise de) 107             |
| 60-61-69-83-88-97-99-120-122-128-           | 109-361**-393**                                  |
| 284- <b>469</b> -528*                       | Sevin (M <sup>11e</sup> )                        |
| Scarron (belle-mère de)                     | S. F. R. C                                       |
| Sceaux (ville de 508°                       | S. G. (M <sup>lle</sup> de), voir : Saint-Géran. |
| Schelandre (Jean de) 29-50-403*-471-        | Sigismonde                                       |
| 685 S                                       | Signes (jeu des) 646                             |
| Schomberg (maréchal de) . 126-198*-206*-    | Signes (jeu des)                                 |
|                                             |                                                  |

|                                             | 3 34 3 3                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Silvie 143*-151*-152*-166**-188*-189*-      | Tallemant (Mad.), sœur de Mad. de                                |
| 217* - 248* - 302* - 382* - 387** - 393**   | Harambure                                                        |
| 394* - 408***-421* - 435* - 457* - 466* -   | Tambonneau (Mad.) 68-484                                         |
| 467**-471*-476*-477*-503*-509*, etc.        | Tarente (prince de) 107                                          |
| Socratine 80–589**                          | Tarente (princesse de) 108                                       |
| Sœurs (portrait de six) 170*                | Tarente (petite princesse de) 108                                |
| Soissons (comte de) 206'-403'-436'          | Tavaue 541°                                                      |
| Solitaire (l'illustre) 648*                 | Tendre (royaume du)                                              |
| Somaize (Ant. Baudeau de) 80-81-125*-       | Testu (abbé Jacques). 50-58-60-74-88-93-                         |
| 480                                         | 113-228- <b>485-686 S</b>                                        |
| Sommaville (Ant. de), libraire. 10-651 S    | Testu-Mauroy . 53-66-69-88-90-93-99-486                          |
| Sorel (Ch.), sieur de Souvigny. 52-79-80    | Thalangine                                                       |
| Soubron (André)                             | Théophile* 16-29-46-50-90-93-162'-                               |
| Sourdis (marquis de) 107-109-401            | 475*-488-738 A                                                   |
| Soyer (Marie) 201                           |                                                                  |
| Spinola 632*                                | Théophite (feu), voir : Du Chastelet.                            |
| Spinora                                     | Theophile (le Nouveau), voir : La                                |
| Sponde (de)                                 | Charnays.                                                        |
| Stabat Mater (paraph. du) 612               | Thiange ( $M^{H_0}$ de) 109                                      |
| Stockholm 574                               | Thibaut (Jean) 458°                                              |
| St. R. (M <sup>ile</sup> de)                | Thierry le Chasseur, libraire 95-98-653 S                        |
| Stratonice 272                              | Thierseville (de) 58-489                                         |
| Sublet (François) de Noyers (Buslet). 557'- | Thirsis, voir: Tirsis.                                           |
| 558'-608'-633'                              | Thomas 439*                                                      |
| Suède (ambassadeur de). 147°-557°-574°-     | Thumbrune ( $M^{n_0}$ ) 522°                                     |
| 601*                                        | Timandre                                                         |
| Suède (reine de), voir : Christine.         | Timocrate                                                        |
| Sully (Charlotte Seguier, duchesse          | Tiraqueau (François) 654-686 S                                   |
| de) 244'-294'                               | Tirsis 81-84-101-102-133'-158'-160"-                             |
| Suresne 475                                 | 205'-218''-254'-257'-325'-343'-                                  |
| Surintendants (le plus magnifique des)      | 394``-396`-427`-466`` <b>'-491</b> -500 <b>`</b> -509 <b>`</b> - |
| (Fouquet?)                                  | 643'-644"                                                        |
| Surville 625°                               |                                                                  |
| Syglas (de) 102-483                         | Titien (le)                                                      |
| Sylvie, voir : Silvie.                      | Titreville                                                       |
| Т                                           | T. L                                                             |
|                                             | Toinette                                                         |
| T., voir: Du May.                           | Toinon ou Thoinon 214'-522'                                      |
| T. (de)                                     | Tonnerre (abhé de)                                               |
| T. (abbé), voir : Testu (abbé).             | Torche (abbé de) 686 S                                           |
| T. (la maréchale de) 579°                   | Torcy, médecin 609°                                              |
| Tabac (le) 426*                             | Toré (Mad. de) 162*-287*                                         |
| Tabourot                                    | Tornel, barnabite 26                                             |
| Talbot 633*                                 | Touchelay 549*                                                   |
| Talbot (Mad.)                               | Toulouse (comte de) 563°                                         |
| Tallemant (abbe) 202-312°                   | Tourville (M <sup>he</sup> de)                                   |
| Tallemant Des Réaux, voir: Des              | Toyras (Maréchal de) 557                                         |
| Réaux.                                      |                                                                  |
| • • •                                       | 62                                                               |

| Trellon (Claude de)*                                                     | Vérole (la petite)                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| U                                                                        | Villaine (Mad. de) 78-498                                  |
|                                                                          | Villaine (M <sup>11e</sup> de). 50-74-111-245*-342**-      |
| Universités de France 168                                                | 343 <b>'-499</b>                                           |
| Uranie 287'-342'-348'-376''-412''-487'-<br>554'-559'-590'-609'-628'-629' | Villandry 539°                                             |
| Uranie (sonnet d'), voir : Job (sonnet                                   | Villarceaux (de) 99-499                                    |
| de).                                                                     | Villarceaux (Mad. de) 335*-337*                            |
| Urbain VIII                                                              | Villedieu (Boesset de) 245                                 |
| Uzès (D'), voir : D'Uzès.                                                | Villeloin (de), voir : Marolles.                           |
| V                                                                        | Villeneuve (M <sup>116</sup> de) 416°                      |
| ·                                                                        | Villennes, voir: Villaine.                                 |
| V., voir: Vignier, Voiture.                                              | Villeyenin (abb da)                                        |
| V. (Mad de) 601'                                                         | Villeserin (abbé de)                                       |
| $V. (M^{lle}) \dots 645$                                                 | Villon                                                     |
| V. (marquis de)                                                          | Vimars (duc de)                                            |
| Valençay (Mad. de)                                                       | Vin d'Espagne                                              |
| Valence                                                                  | Vin (louange du)                                           |
| Valeroy, musicien 166', etc.                                             | Vincent (Mile)                                             |
| Valois                                                                   | Vineuil (de) 107-109                                       |
| Valois (princesse de)                                                    | Vinoles (de) 192*                                          |
| Vandy (M <sup>llo</sup> de)                                              | Virgile                                                    |
| Vanel (M <sup>lle</sup> )                                                | Virgile travesti (un auteur du) 550°                       |
| Vannol, peintre 475°                                                     | Visse (Mad. de)                                            |
| Vassė 600°                                                               | Vitry (duchesse de) 108                                    |
| Vaugelas 269°                                                            | Vivonne (comtesse de) 411                                  |
| Vauquelin (Hercule) 403'                                                 | Voiture* 6-7-8-9-24-66-88-90-93-190*-                      |
| Vauvert (baron de) 20-58-495                                             | 247 <b>*-501-</b> 533 <b>*-</b> 550 <b>*-</b> 556 <b>*</b> |
| Vaux (château de) 257°                                                   | Vouldy (M <sup>110</sup> de) 520°                          |
| Veles, ambassadeur d'Espagne 554°                                        | Wuilse ( $M^{ile}$ de)                                     |
| Vénérifle, voir : L'Orme (Marion de).                                    |                                                            |
| Vénus                                                                    | Z                                                          |
| Verderonne (de) 32-68-88-107-111-                                        |                                                            |
| Verdun (la cour à)                                                       | Zaga-Christ, roi d'Ethiopie. 248*-603*-609*<br>Zéphine     |

# TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

| Plan de l'ouvrage. — Coup d'œil d'ensemble sur les recueils collectifs de poésies mélangés de prose et de vers publiés de 1636 à 1661                                                                                                                                                                     | s et<br>IX  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PREMIÈRE PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Recueils collectifs généraux et particuliers (1636-1661), présentés par ordre de date et éditeurs :                                                                                                                                                                                                       | par         |
| A) Recueils collectifs généraux: Description bibliographique, noms des auteurs, nombre de pièces, etc                                                                                                                                                                                                     | 3           |
| B) Recueils collectifs particuliers Id                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117<br>651  |
| DEUXIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Poésies et pièces mélangées de prose et de vers des recueils collectifs généraux et particuliers (1636-1661) présentées par noms d'auteurs et dans l'ordre alphabétique du premier vers. — Notices bio-bibliographiques. — Appréciations littéraires. — Sources à consulter                               | 123<br>655  |
| TROISIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Table des poésies et pièces mélangées de prose et de vers, anonymes ou signées d'initiales, des recueils collectifs généraux et particuliers (1636-1661) dressée dans l'ordre alphabétique du premier vers, avec l'indication des recueils dans lesquels elles ont paru pour la première fois, etc., etc. | 505         |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Pièces de : Chapelle, Charleval, Desportes, Gombauld, Lalane, François Maynard, Montplaisir, Saint-Amant, Saint-Pavin, Sarasin, Théophile, Tristan, qui ne paraissent pas avoir été recueillies dans leurs œuvres poétiques                                                                               | 689         |
| Liste des recueils collectifs généraux et particuliers (1636-1661) classés dans l'ordre alphabétique des titres                                                                                                                                                                                           | 741         |
| se trouvent dans le titre ou le premier vers des poésies des recueils collectifs généraux et particuliers (1636-1661)                                                                                                                                                                                     | <b>74</b> 5 |

# ERRATA

- Page 126, lig. 18, au lieu de : Monseigneur le Cardinal de Schomberg, lire : Monseigneur le Mareschal de Schomberg.
- Page 136, lig. 22, au lieu de : Porte des Cantons de Berne, lire : Poète des Cantons de Berne.
- Page 139, lig. 12. au lieu de : Des Réaux est un français, nommé Beaulieu, lire : Des Réaux et un français, nommé Beaulieu.
- Page 156, lig. 9, au lieu de : Voiture, auprès de toy, mérite croquignolle, lire : Voiture, au prix de toy, mérite croquignolle.
- Page 225, lig. 15, au lieu de : La Critique désinféressée sur les aflaires du temps, lire : La Critique désinféressée sur les salyres du temps.
- Page 243, lig. 1, au lieu de: Le Recueil de Conrart (445 B. L.), lire: Le Recueil de Conrart (145 B. L.).
- Page 324, lig. 18, au lieu de : En mesdisant, vous estes une folle, lire : En méditant, vous estes une folle.
- Page 389, lig. 25, au lieu de : Id. lire : Madrigal.
- Page 392, lig. 27, au lieu de : A une dame, Epig., lire : A une dame, Sonuet.
- Page 475, lig. 22, au lieu de : L'expédition navale des îles de Lérins (1639), lire : L'expédition navale des îles de Lérins (1637).
- Page 446, lig. 6, au lieu de : tourné en ridicule, lire : ridiculisé.
- Page 489, lig. 19, au lieu de : de sa sœur. Epig., lire : de sa sœur. Epilaphe.
- Page 584, lig. 28, Malleville, Poésies 1649, doit être en face de : L'Estoile de Vénus si brillante et si belle.
- Page 719. lig. 23, au lieu de : .....comme nous inconstante, lire : comme en noms inconstante.
- Page 728, lig. 19, au lieu de : ....et sur d'antres Estoiles, lire : et sous d'autres Estoiles.

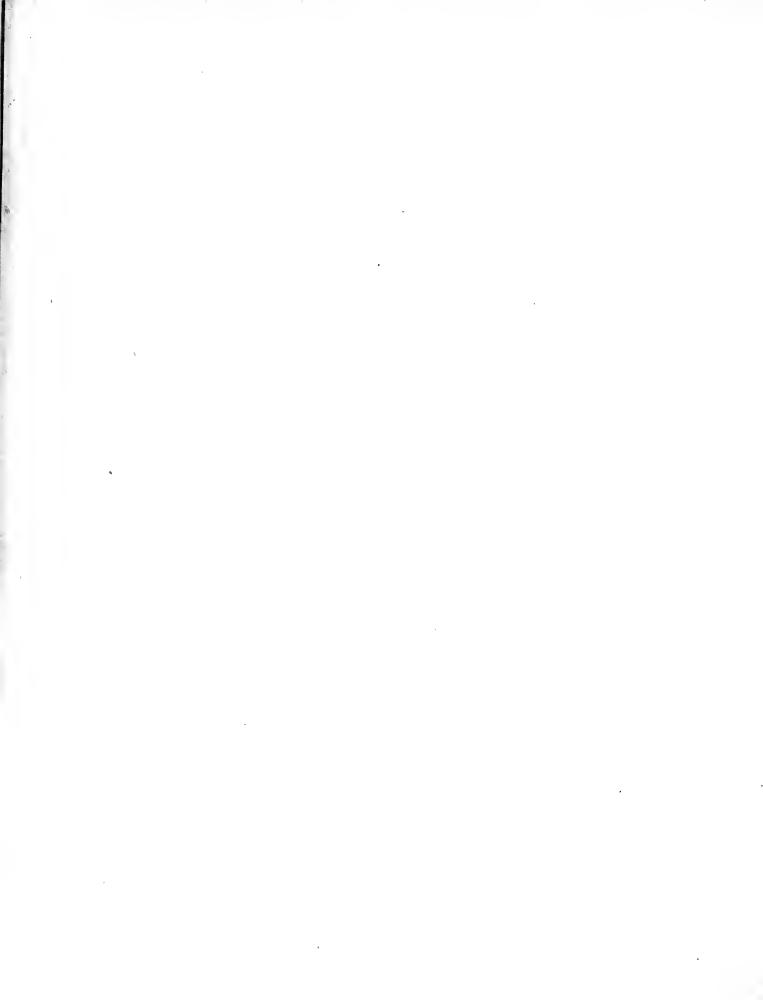



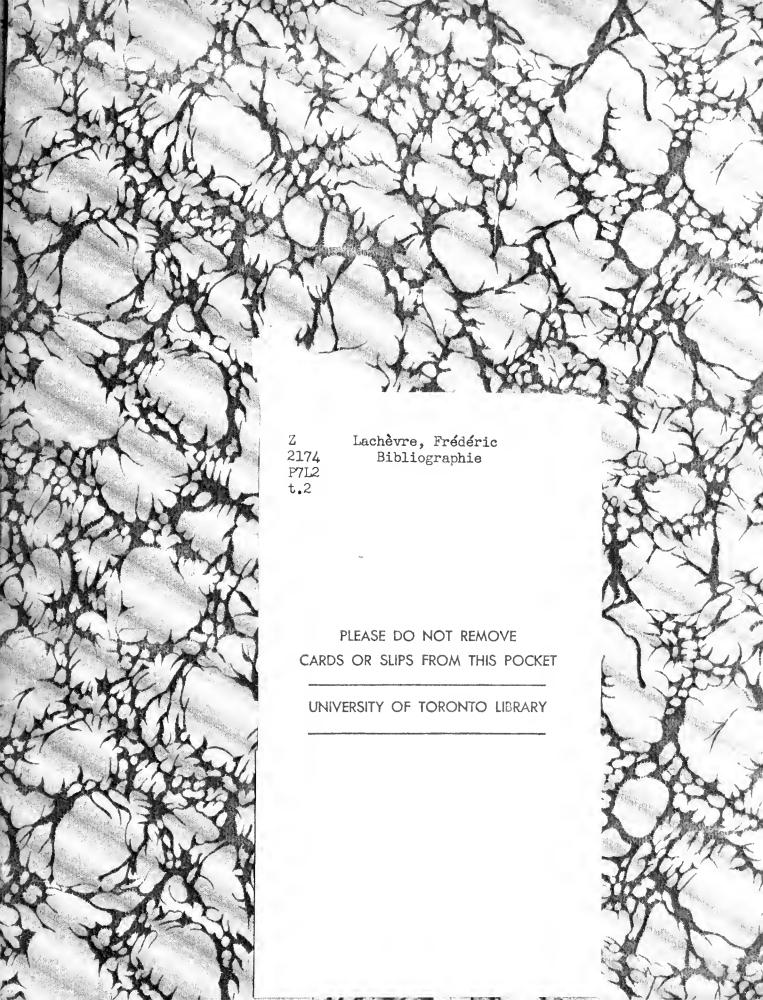

